

BIBLIOTECA NAZ. WITONG Energysis II

X L V I I

F

22

XLVII 

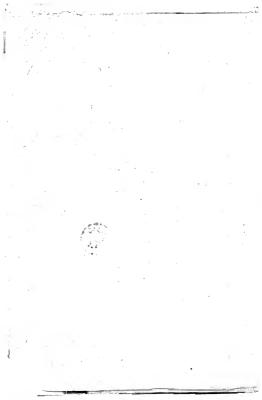

## MEMOIRES

POUR SERVIR A LHISTOIRE ECCLESIASTIQUE

DES SIX PREMIERS SIECLES,

JUSTIFIEZ PAR LES CITATION.

AVEC UNE CHRONOLOGIE OÙ L'ON FAIT un abregé de l'hiftoire Ecclefaflique & Civile; & avec des Notes pour éclaireir les difficultez des faits & de la chronologie.

TOME NEUVIEME.

QUI CONTIENT LES VIES DE SAINT BASILE de Saint Gregore de Nazianze, de Saint Gregoire de Nov. & Estan Amphilheau

PAR M LENAIN DE TILLEMONT.

PREMIERE EDITION DE VENISE Reynë, & cortigée.





A VENISE, FRANÇOIS PITTERI, dans la Men

à la Fortune Triomphante.

AVEC APPROBATIONS, ET PRIVILEGE DU SENAT.



# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* TABLE DES TITRES CONTENUS EN CE NEUVIEME VOLUME.

| Table des Articles & des Notes.                       | ×    |
|-------------------------------------------------------|------|
| Saint Basile le grand , Archevesque de Cesarée en Cap | pa-  |
| doce, & Confesieur.                                   | - L  |
| Saint Gregoire de Nazianze, furnommé le Theologien    |      |
| Archevelone de Confrantinople, & Confelleur.          | 305  |
| Saint Gregoire Evelque de Nyste, Docteur de l'Eglise, | œ    |
| Confesieur .                                          | -50E |
| Saint Amphiloque Archevesque d'Icone .                | 617  |
| Notes fur Saint Bafile .                              | 618  |
| Notes fur Saint Gregoire de Nazianze.                 | 692  |
| Notes fur Saint Gregoire de Nysse.                    | 732  |
| Notes fur Saint Amphiloque.                           | 744  |
| La Chronologie                                        | 750  |
| La Table des matieres.                                | 800  |
|                                                       |      |

Alex.t.s. All.de Sim

| A'll airea historia ecciristica ; con fee volumine y 7 platina superiori conference volumine y 7 plati |                 | ONE ONE ONE DATE DATE OF THE OWN     | ALCOHOLOGICA DE CONTROL DE CALCO                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| All Arania / Domini (comus 4) Luteicis an. 1681.  icono feu volumie (s) Pariitis anno Benforçona Curintinorum , 1000.115 (file.)  Locora Aliadi distribu e distribute e distribu |                 | TABLE DES                            | CITATIONS.                                                                  |
| All Arania / Domini (comus 4) Luteicis an. 1681.  icono feu volumie (s) Pariitis anno Benforçona Curintinorum , 1000.115 (file.)  Locora Aliadi distribu e distribute e distribu |                 | The state of the state of            | Joannis Mabilion Amiectorum Apal. L.4.                                      |
| tono fee volumie (§) Patilis ano Epifoquan Corinhorum , non.1; §1.  Loosa Aliani distribu e Sun e della principa ano Corinhorum , non.1; §1.  Ambide Spi  Ambide Spi  Ambide Spi  Ambidi Spi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alexts.         | NATALIS Alexandri , Domi-            | tomus 4: Lutecia an. 168 5.  Athanafii epiftola ad Epiftetum Arhad Foift.e. |
| Allde Sim.  Comit Allind i datatha de Simon-, and Joneson & Anticohum Perf. and Johk 1-91.  Ambied Shal.  Ambied Shall  Ambied S |                 | tomo seu volumine 5º, Parisiis anno  | Episcopum Corinthiorum , tom. 1: 581,                                       |
| hibus: Particantéés. Opteros, som. 1. Ambdé Spl.1. Ambroit ibb. 4 de Sparieu fancto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | All.de Sim.     | Leonis Aliatií diatriba de Simeo-    | ad Joannem & Antiochum Pref- ad Jo.&A.p.911                                 |
| tom. 4, editionis Partificitis an 160-1, contrat Apollinatium, 50m. 1.  Amenil. 150-44  Amenil. 160-44  Amenil. 160-45  amenil | 72              | Ambrofii lib. 2 de Spiritu fancto.   | byteros, tom. s de falurari adventu Domini adv.p.635.                       |
| recensione Henrici Valesii: Parisiis tantium, tom.1.  gn, 1636 oratio 4 in Arianos ut in editis In Azor.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | tom 4 editionis Parificulis an 1601. | contra Apollinarium , tom, 1,                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amm.l. 1549-64- | recentione Henrici Valetii: Paritiis | tantium, fom.i.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a.p.13%.        | Valeti nore in enudem Marcel.        | oratio 4 in Arianos ut in editis In Ar.or.4:                                |
| linum. Populi Alexandrini protestatio de prot. p. 866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.13**        | linum.                               | Populi Alexandrini protestatiode prot.p.\$66.                               |

|                   | ivi T A                                                           | BLE                                    |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Aug bapt;         | Augustinus de baptismo contra<br>Donatistas: Lovaniensium editio- | fermo afcericus feu de inflitu-        | afc.5.p.5 15,     |
|                   | nitrom. 7. p. a c: Parifits anno 1686.                            | de baptismo homilia 13, tom. 1.        | boot.h.12.0.216   |
|                   | Benedictinorum verò tom. 9, p. 79.                                | canon Lex his qui ad Amphile-          | CID-1-0-10.       |
| civ.              |                                                                   | chium scripti sunt epistolis pramis-   |                   |
| a.                | t.7.                                                              | fi, tomo t.                            |                   |
| ep.               | epiftolæ : Lov.& Ben.t. 1.                                        | conflictutionum monafticarum           | confl.c.13.       |
| gen.lit.l. 17.    | libri de Genesi ad literam . Ben.                                 |                                        |                   |
|                   | t.g.parte t.                                                      | de vera ac pia fide: Ibíd.             | defid.t.z.p. 784. |
| h.o.              | de harrefibus ad Ouodynite                                        | de Spiritu fancto ad Amphilo-          |                   |
|                   | Deum, harefi 9: Lov.t. 6.p. 7: Ben.                               | chium: thed                            |                   |
|                   | t.0.p.7.                                                          |                                        | div. 16.          |
| in Cre.           | in Crefconium: Lov. t. 7. p. 179:                                 |                                        | ep.338.p.330.     |
|                   | Ben, t. 9. p. 189.                                                | epiftolæ proemiales (, quæ ca-         |                   |
| in Jo.h.5.        | tract. f. in Evangelium Joannis :                                 |                                        | .1.6              |
| ,,.               | Lov. t. 9: Ben.tom. 3. parte a.                                   |                                        | erc.p.445-        |
| in Jul.Ly.        |                                                                   | ribus excerptæ per Simeonem Me-        |                   |
|                   | tom.19.                                                           | taphrastem: Ibid.                      |                   |
| op.perf./es imp.  | opus postremum seu persectum ,                                    |                                        | 6d.p.390.         |
| 41,               |                                                                   | Recentioris graci de grammatica        | g.p.192.          |
|                   |                                                                   | liber Bafilio falso tributus , tomo 3. | P.L.IA.           |
|                   | Ben.t.10,p.874.                                                   | in Hexaemeron hom. 4. tomo I,          | hex.h.e.          |
| B.prol.t.4.       | prolegomena, tom. 4 Benedicti-                                    |                                        | in Eun.l. t.      |
|                   | norum.                                                            | in Ifaiz caput 6, tom.;                | in If 6.          |
| v.P.              |                                                                   | prœmium in librum Ethicorum,           | mor.pr.p.393.     |
|                   | fium prolegomenis.                                                | tomo 1.                                |                   |
| v.rel.p.B.752.    | de verà religione: Lov. & Ben.                                    |                                        | n.Comb.           |
|                   | tom. 1.                                                           | per Combefisium restieurus : Pari-     |                   |
| Aum.              | Tradition de l'Eglife fur l'aumof-                                |                                        |                   |
|                   | ne Chrétienne & ecclefiaftique: A                                 |                                        | pf.1.p. 116.      |
|                   | Paris en 16cs.                                                    | regularum breviorum caput              |                   |
|                   | В                                                                 | 179, tomo 1,                           |                   |
| Baill.t.6.        | TUGENENS des favans par M.                                        | octava regularum fufiùs difpu.         | reg.fuf.\$.       |
|                   | Baillet, tome 6: à Paris.                                         | tatarum, tomo s.                       |                   |
| Balf.can.         | Theodori Balfamonis Scholia in                                    |                                        | virg.             |
|                   | canones: Luteciz an. 1610,                                        | ginitate ad Letoium, tome I.           |                   |
| Bar. 14-5 114-    | Baronii Annales in anno Christi                                   |                                        | Baudr.            |
|                   | 14, paragrapho 114: Antucrpiz an                                  |                                        |                   |
|                   | 1611.                                                             | à Paris en 1671.                       |                   |
| Bef.afc. t.p.366. | Bafilii Magni præfatio in Afcetica                                |                                        | Bib.P.            |
|                   | tom. 2: editionis Parifienfis an. 1617.                           |                                        |                   |
| afe.s.p.370.      | fermo commonitorius de abdi-                                      |                                        | Blond.p. 25 9.    |
|                   | catione faculi & spiritali perfec-                                |                                        | . "               |
|                   | tione: Ibid.                                                      | apologia Hieronymi.                    | de Hier.          |
| ofc. 3. p.3 82.   | fermo de exercitatione monafti-                                   |                                        | Boll-so.jsa.      |
|                   | cà: Ibid.                                                         | ad diem januarii 20, & fic in reliquis |                   |
| 15c.4.p.508.      | fermo de inflicutionibus mona                                     |                                        |                   |
| .,,               | chorum: lbid.                                                     | Cardinalis Bona rerum liturgi-         | Bons/ew Bon.lit.  |
|                   |                                                                   |                                        |                   |

|                      |                                      | TATIONS. ¥                                          |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                      | caram lib. Rome an. 1671.            | per Gothofredum tomo 1, præfixa,                    |
| Buch.p.fencyel.p.    | Ægidii Bucherii de cyclo Victorii    | Gothofredi commentarii in t.6.                      |
|                      | & aliis cyclis pascalibus: Antuerpiz | hune codicem tomo 6, & fie de ex-                   |
|                      | an. 1633.                            | teris tomis .                                       |
| Bult.ori.            | Histoire monastique d'Orient par     | Veterum Romanæ Ecclefiæ monu Col.r.                 |
|                      | M. Bukeau: à Paris en 1680,          | mentorum collectio ab Holftenio                     |
|                      | C                                    | edira: Roma an. 1662.                               |
| Czfdial.1.           | CESARII fecretarii dialogus          | Bafilius Magnus per Franciscum Combf.in Baf.        |
|                      |                                      | Combefis ex manuscriptis restieu-                   |
| q-140.p.660.         | questio 140; Ibid.                   | tus: Parifan. 1679.                                 |
| Cang.de C.           | Urbis Constantinopolitanze des-      | Concilia generalia editionis Bi. Conc.B.fen G.t.    |
| cangac C             | criptiouni cum familiis Byzantinis   |                                                     |
|                      | edita, autore Carolo du Cange :      | Conciliorum postrema editio per Coac.t.s.           |
|                      | Luteriz an. 1680.                    | Labbeum: Parifiisan. 1671.                          |
| Cafd-inft.           | Caffiodorus de inflitutione Scrip-   | Monumenta Ecclefiz grzez per Cotel.g.t.3.           |
| Cald-little          |                                      |                                                     |
|                      |                                      | Joannem Cotelerium : Parifiis an,                   |
|                      | editionis novissimæ per Benedicti-   |                                                     |
|                      | nos, tomo 1.                         | Cypriani epistola 73: Oxonii an, Cyp.ep.73.         |
| Cafa de inc.         | Cailianus de Incarnatione contra     | 1684.                                               |
|                      | Nestorium: Parisisan 1642.           | D                                                   |
| Inft.1.7.            | Institutionum , seu de institutis    | DEs jugemens canoniques des Dav.                    |
|                      |                                      |                                                     |
| Ccdr.                | Cedreni historiarum tomo 1: Pa-      |                                                     |
|                      | rifiis an. 1647.                     | Derothei Archimandritz de vita Dor.l. 1. p. 744.    |
| Chr.Ala              | Chronicon Alexandrinum à Ra-         | rec'tè & piè instituenda liber seu                  |
|                      | dero editum : Munachii an. 1615.     | doctrina 1: Bibliotheca Patrum Pa-                  |
| Chry.ep.             | Joannis Chrysoftomi epistolz,        | rificulis tome r r.                                 |
|                      | tomo 4, editionis Parifientis anno   | Bibliotheque des aureurs eccle. Dupin.p.            |
|                      | 1680.                                | fiaftiques, par M' Du Pins à Paris                  |
| or. 45.1.1.          | oratio 45, primi tomi & sie de       | en1686. On ne s'est pas mis d'ordi-                 |
|                      | aliis tomis.                         | naire en peine d'en marquer le to-                  |
| pf. 8.p. 104.        | in pfalmum octavum.                  | me: les endroits fur lesquels on le                 |
| t. 3Ot./en h.3.      | oratio feu homilia 2, primi tomi     | cite en font affez juger. On fuit                   |
|                      | & fic de alijs tomis .               | coujours la premiere edition.                       |
| Coc                  | Roberti Coci cenfura veterum         | F Carlotte                                          |
|                      | Patrum: Londinian. 1614.             | CANCTI Ephræm Edeffeni Boht.t.p.or.ay.p.            |
| Codori C             | Georgii Codini origines feu anti-    | Diaconi opusculum 27, tomi 3, 560.                  |
|                      |                                      | prout à Vossio numerantur , une                     |
|                      | teciz an. 16 ( .                     | Sepius in plura diviso: Antuerpiz                   |
| Cod.reg.f.s.         | Codicis regularum per Benedic-       |                                                     |
| Coursellers          | tum Anianeniem collectarum pars      |                                                     |
|                      |                                      |                                                     |
|                      | fecunda: Parifiis an. 1663.          | harefes, harefi 30, tom. 1, editio-                 |
| Cod. Th. g. t. 40.1. |                                      | nis Petaviana: Lutecia an. 1621.                    |
| 13.                  |                                      | anacephaleofis, fett Panarii bre- anac.p. sa6.      |
|                      | Lugduni ann. 1665.                   | viarium, tomo 1.                                    |
| ap.p.99.             |                                      | brevisexpolitio fidei Catholicz : fid.c.33.p.1305.  |
|                      | rifiis an. 163.1.                    | Ibid,                                               |
| chr.                 | chronologia ex legibus confecta      | Eunapii fophiftæ de vitis fophifta. Bun.c. 3.p. 19. |

| TABLE  TA |                    |                                    |                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| in Goriey and 16.  Lifabl.  Li |                    |                                    |                                  |                      |
| Balde PL-19-31 N. Endebus Carlaicettide marryri- bus Patritium cam birthiera ectio- bus patritium cam birthiera patritium birthiera expert s, verfa 6, in Mattan- ria Eccidentica i Accuracy in ano.  """ Care de via Confination i cam birthiera expert s, verfa 6, in Mattan- ria Eccidentica i Accuracy in ano.  """ Care de via Confination i cam birthiera expert s, verfa 6, in Mattan- ria Eccidentica i Acquid externation i cam birthiera expert s, verfa 6, in Mattan- ria Eccidentica i Acquid externation i control activation in a large series i la Lad.  """ Care de via Confination i cam birthiera expertation i control activation i cam birthiera expertation i la Lad.  """ Care de via Confination i Acquid externation i cam birthiera expertation i control activation i cam birthiera expertation i cam  |                    |                                    |                                  | ep.150.q.4.          |
| bus Platitius cam hibris accide.  1.1/m b.l.l.  1.1/m b.l. |                    |                                    |                                  |                      |
| failuce Parifin an a 647.  In this continuation are electioned in the continuation of the parameter example.  In the parifin an 648.  In the via Continuation with his continuation of the parific and of the parifin an 648.  In the via Continuation with his continuation of the parific and of the parifin and parific and of the parific and  | Euf.de P.c.3.p.31  | . Eulebius Celarienfis de martyri- | in epittolam ad Epheños.         |                      |
| 1.4. h. hilloria ecclefathica et edicione in Matric caput 4,5 cono 1, in Léa.  1.4. v. L. hilloria ecclefathica et edicione in Matric caput 4,5 cono 1, in Léa.  1.4. v. L. hilloria ecclefathica et edicione in Matric caput 4,5 cono 1, in Léa.  1.4. v. L. hilloria ecclefathica et edicione in Matrica caput 1, verfa 6, in Matrica capu                                 |                    |                                    |                                  |                      |
| Valedis Particia and 6 / 8.  I de le la de l'appraisance range                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                    |                                  |                      |
| Euchin de Pragratione erange in Matthai caper 1, verfa 6, in Man. 10-4.  **C. C. Perrian an 1454. in contra flating in contra flating in large series of extra Gaudin applications of the series of the ser          | raden prira        |                                    |                                  |                      |
| Dec. Partins an cick.  Comp.   |                    |                                    |                                  |                      |
| 1. de via Conflatania cum hilo  1. ra izecificalita i Arametrie za zamo.  1. ra izecifica za zamo.  1. ra izecifica zamo.  1. r    | prasp.             |                                    |                                  | in Matt. s.v.o.      |
| ria Eccicialista i Areacrpia mon.  in My.  Sarro, C.D. 17.  Euro, C.D. 17.  Europia de vita Caudii agoli, i Francisco de l'accidente ria maniferation de l'accidente ria del accidente ria de l'accidente ria del accidente ri | **C                |                                    |                                  | to Deff .            |
| Leav. CLap. 77.  Fr. Li. Le. 1  Fr. Li. Le. 2  Fr. Li. Le. 3  Fr. Li. Le. 4  Fr. Li. Le. 5  Fr. Li. Le. 5  Fr. Li. Le. 5  Fr. Li. Le. 6  Fr. Li. Le. 6  Fr. Li. Le. 7  Fr.  | 1101               |                                    |                                  |                      |
| Europia de vira Gausti Augusti (rabus ecciristites), non numerizis intimara Augusta : Francolari plus gero adelsi fan Apollo ; dicinamo (198).  Fic.l.14.2.  Fic.l.14.2.  Fic.l.14.2.  Fig. 20.2.  Fig. 20.2.  Fig. 20.2.  Fig. 20.2.  Marmatick Paris en 16.4.  Edg. 20.2.  Goudafafa (19.9.  Goudafa |                    |                                    |                                  |                      |
| in lithium Augusta : Francoduri jul us graco addict fan Agodoli , citamon [48].  Facil 16.4.  A C U N D Hernisments pro- Francis an 642.  Faig. 6.4.   | Early Classes      | Enemaine de misa Claudii Anemili   |                                  | T-1100               |
| cdicamon y 18.  The A UN A B Herminnerfie profit in the Action Crepores a company of the Control | 844.11Ciq-1771     |                                    |                                  |                      |
| Facture   Facture application   Facture   Fa   |                    |                                    |                                  |                      |
| Fig. 14. Cu N 1. Parmissendis pro- federioser rises are principation in run in Phrise editorum Partilla an. 64.5.  Reig. cu, 2-7 p.  First Baconi epidola ad Afro Origenis remo 1, pramifia ra, 16.2.  For Disconi epidola ad Afro Origenis remo 1, pramifia r. Robo.  Go Condela/m 6.1/p.  A D D R NT II British homi- to.  For Disconi epidola ad Afro Origenis remo 1, pramifia r. Robo.  For Disconi epidola ad Afro Origenis remo 1, pramifia r. Robo.  For Disconi epidola ad Afro Origenis remo 1, pramifia r. Robo.  For Disconi epidola ad Afro Origenis remo 1, pramifia r. Robo.  Go Condela/m 6.1/p.  For Disconi epidola ad Afro Origenis remo 1, pramifia r. Robo.  For Disconi epidola ad Afro Disconi in the disconic remo 1, pramifia r. Robo.  For Disconi epidola ad Afro Disconic remo 1, pramifia r. Robo.  For D |                    | F                                  |                                  |                      |
| A defedior trium captulorum i; tum à Pithoc elitorum Patilis an.  De la frequent ma feight de la commentation in la commentatio | Feedures.          | TACUND Hermianentis pro-           |                                  | Hilfr.s.             |
| Partifia an 16.9.  Let frequence communion par  partification for the frequence communion partification for the frequency for the fr |                    |                                    |                                  |                      |
| De la frequente communion par le l'action l'écrossime fou de l'Istaril/n-ro Marmold à Paire ni et éd le l'action l'experiment et éd le l'action l'experiment et éd le l'action l'experiment et l'action et de l'action et de l'action et de l'action et de l'action et l'action e          |                    |                                    |                                  |                      |
| Mr. Armatick Paris en 1648.  For Doscon spiciols of Africo Organia fico operum principal fico operum principal fico operum principal fico perum principal fi | Free.C.            |                                    |                                  | Huet.ori./esv.O      |
| Ferri Diaconi epithola al Afrio Original remo i, pramifici Rho- pullicular consequence production and the consequence production of the consequence producti | •                  |                                    | vita & rebus Origenis suo operum |                      |
| Fulgarnit répondore partina: Pe- fulfan n. 16,45.  Guel hépe (1,1) P.  Guel hépe (1,2) P.  Guel de Batti (1,2) P.  Guelle de Batti (1,2) P.  Guell | Eglg.cz.p.279.     |                                    |                                  |                      |
| Cond. for Livy.  Geode.  Geode |                    | Fulgentii responsione pratixa: Pa- | tomagi anno 1668.                |                      |
| Cond. July 1.79.  A D B RY 11 British hom.]  Bischer Labbear two, it Paces of the Cond. See See See See See See See See See Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | rifiis an. 164\$.                  | I                                |                      |
| to.  On the 17 Billiothera Partum (fills an 167).  Geo do.  Geographia farst is motive and.  Georgeman performance per Caro- lum 8.5 Paulo Falleniam Parti  Georgeman performance per Caro- lum 8.5 Paulo Falleniam Parti  Georgeman performance per Caro- lum 18.5 Paulo Falleniam Parti  Georgeman performance per Caro-  Georgeman per Car |                    | G                                  | TDATIANI fasti integri , Bi-     | ldat. fen Idat.fnik. |
| Somo 1.  Geodo.  Geographia facra flu motità anti-lus liberia, e cedinori grazza. Ba- querram exploratum per Cue- lus liberia, e consideratura per Cue- lus liberia, e consideratura per Cue- lus liberia, e consideratura per Cue- Gilde abbatic commentarius in the  feeth tomos (, angui in Johan Morra Perta Intella, e na.  Georgia (Adria, Biblio), Pranti Praticipa, e na.  Georgia (Adria, Biblio), Praticipa, e na.  Georgia (Adria), Praticipa, e na. | Gaud.h.frs f. 17.p | AUDENTII Brixinni homi-            | L bliothecz Labbeanz tom. 1: Pa- |                      |
| Geographia facra fu notitis meth- queroum opiciopratum per Cime files annu per Cime fi | 60.                |                                    |                                  |                      |
| quorum spéciopareum per Caro- luns 18.º Paulo Falleniam Partí  (Gildin fucil.  18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                    |                                  | Jo.D.im.Lt.          |
| hun h 5,6 *Paulo Fallentien: Parti.  Gillin Rotty  Gille abbatic commenzation in the first course of the f | Gro.fac.           |                                    |                                  |                      |
| Gilda Rotty  (Free Jackson   Corpus Aphily)  Gregal Pably   Gregorid Magain in place More More North Corpus   Gregorid Magain in place More North Corpus   Gregorid Turocorolid hilberta First   Gregorid Turocorolid hilberta Fi |                    |                                    | mez an.1 575.                    |                      |
| Gilde abstri commentarius in literate cours haveful entire from 1761.2 c. 1.  140. Eccleful. Biblich. Purrus Paris. 1661.2 c. 1.  150. Eccleful. Biblicanius entire de la constantium de la constantiu |                    |                                    |                                  | Jofant.I.18,         |
| 4.10. Ecclefind. Bolloch Purson Paris- Gregain Pab.13. Gregoria Magnia in Joh fen Morse June 10. 15, 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHI-P-I-           |                                    |                                  |                      |
| Gergia Jahl-3 .   Gregai Jahl-3 .   Gregai Jahl-3 .   Ly-y-+   Gergia Jahl-3 .   Ly-y-+   Gergia Jahl-3 .   Gregai Jahl-3 .   Jieranal/se   Hilso a visal chemicates and she common shelfers are shelf and problematic and shelf and   |                    |                                    |                                  | Tren-173 x. +a-      |
| Cregaris Magair in Johfen Merros  Indion' Philifera epitoleurum his 1721-474-476-1  18-01 h. 15 y 1001, 1 of Print In a specific print In a specif | 4.00               |                                    |                                  |                      |
| Isom 186 3.5 son 3. edit. Parf. In 4. especial formation and 18. factoring with 18. fac   | Coursin Johlan     |                                    | 16 Juni Dalmina anidalaman lih   | *****                |
| 16-pt.  18-pt.  18-pt. | Ciegan Jones       |                                    |                                  | 11.1.4.ep.og.        |
| 1-3-74 Lik y cynhidarum, cuifiola 4, cinnt, inter addita al Protonti geo-<br>fore in Turocenti historia and a reception and    |                    |                                    |                                  | To A C To!-          |
| G.7.1.5-r. coro. 1.  G.7.1.5-r. coro. 1.  For example of the coro. 1.  For | Lome               |                                    |                                  |                      |
| Co.7.3.hr. Gregorii Turorentin hiferia Frans — "Julian Angusti repitular torso 3, Jalacp.  Comm. Baller amore 1, 568. et collectione Persivi: Lutteria a, na. i.e. 150.  Lista o s. 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -3-4-4-            |                                    |                                  | 1                    |
| corum Ballea amo 1548,  Fierana 1500  H Is no NY M: chronicom, and  Like NY M: chronicom, and  Julian NY M: chronicom, and  Julian NY M: chronicom, and  Julian and 1548.  den recentione Scaligeri i Amfello  den in an 6548.  Billiachea; juris Canonicis pui faid.  Billiachea; juris Canonicis pui faid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gr.T.h.Fr.         |                                    |                                  | Tuli en              |
| Firstand 3 for the Christian is in more rear at a function of the christian is for the christian in the christian in the christian is for the christian in the c |                    |                                    |                                  | January.             |
| Firman 3-5/00 chr.  This 0 stynt chronicon, an Christian |                    | H                                  |                                  |                      |
| chr. F. L. Chrifti, ut ibi nomeratur 21, Parifant 6 46. ex recensione Scaligeri : Amsteld Bibliotheca juris Canonici par Justel. Christophorum Justellum : Lucciz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fierana s.fee      | TYLERONYMI chronicon, an           |                                  | Toft.an. 1 n.cz      |
| ex recensione Scaligeri : Amstelo-<br>dami an. 1658. Bibliotheca juris Canonici per Justel.<br>Christophorum Justellum : Luccciz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                    | Parifan 16 16.                   | 2 - F - F-121        |
| dami an. 26 ; 8. Chriftophorum Juftellum: Luteciz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                    |                                  | TuffeL               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                    |                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | shr.n.             |                                    |                                  |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCIT                                |                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | de Episcopis, seu ad Præsules.           | ad pract.        |
| Lab.fcri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DHELLPPUS Labbeus de ferip-           |                                          | de Bpi.p.304.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L toribus Ecclefiafticis : Parifiis   |                                          | ep.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | anno 1660.                            | oratio 16: Ibid.                         | or. 16.          |
| Lanf.c.69.p.999-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Palladii historia Lausiaca , Bi-      | Eliz, Nicetz, Billii, aliorumve          | n.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bliotheca Patrum , tom. 1 3: Parifiis |                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | anno 1644.                            | Aliz rurfus notz que tome 1,             | E. s. n.p. \$5.  |
| Loo.dif.th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Differratio 14, in Leonis opera       | adjectar funt.                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | per Paschasium Queinel, tom. 1,       | Gregorii testamentum ad calcem           | teft.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lutecia ann. 1675.                    | primi tomi post indicem editum.          |                  |
| ep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leonis magni epiftola: Ib. tom.t.     | Tragedia que dicitur Christus            | trag.            |
| Leont. in But. fee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leontii Byzantini in Nestorium        | patiens, inter Gregorii carmina,         |                  |
| in N.& E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | & Eurychen : Bibl. Patr. tom. 4,      | tomo 1.                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | parte 1.                              | Gregorii vita per Gregorium Pref-        | vit.p. 18. 10.   |
| Lib.vie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Libanii vita per feipfum que est      | hyterum orationibus prefiva              |                  |
| 210.776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fecundi tomi oratio prima: Parifiis   |                                          | Nohrehr          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | nopolitani chronicon editum cum          | - Proposition    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | anno 1617.                            | Eusebit chronicis, cum Syncello          |                  |
| Lloyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | colaum Lloyd auctum: Oxonii an.       |                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                          |                  |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 167t.                                 | Nicephori Callifti hiftoria eccle-       | rephr.L.s.c.36.  |
| Lup.can.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Christiani Lupi notz & scholia        |                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in canones: Bruxellis anno 1673.      | Gregorii Nysseni epistola ad Euf-        | Nyi.nd Euft.     |
| ep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | tathiam, Ambroliam &c. tomo 3,           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fcripte, per eundem Lupum edite:      |                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lovanii anno 1681.                    | Nota Cafauboni in hanc epifto-           | ad Euft a C.     |
| T.1.p.3 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | romus primus notarum in cano-         | lam à se editam : Hanoviæ an. 1607.      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nes, ut lup.                          | Gregorii ad Flavianum epiftola           | ad Flo cas.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M                                     | de Helladio Cafarienti, tom.;            |                  |
| Marcon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | ad Harmonium epistola, tom. 3.           | ad Har.p ary.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I dia facerdotii & imperii: Pa-       | ad Letoium Melitines Episco-             | ad Let.p. 123.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rifiis anno 1669.                     | pum epistola canonica, tom.1.            |                  |
| Mar.&F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marcellini & Faustini Luciferia-      | ad Theophilum, rom, t.                   | ad Th.p. 161.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | de anima & resurrectione dia-            | an.& ref.: .181. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dofium: Parif an 1650.                | logus qui Macrinia inferibitur : Ib.     |                  |
| Men.p.So.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menza magna Grzeorum die in           | de anima, tom a                          | ani.p.gr.        |
| process of the same of the sam | textu notato, pagina feu columna      |                                          | hipt.p.a: e.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | emidem mentir oftogetimes Vene        | de vita beata seu de bentitudi-          | hapep.s.u.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tiis anno 1518.                       | nibusoratione 8, tom.t.                  | Dest 4 34.       |
| Menza, t jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | adverfus cos qui caftigationes           |                  |
| Menso's lon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C. L. C. U. Printe Januari, C.        |                                          | cattig.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fic de fingulis mentibus.             | ægre ferunt ,com.t.                      |                  |
| Mercin N.fes 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . In Neitorium Mercatoris opera       | de professione Christiana ad             | christ.p \$70.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | feu alia iifdem adjuncta tomo 1       | Harmonium, tom. 3.                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | oratio de deitate Filii & Spi-           | de Abr.p.466.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N                                     | ritûs fancti, cui inferta est laus fidei |                  |
| Naz.car, 140. few                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RECORII Nazianzeni car-               |                                          |                  |
| cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I men 140, ab ejus vita inci          | de Bafilio magno, tom. 1.                | de Baf.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | piendo, tomo 1, illius operum: Pa     | epistola, seu liber contra fatum,        | de fat. p. v     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rif. an. 1610,                        | tom.1.                                   |                  |

Digital Google

|                          | VIII T A                                       | BLE                                                |       |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| de hom.                  |                                                |                                                    |       |
| de fer.                  | de hominis opificio, tom.1.                    | oratio in funere magni Meletil, v.Mel.             |       |
| de ord.p.41.             | de cuntibus Jerofolyma, tom.                   |                                                    |       |
| de Plac.p. 133.          | de ordinatione fua, tom. 1.                    | de vita Moss, tom.t. v.Mos.                        |       |
| oc rat.p. 955.           | oratio funebris de Placilla Im                 |                                                    |       |
| definite                 | peratrice, tomo 3.                             | de vita Gregorii Thaumaturgi , v.Th.               |       |
| de Pal.p.s 14.           | in funere Pulcheriæ Theodof                    | tom.j.                                             |       |
| de Que. r.               | filiz, tom.3.                                  | de S.ºº Theodoro marryre, t.3. v.Thd.fen           | Theo. |
| ac Qui.i.                | de Quadraginta Martyribu                       |                                                    |       |
|                          | homilia 1, tomo 3, ubi & fecunda               |                                                    | 4.3.  |
| de ref. 2.p. 413.        | tertia verò in tomo 1, elt                     | à Paris en 16                                      |       |
|                          | de refurrectione homilia 2, t. 3               |                                                    | og.   |
| de St.p.357.<br>de fubi. | de S.to Stephano, tom. 1.                      | cæ Patrum tomo 1 f.                                |       |
| de labj.                 | in illud, Quando fibi fubjeceri                |                                                    |       |
| 1                        | omnia &c. tom. 2.                              | A NTONII Pagi Franciscani Pagi, 1051.              |       |
| ex.p.40.                 | in hexaemeron, tom.1.                          | L critica in annales Baronii ad                    |       |
| jej.p.253.               |                                                | annum Christi 20: Parifiis an 1689.                |       |
|                          | rum, tom.a.                                    | Palladiidialogus de vita Joannis Pall.dial-fen     | ٧.    |
| imag.p.22.               | quid lit ad tmaginem Dei &                     | Chrysoftomi à Bigotto editus: Lute-Chry.           |       |
| in Apol.                 | fimilitudinem, tom.2.                          | cia: anno 1681.                                    |       |
| in Cant                  | adverfus Apollinarem, tom. ;.                  | Petri Aurelii pro cenfuris Pari. P.Aur.c.4.        |       |
| in Ecc.                  | in Cantica Canticorum, tom.t.                  | fienfibus contra quartam ex ecto                   |       |
| in Epbr.                 | in Ecclefiaften: Ib.                           | Jefuitz causis przembulis, tomo t:                 |       |
| in Eug-1-1-              | de S. Ephram, tom. 3.                          | Parifiis anno 1646.                                |       |
| in fum.p.367.            | contra Eunomium Li, tom. 2                     | pro epiftola Gallicanorum an- ep.G.p.46.           |       |
| ти наш.р.307.            | phaniz,tom.;                                   | pro cenfuris Parifienfibus, tom. Pro Pari.         |       |
| inf.p.3 18.              |                                                |                                                    |       |
| 1411-9-3 144             | de infantibus pramature ab-<br>reptis, rom. 2. | Dionyfii Petavii de doctrina tem. Pet.doc.l. 11.   |       |
| inQ.r.                   | de Quadraginta Martyribus                      | porumi Parific sono . 6 an                         |       |
|                          | homilia prima, t. 3, ubi & fecunda ,           | dogmatum the logicorum to- dog.t.s.                |       |
|                          | tertia in tomo 3.                              | mo 5: Ibid.anno 1650.                              |       |
| It.Jer.p.653.            | de cuntibus Jerofolyma, tom. 1.                | Rationarii temporum parte 2, rat.z.l. s.           |       |
| nat.Ch.p.346.            | in natale Christi: Ibid.                       | lib.1: Parifiisanno 1652.                          |       |
| op.pr.p.45.              | de hominis opificio przfatio ,                 | Philastrii Brixiensis caput feu ha. Philac. 89.    |       |
| olihi hidi.              | tom.i.                                         | resis 89. Si jam ante Christum ab                  |       |
| psup.h.s.                | de pauperibus amandis, tom. 2.                 | Ophitis numeres: Bibliothecæ Pa-                   |       |
| perf.p.205.              | de perfectione Christiani ad                   | rrum romi 4. parre t                               |       |
| familiar.                | Olympium, tom. 4.                              | Philoftorgii hiftoriz ecclefiafticz Philg.1.7.c.8. |       |
| prol.                    | præfatio romo 1, præfixa.                      | lib. 7, ex editione Henrici Valefii :              |       |
| Pyth.                    | de Pythoniffa epiftola ad Theo-                |                                                    |       |
| -,                       | dofium Episcopum, tom.1.                       | Valefii notz in Philoftorgium. n.                  |       |
| v.Baf.                   | oratio funcbris in laudem Ba-                  | Philostorgii historia ecclesiastica Phily.l.a.c.13 |       |
| 7.0000                   | filii magni fratris fui, tom. 3.               | ex editione Jacobi Gothofredi: Ge-                 |       |
| v.Or.                    | de vita Gregorii Thaumaturgi,                  | nevæ anno 1644.                                    |       |
|                          | tom.4.                                         | Supplementa Philoftorgiana ec- ap-                 |       |
| virg.                    | de virginitate, tom.3.                         | eleffafticz historiz subjuncta.                    |       |
| v.142.                   | de vita Sanctæ Macrinæ fororis                 | Phoni Bibliothecæ caput feu co. Phot.c.s.          |       |
|                          |                                                | dex 8: Genevæ anno 1612.                           |       |
|                          |                                                | Poffevini                                          |       |

DE & CITATIONS. Postap. fra Posevini apparatus: Coloniz an-Itione Valesii cum Evagrio &c., Pa-Poffey. no 1608, risiis anno 1673. Theodoreti Cyrepsis epsseopi dia. Thort, dial.s. Poff afc.z. Thefauri afcetici per Petrum Poffidum editi opusculum 2: Tolosz logus 1, contra Eutychianes, teme 4, editionis Sirmondi : Patifiis anno anno 1684. no 1034. Excerpca de legacionibusex hilto- 1642. Prife ria Gothica Prifci Rhetoris; incor- ... cpiflolz, tomo t. pote historiæ Byzantinæ: Patisiis ... haretscarum fabularum liber 1. h.Lt. tomo 4 Procf. h few or. Procli Conftantinopolitani homi- ... historizecclesiasticz lib. 3, tomo bl.l.3. lia feu cratio 12: Rome anno 4. Si addatur v. designatur editio Valcin Parifits anno 1671. Prol.1. 3 Claudii P:olemei geographico ... reprehensio XII. capitum Cyni in Cyr. rum liber 3: Ansuerpix anno 1618, li , tomo 4. ... Infloriz ecclefiafticz liber 3, ut 13c.6. Nons a Riveti criticus fa- fupra. Riv.Lt. A c.r: Geneva anno 1960. Themiltii oratio f, ex editione Themior. 5. Rulle.c.g. Rufini historia ccclefialtica feu ex Joannis Harduini : Lutecia anno Eufebio versa, seu Eusebio addita: 1684. Theophanis chronographia: Pa- Thpha, Antuerpizanno 1 148. rifiisanno 1665. Scuft, BRAHAMI Sculteti medul- Hiftoria ecclefiz tripartiea ex Theo- Trip. A la Patrum : Francofurtianno doreto , Secrate , & Sozomene ale 1634 Epiphanio versit per Cassiodorum 5:d 1 c.z. Apollinaris Sidonii epiftolarum digefta: Parifiis anno 1362. lib. e, epistola 7. Siz Sfen Sizt. Sixti Sinenfis bibliocheca fancta: B A s t t t t menologium ab Ugha 1240. oloniz anno 1616. 24 Coloniz anno 1616. Socr | 5. c. 22 P. Socratis historia ecclesiaftica ex facra, tom. 6: Rome anno 1653. 285. editione Valesii: Parifiis anno 1668. Vincentii Lerinensis commonito. Vinc.L. Sec.14.c. 6. Sozomenis historia ecclesiastica rium cum Salviano editum; Pariex editione Valefii: Parifiis anno fiis anno 1667. 1668. Vitz Patrum per Rofweidum Vic.P. Valcii notz & prolegomena in editz: Antucrpiz anno 1615-noc holtsiam. Vollti de hikoricis grzeis vel Vollta gwilse, n.prof. hanc historiam. Spice. 3. picilegii veterum aliquot serip-latinis: Lugduni Batavotum anne torum per D. Lucam Dacheri, tom. 1651. Parifiis anno 1659. ....de poetis gracis vel latinis : po g.fen lat. Suida lexiconin littera a, ß, & Ge. Amftelodaral anno 1654. 4: Parifiis anno 1659. Suid a A. Jacobi Ufferii differiatio de vete. Uff fym. de cateris: Genera anno 1619. czteris: Generz anno 1619. Jacobi Usferii diskriatio de vete-Synesii Cvrenzi epistolarum quin-ribàs symbolis, chronologiz sacrz

Petavii in Synefium note. T ZONGERP145. Tert.bapt.c.rs ex editione Rigaltii; Lutecia Zofimi comitis historiarum lib. 1, Zol.Lap 686. mno 1614in historia Augusta: Francofurti Theodori Lectoris lib. 1, ex edi- anno 1 790. Thur.L.I a.

adjecta: Oxonii anno 1660,

Hift, Eccl. Tom. IX.

ta: Luteci# anno 1540.

Syn.ep 5 p. 161.

# TABLE DES ARTICLES ET DES NOTES.

| SAINT BASILE | LE GRAND    | ARCHEVES    | UE |
|--------------|-------------|-------------|----|
| DE CESARFE F | N CAPPADOCE | PT CONFESSE | R  |

| ARTICLE | I. NAISSANCE de S. Basile: Noblesse de son                     |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| II.     | Vertu de S! Macrine & de son mari ayeuls paternels             |
|         | du Saint.                                                      |
| III.    | Du pere & de la mere de S. Basile.                             |
| i V.    |                                                                |
| 1 .     | Des freres, des fœurs, & de quelques autres parens du<br>Saint |
| V.      |                                                                |
| ν.      | De l'enfance du Saint, & de son battesme. 9                    |
| A 1"    | S. Basile va étudier à Cesarée, & à Constantinople où          |
| ****    | il ecoute Libanius. 10                                         |
| VIL     | S. Basile va à Athenes, où il lie une étroite amitié avec      |
|         | S. Gregoire de Nazianze. 13                                    |
| VIII.   | Sage conduite de S. Basile à Athenes: Il se resout de se       |
|         | confacrer à Dieu; Quelles études il afaites. 15                |
| IX.     | Saint Basile quitte Athenes & enseigne l'eloquence à           |
|         | Ce arte. 19                                                    |
| X.      | Saint Basile renonce tout à fait au monde ; écrit à            |
|         | Apollinaire, 21                                                |
| XI.     | S. Bafile fait divers voyages en Syrie & en Egypte. 23         |
| XII     | Des morales de S. Bafile, & de quelques traitez qui y          |
|         | font joints. 26                                                |
| XIII    | Saint Bafile est fait Lecteur: Il fait amitie avec             |
|         | Euflathe de Sebafte & fes disciples . 29                       |
| XIV.    | S. Basile choist sa retraite dans le Pont auprés de sa         |
| AIT     | mere.                                                          |
| XV.     |                                                                |
| XVI.    | Mort de Naucrace frere de S. Bafile. 32                        |
| A . I   | Saint Bafile écrit une excellent e lettre à Saint Gregoire     |
|         | de Nazianze pour l'attirer auprés de luy dans le               |
|         | Pont. 34                                                       |
| XVII    | Saint Basile quitte son bien: Ses austeritez & ses autres      |
|         | verius. 26                                                     |

|              | DES ARTICLES.                                                                                                        | زيد            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| XVIII.       | Maladies de S. Basile: Son amour pour la chastete                                                                    |                |
|              | gravite, l'humilité.                                                                                                 | 38             |
| XIX.         | S. Gregoire de Nazianze se retire dans le Pont                                                                       |                |
|              | S. Bafile: De quelle maniere ils y vecurent.                                                                         | 40             |
| XX.          | Saint Basile & Saint Grezoire de Nazianze étua                                                                       |                |
|              | ensemble l'Ecriture & la tradition : S. Basile a                                                                     | fifte          |
|              | les pauvres dans une famine.                                                                                         | 42             |
| XXL          | S. Bafile établit un monaflere pour luy & beau                                                                       | coup           |
|              | d'autres dans le Pont, où il presche partout la                                                                      |                |
|              | & la pieté.                                                                                                          | 43             |
| XXII.        | Des regles & des Ascetiques de S. Bafile.                                                                            | 46             |
| XXIIL        | Des conflishtions monafliques, & de quelques au                                                                      |                |
| vviii        | écrits de S. Basile pour les moines.                                                                                 | 49             |
| XXIV.        | Diverses choses qui regardent la vie solitaire de S                                                                  |                |
| WWW -        | Bahle                                                                                                                | 51             |
| XXV.<br>XXVL | S. Basile écrit diverses lettres dans la solitude.                                                                   | 54             |
| YYY          | S. Basile ne veut point se meler dans les disputes                                                                   |                |
| vvm          | Semiariens contre les Anoméens.                                                                                      | 56             |
| XXVII.       | Quel estoit Dianée de Cejarée : S. Basile i'en sepa                                                                  | re a           |
|              | cause du formulaire de Rimini: S. Gregoire se re                                                                     | Tire           |
| XXVIII.      | encore auprés de S Bafile.                                                                                           | 58             |
| XXIX.        | Julien écrit à S. Bafile, qui se moque de luy.                                                                       | 6I             |
| XXX.         | Mort de Dianée. Election d'Eufobe son successeur.                                                                    | 63             |
| AAA.         | <ol> <li>Bafile est fait Prestre: Sa disposition &amp; Ja cond<br/>dans la prestrise: Son premier sermon.</li> </ol> | 67             |
| XXXI.        | Division de Saint Basile avec Eusebe son Evesque                                                                     |                |
| AAAI.        | quitte Cesarée & se retire dans le Pont: Ect                                                                         |                |
|              | l'Eglife de Cefarte.                                                                                                 |                |
| XXXII.       | Occupations de S. Bafile dans sa retraite.                                                                           | _7°            |
| XXXIII       | Et at des Ariens & des Semiariens au commencen                                                                       | 72             |
|              | du regne de Valens.                                                                                                  | 75             |
| XXXIV.       | Etat des principales Egliset.                                                                                        | <del>-//</del> |
| XXXV.        | Histoire d'Eustathe de Sebaste jusqu'à son episcopat.                                                                | 70             |
| XXXVL        | Episcopat d'Eustathe: Sa condannation à Melit.                                                                       |                |
|              | & le reste de son bistoire.                                                                                          | 81             |
| XXXVII.      | Maurs d'Euflathe .                                                                                                   | 83             |
| XXXVIII      | Du Concile de Gangres.                                                                                               | 85             |
| XXXIX.       | De l'berefie des Aeriens.                                                                                            | 87             |
| XI.          | Volenceient & Colorda at Saint Rable of appelle                                                                      |                |

XLL

| xij       | TABLE.                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Valens. Les bistoriens, mesme les beretiques sont son                                |
|           | eloge. 92                                                                            |
| XLII.     | Saint Basile assisse les panores en plusieurs manieres                               |
|           | durant une famine ; écrit pour Saint Gregoire de                                     |
|           | Nazianze. 96                                                                         |
| XLIII.    | Eusebe meurt: S. Gregoire de Nazianze conseille à S.                                 |
|           | Basile de se retirer; agit cependant par son pere<br>pour le faire elire Evesque. 98 |
| XLIV.     | Troubles & brignes pour la chaire de Cefarée , dignité                               |
| ALIV.     | decette Eglife. 101                                                                  |
| XLV.      |                                                                                      |
| XLVI.     |                                                                                      |
|           | De quelle maniere.S. Basile gouverne son peuple. 105                                 |
| XLVII.    | De quelques lettres écrites par S. Basile pour l'instruc-                            |
| 1/7 17*** | tion de diverses personnes. 108                                                      |
| XLVIII.   | S. Basile écrit diverses lettres de recommandation &                                 |
|           | de confolation . III                                                                 |
| XLIX.     | Du soin de S. Basile pour la ville de Cesarée; & de set                              |
|           | lettres à Libanius. 113                                                              |
| L.        | Affection de S. Basile pour les Religieux. 115                                       |
| LI.       | Soin de S. Bafile pour les pauvres: Il fait baffir un                                |
|           | bofpital & une eglife . 117                                                          |
| LII.      | Exactitude de S. Bafile pour l'ordination des Clerct:                                |
|           | Vertu & reputation de fon Clergé. 110                                                |
| I.III.    | Vertu des Ecclefiastiques de Cefarée fons S. Basile, 121                             |
| LIV.      | Histoire de Paregoire Prestre, & de Glycere Diacre. 124                              |
| LV.       | Conduite de S. Bafile à l'égard de fes suffragans. 126                               |
| LVL       | Saint Basile attire enfin S. Gregoire de Nazianze à                                  |
|           | Cefarée; mais ne l'y peut retenir. 128                                               |
| LVII.     | Les Evesques de Cappadoce mecontens de l'ordination                                  |
| 13 7 11.  | de S. Basile, cedent à sa sagesse & à sa douceur. 130                                |
| LVIIL     | Recit de ce qui le passa entre S. Basile & Gregoire son                              |
| TAHE      | oncle. 132                                                                           |
| T +12 .   |                                                                                      |
| LIX.      | S. Bafile prie S. Eufebe de le venir voir : Il gemit des                             |
|           | maux de l'Eglife, & entreprend de la secourir. 135                                   |
| LX.       | S. Basile prie S. Atbanase de travailler avec les Occi-                              |
|           | dent aux pour le soulagement de l'Eglise d'Orient x 37                               |
| LXI.      | S. Basile tasche d'achever la réunion des Macedoniens                                |
| \$ 10     | avec l'Eglise. 139                                                                   |
| LXIL      | S. Basile écrit au Pape Damase, & envoie le Diacre                                   |
|           | Dorothee en Occident . 140                                                           |
| LXIII.    | Conduite de S. Bafile fur la divinité du S. Efprit. 143                              |

|          | DES ARTICLES. xiij                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LXIV.    | Un moine condanne la conduite de S. Basile. 146                                                                             |
| LXV.     | Saint Athanaie désend S. Basile, & S. Gregoire de                                                                           |
|          | Nazianze le vient trouver. 148                                                                                              |
| LXVI.    | S. Bafile écrit à Elie contre ses Calomniateurs. 151                                                                        |
| LXV II.  | Valem vient à Cefarée pour y persecuter les Catholi-<br>ques.                                                               |
| LXVIII.  | Le Prefet Modeste attaque en vain S. Basile. 154                                                                            |
| LXIX.    | Saint Basile resiste encore à Modeste & à d'autres en<br>presence de Valens.                                                |
| LXX.     | Valent vient à l'eglise le jour de l'Epiphanie. 159                                                                         |
| LXXL     | La maladie de Galate suivie de sa mort, arreste l'exil                                                                      |
| DAM.     | de S. Bafile. 161                                                                                                           |
| LXXII.   | Valens voulant figner l'exil de S. Bafile, ses plumes                                                                       |
| ~~~~     | fe rompent, & la main luy tremble. 162                                                                                      |
| LXXIII.  | Valent vient encore à l'Eglife, l'entretient avec Saint                                                                     |
|          | Basile, & luy accorde diverses choses: Modeste<br>guert par ses prieres devient son ami. 164                                |
| LXXIV.   | Saint Basile est persecuté au sujet d'une dame par le                                                                       |
| LIZZII.  | Vicaire du Pont. 167                                                                                                        |
| LXXV.    | Dorothée revient d'Occident avec Sabin, & en ra-                                                                            |
|          | porte diverses lettres: Saint Basile prie S. Melece d'y-<br>répondre. 170                                                   |
| LXXVI.   | Lettres des Orientaux & de Saint Basile aux Occi-<br>dentaux.                                                               |
| LXXVII.  | La Cappadoce est divisée en deux provinces. 174                                                                             |
| LXXVIII. | Anthime de Tyanes se porte pour metropolitain de la                                                                         |
|          | seconde Cappadoce, & fait beaucoup de peine à S. Basile. 176                                                                |
| LXXIX.   | S. Basile fait S. Gregoire Evesque de Sasimes . 178                                                                         |
| LXXX.    | S. Gregoire abandonne l'Eglife de Safimes , & confent                                                                       |
|          | à gouverner celle de Nazianze font fon pere: Saint<br>Basile l'accorde avec Anthime. 180                                    |
| LXXXI.   | Samt Bafile unt avec Euftathe eft maltraite par fer                                                                         |
|          | disciples: Le désend neanmoins contre Theodote de<br>Nicople. 183                                                           |
| LXXXII.  | Euflathe convient de la vraie foy avec S. Bafile : Ce<br>Saint fouhaite conferer avec S. Eufebe. 184                        |
| LXXXIII. | Saint Basile va en Armenie pour y ordonner des<br>Evesques, & ne le peut par la faute de Theodote:<br>Du Comte Terence. 187 |
| LXXXIV.  | S. Bafile donne un Evefque à l'Eglife de Sataler. 189                                                                       |

TABLE. xiv LXXXV. Saint Basile va voir S. Eusebe à Sumosates: De Vite Evefque de Carrbes. LXXXVI. S. Basile fait Evesque un domestique de Simplicie. 192 LXXXVII. Soranus confin de Saint Bafile . & Afeole Evefque de Thessalonique, luy envoient le corps de Saint Sabas Martyr . LXXXVIII. Ordination illegitime de Fauste par Anthime : Saint Bafile i'en plaint . LXXXIX. Saint Basile va en armenie ; Affaire d'Atarbe : De Jovin Evefque de Perrbe. XC. Euftathe figne la confession de foy que Saint Basile ley presente; promet de venir au Concile de ce Saint, & y manque XCI. Eustatbe fe declare absolument contre Saint Basile, & declame contre luy Euft at be accuse S. Basile de suivre les erreurs d'Apolli-XCIL naire: Le Saint demeure trois ans dans le silence.204 XCIII. S. Basile justifie son silence à l'égard d'Eustathe, & rejette la proposition d'un faux accord. 206 XCIV. S. Ephrem vient voir S. Basile. 208 XCV. S. Basile tombe malade : Les Ariens s'emparent de l'Eglise de Tarse. XCVI. S. Basile écrit diverses let tres dans sa maladie, console les Catholiques d'Antioche & d'Alexandrie persecutez par les Ariens. XCVII. Saint Basile est menacé par les Avient. Mort de Sainte Emmelie fa mere. XCIII. D'Atbanase Evefque d'Ancyre, & de Musone Evefque de Neocesarée. 216 XCIX. Des Prestres Santissime & Dorothée. ZIG Saint Balile & les Orientaux écrivent de nouveau en C. Occident . CI. Evagre vient en Orient & se joint à Paulin. S. Basile est mal satisfait de l'Occident . CII Famine en Cappadoce. S. Basile va à Nazianze:

Son union avec S. Amphiloque.

Saint Basile écrit à S. Amphiloque sur sa promotion à l'episcopat, & est visité de luy estant malade.

Saint Bafile écrit fon livre du S. Efprit , & diverfes lettres pour instruire S. Ampbiloque.

Saint Basile écrit à Saint Eusebe banni en Thrace, &

CIII.

CIV-

CV.

225

226

|             | DES ARTICLES. xy                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | maintient l'union à Samosates: D'Otrée Evesque                                                                |
|             | de Melitene. 230                                                                                              |
| CVL         | Saint Basile malade fait set deux premierer epistret                                                          |
|             | canoniques, & écrit à S. Eufebe. 232                                                                          |
| CVII.       | Saint Bafile travaille pour l'Églife d'Ifaure, & va en                                                        |
|             | Lycaonie.La province d'Ifaurie, s'unit à l'Églife. 233                                                        |
| CVIII.      | Les Evesques du Pont se divisent d'avec Saint Basile,                                                         |
| CIX.        | qui leur écrit. 236                                                                                           |
| CX.         | S. Bafile fait un voyage à Dazimone dans le Pont. 237<br>Aversion de ceux de Neocesarée pour S. Basile. 239   |
| CXL         | Aversion de ceux de Neocefarée pour S. Basile. 239<br>Ceux de Neocefarée écrivent contre S. Basile, & il leur |
| CAL         | écrit pour les adoucir. 241                                                                                   |
| CXII.       | S. Basile écrit plus fortement à ceux de Neocesarée : Il                                                      |
| SAII.       | veut aller a Naziange: Quelques Eglifes de Lycie                                                              |
|             | demandent la communion . 242                                                                                  |
| CXIII.      | Damase re coit Vital, & favorise Paulin contre Saint                                                          |
|             | Melece 244                                                                                                    |
| CXIV.       | Dorothée revient d'Occident avec quelques lettres:Va-                                                         |
|             | lentinien I. écrit pour les Catholiques d'Orient . 246                                                        |
| CXV.        | Demostbene persecute les Catholiques & Saint Gregoire                                                         |
|             | de Nysse: Conciliabule d'Ancyre: S, Basile écrit à                                                            |
|             | ceux de Calcide & de Berée. 247                                                                               |
| CXVI.       | Demostbene vient à Cesarde: Les Ariens veulent tenir                                                          |
|             | un Concile pour deposer S. Basile. 249                                                                        |
| CXVII.      | Eustathe recherche ouvertement la communion des                                                               |
| es contract | Arien: . 250 Mort de S. Theodote Evelque de Nicople: Fronton fon                                              |
| CXVIII.     | successeur trabit l'Eglise, & persecute les Catboli-                                                          |
|             | ques . 252                                                                                                    |
| CXIX.       | Euphrone est transfere de l'Eglise de Calonie à celle de                                                      |
| -           | Nicople. 255                                                                                                  |
| CXX.        | Le livre du S. Esprit appronvé par divers Evesques :                                                          |
|             | Plaintes de S. Bafile contre Damafe . 257                                                                     |
| CXXI        | Voyages de Sanctissime: Persecution des solitaires de                                                         |
|             | Syrie: S. Bafile ecrit à S. Barfe d'Edeffe . 259                                                              |
| CXXII.      | S. Basile écrit publiquement contre Eustathe. 261                                                             |
| CXXIII.     | Diverses lettres sur l'affaire d'Eustathe . 263                                                               |
| CXXIV.      | Saint Bafile écrit à Diodore; ne peut se trouver au                                                           |
|             | Concile de la Lycaonie . 265                                                                                  |
| CXXV.       | Apollinaire se declare contre l'Eglise : Les Consesseurs                                                      |
| 1           | d'Egypte s'opposent à luy : S. Basile les en remer-<br>cie. 267                                               |
| A 1 4 4     | cie . 267                                                                                                     |

| xvj       | TABLE                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CXXVI.    | S. Bafile blafme les Confesseurs d'avoir receu les Mar-                                             |
|           | celliens. 268 Les Orientaux demandent aux Occidentaux la con-                                       |
| CXXVII.   | Les Orientaux demandent aux Occidentaux la con-                                                     |
|           | dannation d'Euflathe & d'Apollinaire: S. Bafile                                                     |
|           |                                                                                                     |
| CXXVIII.  | Lettre de S.Basile à S.Epiphane. Des Magustens. 272                                                 |
| CXXIX.    | S Bafile ècrit à Pierre d'Alexandrie. 274<br>Les ravages des Gots obligent Valens de ceffer la per- |
| CXXX.     | fecution. Dernieres actions de S. Basile. 276                                                       |
| CXXXI.    | Mort de S. Basile, & ses suner ailles. 278                                                          |
| CXXXII    | Sentimens de S. Gregoire de Nyffe, de S.10 Macrine, &                                               |
|           | de S. Gregoire de Nazianze sur la mort de S. Basile:                                                |
|           | Panes vriane prononcé à sa louange. 279                                                             |
| CXXXIII.  | Estime universelle qu'on a eue pour S. Bafile. 281                                                  |
| CXXXIV.   | On fait la feste de S. Basile aussi-tost après sa mort:                                             |
| C,1111    | De ses miracles. 283                                                                                |
| CXXXV.    | Reputation des écrits de S. Bafile, & de son fyle. 285                                              |
| CXXXVI.   | De l'Hexaemeron de S. Basile. 287                                                                   |
| CXXXVII.  | Des antres écrits de S. Bafile sur l'Ecriture. 290                                                  |
| CXXXVIII  | Des écrits de S. Bafile contre les beretiques, particulie-                                          |
|           | rement de celui du S. Esprit. 292                                                                   |
| CXXXIX.   | Des livres contre Eunome. 293                                                                       |
| CXL.      | Divers autres écrits de Saint Bafile contre les berets                                              |
|           | ques.<br>Homelies de Saint Basile sur les Saints, & sur le                                          |
| CXLL      | ictine . 290                                                                                        |
| CXLII.    | Himelies de S. Balile fur la morale 291                                                             |
| CXLIII    | Site des homelies morales: Livre fur le batte/me. 300                                               |
| C_IV.     | Liturgie de Saint Bafile , & autres écrits perdus ou                                                |
|           | fupp-fez. 301                                                                                       |
| SAINT     | GREGOIRE DE NAZIANZE                                                                                |
| CILD NO.  | ME'LE THEOLOGIEN, ARCHEVESQUE                                                                       |
| DE        | CONSTANTINOPLE ET CONFESSEUR.                                                                       |
| ARTICLE I |                                                                                                     |
|           | De la vie du Saint écrit e par le Prestre Gregoire, & de                                            |
| II.       | Le cille de Necianze la partie.                                                                     |
|           | la ville de Nazianze sa patrie. 30. Vertu de Sainte Nonne mere du Saint. 30.                        |
| III.      | Gregoire pere du Saint paffe de la selle des Hypsistaire                                            |
| IV.       | à la religion Chrétienne. 31:                                                                       |
|           | V. Battsfm                                                                                          |

|              | DES ARTICLES. sví                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧.           | DES ARTICLES. xvij  Battesme de Gregoire le pere ; de la vie qu'il mena jus-                        |
| ٧.           |                                                                                                     |
| VI.          | qu'à son episcopat. 314 Gregoire le pere est fait Evesque de Nazianze; sa con-                      |
| <u>* 1</u> . | duite dans cette charge. 315                                                                        |
| VII.         | Eloge de Gregoire le pere.                                                                          |
| VIIL         | Des freres de S. Gregoire: Miracles de sa naissance: Vi-                                            |
| TILL         | fron qui luy fit embraffer la chafteté, 322                                                         |
| IX.          | Saint Gregoire va étudier dans les pays étrangers: B                                                |
| IA.          | est agité d'une tempeste en allant en Grece : Du bat-                                               |
|              | tesme des latques , 325                                                                             |
| X.           | Les prieres du Saint & celles de ses parens appaisent                                               |
| Α.           | la tempeste: Il se consacre de nouveau à Dieu: Du                                                   |
|              |                                                                                                     |
| XI.          |                                                                                                     |
| A.L.         | S. Gregoire retourne en son pays avec son frere Cefaire, qui va ensuite à la Cour de Constance. 330 |
| XIL          |                                                                                                     |
| ALL          | S. Gregoire re poit le battefme, & abandome les esperances                                          |
| XIII.        | du mondé. 333                                                                                       |
| ستم          | Austeritez & maladies de S. Gregoire: De quelle ma-                                                 |
| XIV.         | niere il use de son bien . 335                                                                      |
| XV.          | S. Gregoire rend son eloquence sainte & Chrétienne. 338                                             |
| XVL          | Amour de S.Gregoire pour le silence & pour la retraite.339                                          |
| ATL          | S. Gregoire prend soin de la maison de son pere: Des peines qu'il trouva dans cet emploi. 342       |
| XVII         | S. Gregoire se retire quelche temps avec S. Basile; retourne                                        |
| X 1 1 L      | à son pere dont les moines de Nazianze s'estoient separez                                           |
|              | parcequ'il avoit signe le formulaire de Rimini. 345                                                 |
| XVIII.       | Sentimens de S. Gregoire fur la vertu que doit avoir un                                             |
| *******      | Prefire, & fur les difficultez que renferment les fonc-                                             |
|              | tions du sacerdoce: 348                                                                             |
| XIX.         | S.Gregoire of fait Profire malgre luy,& fe retire dans                                              |
| AL AL        |                                                                                                     |
| XX.          | Saint Gregoire revient à Nazianze pour y commencer ses                                              |
| A.A.         |                                                                                                     |
| XXI.         | fonctions a Pajque. 353 S. Gregoire prononce un fecond discours sur son ordination,                 |
| AAL          | & compofe son apologetique: Saint Basile est aussi fait                                             |
|              |                                                                                                     |
| XXII         |                                                                                                     |
| AAII         |                                                                                                     |
| X XIII.      | quitte sa Cour.  357 Gregoire le pere resiste à un officier de Julien. Saint Gregoire               |
| WALLE        | fait deux discours contre ce prince: De Candidien. 359                                              |
| XXIV.        |                                                                                                     |
| WALY.        | S. Gregoire feretire dans le Pont avec S. Bafile, revient à                                         |
|              | Hift, Eccl. Tom. IX.                                                                                |

| zviij    | TABLE                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Nazianze, cù il réunit les moines avec fon pere. 364                                      |
| XXV.     | Des principaux folitaires du diocese de Nazianze. 367                                     |
| XXVI.    | Diverses actions de Saint Gregoire durant sa prestrise:                                   |
|          | Maladie de son pere. 372                                                                  |
| XXVII.   | Cefaire est delivré d'un tremblement de terre : Saint                                     |
|          | Gregoire tasche de le retirer de la Cour . 374                                            |
| XXVIII.  | Mort de Cesaire. Ouvrages qu'on luy a attribuez. 375                                      |
| XXIX.    | Embaras de Saint Gregoire sur la succession de son                                        |
| AAIA,    | frere. 377                                                                                |
| XXX.     | De Sainte Gorgonie: Histoire de Vitalien qu'on pre-                                       |
| AAA.     |                                                                                           |
| XXXI.    |                                                                                           |
| AAAI.    | Des enfans de Sainte Gorgonie, particulierement d'A-<br>lypienne & Nicobule son mari. 381 |
| TravazaT |                                                                                           |
| XXXIL    | Des lettres de Saint Gregoire ; ses inquietudes & ses                                     |
|          | peines. 383                                                                               |
| XXXIII.  | Quelques actions particulieres de S. Gregoire en 370                                      |
|          | & 371: Maladie de sa mere: Son pere resiste à Va-                                         |
|          | lens . 385                                                                                |
| XXXIV.   | S. Gregoire est fait malgré luy Evesque de Sasimes. 386                                   |
| XXXV.    | Sainte Gregoire quitte Sasimer, & accepte la conduite                                     |
|          | de l'Eglise de Nazianze sous son pere; écrit à Hel-                                       |
|          | lene . 388                                                                                |
| XXXVI.   | Des discours de S. Gregoire sur la gresle & sur l'amour                                   |
|          | des pawores: Sedition dans Nazianze . 392                                                 |
| XXXVII.  | Eulale est fait Evesque de Doares; & S. Ampbiloque                                        |
|          | Everque d' kone. 394                                                                      |
| XXXVIII  | Mort du pere & de la mere de S. Gregoire. 396                                             |
| XXXIX.   | S. Gregoire continue à gouverner l'Eglife de Nazianze                                     |
| Ammin    | fans en estre titulaire. 398                                                              |
| XL.      | De Bosphore Evesque de Colonie : S. Gregoire écrit à                                      |
| AL.      | S. Eusebe de Samosates, & a Eutrope. 399                                                  |
| 377 *    | Discours & lettres de Saint Gregoire à Julien pour la                                     |
| XLI.     | Difcours & lettres de Saint Gregoire à Junta pour la                                      |
| *** **   | decharge des Ecclesiastiques & des pauvres. 402                                           |
| XLII.    | Saint Gregoire quitte Nazianze. 404                                                       |
| XLIII.   | Saint Gregoire se retire à Selencie; re coit quelques                                     |
|          | Apollinaristes; predit la paix de l'Eglise: Mort de                                       |
|          | S. Bafile. 405                                                                            |
| XLIV.    | Etat deplorable de l'Eglise de Constantinople sous les                                    |
|          | Ariens . 407                                                                              |
| XLV.     | Saint Gregoire est pressé de prendre soin des Catholiques                                 |
|          | de Constantinople, & se resout d'y aller . 410                                            |

Demonder Land

| XLVII. Arrived at Scregior a Conflantinoph. Du don qu'il a XLVIII. De l'Analfacis Gregior a Conflantinoph. Du don qu'il a XLVIII. De l'Analfacis Gregior a glimble let Cat bollipeus 14. XLXIVIII. Se l'Analfacis Gregior a glimble par qu'il cat bollipeus 14. XLXIII. Se cregior a plate de la religion. A 16. Seguir de la religio and cat bollipeus 14. A 18. XLXIII. Se conflantinophe de la destruit de la religio and cat bollipeus 14. A 18. LII. De la vie que 3. Gregior religio and cat bollipeus 14. LIII. De la vie que 3. Gregior mensis dans Conflantinophe Elipe qu'e fait Refu. Seguir de la fojt d'at la menda. 4. 31. De la vie que 3. Gregior en Servicio de la fojt d'at la menda. 4. 31. LIV. Se fift des predications de 5. Gregior es. Servant étudie l'Excitater fait Refu. Servant et tudie l'Excitater fait Refu. Servant et un fait l'Alle de la destruit de la refusion de 5. Gregior es. Servant étudie l'Excitater fait Refu. Servant et un fait l'Alle de la destruit de la refusion de 5. Gregior es. Servant étudie l'Excitater fait Refu. Servant et un fait l'Alle de la refusion de 5. Gregior es. Servant étudie l'Alle de la refusion de 5. Gregior es. Servant étudie l'Alle de la refusion de 5. Gregior es de la foit de la refusion de 5. Gregior es de la refusion de 5. Gregior es. Servant étudie l'Alle de la refusion de 6. Servant de 6. Servant de 1. L'Alle d'Alle d |         | DES ARTICLES. xix                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| acoit de faire des minacles.  XLVII.  S. Pl-Analfajes. Sergeires a affemble let Catboligues 4 de National de la Cologue de Personal aux Catboligues 1 au pas i carectenium in les les influences de la religia.  XLIX.  S. Gregoire refute les bereispues par fer raignas, & les ganges par la doutern.  L. Sant Gregoire effectuel et les treispues par fer raignas, & les gant Gregoire effectuel et les douterns misser.  LII. Best de la deligion de S. Gregoire i enfeigne effectuel de la deligion de Sergeire i enfeigne effectuel de la deligion de Sergeire i enfeigne effectuel de la deligion deligion deligion de la deligion de la deligion deligi | XLVI.   |                                                              |
| XLVIII De l'Analgies Gregoire y alfomble les Catholiques 14 XLVIII XLVIII Se frequire appared aux Carbobyses au pas i entrete no for les dispates de la religion. A 16 Gregoire espates de la religion 24 Aux Carbobyses (19 Gregoire espates les benetiques par fet raijons, C Li Gregoire espates les benetiques par fet raijons, C Li Gregoire espates les benetiques par fet raijons, C Li Gregoire espates les benetiques aux constant de la dischimit de S Gregoire il ensigios espates man les verires de la fog d'ait de meral. 43 De la vie que S Gregoire mensis dans Conflantinople. Elli Ellige qu'es fait Refus.  LIII. Elli espates de la fog d'ait de meral. 43 De la vie que S Gregoire son est tundir el Levisare fait Refus.  LIV. Scaim Gregoire espates de la serfectation. Il tesfet de la resistant de S Gregoire espates in la refusion de la refusion  |         | avoit de faire des miracles.                                 |
| XLVIII. S. Gergaire apprend aux Carbollyaes à ne pai restretenin in les displaces de la religia.  S. Gergaire refute les bereispus par fer respon, C les garges par fa douteur.  L. Sant Gergaire effe const avec me admiration univer-fute les des les douteurs.  L. Sant Gergaire effe const avec me admiration univer-fute les parties de la festion de S. Gergaire il selection effect.  LII. De nois que S. Gergaire memit dans Configuration Elleg que se fait Rufus.  LIII. Effet des predications de S. Gergaire: S. Jeroma Lindie l'Estimate fun luy. De Poux.  LIV. Sant Gergaire da lughel, C mis en juffice par les brevisques.  LVI. Sentiment de S. Gergaire dans la perfecusion: Il tafiche de les infjieres à Theodore.  LVII. Sergaire appendie une dissipançais inflicit allumit en tre les Octobulures de Configurations; Il tafiche de les infjieres à Theodore.  LVII. Sergaire appendie en designe qui réfoit allumit en tre les Octobulures de Configurations; Il tafiche de la infjiere de Theodore.  LVII. Sergaire aux les course les manunais P. L. LVIII. Sergaire de Maxime le copièue; Wienes a Configuration de Configur |         | De l'Anastasie. S. Gregoire y assemble les Catholiques ALA   |
| NLIX. Sergoire replace is he berigines and reasons. A 16  Sand Gregoire replace is bereignes par fer reasons. Q. L.  L. Sand Gregoire replace is the bereignes par fer reasons. Q. L.  L. Sand Gregoire replace found ance one admiration universelve the sergeoire service. A 10  Dette de la doctrime de S. Gregoire: il enségiore de la marche.  LII. De la use que S. Gregoire mensait dans Conflantinople. Ellie Blog qu'er fait Refus.  LIII. Effect des predications de S. Gregoire: S. Jerous fruide.  LIV. Saint Gregoire de la fopt de la marche.  LIV. Saint Gregoire of hapide, d'uni en inflice par les bree- tresses de la conflantinople.  LIVI. Saint Gregoire dans la perfectation. Il tafébe de les inflices de la inflice de la conflantinople.  LVII. Sergoire of hapide, d'uni en inflice par les bree- tre les Orthodoxes de Conflantinople.  LVIII. De diverse clages modificaré de S. Gregoire. 43  LVIII. Plaintei de Saint Gregoire courte les maurais Prelatt de la fontemp.  LIX. Infragra de Massiman le Granques de Conflan-  timple: Son ordination foundatique.  LXII. Sergoire ou le conflantinople.  LXII. Sergoire de la ferrie exploye teture de Conflan-  timple: Son ordination foundatique.  LXII. Sergoire ou le reive quelque teture de Conflan-  LXIII. Service de President de Conflantinople.  LXIII. Service de President de Conflantinople.  LXIII. Service de la ferrie exploye teture de Conflantinople de Conflantinople.  LXIII. Service de la ferrie exploye teture de Conflantinople de Conflantinople.  LXIII. Service de la ferrie exploye teture de Conflantinople.  LXIII. Service de la ferrie exploye teture de Conflantinople.  LXIII. Service de la ferrie exploye teture de Conflantinople.  LXIII. Service de la ferrie exploye teture de Conflantinople.  LXIII. Service de la ferrie exploye teture de Conflantinople.  LXIII. Service de la ferrie exploye teture de Conflantinople.  LXIII. Service de la ferrie exploye teture de Conflantinople.  LXIII. Service de la conflantinople.                                                                     | XLVIII. | S. Gregoire apprend aux Catholiques à ne pas l'entrete-      |
| I. Sand Gregore if courte area on a admiration suiters fill.  Li Burst de la doll inte de S. Gregoire il enfringe agalement le veritire de la foll inte de S. Gregoire il enfringe agalement le veritire de la foll de la merale.  LII. De lei qua S. Gregoire il enfringe agalement le veritire de la foll de la merale.  423  LIV. Son the qua S. Gregoire de la Gregoire il enfrie de bret- tiques.  LIV. Saint Gregoire de la perfectation. Il tafole de le la inspirer de Theodorie, espire partie al tafole le la inspirer de Theodorie, espire partie al tafole le la inspirer de Theodorie, espire partie al tafole le la inspirer de Theodorie, espire partie al tafole le la inspirer de Theodorie, espire fill al tafole le la inspirer de Theodorie, espire de la follación de la configurate de Confi |         | nir fur les disputes de la religion. 416                     |
| L. Saint Gregoire eft count arec som admiration smirer- felle.  LI. Partet de la dolfrine de S. Gregoire. Il sufficie et gale- man he verite; de la foj 6° de la merale.  LI. De la sois que S. Gregoire minist dant Conflantinople.  Effer des predications de S. Gregoire : S. Jerom 15  Effer des predications de S. Gregoire : S. Jerom 15  LIV. Sociement de S. Gregoire dans la perfectation il tufiche de les injuirer à Theodore.  LIV. Sociement de S. Gregoire dans la perfectation il tufiche de les injuirer à Theodore.  LIVI. Gregoire appaile une destipon qui réfeit allume en tre les Ortobolours de Conflantinople.  LIVI. De douver degre une difform de S. Gregoire. 343  LIVII. Planters de Saint Gregoire courre les maurain Prelats  LIVI. Livingle au il trompe S. Gregoire.  LIX. Livingle au il trompe S. Gregoire.  LIXI. Sociement que les treits qu'al put etcun de Conflantinople.  LIXI. Sociement qu'un print put la campagne,  LIXII. Sociement qu'un print put la campagne,  LIXIII. Sociement qu'un print put le levretan par le pupile qu'un la conflantinople son conflantinople de Conflantinople.  LIXIII. Sociement (Print put la Desoide); put le Prelata de d'Alexandric, qu'il frain pripir a fina retour.  4 Alexandric, qu'il frain pripir a fina le levretaire d'Alexandric, qu'il frain plus de la Conflantinople de Conflantinople.  LIXII. Sociement de conflantinople de Conflantinople.  LIXII. Sociement (Print put T beodole; put le Prelata de Alexandric, qu'il frains plus de la Conflantinople.  LIXII. Sociement de conflantinople de Conflantinople.  LIXII. Sociement de conflantinople de Conflantinople.  LIXIII. Sociement de conflantinople de Conflantinople.  LIXIII. Sociement (Print qu'un put temp à la campagne)  LIVINGRE (Print de Alexandric, qu'il frains plus des campagne)  LIVINGRE (LIVINGRE LIVINGRE LIV | XLIX.   | S. Gregoire refute les beretiques par les railons, & les     |
| LI.  Detect de la destrime de S Gregoire il ensique egalement les veriexe de la fost de la mende.  LII.  LII |         |                                                              |
| I.I. Parest de la destrime de S Gregoire il entique etgalement le verire que la leg 00 de la mende. 433 De la vie que S. Gregoire mensis dans Conflantinople. Elity qu'en fait Refu. Elity qu'en fait Refu. Elity en la fait Refu. Elity en la fait Refu. LIV. Saint Gregoire of labold, of mic en julies par les bere- LIV. Saint Gregoire of labold, of mic en julies par les bere- leves de la injúrier à Theodore. LIV. LIV. LIV. LIV. LIV. LIV. LIVI. LIVII. LIVI.  | L       |                                                              |
| mem he verinze de la foy 64 de la merale. 433 LII. De la vie que S. Gregoire mensi danc Conflationfolic. Elos qui rea fait Refus. 435 LIV. Since for de la fine dela fine de la  |         | felle. 420                                                   |
| LII. De la vie que S. Grejoire mensis danc Confinationolic. Elleg qu'en la ill Refu.  LIII. Elleg qu'en la ill Refu.  Elleg qu'en la ill Refu.  Elleg qu'en la ill Refu.  Saint Grejoire eff habith, e'mic re juliez qu'en le brec.  LV.  Saint Grejoire eff habith, e'mic re juliez qu'en le brec.  LV.  LVI. Servinium de S. Gregoire dans la perfectation: Il sejèce de les injoires à Theodore.  LVI. Servinium de S. Gregoire dans la perfectation: Il sejèce de les injoires à Theodore.  LVI. Servinium de S. Gregoire dans qu'in épicit allume en tre les Orthodoxus de Confinationole.  LVII.  LVII. De divere clogre and dispose de S. Gregoire.  LVIII. Palanter de Saint Tergoire courre les maunain Prelats de la tempe.  LVIII. Servinium de S. Gregoire de Confinationole.  LX.  LX. Lorgeire vous le reiner equ'elque temp de Confinationole.  LX. Lorgeire vous le reiner, e'd eff retreue par le parle qu'en la laine plus qu'ansparant.  LX. Lorgeire vous le reiner, e'd eff retre qu'elque temp à la campagne, Difenon qu'il fait un prayé a fou retour.  43 Litte.  LXII. Sinc Grejoire de curie qu'elque temp à la campagne, Difenon qu'il fait un prayé a fou retour.  43 Littem eff priette par Teodole; qu'en le Prelata de Alexandrie, qu'il fe reu planter le propiet de Confination fou de le companier de la confination de l'estre de l'estre de Confination fou ne le prelata de l'estre de l'estre d'alexandrie, qu'il fe reu planter le propiet d'amandrie d'Alexandrie, qu'il fe reu factorier de l'estre d'alexandrie, qu'il fe reu fette de l'estre d'alexandrie, qu'il fette d'alexandrie, qu | LI.     | Pureté de la doctrine de S. Gregoire. il enseigne egale-     |
| Elieg eira fait Rafin.  LIII. Effet die predication de S. Gregoire: S. Jeroms Lindie l'Ecrister fant ley: De Pont.  LIV. Sint Gregoire die Jahrif, d'mie ni splite par les bre- tiques.  LVI. Sentiment de S. Gregoire dans la perfecution: Il tafele de les injuirer à Theodore.  LVII. Sergoire appaile une dinifica qui répliet alliunt en le Orbodurus de Comfantinople.  LVII. L'AII.  LIVII. L'AII.  LIVII. L'AII.  LIVII. L'AII.  L'AII. L'AII. L'AII.  L'AII. L'AII. L'AII. L'AII. L'AII.  L'AII. L'AII. L'AII. L'AII. L'AII.  L'AII. L'AII. L'AII. L'AII. L'AII. L'AII.  L'AII. L'AII. L'AII. L'AII. L'AII. L'AII.  L'AIII. L'AII. L'AII. L'AII. L'AII.  L'AIII. L'AII. L'AII. L'AII. L'AII.  L'AIII. L'AIII. L'AII. L'AII. L'AII.  L'AIII. L'AIII. L'AII. L'AII. L'AII.  L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII.  L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII.  L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII.  L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIII. L'AIIII. L'AIII. L'AIIII. L'AIIIII. L'AIIII. L'AIIIII. L'AIIIII. L'AIIIII. L'AIIII. L'AIIIII. L'AIIIIII. L'AIIIII. L'AIIIII. L'AIIIII. L'AIIIII. L'AIIIIIII. L'AIIIIII. L'AIIIIIIII. L'AIIIIIIIIIII. L'AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | *       | ment les veritez de la foy & de la morale. 423               |
| LIII. Effet des predications de S. Gregoires S. Jorona straide.  LIV. Escitare fun lay De Pous.  LIV. Saint Gregoire eff hapide, 6 mis en jufice par les breitages.  LIV. Sentimen si Gregoire dans la perfectation. Il tafibe simulation of the simulation of discover clages and discover sides conditions de S. Gregoire.  LVII. De diverse clages and discover des Gregoire.  LVII. De diverse clages and discover de Gregoire.  LVII. De diverse clages and discover de Gregoire contre les mauvais Predict de Internation of the simulation of t | LII.    | De la vie que S. Gregoire menoit dans Constantinople.        |
| LIV.  LIV. Said Cregisire of Japoil, & Mis en juffice par les brevitiques.  LIV. Said Cregisire d'Apoil, & Mis en juffice par les brevitiques.  LIV. Sociemen de S. Gregoire dans la perfecusion: Il tafbée de les injúres à Theodors.  LIVI. Sociemen apoil son dinifica qui réfloit allimet au re le Orbodours de Configueire par le 1888.  LIVII. LIVII. Livie de la companie de la companie per la finance de Saine Corgaire coutre les manueis Perluit.  LIVII. Livie de la companie de conjust l'invite à Configueire de la Configueire de la companie pour fe faire Europue de Configueire de la companie pour fe faire Europue de Configueire de la config | *       | Eloge qu'en fait Rufin . 425                                 |
| LIV. Saint Cregaire of hapids, of mic on inflice par le bret- tiques.  1. Sentiment de S. Gregoire dans la perfectation: Il tafele 2. Sentiment de S. Gregoire dans la perfectation: Il tafele 2. Sentiment de S. Gregoire dans la perfectation: Il tafele 2. Sentiment de S. Gregoire de la perfectation de la single de la sentiment de 2. Sentiment de S. Gregoire de la sentiment de  1. Livil.  2. Plainteri de Saint Gregoire contre les maurais Prefett 2. Livil.  3. Deferritos de Maxime le cyniques de Conflan- 2. Livil.  3. Livil.  3. Livil.  3. Livil.  4. Livil.   | LIII.   | Effet des predications de S. Gregoire: S. Jerome étudie      |
| IV.  Senimum de S. Gregoire dans la perfecazion: Il tafice de la injuirer à Theodor.  LVI.  LVI.  LVI.  Gregoire appaile une dimijone qui réfluit allunt entre les Ortobolussis de Confinationale.  LVII.  LVII.  LVII.  LVII.  LXI.  LXII.  LXII.  LXII.  LXII.  LXII.  LXII.  LXII.  LXII.  LXII.  LXIII.  LXIIII.  LXIII.  LXIII.  LXIII.  LXIII.  LXIII.  LXIII.  LXIII.  LXII | r +17   |                                                              |
| LV. Senimum de S. Gregoire dans la perfectation: Il tafile de la infigire à Theodor.  LVI. S. Gregoire appaife une division qui réplie 433 S. Gregoire appaife une division qui réplie 414 LVIII. De divere clogre ou difeuer à d. S. Gregoire. LVIII. De la contrait de la companie | LIV.    |                                                              |
| de lei nightere à Theodour.  1433.  LVII. Geogrier appaig une dénificion qui régleit allumé antre les Orthodours de Conflantinople.  1436.  LVII. De déserre diegre au défluent de Schammen.  1437.  LVII. De déserre diegre au défluent de Schammen.  1438.  LXI. Des déserre diegre au défluent de Conflantinople au il tromps S. Grogoire.  1438.  LXI. Litter de l'action pour fe faire Eurépue de Conflantinople au il tromps S. Grogoire.  1449.  LXI. LAIT. Sen ar-lination femadacité.  1459.  LXII. Since de l'action pour fe faire Eurépue de Conflantinople.  1469.  LXII. LAIT. Since représe de l'action pour fe faire plus qu'auxparant.  1499.  LXIII. LAIT. L'AIT. L | T 1/    | tiques. 430                                                  |
| LVI. S. Gregoire appaife une division qui réfuit allumé en- tre le Orthodoxie de Comflantione de 3. Gregoire. 438 LVII. De divere clogre ou défoure it é. Gregoire. 438 LVII. Defoure clogre ou défoure it é. Gregoire. 438 LXI. Desprisse de Maxime le cynique: Il vient a Conflant timple ou il tromps. 5. Gregoire. 443 LXI. Sirgine de Maxime le cynique: Il vient a Conflant timple: son a l'insuige four fe jaire Eurépa de Conflant timple: Son avilonation foundaire, 446 LXII. Soire Gregoire voi, l'evitere, 90 file return que le paufie voi LXIII. Saire Gregoire vois ferviere, 90 file return que le paufie voi LXIII. Saire Gregoire fe retire quelque temps à la campaire Joint Gregoire foi privire quelque temps à la campaire d'Asimandire, qui fervinni à S. Gregoire. D'Alipse gouverner de Gregolace. Theodofe vient à Conflantionale; qu'il le ten giftée aux Arien, let donn à S. Gregoire. 12 peuple d'amadel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LY.     |                                                              |
| tre les Orthodouses de Confinationple . 436 LVIII. LXII. LXIII. LXIIII. LXIIII. LXIIII. LXIIII. LXIII. LXIIII. LXIII. LXIII. LXIIII. LXIIIII. LXIIII. LXIIII. LXI | TVT     |                                                              |
| LVII.  De diver elegre ou difener il et. S. Gregoire.  LVIII.  LIX  Delimer de Saint Gregoire courte les mauneau Presitat de fon temps.  440  LIX  LIX.  LIX | T-41.   |                                                              |
| LVIII. Plaintet de Saint Gregoire toutre les manuais Prelatt de fon temps.  LIX. Description de Maxime le conjoure il vient a Confantingle un il trompe S Gregoire.  LX. Integre de Maxime pour se faire Eversyne de Conssontingle un il trompe S Gregoire.  LXI. S. Gregoire vous servitires, de stretup par le peuple qui lexit le simple son apparaenas.  LXII. Saint Gregoire se retire gettique temps à la campagne; possible qui le simple son person et de l'active par le peuple qui l'Allarime s'in printer par Tèvedosse, par les Prelats de Maxime de simple peuple de l'active se l'active se l'active se l'active se l'active se l'active de l'active se l'active | IVII    |                                                              |
| de fon temps.  LIX Dépréptien de Maxime le cynique: B'vienz a Conflantinople ou il trompe S. Gregoire.  443  LX. Lixingle au l'invançe S. Gregoire.  445  LXI. Son evilentine pour fe faire Evelque de Conflantinople: Son evilentino finaddeuly.  446  LXII. Son forcion en l'entre evilent evitent par le peuple oui l'aime plus qu'ansparant.  449  LXIII. Sont Gregoire e vaiter questiput temps à la campagne, par l'aime plus qu'ansparant.  451  LXIII. Marchine, qu'a par l'appe a fon retour.  452  LXIII. Marchine, qu'a le peup Depar L'invallation d'Alvandrie, qu'i fe reunit à S. Gregoire. D'Alyte gouverneur de Copphalec.  453  LXIV. Tèrodife vient à Conflantinople; qu'ile les gliffes aux Ariens, les donne à S. Gregoire. L'apple d'amandre d'airien, les donne d'airien, l'airien, |         | Plaintes de Saint Gregoire contre les maurels Proles         |
| LIX Description de Maxime le conjune: Evitar a Constantinos de l'ample au il trompe S Gregoire.  LX. Intrigen de Maxime pour se faite Eurospace de Constantinos e de Maxime pour se faite Eurospace de Constantinos se de Maxime plan se passa arcant.  LXII. Son espaire cou se service se s'est persenu par se paus se aixe l'axime plan se passa arcant.  LXIII. Sainte Gregoire se service seulque temps à la campagne; Discour qu'il saite au respué à pau servant.  Al LXIII. Maxime est privent se par le prestat de Maxime de riviert se par l'est personale il tradustre priver d'Alexandris, qui se reunit à S. Gregoire. D'Alpse gouverneur de Conplantice.  LXIV. Técodise cirent à Conspanticos se posse de la constantinos de l'acceptante.  Transparente de Conspantico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                              |
| LX. Isingle as il tromps S. Gregoire.  LX. Isingen de Maniere pour fe jaire Evrlyne de Configure de Linguiste pour fe jaire Evrlyne de Configure de Linguiste Son orchaetins foundaties.  LXI. Sergioire vous fe reitere; Gel pretram par le peuple vous l'Asiance film qui augmentant.  LXII. Simos Origini e feurire quelque temps à la campagne de l'Asiance feur peuple à fon retem.  43. LXIII. Maniere de l'appendant | LIX.    | Description de Maxime le cynique: Il vient a Conflan-        |
| LX. Intrigue de Maxime pour fe Jaire Evelyne de Conflan- tionple: Son ordination foundation. 4, 4, 4 LXI. S. Gregoire ovan ferstiere, de firstens par he pouple qui LXII. Since flux qui apara-exant.  LXII. Since The qui apara-exant.  LXIII. Since The qui apara-exant.  Different qu'il fait un temple à lour frout. 4, 3 LXIII. Maxime d'in vier te par Devodofe, par les Prelats de Alexandris, qui fer tennit à S. Gregoire. D'Alpte gouverneur de Coppadace.  LXIV. Tévodofe vient à Conflantisoph; qu'e les expliges aux Ariens, les douss à S. Gregoire. Le pople d'amande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                              |
| LXL Sergeire vost festere et de festeu pa le peuple visit.  LXII. Sergeire vost festere et de festeu pa le peuple visit.  LXII. Simo feste et este quélipe tempe à la campagne et l'Alli.  LXIII. LXIII. Simo feste et l'alli an yenyl a fin retour. 453 LXIII. LXIII. Simo feste et l'alli an yenyl a fin retour. 453 LXIII. LXIII. Simo feste et l'alli an peuple a fin et le relatin de d'Adrandise, qui fe renui d'a Gergoire. D'Alyte gouverneur de Coppador. 2 Gregoire. D'Alyte gouverneur de Coppador. 2 Sergeire partie et l'alli alli alli alli alli alli alli al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LX.     | Intrigues de Maxime pour le faire Eveloue de Constan-        |
| LXI. S. Gregoire own ferstires, Get frestom park pupile goil LXII. Since play of suparacasast.  4. 4499 LXII. Since The sign superacast suparacast LXIII. Since Testing of the string superacast suparacast LXIII. Marchine, Get an expert a four form.  4. Marchine, Get pure Paper Domagle, Il trushely Parrer  d'Alexandris, qui ferstunit à S. Gregoire. D'Alpye governeur de Cappadore.  LXIV. Trionde circuit à Confloationoft; qu'e les explifest aux Ariens, les donne à S. Gregoire. Le pophe demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | timople: Son or dination scandalcuse. 416                    |
| LXII. Saint plus qu'anparacant. 449 LXII. Saint Gregoir e le triet quélque temps à la campagne, Difemos qu'il fait au prayé a fou retour. 453 LXIII. Blance efferight par Tévedige, par la Prelata de de la campagne de la campagne de la campagne LXIII. Saint efferight par Tévedige, par la Prelata de de la campagne de la campagne de la campagne LXIII. Saint la campagne de la campagne LXIII. Tévedige circat à Complantionel; qu'elle les efficies aux Arien, les douas à S. Gregoire. Le pople demande l'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LXI.    | S. Gregoire veut fe retirer, & eft retenu par le veuvle aut  |
| LXII. Saint Gregoie fe retire guelque temps à la campagne; Diffourn qu'il fait un sepule à non retour. 43.  LXIII. Marchine, Par Devodofe, par les Prelats de Marchine, Par no le Pape Domagle, il trouble Pierre d'Alexandris, qui fe renni à S. Gregoire. D'Alpre gouverneur de Coppadore.  LXIV. Tévodofe vient à Confloationofe; qu'e les egifest aux Ariens, les donne à S. Gregoire. Le pople demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | l'aime plus qu'auparavant. 410                               |
| LXIII. Maxime of rejects par Twodofe, par les Perlai der Mactedoin, Grav le Pape Damp, Il trouble Pere d'Abrandère, qui fe remit à S. Gregoire. D'Alpe gouverneur de Coppador.  LXIV. Técodo vinet à Confinationale; que les epiljes aux Arien, les donne à S. Gregoire. Le peuple demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LXII.   | Saint Gregoir e se retire quelque temps à la campagne;       |
| Matschine, & par le pape Damafe, il trouble Pierre d'Alexandrie, qui fe renni à S. Gregoire. D'Alpre gouverneur de Cappadou. LXIV. Throuble vient à Conflantinople; afte let eglijet au- Arien, fei sonne à S. Gregoire. Le peuple demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Discours qu'il fait au peuple a son retour. 452              |
| d'Alexandrie, qui fe reunit à S. Gregoire. D'Alype<br>gouverneur de Cappadoce.<br>LXIV. Theodole vient à Conflantinople; ofte les eglifes aux<br>Ariens; les donne à S. Gregoire. Le peuple demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LXIII.  | Maxime est rejetté par Theodose, par les Prelats de          |
| LXIV. Theodofe vient à Conflantinople; ofte les eglifes aux<br>Ariens, les donne à S. Gregoire: Le peuple demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Macedoine, & par le Pape Damase. Il trouble Pierre           |
| LXIV. Theodose vient à Constantinople; oste les eglises aux<br>Ariens, les donne à S. Gregoire: Le peuple demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | d'Alexandrie, qui se reunit à S. Gregoire. D'Alype           |
| Ariens, les donne à S. Gregoire: Le peuple demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | gouverneur de Cappadoce. 455                                 |
| Arsens, les donne à S. Gregoire: Le peuple demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LXIV.   | Theodole vient à Constantinople; ofte les eglises aux        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Ariens, les donne à S. Gregoire. Le peuple demande           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 777   | l'inthronization de ce Saint. 457                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LAY.    | L'ourquoi S. Gregoire rejuje l'episcopat de Constant inople. |
| De sa 48.5 & de sa 27.5 oraison. 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | De ja 40.5 G at ja 27.5 oraijon. 460                         |

|          | TABIE                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LXVI.    | TABLE                                                                                                  |
| LAYI.    | Des oraifons 38, 39, 40, 44, 3, & 26 de Saint Gre-<br>goire. 462                                       |
| LXVII.   | goire. 462<br>Douceur de Saint Gregoire envers les beretiques qui                                      |
|          | l'avoient voulu affassiner : Sa conduite envers les                                                    |
|          | grands: Son desinteressement. 466                                                                      |
| LXVIII.  | En quel état Saint Gregoire mit l'Eglife de Constanti-                                                 |
|          | nople. 468                                                                                             |
| LXIX.    | Theodose affemble le second Concile œ umenique : Des                                                   |
|          | Evesques qui le composoient. 471                                                                       |
| LXX.     | S. Gregoire est établi Evesque de Constantinople. 474                                                  |
| LXXI.    | Saint Gregoire ne pouvant donner la paix à l'Eglise                                                    |
|          | d'Antioche, prend le dessein de quitter Constantino.                                                   |
| 1 VV**   | ple. 475                                                                                               |
| LXXII.   | Les Prelats d'Egypte & de Macedoine arrivez au                                                         |
|          | Concile, murmurent contre S. Gregoire, qui obtient                                                     |
| LXXIII.  | fur cela la permission de se retirer. 478<br>Raisons qui porterent S. Gregoire à se demettre & les     |
| MAKIN.   | Eve [ques à l'abandonner. 480                                                                          |
| LXXIV.   | Saint Gregoire obtient de l'Empereur permission de se                                                  |
| .,,,,,,, | retirer: Il dit adieu à son peuple . 483                                                               |
| LXXV.    | Nellaire eft fait Evefque de Confantinople. 486                                                        |
| LXXVI.   | Du second & du troisieme Canon du Concile: Autorité                                                    |
|          | de l'Eglise de Constantinople. 489                                                                     |
| LXXVII.  | Des autres Canons du Concile : Infolence des Macedo-                                                   |
|          | niens. 49 t                                                                                            |
| LXXVIII. | Du symbole & de quelquet autres particularitez du                                                      |
|          | Concile 494                                                                                            |
| LXXIX.   | D'Optime & des autres Evefques établis pour centres                                                    |
| LXXX.    | de la communion dans l'Orient . 496                                                                    |
| LXXXI.   | De l'autorité du Concile & de ses Canons . 498<br>Maxime le cynique appuyé par l'Isalie, veut troubler |
| TYVYI    | Nectaire: Il écrit contre S. Gregoire. 501                                                             |
| LXXXII.  | Testament de S. Gregoire. 503                                                                          |
| LXXXIII  | Saint Gregoire revient à Nazianze, où il se justifie par                                               |
|          | quelques preuves: Il écrit à Philagre. 505                                                             |
| LXXXIV.  | S. Gregoire tasche en vain de faire mettre un Evelque                                                  |
|          | à Nazianze. 507                                                                                        |
| LXXXV.   | De Theodore Evefque de Tyanes: Son union avec Saint                                                    |
|          | Gregoire. 508                                                                                          |
| LXXXVI.  | S. Gregoire se retire à Arianze, écrit à Nectaire, & à                                                 |
|          | sei amis de Constantinople.                                                                            |

|          | DES ARTICLES.                                      |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| LXXXVII  |                                                    | ХХJ      |
| LAAATII  | S. Gregoire écrit a Cledone contre les Apollinari  | 513      |
| LAAAAIII | . S. Gregore vern a circum centre ies zipotimari   |          |
| T VVVV   | avoient fait un schisme à Nazianze.                | . 515    |
| LXXXIX.  | Les Apollinaristes mettent un Evesque à Naz        | sanze:   |
|          | Saint Gregoire s'en plaint au Metropolitam         |          |
|          | Gonverneur.                                        | 518      |
| XC.      | S. Gregoire passe tout le Caresme sans parler :    | Maisil   |
|          | écrit à quelques personnes.                        | 520      |
| XCI.     | Saint Gregoire écrit à Eulale, à Hellade, à Th     |          |
|          | de Tyanes : S'excufe d'aller au Concile où Ti      | beo dofe |
|          | le pressoit de se trouver.                         | 522      |
| XCII.    | S. Gregoire se charge de l'Eglise de Nazianze: 1   | crit à   |
|          | Olympe fur un divorce.                             | 524      |
| XCIII.   | Lettres du Saint à Olympe pour la ville de Na.     | rianec   |
|          | & pour Nicobule.                                   | 527      |
| XCIV.    | Saint Gregoire écrit pour l'Eglife aux grands      | de la    |
|          | Cour .                                             | 529      |
| XCV.     | D'Eulale coufin & disciple de S. Gregoire.         | 530      |
| XCVI.    | Le Saint fait enfin ordonner Eulale Evelque a      | le Na    |
| -        | zianze, foutient l'innocence de Bofphore.          | 531      |
| XCVII.   | S. Gregoire se retire à la campagne, où il s'occup |          |
|          | poëlie.                                            | 533      |
| XCVIIII. | Des peines & des tentations que S. Gregoire fo     | uffroit  |
|          | dans la folitude.                                  | 536      |
| XCIX.    | Saint Gregoire mortifie fa chair, fuit la vue de   | · fem    |
|          | mes .                                              | 538      |
| C.       | S. Gregoire travaille à la conversion de Nemes     | 350      |
|          | ne des avis à Sainte Olympiade .                   | 541      |
| CI.      | Education de Nicobule le fils.                     |          |
| CII.     | Lettres considerables du Saint à des sopbistes,    | 542      |
| CIII.    | S. Gregoire écrit à Ne Etaire contre les beretique | 544      |
| CIV.     | Diverses lettres de S. Gregoire.                   |          |
| CV.      |                                                    | 547      |
| CV.      | Vertu du Prestre Sacerdos: Il est persecuté; &     |          |
| C17-     | Gregoire l'exborte à la patience.                  | 549      |
| CVI.     | S. Gregoire ècrit pour Sacerdos.                   | 55I      |
| CVII.    | Mort de Sacerdos: Pieté de Thecle sa fœur.         | 553      |
| CVIII.   | Mort de S. Gregoire. Translation de ses relique    | 5. 554   |
| CIX.     | Apparition de S. Gregoire : Quelques eloges qu'o   |          |
|          | donntz.                                            | 556      |
| CX.      | Des écrits melez parmi ceux de S.Gregoire.         | 558      |
|          | j iij                                              |          |
|          |                                                    |          |

| xxij      | TABLE                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| SAINT     | GREGOIRE EVESQUE DE NYSSE                                |
| Do        | TEUR DE L'EGLISE, ET CONFESSEUR.                         |
| ARTICLE I | E la vie de S. Gregoire encore laïque: Il epoul          |
|           | Theolebie. 56:                                           |
| II.       | Saint Gregoire eft fait Lecteur. De ce qu'il fit jufqu'  |
|           | fon episcopat. 56                                        |
| III.      | S. Gregoire eft fait Evefque de Nysse. 56                |
| î V.      | S. Gregoire persecuté par les Ariens, deposé & banni e   |
|           | rétabli aprés la mort de Valens. 56                      |
| v.        | S. Gregoire visite Sainte Macrine sa sœur. Mort de cett  |
|           | Sainte . 57                                              |
| V I.      | De S. Pierre de Sebaste frere de S. Gregoire. 57         |
| VII.      | S. Gregoire adresse quelques écrits à S. Pierre de Seba  |
|           | fle Eunome écrit contre Saint Bafile, & S. Gregoir       |
|           | contre Eunome. 57                                        |
| VIII.     | Voyage de S. Gregoire en Arabie & en Palestine ; so.     |
|           | fentiment fur les pelerinages . 58                       |
| ī X.      | Saint Gregoire tasche en vain de pacifier l'Eglise d     |
|           | Terufalem . 58                                           |
| X.        | Le Concile œcumenique fait S. Gregoire un des centre     |
|           | de la Communion: S. Gregoire écrit contre le destin      |
|           | & fur les Cantiquerre goit quelques lettres de Sain      |
|           | Gregoire de Nazianze. 58                                 |
| XI.       | Differend de S. Gregoire avec Hellade . 58               |
| XII       | Concile de Constantinople pour la dedicace de l'eglis    |
|           | de Rufin: Saint Gregoire écrit à T beophile contre le    |
|           | Apollinarifter 591                                       |
| XIII      | Diverses vereus de S.Gregoire: Histoires remarquable     |
|           | arrivées de son temps. 59                                |
| XIV.      | Mort de S. Gregoire, estime que les Saints ont fait d    |
|           | (a pieté. 59                                             |
| XV.       | Respect qu'on a en pour la doctrine & les écrits de Sain |
|           | Grevoire: Des fautes qui s'y trouvent. 60                |
| XVI.      | Des ouvrages de S Gregoire pour l'explication des Ecre   |
|           | tures. De quelques écrits du II. Tome. 60.               |
| XVII.     | Suite des merrages du II Tome. 60                        |
| XVIII.    | De la grande Catechefe, & de quelques autres ouvrage     |
|           | du III. Tome.                                            |
| XIX.      | Sermon fur les festes & fur les Saints. 61:              |
| XX.       | Du discourt sur la mort; Divers ouvrages perdus. 61.     |

|         | DES ARTICLES.                                     | xxiij     |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|
| S. A    | MPHILOQUE ARCHEVESQUE D'ICC                       | NE.       |
| ARTICLE | I Ommencement de la vie de S. Ampbilog            | ne: Il pa |
|         | roist dans le bareau.                             | 617       |
| I.      | S. Amphiloque se retire dans la solitude avec son |           |
| H.      | S. Amphiloque est fait Evesque d'Icone.           | 620       |
| ۲V.     | Union de Saint Ampbiloque avec S. Bafile.         | 622       |
| V.      | Saint Ampbiloque écrit à des Macedoniens qui      |           |
|         | fe réunir. Il affifte à divers Conciles.          | 624       |
| V L     | Mort de S. Ampbiloque: Ses écrits.                | 626       |

|           | NOTES SUR SAINT BASILE.                                             |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Note L    | Emps de sa naissance .                                              | 62     |
| Ц.        | Si Sainte Macrine a efte instruit par Saint Gregoire                |        |
|           | maturge.                                                            | 61     |
| III.      | Que ce sont les ayents paternets de S. Basile qui s'ensuirent dur   | ion L  |
|           | persecution de Maximin I I.                                         | 61     |
| ıv.       | Temps de la retraite des ayeuls de S. Bafile.                       | 625    |
| V.        | Que Sainte Macrine & son mari demeurerent apparemytet               | 10 104 |
|           | jours dans le Pont.                                                 | 610    |
| VI.       | En quelle ville de Cefarés Saint Bafile à étudié.                   | 610    |
| VII.      | Que Saint Bafile a pu prendre des leçens de Libanius d' Con         | Anti   |
|           | nople;                                                              | 63     |
| VIII.     | Peurquoi O quand Neocefaree defira avoir S. Bafile.                 | 641    |
| IX.       | Sur la lettre qui porte le nom de S. Bafile à l'Empereur Theodo     | c.631  |
| х.        | Sur deux lettres qui portent le nom de S. Rafile à Apollinaire.     | 6;     |
| XI,       | Sur les Morales de Afceniques de S. Bafile , & Quelques             | autre. |
|           | pieces qui les regardent.                                           | 634    |
| XII.      | Temps de la fixieme lettre de S.Gregoire de Nazianze à S.Bafi       | 4.620  |
| XIII.     | Que S. Gregeire je retira avec S. Bafile avant que d'effre of       | rdenn  |
|           | Prefire.                                                            | 631    |
| XIV.      | Si S. Balile a fignalé fa charité en deux differentes famines,      | 610    |
| XV.       | Que sont l'ouvrage des Ascesiques eft de S. Basile.                 | 636    |
| XVL       | Sur les lettres 41 0' 42 de S. Bafile.                              | 644    |
| XVIL      | Que c'est apparemment nostre Saint Basile qui evita les dis         | utes a |
|           | Confrantinople en l'an 159.                                         | 644    |
| XVIII.    | Sur les lettres de Julien à S. Bafile, & de S. Bafile à cet apoftat | . 644  |
| XIX.      | En quel temos Enfebe fue fait Evefque de Cefarée .                  | 646    |
| XX.       | Que S. Balile n'apoint efte Diacre.                                 | 647    |
| XXI.      | Sur le 10.º Canon de Sardique .                                     | 647    |
| XXIL      | Que S. Basile sut apparemment fait Prestre sur la fin de l'an 36    |        |
| ,,,,,,,,, |                                                                     |        |

Span to Large

| XXIV    | TABLE.                                                                                               |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XXIV.   | Si Eustathe de Sebaste avois esté par Eulale :                                                       | 649        |
| XXV.    | Temps du Concile de Melitem .                                                                        | 649        |
| XXVL    | Qui a instinué la vie monastique dans le Pent.                                                       | 650        |
|         | Temps du Concile de Gangres.                                                                         | 660.       |
| XXVIII  | Quel oft I Euftathe condanne dans le Concile de Gangres.                                             | 652        |
| XXIX.   | Temps de la reconciliation de S. Bafile avec Eufebe .                                                | 694        |
|         | Temps de l'election de Saint Basile à l'episcopat.                                                   | 654        |
| XXXL    | Temps de la mors d'Enfebe .                                                                          | 656        |
| XXXH.   | Que l'epiftre 4 dans Saint Basile est apparemment de Greg                                            |            |
| XXXIIL  | Nazianze le pere .                                                                                   | 658        |
| AXXIIL  | Que S. Gregoire de Nazianze le pere alla à Cefarée pour l'el.<br>Saint Balile.                       |            |
| XXXIV.  | Sur la leure à Cefarée .                                                                             | 618        |
| XXXV.   | Sur in tente a Cejaree .                                                                             | 659        |
| XXXVI.  | Sur le titre de la lettre 188 de S. Bafile .                                                         | 659        |
| AAATL   | Sur les lettres de Sains Basile à Libanius, & de Liban Saint,                                        |            |
| VVVVII  | Diffenhez fur la lettre 21%.                                                                         | 659        |
| AVAVII  | Engularity Pirate 111.                                                                               | 660        |
| XXXIX.  | LEn quel temps Pierre frere de S. Bafile fut fait Prefire.                                           | 660        |
| AAAAA.  | Powquoi en met en l'an 371 les premières lettres de S. s.<br>S. Athanafe.                            |            |
| XL.     | De mail Englande and American Company                                                                | 660        |
| XLL     | De quels Evefques orthodoxes S. Bafile parle dans fa lettre                                          |            |
| XLIL    | Que la lettre 220 est apparemmens écrite au Pape Damase.                                             | 66 t       |
| A LIL   | Sur ce que dit Sozoniene, que sous cederens au jugemens de<br>Romaine pour la diviniré du S. Espris. |            |
| X LIII. | En quelle anné S. Bafile a pu écrère sa lettre 37.                                                   | 661        |
| XLIV.   | Quel est le Prestre Pallade à qui Sains Athanase écrit si                                            | 661        |
| ALIV.   | Bable,                                                                                               |            |
| XLV.    | En quelle année il fant mettre ce qui se passa d'esarée enti                                         | 663        |
| ALV.    | Basile & Valens,                                                                                     | 66 t       |
| XLVL    | Que la paix que Valent fit avec S. Bafile le jour de l'Epipha                                        | 003        |
| A2 1 E  | bientoff fuivie d'une nouvelle per fecution .                                                        |            |
| XLVIE   | Quant arriva le miracle des plumerrompues .                                                          | 664<br>666 |
| XIVII   | LQuel Vicaire du Pont perfecuta S. Bafile .                                                          |            |
| XLIX.   | Si Vestiant est la dame pour laquelle S. Basile fut persecuté.                                       | 667        |
| L       | Sur les lettres des Occidentanx envoyées en 171 aux Oriental                                         | 667        |
| LI.     | De quel Athanafe S. Bafile parle dans fa lettre 273.                                                 | 668        |
| LIL     | Quel pays la lettre 69 de S. Bafile defigne par l'Italie . Qu                                        |            |
| ~       | a sile cerite.                                                                                       | 668        |
| LIIL    | En quelle année la lettre 279 de S. Bafile a efté écriet.                                            | 669        |
| LIV.    | Que Sains Gregoire de Nazianza fue apparemment sacré                                                 | Emelina    |
|         | de Sasimes d'Cefarée.                                                                                | 670        |
| ŁV.     | Que la lettre 32 de S. Gregoire de Nazianze a suivi son sacre                                        | . 670      |
| LVL     | Sur quelques difficulter, de la lettre 187 de S. Basile.                                             | 670        |
| LVIL    | Difficultes, dans ce qu'on trouve de la conference indiquée gamon.                                   | A Phar-    |
| LVIIL   | De quel Maxime ou Maximin S.Dafile parle dans fa ketre z                                             | ***        |
| LIX     | Que Vise a esté le predecesseur non le successeur de S. Procege                                      | 9.071      |
| LX.     | Quand S. Bafile a receu les reliques de S. Sabas .                                                   | 671        |
|         | TYL (                                                                                                | n' Ascole  |
|         | LAL X                                                                                                | and and    |

|          | DES NOTES.                                                    | XX       |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| LXL -    | - Die Alcoh erwere apparemment deur Merson & c. n. er         |          |
| .LXIL    | Que fouin on fousen elleit abbaremment Freelage de nom        |          |
|          |                                                               |          |
| LXIIL    | Que Throphile de Cilicie affair uni à Fuffata van 20 m.c.     | 67:      |
| LXIV.    | Sur! Evel que Belphare dem parle S. Hafile dans fa leure 26   |          |
| LXV.     | Que SI Emmelie oft apparenment more à la fin de l'an 37       |          |
| LXVI     | Si Elpide fucceda a Nenfone de Neocefarée.                    |          |
| LXVII    | Que la lettre 181 de S. Baffle eft apparemment de l'an 473.   | 67.      |
| LXVII    | L. Difficulte dans la lettre S de S. Bafile .                 | 674      |
| LXIX     | Que la leure 268 n'eft point écrite à S. Eufebe .             | 67       |
| LXX.     | Que la leure 398 n'est point apparemment scrite à Saint 2     | 67       |
|          | Zarra mire 330 x sp. point apparementi ecrite a Saint 2       | 1mphile. |
| LXXL     | Our parks france & Komis Color D. Co.                         | 671      |
|          | Que par les freres d'Haurie Saine Bafile peut entendre les C  | hretien  |
| LXXII    | Company Control of the Control                                | 676      |
| LASTE    |                                                               | ејдне на |
| LXXIII   |                                                               |          |
| LAXIII   | . Gur ce um Suint Bufite prie Elpide de convoguer les Evel    | gwes de  |
| LXXIV.   |                                                               | .677     |
| LXXV.    |                                                               |          |
| LXXV.    | Sur le nom de Pensene omis dans le texte grec de l'apifre 193 | de Sain  |
|          |                                                               |          |
| TXXXI    |                                                               | tre à su |
|          | particulier,                                                  | 677      |
| LXXVII.  | Sur l'epiftre 80 de Saine Bafile.                             | 678      |
| LXXVIII  |                                                               | 678      |
| LXXIX.   |                                                               |          |
| LAAA.    | Que les Prefires dom parle la feire 74, fom apparemmens L     | )orothee |
|          |                                                               | 680      |
| LXXXL    |                                                               | 689      |
| LXXXII.  | Sur la presendue wie de S. Bafile par S. Amphiloque.          |          |
| LXXXIII. | Que les deux homelies fur la formation de l'homme, ne font    | nide S.  |
|          | Bajile, ni de S.Greveire de Nelle:                            | 681      |
| LXXXIV.  |                                                               | 681      |
| LXXXV.   | Que le commentaire sur fait eff de Saint Rafile.              | 682      |
| LXXXVI.  | Que l'ouvrage fur le S.Efprit eft tout emier de S. Relile     | 684      |
| LXXXVII  | WHITE COME DESTRUCTOR FRANCISCO CONTRACT OF S. C.             | 684      |
| LXXXVII  | L. Que l'homelie 18 eff de S. Rafile.                         |          |
| LXXXIX.  | Que les lieres Du battefme font auffi de S. Rafile - Sil      | les Com  |
|          |                                                               | 685      |
| X C.     | Sur le livre De la virginité amiqué à S. Relle .              | 685      |
| X.C.L    | Sur la linegie de S.Bafile.                                   |          |
|          | Table des envrages de S.Bafile.                               | 686      |
|          | Cenx qu'empene reduire en ardre chronologique.                | 687      |
|          | Genn dont en ignore tout à fait le temps .                    | 687      |
|          | Pieces funffes en demenfer.                                   | 687      |
|          | Ordre chronologique des lettres de S.Balite.                  | 687      |
|          |                                                               | 688      |

| яхуј    | TABLE                                                              |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| NOT     | ES SUR S. GREGOIRE DE NAZIAI                                       | 17.F.    |
| Note 1  | N'quel temps vivoit Gregoire auteur de la vie de ce Sain           | . 692    |
| II.     | L Que la ville de Nazianze s'appelloit auffi Diocefares.           | 691      |
| IIL     | Que Sainte Gorgonie pouvoit estre l'aisnée de S.Gregoire .         | 691      |
| IV.     | Temps de la naiffance de S.Gregeire.                               | 695      |
| v.      | Quand S.Gregoire oft venu esudier à Athenes.                       | 697      |
| VL.     | Que sa seconde oraison oft apparemment faice au tem                | + de 6   |
|         | prefirife .                                                        | 300      |
| VII.    | Sur la lettre 194.                                                 | 699      |
| VIII.   | Des eloges que Sains Gregoire fait de Conftance .                  | 699      |
| IX.     | Que S. Gregoire marque les moines de Nazianza, non les             | Aviens   |
|         | dans fon oraifon 3.5                                               | 700      |
| X.      | Sur ce qu'il dit qu'il n'a fait aucun discours durant leur divisio | 700      |
| XI,     | Que Cefaire frere de S. Gregoire n'a apparemment efte qu           | o Comp A |
|         | Threforier on Intendant de la Bithynie .                           | 700      |
| XII.    | Que Cefaire n'est point auteur de quelques ouverages qui luy       | Garage   |
|         | tribuez.                                                           |          |
| XIIL    | Dequel Gregoire S.Bafile parle dans fa leure 84.                   | 701      |
| XIV.    | Sur l'Evefque & le pere de Sainte Gergonie                         | 703      |
| XV.     | Si le mari de Sainte Gorgonie s'appelloit Vitalien.                | 703      |
| XVI,    | Sur les filles de Sainte Gorgonie .                                | 703      |
| XVII.   | Que la vierge Alyphenne pouvoit eftre petite-miece de S.Gregoire   | 704      |
| XVIII.  | Que le second poeme de S. Gregoire dois avoir efte fait au con     | 704      |
|         | ment de l'an 372 au plustard .                                     | 700      |
| XIX.    | Peurquei en meten 37:1 la lettre 4.º de S.Gregnire.                | 705      |
| XX.     | Temps de la mort du pert de S.Gregoire, & de l'eleilion d          | Saint    |
|         | Amphiloque .                                                       | 705      |
| XXI.    | Sur l'evefché & le temps de l'epifcepat de Befphere                | 700      |
| XXIL.   | S'il y avois à Selencie un monaftere, on feulement une eglife d    |          |
|         | Tecle.                                                             | 7:06     |
| XXIII.  | En quel temps S.Gregoire a effé à Conftantinople.                  | 706.     |
| XXIV.   | Que l'Anaftasse de Constantinople n'esteit point une chapele       | avant.   |
|         | S.Gregeire.                                                        | 708      |
| XXV.    | Que l'Anastasia de Canstantinople ne tire point son nom de         |          |
|         | Anaftafie.                                                         | 708      |
| XXVL    | Que S. Marcien n' a point bafti l'Annftalot                        | 708-     |
| XXVII.  | Sur la veren divine qui pareiffeit dans l'Anaffasit                | 709      |
| XXVIII. | Que l'oraifon 45 n'est pas apparemment de S.Gregoire.              | 709      |
| XXXIX.  | A quel cemps on peut raporter l'oraifen 48, & l'epifre 81.         | 710      |
| XXX.    | Sur l'oraifen 1 3, & le pere & le fils dons il y est parle.        | 711      |
| XXXL    | Sur l'araijan 18,                                                  | 711      |
| XXXIL   | Pourquoi en met l'entreprise de Maximele cynique en l'an 3         |          |
| XXXIII, | Que S.Gregoire n'a battité ni ordonné Maxime .                     | 712      |
| XXXIV.  | Si Maxime aveis aufi le nom d'theren .                             | 712      |
| XXXV.   | Si Amman , Apaminon &c. estoient Evesquet .                        | 713      |
| XXXVI.  | Tamor de l'arailar e a de S Gretort.                               | 713      |

|         | DES NOTES.                                                      | xxvlj    |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|         | Correction dans le premier poome de S. Gregoire.                | 714      |
| XXXVII  | l. Que Maxime netira point par force de Pierre d'Alexandrie de  |          |
|         | de communion .                                                  | 7:5      |
| XXXIX.  | Par qui Damase a pu estre informé de l'entreprise de Maxime     |          |
| X L     | Que l'oraison 48 est de S. Gregoire.                            | 755      |
| XLL     | Que le Concile de Constantinople commença apparemment au        |          |
|         | may,                                                            | 715      |
| XFIL    | Sur les fenferipeions de ce Concile.                            | 716      |
| X LIII. | Pourquoi les Evefques d'Egypte ne vinrent qu'à la fin du Concil | . 716    |
| XLIV.   | Nettaire mis pour Gregoire dans la lettre du Concile d'Aq       |          |
| XLV.    | Fan 382.<br>Temps de l'ordination de Nellaire.                  | 717      |
| XLVI    | Fiftiere de l'election de Neltaire, pemprebable.                |          |
| XLVII   | Sur le deuxieme Canon du second Concile occumenique.            | 719      |
|         | L. Si les Evefques d'Egypte & de Macedoino affiferent aux       | 719      |
| VEATI   | du II, Concile.                                                 | 710      |
| XLIX.   | Dus du sestamens de S. Gregoire ;                               | 721      |
| L       | Qu'on n'a point de fondement pour douter de ce sestament.       | 721      |
| Ē.L     | Que le poeme fur la vie de S. Gregoire & celui fur fon état, fo |          |
|         | pieces diffimules.                                              | 710      |
| LIL     | Quand S. Gregoire a cerio le poeme de la vie.                   | 721      |
| LIIL    | Que la lettro 65 de Saine Gregoire regarde fa forite de C       |          |
|         | mople.                                                          | 723      |
| LIV.    | Sur diverses littres de S. Gregoire adresses dans le luin       | d Thee   |
|         | dort .                                                          | 711      |
| LV.     | En quel temps S. Gregoire écrivit à Clodone .                   | 721      |
| FAT     | Qu' Hellade à qui S. Gregoire écrit sa lettre , pentefiré me    | Evelque  |
|         | de la seconde Cappadoce .                                       | 724      |
| LVII.   | Pourquoi on meten 383-la leure à Postumien.                     | 724      |
| LAIII   | A quel Theodore a effe écrite la letere 225 de S. Gregoire.     | 724      |
| LIX.    | Quelque chose de brouille dans la lestre 225.                   | 725      |
| LX.     | Que Bosphore dom parte S. Gregoire dans la lettre 225, efte     | it Evef  |
|         | que de Colonie, non de Doares.                                  | 726      |
| LXL     | Sur la lettre 164.                                              | 726      |
| LXIL    | Sur les lettres 146 & 147.                                      | 726      |
| TXIL    | Sur le temps de la translation de S. Gregoire.                  | 716      |
| LXIV.   | Que le traité De la foy est apparemment de Gregoire d'Elvire.   | 717      |
|         | Table des ouvrages de S. Gregoire de Nazianze, qu'em pent       | disposer |
|         | felon l'ordre des temps.                                        | 717      |
|         | Ordre commun des lettres de Saint Gregoire de Nazianze,         | ruec les |
|         | années de celles dont on scais le temps.                        | 739      |

| NOTES | SUR | S | GREGOI | RE | DE. | NYSSE. |
|-------|-----|---|--------|----|-----|--------|

| II.  | Q Vil est auteur du livre De la virginisé qui lny est actribué.                                           | 732 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| II.  | On'il fut fait Evelque an commencement de l'an 372.  Quand il fit le discours invitale Sur son ordination | 733 |
| . v. | Name who is independ to manual and not out out out out out out out out out o                              | 733 |

| RXYIII | TABLE DES NOTES.                                                |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| V.     | Que ce fut apparemment le Concile d'Antische en 379, qui dep    | ma.   |
|        | Greguire en Ar stit.                                            | .71   |
| V L    | Que S. Pierre n'estoit apparemment encure que Prestre à la m    | ort i |
|        | Sainte Macrine                                                  | 73    |
| VII.   | One S. Pierre effoit fant doute Evefque de Sebafte en Armenie.  | 71    |
| VIII   | . Que S. Pierre fut urdanné Evefque de Sebafte avant ou après L | A NIO |
|        | d'Enflathe.                                                     | 73    |
| IX.    | Qu'an ne pene mettre la mort de S. Pierre qu'après l'an 191.    | 73    |
| Х.     | Qu'an ne celcirais poine sa feste le 26 de mars.                | 71    |
| XI.    | Que S. Gregoiro revine à Antische après le Concile de l'an 379. | , por |
|        | aller en Arshie & en Palestine.                                 | 71    |
| XII.   | Sur la lettre à Enstathie &c.                                   | 74    |
| XIII   | Quelle est la metropole dont Saint Gregoire parle dans sa le    | ttre  |
|        | Euffathie.                                                      | 74    |
| XIV.   | Temps de la leure à Flavien,                                    | 7.4   |
| XV.    | De qui est le traité qui explique l'image de Dien dans l'homme. | 74    |
| XVI.   | Sur quelques discours qui some parmi les movres de S. Gregoire. | 74    |
| XVII.  | Si Saint Gregoire est auteur du traité sur le battesme,         | 74    |
| XVIII  |                                                                 | 74    |
| XIX.   | Sur une addition à la Catechele.                                | 74    |
| XX.    | Si S. Gregoire dit avoir écrit fur les Propertes.               | 74    |
| XXI    | De qui eft l'oraifon 45 dans S. Gregoire de Nazianze.           | 74    |
| XXIL   | Sur les discours touchant S. Pierre & S. Paul.                  | 74    |
| -      | Table des surrages de S. Gregoire de Nyffe, Ceux qu'on peut s   | wett  |
|        | clen Fordre chronologique, font:                                | 74    |
|        | Ecrits done on ignore les temps .                               | 74    |
|        | Ecrits perdus.                                                  | 7+    |
|        | Ecrits donteux on fanx.                                         | 74    |
|        | NOTES SUR SAINT AMPHILOQU                                       | E     |

NOTE I. Que la heure 161 de S. Gregoire de Nazianze est apparenment ferite à Amphiloque pere de S. Amphiloque . 744 11. Que les heures 106 & 110 de S. Gregoire de Nazianze s'adressen a S. Amphiloque. 744 Que S. Gregoire à contribué à la conversion plutost qu'à l'ordination de S. Amphilogue . 745 ıv. Temps de la mort de S. Amphiloque. 745 v. Owvrages de S. Amphiloque cisez par les anclens.

Que le poeme à Seleuque est apparemment de S. Amphiloque. VL Que Selenque effoit apparemment petit-fils de Trajan. VIL Des écrits donnez, depais pen fons le nom de S. Amphiloque . VIII.

VIII. Des terris demons, aspess per son non
APP R Des APP DO Normalis Assis en h. Cirl 3

F. Configue Primer Delene de Subcanció. Carl de Normalis Assis en h. Cirl 3

F. Christoph Delene Delene de Subcanció. Carl de Normalis Assis en h. Cirl 3

F. Christoph Delene Delene de Subcanció. Carl de Normalis Primer de Primer de Subcanción de Subcanción de Normalis de Carlo de Subcanción de Normalis de Carlo de Carlo de Marian Income momen por Denot à Palis de Visione de genera de Subcanción de Subcanción

SAINT BASILE

747

747



### SAINT BASILE LE GRAND,

ARCHEVESQUE DE CESAREE EN CAPPADOCE.

ET CONFESSEUR.

ARTICLE PREMIER.

Naissance de Saint Basile : Noblesse de son extraction . A Providence divine qui fait naistre dans cha- Nys, Baso que siecle des Saints capables de remedier aux 451.4.h. dereglemens que la malice du diable introduit

de temps en temps, fit paroiftre [ dans le IV. fiecle de l'Eglife, ] le grand Bafile, pour l'opposer p. 48 j.e.d.

a Therefor Arisona data ladica cet anoma de la Busia Sala Battle, our l'opposer par la Battle Cartonni de Cartonni

SAINT BASILE.

bles de toute sa malignité 'Cet ange apostat a voir sortissé son partipar la majesté des Empereurs, par l'autorité des plus puissans magistrats, & par le consentement d'une infinité de peuples.

Mass Baffle paroiffant alors dans le monde comme un nouvel Elle, & folterants par fon merie ir honneur du facerdoce, fir par la grace qui effoit en luy, biller avec un nouvel estat la lumière de la foy. Il part dans l'Egifle comme un phace elves fur une tour pour couduire ceux qui s'egarent la nuit dans la mer, & les ramener droit au port. Il como latte les Prefess du Prettore; il vainquit les Genetaux d'armée; il fignala fa magnanimité coutre le Rois, 'fan donner jamais aucure prifé fur luy à fest commis, parceque la purté de fa vic, & le mepris genereux qu'il faifoit des biens & de maux du monde, le mettioner audité de tous éc. de les des des maux du monde, le mettioner audité de tous fec.

'des biens & des maux du monde, le metroient audesfus de tous leurs efforts II fit retentir sa voix dans les Eglises, & comme un autre Paul, il instruisit par ses lettres les personnes les plus cloiences.

"Nouse fommes pas afez temeraires pour entreprendre l'eloge d'une vertu fi eminente, qui a epuil les genies de Scirgoire de Nazianze fion intrime ami, de de S Gregoire de Nyfie fon ireve. August fon intrime ami, de de S Gregoire de Nyfie fon ireve. De l'autre de pour leur vertu, d'eltre les panegyrifles du grand Bafile/ans parler de Saint ent l'elbremge S. Amphilotque, de tent al durres qui avec raifor ent choir fun fi parlait modele comme le fujer il epita espaibly. De l'autre de l'autre de l'autre d'autre d'aut

l'enrichir par les ornemens de leur eloquence.

"Il naquie vers la fin de l'an 329 à peu prés en mesme temps que Note saint Gresoire de Nazianze son intime ami & peu aprés que le

Concile de Nicée eut condanné l'impiete Arianie, que les tralèlleurs plande de S.Bafile devoiren achever un jour de terrafler, Ill efloit silleurs plande de La Cappadocc, d'ed vient que S. Gregoire de Nazianac dit quils a Mantasse, efficient tous durce de mémie pasyèté la appelle luy mefine la ville silleurs de Cefarté fa partie avant de aprés fon episopat, de mémeque partielleurs de Cefarté fa partie avant de aprés fon episopat, de mémeque par-della-pe cette ville e condideroit del e commencement de fa viscomme

Altorano, fon fectord fondaeur, fon protecteur & fon patron.

#ZOA

b'liblub rig\*

P.497.d.

c.d.

### SAINT BASILE. .

Cappadociers (que Jofeph appelle Mefque-Elle a auffle qu'edu Josephan de L'ubèle, mais telle n'est guere counte que fous celtu de Cefarée, Pighander, qu'elle a receu de Tibere, febra S. Jerome, & til est certain que et afgance, re fut fous luy que le royaume de Cappadoce devint une pro-1877 vince de l'Empire. On marque qu'elle s'appelle encore aujour. Bandante dui Caliar cui Tidrais Elle patiol pour une ville Ceberbe & Con-Amande, fut l'adia con l'India alle patiol pour une ville celtre & con-de aujour. Bandante, fide de toute la 300 de 190 d

V.1a peride te["Mais furtout elle effoit remarquable par la pieté de les habis Son.15.6.4 p. Julien § 20. tans, j'qui effoient tous Chrétiens, à l'exception d'un fort petit 595.6.

nombre [Voilà quet fut le lieu de la naisflance de S Bassie.]

Sa mere effoit de Cappadoce aussi bien que luy Maisdu coste [18],
de son pere il tiruit sonorigine du Pontt-S Gregoire del Nysse Q.;...,
tere, parlant dans le lieu où ont Guetter les Quarante Martyrs, sorá.
("Cesti à dire en la ville de Sebaste en Armeie, júst que c'elotis Monard.

201-

Via Que rere, partant dans le fleu ou ont foutiert les Quarante martys; » » « La de la comment de de debatte en Armeie, d'id que cel·foit « Noscal, la partie de les anordtres; foit qu'ils fuffent paffer, de cette ville dans la Cappadoce ou dans le Pont, foit parceque). Sebafte effoit 8011, y fah.p.p. autrefois cenfée dans la Cappadoce, comme on le voit par les

anciens (C'est encore, ce semble, pour marquer que sa famille venoit de Sebaste, )que S. Gregoire de Nylle appelle ces Martyrs Nys. 2009.c. la gloire de sa race, la racine dont il tiroit son origine.

Si Balfie efloir également noble du coffé de fon pere & de fo.

merce & si leur fouul de prevalor de ext eclar de fa. nec. qui \*\*1.8plored 1) teut à minées petres choises qui font la vanité des ames
balfie & terentfreuil luv eut eff dis du faire de la genealogie
une lift de henre, fant nen jouver à la verité, 'mi rien dire dont 1s.

il n'ent beaucoup de rémoint. Le offices foir de judicieur, foit e de
police, lautorité dans les Cours des Princes, legrands biens,
les digniez les plus fabiliens, les homones publics, la reputation
de l'eloquence, & tout ceta dans le plus haut degré aftoines des
choise communes dans cete famille. Mais quedjeu magifique Nyfak Balfie,
que fiffiert escholes aux speux du monde, les Sains sort en que
de les faire extre dans fon elege échtic faire injure à la péré
d'un Saint, qui rougiffoir de ces avantages, bien loin de s'en glonifer.

2. Sozomene dit sous Claude, [peut-effre parce que Tibere portoit aussi le nom de Claude.] Sez.1.5.co.p. 198.

003

### 

Vertu de Sainte Macrine & de son mari ayeuls paternels du Saint .

[CAINT BASILE avoit dans ses ancestres d'autres sujets

guer une preuve manifelle de la pureté de la foy, en difant qu'il a esté elevé sous cette bienheureuse semme, dont la reputation p.1426. estoit si grande& si étendue, & qu'il n'a rien changé de la doCtrine

qu'elle luy avoit apprise.

b|311,b,

Qu'elle luy avoir appeile.

Nu soi, 10-3.

Nu soi, 10-3.

Nu soi, 10-3.

Nu sui sporous le nome de fan mari, ji mais nous favons qu'il avoir marché, auff-bien qu'elle, dans les exercies de toutes forces de vertus, angluelle la perfectuoire de [Docketien continue].

Is vivoient dans ce temps i perfluctiv, 26 is de manqueste la vivoient dans ce temps i perfluctiv, 26 is de manqueste distinction de la vivoient dans ce temps i perfluctiv, 26 is de manqueste distinction de la vivoient dans ce temps i perfluctiv, 26 is de manqueste distinction de la vivoient de

ragnes du Pont, où leur courage ne parut pas moins à fupporter les incommoditez de cette retraite, si nouvelles à des personnes de leur qualité, qu'à y perséverer durant environ sept ans. [Nous avons parle autrepart du respect qu'à voit l'Eglise pour v<sub>els parles</sub>

ces humble & faint figifif, qui aimoient mieux fe priver de Doe 181, tous les platifis, domfir toures les nommodites, & vesporé à la Muyalmort mefine, plutoft que de fe mettre en danger de perdire leur ame en perdant la foy. Mais Dieu in voir particulierement en cette rencontre combien cutte conduite luy elfoit agreable, par le mirach fi celebre qu'il accorda à leurs priercy, n'eur envoy ant des cerfs pour les pontrit, & pour leur donner quelque confida- èc-

tion & un peu de foulagement dans les peines qu'ils enduroient. Ils prirent ce miracle comme un prelude des biens eternels P-314qu'ils esperoient, & y trouverent, dit S. Gregoire de Nazianze, un nouveau courage pour soûtenir le combat en faveur duquel Dieu le leur avoit accordé [Cela marque affez clairement qu'ils combatirent depuis, & qu'ils fouffrirent quelque chose pour la foy: 1 & le mesme Pere les met en esset au nombre de ceux qui 1-319,6,c. avoient furmonté les perfecuteurs en combatant presque jusqu'à la mort. S. Gregoire de Nysse semble estre encore plus formel, lorsqu'il dit Jque S." Macrine avoit soutenu de grands combats Nys, v. Mic.p. durant la perfecution en confessant J. C1, & que ses biens & ceux 4 p.191, J. de son mari avoient esté confisquez pour la confession de la foy. [Ils fortirent fans doute de leur retraite aprés l'edit que Maximien Galere fut contraint par la puissance de Dieu, de publier en faveur des Chrétiens le 30 avril de l'an 311, & ils peuvent avoir ensuite confessé J. C,ou sous Maximin qui renouvella la persecution peu de mois aprés, ou vers l'an 220 lorsque Licinius se declara ennemi de l'Eglife, & particulierement de celle du Pont. S.4 Macrine doit avoir vécu jusque vers l'an 740 puisque ce fut elle qui donna à S. Basile les premieres teintures de la foy & de la pieté.Elle mourut'apparemment dans le Pont, au moins on ne voit point qu'elle ni son mari en foient sortis.]

ARTICLE III.

Du vere & de la mere de Saint Bafile.

The A pieté de Macrine Ce de fon mari paffa à Balle leur fils perte de notre Sint, Dioneration le facilitare de coup le Nyé-Macquemonie: Il parut beaucoup dans le bareau, δe eftant devenu le 1970-000 maitre des autres per l'eloupence qu'il faioir profédion d'en-feigner, il fut extremement confideré dans fa partie. 'Il acquit Niscenacque reputation δe une eftime univerficle. Se vertre qui templetic partie, d'il acquit n'il acquit n'il

Raf.or.20.p. 111,C Nofe, Mac.p. 178.bc.

P. 1 01.d. P 178 c.

'Cette illustre epouse qui estoit entre les semmes ce que son mari estoit entre les hommes, dont le nom marquoit l'harmonie & l'accord de toutes les perfections qu'elle possedoit, & qui par la vertu merita queDieu prist un soin tout particulier de sa conduite; cette Sainte, dis-je, avoit un amour extreme pour une vie pure & fans tache; Mais ayant perdu fon pere à qui la colere du Prince [qui pouvoit estre Licininius, Javoit otté la vie & les biens; '& ayant aussi perdu sa mere lorsqu'elle estoit encore fort jeune, elle fut reduite à recourir au mariage pour eviter les dangers où elle se voyoit exposée. Car son extreme beauté portoit un grand nombre de personnes à la vouloir epouser. & il y en avoit quelques uns fi transportez de passion, qu'ils avoient resolu de l'enlever. Ce fut donc la crainte d'un tel accident qui la fit refoudre à fe marier pour mettre fa vie en affurance; & la reputation de

Nazep. 2 p.773.

Bafile le suy fit preferer à tous les autres. 'S. Gregoire l'appelle cette femme illustre & la nourrice des aBaf, ep.2.p.50, pauvres. S. Bafile la pleura quand elle mourut comme l'unique confolation qui luy restoit sur la terre. Il dit qu'elle n'avoit point sa pareille dans tout le monde; & il fait gloire de n'avoir jamais changé la doctrine qu'il avoit apprise de Macrine & de cette bienheureuse mere. [ Mais pour la bien connoistre , il faudroit traduire ici tout ce que S.Gregoire de Nysse dit d'elle dans la vie

de S. Macrine la jeune fa fille. 1

Naz. ot. 20, p. 321.323.

'Elle ne se trouva pas moins unie avec son mari par la vertu que par le nœu du mariage. Ils se rendirent tous deux celebres par un grand nombre de vertus, & furtout par le foin qu'ils eurent de nourrir les pauvres, de recevoir les étrangers, de purifier leurs ames par la "continence, & de confacrer à Dieu une partie de inspariée. leurs biens; ce qui estoit en ce temps là une chose rare, que leur exemple rendit commune. [Leurs biens estoient apparemment

Nyf.v.Mac.p. 18 t.b. p.191.d.

forts grands , ] 'puisqu'ils estoient repandus en trois différentes provinces; [qui pouvoient eftre le Pont, la Cappadoce, & la petite Armenie. Car quoique le pere de l'un & de l'autre eust esté depouillé de ses biens, neanmoins leur foy multiplia tellement ce qu'ils avoient, que personne de leur temps ne paroissoit audeffus d'eux.

# ARTICLE IV.

Des freres, des fœurs, & de quelques autres parens du Saint .

The Attle & Emmelie ferent encore beaucoup d'actions ext. Nus. et al. Accellentes parte dans le Ponck parte dans la Cappadoce. 134-14.

Mais leur plus grande gloire fut celle de leurs enfans, dont la verru relevoire extremennen le bondeur de ceux quite a voient mis au monde, & effort in preuve de leurs excellente conduite. In Exaffirement Hinforie de l'Egilie nous foursit pois de leurs excellente conduite. In Exaffire ment Hinforie de l'Egilie nous four voir qu'est eleione fe sayeuth gazernels de Saint Baille nous avons parlé de la verru de fon pere de de la mere, qui out metrité de tenir rais parmi les Saints dans le matryrologe Romain le 30 de may & l'information les Saints dans le matryrologe Romain le 30 de may & l'information les Saints dans le matryrologe Romain le 30 de may & l'information les Saints dans le matryrologe Romain le 30 de may & l'information les Saints dans le matryrologe romaine une familie restillultre par conduction de la serve de la conserve de la conserve de l'accellent les des la conserve de l'accellent les de la serve de l'accellent les fauts de la serve de l'accellent les fauts de l'accellent de la serve de l'accellent les fauts de l'accellent les fauts de la serve de l'accellent les fauts de l'accellent les fauts de l'accellent les fauts de la serve de l'accellent les fauts de la serve de l'accellent les fauts de la serve de l'accellent les fauts de les entre de la serve de l'accellent les fauts de la serve de l'accellent les faut

Ils efaiere au nombre de iix, Jusique Pierre qui effoit le des Nica Aller, et appelle à diffine de crete affine flaire di mille faire (missi il ure que fui, et appelle à diffine de crete affine flaire di missi du repe fui de la servizione de la diffine de creta relate de parte fils de de cinq fille, è que leur bien ne fui drisfe que neur frant séron le nombre de leura effaire. Ces enfina artiveres tous ai une verne mente, audi bien ceux qui entreret dans le mariage, que ceux qui firmer elère su facetaixe, que dermodificate à trajant de la commente de la commente de la contra de la decretace, que dermodificate à trajant de la commente de la commente de la contra de la contra de la commente de la comment

Macrine à qui Dieu avoit donné avant fa naiffance le nom de N-6-Mar p. Thecle, fat l'aiffée de cette fainte famille. SCregoire de Nyfé 1746-6, qui en a écrit la vie, fine la reprefente pas s'eulement comme une vierge tres pure ôc tres fainte, mais comme une fource de vertu, qui s'elt repandie fur fa mere, fur s'es freres, ôc mefine fur le

1. "Saidas donne pour frere à S. Bailo, S. Cregoire de Nyffe , S. Pierre de Schulle, de deux suide, prabqui ont vice dans la follteufe Numerce et l'au de cere d'extra mai l'autre et freprocé, pasifique "des principars de la moit enfogo afferge comme for freres, Bollandead fou me consolient qui profit bois foisite, "d'inla moit enfogo afferge comme for freres, Bollandead fou me consolient qui profit bois foisite, "d'invers que des acut enfant il y or ait en trais maries outre S. Gergoire de hyslight rois vingus; comme il y en a et crois Erefques.

7

p 179-180grand Bafile. J'Il raporte la fainteré de fon education fous la conduite d'Emmelle, & commert a prés la mort de celui que fon pere
luy vouloit donner pour mari, elle é confidera comme veuve,
pour avoir la liberté de demeurer vierge.

Plas

"S.Bafile fut le premier de fes freres.Nauerae, ple a vertrudu, quel nous pourros partel dans la fiuir la fre fecond (S.Gregoire de Nysfie que l'Égile come entre fes faints Docheurs, fut le troid (S.Gregoire de Nysfie que l'Égile come entre fes faints Docheurs, fut le troid en le quatrieme, fle. S. Pierre-depois Evefique de Schafte, fut, comme nous avons dit, la diffre de le dernier de toute cette famille; c'étant devenu préque en mérime temps fils &

crielin parceque fon pere moutur autilisoft qu'il vint au monde.

No fa-Misse.

S. Baile, finon') que leur mere les pourvut honneflemens (élon « Giadel. 1) », que chectue d'elle défin. N'ous trovors dans Gaudence des nicess de S. Baille, filles d'une de fis fœurs, qui efloirent tres des mices de S. Baille, filles d'une de fis fœurs, qui efloirent tres des meres d'un monather de vierges dans Calarde mefine, &

mens de fa douceur & de fan amour pour la paix.

1971/1979/1987 nommé Permen, avec qui il avoit effe élevé, dont il fe férvoit
tres utilment dans le gouvernement de fon diocefe, & qu'il
1970/1976/1986. dona depuis pour Evréque à l'Eglife de Statles en Armenie. Il
1970/1976/1986. dona depuis pour Evréque à l'Eglife de Statles en Armenie. Il

eptatp-taj. autant que l'alliance du fang, luy faifoit appeller fa mere. Il le loüe fort de l'aminté que Soranus Duc de Scythie]fon coufin luy avoir, toujours témoignée : il le met au nombre de ceux qui V.S.sabar, avoient agi ou parlé avec courage pour le nom duséigneur, & qui

#fiftoient ceux qui eftoient perfecutez pour J.C. dans la Gotthie.

Toute l'Eglife des Gots parle auffi de cet officier comme d'un ferviteur de Dieu.

ART. V.

# ununchungkunununununununununununununun A R T I C L E V.

### De l'enfance du Saint , & de son battesme :

[The Emmestic de la fainteré de cette famille ne fait que relever celle de Safalé, puis fécine tenier que de na Nyfe, Maie, ferre, ne floit le plus grand omement, "de effaçoir par fa gloire s'repnade dans tour l'univenja veru de autreit a plus cetta - \*\*prista-tet [Il naquit, comme nous avons dir, dans la ville de Cefarcé en Cappadoce, vera l'un 293 [H fut obtem de Dieu par les prieres de Bafe, pasta-tel [Il naquit au sun mais no étrangere, de laquelle il livire Bafe, pasta-que necre fa fubilita necel calur éta de pusur qui s'est, avoit embratifée. Ses parens donneme à cette mais foi l'ultiruit de quelques célaires pour recompneil de fa nourriure, ét comme on voulut donner pour ce (pipe plus de taille au fils de fa nourries, il fécritire pour fempetier.

"Eflant encoré enfair il fomba dans une maladie morrelle, mais 'Noté nuíre, den pere obtint fa fanté de la mifericonde divine, comme il en avoir <sup>49 a. h.,</sup> fon pere obtint fa fanté de avant imité la foy de ce feigeur de Capharnatim dont il est parté dans l'Evrangle, il eur part aux finits de fa foy Car J. Ciu y appanu la muit forqui il dornoir, ét lui dit comme il avoit fait autrefois à ce feigneur-Alles, vostre fils est en vic.

Il fat clevé dans les premieres années de fou maline e parSaine. Biologo p. Mactine fou aquel dans la doctine que cette fainte femme avoit "FINATION MACTINE ON AUGUSTA DE CONTRACTOR DE

Le lieu de fon education fut une maifon de campagne qui méappal, paruit avoir elle differ proche de Nocedarée; le de celt vaitemblablement le lieu mefine où fa mere Emmelie de Sainte Macrine fa four de retirecten depuis de firet un monaflere. ] Cette première education de S Bafile nous fait voir la raifon de Hiff Ecil Ton IX.

l'affection & du respect extraordinaire qu'il avoit pour S.Gregoire Thaumaturge; & c'est sans doute pour le mesme sujet, ep. 75.P.117.d. [qu'il dit avoir eu ce Saint & fes fucceffeurs pour maistres & pour peres spirituels, 'particulierement le bienheureux Musone dont il dir que les instructions retentissoient encore à ses oreilles . ]

ep 64 P.99.C Naz er. 10.p. 111-4. F-311-314

P 324.b.

c,

S.Gregoire de Nazianze ne veut point s'amuser à parler de la beauté, de la force du corps, & de la grandeur du Saint, non qu'il n'eust en cela autant d'avantage qu'aucun autre, mais parceque ce seroit perdre le temps inutilement. Il s'arreste beaucoup fur les études qu'il fit des lettres humaines Il en montre excellem.

ment l'utilité & la maniere d'en profiter.'Il remarque furtout le foin qu'avoit le Saint de croiftre en vertu autant qu'en science, de s'exercer à la pieté auffibien qu'aux belles lettres, oc en un mot de s'avancer vers la perfection du ciel par ces premieres instructions de la jeunesse. 'Hestoit conduit dans ce chemin par son pere, qui estant alors le maistre commun de la pieré & de l'eloquence jdans la province

du Pont, voulut former les premieres années de fon fils & à la vertu & à la science; & Basile qui trouvoit dans sa famille un modele si accompli arriva bientost en suivant de prés l'exemple de son pere,à la perfection dont fon âge effoir capable. Il fit deflors paroistre comme un crayon de la sainteté qui devoit eclater un jour en sa personne, & donna en un âge qui n'estoit pas encore capable P-31 5-2, d'exactirude, des marques de l'exacte vertu qu'il devoit pratiquer

dans la fuite de fa vie.

[Il ne faut pas douter qu'il ne soit venu quelquesois en ce temps là à Cefarée qui estoit sa patrie, Jpuisque parlant de Dianée qui en estoit Evesque dés l'an 341 au plustard il dit que dés son premier Bafep,\$4.P. 110,6

âge il avoit esté nourri dans l'amour de ce prelat, & qu'il l'avoit regardé deflorsavec des sentimens d'admiration & de respect Ce fut le mesme Dianée qui le battiza, scomme nons le montrerons dans la fuite. Mais nous n'avons aucune lumiere qui nous apprenne s'il fut battizé dés son enfance (car il ne pouvoit avoir qu'environ douze ans lorsque Dianée fut fait Evelque, ) ou si ce fut feulemement aprés la fin de ses études. ]

CONSIDERA A A A COMO PER ACTUARA A COMO PARA A COMO PA

ARTICLE VI. S. Bafile va étudier à Cefarée, & à Conftantinople où il ecoute Libanius

UAND S. Basile se fut suffisamment instruit sous son pere dans les premieres connoissances des lettres, il vint à Ce-

de Spi.c.29.p. 357.€.

315.4

farée pour étudier dans les ecoles de cette ville [Comme fon perefaisoit profession d'enseigner la rhetorique, il semble que S.Basile n'ait pu estre confié à d'autres maistres qu'à luy tant qu'il a vécu; d'où l'on pourroit tirer qu'il est mort lorsque le Saint estoit encoreaffez jeune. Ill est toujours certain qu'il estoit mort avant que Nys, v. Mac. p. S.Bafile revialt d'Athenes, vers l'an 356. Et mesme il faut qu'il 181. b.c. soit mort au plustard en 349, puisque S. Pierre qui ne naquit qu'un peu avant sa mort, sut neanmoins fait Prestre par S.Basile avant l'an 270, ce qu'il ne pouvoit estre selon les Canons, qu'il n'eust trente ans. Basile le pere est mis par l'Eglise au nombre des Saints le 30 de may ] Son bien ayant esté divisé entre ses neuf en- p.191.192 fans, Dieu y donna une telle benediction que chacun d'eux se

trouva plus riche que n'avoit esté leur pere Pour la ville de Cesarée en laquelle S Basile alla étudier au

fortir du Pont, on doute si c'est celle de Palestine ou celle de Cappadoce.lly a des raisons pour celle-ci:"mais il semble qu'il y en ait encore de plus fortes pour la premiere, Joù il y avoit alors d'excel. 07.10.p.1622. lens maittres & S Gregoire de Nazianze y vint auffi étudier la zhetorique[prefque en melme temps] fous un professeur nommé Hierville 1134 Thefpele Eurape loile beaucoup le genie du fophiste Acace qui P 300,d. estoit de Cesarée en Palestine, mais il ne commençoit peut-estre 135,136. pas encore à paroistre [L'étude de l'Ecriture fleurissoit en cette ville auffibien que les lettres humaines, depuis qu'Origene y avoit institué une ecole de la doctrine Chrétienne, que S. Pamphyle femble avoir ou continuée ou renouvellée; & fa bibliothèque s'y

conservoit encore du temps de S. Jerome. Il ett vrav que cette ville avoit alors Acace pour Evefque, l'un des principaux chefs de l'Arianifme,& des plus dangereux ennemis de la divinité de I.C.Mais S.Bafile effoit trop bien fondédans la foy pour se laisser surprendre à ses artifices.

S.Gregoire de Nazianze décrir en cette forte la maniere dont ce Saint le conduisit à Cesarée, & les progrés qu'il y fit, encore plus dans la vertu que dans les sciences. ¡Ce seroit , dit-il à ceux or 10, p. 215.6, e qui l'ont instruit & qui ont profité en l'instruisant à representer d. combien il parut & auprés de ses maistres & parmi ses condisciples . Il egaloit ceux là : il furpaffoit ceux-ci en toutes fortes de sciences. Il s'acquit en peu de temps une gloire toute extraordinaire parmi le commun du peuple & parmi les premiers de la ville. On admiroit en luy une science & une erudition qui surpasfoit la capacité de fon âge. Il faifoit paroiftre une gravité & une egalité dans sa conduite encore plus admirables que cette grande

science. Les orateurs le regardoient comme un excellent lorateur avant mesme qu'il eust étudié sous les sophistes.Les philofophes l'estimoient un vray philosophe dés avant qu'il eust esté instruit des preceptes de la philosophie. Et ce qui luy est beaucoup plus glorieux, on le consideroit comme un pontise de la religion Chrétienne avant qu'il en euft receu l'ordination:tant il estoit honoré par toutes sortes de personnes & en toutes sortes d'états!L'étude de l'eloquence ne luy tenoit lieu que d'accessoire. Il n'y recherchoit que l'avantage de s'en fervir pour la philosophieChrétienne, parcequ'on en a befoin pour bien expliquer fes penfées. Son étude capitale effoit de s'instruire de la veritable philosophie d'apprendre à se detacher du monde pour s'unir à Dieu, à gagner les biens immuables & eternels par le moyen des biens paffagers& fragiles,& à acquerir le ciel aux depens de toutes les choses de la terre.

P-315'316.

Il passa de Cesarée à Constantinople; & comme cette ville sleuriffoit alors par un grand nombre de fophiftes & des philosophes tres excellens,la vivacité & la vafte étendue de son esprit luy sit enlever en peu de temps ce qu'ils avoient de meilleur ("Libanius Nore 7.

Likvit p. 15 .a. fut apparemment un de ceux qu'il y ecouta J'Car "il professa à V. PEmp. b|Eun.c.14P. Conftantinople vers l'an 346, & une feconde fois en 351,3 & S. Julien 142. #Bafep.te6.p. Bafile dit affez clairement qu'il avoit efté disciple de cet orateur 177.b.c. payen, quoique ses termes puissent aussi se raporter en general

06.2. Bafap. 143.p. 274.d.

aux forhiftes [ Mais foit que Libanius ait efté maiftre de S. Bafile.] Corel, g.t. 2 p. 'foit qu'ils aient étudié ensemble fous un autre, ce sophiste mesme témoigne qu'ils avoient efté étroitement liez l'un avec l'autre durant quelque temps. Ils s'eftoient connus avant que S. Basile allast à Athenes.Libanius le respectoit déja tout jeune qu'il estoit, à cause de la gravité de ses mœurs digne de la sagesse des vieillarss ce qu'il admiroit d'autant plus,dit-il, qu'il vivoit dans une ville où tous les attraits de la volupté se trouvoient en abondance, [ce qui convient bien à Conftantinople. Ce melme sophiste témoigne une grande estime de l'eloquence de S. Basile dans presque toutes qu'il l'apperceuft, il y accouroit auflitoft, qu'il l'ecoutoit avec une fatisfaction toute particuliere, & qu'il ne pouvoit presque se re-

ep.52.p.179.b. les lettres qu'il luy écrit, Joc il dit dans une, qu'en quelque lieu foudre à se separer de luy . [Si S.Bafile fut fon ecolier à Constantinople, ce ne fut apparem-

ment qu'en 351, puisqu'en 346 il n'avoit encore que dix sept ans.]

ଲ୍ଲେକ୍

### 

SaintBafile va à Atbener, où il lie une étroite amitié avec S.Gregoire de Nazianze.

A Pars que Saine Baifle-au epuidé sour ce que les ecoloride Nama nap.
Cefaire & Je de Conflantionel avient de plus confide. 1844.
rabbe enfin la providence divine & l'avidité fi loitable qu'il avoit
pour les ficience, le conduifirent à Athense qui en effet le fiege
& le domielle-Saint-Ciregoire de Nazianze y elloit arrivé peu de 4.
temps auparavane pour ce fujet mefine, [prusellette à fa find el l'an 390, ou de 331.] Ill avoit deja eu quelque comoifilance avec e.
Saint Baiffeldans Leapandore J'Nais Tamour des Circinens les et.
ayant fepartez à la fortie de leur pays, Dieu les rejoignit enfin à 'Athenes.

Cependant Saint Baffene trouvant pas qu'Arbenes répondif P-19-6. à l'adée qu'il en avoit conceile, tomboit dans l'abstement de la triffelle, comme s'il fefuit repent d'y efter venus. Citrogiere au 4 contraire foulàgoit fa peine , de relevait fes réperances. Il luy représent que comme on ne connoil les mouss des hommes que par une longue experience, aufil pour faire le jugement de leur doctrine, il laur une loque perquev de un examo bien fe-

1. Ils ne s'effoient donc pas renconcrez à Celarée en Paleffine , comme le croit Baronius au 354 § 28.

rieux Par ce moyen il le rétablit dans fa première tranquillité; & plus ils se connoissoient l'un l'autre par le commerce qu'ils

avoient enfemble, plus leur union s'augmentoit.

F 310.z.

Mais quelque grande que cette amitié pust estre, ce n'eust jamais esté qu'une flamme sujette à s'éteindre, & une fleur du primtemps qui se flétrit & se passe en un moment, si elle n'eust esté sondée sur Dieu, qui seul la pouvoit rendre immuable, & qui en decouvrant de plus en plus sa beauté aux ames qui n'aiment en luy loue les mesmes choses, les unit toujours plus étroitement & entre elles & à luy mesme. 'C'est ce qui arriva à ces

deux Saints, dont l'amitié ayant d'abord esté commune & humaine devint toute fainte & toute spirituelle. Car lorsque avec car, t.P.4.c.d. le temps ils eurent pris affez de confiance & de liberté l'un avec

l'autre pour se decouvrir le fond de leur cœur , & qu'ils eurent reconnu qu'ils n'avoient tous deux pour but, que de se consacrer entierement à Dieu, cet amour pour les biens du ciel les unit plus or.5 p.135 bel que tout le reste. Toutes choses leur furent communes: ils n'eu-20 P 329 dear- rent plus qu'un logis & qu'une table, comme ils n'avoient qu'une

1.p 4 c.dit c. mesine volonté & une mesmeardeur pour Dieu, laquelle ils s'efforcoient toujours d'augmenter & d'aftermir chacun dans l'amede fon ami er.to p-330-331.

'Helas, dit S.Gregoire, comment rapporterai-je ceci fans repandre des larmes? La science qui est la chose du monde la plus sujette à la jalousie, estoit le but auguel nous tendions egalement ; & neanmoins il n'y avoit aucune jaloufie entre nous, L'emulation nous excitoit l'un & l'autre à étudier. Nous combations non à qui remporteroit la palme,mais à qui se la cederoit. Chacun de nous regardoit la gloire de l'autre comme la fienne propre.Une feule ame nous animoit en deux corps. Quoiqu'on rejette le fentiment de ceux qui tiennent que toutes choses se trouvent les unes dans les autres, on doit neanmoins nous en croire; nous eftions reciproquement l'un dans l'autre. Nostre seul ouvrage & nostre unique but estoit la vertu. Nous taschions de vivre d'une maniere digne des esperances du fiecle à venir. Nous travaillions à nous detacher de cette vie avant que de la quitter. Attentifs à cette fin, nous y raportions toutes nous actions & toute nostre vie. La loy de Dieu estoit nostre guide. Nous nous portions mutuellement à la pratique de la vertu. Je dirois mesme, si je ne craignois qu'on ne l'attribualt à la vanité, que nous nous eftions l'un à l'autre une regle pour discerner ce qui est droit ce juste de ce qui ne l'est pas. Nous n'avions aucun commerce

avec ceux d'entre les autres ecoliers qui estoient insolens & impudiques: les plus chastes estoient les seuls que nous frequentaffions Nous evitions les esprits turbulens & opiniatres, & nous ne faisions de societé qu'avec les plus pacifiques & ceux dont la conversation pouvoit nous estre fort utile. Nous savions qu'il est beaucoup plus facile de contracter le vice que de communiquer la vertu, de gagner la maladie desautres, que de leur donner la fanté. Nous ne nous plaifions pas tant dans les fciences qui font seulement agreables, que dans celles qui sont utiles: car les sciences servent beaucoup à former les jeunes gents dans la vertu, ou à les porter au vice. Nous ne favions que deux chemins: le premier & le plus important nous conduisoit à l'Eglise & aux faints Docteurs qui y estoient: l'autre que nous estimions moins, nous menoit chez nos maistres de litterature. Nous laissions aux autres ceux qui conduifoient aux festes, aux spectacles, aux assemblées, aux feitins. Et il me femble qu'on ne doit point faire de cas de ce qui ne contribue point à regler nostre vie, & qui ne rend pas meilleurs ceux qui s'y appliquent. Il y en a qui prennent des noms ou de leurs parens ou d'eux mesmes, suivant leurs inclinations & le genre de vie auquel ils se portent. Pour nous nostre grande affaire & nostre grande gloire estoit d'estre appellez. Chrétiens, & de l'ettre [Nous voyons dans S. Basile une marque de cette retenuë avec laquelle il avoit vecu dans fa jeuneffe fCar voulant raporter Bifdivatep quelque chosequi se faisoit dans les combats des bestes, il n'ose 469 d.c. pas affurer qu'il l'ait jamais vuë.

Sage conduite de S Basile à Athenes Il se resout de se consacrer à Dieu. Quelles études il a faites.

A Theres, cominus S. Gregoire, eft une ville tree dan Nasanane, gerusie pour le faiut. Cett le festiment des gents de bien, 19 st. de voir festiment bien four de le fair 19 plus d'idudes par dans le comment de la comment de la comment de la comment de la comment de les de festiments de les de festiment de leur culte Mais comme nofte aux etch tien fartifie de bien prevenuel contre cette tentation, ] les mauvais exemples des autres ne cous firmit acuen not. Que diseje le croiror no ? Il no fervieres qu'à nous confirmer dans la fig. Nous reconsulines la fraude de l'importure de l'idudes de nous reconsulines la fraude de l'importure de l'idudes de nous reconsulines la fraude de l'importure de l'idudes de nous reconsulines au fraude de l'importure de l'idudes cette nous reconsulines au fraude de l'importure de l'idudes cette nous reconsulines au fraude de l'importure de l'idudes cette consumer sur de nous confirmer dans la fig. Nous reconsulines au fraude de l'importure de l'idudes cette consumer sur de l'institute de l'institute

mepris pour les demons dans un lieu où les autres les regardent

avec étonnement & avec admiration.

Ces Saints non contens de fanctifier Athenes par une conduite fi sage & si fainte, refolurent de slors de renoncer entierement au monde, de confacrerà J.C. toute la science & l'eloquence qu'ils eleps.p.769.e. avoient acquife; '& ils se donnerent parole de vivre ensemble pour Dieu seul dans la retraite & la solitude.

Tous ceux de nostre societé, ajoute, S.Gregoire, qui estoient des personnes de merite & de distinction, regardoient Basile comme leur maistre, le suivoient comme leur ches, se conformoient à scs sentimens & à ses inclinations, quoique pour me servir du proverbe, c'estoit courir à pié aprés un chariot de Lydie, Aussi avions nous acquis beaucoup de reputation&de gloire non seulement auprés de nos prosesseurs & de nos autres condisciples. mais encore par toute la Grece & furtout dans l'efprit de tous ceux qui y paroiffoient avec plusd'eclat. Et mesme nostre reputation s'étendoit audelà de la Grece, comme on le peut voir par ce que plusieurs personnes en ont écrit. Nos professeurs n'estoient pas moins connus & moins celebres qu'Athenes melme : & partout où l'on parloit de nos professeurs, on y faisoit aussi mention de nous avec eloge Jamais deux amis n'ont esté plus estimez que nous l'estions, & ce qu'on raconte d'Oreste & de Pylade, n'estoit rien aux prix de ce qu'on publioit de nous

[Voila de quelle maniere S, Gregoire parle de cet exemple si illustre d'une amitié vraiment fainte & vraiment chrétienne. Mais retournant ensuite à raconter les vertus& les perfections de

er. 10, p. 332. 333S. Bafile, voici comment il en parle. 'Salomon donne la prudence aux vieillars : mais quel viellard a furpassé le jeune Basile en prudence ? Qui & de nostre temps & des fiecles paffez s'est attiré autant que luy la vencration des vieillars & des jeunes gents? Qui a eu moins besoin de l'eclat de la science pour relever la gloire de sa conduite? Et qui a neanmoins allié avec une vie si admirable une science aussi universelle? Quelle sorte de science ne possedoit-il pas, & avec autant d'avantage que si c'eust esté la seule à laquelle il se fust appliqué? Il excelloit en toutes en general plus que personne n'excelle en aucune en particulier: & il excelloit en chacune en particulier comme s'il n'avoit jamais appris autre chose. Aussi joignoit-il l'étude à la vivacité de l'esprit, qui sont les deux moyens de se persectionner dans les arts & dans les sciences. Son affiduité & fon application à l'étude luy rendoient sa vivacité non necessaire, comme sa grande penetration faisoit qu'il n'avoit pas besoin de tant travailler . Neanmoins il joignoit tellement l'un à l'autre, qu'il n'estoit pas aisé de connoistre en quoy il estoit plus admirable. Qui peut on luy comparer pour cette eloquence animée & pleine de feu, quoiqu'il n'y eust aucun raport entre sa vie & celle des orateurs? Qui peut-on luy comparer dans la grammaire où l'on se forme à bien parler la langue, où l'on apprend les histoires, la mesure specifiaire dans le discours, lles regles de la poésse? Qui peut-on luy comparer pour la philoso-phie cette science si sublime & si elevée, soit dans ce qui regarde la pratique ou la speculation, soit dans les demonstrations, les oppositions, & les disputes de logique? Il y excelloit tellement qu'il eust esté plus aisé à ceux qui disputoient avec luy de se tirer d'un labyrinthe, que de se debarasser des filets de ses raisonnemens, lorsqu'il vouloit les presser. Il se contenta d'apprendre de l'astronomie, de la geometrie, & de l'arithmetique, ce qu'il en avoit besoin pour n'estre point embarassé par ceux qui sont habiles dans ces fortes de fciences . Pour tout le reste qui ne pouvoit estre qu'inutile & infructueux à des personnes consacrées à la pieté, il le meprifa; en forte qu'on peut plutost louer & admirer ce qu'il en a appris que ce qu'il en a laissé ; quoique d'autres puissent estimer plus ce qu'il a negligé que ce qu'il a voulu en apprendre. Ses infirmitez & les remedes dont il estoit obligé d'user, luy rendosent necessaire la medecine qui est le fruit de la philosophie & du travail. Ayant commencé par là il acquit l'habitude de cet art : c'est à dire de cette partie de la medecine qui n'a pas pour objet des choses palpables, terrestres, & visibles, mais qui confifte dans la speculation & la connoissance des principes. Toutes ces sciences peuvent paroistre quelque chose de grand & d'estimable : mais qu'est-ce en comparaison f de la fainteté ] de les mœurs ?

Čest sind que ce vasé décletion parus qualement adminible suyén ha lesde dans fai vie de lossa fácience. Dans unique encore li que, fes 47%-lesmeurs eficient ornées par une gravité de vieilland, de fan espria encirli, comme celul de Moyfe, d'une conosidiane univerfelle de vour ce que les fáciences humaines ont de plus rare : mais l'enude des lettres facrées fait fa compage inéqualté depuis le bereau judiçu'à la fin de la vie. Il first nourit a vec elles, il crus le bereau judiçu'à la fin de la vie. Il first nourit a vec elles, il crus l'experience de la contra de l'experience de la contra del contra de la contra de

P 480 4

veritable mere qui effoit l'Eglife . Son ame s'accrut & se fortifia toujours par ses saintes instructions. Comme un brave & vaillant foldat qui sçait se servir des deux mains pour combatre, il estoit en état d'instruire toutes fortes de personnes dans toutes les fciences divines & profanes . Il en estoit revétu comme d'armes pour s'opposer à ses adversaires. Il s'en servoit pour vaincre ceux qui oscient luy resister. Et avec le secours de ces differentes sciences il domptoit ceux qui à la faveur de l'une ou de l'autre crovoient pouvoir quelque chose contre la verité. Il refutoit, il terraffoit par les Ecritures ceux qui en alleguoient des paffages pour autorifer les erreurs des heretiques : & il confondoit de mef-

v.Molp.209.h me les payens par leur propre doctrine. 'Il se chargea dans sa jeunesse, selon le commandement de Moyse, de toutes les richesses de l'Égypte, qui sont les sciences seculieres, pour les consacrer ensuite à Dieu, & les employer à l'ornement de la veritable arche

qui est l'Eglise.

Socr 1,4-e.26, p. 17.P659.b.

Les sophistes sous lesquels S. Basile & S. Gregoire étudierent 141.1 Sor I.A.c. l'eloquence, furent Himere & Proerese, [ desquels nous avons parlé plus amplement "en un autre endroit. Nous ne connoissons V. Julier Bafepaggoap.

pas ceux que Saint Basile avoit pour compagnons à Athenes l'apostat s dans l'étude de l'eloquence. I'Nous pouvons neanmoins remar-quer qu'il dit avoir esté uni dés sa jeunesse à un Sophrone, \*qui avoit une charge confiderable dans l'Empire. "Il écrit aussi à un Eusebe qui paroist avoir esté Evesque, avec qui il n'avoit eu autrefois qu'une mesme maison, qu'une mesme chambre, un mes-

Bafep.143.p. 174 d e.

a b|313d. 6 cp.it.p See.

me mailtre, les melmes divertiflemens, les melmes études,& tout ce qu'il peut y avoir de commun entre deux amis. Libanius nous apprend que le Saint voulant venir à Athenes, y fit venir avec luy un nommé Celse que ce sophiste estime heureux de ce Amm,n.p.127. qu'il s'attachoit si fortement à Saint Basible. 'On remarque qu'il estoit disciple de Libanius, (ce qui donne grand sujet de de croire la mesme chose de S. Basile,) & mesme citant à Athenes, il obtint qu'on y fist venir ce sophiste pour y professer. 'Il estoit Gouverneur de Cilicie en 361, fous Julien qui luy fit beaucoup d'hon-Naz, or o payt neur , l'ayant connu à Athenes S. Gregoire de Nazianze dit que

Julien commis pour l'affiette de tailles avoit esté le compagnon de ses études [Mais le plus celebre de tous ceux qui étudioient alors à Athenes , estoit l'autre Julien , dont nous venons de parler , cousin ger-

main de l'Empereur Constance, depuis Empereur luy mesme, & or. 4 P. 121. d. apostat. J'Il est certain que S. Gregoire de Nazianze le connut à

L'an de J C. SAINT BASILE.

355,356

Athensée à l'patfà quéclques mois en 35,511 témoigne de mefine \$4,23.4.
affic clairment que S Balle l'y count au affic fulie à l'apolta de li Selon-207que S Bafle è luy eftant encore jeunes avoient étudié enfemble \*\*\*
se belles lettres (S C Bafle din même qu'il avoir étudié avecce \*\*,040 p. 117. aprince les lettres facrées , & qu'ils lifoient tous deux les divines
celtiques (1 manague par le lieu, mais il et difficile que ç'air effe autrepart qu'à Athense Car pour le temps que Julien paffa
efflat jeune dans la Cappadoce, ce of fur pas appartemment avant
l'an 15,5 & il femble que S. Bafle etudioit dés ce remps là dans la
Paletline . ]

## ARTICLE IX.

### S. Bafile quitte Athenes & enseigne l'eloquence à Cesarée

L'AN DE JESUS CHRIST 355, 356.

Sammaine de Saint Gregorie réclant rempli télprit de la Nieurana, de Marmaine de Saint Gregorie réclant rempli télprit de la Nieurana, de Lengeurang util a souteux employé à fein infraire, "rouvereux Nieurana, de la Companya del La Companya de la Companya del La Companya de la Companya de

Mais e qu'il yeur de plus remarquable & de plus trifte pour Pasadérales deux Sains, fait de le voir environnes par leurs compagnens, Poi-& mefine par quelques uns de leurs maifires, qui mélant la force avec les priers , les conjunctions de les fermens félon la liberté que leur donnoir l'amour & Lafféckon, proseditoires qu'ils ne les laifféroines jamas aller. Saine Gregorie coda à cerre violence & demeurs encore quelque peu de temps à Atchenes; mais. S Bafile reprefenta fibien Estaifos qu'il Obligéent de partir, que ceux qu'il extensient furent contraints malgré eux de coder & de le laiffér aller.

Saint Gregoire se plaint en ami qu'il l'avoit trahi en cette ren et app. 3 M. a.b. contre en luy conseillant de demeurer , &c en consentant a cette

separation qui luy avoit semblé aussi dure que si l'on eust coupé 355356. fon corps en deux. [Ce que nous avons dit de Julien ne nous permet pas de mettre ceci avant le milieu ou la fin de l'an 355 & la fuire de la vie du Saint nous porte tout à fait à ne le pas mettre auffi beaucoup pluftard : & c'est bien assez qu'il ait domeuré qua-

tre ou cing ans à Athenes. ]

'Saint Bafile dit qu'il quitta Athenes pour aller chercher un phi-Baller, 164.p. P.185.c. losophe nommé Eustathe, dont la reputation qui estoit tres grande luy fit meprifer te qu'il y avoit de plus charmant dans cette ville. Il dit de mesme à ce philosophe que c'estoit pour le trouver qu'il fit les divers voyagers dont nous parlerons enfuite.[Il y a affez d'apparence que cet Eustathe est celui mesme dont parle Eunape, J'c'est à dire un philosophe payen natif de Cappadoce, Eun.c. 2, p. 21. c 4.p 43.

'où il a ce semble enseigné la rhetorique : & assurément selon ce qu'en dit Eunape,il avoit beaucoup de merite, & de fort belles qualitez, f"quoique ce qu'il dit ne foit pas bien conforme à l'histoi- V.Conflanre. Mais quelque desir que S. Basile eust de le voir, ses voyages eu- ce \$ 16. rent encore affurément d'autres causes plus saintes & plus impor-

tantes.] 'Au fortir d'Athenes il passa par Constantinople, mais il ne s'y Baf.ep. 464. p. 185.0. arresta pas : Il admira la beauté de l'Asse, mais il se hasta de la quitter pour arriver en son pays, [ & à Cesarée en Cappadoce . Il

ne manqua pas fans doute d'aller voir sa mere dans le Pont : 1 'Car pour son pere nous avons déia dit qu'il estoit mort avant ce Nyf.v.Mac.p. temps-ci, & peutestre mesme avant que le Saint allast étudier hors de son pays. 'Il revint donc enfin à Cesarée en Cappadoce, qui le retint quelque temps comme son second fondateur & son protecteur. Il connut alors plus particulierement Diance qui en Bafep. 84.p. 159.b. estoit Evesque, & le hanta avec beaucoup de satisfaction de sa

'D'abord qu'il fut arrivé en son pays, il donna quelque chose à l'air du monde & à la scene du siecle, non qu'il eust aucun amour pour cette vaine oftentation, ni aucune desir de paroistre, mais pour fatisfaire en quelque forte au defir de la pluspart du monde: c'est à dire de ses concitoyens qui le consideroient comme la gloire & l'ornement de leur ville .

Cette scene du siecle peut bien marquer la profession de la rhetorique, Jqu'il enseigna durant quelque temps selon Rusin, au sortir de sesétudes, & avec un tresgrand eclat . Nous avons encore une lettre que Libanius, [qui estoit en ce temps-ci à Antioche, lluy écrivit pour répondre à une autre que le Saint luy

141.b.c. Nileniap 334.d.

Nat.or, 20. P. 134.C.

Ruff.zc.ap. 156. (Cotel.g.t.1.p. 06-97.1.

L'ande J. C.

L'an de LC. 355,356. avoit écrite le premier , & pour renouveller leur ancienne amitié ; & ily marque qu'un nommé Alcime s'en estant allé à Rome avoit

engagé le Saint dans la fatigue d'estre avec les enfans : Ce que vous supporterez, luy dit Libanius, avec vostre patience & vostre douceur ordinaire.

Note 2.

'La ville de Neocefarée fouhaita de le posseder, "pour luy con- Basep.64 p 98. fier le foin [ & l'instruction ] de la jeunesse. Elle luy envoya une 99. deputation composée de plusieurs de ses magistrats: & quelque temps aprés [ Basile ayant peut-estre esté obligé d'aller à Neocesarée , ] se trouva environné de tout le peuple , qui s'efforça de le retenir en luy promettant & luy offrant toutes fortes d'avantages; mais il ne put se rendre ni à leurs prieres, ni aux eloges qu'ils luy donnoient. [Cela arriva apparemment dans quelque voyage qu'il fit dans le Pont pour y voir sa mere.]

'Si une lettre 'a Theodose qui porte le nom de nostre Saint Cotel g.t.s. p. [ est veritablement de luy , il peut l'avoir écrite en ce temps-ci , vers la fin de l'hiver. ] Car le fujet de cette lettre est que la riviere d'Halys groffie par des neiges fonduës, ayant inondé le pays, [ &c rompu J un pont par lequel la Cappadoce recevoit diverses com-

moditez de la Galacie, de la Paphlagonie, & de l'Helenopont, l'auteur prie Theodose [qui pouvoit estre Vicaire du Pont, de le faire reparer afin de soulager la Cappadoce qui avoit ce semble encore esté affligée par des orages & des gresses; & empescher la famine dont elle effoit menacée.

### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** ARTICLE X.

S.Balile renonce tout à fait au monde ; écrit à Appollinaire .

U FIN dit que ce fut S. Gregoire de Nazianze qui ufant Ruflac 9.7. de la liberté que l'amitié luy donnoit, fit descendre Basile 256. de la chaire où il se regardoit comme le docteur des autres, & le mena dans un monastere, Cc'est à dire qu'il luy sit embrasser la vie monastique & la retraite . Mais la sainte vierge Macrine contribua auffi beaucoup à le retirer d'un état qui ne pouvoit manquer de luy estre tres dangereux. J'Cette vierge s'estant consacrée Nysv. Mas p. à I. C. demeuroit toujours auprés d'Emmelie sa mere. Juy ren. 181. doit tous les services dont elle estoit capable, & l'affistoit dans le gouvernement de sa famille, & dans les foins que luy donnoient ses grands biens : & comme elle regloit toutes ses actions par la fage conduite de sa mere, aussi son exemple servit à sa

laborieuse; & par le travail des mains joint à une entiere pauvreté, il entra dans la voie la plus affurée & la plus promte pour

22 eur paur c'elev de la pau à une vertu plus mafaite. Tou. 395 set tre fue faurui de truveure pourruis. A Balle feshar revenu des costes où il avoir paffé beaucoup de temps , delle remarqua que fa ficience. Cé fou foloquereu luy avoient rellemente enfél le cœur , qu'il mepritoit mefine les dignitez, & s'ellimoti beaucoup audefiu de ceux qui elforier dans les charges les plus relevées ; mais elle le porta fi promerment à ne vouloir plus avoir d'autre étude que cette fagélie toute faince. Et oute d'irise dons elle étude que cette fagélie toute faince Et oute d'irise dons elle deur du monde , de récitant avec merpit toute la gloire qué fou deur du monde , de récitant avec merpit toute la gloire qué fou écouence luy peuvoir acquerir , il embardat aux we humble &

arriver au falut.

Natescep.

Aind il commença auffi-toft à vivre pour luy mefine, à devenir homme, à Gerfant qu'il efloit auparavant, & à faire des efforts ser la cate, più genereux pour selever à la divine philosophie. Quelques autorità de manifest de la restre dans les affaires & Centinuerà I production de la restriction de la restr

dans le bareau; il rigistra le uns & les autres pour embraffer la Nota Bales, territor de la foliusel d'imperità biensolt out le vain ectat d'une férince profine, comme Moyfe avoir renoncé à la parenté de la princeffe qui l'avoir adopté, de à la couronne d'Egypte. Il ne pur fooffir la glore d'une cloquence dont il avoit houte, de il aima mieux embraffer une vie baffe, comme Moyfe préfina les He-

breux aux threfors des Egyptiens .

[ Mais on se peut mieux décrire l'étate à il fe trouvoir alors, ve pea rec qu'il foi dit lyu méme ce ce stemes. ] Appéa svoi « dooné, dicil.], beaucoup de temps la vaniré, & avoir employé » préque toute ma jeunéle pour acqueir par un long de vain « ravail les léiences de extre fagelle reprouvée de Dieu, je me-veullai enfai comme d'un protond fommel ; ja precercu la liu « miere admirable de la veniré de l'Evangle; je reconnus l'inumiere admirable de la veniré de l'Evangle; je reconnus l'inumiere admirable de la veniré de l'Evangle; je reconnus l'inumiere admirable de la veniré de l'Evangle; je reconnus l'inumiere admirable de la veniré de l'Evangle; pe reconnus l'inumiere admirable de la veniré de l'Evangle; pe reconnus l'inumiere de la précise de fine de la fagelle de princes de ce ficel qui prifier s.

& qui perifiere, je deplorai avec une extreme douleur la miérimon de que provincié de la fagelle de princes de ce ficel qu'il principe de ce
la pieté. Mon plus grand foin fut de travailler à reformer une
pui mes menur, qu'une longue hobitude avec les michans avoir, derreglées, Je lui door l'Evangle; Qu'i e remayuni qu'il n'y a par,
de moyen plus propre pour arriver la perfection, qu'ed veru. «

حبعت

Balep. 70.P.

140,141,

HARRY LAND

L'an de J.C. " dre son bien', d'en faire part à ceux de nos freres qui sont pauvres » de se degager de tous les soins de cette vie , de telle sorte que " l'ame ne le laisse troubler par aucune attache aux choses preas fentes.

On peut juger combien toute l'Eglise fut edifiée par l'humilité de S.Basile, puisque les sophistes melmes les plus superbestémoignerent estimer une resolution si genereuse. ] On le voit par Liba- Bisep 143.p. nius qui ayant appris que le Saint effoit retourné en son pays . 1 74-175. doutoit s'il se metroit dans le bareau, ou s'il prosesseroit la rhe-

torique. Mais ayant sceu par la raport de quelques personnes qu'il avoit pris une voie bien plus excellente, & qu'il avoit mieux aimé chercher le moyen de se rendre ami de Dieu, que d'amasser de " l'argent : J'admirai , dit il , & vostre bonheur & celui des Cappa-

" dociens; le vostre d'avoir fait un si excellent choix; & celui des " Cappadociens de pouvoir se vanter d'avoir donné au monde un " figrand homme. [Il n'est point étrangeni qu'un sophiste payen ait témoigné par civilité estimer la conduite d'un ami à qui il écrivoit, ini melme qu'il ait esté veritablement touché d'une action

qu'il ne pouvoit nier estre tres genereuse & egaler ce que ses philosophes avoient jamais fait de plus grand . Ainsi ce n'est pas un fujet qui nous doive faire douter de cete lettre, qui dans tout le reste ne paroist rien avoir que de \* veritable.

Ce fut au plustard en cette année 356, Jque S. Basile estant enco. Basep, 1911 1 re laïque, écrivit à Apollinaire "une lettre de compliment vingt 345.9.31.6. ans & plus, ou mesme 25 ans avant l'an 376. Apollinaire n'estoit alors que laique [ ou Lecteur, ] oc l'on ne voyoit encore rien de mal en luy. Mais comme il devint depuis herefiarque, les ennemis de nostre Saint firent courir une copie de cette lettre qu'ils avoient falfifiée, pour avoir quelque pretexte de dire qu'il communi-

cust jamais écrit depuis ce temps-ci.

### NAMES AND ASSOCIATED STATES OF THE STATES OF

### ARTICLE XL

S.Basile fait divers voyages en Syrie & en Egypte .

L'AN DE JESUS CHRIST 357.

TL manquoit une chose à Saint Basile dans le dessein qu'il avoit de se consacrer à Dieu, savoir l'union & la presence de

1. M.s Valois la cite comme une piece authentique & legitime, Amm. \$1270

Gregoire son ami. Ce ne fut pas le temps que S. Gregoire passa 357. à Athenes qui l'empescha d'avoir cette consolation, puisqu'il y demeura fort peu : J'Maisc'est, comme S Gregoire le marque luv Nac.01.10.D. mesme, qu'estant revenu en son pays, il sut obligé de prendre le 314,d. foin de son pere & de sa mere qui estoient fort âgez. [Nous avons

une lettre de luy à S Basile qui semble se raporter à ce temps-ci, ] ep.5.p.769 e.d. '& dont on peut titer que Saint Basile luy ayant reproché d'avoir manqué à la promesse qu'il luy avoit faite à Athenes de se retirer avec luy, Saint Gregoire avoile sa faute, mais s'excuse sur ce qu'elle n'est pas volontaire, n'ayant manqué aux devoirs de l'amirié que pour obeir à ceux que la nature l'obligeoit de rendre à fon pere & a fa mere. Il ajoute qu'afin qu'il pust satisfaire en quelque forte aux uns & aux autres, il falloit qu'il allast quelquesois demeurer avec S. Bafile, & que S. Bafile vinit auffi quelquefois

Bafep. 19.747. demeurer avec luy. 'S. Bafile eut en effet quelque penfée de venir demeurer avec luy en un lieu qu'il appelle Tiberine; mais cela n'eut pas de suite.

Voyant donc qu'il ne pouvoit pas jouir de la compagnie de Nat. 07, 10.p. 214.d. fon ami, il s'en alla faire quelques voyages necessaires, & conformes au but qu'il s'estoit proposé de se consacrer entierement à Bifep.79.pias. Dieu. 'Ayant vu dans l'Evangile quel est le renoncement , & la perfection à laquelle il nous engage, il fouhaitoir avec ardeur de trouver quelqu'un qui vouluit embrasser ce genre de vie, & avec qui il pust passer la mer orageuse de ce monde. Il en trouva

plusieurs à Alexandrie & dans tout le reste de l'Egypte. Il en vit d'autres dans la Palestine, dans la Celésyrie, & dans la Mesopotamie . Il admira leur vie egalement austere & laborieuse, leur ferveur & leur application à la priere. Il fut furpris de voir qu'invincibles au fommeil & aux autres necessitez de la nature, dans la faim & dans la foif, dans le froid & dans la nudité, ils renoient toujours leur esprit libre & elevé [ vers Dieu, ] sans se mettre dutout en peine de leur corps, & fans vouloir recevoir des autres le moindre soulagement, comme s'il eussent habité dans un corps qui leur fust étranger, montrant par leur conduite ce que c'est que d'estre étranger sur la terre & de se regarder comme citoyens du ciel .

Il ne put pas entreprendre ce voyage aussi-tost qu'il eust vou-Balepies,p. lu, ayant efté arrefté par divers empeschemens, & mesme par des maladies. Il arriva neanmoins en Syrie aprés beaucoup de travaux, & passa de là en Egypte,où il s'arresta quelque temps à Alexandrie . [ Il y fut affez vraifemblablement spectateur des

L'an de J.C. 357.

SAINT BASILE.

tragedies que George y excitoit contre les Catholiques & les disciples de S.Athanase, depuis le Caresme de l'an 356, jusqu'en 361. Mais les maux & les persecutions qu'il vit souffrir aux Catholiques tant dans cette ville que dans les autresoù il passa,ne purent pas alterer la pureté de la foy,] '& dans tous les voyages ep.75.p.131.1.b. qu'il fit par terre & fur mer, il prit toujours pour peres & pour guides de fon ame dans le chemin du ciel,ceux dont il trouva la

foy conforme à celle qu'il avoit succée avec le lait. (Ce luy eust esté sans doute une extreme joie de rencontrer à Alexandrie le pere de cette mesme soy, le grand Athanase.] 'Mais il témoigne luy mesme long temps depuis qu'il n'avoit pas 47.49 P.77 A. encore eu le bonheur qu'il estimoit tant de voir ce grand Saint: [Et en effet selon ce que nous avons vu depuis sa sortie d'Athenes, il ne peut guere estre venu à Alexandrie plustost qu'en 357; & S.Athanase s'en estoit retiré dés le 9 sevrier de l'année 356]

S. Basile dit qu'il estoit venu jusqu'à Alexandrie pour voir le «p.165.p.185.c. philosophe Eustathe qu'il cherchoit partout, & qu'il ne trouvoit nullepart. Il en receut enfin des lettres ou à Alexandrie mesme, ou plutost en quelqu'une des provinces où il fut ensuite, & où estoit ce philosophe : mais les longues maladies du Saint l'empeschoient de l'aller trouver. Nous avons encore la lettre qu'il p.185.186|Du luy récrivit, [ laquelle est plus pleine de poesse & d'histoire que Pla,t, 2. P. 16) ne le font les autres. Le commencement furtout femble faire juger que ce philosophe estoit veritablement ce paven dont parle Eunape, & que S.Basile mesme n'estoit pas encore dans la pieté à laquelle il est arrivé depuis. La fin neanmoins est tres belle & tres digne d'un Chrétien.

Ce fut fans doute dans la fuite de ce voyage du Saint dans l'Egypte & dans la Syrie, ] 'qu'il alla à Jerusalem & à Jerico , Basidie au t. 1. comme il semble le dire en un endroit. Estant à Jerusalem il de- p.470.2. meura avec une personne qui avant esté autrefois dans le sie- 11,12. cle, dans les richesses, & mesme dans des gains illegitimes, s'estoie retiré en cette ville, où il faisoit une penitence tres austere. Mais S. Bafile apprit depuis qu'il s'eftoit rendu coupable d'un adultere avec une vierge confacrée à Dieu. Nous avons encore une lettre qu'il luy écrivit fur ce fujet, dans laquelle aprés luy avoir témoigné la honre & la confusion que cette nouvelle luy avoit causée, & luy avoir remis devant les yeux sa premiere converfion & l'edification que sa penitence, qu'il décrit fort au long, avoit donnée à l'Eglife, il luy reprefente la grandeur de la faute où il est tombé, & l'exhorte neanmoins à esperer en la miseri-

Hift, Eccl. Tom. IX.

corde de Dieu, s'il en veut faire une ferieuse penitence. Il semble 357. F.12-C, dire qu'il estoit de Cappadoce, & c'est peut estre pour cela qu'il l'exhorte de retourner vers luy. Le ftyle de cette lettre ne pa- distipaus

roist pas avoir toute la pureté de celui de S. Basile. JM. du Pin "pre tiene. n'hesite pas neanmoins à la conter parmi les autres . I Nous ne

voyons rien qui nous marque le temps auquel elle a esté écrite. I Baleppr.4.p. 'sinon que ce qu'il dit que les payens & les Juis se pressoient 11ab. d'embraffer la pieté, peut en quelque forte se raporter au regne de Jovien; la mort de Julien & les prodiges arrivez lorsqu'il voulur baftir le Temple de Jerufalem, ayant bien pu produire ces

conversions. Ainsi ce sera au commencement de la prestrise de exo.\$,1.3 p.500 S. Bafile. Metaphrafte la raporte toute entiere dans les extraits qu'il a faits des ouvrages du Saint . [Pour aller de la Palestine en Syrie, son chemin estoit de traverser la Phenicie: ] & il re-In If st, s.p. 3 30 C marque en effet une coutume particuliere à cette province, de labourer les vignes avec des bœufs.

#### ARTICLE XIL

Des Morales de S. Bafile & de quelques traitez qui y font joints L'AN DE JESUS CHRIST 358. E temps des voyages de nostre Saint devant necessaire-

ment eftre placé vers les années 357 & 358, il eut le regret de voir partout les plus considerables & les plus vertueux d'entre les Évesques & les autres Ecclesiastiques persecutez chassez, bannis par les Ariens qui avoient rempli toute l'Eglise de troubles & de schisme. Cette vuë luy perça le cœur, J& l'experience Baf.mor.pr.p. que ses voyages luy acqueroient luy faisant connoistre l'union qui estoit dans les autres états de la vie entre ceux qui en faifoient profession, il voyoit au contraire que dans l'Eglise de Dieu pour laquelle J.C. est mort, & fur laquelle il a repandu avec abondance les graces du Saint Esprit , la pluspart des peuples avoient une entiere opposition, & entre eux mesmes, & aux regles de l'Ecriture. Mais ce qui luy paroissoit plus horrible, estoit de voir les Prelats si divisez de sentimens & de croyance, & si

e|393 a. contraires dans leur conduite aux preceptes que J. C. nous a donnez, de voir qu'ils dechiroient fans compassion l'Eglise de Dieu , qu'ils troubloient fon troupeau fans aucun respect pour ceux qui luy appartenoient, & qu'ils verificient si parfaitement ce que S. Paul leur avoit dit autrefois, que quelques uns d'en-

392,de,

L'an de J.C.

L'an de J.C. 25\$.

tre eux enseigneroient une doctrine corrompue pour s'attirer des disciples.

'Il fut long-temps à cherches la cause d'un si grand desordre, P-993-& enfin ayant confulté l'Ecriture, il conclut que ces divisions malheureuses & cette temerité de personnes qui se donnoient chacun l'autorité d'inventer de nouveaux dogmes, & d'aimer mieux former un parti contre J. C. que de se soumettre à luy,ne pouvoit venir que de ce qu'ils avoient abandonné Dieu , & ne voulcient plus le reconnoiltre pour Roy : 'de mesme que Saint Gregin Job. 1. Gregoire le grand a dit depuis, que toutes les herefies viennent 3.c. 13.p.74.b. du mepris de Dieu, & de ce qu'on aime mieux remporter une victoire imaginaire sur la verité, que de s'y laisser vaincre par une humble foumifion . Cependant la mefine Ecriture appre- Baf,mor.pt. noit à S. Basile par divers exemples, avec quelle rigueur Dieu Comps, p. 100. puniroit un jour ceux qui auroient violé le moindre de ses pre-ceptes. L'histoire du grand Prestre Heli & les autres sembla- P.198.399.404bles, le toucherent particulierement, & il eut peur de se rendre ab. luy mefine coupable des pechez des autres, s'il ne s'y oppofoit

avec tour le zele necessaire.

'Il attendit neanmoins affez long-temps , parcequ'il craignoit p.404.b.c. d'entreprendre seul un si grand ouvrage, & qu'il eust esté bien aise de se joindre à ceux qui avoient entrepris aussi-bien que luy de combatre pour la pieté. Mais enfin il resolut de ne pas differer davantage, & fit pour cet effet un recueil des divers endroits de l'Evangile qui nous apprennent ce qui plaift ou deplaift à Dieu, pour pous pouvoir conformer à cette regle en rejettant toutes les coutumes que nostre volonté propre autorise, & toutes les traditions que la fantailie des hommes a introduites. 'Il p. 105.6. vouloit y ajouter les passages de l'ancien Testament conformes à ceux du nouveau; mais il n'en eut pas le temps, estant contraint de satisfaire aux besoins de ses freres qui le presserent de leur donner ce recueil qu'il leur promettoit depuis long-temps.

Nous avons encore cet ouvrage divisé en 80 titres qu'on an- P405410par M.PAb-pelle Les Morales de S. Bafile, & qui ont efté traduites depuis bé le Roy. peu en nostre langue. Le Saint pretend y montrer par l'Ecriture a Comb.t. 2 p. quelles fore les chofes dont il faut s'abstenir, & celles aufquelles 100, ceux qui defirent arriver à la vie eternelle, doivent principalement s'appliquer. Il y marque en particulier quels font les principaux devoirs de chaque état & de chaque profession, Il fait voir aussi en abregé quel est le caractere general de tous les Chrétiens, mais particulierement celui des Prelats qui sont parogPhote, D ii

L'an de J.C.

SAINT BASILE. chargez du foin & de l'instruction des autres combien leur vie 358.

doit estre pure & leur vertu exacte & parfaite. Baf,mor.pr.p. 'Les Morales de S. Basile sont precedées d'une presace [dont 392, nous avons tiré presque ce que nous venons de dire. ] On l'inti-tule, Du jugement de Dieu. Le Saint y témoigne à la fin qu'il y P.404.cln. Combi.p.100 vouloit ajouter une confession de sa foy sur la Trinité, & elle y \*Phot,c.191.p. estoit en effet du temps de Photius Mais elle ne s'y trouve plus 493-496. DuP.t.z.p.514 aujourd'hui. I'le ne feav fi l'on pourroit dire que c'est celle qui

384.781.

P 100,d.

F.390,191. P-391,de.

P. 190,d.

precede immediatement cette preface; [& que S. Bafile l'y auroit jointe, quoique ce fust une piece separée & d'une autre Bafide fid.p. espece. ] 'Car c'est une réponse à quelques personnes qui luy avoient demandé une confession de la vraie soy . Il eut peine 6 p. 185.a.b. d'abord à la leur accorder à cause de sa foiblesse dit il & parcequ'il se croyoit indigne & incapable de parler de Dieu. Mais confiderant d'autre part l'obligation que nous avons de confesser nostre soy, & se confiant au secours de J.C.il considera la demande de ces serviteurs de Dieu comme une obligation que Dieu luy imposoit par eux.'Il semble que ces personnes sussent de ceux qui estoient soumis à sa conduite, & peut-estre les moines qu'il gouvernoit, comme nous le verrons dans la fuite[Il s'y declare en un mot contre toutes les branches de l'Arianisme & contre les Macedoniens mesmes, ]'en reconnoissant la Trinité p.386.187. consubstantielle. Il y parle de la différente maniere dont il faut

écrire lorsqu'on refute les heretiques, ou lorsqu'on instruit les Fideles. 'Aprés la confession de soy il fait une exhortation senerale à la paix. Il vouloit que cet écrit fust montré par ceux à qui il l'envoyoit aux autres Fideles afin qu'il servist pour sa justification contre tous les mauvais bruits qu'on faisoir courir de luy. Il estoit certainement ou Prestre ou mesme Evesque, "lors- Nore 12. qu'il fit cette confession de foy . [Ains si l'on juge que c'est celle mesme qu'il avoit mise à la teste de ses Morales, il faut dire que

ses Morales sont aussi du temps qu'il gouvernoit l'Eglise de Cefarée. Hors cela il pourroit estre affez probable qu'il les a faites dans les premieres années de sa retraite du Pont. ] Saint Ephrem d'Antioche cite le discours de S. Basile sur la soy.

### 

Saint Bafile est fait Lecteur: Il fait amitié avec Eustatbe de Sebaste & ser disciples.

The Ora retourner à la fixic de l'hilloûre de S. Balfaji femble after xuiemblable qu'au trout de fa vorgae, Danote Euréque de Cafarée, craignant que quelque autre Egific ne luy ravifu un hormen et que Balfaje hada de li leir à la fienne, na luy dennat l'ordre de Lecheur Ce néti qu'une coojecture pour le temps Mais i els crasin qu'il au ou quelque temps l'Ordre de Medéplause Lecheur, & qu'ul a efté atraché au fervice de l'Egific par un N<sup>3376</sup> se Euréque qu'u even pufleuen sanoté et dans le ministre des autrels. (Ce qui ne se put raporter qu'à Diannée, puisqu'il etioir Evefque qu'ul evel d'Antoche en 1944, profique S ladic navier qu'envirant trèze aux de, qu'ul vivoi encoren 3 s'. Ex pour Buébe functifient de Dianée, il a élép que temps Eveque, pour que que celui quia fait s'. Stafie Lecheur, l'avoir audifi battizé, [ce qu'il féroir indiculé d'attribuer à Buébe.

Commec Bădién răvoir parcouru P. Egypte, la Medipotamie, & la Syrie, que pour efite le témnio cultaire de la vertu des folitrătires qui habitoient ces provinces, j'îl ne fie contenta pas d'admis - praphatulres qui habitoient ces provinces, j'îl ne fie contenta pas d'admis - praroiller dans leurs actions la mort & les fourfances de J. C, mais fonhaita de la miter autant qu'il luy fereit profille. A Ayart donc trouvé, quelque principa con la propriet factiones de provioir trouver d'ante une quelque fectour pour fon faith, p'aipouvoir trouver d'ante une quelque fectours pour fon faith, p'aigeant dec qu'il ne voyoir pas par le bien qu'il y voyoit.

Diverties perfonent stacheure de de devoumer d'avoir au «

cume familiainté avec eux, mais il rejetroit ces confeils. Il croyoic, comme nous l'apprenos de luy mefine, que les fentimens interieurs de ces foliaires luy eflant inconnus, leur habit humble & modelle luy devoir eller un fuifiliant récingage de l'humilité de leur ame. Il prenoit leur mareau rude & gorfer, leur crinune, leurs folluir. Sits de cuir non corroyé, pour des marques certaines de leur veru: & il ne croyoir pas pouviar avoir troy d'affection pour des perfonnes qui perienviene une vie authere & laborieuse, à tous les plaifirs dont on jouit dans le model.

Dij

L'an de I.C.

'C'est pour ce sujet qu'il ne vouloit point ecouter tous les 35%. foupcons qu'on luy donnoit de leur foy. Le quoique beaucoup # P.142.

de personnes l'affurassent que ceux qu'il estimoit si fort, n'avoient pas de bons sentimens de la divinité, qu'ils avoient mesme esté instruits par le chef de l'heresie Arienne, & qu'ils en répandoient secrettement la doctrine impie; il croyoit devoir rejetter tout cela comme des calomnies, puisqu'il ne leur avoit

jamais rien entendu dire contre la foy, [Mais quelque fage & quelque fainte que fust la moderation

de Saint Bafile, à ne vouloir pas condanner temerairement des personnes dans lesquelles il ne voyoit rien que de bon & d'edifiant ; il paroitt neanmoins reconnoistre qu'il s'est trompé en cela. Ét en effet, la fuite de son discours & l'histoire de l'Eglise, ne nous permettent pas d'entendre cet endroit d'aucun autre que d'Eustarhe de Sebaste, qui sut depuis le plus grand persecuteur de nostre Saint . Nous ferons voir dans la suite quel estoit ce Carneleon & ce Protée, qui n'avoit pas d'autre foy que celle qui estoit la plus commode pour ses interests. Il suffit de dire ici par avance, qu'il avoit esté disciple d'Arius mesme à Alexandrie, qu'il avoit embrassé la vie solitaire avec Aere deaEp1.75.c.1.D. puis herefiarque; b qu'il attiroit tout le monde par son exterieur 6 c.z.p 906.b edifiant, & par la fainteté apparente de fa vie. Il avoit vécu 521.6 4.6.27.p. affez long-temps à Cefarée, dont il effoit natif, [ & ainsi il pouvoit ailement estre connu de S. Basile,] equi reconnoist expresfément avoir eu avec Iuy dés son enfance une amitié tres par-

dep. 82.p. 149.2. ticuliere & tres étroite, de beaucoup d'estime pour sa pieté exterieure, jusqu'à avoir cru qu'il avoit quelque chose audessus du CF-152.d.e. f cp.370 p.359. commun des hommes.

Baffep.74.p.

[Il est vray que quand S. Basile revint de ses voyages, ce qui ne peut estre avant l'an 358, Eustathe n'estoit plus à Cesarce, mais estoit déja Evesque de Sebaste, "& affisha en cette quali- V.lesAriens té au Concile d'Ancyre . ] Mais on peut dire que fes disciples \$734 estoient encore demeurez à Cesarée, où il les gouvernoit toujours, & où il les pouvoit visiter souvent. On pourroit mesme dire que S. Basile comprend Sebaste sous le nom de son pays, puisqu'elle estoit assez proche de Cesarée, & que mesine elle avoit autrefois fait partie de la Cappadoce; & elle peut furtout estre considerée de la sorte, en la comparant avec la Syrie & l'Egypte, comme S. Bafile fait en cet endroit.

L'an de J.C.

### ARTICLE XIV. S.Basile choisit sa retraite dans le Pont auprés de sa mere.

[ S AINT Bafile ne dit pas qu'il demeuraft avec Eustathe & fes disciples, mais seulement qu'il s'estoit uni d'amitié avec eux. En effet, nous ne voyons point d'autre temps auquel nous puissions raporter ce qu'il dit, Jqu'il avoit demeuré plusieurs an. Baten, 64. P. ot. nées dans la maison de campagne où il avoit esté elevé par son de ayeule. [C'est donc ici que nous marquons la premiere retraite du Saint dans le Pont, qui dura, comme il dit, plusieurs années, c'est à dire durant cinq ou six ans, jusques en l'an 362, auquel nous verrons qu'il quitta sa solitude pour assister à la mort de Dianée, ensuite de laquelle avant esté fait Prestre par Eusebe fuccesseur de ce Prelat, la jalousse du mesme Eusebe l'obligea de chercher encore fa retraite dans le desert durant environ trois

ans, juíques en 365.

Le lieu de sa retraite qui avoit esté celui de sa premiere education, effoit fans doute celui mefme l'auguel Emmelie sa mere Nese Maco. & S te Macrine sa sœur se retirerent, où elles établirent un mo- 184.185. nastere de filles, dont Sainte Macrine estoit la Superieure, & où p. 181.189. S. Pierre son frere fut elevé. [Il demeura, dis-je, dans ce lieu, en . p.1 13.d. v comprenant) l'autre costé de la riviere d'Iris, où il établit un p 203, a|Baslep. monastere d'hommes, gouvernés après luy ] par Saint Pierre son 69-P 141.6. frere, vis à vis du village où estoit sa mere [Ce qui nous le fait juger, c'est que JS Basile dit que quand il vint visiter ce mesme Basep 60. p.of. lieu [estant Evesque, en 375, ] ses freres ou ses sœurs y demeu- d. roient : [ Ce qu'on peut fort bien entendre de S. Pierre & de S.14 Macrine: Tox il dit clairement en une autre lettre, que c'estoit ep.271.p.268.4 chez Pierre son frere. b Il témoigne aussi qu'il avoit demeuré b. affez long-temps avec fa mere dans un village le long de la riviere d'Iris, qui naissant en Armenie, traverse toute la province Nys. Macp. du Pont. [C'est apparemment le lieu mesme] d'Anneles où il "Bacd, demeumit à la campagne. 100.d.e

'A fept ou huit stades du monastere de S.te Macrine, estoit l'e. Nysv.Mac.p. glife des [Quarante] Martyrs, dans laquelle cette Sainte fut en- 201.b. terrée auprès de son pere ot de sa mere. 'Il y avoit dans cette deQ.a.p and. eglise des reliques des Quarante Martyrs de Sebaste, que Sainte P. 272,60 Emmelie y avoit mifes, or pour la reception desquelles elle y fit faire une grande folennité. Saint Gregoire de Nysse que sa mere diss.

y appella, raconte un miracle qui se fit alors en sa personne, '& 134. un autre en faveur d'un foldat boiteux, de qui il l'avoit appris. C'est pourquoi nous ne devons pas nous étonner si luy & Saint Basile ont témoigné tant de respect pour ces faints Martyrs,

Gaud.h.17.p.61 dont ils ont fait chacun des eloges magnifiques. ] Il y en avoit encore une eglife dans Cefarée mefme, avec un monaftere de vierges gouverné par les nieces de S. Bafile, qui leur avoit auffi

donné des reliques des mesmes Martyrs. 'Le village [où estoit le monastere de S." Macrine, Jappartint Nyf. p. 211.d.

P.2 17.8. depuis à Saint Gregoire de Nysse II dit qu'il estoit auprés d'une Soz.p.146.2. petite ville nommée Ibore, 'qui est un evesché dans le Pont. \* Il semble aussi qu'il ne sust pas sort eloigné de Sebastople petite e Nyfy.Mac. p.101.c,d, ville dans la mefine province, qui estoit sur le chemin de ce monastere à Nysse. Et il estoit encore assez prés de Neocesarée.

Baf.sp. 172.p. 'd'où vient que quand S. Bafile vint en cette folirude en 375. 261.a.b. ceux de Neocesarée en prirent ombrage,

'Il fait une description admirable du monastere d'hommes. ep. 19 p. 36 57. Nalsp.7-p-774 'Et S. Gregoire de Nazianze pour se railler, fait une peinture 771. 6 p 771.b. toute contraire de ce lieu . b Il en accuse particulierement la ep.1.p.771.b. fecheresse & la sterilité, 'jusqu'à dire que les jardins n'y produi-Bar 362 \$ 724 foient pas mefine des herbes, quoique les campagnes d'autour de l'Iris fussent ordinairement tres fertiles.

### DESTRUCTED DESTRUCTED DESTRUCTED DESTRUCTED DE SERVICION ARTICLE XV.

### Mort de Naucrace frere de Saint Basile.

Nyf.v.Macp. 'E M M EL 1E delivrée de l'education & du foin de pourvoir 1822, 1842, 1852. E fes enfans à qui elle avoit laissé la plus grande partie de ses biens, vivoit[en ce lieu]en la compagnie de S. Macrine sa fille, & de quelques autres vierges, de la maniere que le décrit Saint Gregoire de Nysse, 'en quoy elles ne recevoient pas peu d'as-P.185.186. fistance de Pierre, le dernier des enfans d'Emmelie, [dont nous

verrons l'histoire en un autre codroit, ce qui nous dispense d'en pussedianal rien dire ici, finon qu'ayant efté fait Prefite par Saint Bafile, J'il gouverna [aprés luy] le monastere des hommes, voisin de celui 774-b. de sa sœur Jusqu'à ce qu'on le fist Evesque de Sebaste.

Il ne fut pas le feul des freres de S. Bafile dont la vertu rendit celebres les folitudes du Pont. J'Naucrace qui estoit le plus Nyf.v.Mac.p. 181,b. âgé d'entre eux apres S. Basile, (ce qui fait juger qu'il pouvoit estre né vers l'an 330, J& que S. Macrine cherissoit particuliep 184 b.

rement

1/an de J. C.

rement, éthiu fa accompti en toures fortes de perfections de partie comps de dépiris, qu'il turpusfoir concer les autres ne heauté, en force, en vietile, éten une certaine adreif equi le rendoit capable de rout. Efiant agide es a ma, éte apunt fait des administration tours ceux qui les avoient entendaite; il fui touché par une conduite parricultere de Dieu d'un mouvement it violent, que mepfifiant cous les avanteges en de la compartie de l'entre de de l'entre de de l'entre de l'e

'Ayant trouvé le long d'Iris, à a trois journées du monastere e.d. de S. Macrine, bune colline proche d'une forest fort epaisse, & aNys. Mac, p. couverte par une longue chaîne de montagnes, il s'y arrelta & p. 1824. pour y vivre loin du bruit de la guerre, du turnulte des villes, des agitations de la Cour, & des inquietudes, aussi bien que du vain eclat du bareau. Ainti s'estant delivré de tant de peines oc de troubles dont la vie des hommes est traversée, "il assistoit & p.1834." fervoit de fes propres mains deux vieillars qu'il rencontra en cet end roit, & qui estoient egalement incommodez de pauvreté & de maladie. Il crut que cet office de charité qu'il leur rendoit, s'accordoit fort bien avec la refolution qu'il avoit prise : &c comme il estoit excellent chasseur, il les nourrissoit de ce qu'il prenoit à la chasse, & domptoit en mesme temps sa chair parce travail. Mais s'il éteignoit ainfi d'un costé par ses travaux, les b. bouillons de sa jeunesse, il accomplissoit de l'autre le commandement de Dieu, par l'obeiffance qu'il rendoit avec joie à ce que fa mere luy commandoit quelquefois. IL paffa cinq ansde la b.c. forte, jusqu'à ce qu'estant un jour allé à la chasse, on le raporta mort avec fon cher Chryfaphe, par quelque accident que fon frere n'exprime point. Sa mere apprenant une si cruelle nou-c.d. velle perdit d'abord la parole & la connoiffance, 'Mais Macrine di \$4 \$55. fut affez genereuse non seulement pour ne se pas laisser abatre à une si grande affliction, mais encore pour fortifier l'esprit de fa mere , & l'exciter par son exemple à la supporter avec courage, & sans rien faire d'indigne d'elle. [ On peut mettre sa mort vers l'an 357 . ]

光彩

Hift. Eccl. Tom. IX.

# ARTICLE XVI

### S. Bafile écrit une excellente lettre à S.Gregoire de Nazianze pour l'attirer auprés de luy dans le Pont.

Balepánpal, M Gus avons laiffé S. Bafie fur le point de se retirer dans de papapage. Plant les troubles de le tumble de ville «11 femble avor antendu quelque temps à Cefaré, pour voir s'îl ne pourroit point se retire avec S. Gregorie de Naziannes (21 none pour raporer à ce temps-ci la lettre cinquieme du demier , dont nous avons dés parié.

paphe. Mons avous auffi remarqué Jque S Bafile eut quelque deffein Naus-19ap, de le retirer à Tiberine, qui effoit un quarrier [ du diocefe de Salzanez, ble effoit le village d'Arianze, dont S. Gregoire effoit 19-6/2077 natif, felon Nicetas II paroiff que céftoir un lieu fort froid, & McGrassaps, en mefine exmps plein de boulé parcequil effoit fort bas ] d'ob

vient que S. Báfile l'appelle en riant "la fondriere de la terre [I] sépadja avoit doc en quelque delfin de le retirer en ce licu. ] "Mais ayant fait un voyage dans le Pont pour trouver les morens de vivre [felon Diea, & y vifter la mere & fa feur, ji ly trouva un lieu tres convenible à fon delfein, & et comme il dit, pu'il a voit

interest de la compara de la c

Radepas P36 vint enfuite à Cefarée, Joh voyant qu'il n'avoit plus lieu d'efperer de vivreavec Saint Gregoire, il resolut de se retirer en cette folitude du Pont. Estant prés de partir il receut une lettre de S. Gregoire son

firre, qui luy mandoit que Saim Gregoirede Nazianze & Iuyavoient depuis longstemps enire de le veuir voir. Mair comme ilavoit fouvent etlé trompé, dis-il, par ces fortes desgrances, & qui l'avoit des fafaires qui le prelioient de partir, il ne s'arbit de la comme tre 19 pour luy en faire excuté, & luy mander son dessina. Car rous croyons devoir raporte crette lette à la première retrain

te, tant, parceque la premiere description exacte qu'il fait de sa solitude fait voir que S. Gregoire n'y avoit pas encore esté, que

L'as de J.C. SAINT BASILE 355.

parcequ'il dit ] 'qu'il esperoit finir en ce lieu ses courses & ses P57.4 Du.P.p. voyages: [ ce qui se raporte sort bien aux voyages qu'il avoit 461. faits auparavant dans la Syrie & dans l'Egypte. ]

S. Gregoire de Nazianze luy récrivit sur ce sujet une lettre Nazep 7.7.

"que nous avons encore, où pour se venger de ce que S. Basile 770-7724 avoit dit en un mot contre sa Tiberine, il fait une raillerie tres agreable de la folitude de son ami; & reprenant tout ce que S. Basile avoit dit pour la loiler, il le retourne contre luy mesme, & en tire sujet de representer ce lieu, comme le plus desagreable & le plus affreux qui fust au monde. [ Mais cette lettre de raillerie ne fut pas apparemment la seule réponse qu'il fit, & il ne faut pas douter qu'il n'ait récrit d'une maniere plus serieuse fur un sujet si serieux & si important, Joomme nous savons qu'il Natapo p 774 a fait en d'autres rencontres . [ C'est donc vraisemblablement dans cette lettre, l'qu'il témoignoit à S,Bafile que la qualité du Bifep. p.41.6. lieu n'estoit pas une chose qui pust beaucoup le porter à vouloir venir demeurer avec luy, s'il ne savoit aussi de quelle ma-

niere il y vivoit.

S. Basile témoigna approuver cette pensée de son ami comme ». digne du mepris qu'il faisoit de toutes les choses de la terre : I & pour le fatisfaire il luy récrivit une lettre celebre, & que fans doute son excellence a fait mettre à la teste de toutes les autres. Son humilité, son recueillement, & sa gravité y paroissent fur tout le reste.) 'Il se plaint d'abord de n'avoir pu tirer aucun P42.b.e. avantage de sa retraite, parcequ'ayant quitté la ville comme la cause de ses troubles, il n'avoir pû encore se quitter luy mesme, ni empescher ses passions de le suivre jusque dans le desert ; 'Qu'ainsi il avoit honte de dire ce qu'il y saisoit, mais qu'il dira 4. ce qu'il y auroit du faire. Aprés donc avoir montré que la retraite est tres utile pour y appaiser le trouble des passions, & les rendre plus faciles à surmonter, il fait l'image d'un parfait solitaire, Pasablaced. qui confifte à eftre dans une priere continuelle, à affaifonner le P41.1b. travail des mains par le chant des pleaumes, à le recueillir en foy mefme, 'pour s'elever audeffus de toutes les chofes de la ter- be, re, & n'avoir que Dieu dans l'esprit, 'à orner son ame de toutes d. du. a.b. les vertus par la meditation continuelle des Ecritures. Il décrit P44-845 ab. de quelle maniere il se doit conduire dans les entreriens & les conferences, 'comment il doit reprendre les autres. 4 Il regle la «p.1.p.45.b.c. modeflie & la fimplicité qui doit eftre dans ses regards, b dans de de ses habits, dans ses repas qu'il reduit à du pain, de l'eau, & quel- e. ques herbes; & à manger une fois le jour, c & mesme dans son p46 h

fommeil qu'il veut qu'on finisse à minuit pour employer le reste 358. à la priere .

L'an de l. C.

DAR DESTRUKTERANDAR DAR DERDESTER DER DER DER

### ARTICLE XVII.

Saint Bafile quitte fon bien : Ses außeritez & fes autres vertus .

[ T O I L A l'idée que Saint Basile donne d'un solitaire . c'est à

dire de luy mesme, Jquoique son humilité l'empesche d'y prendre part : [ & c'est ce que nous apprenons assez par les témoignages irreprochables des deux SS Gregoires, qui parlent ainfi de ses vertus. Il resolut dés le commencement d'embrasser Nyf.de Baf.p. 458.6. une pauvreté toute entiere; & cette resolution sut aussi immobile dans fon ame qu'un rocher au milieu des eaux. 'Il abandonna Nat of. 20, p. 357.d. de bon cœur tout ce qu'il pouvoit avoir pour traverser avec plus BaGep.248.p. de facilité la mer fi dangereufe de cette vie. Il ne se reserva f en-

348.8.b|128 P. fin lauoy que ce fust de son bien : & estant Evesque il se conten-237 d|236.p. toit pour sa subsistance de ce qu'il recevoir de ses amis. 241. 6. Ses richesses estoient de n'en point avoir, & de suivre nud la Naz.p.343 c.

croix de fon Sauveur, qui luy tenoit lieu d'un grand threfor. Il ne possedoit que son corps, & ce qui estoit absolument necessaire pour en couvrir la nudité. 'Ainst il devint le plus denué de D. 342-C-Bafep, 177.p. toutes choses, & le plus pauvre de tous les hommes. On voit que 18 bij44 F. 114 mefine estant Everque il avoit peine à trouver des copilles pour transcrire les livres dont il avoit besoin. [ Aussi nous verrons que quand des Empereurs payens, ou des magistrats hereriques le

menaceront de le priver de ses biens , ou de luy faire payer de groffestaxes, I'il fe rira de leur colere, & dira à l'un qu'il n'a pas Bal en 102.tt-227.4. feulement de quoy fe nourrir un feut jour. a &c à l'autre que tout a Naz. of 20.p. son bien consiste en ses méchans habits & en quelques livres : 349.d. [ Il n'abbandonna pas ses biens tout à la fois,& en un seul jour ; mais les ayant d'abord confacrez aux pauvres, il s'en défit peur

à peu, felon les occasions que la providence divine luy en pre-NyfinEun.l.t. fenta.] 'Car Saint Gregoire de Nyfie oppolant l'exemple de ce 1.17-306-307. Saint à la cupidité intereffée d'Eunome, se contente de dire qu'il avoit distribué ses biens aux pauvres avec largesse dés devant sa prestrife, & encore plus depuis qu'il sut Prestre, dans une famine [ dont nous parlerons en son lieu, & qu'il n'epargna pas non plus estant Evesque ce qui luy en estoit resté. Mais comme ce qu'il en garda melme durant quelque temps apparte-

noit den aux pauvres par la disposition qu'il en avoit faite . il

L'ande J. C

37

avoit droit de dire qu'il ne possédoit quoy que ce sust . ] 'Son manger répondoit à ses richesses Il se contentoit de ce Nator.30-p. qu'il y avoit de plus fimple & de plus commun. Son repas confiftoit en du pain & du sel avec un peu d'eau claire, & ses festins Balep. 168 p. estoient quelques herbes, avec un peu de pain, & du vin passé 127,2 & aigri; de forte que l'art des cuifiniers luy eftoit fort inutile En effet , S. Gregoire de Nazianze ayant un jour à traiter ce Nesepara, Saint, [ apparemment dans quelque visite qu'il luy rendoit à 776-c. Nazianze, I il écrit à Saint Amphiloque pour luy demander de belles herbes, depeur, dit-il en riant, qu'il n'eprouvaît la colere tle Bassle, s'il ne luy envoyoit de quoy appaiser sa faim.

Il se nourriffoit presque aussi peu que s'il n'eust point eu de or, 20 p 357 d. corps, 'luy accordant non ce que demandoit la nature , mais ce Nyfde Baf p. que la loy de son abstinence luy avoit prescrit : Ce qu'il garda 490.e. si inviolablement toute sa vie , que Saint Gregoire de Nysse ne craint point de comparer sa mortification perpetuelle au jeûne d'Elie, qui demeura quarante jours fans manger. Aussi Saint Gregoire de Nazianze le raille agreablement de ce qu'il estoit

toujours pas le, '& n'avoit presque pas de vie.

bil consideroit sa chair comme son ennemi , ou comme un byfide Basin. esclave toujours prest à s'enfuir , s'it ne l'eust continuellement 4964 b. retenu par les chaines de la raison, par les plus rudes traite-mens, & par une penitence tres rigoureuse. C'est pourquoi il fouettoit & tourmentoit sans cesse ce méchant serviteur, qui effoit fon propre corps, se conduisant envers luy comme un maistre impiroyable, sans luy accorder jamais aucun relasche: 'Et Saint Gregoire de Nazianze dit qu'il estoit sans semme, sans Nas,or.19 p. bien, fans chair, & presque fans sang-

'Il se revétoit d'un cilice, mais seulement durant la nuit pour octo p. 369.c. fe cacher davantage. 'Il n'avoit point d'autre feu que le foleil , & Nyf.de Bafp. il-s'exposoit aux plus grands froids, " Il faisoit gloire de n'avoir , Nat. or. iap. jamais qu'une tunique & qu'un manteau, de coucher à terre, de 358,6. paffer les nuits fans dormir, de ne se servir jamais du bain, [ & avec cela, il s'employoit à des travaux corporels tres rudes & gres difficiles, comme nous le dirons plus bas.]

PT47.

## ARTICLE XVIII

Maladies de Saint Basile: Son amour pour la chastete, la

gravité, l'bumilité.

Natorao, p. 'CEs grandes autheritez le rendirent fujet à beaucou

Namana. Ses grandes auffeitez le rendirenc fujet à beaucoup de particulierement dans la Soc la 187,0 oil dit que for maladies, frequentes, qu'elles fembleurs luy effre deventies Eufepapea. De la Companya del Companya de la Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya de la Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya de la C

e Pass, pass. d'incommoditez: de forte que dans la plus grande fanté, il effoit plus foible, diril, que des malades deferjorez des medehyspasse. In: Il dit que fes malades effoitent un fourt dout Deut le pudireate. 18 ps. niffoit felon fon mente, de medine tempsun moyen dont il de
18 ps. niffoit felon fon mente, de medine tempsun moyen dont il de
18 ps. niffoit felon fon mente. The force dont il remplifioit

une personne si foible.

\*\*Ta douleur qu'il avoit des maux de l'Eglise, & du peu de se\*\*Ta douleur qu'il avoit des se suffragans depuis qu'il fut Evesque,
contribuoit beaucoup à rendre ses infirmitez continuelles, [ quoi-

49-37 p. 1344 qu'elles vinssent aussi de sa complexion naturelle. ] 'Car il dit que se mauvaise santé avoit commencé dés sa première jeunesse, & avoit toujours continué depuis.

Notée Bala.

Trendrasse la la pureré aussi bien que les autres persus a sin de

No, Co Bas Cap.

Themberdia la purcei atilibien que les autres vertus, afin de d'approcher plus prés de Dieu; de l'amour qu'il eut pour cette vertus, eut d'aux luy la folidité de la pierre, de ne ceda jamais aux event, eutre d'aux luy la folidité de la pierre, de ne ceda jamais aux events de la tentation la plus violente. Caffien raporte cette parde de S Baffie, comme une choie affez commune, je na yja. è.

mais eu de commerce avec aucune femme , & neammains poe « fuis pas vierge ; le qui ne preue el freu qu'un témojange de fon « humilité d'une part, & de l'autre de fa lumière.] qui luy faisois voir que la puerté de la c'hair consiliboir moire à ne pas approcher des femmes, qu'à punifie fin ocuer de à l'évalbri dras une integriré inviolable, qui nous faile conferver la faintet & la virganté du corps, (ou par la craine de D'esqua par l'amourde virganté du corps, (ou par la craine de D'esqua par l'amourde

n.P.J.4ilBat. la chafteté. ] On raporte queique chosé de semblable de son epistre à Chilon. [Neamoins S. Basile n'y parle pas en son nom, mais ou en la personne de Chilon, ou en general de ce qui arrive d'ordinaire à ceux qui sont dans le monde.]

Nellor, ao. p., 338. Mais S. Basile ne se contenta pas d'honorer la virginité par fon exemple : il fonda dans la fuite de sa vie des monastieres

L'an de J.C. 255+

de vierges, à qui il donna des regles par écrit, pour leur apprendre à estre veritablement vierges aussi-bien d'esprit que de corps. [ Nous avons déja remarqué aprés S. Gaudence, qu'il y avoit un monastere de vierges dans Cesarée sous la conduite des nieces du Saint . ] Nous avons aussi un sermon de luy , où Basales, p. 512. aprés avoir donné divers avis communs aux monasteres d'hommes & de filles, il en donne à la fin de particuliers pour cellesci , dont la vie, dit-il, doit estre encore plus reglée que celle des

hommes.

'S Gregoire de Nazianze continuant à faire l'eloge de ses Nationale. vertus, dit que jamais personne ne sceut mieux honorer la vertu ou reprimer le vice. Il témoignoit une douceur & une bonté extreme à ceux qui s'acquitoient bien de leur devoir. Il se montroit au contraire severe & austere aux pecheurs. Le moindre souris qu'il faisoit passoit pour une louange de ce qui l'avoit excité. Son filence estoit regardé comme une reprimende &c une punition par ceux à qui leur conscience reprochoit quelque faute . Il n'eftoit fujet ni aux plaisanteries ni aux boufonneries, & ne se trouvoit point dans les lieux publics. Et comme il traitoit egalement tout le monde, il ne plaifoit pas à beaucoup de gents: Mais une telle conduite luy meritoit l'estime & l'ap-

probation de toutes les personnes sages.

[Ce Saint parle de la forte, parcequ'il y en avoit qui traitoient d'orgueil & de faste, la gravité, la constance, & l'egalité exacte & inflexible de S. Bafile, comme on fit un peu aprés à l'égard de S. Chrysoftome . 1 'Mais certes ces personnes savoient fort mal P-360 1614 juger de la vertu de ces Saints; '& selon leurs regles il faudroit P. 161.04. louer comme civils & fort honnestes les boufons qui paroissent fur les theatres pour divertir le peuple, & qui se sont donner des foufflets pour faire rire leurs spectateurs: Et neanmoins S. Gregoire qui avoit plus pratiqué S. Basile, & qui le connoissoit mieux que personne, assure qu'on ne pouvoit pas estre plus agreable dans la compagnie, plus gay dans ses entretiens, plus fin & plus delicat dans les railleries, plus doux dans les corrections. Il se conduisoit avec tant de circonspection & de sagesse, & il evitoit tellement les excés, que ses reprimendes ne degeneroient point en duretez, ni sa condescendance en mollefle. 'Car c'effoit une des maximes qu'il effimoit & qu'il prati- P357quoit le plus, de garder la mediocrité en toutes choses.

[ Du reste, aprés son amour pour l'Eglise, il n'y a point de vertu qui paroifle tant dans ses lettres que sa civilité & son hu# cp.41 p.61.dl

de fascheux. [Son humilité paroist encore dans ] le desir qu'il a toujours eu, mesme estant Archevesque, de se cacher, & dene top. 370.P.359. fe point faire connoiftre. . Libanius le loue, comme nous avons Corela tap, vu, d'avoit toujours fait paroiftre beaucoup de douceur . 4 Il die qu'il avoit appris de luy à se jouer [ dans ses lettres, ] mais d'une maniere grave & modeste. 'Il avoit l'esprit'vif, & penetrant au- aphine.

Naz.or.20,0. 110. tant que personne.

#### ARTICLE XIX

Saint Gregoire de Nazianze se retire dans le Pont avec Saint Bafile: De quelle maniere ils y vécurent.

Bafep.173P. 194 b.c.

F-195-2

E style de la lettre 173, qui est encore tout plein des sciences profanes, nous doit apparemment faire juger qu'elle est écrite dans les premieres années de la conversion & de la retraite de nostre Saint. 'Le sujet de cette lettre est que lorsqu'il demeuroit à Anneles, un domestique qu'il avoit estant mort, un payfan du mesme lieu qui pretendoit que ce domestique luy devoit quelque choie, effoit venu avec main forte en cette maifon du Saint, fans luy avoir fait auparavant aucune requifition pour estre payé de sa dette, avoit chassé à coups de bastons les femmes qui la gardoient, enfoncé toutes les portes, emporté ce qu'il avoit voulu, & donné le reste au pillage. S. Basile qui resfentoit moins le tort qu'il fouffroit de cette violence, que celui qu'il en pourroit recevoir à l'avenir si elle demeuroit impunie . s'en plaignit à Candidien son ami qui estoit commissaire des troupes, le priant neanmoins que l'on se contentast de faire prendre ce payfan & de le retenir en prison durant quelques jours, afin que sa punition luy pust procurer le repos dont il souhaitoit de jouir,

772.d.

[Les lettres que Saint Basile avoit écrites à Saint Gregoire de Balep. p. 41 bl Naziarize touchant fa retraite, ] 'estoient sans doute pour l'ex-Nazep. p.770 horter à venir prendre part à fon bonheur ; ° & il paroift mesme qu'il l'y avoit encore invité plus particulierement dans quele Naz, ep. \$.p. que lettre [que nous avons perdue,] en luy promettant, felon les termes de S. Gregoire , une table d'Alcinois . [ Ce Saint ne fut pas fourd aux instances de son ami, "& le vint enfin trouver dans Nore 13. la solitude. Il décrit ainsi luy mesme la maniere dont ils vivoient

ensemble.] Qui me fera jouir, dit-il à S. Basile, de ces jours heu-

reux que j'ay passez avec vous, & où nos travaux faisoient nos delices? puisque les choses les plus penibles nous sont plus agreables, lorsque nous les faisons volontairement, que celles qui sont les plus faciles quand nous les faisons malgré nous? Qui me rendra ce chant des pseaumes, ces veilles, ces prieres qui nous transportoient de la terre au ciel, cette vie qui sembloit n'avoir rien de materiel, ni de corporel? 'Et pour venir à ce qu'il Nazer 9 P-774 y a de plus petit & de plus bas , pourrois je revoir ce temps fi doux que nous passions à travailler des mains , à porter du bois, à tailler des pierres, à planter des arbres, à conduire de l'eau par des canaux? 'Mais furtout, il ne peut oublier un plane qu'il «

avoit planté, que Bafile comme un autre Appollon avoit arrofé, & que Dieu avoit fait croiftre pour nostre honneur, dit il, &

pour estre un monument des travaux que j'ay faits chez vous. Dans une autre lettre, où il décrit en raillant la vie austere ep. \$, \$772.5. qu'il avoit menée en ce lieu, il dit que la maison n'avoit ni couverture, ni porte, qu'on n'y voyoit ni feu, ni fumée, fi ce n'estoit pour secher les murailles qui estoient faites de botte, qu'il y mouroit de soif au milieu des eaux; qu'au lieu des delices d'Alcinoüs que Saint Bafile luy a voit fait esperer pour le tirer de la Cappadoce, il y avoit trouvé une table plus pauvre que celle des Lotophages, & un festin auquel on ne pouvoit manger; qu'il se souviendroit toujours de ses pains & de ses "panades; [que les pains estoient si durs,] 'que les dents y glissionent au lieu de les enta- P-773-3mer , [ & qu'ilseftoient fi mal cuits , ] qu'aprés y estre entrées à

force, elles s'y trouvoient engagées comme dans un bourbier, dont elles pouvoient à peine se retirer ; qu'enfin il seroit mort dans cette mifere, si la mere de S. Basile, cette illustre nourrice des pauvres, ne fust promtement venue à leur secours, & ne les eust fauvez de cette tempeste. 'Il se plaint fort ensuite de ce jardin qui n'avoit aucune forme 4. de jardin, & où on ne trouvoit pas seulement des herbes, de ce fumier aussi puant que celui d'Augie, qu'il tiroit de la maison

pour porter dans ce jardin pretendu; & de ce que pour com-bler un precipice, Saint Ba'île & luy qu'il appelle un vigneron, estoient obligez de trainer un chariot fort pesant avec le cou & temps aprés.

CHILLIA.

avec leurs mains, qui en portoient encore les marques long-

Hift. Eccl. Tom. IX.

## ARTICLE

S. Basile & S!Gregoire de Nazianze étudient ensemble l'Ecriture

Gla Tradition : S. Bafile affifte les pauvres dans une famine. C Es railleries nous montrent avec quelle austerité ces deux Saints vivoient dans cette retraite. mais ils ne se

contentoient pas d'affliger la delicatesse de leurs corps, & de rabatre par des exercices si laborieux & si humbles, la vanité que Nas. ap.9. P.774 leur naissance & leur science leur pouvoient donner Ils nourrissoient encore leur pieté par la lecture des Ecritures divines, &c rempliffoient leur ame de la celefte lumiere qu'ils y trouvoient Ruf.La.c.a.p. fous la conduite du S. Esprit . 'Ils abandonnoient tous les livres

profanes & feculiers des payens, pour n'étudier plus que les vo-lumes facrez de l'Ecriture. Ils ne vouloient plus avoir pour com-Baf.ep.146.p. 122 b. pagnie que Moyfe, Elie, & les autres Prophetes, qui les instruisoient de leur doctrine avec une langue toute barbare; & ils s'efforçoient eux mesmes de ne dire que ce qu'ils avoient appris

d'eux, se souciant peu si leurs discours avoient de la rusticité. pourvu qu'ils euffent la verité.

17 P.659 b.

Amphi.h 1.P. [ C'est là que ] 'S. Basile qui avoit acquis en perfection tout ce 16 c. que les arts & les sciences profanes ont de plus noble, mit toute leur grandeur aux pieds des disciples de Jesus . L'Evangile luy fervit de guide & d'introducteur, pour entrer & penetrer dans le veritable fens des propheties. La meditation des Prophetes luy servit à entendre parsaitement les mysteres de l'Evangile : '& l'un & l'autre l'eleva à l'intelligence pure & nette du sou-.1 7. 2. verain monarque de l'univers . 'C'est ainsi que des sciences des p.19.c. Grecs il paffa à la fagesse toute divine du Christianisme .

Ruf.1.2.c.9.p. Neanmoins ni luy ni S. Gregoire ne puisoir l'intelligence de ces livres sacrez dans la presomption de ses pensées propres; 216. mais ils fuivoient tous deux l'autorité & les fentimens de ceux qui avoient écrit sur ces matieres, & que l'on savoit bien avoir receu la regle & la maniere d'entendre les Ecritures, par la tradition venue des Apostres. Ils étudioient avec un soin particulier les commentaires qu'ils nous ont laissez sur les Prophetes.

& recherchoient avec ardeur les thresors de sagesse & de science que Dieu avoit renfermez dans ces vases de terre & d'argile. Socrate qui est fort pour Origene, & Sozomene aprés luy. Socr. L 4 C. 16. P. 141 bi Sor Lace, disent qu'ils étudierent beaucoup cet interprete, alors fort ce-

L'an de J. C.

labre dass l'Egypte, ét qu'ilty trouverent les plus fortes armes pour combuste les Ariens, & montrer qu'ils rientendoines pas cet auteur , lorfqu'ils pretendoines qu'il effoit dans leurs fentimens. Nous avons econes un result ilté de divers endroites d'Origene fous le tire de Philocalie, fur la maniere d'entendre de d'explique le Erritures, que fon artibule à Saint Balle ch à S. Gregore de Nazianze. Et en effet le demise envoyant cette Nașa-la, Philocale a Theodore Evelque de Tyunes, juy mande qu'il 4-alaaux en cet ouvrage unle aux perfonnes de leutres, un mometer et ouvrage unle aux perfonnes de leutres, un momce et enpre la J. Balle auten la mannion à un cercipication de Michashay. Flectium plus literalat que neît celle d'Origene, Jk'il reprond J<sup>26</sup>-lapa-pidaen diverne droits les interpretations allegoriques [ rodinaire à extauteur; ce qui n'empeche pas qu'il ne fe fevre tres heuresfement des allegories dans fee explaitations des Pfeatumes.

On voit que S. Basile avoit aussi étudié avec soin les différentes versions de l'Ecriture, qu'il cite assez souvent dans ses commentaires, surtout sur les Pseaumes. Ill cite aussi quelque sois la Mante.

l'explication des noms hebreux.

(\*Nous pouvous raportes à extempsei ce que dit SCregoire de Nyfle, Plue à vulle coà S Baffedementrai dans (Erd à dire Nyf-A Bafrapparennent ceile d'Ibere, donc fan monather eiloir proche, ) <sup>100 ho.</sup> famine, il voude les terres qu'il poffedoir ; de ayarc changé en vivres l'agent qu'il en reitra, il nouriré de tous les enfans du peuple de la ville, d'ou cu eux qui accounteire de derives endroits pour avoir part à fei liberalitez, dont les juisi mefmesne furex pes prive. , d'o qui confunctent autant que dans la fimine; quodque la cherré fuit s' extreme, que le personnes les publicaments de la charge de la publica de la financie ; quodque la cherré fuit s' extreme, que le personnes les publicaments de la charge de la publica de la financie ; quodque la charge s' publica la depende de le las

ARTICLE XXI.

Saint Bafile établit un monaflere pour luy, & beaucoup d'autres dans le Pont, où il presche partout la foy & la pieté.

'S AINT Bassle s'estoit retiré dans le Pont pour suir le trou. Bassephappe.

S ble des villes: "mais les désers les plus reculez devenoient d'hytole Bassephare la par sa presence, parcequ'il estoit toujours suivi d'un 4852.8 grand nombre de personnes qui cherchoient à profiter de ses

r ŋ

infructions & de fon exemple. De forte que lea deferts fe trou. "Ne voient trop refleres pour recevoir ceux qui accouniert à luyde divers endroits, comme il arrivoir autrefais à Saint Jean Na.app.p.77. Baprille. "Il forma donce un menaflere de une coole de pieté, toà a pp.p.p.72.h." Il elevoir fer disciples judques à la divinité mefine fen la mamere

que des hommes font capables de participer à la nature divinc.]

Bif.ep.75.pui. 'C'efloit, comme nous avors dir , visà vis du village où efloit fa meref & le monaftere de vierges qu'elle gouvernoit avec Sainte.

Nyfw.Mae.n. Maerine fa fille.]'Car ces deux monafteres efloient fort prés l'un

Nyf.v.Mae.p. Macrine sa fille.] Car ces deux monasteres estoient fort prés l'un attadios. de l'autre.

Na. 19997716 S. Gregoire de Nazianze admiroit l'union C la charité merveilleufe qui lioit tous enfemble ces faints moines , anfibblen que cette ferveur archente avec laquelle ils s'excioient de s'encourageoient les ms les autres à la pratique de la verts. J Ce Saint vernit quelqueices pafier du temps dann cette folitude avec rentant de la contention d'un revailler à fa fachification propre 11434. dans le repos qu'il y fetoit veun cherchet. Mais pour S. Baille

qui venoit quelquefois passer du temps dans cette solitude avec fon ami , J'se contentoit d'y travailler à sa sanctification propre dans le repos qu'il y estoit venu chereher. Mais pour S. Basile aprés qu'il se sut sussifisamment instruit de la verité, il alloit, dit Rufin, par toutes les villes & les villages du Pont, animant par ses paroles, & enflammant par ses exhortations les habitans de ce pays; & quoiqu'ils fussent naturellement lasches, & qu'ils se missent peu en peine des biens que la religion nous promet dans l'autre vie, il sceut si bien les reveiller de leur assoupissement, & les tirer de la negligence où ils avoient longtemps vécu, qu'il en porta plusieurs à renoncer aux foins de toutes les choses vaines & periffables de ce fiecle, pour fonger à fe connoiftre eux mefmes, à s'unir ensemble pour servir Dieu. Il leur apprit à bastir des monasteres, à y établir des communautez ; à prendre soin les uns des autres, afin qu'aucun ne manquast du necessaire, à s'occuper à la priere à chanter des hymnes & des pleaumes, à prendre soin des pauvres, à leur bastir des logemens honnelles, & à leur fournir toutes les choses necessaires à la vie.[1] prenoit soin des filles auffibien que des hommes : ] Et il apprenoit à ces peuples [ groffiers, Jeomment il falloit elever des vierges [ pour les rendre de dignes epouses de J.C. ]

'Ànfi on vit en peu de temps changer toute la face de cette province, qui d'un defert fec & flerile, devint une campagne [ pirituelle, ] couverre de riches moillons, & de vignes tres abondantes. Prefique toute le monde commença à y mener une vie pure & challe : beaucoup de personnes renonçant au ficele, apportoierra aux pieds du Sainte les biens qu'ils quittoierit; & til.

1,2,

L'an de J C.

prenoît le foin de les distribuer à tous les indigens, selon le befoin que chacun en avoit.

[Nous voudrions favoir le detail de toutes ces choses, & nous aimerions mieux au moins citer ce que nous en difons de Saint Gregoire de Nazianze que de Rufin Mais nous n'avons pas cru devoir omettre ce que dit un auteur celebre, qui a presque vu ce qu'il raporte, quelque peu estimé qu'il soit d'ailleurs pour l'exactitude. l'Sozomene dit aprés luy que S.Bafile, à etabli dans son 1,4 c. 12 p. le Pont beaucoup de monasteres, & qu'il en parcouroit toutes 659 cd. les villes pour y instruire les peuples, & qu'il y fit embrasser partout la foy de Nicée dont il faifoit hautement profession, [ Aprés tout, nous ne ferons pastort à la pieté de Saint Basile, si nous croyons qu'aprés s'estre puri fié quelque temps dans la solitude & dans le filence, & s'y estre rempli dans le secret de Dieu des eaux faintes de la grace il en a fait quelque refusion sur les peuples voifius, & qu'ayant allumé dans luy un seu tres ardent de l'amour divin, il en a laissé fortir quelques flammes pour éclairer & pour échaufer œux à qui Dieu vouloit faire mifericorde.] 'Ce grand concours de peuples qui venoient à luy de toutes parts, Nyf, de Baf.y. felon Saint Gregoire de Nysse, [en pourroit estre une marque : 433.a b. & quoique S Gregoire de Nazianze ne fatfe point entrer cette particularité dans son eloge, Jucanmoins il nous le represente Naz, or, 20 pa comme une lampe qui avant que d'estre mise sur le chandelier 355.a. par l'elevation du facerdoce, avoit déja fait eclater sa lumiere en beaucoup d'occasions, & avoit paru de jour en jour plus brillante & plus lumineuse. Rufin continuant le discoursque nous Rufil.2.00.P. en avons raporté, fait une comparaison entre S. Basile & Saint 182.2. Gregoire de Nazianze, dont voici la fin. Le premier, dit-il, avoit une compassion pleine de tendresse pour les pecheurs, & s'efforçoit de les relever de leur chûte; le second travailloit par la grace de la parole que Dieu luy avoit donnée, à aller audevant de tout ce qui les pouvoit porter au peché, & à les empefcher de se precipiter dans des maux dont il auroit ensuite esté tres difficile de les retirer. L'un estoit tres pur dans sa foy, & l'autre la preschoit avec plus de liberté : l'un estoit humble de-. vant Dieu, & l'autre l'estoit encore devant les hommes ; l'un s'elevoit audessus des superbes en les meprisant, & l'autre les atterzoit par la force de ses raisons C'est ainsi que par diverses graces ils arrivoient tous deux à une mesme persection, & que Dieu : qui les destinoit au gouvernement des peuples, les conduisoit par des routes differentes [ à la vertu eminente que demande F iii l'episcopat. J

To work Cook

4

Bal.op.175.p.

102-4,b.

du ciel aux deux costez du chandelier.

zele qu'il avoit, comme Rufin nous l'a appris, pour gagore les ames de les attirer à la folitude, o'e remplir non éluciement fon monaîter , mais encore celui de fa fœur , de tous les autres qu'ils pouvoient former de ces chaltes colombes qui foupriment continuellement après le cid. J'Cart écrivant à une dame nonmet Juiter e, qu'un apparemment crioti une veuve des parentes, jil luy dit que comme on attire ces animaux en en partiemat un qui attre le autre par fon odeur ; aindi après avoit appeal. De morte a la litte par le pour l'attirer à fonction de la comme de la

Les lettres de S. Bafile nous fournissent que sques preuves du

## ቅርር E XXII ARTICLE XXII

Des Regles & des Ascetiques de Saint Basile.

Nu.49.9876 POUR affurer davantage la vertu & la pieté des faints Religieux qu'il formoir, Bafile leur preferivir par écrit l'ordre & les regles de eq u'ils avoirent à fuire ; (è nous avons encore aujourd'hui cet ouvrage celebre qui fut fi fort effiné dés

774.b. Basile travailla à ses Reglesdans sa retraite, comme S. Gregoire de Naziance le témoipre affec clairement, en ajoutant qu'il eut eras. p. 140 de luy mesme beaucoup de part à cet ouvrage: ce qui n'empesche pas qu'il ny ait encore travaillé à Celarce depuis qu'il fut

L'an de J.C.

Prestre, comme le mesine Saint Gregoire nous en assure. [Car ces fortes d'ouvrages font toujours sujets à estre revus par leurs auteurs.

Il femble que S. Bafile avant que de compofer ses Regles, se foit servi de quelques autres plus anciennes. J'Car écrivant à ses Bas.ep. 38 1 p. Religieux touchant un novice, il les prie de le former pour Dieu, 375.6. felon les maximes des anciens Peres, & felon ce qu'ils nous ont

laissé par écrit.

358.

Les Regles de S. Bafile en l'état où nous les voyons aujour d'hui font de deux façons, Jles unes plus étendues au nombre de cin- Bafreg.faf.t.a. quante cinq, & les autres dont les queftions ou articles font plus a region, p.515. courts mais plus grands en nombre, y en avant 31 3. Elles effoient Photo. 191.P. divifées de la mesme marriere du temps de Photius : & nean- 406. moins la division des grandes, telle que nous l'avons dans nos tapars. editions, ne vient point affurément de l'auteur, mais de quelque personne fort peu intelligente, qui d'une seule en a souvent fait plusieurs. 'Aussi il y a des manuscrits où elles ne sont parta- P. 187. gées qu'en 41. 'Les petites s'y trouvent aussi quelquefois dispo- P.158,189. ices tout autrement que nous ne les avons : ce qui n'est pas fort étonnant, puisqu'elles n'ont proprement aucun ordre, n'ayant aucune liaifon entre elles, comme Photius l'a remarqué. Aussi Photeses.p. les grandes & les petites ne sont que des réponses du Saint aux (Comblin Bas) diverses questions que ses freres luy faisoient: [& c'est pourquoi p.10]. elles sont en forme de dialogue.

Par le discours qui precede les grandes, Jil paroist seulement Basses fulp. que S. Basile estoit chargé de l'instruction des moines. Mais par deg br.p.613.8 la preface des petites il est visible qu'il estoit chargé du ministere de la parole, & qu'il la preschoit au milieu du peuple dans l'Eglise, c'est à dire qu'il estoit déja ou Evesque, ou au moins 'Le Saint mefme joignit toutes ces Regles avec fes Morales dont Combfin Bat

Prestre de Cesarée. Ainsi c'estoit apres l'an 361.

celui De la foy;& il envoya toutes ces choses à quelques personnes qu'il se trouvoit obligé d'instruire pour leur salut. Il les leur adrella par une lettre qui nous a esté donnée depuis peu sor qui felon ce que nous venons de dire, "n'a esté écrite que depuis qu'il a esté Prestre. Nous ne pouvons pas dire si toutes ces pieces avoient esté faites ensemble ou si S. Basile avoit ramassé dans ce recueil divers ouvrages faits en des temps & par des occasions differentes. I'Mais on voit que toutes ensemble elles faisoient le Photerque corps des Afcetiques de S. Basile, divisé en deux livres, dont le 493 494,

nous avons parlé ci-dessus, son traité Du jugement de Dieu, & Post-10 3.

L'an de J. C.

SAINT BASILE.

traité Du jugement de Dieu & celui De la foy faisoient le pre-P. 496 mier, & les Morales avec les Regles grandes & petites estoient comprises dans le second, [quoiqu'il semble que les Morales

duffent plutost estre dans le premier .

Ce corps des Ascetiques, c'est à dire traitez faits pour ceux qui s'exercent dans la vie Chrétienne, & principalement pour Hier, ville 116. Jes moines, est eres celebre dans l'Eglise. Il est marqué par Saint P.301.2 Suid A. Jerome & par Suidas entre les ouvrages de S. Basile. Rusin com-\*Rullacor me nous avons dit, en a traduit une partie, [ qui par ce moyen a 18 p.4. esté fort connue dans l'Occident. J'Caron la voit citée par Saint 96.97. Benoist, par la vie de S. Eugende, par S. Gregoire de Tours, & Casa, inspr., p.a. dans plusieurs autres monumens. Cassien dit que des personnes illustres par leur vie, & celebres par leur erudition & leur eloquence, avoient entrepris avant luy de donner des regles aux Religieux; & que S. Basile entre autres, avoit répondu par des

discours egalement eloquens & remplis des autoritez de l'Ecriture aux questions que les moines luy faisoient sur divers points. [Pour les Grecs, outre Suidas,] Sozosnene parie aussi du sivre 510.d. (Boll, 11. jan p. des Afcetiques , qui portoit le nom de S. Bafile. S. Theodose de

Palestine faisoit sa principale étude des reglemens & des dis-Conc.t. 5. p. 661 cours ascetiques du grand Basile. L'Empereur Justinien dans sa lettre à Mene, cite le livre de ses Regles, & en raporte la 267 des summir. Du P.t. p. 54th petites. On marque que ces Regles sont encore citées par le V. Cod reg ta.p.9. Concile .'S. Theodore Studite écrit que S.Platon lifoit avec foin

les constitutions que le grand & divin Basile avoit faites pour les moines. [Mais personne n'en a parlé avec plus d'étendue & plus d'elo-

ges que Photius. J'Car il dit que l'ouvrage des Ascetiques de Saint Basile est utile autant qu'aucun autre le puisse estre, à tous ceux qui veulent vivre dans la pieté, & acquerir les biens eternels; mais principalement à ceux qui ont embrassé les combats de la vie comobitique; qu'il explique & éclaircit en peu de mots beaucoup de passages difficiles de l'Ecriture qui regardent les mœurs; qu'il est partout rempli de veritez salutaires & utiles aux ames; que dans les deux premiers traitez qui sont ceux Du jugement de Dieu & De la foy, il prend des termes & des tours plus simples & plus populaires, se rabaissant pour se rendre plus intelligible à tout le monde , parceque son unique vue estoit le

falut des ames. 'Sozomene dit que quelques uns ont attribué ces Afcetiques à Eustathe de Sebaste. [ Mais il n'est nullement étonnant que le Centiment

Sc1.1.3, c.14.p. 693.543.

Phot,c,191.p. 493

Sor. p. 120,d

L'an de J. C. 358. fentiment de ces personnes qui n'estoient peut-estre que des sectateurs de l'heresse d'Eustathe, n'ait pas eu beaucoup de cours. L'esprit de pieté digne du grand Basile, & l'eloquence qui y eclate dans les endroits qui le souffrent, font bien voir qu'on ne peut attribuer cet ouvrage à un homme fans foy comme Eustathe, J'& qui selon Sozomene mesme, n'avoit pas étudié l'art de Prince

parler , [ fans qu'il foit besoin d'alleguer sur cela l'autorité de Note 15. tant de personnes illustres qui nous assurent "que S. Basile en est le veritable auteur. I

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE XXIII

Des constitutions monastiques, & de quelques autres écrits de S Basile tour les moines.

UTRE les traitez qui composent proprement les Asceti-ques, nous en avons encore plusieurs que l'on comprend aujourd'hui fous le mesme titre. ] 'Le premier que l'on intitule Pre. Basta p. 366. face fur les Asceriques, semble fait pour exhorter au martyre plutoft qu'à la vie solitaire, & il est fait assurément en un temps où les combats des Martyrs estoient ordinaires: [ ce qui n'empesche pas qu'il ne soit de S. Basile, qui peut l'avoir fait du temps de Julien, ou pour les Chrétiens de Perse persecutez par Sapor, ou pour ceux de la Gotthie, vers 372.] Il y compare la milice de J. C. à la milice de la terre. Quelques uns marquent que c'est la Riv.L.2-25.9. mesme chose qu'une homelie de S. Chrysostome, intitulée De 330. la milice spirituelle. Le Pere Combesis dit seulement que cette CombisinBasse, homelie qu'il doute estre de S. Chryfostome, & qu'il ne croit pas 3.P.87. non plus estre de S. Basile, imite un endroit du discours dont nous parlons.

'Le second est, comme le porte le titre, une exhortation à re. Bassa.p.370. noncer à la vie du fiecle, & à acquerir la perfection spirituelle de la vie religieufe. Mais cependant il avertit tout d'abord ou il ne faut pas entreprendre legerement cette perfection, à cause du danger où l'on se met lorsqu'on l'abandonne, 'Il ne laisse pas P371. auffi d'y donner des regles admirables pour ceux qui n'ayant pas la force de tout quitter, veulent servir Dieu dans la vie commune & dans le mariage. Cet excellent traité est placé dif. Combs.p.11, feremment dans les manuscrits : f & il n'a point en effet de liaiion particuliere avec aucun autre. ]

». Rivet dit qu'elle eft dans le 5,0 tome de S,Chryfostome, mais il ne marque pas solon quelle edition .

Hift. Eccl. Tom. IX.

'Le troisieme est fort court, & il renterme neanmoins la per. 358fection de la vie religieuse dans toute son étendue, en montrant felon le titre, quel doit estre le veritable ornement d'un Religieux . 'Un manuscrit le met aprés la lettre à Chilon, dont nous

parlerons dans la fuite. p.97. ·

'C'est aprés ces trois traitez qui n'ont point de liaison entre eux. I qu'on met le traité De la foy dont nous avons parlé, avec celui Qu jugement de Dieu & les Morales: aprés quoy au lieu de continuer le corps des Afcetiques par les grandes & les petites Regles, on en interromp la fuite l'par deux discours Afce-

Bafit.a p.519.

tiques, car on ne leur donne point d'autre titre. \* Le premier est quelquefois placé aprés les Constitutions. Le traité qui suit ces deux, est la preface des grandes Regles, [ aprés lesquelles on trouve les petites: ] & à la fin de celles-ci il y a quelques regle-

p.740-741. 223 225 Alex.t 7.P.561.

745.

mens pour la punition des fautes des Religieux & des Religieup toulCombi p. fes. 'On croit qu'il les faut joindre avec d'autres qui s'en trouvent separez dans les imprimez, & que quelques uns croient estre de S. Basile, les autres de quelque auteur inconnu. Un manuscrit porte que ces regles sur les chastimens ont esté ajoutées fur une copie des Regles de S. Bafile, trouvée dans la Bafiliade, c'est à dire dans l'hospital que S. Basile sit bastir, [ comme nous

DuP.t, 2.P.543. verrons, ] prés de ' Cefarée. On croit qu'ilen faut faire un ouvra-Bult.ori p.403. ge à part, qui peut bien n'avoir esté fait qu'après le IV. siecle. Baf.confl.p.

Les Ascetiques finissent dans nos editions par un assez long ouvrage, intitulé Constitutions monastiques: & il contient en effet pluficurs reglemens tant pour ceux qui font dans une entiere retraite, que pour ceux qui vivent en communauté dans les monasteres. Mais neanmoins il est fait pour un particulier qui ayant renoncé au monde, avoit demandé divers avis au Saint, & l'avoit ensuite prié de luy donner par écrit quelques reglemens.

Combf.p.111. 234. p.\$03,d.

Le P. Combesis qui dit que ces Constitutions sont egalement p 104.122.151. pleines d'erudition & de pieté, foûtient aussi qu'elles sont constamment de Saint Bafile, [ qui peut les avoir compofées lorsqu'il Bafcooft.c.14 vivoit dans la folitude du Pont avant que d'estre Prestre, J'puisqu'il dit qu'il les a faites pour son instruction propre, & pour

celle des autres qui ont embrassé comme luy la vie commune Combi.p.96.151 des monasteres. On ne croit pas non plus qu'on doive douter des autres pieces jointes aux Ascetiques, [ & nous ne voyons pas en effet que personne les conteste, hors le premier traité, & les

1. M. Hermant ne les a point traduites dans fes Afcetiques,

L'en de J. Co 338, reglero SAINT BASILE.

reglemens pour les punitions. ¡Il n'y a que Sculter, qui fur le p. 15 1 Sculter, paffage de Sozomene, y oudroit ofter à S. Baffle tout ce qu'on 1936. appelle Afcetiques; [ mais il le fait fans aucune preuve qui merite foulement d'eftre examinée.]

Un manuferit joint aux Afeetiques de S. Bafile fon epittre 41 x, Cambhegg, qu'en juge tout à fait digne de ce Pere, & qui comprend dans un fort bel ordre tout ce qu'il y a de plus important dans les exercices monaffiques. Car en y répondant à diverfis deman- Bafegattly. des que les Religieux luy avoient faires, il fât tume effece de 496 435.

regle qui compreid beaucoup de chofs en peu de most.

Le P. Comofise nous adorné un traité qu'il a trouvédans un combiquor,
manufaria la refledesprise Regles, avec le tirre de Proloque
Aferique. Ceft un discour general fir valité de la priere &
des larmes, finais qui nell protique qu'un amas affec confus de
des larmes, finais qui nell protique qu'un amas affec confus de
la beaucqu'un fact, de ci l'enterand de Shalle [Les periters Regles
etlant compriles fous la preface generale des Afectiques, &
ayant encore leur petite preface particulter, nontre put befoin
de celleci. Ex en effet, elle n'a aucun raport ai à ces Regles,ni à
aucun autre courseg. Ce difcous nemble imparfia, cu, ri a y
trouve point l'enfoir où l'auteur pretend avoir deja parfé de part.
Grount de Dieu.

"La vie de S.T. hecodor Abbé fi celebre dans Be Palettine au V. Beit 1-tau-p. & au V.L. foele, porte qu'il travalloir non foulement à forme fi 491-444. vie & fes meurs fur l'exemple du grand Bafile, mais encore à infriraire les difeiples par les parolles qu'il tord des Conffitutions fi faitanties de co-sant, de de les difcours fur la vie monaftique. Car il les meditoir, fans ceffe: il en apprenoir par cœur les plus beaux endroix, de les médit toujue dans fes exbortactions.

[Quoiquil y ait eu en Orient plufieurs regles pour les moines, & quelque usus mefines-érites ayanz S.Bafile, comme nous l'avons rensarqué, j 'nacmoines on affure que la fience y a telle. Behæri-p-ton, ment prevalu fur les autres, qu'elle les y a toutes obfucries, & est. s'y eft repandue peu à peu dans la plufpart des monafteres.

ARTICLE XXIV.

Diverses choses qui regardent la vie folitaire de S. Basile.

NOUS verrons dans la fuire que S. Bafile estant Evesque de Cesarée, n'oublia pas le soin de ses monasteres. Il parosts paroste Dorst, e. 1. p. G ij 7550. Lb.

par un endroit de l'Abbé Dorothée , qu'il avoit foin de les visi- 358. ter. On raportoit qu'estant arrivé dans une de ses maisons, s qui estoit sans doute aussi de son diocese, ] il demanda à l'Abbé s'il avoit chez luy quelqu'un qui se sauvast. L'Abbé luy répondit que par le secours de ses prieres, ils travailloient tons à se sauver . Saint Bafile luy fit une seconde fois la mesme demande : Surquoi l'Abbé qui estoit un homme spirituel, comprit ce qu'il vouloit dire, & luy répondit qu'il avoit une personne qui se fauvoit. En mesme temps il sit venir un de ses Religieux, à qui le Saint dit de luy venir donner à laver. Aprés qu'il l'eut fait, le Saint prit l'aiguaire, & luy dit qu'il luy vouloit aussi donner à laver. Ce Religieux l'accepta avec simplicité, sans en faire aucune difficulté: [& ainfi ils pratiquerent tous deux ce que Saint Bafreg.fuf.31. Bafile dit dans ses Regles, J'qu'il est bon que le Superieur serve quelquefois fes Religieux [& qu'alors l'humilité mefine doit por-

P-575. Dorot.c,1.p, 759.b.c|Cotel gt.1.P,402,

ter les inferieurs à ne se pas opposer à l'humilité de leurs Superieurs 1 'S. Bafile s'effant affuré de la vertu de ce frere, tant par cette occasion [que par les autres preuves que l'Abbé luy en put donner,] luy dit un jour: Quand je ferai monté à l'Autel, venez me trouver, & faites moy fouvenir de vous donner les ordres. Il le fit avec sa simplicité ordinaire, & le Saint l'ordonna Prestre. comme on le lit dans un recueil des paroles des anciens Peres. Saint Bafile le prit enfuite auprés de luy, & un fi faint Prestre ne pouvoit pas estre mieux qu'auprés d'un si saint Evesque.
[On peut encore raporter ici ce que nous lisons dans Cassien,]

P.512.

'd'un Senateur qui ayant quitté les emplois du monde, & ayant 19.9.16 (Vit P. distribué une partie de ses biens aux pauvres, s'en estoit reservé 131 Cotel e.t., le refte, parcequ'il ne pouvoir encore fe refoudre à acquerir une veritable humilité par un entier depouillement de toutes chofes, par l'obeiffance qu'on rend à un Superieur dans un monaftere, & par le travail des mains qu'en y exerce, pour avoir de quoy vivre, & pour abatre fon corps. Il pretendoit cependant avoir renoncé au monde, furquoi on tient que S. Bafile luy dit. Vous avez perdu la qualité de Senateur, & vous n'avez pas acquis celle de Religieux.

[Puisque nous fommes fur la vie solitaire de S. Basile, & sur les avantages que l'Eglise en a retirez, il ne faut pas oublier ce que S. Gregoire de Nazianze nous apprend de luy fur ce fujet, fa-

Nas of 20, p. 358.359-

voir ] 'qu'il avoit joint la vie des ermites à celle des cœnobites , c'est à dire des Religieux qui vivoient en communauté, en les faifant derreuser les uns auprés des autres, afin qu'ils puffent L'an de J.C. SAINT BASILE.

358.

jouit chacun des avantages qui leur estoient propres, & eviter les inconveniens qui se rencontrent dans chacun de ces deux états.

Sex Confinitions monafliques reglent en effet premierement. Biesenlax 1, les foliaires qui viven en particules //c enfuire eux qui viven. Poy 3 et en focieté, pour fauimer les uns les autres par l'exemple mattuel de leur vertus à s'avancer de plus en plus dans la peté. (1) es 1, p. 10-10, fe met luy metimeau rang des dermiens, qui effoient en bien plus «1, et 2, p. 10-10, fe met luy metimeau rang des dermiens, qui effoient en bien plus «1, et 2, p. 10-10, s. vantageux & plus feur que celui des anacortes f. Auffi fes Resegles grandes & Petites ne font que pour de Religieux qui vivent en communauté, & non pour des foliaites de des ermites [ 9 en ous avens encore une lettre où il referer à des foliaites le 91-955, p. 10-10, p. 10

"L'Abbe Piarmon dir dam Caffen, qu'ayant effédans le Port Ghoedint e, de dans l'Armonie porter des aumoines aux foliaires d'Egypte 7149, qu'effoient relegue; par Valens dans est provinces ; il avoit vu! la dicipline des comobites étable dans quelques willes; mais qu'il n'avoit pas tematrqué que le nom des anacoretes y fuit fleument coma: Soxomene renarque de mefine que la plufarat Soulae-34des moines de Galacie & de Cappadoce vivoient en commudant dans les villes en dans les vallages, ceux qui les avoient preceder ne les ayant pois influtivis d'une autre maniere, outre qu'on 57 retiraft dans les defert. Il y avoit neamonn quelques Nacorata, anacoretes, comme on le voit par S. Gregorie de Naziance (qui 1964), anacoretes, comme on le voit par S. Gregorie de Naziance (qui 1964), anacoretes, comme on le voit par S. Gregorie de Naziance (qui 1964), anacoretes que de viel marque quelque uns des prins mêstre per cipaux R. Religieux de ceux qui effoient de la juntificition de Na-3-9-79-ho.

[Mais nous ne pouvons oublier ici le témoignage que Sozomene rend du fruit que Dieu tiroit de la vertu des solitaires.

Si les creurs d'Ajollianire de l'Eurome ne firent pas, dieil, ne 14-ex 17-e de for grands progrés, de ne trouveren pas un fi gard nom 597-24c. 17-e de for grands progrés, de ce trouveren pas un fi gard nom 597-24c. 17-e de l'entre l'entre de l'entre l'entre de la dorine les provinces ricovovifines ; ellorent res attaches à la dofrine du Concile de Nicée. San cela l'Orient depuis la Cilicé jusques à la Phenice entre dé entirement indélé des erreurs d'Apollinaire, d'I Herefie d'Euromne fe feroit repandué depuis la Cilicé Cili

. ,

É le mon Taurus juique à l'Hellelipon Ce à Confancinonje 1914. Car ces deux heretiaques n'eureur pas de peine à faire recovoir lours mauvais fentimens dans les lieux où lis habitoient . Mais il leur arriva quelque chosé de fimibalbe à ce qui effoit arrivé aux Ariens . Le peuple qui avoir une grande effirme de la verus Ce de la faincer de ocs folkuries, ne pouvois fe printader everus Ce de la faincer de ces folkuries, ne pouvois fe printader ceur une extreme horreur pour coux, qui s'écartoient de leurs fernimens]

## ARTICLE XXV.

Saint Bafile écrit diverses lettres dans sa folitude .

Du Fin, Act. 'On Croit qu'un des avannages que Egifie retira encore de la folirade de S. Bafile, fuirer le scion excellentes lettres qui le trouvent comme en un corps feparé à la tefte de toutes les BaCers, entre la terre de la derfiée à un norme Chilon, qui syant entre la terre de la derfiée à un norme Chilon, qui syant parties de la contra fei ave foitier, avoir pré le Saint de luy donner quel-

pa-1. ques avis pour s'y bien conduire. Il le fait amplement aprés avoir témoigné à ce foliraire qu'il eftoit inutile de bien commencer, fi l'on ne perfeveroit jusqu'à la fin. Il luy confeille de ne pas entreprendre de deraciner tout à la fois, toutes fes mauvaifes habitu-

Parla de deraciner tout à la fois, toutes fes mauvaites habituilles parla des mais de les arracher l'une après l'autre fil s'éend principalement fur la noceffité de demourer dans fa folir ude , fans en fortir fois quelque pretexte que ce fuit, non pas menime pour fe trouver aux affemblées publiques de l'Egifie.

Parla de forme d'autre de comp à autre de l'est de la faire de l'active de l

'La feconde lettre écrite à quelques jeunes gents selon le titre, femble plutost estre la fin de quelque exhortation à un moine.Le Saint y marque en tres peu de mots plusieurs regles importantes

Saint y marque en tres peu de mors pluficurs regles importantes de la perfection Chrétienne.

SPIPEUM. La truffenne d'adreffe à un felippine qui apple avoir adifé.

p.to.c.

La troiferme s'adrefie à un folitaire qui apreà avoir edifié l'Egilié par une vertu eminente, avoir a baudonoir la pieté & la retraite, pour s'engager ce femble avec d'autres dans un trafic & un gain hoteux. Le Saire luy rémoigne un reflérentment extraordinaire de fa chure & çai fanadale qu'elle caudioir dans l'Egiliemis il l'Exbotre vivement à reperdiet courage, & a fepter la mistiroute de Dieu, s'il vouloir tentrer en luy mefire & emhaffer la praiteme. Il le prie de le venir trouver, et faifure qu'il pleutrea avec luy, & que tout le monde est presi de le recevoir de l'affistre pour obtemir la gracede Dieu. Il di et uil recendra

fon mors, parceque peut-estre cet homme avoit esté sous sa conduite.] Quelques uns le nomment Alexis. [La lettre 4 est fur un n.Combf.p.163 fujer femblable & nous en avons déja parlé . ]

La cinquierne est adressée à une vierge qui ayant esté long. eppe, p. 17-19-19temps dans un monastere avec sa grand mere, sa mere, oc sa sœur, qui estoient toutes de grands exemples de pieté, & y ayant mesme fait vœu de virginité, comme S.Bafile le foûtient, quoiqu'elle le niast, s'estoit laissée corrompre à un malheureux. Le Saint luy represente la grandeur de sa faute, & de son adultere, scar il traite ainsi ce mariage, 3& l'exhorte de rentrer en elle mesme & de retourner à Dieu par la penitence . [Ces fortes de crimes estoient plus communs & plus faciles durant le regne de Julien : ] '& le P.15h. Saint donne quelque lieu de dire qu'il écrivoit en ce temps là : [mais ce n'est qu'une conjecture tres foible or tres legere.] Meta-exc. 14-p.549. phraste a extrait toute la fin de cette lettre. [Le zele qu'avoit S.Basile pour le salut des ames, luy fit écrire

plusieurs autres lettres de cette nature, comme à Macaire & à lean , ] 'qu'il exhorte de s'affermir pat l'esperance du secours de «p.1114p.119. Dieu, & l'attente des recompenses du ciel contre les peines de la vie spirituelle, contre les calomnies & les medifances, contre les menaces des puillans, contre les railleries & les reproches de leurs amis, contre les perfuafions de ceux qui fous pretexte de leur donner conseil vouloient les detourner "de la voie de Dieu. Il en exhorte un autre par une lettre pleine de tendresse & d'a. ep.132.7-142.c. mitié à abandonner le foin des affaires temporelles pour le reti-

rer avec luv.

L'an de I.C. 358,

> Il estoit apparemment dans quelque voyage hors de son mo- 19383.9374. naîtere, lorsqu'une personne se vint presenter a luy pour embras. 375. fer la vie folitaire, & le pressa de luy en donner aussi-tost l'habit que le Saint appelle la couronne de l'amour de Dieu. Mais il aima mieux le differer, & l'envoyer à ses freres, à qui il l'adressa avec une lettre,où il les prie de le recevoir, de luy faire faire fon renoncement au monde, mesme sans luy, (ce qui marque qu'il estoit alors leur Superieur,) & de luy donner quelqu'un d'entre eux à fon choix pour le former dans les combats spirituels.

Note 16. S.Bafile jouissoit abondamment de la paix de fa folitude, où en at p. 61.6. fon infirmité l'attachoit encore, blorfqu'il receut "la lettre que de la fonde le le philosophe Maxime luy écrivit sur divers points de la soy, & entre autres fur Saint Denys [ d'Alexandrie. ] Le Saint en luy répondant sur ce sujet, semble, contraire à S. Athanase, qui a fait

1, foit en ce temps-ci, foit lorfqu'il s'y retira eftant Preffre, en 262,

L'an de LC. un écrit exprés pour montrer que Saint Denys n'avoit point esté 35t. dans'les fentimens des Ariens, au lieu que S. Bafile le condanne V. Denys absolument,& dit que c'est luy qui a jetté les premieres semences d'Alex. 9 16.

de l'impieré des Anoméens. 'Il rejette dans cette lettre le terme de semblable , lorsqu'on le 47-41 P.61a b.c. mer tout feul, comme il estoit dans le formulaire fait à Constan-

tinople[en l'an 360.]Il l'approuve au contraire lorsqu'on y ajoute Du Pin, p 465. Consubstantiel [Nous examinerons autrepart si Jee Maxime est V. S. Greg. celui mesme qu'on voulut depuis faire Archevesque de Constan-

tinople, comme quelques uns le pretendent.

60 COLDEN COMPRODUCATION OF CONTRACTOR CONTR

# ARTICLE XXVI.

Saint Bafile ne veut point se meler dans les disputes des Semiarient contre les Anoméens.

### L'AN DE JESUS CHRIST 359.

URANT que S. Bafile jouissoit paisiblement du repos de sa retraite & qu'il s'avançoit tous les jours dans la charité & dans la verité, ces deux vertus fouffroient beaucoup dans la plus grande partie de l'Eglife, par les troubles, les confusions, & les schismes qu'y causoit la doctrine impie d'Arius, soutenue par tout l'eclat de la puissance Romaine. Nous avons déja vu la douleur que ce desordre causoit dans l'esprit de Saint Basile, & nous verrons dans la fuite qu'aprés avoir employé toute la force de fa charité & de fa science pour éteindre cet embrasement, il sera reduit à en pleurer les funestes ravages, & à souffrir les rudes epreuves que ces feux luy cauferont à luy mefme, jusques à ce qu'il plaife à Dieu de les étoufer auffi-toft aprés fa mort, comme s'il cust fallu une victime de paix telle que le grand Basile pour appaifer sa colere & le reconcilier avec son Eglise.

C'est, dis-je, ce que nous verrons dans la suite de l'histoire de nostre Saint : mais il suffit presentement de dire en un mot que les Semiariens ayant condanné au commencement d'octobre 359, dans le Concile de Seleucie, les principaux chefs des purs Ariens ou Anoméens, ceux-ci eurent leur recours ordinaire à leur Roy, c'est à dire à l'Empereur Constance, qui touché de leur difgrace, manda aux plus "confiderables Evefques des Serni-V tes Ariens

ariens de le venir trouver à Constantinople . ] Nyf.in Eun,Lr. 'Il y eut enfuite de grandes disputes entre les deux partis,'dans Nore 17.

P.301.301.310.

lefquelles

L'un de I. C. 359 lesquelles Saint Basile ne voulut point se méler, quoiqu'il sust à Conflantinople où Philostorge dit qu'il avoit suivi Basile d'An- Philostorge dit qu'il avoit suivi Basile d'An- Philostorge dit qu'il avoit suivi Basile d'Ancyre. [Car quoique ce Bafile ne fult pas des défenseurs purs & P.74 intrepides de la veritable foy, & qu'il ne voulust pas ou n'ofast fe fervir du terme de Consubstantiel; neanmoins il s'opposoit fortement aux principaux blasphemes des Ariens: & il s'exprimoit quelquefois d'une telle maniere, auffi-bien que quelques autres Semiariens qui estoient unis avec luy, que S. Athanase & S. Hilaire mesme jugeoient qu'on les pouvoit regarder comme

Catholiques, 1

Philostorge parlant de nostre Saint à l'occasion de ce qui se P.72paffa alors, dit qu'il l'emportoit audessus de beaucoup d'autres pour la capacité & pour l'eloquence, mais que la timidité le rendoit plus foible & moins propre dans les disputes publiques. Ill est assurément digne de Philostorge, c'est à dire du plus emporté des ennemis de la foy & de la verité, d'accuser de timidité un homme qui a eu affez de cœur pour refifter à toutes les puiffances les plus terribles, jusqu'à les epouventer par la liberté ge-nereuse avec laquelle il leur parloit. Mais quoiqu'il soit vray que les personnes sages & modestes sont souvent peu propres pour ces disputes publiques, qui servent rarement à éclaireir la verité. & où l'on réuffit d'ordinaire plutoft par la hardiesse que par la science; S. Basile pouvoit avoir d'ailleurs beaucoup d'autres raifons de ne point entrer dans ces disputes. Ce luy eust esté une affez belle occasion de signaler son eloquence en presence de l'Empereur, de toute sa Cour, & d'un grand nombre d'Evesques. Il n'eust pas sans doute eu beaucoup de peine à deméler les petits fophismes d'Aece, ni à arrester la sade fluidité des paroles d'Eunome,mais il avoit fujet de douter si Dieu demandoit cela d'un fimple Lecteur, furtout en une occasion où il estoit impossible de foûtenir la verité dans sa pureté & dans sa force , parceque

Saint Bafile se retira ensuite ou en son pays, comme le dit p.74. Philostorge, [ ou plutost en sa solitude du Pont, ] où il semble Nyssa Eunis, qu'il ait fait quelque écrit pour suppléer à ce qu'il auroit pu dire P.301.303. à Constantinople pour la désense de la foy . [ Neanmoins cela n'est pas clair, or peut-estre que ce que l'on en a dit se doit raporter au livre qu'il écrivit depuis contre l'apologie d'Eunome.]

Constance s'en declaroit ouvertement ennemi.]

Hift. Eccl. Tom. IX.

#### ARTICLE XXVII.

Quel effoit Diante deCefarte S Bafile s'en separe à cause du formulaire de Rimini: S. Gregoire fe retire encore aupres de S. Bafile .

L'AN DE JESUS CHRIST 260.

DOUR continuer en abregé ce qui fe passa à Constantinople, Aece qui n'estant que Diacre servoit de maistre aux Evesques dans le chemin de l'impieté, fut banni parceque l'Empereur le voulut, en mesme temps que l'on obligeoit tous les Evesques & les Semiariens mesmes, à signer sa doctrine impie sous des termes un peu moins odieux. Mais le mefine Empereur ayant affemblé un Concile au commencement de l'année 360, Bafile d'Ancyre, Eustathe de Sebaste, & les autres principaux chess des Semiariens furent deposez & bannis, & ce qui fut bien plus fascheux pour l'Eglise, on ordonna que tous les Evesques signeroient le formulaire heretique de Rimini.

On scait les troubles que causa cette nouvelle exaction de la Balep \$6, page fignature. Mais ce qui regarde S. Balile, c'est que] 'cette confesfion ayant efté apportée de Constantinople [ dans la Cappadoce, Dianée qui gouvernoit alors l'Eglife de Cefarée y fouscrivit comme les autres Saint Bafile qui avoit beaucoup de respect & d'affection pour ce Prelat, & un grand nombre de personnes de Cesarée qui craignoient Dieu, ressentirent tres vivement cette faute qu'il avoit faite, '& puisque le Saint dit qu'il quitta tous les scrupules qu'il pouvoit avoir, & entra dans la communion de ce Prelat , parcequ'estant au lit de la mort , 'il s'estoit justifié de cette faute, [nous fommes obligez de dire qu'il s'en estoit separé depuis sa signature, c'est à dire depuis l'an 360, jusques en 362, auquel mourut Dianée, comme les folitaires de Nazianze se separerent de celle de leur Evesque, quoiqu'excellent d'ailleurs:]' & il paroist assez par S. Gregoire de Nazianze,

Nat.or.19.p. 299.0

que la mesme division arriva en beaucoup d'autres dioceses. 'Nostre Saint dit qu'il avoit toujours eu beaucoup d'amour & de veneration pour Dianée, qu'il avoit aimé sa conversion. '& qu'il le mettoit au nombre des Prelats les plus illustres pour leur vertu. 'Il le represente comme un homme fort venerable, & dont le visage avoit quelque chose de grand & d'auguste. 'Il le loue d'avoir eu une franchise genereuse & honneste, une bonté finguliere, un grand courage joint à une douceur extra-

L'an de L C \*\* ivaprais ordinaire, une extreme \* civilité , un entier eloignement de la colere, une gayeté & une affabilité temperée par une grave

(Mais quelques qualitez avantageuses que ce Prelat pust avoir pour sa personne, il luy en manquoit une pour rendre sa memoire fainte à la posterité, qui estoit la désense de l'innocence & de la foy . Il a tenu l'un des principaux fieges de l'Orient plus de vingt années, durant lesquelles les Ariens ont fait leurs plus grands efforts pour ruiner la divinité de J. C,& opprimer Saint Athanase. Dans une cause de cette importance, au lieu de voir Dianée à la teste des Catholiques, on ne le trouve jamais que mélé parmi les heretiques & les ennemis de l'Eglife,]

'Il fut en 341 au Concile d'Antioche, où l'on condanna Saint Son. 1. 35.5 P. Athanase, où l'on mit Gregoire en sa place par une intrusion 503.6. facrilege, où l'on figna trois symboles contre celui de Nicée dont meline le troisieme estoit de Theophrone de Tyanes suf-fragant de Cesarée; [ où l'on écrivit au Pape une lettre insolente, pour soûtenir toutes les violences faites contre les défenseurs de la foy: Et l'on ne peut pas mesme douter qu'il n'ait confenti à toutes ces chofes, puisque son notn se trouve à la teste de Athapota.p. tous ceux à qui le Pape Jule écrivit pour répondre à la lettre du 739.d.

Concile d'Antioche

Il vint encore avec les Ariens au Concile de Sardique en Hilfr, a page 347. Il se separa avec eux des Evesques orthodoxes, & anathematiza avec eux S.Athanase, le Pape Jule, le grand Osius & S. Maximin de Treves Enfin il figna avec eux en 260 le formulaire de Rimini, qui obligea S. Bafile melme, quelque respect qu'il eust pour luy, d'abandonner sa communion. Voilà les seules rencontres où le nom de Dianée paroift dans l'histoire. Nous verrons bientoft comment à sa mort il appella auprés de luy Saint Basile qui rentra dans sa communion.

L'AN DE JESUS CHRIST 361.

Nous n'avons rien davantage à dire de Saint Basile jusqu'à la mort de Constance, arrivée le 3 novembre 361, si nous ne voulons mettre en ce temps-ci les lettres qu'il écrivit à S. Gregoire de Nazianze pour l'inviter à le venir revoirdans son desert; car on peut juger par quelques lettres de S. Gregoire, que S. Basile luy avoit écrit fur ce sujet. S. Gregoire luy avoit apparemment écrit d'abord quelques railleries sur sa solitude. Car voici de quelle maniere commence sa huitieme lettre à Saint Basile : 1

Puisque vous recevez affez bien les railleries, nous y en ajou-

terons encore d'autres: Et il se met ensuite à faire une agreable 361. description de la magnifique demeure de S. Basile, de la bonne chere qu'il luv avoit faite lorsqu'il y avoit esté, & des glorieux

travaux aufquels il l'avoit exercé.

Mais dans la lettre suivante qu'il luy écrit, dit-il, sort serieusement, il témoigne foupirer beaucoup aprés la vie qu'ils avoient menée ensemble dans cette solitude; & aprés en avoir raporté quelques particularitez, il finit fa lettre par ces mots'il m'est fa- " cile de desirer ces biens, mais il ne m'est pas facile de les obtenir . Je vous conjure donc de m'assister, 'de conspirer, & de travailler avec moy pour me faire arriver à la vertu: Conservez " moy par vos prieres celle que nous avons autrefois acquife enfemble, depeur que je ne me distipe peu à peu, comme l'ombre " qui s'evanouit avec le jour. Ha! je respire plus aprés vous qu'a- " prés l'air qui me fait vivre. Je ne vis qu'autant que je vis avec " vous, & que vostre presence ou vostre image me foot jouir de "

L'AN DE JESUS CHRIST 362.

Naz.or.41.p. a n.p.1093. 6 or,1.p.35.c. exc.r.p.6.b.c.

ep.9.p.774.20

(Si S. Gregoire écrivit cette lettre en 261. Dieu le fit bientoft jouir du bien qu'il esperoit si peu. J'Car ayant esté sait Prestre en un Mystere, c'est à dire en une seste, & peut-estre à celle de Noel, fous le regne de Julien [& ainfi au commencement de 263,ou plus probablement de 362, l'la peine qu'il eut de cette ordination qui s'estoit faite malgré luy luy sit rompre tous les liens qui l'attachoient à Nazianze, pour s'enfuir dans le Pont, y chercher le remede de sa plaie, & y adoucir sa douleur par la compagnie de Basile cet ami rempli de l'esprit de Dieu, qui s'estoit caché dans l'ombre de la folitude, pour s'y entretenir avec son Seigneur, comme Moyfe avoit fait autrefois fous l'ombre de la nuée.

or.41.p.67 pc.d

'Il fortit de Nazianze en une feste qui pouvoit estre celle des #07.10.8.614.b. Lumieres, c'est à dire du battesme de J. C, e laquelle suivoit de » 1/18.p. 622, b. bien prés celle de Noel. Il demeura peu dans cette retraite, & for 1.p.45.2 feulement autant qu'il en falloit pour appaifer sa douleur, & se er. 41-p.673-b.d. refoudre fur ce qu'il avoit à faire ; & il revint à Pasque l'de la melme année.]



NATE AND THE REPORTED BY AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF ARTICLE XXVIII.

## Julien écrit à Saint Basile, qui se moque de luy.

URANT que ces Saints jouissoient ensemble du repos de leur desert, l'Eglise gemissoit sous la tyrannie de Ju-lien. Mais comme ce Prince faisoit d'ailleurs prosession d'une douceur & d'une civilité affectée envers les hommes de lettres. & qu'il ne pouvoit ignorer la reputation de S. Basile qu'il avoit connu fort particulierement à Athenes, ] il luy écrivit une let. Basep 206. p. tre affez obligeante pour l'exhorter de le venir trouver, luy pro- 235, mettant de le recevoir comme un ami; & que quand il voudroit s'en retourner, il le pourroit faire avec une liberté toute en-

'C'estoit l'ordinaire de ce Prince d'appeller auprés de luy Nat, or 4 p. 210. ceux qu'il avoit eus autrefois pour amis, en les comblant d'esperances, & quand ils estoient venus, il leur faisoit mille caresses, mais rien davantage; se jouant des uns d'une saçon, des autres d'une autre. [ Basile n'avoit garde de s'exposer à cette mommerie, ni de quitter sa solitude, dont apparemment il n'estoit pas encore sorti, pour aller à la Cour d'un Prince tel que Julien.] 'Il semble mesme qu'il n'aix pas daigné luy récrire, et qu'il luy Bas es ao p. p.

ait fait faire par un autre sa réponse, qui consistoit à dire que la \*26,5. pieté dont il faisoit profession, ne luy permettoit pas de luy obeir.

Julien diffimula sa colere autant qu'il put , & récrivant au Paasant, Saint, il dit qu'il ne veut point changer de sentiment envers luy. quoiqu'il luy en ait donné affez de fujet, & par la réponse impudente qu'on luy avoit faite de sa part, en un temps où tout le monde flechissoit devant luy, & par la liberté qu'il prenoit de dire partout qu'un petit-fils de Constance [Chlore] estoit indigne de l'Empire. Mais ne pouvant tout à fait retenir les mouvemens, il ordonne au Saint tout en riant, de luy envoyer mille livres d'or pour la guerre des Perses qu'il estoit prés d'entreprendre, faute de quoy il le menace de ruiner la ville de Cesarée, [dont le Saint pouvoit déja estre Prestre, comme nous le dirons bienroft, d'y renverser tous ses beaux edifices, d'y elever partout des temples & des autels, & d'y apprendre aux habitans à luy obeir malgré leur fierté. ["Car il estoit fort irrité contre eux à cause de Julien f de leur zele contre ses Dieux; ce qui y causa le martyre de

L'an de J. C.

Saint Eupfyque, arrivé en l'an 362 au mois de septembre.] 362, ep. 107, p. 1362. (Cest à la fin de la lettre de Julien, qu'on trouve ces mots, qu'

ont plus d'elegance dans la langue greque que dans la nostre :

501.15.c.18.p. "Tay compris & condanné ce que J'ay lu Sozomene raporte ces a 3d duiparoles de Julien, comme une réponse à un écrit qu'Apollinaire 2<sup>1001.15/1001</sup>, avoit adressé à luy & à tous ses philosophes, contre la vanité de 3 harryson.

l'idolatrie:

Basepaot p. S. Basile répondant à cette lettre, commença par les mesmes

paroles. Yous navez pas comprise eque yous avez his car fi yous. A hyproepast, pate laviez compris, yous ne l'auriez pas condanné. Il fe moque en a hyprotite de toute la majefté imperiale, & pour fa taxe de mille li

fuite de route la majeflé imperiale; de pour la taxe de mille li mentale de control en majeflé imperiale; de pour la case de mille li mentale de la majeflé de majefle de la flui qui avoir elle demander infilte de la mort de lon fisi qui avoir elle demander infilte de la mort de lon fisi qui avoir elle dempositione, de qu'il elloit refolu à exterminer les emposioneurs; [ Il pretendoir faire peur au Saint, comme fi cell effet regarde] mais S. Baflefanse'emou-

voir, lyu répond qu'il fait bién de punir les emprifoneurs, Sc qu'il s'éconne feulement que prenate rant de foin des orfelins & des veuves, il oublie des devoirs beaucoup plus imporson-potable. tans, on irritant Dieu par le mepris qu'il fait de luy. "Sozonneuraporte les premieres paroles de cette lettre, l'attribué à quelques Evefuges: mais il dit que queleure sus renoinet qu'elle efloit de S. Balific Ce qui, ajoutre l'aleft affez probable de l'Illustic admirer le courage de l'Eprirq qu'il a Criter, quel qu'il puis l'a

estre.

Theophane parle d'un écrit qu'on disoit que S. Basile avoit fait contre Julien, & à qui on donnoit ce semble le titre de Tra-

gedief mais il ne s'explique pas davantage.

Il n'estoit point necessaire que S. Baille fist des livres contre Julien, ni qu'il luy écrivist les lettres dont nous venons de parler, pour meniere d'estre hai & d'estre persecuré de luy J'oon meries d'estre persecuré de luy J'oon meries d'estre persecuré qu'il avoir audeffus de tous les orateurs de la reputation qu'il avoir audeffus de tous les orateurs.

Nuccepy). res S. Gregoire de Nazianze. Il les confidency & conlonate py). res S. Gregoire de Nazianze. Il les confidency & Catchoir de les faire confidence par les autres, comme des prefornes commes & coporties à les deficies. Il leur faifoir neamonis l'honneur du Cyclope, & les referroit pour les demiers aprés de virboire de Perle; ofperant de les immoler au demon a akton de muces comme des viclimes dispos de luy ou en leur offant à

vic. ou en les entrainant avec luy dans le goufre de l'impieté. Les

L'an de J. C.

Saints de leur part faisoient leur gloire de ces reproches, & s'excitoient par ces menaces à s'avancer dans la pieté.

(Dieu è moqua bientod de ce fuperbe, qui fe rendoir fi redoutable à l'Egile par fa perfecciou henc è artificiacie. In rêcut pas le bidir de continuer long-temps fa tyramic, éx ayane entrepris temerariement la guerre de Perfe, il y paya la peios de fa iolie par le coupincomo qui luy otha l'Empire èc la vie la mui u 50 au 2 q'edjuin de 120 (52) Tob cérir que nothe Saint cut Bu., \$4, 1, 154 quelque part à cette mort par fes prieres, au milleu desquelles Chr. Alpéque. Dieu la luy fit comosifire dans le temps mefine qu'elle arriva q.

v. Julien

Dieu la luy fit connoiltre dans le temps mefme qu'elle arriva,
felon une histoire celebre [que nous avons raportée en un autre
endroit. Aprés donc que cet apostat eut trouvé la mort dans un

endroit. Aprés donc que cer apolha eut trouvé la mort dans un pays où il n'ébrerio ciuellier que des palmes, fa vaine grandeur & fes triomphes pretendus, fervirent de matiere aux dificours celebres que Saint Cregorier fic conter luy, 75¢ qu'il promonça su Nasso-Ap-yi-nom de luy & de Saint Baille, parceque toutes chofes font com-summer certe le annis, 6 monj aux li les euffers composée enferm-sumes entre le annis, 6 monj aux li les euffers composée enferm-sumes entre les annis, 6 monj aux li les euffers composée enferm-sumes entre les annis, 6 monj aux li les euffers composée enferm-sumes, 9 les de la matière de ces excellantes de concre la regier, de la fournit la matière de ces excellantes mon de l'Evefque Eufsbe obligerent encore ces deux Saints de fe retirer enfemble dans la foldate far la fie à 1 a fie 3 l

"Hemble que ce foit durast le regne de Julien que S Bátle a Neupatacerit à un homme maris nommé Origene, de o puer due avec 177-h. affez d'apprænce que Julien ayant défendu aux Chrétiens d'apprændes les tress hannaines, cet Origene qui pouvoir entre habile dans l'écoquence, avoir furpleé à ce défaut, de medine qu'Apollinaire, on composita direns ouvrages où les Fabeles pouvoiene apprendre l'elospeaces qu'on leurs défendoir d'eudier dans les orateurs profines s. Sallé de dans cette fettre de l'aponit, de d'autre lu brêtes trentmeulles, de qu'un profine de l'aponit, de d'autre lu brêtes trentmeulles, de qu'un prês avoir un reu feut, lief, éléctroleurs biesendes.

# BIC-SK -BICHE -BICHE BICKSK BICHER BEGIN

ARTICLE XXIX

Mort de Dianee. Election d'Eusebe son successeur.

19. [CE fut vers ce mesme temps, c'est à dire "vers le milieu de l'an 362 que S. Bassle sut obligé de quitter sa solitude pour venir assister Dianée, ] 'qui estant déja au let de la mort l'avoit la estat, p. 159d. appellé auprés de luy. [Nous avons vu que cet Evefque ne paroift dans l'histoire que mélé parmi les Ariens, & que S Basile s'estoit separé de sa communion aprés qu'il ent signé le formulaire de Rimini . Il faut neanmoins reconnoistre qu'il n'y avoit en luy que de la foiblesse & non aucune alteration de sa fov. 1 'Car aprés cette derniere fignature, comme il effoit fort doux

& fort moderé, il se rabaissoit jusqu'à se justifier devant tout le monde, avec une tendresse de pere: & enfin estant combé dans la maladie dont il mourut, il fit venir S. Bafile, & luy protesta en la presence de Dieu que quoiqu'il eust signé la formule de Constantinople (ou de Rimini, ) n'en connoissant pas le mal, il n'avoit point pretendu rien faire contre la foy de Nicée, 'qu'il n'avoit point d'autre croyance dans le cœur que celle qu'il avoit receue des son battesme, & qu'il souhaitoit de n'estre point separé de ces bienheureux 318 Evesques qui avoient an-

noncé à toute la terre la veritable doctrine.

S. Basile crut se devoir satisfaire de cette assurance; l'esprit de-Dieu qui le gouvernoit luy faisant pratiquer la mesme condescendance qu'il faisoit ordonner vers le mesme temps par un decret folennel dans le Concile d'Alexandrie . Aprés cette reconciliation, il parle toujours de Dianée avec respect; ] 'de sorte mefme que quelques personnes publiant depuis qu'il l'avoit anathematizé, il reffentit tres vivement cette calomnie, & protesta qu'il n'en avoit pas seulement eu la pensée.

[Il faut apparemment finir ici la premiere retraite de S.Bafile. puisqu'il estoit à la mort de Dianée, & qu'il semble avoir esté fait Prestre peu de temps aprés, & estre ensuite demeuré à Cesarée jusques à son différend avec Eusebe, qui fut la cause de sa seconde retraite. La premiere aura ainsi duré environ cinq ans.} 'L'Evesque [Dianée] estant mort; comme il luy falloit donner

un successeur, la ville se trouva divisée sur ce sujet; & la sedition estoit d'autant plus animée & plus difficile à appaiser, que le zele extreme que les habitans avoient pour la foy, les rendoit plus sensibles & plus aisez à s'échauser sur toutes les choses qui la regardoient. Quelques Evesques estoient déja arrivez pour se trouver à l'election, & entre autres Gregoire de Nazianze pere du theologien, 'mais ils ne pouvoient rien avancer, parceque le peuple estant divisé, les uns proposoient une personne & les autres une autre, chacun selon que sa pieté ou son affection particuliere le pouffoit, ainsi qu'il est ordinaire en ces rencontres.

'Enfin neanmoins tout le peuple se réunit, & demandas Eusebel

p. 158,159.

Bef.ep.26.p.

159.d.

Nat.or.19.p. 30 Lc,

p. 109.b. p.301,c,d,

301.

L'an de J. C. pour Evefque. C'eftoit l'un des premiers de la ville , dont la vie Nazor, 19 p. efloit fort exemplaire, les discours edifians, la conduite tres 308.d|ep.20.p. fage, & la pieté merveilleufe. Il fit toujours paroiftre beaucoup or 20, 116,c, de zele pour la défense de la foy Catholique : [ & il y a apparen- 4:P 170. P. 878. ce qu'on s'en tenoit affuré, & que c'est ce qui le faisoit choisir " du peuple. ] Mais ce n'est pas neanmoins un homme capable ocaop 338.4. de défendre l'Eglife par la parole & par la force du Saint Efprit, contre les herefies qui l'attaquoient en ce temps là Et de plus, oraș-p. jot.d.

il n'estoit pas encore battizé . Aussi de sa part il resusoit cette dignité. Mais on luy fit violence, on l'enleva malgré luy à l'aide disi w si- de la garnison qui estoit dans la ville : "on le conduisit à l'autel.

ua i diem: & on le prefenta aux Evesques,\* afin qu'ils le battizassent , qu'ils rivilia , & le confacraffent , & qu'ils le declaraffent Evefque . Le peuple arphotisse dans tout ceci méloit la violence aux prieres, & faifoit paroittre plus d'ardeur & de zele pour la foy,que de foin de garder l'ordre & la discipline : Il laissa mesme echaper quelques discours plus P-309.1dignes de la temerité d'une populace, que de la s'agesse d'une

assemblée ecclesia (tique: Enfin les Evesques cederent à la force , a. purifierent[Eufebe par les eaux sacrées du battesme, ] le declarerent Evefque, & le placerent dans son siege.

'Mais la fuite fit voir que leur main avoit plus de part en cette a action que leur volonté. Car estant sortis de là le plus promtement qu'ils purent, ils ne furent pas fitost maistres de leurs sentimens, que par un conseil qu'ils prirent entre eux, ils resolurent de tenir pour nulle l'ordination d'Eusebe, luy reprochant la violence qu'ils avoient soufferte, à luy qui n'en avoit pas souffert une moindre L'Evesque de Nazianze ne put estre de cet avis; p.309.b.c. & il demeura auffi ferme à foûtenir ce qu'il avoit fait par force. comme s'il l'eust fait tres librement. Il representa à ses confreres que la violence leur avoit esté commune avec Eusebe : Que s'il estoit inexcusable d'y avoir cedé, ils l'estoient autant que luy, & mefine encore plus que luy : Qu'il eust bien mieux valu ne point confentir dutout à son election, & hazarder leur vie pour cela, que de la vouloir casser aprés l'avoir faite, surtout en un temps où il falloit songer à éteindre les querelles passées plutost que d'en former de nouvelles.

'En effet l'Empereur [Julien] eftoit alors dans fa furie contre e.d. Wajin. les Chrétiens,"& peut estre assez prés de là: [car il traversa l'Asse mineure dans les mois de juin & de juillet, pour aller à Antioche.] Il estoit fort irrité, [comme nous avons dit, ] contre ceux de Cesarée, furtout parcequ'ils avoient demoli le temple de sa For-

Hift. Eccl, Tom. 1X.

tune infortunée, dans le temps mesme qu'il pretendoit rétablir 364 partout l'adoration des demons. L'ordination d'Eusebe avoit encore emu sa colere ; & il faisoit de grandes menaces à ce nouveau Prelat, 'fous pretexte qu'on avoit privé le public d'un homor.20 p.336,c. me qui luy estoit necessaire, 'quoique le veritable sujet de toute

cette emotion contre luy fust sa pieté extraordinaire s qui le faior,19 p 309.cd foit haïr du demon . ]

P.310,2,

'Cette aversion de Julien pour Eusebe & pour tout son peuple, mettoit donc alors la ville de Cefarée en un extreme peril: '&c d'ailleurs le Gouverneur de la province qui estoit bien aise de faire sa cour, & qui estoit ennemi particulier d'Eusebe, à cause des différends qu'ils avoient eus enfemble dans l'administration des affaires civiles, estojt ravi de luy pouvoir nuire. Il écrivit pour cela à tous les Evesques qui l'avoient ordonné, leur manda de venir faire leurs plaintes, & pretendoit mesme les y obliger, en leur difant comme par une espece de menace, qu'il le faisoit par l'ordre de l'Empereur.

(Mais la constance de Gregoire de Nazianze arresta cette tempeste.] 'Car ayant receu la lettre que le Gouverneur luy écrivoit, il luy fit sur le champ cette genereuse réponse. Tres " illustre Seigneur; Nous n'avons pour Roy & pour juge de tout " ce que nous failons, que celui qu'on persecute aujourd'hui : C'est « luy qui examinera l'election que nous avons faite dans toute " les regles d'une maniere qui luy est tres agreable. Si vous vou- « lez user de violence , il vous est tres facile de le faire en toute au- " tre chose; mais personne ne nous ostera le pouvoir de soutenir " que nous n'avons rien fait que de legitime & de juste : Si ce n'est " que vous pretendiez auffi nous preferire des loix en une matie- " re qui ne regarde que nous & nostre religion , & dont il ne vous " est pas permisde vous méler. 'Le Gouverneur fut d'abord un a peu en colere decette lettre; mais ceux qui connoissoient davantage ses sentimens, témoignerent qu'il l'admira. Elle eut la force d'arrefter la violence de Julien; elle garantit la ville du peril dont elle estoit menacée ; & s'il faut dire la verité, elle exemta les Evesques de la honte & du blasme que cette affaire leur alloit caufer.

ARTICLE XXX

Saint Basile est fait Prestre: Sa disposition & sa conduite dans la prestrise: Son premier sermon.

[ \*\* U S Q U E S ici nous n'avons parlé de S. Basile que comme

J d'un fimple laïque, ou au plus comme d'un Lecteur. Il est temps maintenant de le faire paroistre dans la dignité du sacerdoce. J Philostorge luy attribue le degré de Diacre dés l'an Phisp.l.s c.11. 359, & Socrate écrit qu'il l'avoit receu de S.Melece d'Antioche, P.71 ("ce qui ne s'accorde pas davantage avec la chronologie qu'avec pasoc, d. la discipline de l'Eghse. Car si S Basile a esté Diacre, ce n'a pu estre dans l'Eglise d'Antioche, mais dans celle de Cesarée, où il estoit déja Lecteur, & où il a depuisesté Prestre & Evesque, n'estant pas à douter qu'il n'ait exactement observé les Canons qui défendent si souvent aux Ecclesiastiques de passer d'une Eglife dans une autre. Mais il y a mesme toute sorte d'apparence qu'il n'a jamais esté Diacre, puisque ] S. Gregoire de Nazianze Nazor 20.p. ne dit point qu'il ait exercé d'autres fonctions ecclefiastiques 336.b. que le lectorat, la prestrise, & l'episcopat; quoiqu'en cet endroit melme il condanne si fortement par l'exemple de nostre Saint, ceux qui passoient tout d'un coup du dernier rang des Fideles à la dignité du facerdoce.

I se no vop pasconment prevant la peine de marquer son kelonet fans avoir inte de particulier à en dire, il auroir pu oublier son disconat. Il n'y a donc pas lieu de croire qu'il ait jamia se ud'aures charge dans Il Eglis que celles que nous avons marquées, ni d'acculer S. Gregoire de nous renvoyer à un modée par le particular de la comparticular que de la comparticular del comparticular de la comparticular del comparticular d

Saint Basile sut donc elevé à la prestrise après S. Gregoire de Nazepai p.775 di Bar. 162-166.

L'an de I C Nazianze, mais fort peu aprés Iuy (ce qui nous oblige de croire que cela arriva "avant la fin de l'an 362, & que ce fut une des Note 22. premieres aussi-bien qu'une des plus importantes fonctions de l'episcopat d'Eusebe. Et en effet S. Basile s'estant trouvé à Cesa-

rée à la mort de Dianée, il est fort naturel de croire qu'il fut obligé d'y demeurer quelque temps, & qu'Eusebe l'y ayant trouvé lorsqu'il fut elu, se hasta de l'y arrester par les liens de la prestrife, afin de tirer de dessous le boisseau, j'& de placer sur le chandelier de l'Eglise de Cesarée, une lampe dont la lumiere estoit si capable d'eclairer de la toute la terre s Gregoire Evesque de Nazianze pour qui Eufebe devoit fans doute avoir quelque deference, put bien aussi contribuer à luy faire prendre ce

deffein. 1 Comme Bafile effoit, dit S. Gregoire de Nazianze, la regle P 335-316. de toutes les autres vertus. il fut encore le modele de l'ordre &c. de la discipline qu'il faut garder pour entrer dans les dignitez de l'Eglife. Car ce fut seulement aprésavoir lu au peuple les livrez facrez, dont il estoit un si savant interprete, & n'avoir pas dedaigné de fervir l'autel dans cette fonction, qu'il a loué Dieu dans la chaire des Preftres, & ensuite dans celle des Evesques. Il n'acquit point cette dignité par un larcin & par quelque adresse, & ne la ravit point par aucune violence. Il ne rechercha point l'honneur, mais l'honneur mesme le rechercha. Il receut le sacerdoce, non comme une saveur que les hommes luy fai-

foient mais comme un don du ciel que Dieu mesme luy confioit.

[Mais la disposition de S.Basile paroist principalement par le témoignage que luy rend le mesme Saint dans une de ses let-\*P-4-P-775-774 tres.] S Balile autant que nous en pouvons juger, ayant esté forcé pour recevoir la prestrife, écrivit aussi-tost à l'ami de son cœur, pour luy decouvrir sa playe, & aprés luy avoir témoigné sa douleur , il sembloit la porter trop loin , & peut-estre vouloir abandonner le service de l'Eglise pour retourner à sa solitude. Voici donc ce que S. Gregoire luy répond.

l'approuve le commencement de vostre lettre : Et pourrois « P-775-0. je ne pas approuver ce qui vient de vous? Vous avez donc vous " mesme este prisausli-bien que nous, ' & nous fommes tombez « tous deux dans le piege. Mais enfin on nous a contraints d'estre « Prestres, 'quoique ce ne fust nullement nostre dessein. Car nous «

nous pouvons rendre l'un à l'autre un témoignage tres certain. « L' THE PROPERTY OF COMME HE PADO & de Billi for l'autorité de deux manuferits, au lieu de Naz cp.11, not. propuerre, auquel nous ne voyons point qu'on puife donner de feus raifennable

Naz.or.10.p. 335.4.

p 776.3.

L'aude J. C. 362.

» que nous avons toujours aimé la vie la plus humble & la plus " basse.Et il nous eust peut-estre esté en esset plus avantageux de n n'estre pas elevez à la prestrise. Au moins je n'oserois dire autre , chose , jusqu'à ce que je connoisse quel est le dessein & la con-, duite de Dieu fur nous. Mais puisque c'est une chose faite, je , croy pour moy qu'il faut s'y foumettre, principalement à cause " du temps où nous fommes, où les langues des hereriques nous " attaquent de tous coftez ; '& ne rien faire d'indigne de l'espe-" rance que l'on a conceue de nous, ni de la vie que nous avons " menée jusques ici. [La fuite nous fera voir que S. Basile pratiqua excellemment ces avis de son ami . & qu'il servit l'Eglise de Cefarée en qualité de Prestre, autant que les hommes le luy

Le sermon sur les six premiers versets des Proverbes, semble estre le premier qu'il fit devant le peuple, J'puisqu'il y dit que son Bastdiv. 12. P. pere & son pasteur luy avoit donné à traiter ce sujet si difficile 300 a.b. pour eprouver sa capacité. Metaphraste qui a composé des dis-exc.1.30.p 447. cours de divers passages de Saint Basile, a tiré deux endroits de els 81.2.

cette homelie.

folitaires auprés de luy.

Les fonctions de la prestrise obligerent donc Saint Basile de quitter la folitude pour s'engager dans le trouble d'une grande ville.] 'Mais il vécut dans la ville de mesme que dans le desert. Nys.de Bas.p. La frequentation du monde ne fit aucun tort à sa vertu; & le 488, a.b. grand nombre de personnes avec qui il estoit obligé de converter, ne changea rien à l'exactitude & à la pureté de sa vie.

[Il paroift mefine qu'il y fit venir ou y trouva des Religieux, avec lesquels il vivoit dans la mesme regularité qu'il faisoit auparavant. Car les petites Regles qu'il fit estant Prestre, sont un Basseg.br.p. entretien qu'il dit avoir eu avec ses Religieux, qu'il traite com- 613, me ses enfans, estant assemblé avec eux durant la nuit, au lieu de s'aller recoucher, ou de s'occuper à quelque travail. [ Et quand on diroit que ce n'est qu'une fiction & une entrée à son discours, il est tonjours bien probable qu'il a fait cette fiction dans la vraifemblance, & qu'il n'a dit avoir fait que ce qu'il avoit accoutumé de faire. Nous avons encore une marque de ceci, en ce que nous verrons que J'quand il fut maltraité par Naz or, 20 p. Eufebe, les Religieux ne pouvant fouffrir l'injure que cet Evef. 336.d. que faifoit à celui qui effoit l'honneur & la gloire de leur proteffion, furent prés de faire schisme contre luy : [Ce qu'il est plus difficile d'entendre de ceux du Pont, puisqu'ils n'estoient pas de font diocefe. ] 'Nous favons auffi qu'eltant Evefque, il avoit des Bafenés p.95.

L'an de J. C.

# ARTICLE XXXI.

Division de Saint Basile avec Ensebe son Evesque : Il quitte Cesarée & servire dans le Pont: Ecrit à l'Eglise de Cesarée .

L'AN DE JESUS CHRIST 363.

I A vertu de S. Bassie essoit trop eminente pour ne pas intente les maiss du demon, tant pour exercer la prince, que pour faire voir combien son zele avoit de lagestie étape pour faire voir combien son zele avoit de lagestie de déouceur, de donner a tous les Saints l'exemple de la maniere dont ils se doivent couduire, Jorsqu'ils tombent dans la difgrace des chess éta des Princes de l'Essis.

Naz.or,20,p.. 338 c.

Persone ne devost ellre plus uni avec S. Bassle que l'Archevesque Ensibe par outers forste è enzions. J'Ceprendanc ette union s' Ceprendanc ette union s' rompit [bientost], Sci ils se vitens separe: l'un de l'autre par une division tres faischeuse. Saint Gregoire de Nazianze nous en veut pas decouvrir la causie, sinon qu'il teriorige qu'Ensibe s'erstienne en cette remontre de la faibielle humaine, n'y apar que Dien dont sa faintet foit entiremente insikenable.

Bright-Park

Brigh

340.b. p-336.d[337.b] ep.20 p.783.c. 401.20.p.335.d.

1 La manieri injurieule dont il traitoit Balle, 3 irrita contre La luce qui l'avanti ed pius laint de de plus fage-lasson Egife, je veux dire ces Nazaréens de la loy nouvelle, qui s'etloient feparez du monde pour fe confacre à Dieu. Ils ne purre l'erfoudre à voit maltraiter de chalfer celui qui eftot l'omeneme de vanalinleur profellion, d'i le foloret déga prés de fe potret à une extrenite tres dangenele, qui effoit de litre fishitme, de de dechierr le corps facre de l'Egife. Ils entranoteur avec eux une grande le corps facre de l'Egife. Il se transpoet a ver eux une grande le corps facre de l'Egife. Il se transpoet avec eux une grande le corps facre de l'Egife. Il se transpoet avec que suffice de la ville de Sout Balle, pour qui tout le moule avoit un grand répert, effoit capable d'animer de de fortifer extremement son paris au lieu une cell d'Eusbe étoit affec colieus à cauté de la ma-

niere plus violente que canonique dont son election s'estoit

P-337,2-

faite.

L'an de I.C. 363. Il se trouvoit aussi en ce temps là à Cesarée quelques Evesques b. d'Occident, dont l'autorité estoit suivie par tout ce qu'il y avoit d'orthodoxe dans cette Eglise. On croit que ces Prelats estoient n.P 777. a.

Note 134 "S. Eufebe de Verceil, [accompagné de quelques autres ou Evefques ou Ecclesiastiques qui ne nous sont pas connus.]' Et en etlet Ruf, 1. c. 20, P. les historiens nous apprenent que S. Eusebe avant que de re. 174.175 Socr L. tourner en Italie, d'où il avoir esté banni en Egypte par Constance, parcourut tout l'Orient, en y faisant tout ensemble la char-

V. fon titre ge d'Evefque & de medecin, 'felon la commission'qu'il avoit re- Rustir c. sc. p. \$ 15. ceue en 462, du grand Concile d'Alexandrie. [ Ainsi il est aise 171.1. qu'il soit venu à Cesarée, & ce ne sauroit estre qu'en l'an 363. Rien ne nous emperche de mettre le différend d'Eusebe & de

S. Bafile à la fin de la mefme année]

'Saint Gregoire de Nazianze témoigne affez que ces Evefques Nazion, 20, P d'Occident avoient pris le parti de nostre Saint (Ainsi il se trou- 317 b. va dans l'état Joù S. Augustin dit que sont quelquesois les grands Augweil.c.6 p. hommes, de voir l'Eglife preste à se diviser sur leur sujet Mais il R.752.4.b. pratiqua aussi ce qu'enseigne ce mesme Saint, qui est d'empescher que les autres ne s'attachent à eux, & de fouffrir plutost toutes choies que d'estre cause d'un schisme. Car ne pouvant Nat. or. 10, p. refister ni à la persecution de ses ennemis, ni au zele de ses amis, 317,b.c. & n'ayant garde de vouloir augmenter les divisions & les guerres de l'Eglife, que la puissance des heretiques mettoit sans cela dans un extreme danger, il se retira dans le Pont, pour y jouir de la solitude avec Elie & Jean Battiste, & y gouverner les monasteres [ qu'il avoit établis

'Il y eut ce semble quelque occasion particuliere qui l'obligea de se retirer. ] 'Car il dit luy mesme qu'ayant etté frapé par un Basentation. accident imprevu, comme ceux qui se rrouvent surpris en en- 163 d. tendant tout d'un coup quelque bruit extraordinaire, il n'a pu se retenir, & s'est hasté de s'enfuir Le desir de se nourrir par la e. meditation de la verité, & de perfect onner fa vertu, contribua encore à luy faire prendre cette refoutton. S. Gregoire de Na. Nationale, p. zianze luy donna ce fage confeil; & il l'executa luy mesme, 117.6 s'estant retiré avec luy dans la solitude u Pont. Et S Basile sut Bisepraire. ravi d'avoir auprés de luy ce vase d'ele tion, ce puits profond 163.6. I de la la fagesse divine, icerre bouche de I.C. car ce sont les titres qu'il luy donne. [ Ils y travaillerent peut-eilre ensemble aux deux discours "que S. Gregoire publia vers ce temps-ci contre

V.S. Greg. de Natian-Julien ] ze # 19. Le peuple de Cesarée qui avoit un amour extreme pour Saint p. 161.61 Bafile, voyant qu'il estoit long temps sans paroistre dans leur 161 ville, luy témoigna [ foit par lettres, foit par quelques autres voies.] le regret qu'il avoit de son absence, le fit ressouvenir que Cefarée estoit sa patrie qui le cherissoit uniquement, & le coniura de revenir. 'Il ne fut pas inscusible à cette affection, quoique son humilité luy fist croire qu'il ne la meritoit pas; '& dans la lettre qu'il récrivit à ceux de Cesarée, aprés leur avoir rendu raifon de fa retraite, '& les avoir priez de luy accorder encore un peu de temps pour jour des delices qu'il trouvoit en la compagnie de Gregoire & des autres Saints[avec lesquels il vivoit,] il temoigne le foin & l'amour qu'il avoit pour eux, par l'avis qu'il leur donne de prendre garde que les Philistins, [c'est à dire les Ariens,) ne troublassent la pureté de leur foy par leurs blas-

c.d.

de.

el164.3

n. 164 b.c.

365.2.

Baffep.141.p.

d.el165. phemes, dont il fait un abregé. 'Il refute enfuite par une explication fort fublime de la foy Catholique, ce qu'ils disoient que p.165.0,170. les Orthodoxes adoroient trois Dieux; & puis répond en peu de mots à tous les passages de l'Ecriture sur lesquels ils s'appuvoient.

P.171-174. Il finit par la preuve de la divinité & de la confubitant ialité du S. Esprit, à qui il donne plusieurs fois le titre de Dieu dans cette Nat. or, 20. P. lettre. De forte que quand S. Cregoire dit qu'il ne le faifoit pas, il ne faut l'entendre que des ouvrages ou des discours publics qu'il fit dans la persecution de Valens, comme il le témoigne affez clairement Car cette lettre paroift écrite fous Jovien, qui

regna depuis le 27 juin 363, jusqu'au 17 sevrier de l'année suivante (Son humilité digne d'un veritable docteur de l'Eglife, paroift beaucoup dans un endroit de cette lettre: C'est ainsi, dit-il, que j'ay entendu ce passage que je viens d'expliquer. Si quelque autre y trouve un meilleur fens, & n'approuve pas le mien, qu'il " ait la bonté de me le dire & de me redreffer: & le Scieneur l'en " recompensera pour moy. Nous ne nous conduisons point par " jalousie : & ce n'est point par le desir de disputer ou d'acquerir " une vaine gloire, que nous avons entrepris d'expliquer ces paroles du Seigneur, mais uniquement pour fervir nos freres.

ber melder melder melder melder melder (melder melder melder ARTICLE XXXII.

Occupations de Saint Basile dans saretraite.

L'AN DE JESUS CHRIST 364. 365.

TOUS ne favons rien de plus particulier de cette feconde retraite de nostre Sainr. Il y a bien de l'apparence qu'il la fit dans le lieu où il avoit fait la premiere, & l'on y peut raporter un endroit d'une de ses lettres à Eustathe de Sebaste, où pour montrer qu'il n'avoit jamais esté dans la doctrine des Sa-belliens, comme cet Evesque l'en accusoit, il marque diverses particularitez de fa vie, dont nous n'avons pas d'autre connoif-

" fance . J Vous n'avez, luy dit-il, qu'à vous confulter vous mefine : Bafelt 79-19-143 » yous nous estes venu voir tres souvent au monastere où s'estois » alors fur le bord de l'Iris, lorfque mon frere Gregoire, cet hom-" me fi agreable à Dieu, estoit avec mov. & v menoit le mesme " genre de vie . Avez vous jamis oili fortir de nostre bouche rien " de semblable? Nous avez vous entendu direquelque chose qui " approchaft de prés ou de loin de cette erreur? Nous avons quel-" quefois converlé ensemble chez ma mere avec une cordialité d'amis, dans un village qui est de l'autre costé de la riviere nous " y avons passé des jours & des nuits entieres dans ces sortes d'en-» tretiens. Avez vous remarquéalors que j'eusse dans l'esprit » quelque sentiment conforme à cette heresie? Lorsque nous al-» lasmes voir ensemble le bienheureux Silvain, cette matiere ne " fut-elle pas le fujet denostre conversation dans tout le voyage ? " Quand yous m'invitaftes à aller avec vous & avec plufieurs " Everques à Lampfaque Jen l'an 265, Ine parlaimes nous pas des " questions de la foy? Vos écrivains ne recueillirent-ils pastout ce , que je dis alors fur l'herefie? Vos plus chers amis ne furent-ils , pas avec moy durant tout ce temps là ? Lorsque je visitois les monasteres de nos freres , que je paffois les nuits à prier avec " eux , que je parlois & entendois par ler des choses de Dieu sans , contestation & fans dispute , n'y ay-je pas assez fait connoistre mes sentimens? N'y ay-je pas assez manifesté mes pensées? D'où ", vient donc qu'une fi longue experience a moins fait d'impression fur vous, qu'un foible & leger foupcon ? Falloit-il chercher un ", autre témoin que vous , de la fincere disposition de moncœur, " aprés ce que vous m'avez fouvent entendu dire fur le fujet de la foy, foit à Calcedoine, soit à Heraclée, soit dans le fauxbourg de " Cesarée? Y a t-il eu la moindre discordance & la moindre va-" riation dans mes discours? On y a pu remarquer quelque pro-" grés dans l'intelligence des choses de Dieu : mais ce n'est pas là " un changement, ni passer d'un mauvais sentiment à un bon c'est " un supplément de quelque defaut de connoissance par un ac-, croiffement de lumiere. fileft affez probable felon ce que nous avons dit que fon frere

Gregoire qui demeuroit alors avec luy, estoit celui de Nazian-Hift. Eccl. Tom. IX.

ze, quoique cela se puisse peutestre aussi entendre de celui de 364,365. Nysse, surrout si nous raportons ceci à la seconde retraite de nostre Saint . On voit encore par cet endroit qu'il avoit écrit contre les heretiques dés avant son episcopat. Mais comme nous ne savons pas de quel ouvrage il parle, nous reservons à marquer en un autre endroit tous les écrits qu'il a faits fur ce fujet. Ce qu'il nous apprend ici d'un voyage qu'il avoit fait à Balhex,h,z.p. Calcedoine, s'accorde avec ce qu'il dit autrepart, j'qu'il avoit vu luy mefine ce grand cours de poiffons qui paffoient au primtemps, de la mer Egée dans le Pont-Euxin, & qui repassoient dans l'autonne ; & qu'il y avoit admiré la fagesse avec laquelle

Io.b.

Dieu souverne toutes choses. [Ce qu'il y a encore de remarquable dans ce passage, c'est ce qui y est dit du Concile de Lampsaque,& ce qu'on y voit que S. Bafile estoit allez lié d'amitié avec Eustathe & les autres Semiariens ou Macedoniens : car on ne voit pas qu'il y eust alors de distinction entre eux. Cela peut paroistre étrange, mais il faut confiderer que quand il y auroit quelque faut en cela, S. Bafile pouvoit encore ignorer ce qui eust pu rendre cette communica-

tion plus odieufe.

On peut neanmoins dire avec affez d'apparence, qu'il n'a fait en cela que fuivre l'autorité de S. Athanafe & de S. Hilaire qui dans leurs traitez des Synodes, ont regardé Bafile d'Ancyre, Eustathe de Sebaste, Silvain de Tarse, & les autres de ce parti, comme freres & comme orthodoxes, depuis que dans le Concile d'Ancyre tenu avant Pasque en 358, ils se furent opposez à la seconde consession de Sirmich. Et c'est ensuite du Concile de Scleucie, où ils avoient confirmé la formule d'Antioche.que S. Athanafe en parle ainfi. Luv & S. Hilaire defapprouvoient le refus que faisoient ces Evesques, de se servir du mot de Consubthantiel, mais ils le toleroient.

L'heresie contre le S. Esprit qu'on leur attribuë, devoit les faire regarder d'une autre maniere : mais il femble que s'ils la tengient en effet, c'estoit assez secrettement : au moins on ne voit pas qu'ils en aient fait jusqu'alors profession dans aucune confession de foy. C'est ce qui paroist par l'histoire du Concile de Lampfaque & de ses suites, "que l'on peut voir sur letitre des V.Jes Ariens Ariens.

Mais quoique nous ne pretendions pas faire ici l'histoire de

eette herefie, il ne fera peutestre pas inutile de donner une idée de l'état où cette fecte & où toute l'Eglife fe trouvoit en l'an 364, L'an de J. C., 364,365. SAINT BASILE.

au commencement du regoe de Valens, que Valentinien for frere elu Empereur le 26 de fevrier 364, aprés la mort fuibre de Jovien, avoir aufficot fiair Empereur d'Orient. Ce portrait racourci de l'état de l'Eglife, fervira à faire mieux comprendre ce que nous avons à dire de S. Bafile. ]

RARCHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGGAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEOGRAPHOROGEO

## ARTICLE XXXIII.

Etat des Ariens & des Semiariens au commencement du regne. de Valens.

Es vrais Catholiques qui défendoient alors la confubstan-. tialité du Verbe avec Saint Athanafe, sembloient avoir esté entierement opprimer par la persecution de Constance, & l'Occident qui avoit paru inebranlable pour la verité, avoit entierement plié dans le Concile de Rimini en 350. Mais Dieu défendit en melme temps la verité par les propres ennemis, c'est à dire par les Semiariens, qui avant tous esté dans la communion, & la pluspart dans les interests des Eusebiens qui estoient les verita-bles Ariens, & par qui plusieurs d'entre eux avoient esté elevez à l'episcopat pour désendre leur impieté, voyant neanmoins par la seconde confession de Sirmich en l'an 357, que leur infidelité fuperbe contre le Fils de Dieu n'avoit point de bornes, eurent honte d'eux mesmes, & s'y opposerent ouvertement dans le Concile qu'ilstinrent, comme nous avons dit, à Ancyre en 358. Ils estoient demeurez les maistres cette année là & la suivante, ayant mesme deposé les principaux des Ariens dans le Concile de Seleucie. Mais Constance se declara contre eux à la fin de 359; au commencement de 360, ils furent deposez & banhis par le Concile de Constantinople.

Le meline Concile ayant aufil condanné Aces quoique malgré jul jesplus determinez & les plus impudem des Ariens le banderent courre les autres; & Eudoxe que ce Concile avoit fait Evéque de Conflantiople, ayant elle contrain gar l'Empsereur qui tourmoit eantoût d'un coilé & cantoût d'un autre, de depoire Eunome difeigle d'Aces que july mémeravoire inti Evéque de Cyzic, Eunome le legran de luy avec les amis d'Aces, & forma une nouvelle fect le plus impudente de toute, que l'on nomma des Aceiens, Eunomiens, Anoméens Mais elle n'eutjamais la faveur de la Courfe, étail fe fecha allez noft fais faire

beaucoup de bruit. -

K ij

Le corps des Ariens demeura avec Eudoxe & Euzoius d'An- 364,365. tioche. Ils firent ligner à toute l'Eglise leur formulaire de Rimi. ni : & ce font eux qui paroistront particulierement sous Valens qui embrassa leur parti, & qui exciterent une horrible persecu-

tion contre l'Eglife.

Les Semiariens que cenx-ci avoient condannez en 360, ne demeurerent pas dans le filence. Ils se désendirent comme ils purent; & tout ce qu'ils purent sons Constance, sut d'invectiver contre leurs depositeurs qu'ils traitoient d'heretiques, & de protester qu'ils ne se tenoient pas pour deposez. Ainsi ils firent enco-re un nouveau parti, que les historiens appellent des Macedopiens, à cause de Macedone depositilé de la chaire de Constantinople.Constance estant mort le 3 de novembre 361, & Julien qui demeura maistre de l'Empire ayant rappellé tous les Evesques bannis, ceux-ci revinrent avec les autres. Ceux d'entre eux qui trouverent leurs Eglifes vacantes , y rentrerent apparemment sans grande difficulté. Eustathe de Sebaste & Silvain de Tarse paroissent avoir esté de ce nombre : Les autres qui ne purent rentrer dans leurs evelchez, firent au moins ce qu'ils purent pour cela : & leur parti demeura le plus fort dans une grande partie de l'Asse mineure. Ils tinrent, comme nous venons de voir, leur Concile à Lampsaque vers le milieu de 365,où ils condannerent le formulaire de Rimini, & depoferent Eudoxe avec les autres principaux des Ariens, mais s'arresterent à la ressemblance de substance, sans se declarer pour la Consubstantialité. La guerre de Procope qui se revolta contre Valens, suspendit les choses jusque vers le milieu de 266. Mais Valens s'estant alors declaré ennemi des Macedoniens, ils prirent le parti de s'unir entierement aux Catholiques. Euftathe de Sebafte. Silvain de Tarfe, & Theophile de Castabales, deputez au Pape Libere, fignerent devant luy la Confubliantialité & le symbole de Nicée, & fur cela furent receus comme Evefques par tout l'Occident. Ils furent receus de mesme au commencement de 367, par le Concile de Tyanes, où Eusebe de Cosarée se trouve avec plufieurs autres Catholiques de l'Orient . On voulut neanmoins faire confirmer cette reception par un Concile plus folennel qui sut indiqué à Tarle: mais Valens empescha qu'il ne se tinst; & en mesme temps trente-quatre Evesques Macedoniens assemblez dans la Carie, declarerent qu'ils ne vouloient point receyoir la Confubstantialité : Cela n'empescha pas sans doute que ceux qui avoient esté receus par l'Occident & par le Concile de Tyanes, ne demeurafient toujours unis à l'Eglife, hors ceux qui

s'en separerent de nouveau, comme nous le verrons d'Eustathe 1

#### and the state of t ARTICLE XXXIV.

#### Etat des principales Eglises .

POUR ce qui regarde l'état des Catholiques , la mort de Constance leur tyran fut leur delivrance Saint Athanase rétabli fur fon siege en l'an 362, y tint aussi-tost avec S. Eusche de Verceil & d'autres Confesseurs, un Concile tres celebre & tres important, qui resolut entre autres choses que tous les Evesques tombez dans l'Arianisme qui voudroient figner le symbole de Nicée, seroient receus comme Catholiques, Cette ordonnance fauva l'Eglife; & elle fe vit enrichie en tres peu de temps d'un fort grand nombre d'Evesques qui se réunirent à S. Athanase, & au petit nombre de ceux qui avoient foutenu la vraie for avec une constance inebranlable.

Entre ceux qui en tenoient les principaux fieges en 164. Libere affis fur la chaire de S. Pierre, ne se contentoit pas de se relever de la faute qu'il avoit faite en l'an \$57 & 358, & il augmentoit la gloire qu'il avoit acquise en refulant de signer le formulaire de Rimini, par le soin qu'il prenoit de guerir les plaies des autres, & de leur faire retracter leur fignature; S. Hilaire & S. Eufebe de Verceil y contribuoient de tout leur pouvoir, & Dieu benit leurs travaux, tout l'Occident s'estant porté à cette retractation, à l'exception d'Auxence de Milan, & peut-estre de quelques autres dans l'Italie, de Saturnin d'Arles & Paterne de Periqueux en France d'Urface & Valens avec ceux de leur faction dans l'Illyrie.

Le fiege d'Alexandrie avoit encore un plus illustre chef que celui de Rome . Car le grand Athanase le gouvernoit encore depuis l'an 326. Nous ne doutons point que toute l'Egipte ne fuivist son autorité; & quelques cabales que fiffent les Ariens qui avoient Luce pour leur chef depuis la mort de George, mais non encore pour Everque, tous leurs efforts demeurerent inntiles

L'Eglife d'Antioche ne jottiffoit pas du mesme bonhent . Saint Eustathe qui en estoit Evesque dans le Concile de Nicée avant esté deposé & banni en 330 par la faction des Ariens, on avoit établi en fa place divers Évefques tous Ariens, quoique quelques

uns taschassent de deguiter leur croyance . Une partie des Ca- 364,765+ tholiques n'avoit jamais voulu reconnoistre leur autorité; &c estant demeurée dans sa communion particuliere, avoit pris le nom d'Eustathiens, & estoit gouvernée par des Prestres dont Paulin effoit le principal. Les autres Catholiques n'avoient pas voulu rompre la communion,& avoient gemi durant trente ans fous la perfecution des Ariens.

Enfin Eudoxe ayant esté transferé d'Antioche à Constantinople le 27 de ianvier 360. S. Melece fut mis en sa place environ un an aprés par le commun consentement des Ariens & des Orthodoxes, chacun le croyant estre de son sentiment. Il se declara pour les Orthodoxes & les Ariens irritez au dernier point, le chafferent, un mois seulement après son entrée, & luy substituerent Euzoius, qui répondit parfaitement aux esperances que l'on avoit conceues de fon impieré Les Orthodoxes ne le purent fouffrir, & le leparcrent absolument des Ariens, pour demeurer dans la communion de S. Melece.

Cette rupture euft esté tout à fait utile à l'Eglise d'Antioche, si elle y eust pu réunir tous les Catholiques; mais les Eustathiens quoiqu'ils fuilent le plus petit nombre, le refuserent, & receurent l'ordination de Paulin, que Lucifer de Cagliari qui effoit venu pour procurer la puix à cette Eglise, leur avoit donné pour Evelque vers la fin de l'an 362.S. Melece revint de fon exil vers le meime temps, & tint ses affemblées avec ceux de sa communion, dans une eglife appellée la Palée ou l'Ancienne, à laquelle lovien en ajouta une autre bastie depuis peu.

Baf.ep. 315.p. 319,d e.

Ainfi Euzoius avec les Ariens tenoient les eglifes, Paulin qui avoit avec luy les anciens Catholiques, estoit soutenu par la communion de Rome, & mesme de S. Athanase; & S.Melece qui gouvernoit le plus grand nombre des Orthodoxes, avoit pour luy tous les Catholiques de l'Orient, au nombre ] desquels l'Eglise de Cesarée en Cappadoce ayant toujours esté, S.Basile entretint foigneusement cette union, & porta de tout son pouvoir les interests du grand Melece .

[L'Eglife de Constantinople n'estoit pas mieux traitée que celle d'Antioche, puisqu'elle estoit absolument dominée par Eu-Sorria.c.p. doxe le premier chef des Ariens. ] Les Catholiques n'y avoient a Soz. 1.6.c. o.p., qu'une petite eglife a fi me fine ils y en avoient une; b & fi l'on en veut croire Sozomene, [ qui affurement exagere les chofes, ] ils 6 c.10.p.650 a. n'avoient ni eglises i'ni Everques dans presque tout l'Empire Infat

d'Orient, mais principalement dans la Thrace, l'Hellespont, &

L'an de J. C. 164,365.

la Bithynie, [ jusqu'à la réunion d'une partie des Macedoniens, ] qui dominoient tout à fait dans ces provinces.

(L'Eglise de Jerusalem avoit eprouvé beaucoup de maux par la perfecution qu'Acace de Cefarée metropole de la Palestine. failoit à S Cyrille son Evesque . Il l'avoit fait condanner dans un Concile de Palestine, & puis encore dans celui de Constantinople avec les Semiariens, dans le partidesquels il s'estoit jetté. 1 'On voit neanmoins qu'il estoit revenu sous Julien : 4 & Socrate Thortal, pe, 10. On voit nearmoins qu'il effoit dans la possession de son Eglise, au commencement du regne de Valentinien . [ Voilà l'état où estoient aut.c. alors les principales Eglises, dont on peut inferer celui des autres. ]

FORCERS CONCREGED CONTROL CONT

## ARTICLE XXXV.

Histoire d'Eustathe de Sebaste jufqu'à son episcopat. DUISQUE nous avons une fois interrompu la fuite de

l'histoire de S. Basile, nous croyons pouvoir mettre ici celle d'Eustathe de Sebaste, qui appartient proprement au titre de l'Arianisme. Mais elle a tant de liaison avec celle de S.Basile & elle est si necessaire pour l'éclaireir, que nous avons eru la devoir referver pour cet endroit. On y verra un étrange mélange de bien & de mal . & une mobilité d'esprit surprenante : car S. Basile qui le connoissoit enfin parfaitement, I dit qu'il n'a jamais Basep \$1,0,54. connu, ni mesme oui parler de personne qui ait changé plus souvent f dans la chose du monde où oous devons estre plus invariables, c'est à dire ] dans la confession de foy .

'Il estoit de Cesarée de Cappadoce, ou au moins des pays d'a. ep.74-p.125.a. lentour. Socrate & Sozomene le font fils d'Eulale Evefque de 30er 1 3.0.4 3.P. Cesarée en Cappadoce, qui selon ce qu'ils en disent, doit avoir 176 a Soul ace vécu jusques après le Concile de Nicée. 'Mais comme il ne se Blond,p.138. trouve aucun Éverque de Cefarée de ce nom, & qu'il est mesme difficile de pretendre qu'il y en ait eu en ces temps là , il y en a qui croient qu'au lieu de Cefarée, il faut Sebaste, parcequ'il se trouve un Eulale ou Euloge de Sébaste dans le Concile de Nicee, f qui est peut-estre celui que l'Philostorge met entre les Eves. Phile app.p. ques du Pont qu'il pretend avoir foutenu l'Arianisme dans ce 177. grand Concile

Eustathe alla étudier à Alexandrie, où il eut Arius pour Basepotepase

1. Ils difent qu'il avoit deposé son fils déja Profire .

maistre, dans le temps mesme qu'il composoit ses blasphemes 1641365. contre le Fils de Dieu; & il contoit alors Eustathe entre les plus Ath.fol, p. 812.4 fideles & les plus intimes de ses disciples. 'S. Athanase le met au nombre de ceux à qui S. Eustathe d'Antioche avoit refusé l'honneur de la clericature à cause de leur impieté, & que les Ariens v admirent depuis le bannissement de ce Saint. [ Il semble donc qu'au fortir d'Alexandrie, il ait tasché d'entrer dans le Clergé d'Antioche, & y ait esté receu depuis par les Ariens, c'est à dire. peut-estre par Eulale qui succeda en 331 à Paulin mis à la place de Saint Eustathe: & il n'est pas hors d'apparence que cet Eulale

qui pouvoit estre appellé son pere, parcequ'il l'avoit admis dans Sorritac.43.p. le Clergé, l'en chassa luy meime, foit ] parcequ'il n'estoit pas vétu 156.2. d'une maniere convenable à un Ecclesiastique, [ soit pour quelque autre faute plus confiderable . "Au moins nous ne voyons Nora 24.

rien qui puisie plus probablement avoir donné lieu 1 à ce que a|Soz.l4.014. p. 581.b. disent Socrate & Sozomene qu'il fut deposé & excommunié par Eulale fon pere.

[ Ce fut peut-estre en ce mesme temps de l'episcopat d'Eulale, Philig 1.50.5.p. qu'Aece furnommé l'athée, ] 'qui effoit aussi alors à Antioche, "Bal ep.79.p.
144.7.b 82.p.151. qu'Eustathe avoit esté le pere & le docteur de cet impie, quoi-

6 Phifg.1.3.c.16. qu'ils aient depuis esté ennemis. 'Estant revenu en son payse versle bienheureux Hermogene P 33. Evelque de Celarée en Cappadoce, equ'on croit avoir succedé à 135.4. d 184.p.154.d Saint Leonce [ celebre entre les Peres du Concile de Nicée: 1

ce Prelat qui estoit directement opposé à l'heresie d'Arius, luy 319 P.312.2. Blond.prim. demanda raison de sa foy, comme à un homme suspect d'heresie. Balep.8 sp. Euftathe luy presenta une confession tres Catholique , [ & luy fit 154 d. peut-estre accroire que c'estoit pour la defense de cette mesme f 69-74-7-1154 foy qu'Eulale l'avoit deposé. Car sans cela on ne voit pas comment Hermogene auroit pu & porter ] à luy imposer les mains & à l'ordonner, comme S. Basile nous apprend qu'il fit. [ Il luy

donna fans doute le diaconat, ou quelque autre ordre fuperieur a celui qu'Eulale luy avoit ofté. Hermogene estant mort [avant l'an 341,] Eustathe s'en alla a 32.P.154.2. trouver Eusebe de Constantinopole, le chef du parti des Ariens.

d'où il fut chassés en l'an 342 au plustard, ] pour des causes que S. Son lacace. Bafile n'exprime pas 'Sozomene dit qu'il fut deposé par Eusebe, 5\$1.b. ayant esté convaincu de n'avoir pas esté fidele dans ce qu'on luy Balepya P. 135, avoit confié. Il revint donc dans son pays où il se purgea de nou-

bisa.p.1544. veau du mieux qu'il put, cachant ses dogmes impies sous des termes SAINT BASILE

L'an de J. C. mes où il ne paroiffoit rien que d'orthodoxe. [ Et il ne luy fut pas apparemment fort difficile de se faire recevoir de Dianée, qui quelque croyance qu'il euft dans le cœur, fe trouvoir & fou ferivoit à tous les Conciles des Ariens. ]

364,365.

'S. Basile dit qu'il passe beaucoup de choses jusques à l'enif- en \$1. P. 174.6. copat d'Eustathe, [& on peut mettre de ce nombre] sa deposition Soul.4.0,34.P. & fon excommunication par le Concile de Cefarée ou de Neo 341.b(Socr.l. 2. cefarée dans le Pont, s'il le faut croire fur la foy de Socrate & de Sozomene. Car du reste nous ne trouvons rien de ce Concile. Il femble que ç'ait esté durant ce temps là, ] 'qu'il fit profession Epi.75.c.s.p. de la vie foliraire avec le Prestre Aere depuis herestarque. 11 905.bc. eut aussi (vers l'an 351,) de grandes disputes avec Aece qui y rem- 37, p. 53.59. porta l'avantage, dit Philostorge, ce qui les rendit tout à fait ennemis, & Eustathe s'efforça mesme de ruiner Aece dans l'esprit de Gallus Cefar qui commandoit alors dans l'Orient. Il fervoit en tout cela de second à Basile d'Ancyre. Mais pour ce que pretend Philoftorge, qu'ils disputoient en faveur de la Consubstantialité. [ cela n'est nullement aisé à croire ni de l'un ni de l'autre.]

aq aqaq aqaq, aqaq aqaq aqaqba aq, aqba aqaqq ARTICLE XXXVI

Episcopat d'Enstathe; sa condannation à Melitene; & le reste de son bistoire.

de l'evelon. 'T' U STATHE parvint enfin "comme il put à l'eveloné de Balenda P ils Sebaste en la petite Armenie, peu de temps avant le Concile d'Ancyre, [ tenu l'an 358 avant Palque, ] comme S.Bafile le dit affez clairement. [ Mais ce peu de temps doit s'étendre à deux ans au moins, J'puisqu'il estoit déja Evesque lorsque Saint Athir Ariont. Athanase écrivit sa lettre circulaire aux Evesques d'Egypte [au P. 290 b. commencement de 357. J'Ce Saint parle encore de son episcopat fol p. 312.c. [ fur la fin de 357, ] dans fon epiftre aux folitaires 'Philoftorge le Phile Lacar. fait Evesque dés le temps de Gallus (tué en 354, lorsqu'il accusa p.59. Aece devant ce Prince. [Mais ce n'est pas une grande autorité.] Il avoit esté établi Evesque par les Ariens, pour estre l'un des Ath.in Arior. protecteurs & des complices de leur conjuration; & il ne man-1-P.200.b,fol.p. qua pas aussi de satisfaire à leur attente. [ Il les servit neanmoins pour l'ordinaire dans le parti des Semiariens, comme la fuite nous l'apprendra. ]

'Il fut condanné & deposé par un Concile de Melitene dans Basep 74 P. 115 la petite Armenie. [ Mais nous ne favons point le fujet particulier e. Hift, Eccl. Tom. IX.

de sa coodannation, n'ayant mesme presque aucune connoissan- 341,185.

Soil, Le 1550.

Soil, L

pour avoir viole les decrets de ce Concile, en rétabilfant un Prefire nommé Eufebe, deposé de fa dignité: [ce qui fair juger que c'estoit un Concile assemblé pour la discipline de l'Eglife;] de l'action de l'action de l'Action de l'Eglife; ]

PSECCIONE À QU'Euflathe s'effant opposé à quelques uns de ses decrets, sem printe de la comme Sozomene le dit assez clairement, on sur obligé de le deposer. [On ne voir pas comment il se fit relever de cette deposi-

tion, mais il ne parofit pas qu'elle air eu de faite, "quoiqu'il ne VAMitere foir pas improbable que S. Melece fur alors mis en fa place, & 1-10-1.

Biendaprinas, puis abandoma cet eveifale. J. "Biondel croit que le Concile de Meliterea a pu le renir en 35.77 & il faudroit le mettre peutetire Nort 3-1.

Meliterea a pu le renir en 35.77 & il faudroit le mettre peutetire Nort 3-1.

encore pullofic.] Il crotaulfi que c'éclité une affemblée d'Ariens

plutoft que de Carholiques [Le lieu & le temps favorifent cette opinior, quoique nous n'ayons aucune marque qu'on y air traité de la foy.]

Soll-Legal, P. Tools trouvons encore qu'Euflathe fut convaincu de parjure 1816.

Thous trouvons encore qu'Euflathe fut convaincu de parjure 1816.

George fut ordonné Evefque d'Alexandrie au commencement de l'an 356.

Lorfque les Ariens fe diviferent en differens partis, Editathe fe jegiet aux Seminiers qui on a findite appelle Macchoiens ; & ïl liocitrivit en cette qualife l'an 536, dans leConcile d'Ancy. Vita-Ariens re, où l'en c'opped fortemen aux pus Ariens, mais ol lorcons 172 dans la Condublantialité par un anabeme que l'on fupprima auditod. Il find expert par ce Concile à Cordiance, dent i obrite beauccup de choise contre se la Arien, qu'il depois l'année fuivanneé aux le Concilede Sedeuice, d'en perend qu'ellen ail de vancé aux le Concilede Sedeuice, d'en perend qu'ellen ail de raise de concile de Sedeuice, d'en perend qu'ellen ail de la concile de sedeuice, d'en perend qu'ellen ail de la concile de sedeuice, d'en perend qu'ellen ail de la concile de sedeuice, de metre devent Conflance la reflemblance de fibliance, ou mefine la Confidence la reflemblance de fibliance, ou mefine la Confidence la reflemblance de fibliance, ou mefine la Confidence la reflemblance de fibliance.

Mais le parti des Gemiariens ayant alors fuccombé fous la puiffance des purs Ariens, il felaiffa aller à figner leur formulaire de Rimini, ce qui ne l'empetcha pas d'eltre depofé & banni au commencement de l'an 360. Il retractà alors cette demicre fignature: & loffqu'il cut efté rappellé deux ans apres par Julien, il fit tout ce qu'il pur pour témoigner une extreme horteur Batén-2-parti des Ariens I'l fit enditiet de nouvelles fignatures à Zeles & à

Bales, 1, 15 at Ariens, J'il in tentium de nouveures ingnatures à Zeies & a - Lampfaque, J't oujours conformément à la doctrine des Semi-1, 18-p. 1574 ariens, & neanmoins parceque Valens le voulut, J'il figna ["tout V. 14-Ariens 1 106

1 1 1 1 1 1

SAINT BASILE.

I,'an de J. C. de nouveau l'an 366 à Nicomedie, ]le formulaire de Nicée [ ou de Rimini.

Dés la mesme année il signa à Rome le symbole de Nicée, & certe fignature eust pu effacer la honte de toutes les autres, s'il y euft perfeveré. ] Mais il l'oublia comme un fonge, [& voyant Epi,73,04.p. Valens ennemi declaré des Catholiques, J'il figna à Cyzic [ en 906.5. l'an 372.] une nouvelle confession de foy, qui sans parler de la 155.2. Consubstantialité, établissoit seulement la ressemblance de fubstance, & blasphemoit ouvertement contre le S. Esprit. Enfin ep.74-p.125.d. non content de se rendre chef des Pneumatomaques, [ c'est à dire des Macedoniens ennemis du S. Esprit, 3 il fit ce qu'il put pour se joindre aux Ariens qui anathematizoient la Consubstantialité, & ce fut pour cela qu'il se separa en la maniere que nous le verrons en son lieu, de l'amitié & de la communion de Saint Basile, J'qui l'avoit supporté autant qu'il avoit pu, jusqu'à faire ep.\$1,p,149 b. tort à sa reputation dans l'esprit d'un grand nombre de personnes[Il vivoit encore en cet état en l'an 277.]

#### ARTICLE XXXVII

Mours d'Euflathe .

[ TO U s croyons avoir affez verifié ce que nous avons dit del'inconstance d'Eustathe; mais non que ce fust jun composé monstrueux de bien & de mal. Car nous n'y avons proprement rien vu qui merite quelque lottange, & qui puisse justifier cette estime extraordinaire que S. Basile a eue pour luv jusqu'à sa rupture. Mais il saut avouer que ses mœurs avoient quelque chose de surprenant pour ceux qui estant vraiment bons & audehors & audedans, croyoient que ceux qui paroiffoient faints audehors l'estoient en effet.] 'Car si nous en croyons soul 4.6.32 p. Sozomene, il n'y avoit rien à redire dans ses mœurs. Son marcher estoit plein de gravité, son entretien assez agreable. & toute sa conduite semblable à celledes personnes les plus regulieres

S.Epiphane témoigne non feulement qu'il avoit fait profession Epi-75.e.r.p. de la vie folitaire, bmais encore que beaucoup de personnes ad- 201, ab. miroient la vie & la conduite d'Eustathe; qu'il avoit établi & ec.1.p. 105.c. qu'il entretenoit [ à Sebaste un hospital pour recevoir les étrangers & les pauvres infirmes ; & que si quelques uns l'accusoient exposs. de n'estre plus ce qu'il avoit esté, & d'estre atraché à amasser de l'argent, c'essoit une calomnie fondée uniquement sur le soin

icas anie

364,365.

SAINT BASILE. L'an de J C, qu'il estoit obligé de prendre des biens de son Eglise. Mais il se 364,365plaint que sa foy ne répondoit pas à ses mœurs, que rien ne l'a-

voit pu empecher de suivre toute sa vie les heresies d'Arius : &c que les perfécutions mesmes qu'il avoit souffertes [en l'an 260. ]

ne l'avoient pas corrigé.

Saint Basile au milieu des persecutions qu'il en recevoit, dit que Bafep.83, p.151. depuis son enfance, jusques à une extreme vieilletse, il avoit paru veiller fur foy avec beaucoup d'exactitude, '& avoir un grand foin de regler ses actions; & mesme que le masque de gravité & D.154.C. de majesté dont il se couvroit, luy donnoit une autorité entiere.

[Nous ne voyons pas aussi, comme nous avons déja dit, qu'on puisse raporter à d'autres qu'à luy & à ses disciples ce que dit ce \*P 79 P. 140 d. mesme Saint, ] 'qu'ayant trouvé quelques personnes dans son pays, qui taschoient d'imiter la vie des saints Peres de l'Egypte & de la Palestine, & qui avoient un exterieur tres austere, il avoit jugé du dedans qu'il ne connoiffoit pas , par ce dehors qui l'avoit beaucoup edifié, & qu'il n'avoir point eu d'égard à œux qui le vouloient empescher de s'unir à eux, en luy rendant leur soy fuspecte, & en luy disant qu'ils avoient etté instruits par le chef de l'herefie, dont ils femoient secrettement les dogmes, [ c'est à

dire par Arius. C'estoit lorsque le Saint revint vers l'an 358, de la visite qu'il avoit faite dés solitaires de l'Orient, & ainsi lorsqu' Lustathe commença à s'acquerir quelque estime parmi mesme les plus celairez des Catholiques, par le zele avec lequel il agit contre Aece & les autres purs Ariens.

Soz.l.3,c re.p.

'L'exterieur fi edifiant de fa vie & de fes mœurs, faifoit que quoiqu'il n'eust pas d'eloquence, ne l'ayant pas étudice, neanmoins on estimoit & on admiroit ses discours; parceque sa vie les rendoit tres capables de perfuader. On pretend qu'ils firent quitter à beaucoup d'hommes & de femmes les dereglemens où ils estoient, pour embrasser une vie sainte & reglée, & qu'ils perfuaderent à des perfonnes mariées d'embrafler la continence. Mais ils n'eurent pas la mesme sorce sur ceux qui faisant profession d'une vie fainte, ne s'en acquitoient pas aussi faintement ac-

qu'ils devoient. 'Ce fut luy qui persuada à Marathone depuis 1.4.c.20.27.p. Evelque de Nicomedie, & le plus puissant appui qu'ait eu l'herefie des Macedoniens, de quitter les dignitez du fiecle, & d'embraffer la vie folitaire. [ Il est visible ce me semble par ce que nous venons de dire,

qu'Eustathe a fait prosettion de la vie monattique, 18 le stermes de S.Epiphane portent auffi à le croire . Sozomene va jusqu'à # Sotal LC.14. P.520, d|521 d.

370 c 186b.

p.142.a.

411.C.

L'an de 1 C. 364,365.

dire que c'est luy à ce qu'on pretend, qui a mis le premier l'état monastique en sa persection dans son pays, qui en a preserit les regles pour l'habit pour le manger oc pour tout le reile; en forte que quelques uns vouloient le faire auteur des Afcetiques de S. Bafile On ajoutoit mefme que c'estoit luv qui avoit introduit passed. le premier cette forte de vie dans l'Armenie, dans la Paphlagonie, & dans le Pont, & que luy ou fes disciples estant passez dans le Pont jusque dans l'excés, l'Eglife avoit esté obligée d'y donner ordre dans le Concile de Gangres, enfuite duquel Eustathe s'estoit

p.511,b.c. corrigé, '& avoit pris l'habit ordinaire des Ecclefiastiques. NOTE 16,

l'Mais il faut laisser à Saint Basile l'honneur d'avoir formé le premier dans ces provinces la vie monastique, & les communautez faintes des monasteres; & tout ce qu'on peut accorder à Eustathe, c'est d'y avoir ou apporté ou au moins embrassé l'état de ceux qu'on appelloit proprement Afcetes, qui vivoient dans la retraite & dans la folitude, foit dans les villes, foit à la campagne, & y pratiquoient la penitence, la priere, & les autres vertus qui doivent eltre l'exercice general de tous les Chrétiens.

Pour ce qui est des desordres condannez dans Eustathe par le Concile de Gangres, comme nous cherchons la verité & non pas à décrier ceux mesmes qui en ont esté les plus grands ennemis, nous reconnoissons sans peine qu'il y a affez sujet de douter

"si Eustathe noté par ce Concile est celui de Sebaste, J'quoique socr. 1 2.6.43 P. Socrate l'affure, & que Sozomene qui l'accorde en un endroit 156 bloc l. c. n'en doute en un autre qu'assez foiblement, [ & qu'il n'y ait 14 P 510,521, peut-eftre pas de preuve convaincante du contraire, comme Baronius & d'autres perfonnes habiles l'ont cru. Mais nous ne laifferons pas d'en prendre occasion de parler ici du Concile de Gangres, dont nous ne voyons pas lieu de traiter ailleurs. ]

# **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

## ARTICLE XXXVIII.

Du Concile de Gangres . N ne dispute pas moins sur le temps de ce Concile que

fur la qualité d'Éuftathequi en fait le fujet. Il vaut mieux neanmoins s'en tenir au rang qu'on luy donne dans le recueil des Canons de l'Eglife, 'entre le Concile de Nicée & celui d'Antioche, & croire ainsi qu'il s'est tenu entre 325 & 341.] On Conc. 1. P. 415. y conte jusqu'à quinze Evesques [ placez assez differemment : ] 6 mais le premier est toujours un Eusebe. [ Je ne scay si ce seroit

V. la note

Notes 17.18.

L'an de J. C.

celui de Nicomedie, dont l'Eglise a toleré les crimes tant qu'il 1641365. P.474 de a vécu fansle retrancher de fa communion . 1 Un Grec modet-

ne 'donne pour chef au Concile \* l'illustre Dius ou Dion [Si cela suteur du Sycodique estoit plus autorisé, on pourroit croire que c'est Dianée de Ce. \* no many.

farce,& mettre fur cela le Concile en 339 ou 340.] P 41 2.c | Soz. 1 2. c.14.p 521.b.

'Les Evesques s'estant donc assemblez dans l'Eglise de Gangres metropole de la Paphlagonie, pour quelques affaires ecclefiaftiques, examinerent entre autres celle d'Eustathe, qui apparemment effoit d'Armenie, J 'puisque le Concile adresse aux Evelques de cette province les reglemens qu'il fit fur fon fujet. On ne luy donne point de qualité; & cela femble nous obliger

Conc.t.2.p.414 # P.417.C. P.424 d. P 413-416-

de croire que c'estoit un simple laïque , J'mais qui faisoit profesfion de la vie folitaire des Afcetes. Il effoit imité par plufieurs autres qui le fuivoient, tant dans cette profession que dans les fautes qu'il y commertoir. Car un zele dereglé & plein de vanité pour un état si faint , leur saisoit condanner ceux qui ne sui-

voient pas la perfection qu'ils pretendoient avoir embraffée; & ils temoignoient furtout une horreur criminelle pour le mariage, juíqu'à dire que personne ne s'y pouvoit sauver : ce qui faifoit que plufieurs femmes & plufieurs maris se separoient les uns des autres, & ne pouvant enfuite garder la continence, devenoient l'opprobre & le scandale du monde. Ils joignoient à cela diverses affectations, comme dans les habits, & en ce qu'ils jeûnoient les dimanches en mesme temps qu'ils violoient les jeunes ordonnez par l'Eglife . L'avarice se méloit parmi leur fausse devotion, & leur faisoit croire que les oblations que l'on presentoit à l'Eglife & ses revenus leur appartenoient, parcequ'ils effoient plus faints que les autres. Ils n'avoient pas tous les mesmes santaifies : car aprés avoir une fois abancenné la regle fainte de l'Eglife, chacun s'en faifoit une nouvelle .f Il faudroit transcrire

P-416,b. P 413. F.416.b.c.

tout ce Concile, fil'en vouloit marquer tout ce qu'il y a de confiderable pour la discipline & l'histoire de ce temps la.] Les Peres avant donc esté informez de ces desordres, les condannerent par vingt Canons ou anathemes, 'declarant que ceux qui en estoient coupables, estoient condannez eux mesmes & separez de l'Eglise, où ils ne pourroient estre receus que comme penitens, en fignant tous ces anathemes: & ils ajoutent que ceux. qui le refuseront, seront anathematizez, & traitez comme des

excommuniez & heretiques.

[La conclusion du Conciledont on fait le 21° titre ou Canon, est encore plus remarquable que tout le reste. ] Les Peres y de-P.424 425.

L'an de I C. 364,165.

clarent entre autres choses qu'ils condannent les defauts de ceux qui embrassoient l'état des Ascetes & de la retraite avec un esprit d'ogueil & de mepris pour les ordres de l'Eglise, sans rien diminuer de l'estime qu'on doit faire d'un état si saint, lorsqu'il est joint avec l'humilité, la soumission, & les autres vertus neceffaires; & qu'en nn mot tout ce qu'ils fouhaitent, c'est qu'on P.4354. pratique dans l'Eglise tout qui nous a esté ordonné par les divines Ecritures & par les traditions apostoliques.

Les vingt Canons ou anathemes de ce Concile ont esté recueillis dans les Codes de l'Eglife greque & de la latine, comme on le voit par Denys le Petit, & par d'autres collections qu'on croit plus anciennes que le Concile de Calcedoine, où elles paroissent avoir esté autorisées. De sorte que quand mesme les Everques de ce Concile auroient eu quelque engagement avec les Ariens, cela ne feroit point de tort à ces Canons qui tirent moins d'autorité de ceux qui les ont dressez, que de l'Eglise qui les a receus (On croit qu'ils ont pu estre inserez dans lans leCode Leo,Q.t.a p. de l'Eglise Romaine dés le temps du Pape Zosime, où l'on en a ofté le quatrierne pour quelques raisons particulieres Il semble & P. Ant. CHULA. qu'ils aient esté quelquesois joints (sous un mesme titre ) à ceux P-195. de Nicée, & qu'on les ait mesme pris pour des Canons de ce Concile general, tant à cause de cette confusion, qu'à cause d'uqui cum Mi- ne faulle traduction du titre, 'qui fignifie dans le grec,' non qu'ils Conct a.P.413.

tana synthe font joints au Concile de Nicce, comme porte le latin, mais qu'ils n'ont esté fait que depuis.

Saint Gregoire de Tours en cite le 14.º Canon, quoiqu'avec Gr.T.h Fi.l.s. quelque difference, comme un Canon de Nicée. [C'est peut-estre c.33-P.501. ce qui a fait dire au Pape Symmague, Tque ces Canons avoient P. Aut.car. La. esté faits par l'autorité apostolique, & ce qui a fait aujouter à d'au-P.195. tres le nom d'Ofius parmi ceux qui avoient affifté à ce Concile.

Eustathe & ses disciples cederent à l'autorité de l'Eglise ou furent bientoft diffipez: car il n'en est plus parlé dans l'histoire, & aucun ancien ne les met dans le catalogue des sectes heretiques ou schismatiques.)

ARTICLE XXXIX.

De l'herefie des Ariens.

DOUR retourner à Eustathe de Sebaste, nous trouvons dans fon histoire l'occasion de traiter d'une nouvelle hep.906.2

refie qui s'eleva de foi temps contre l'Églife, & dont nous avons <sup>14</sup>43<sup>6/2</sup>.

Entagration 3 trop peu de choice pour en faire un tirre particulier. ] Ce fine de rolle d'Acre compagion d'Euffathe dans la vie folliaire, & mefme dans l'herefie Arienne , dans l'aquelle il demoura toute fa vie, encherifiant melne fui les blafphenes d'Arius.

'Lorfqu'Eustathe fut elevé à l'evesché de Sebaste[vers 355,]

Aere n'ayant pas pu obrenir cette dignité qu'il foulaissir extremement, en conceut centre les une grande plaude. Euflage s'éllorpa neamonis de le gagere en le faisant Prefire, & luy s'ellorpa neamonis de le gagere en le faisant Prefire, & luy appailer Aere, qui s'aigriffant de jour en jour pe celfoit de murruurer, de faire courir de mauvais difours, été defient des calomises courte no Evelque. Euflathe le fit venir, de le careffajle cosjura, j. le menng, luy parit antotal ever eligeuent, autorit avec

prieres; mais tout cela inutilement. Car Aere abandonna enfin l'hospital & se retira; '& pour justifier sa fuite, il s'efforça de noircir la reputation d'Eustathe par divers bruits que Saint

Epiphane affure n'avoir esté que des calomnies.

"Aere entrain avec luy dans fon schiffne une grande trouge chommes & de femmes çiu elionen obligate de demourre en «« pleine campagne, de se reciter dans des trous & dans des bois parceçulon ne les vousiles treevoir ni dans les egifies, ni dans les villaes, "Ils faitoient profession d'abandonner toutes chofes, de cammonissis s'abandonnient presque tous à toutes de la cammonient presque tous à toute de la cammonient presque tous à toutes de la cammonient presque tous à la cammonient presque de la cammonient de la

la gourmandife & au vin.

Pour ce qui est des heresses d'Aere, la plus celebre de toutes.

par laquelle il gagna beaucoup de monde, & que S. Epiphane dit estre plutost d'un furieux que d'un esprit rassis, c'est celle par 207,2,6, laquelle il egaloit le Prestre à l'Evesque. Il se moquoit aussi des prieres & des bonnes œuvres qu'on fait pour les morts. foûtenant que si elles leur servent de quelque chose, il est inutile de se mettre en peine de bien vivre. Il disoit que la solennité de Pasque n'est qu'une superstition Judaïque, & ne vouloit pas non plus qu'on eust aucun jour reglé pour jeuner. C'est pourquoi ceux de cette secte assectoient de jeuner les dimanches, & de manger les vendredis; & au lieu des exercices de penitence que l'Eglife pratique dans la femaine fainte, il se remplissoient de vin & de viandes dés le matin, & passoient ce temps sacré à se divertir, à rire,& à se railler des Catholiques. [ Voilà ce que S. Epiphane nous apprend de ces heretiques; & ce qu'il en dit est d'autant plus confiderable, qu'en les refutant, il refute les Calvinistes, de

l'herefie

L'an de J C. S A I N T B A S I L E. 89

1640,165: Therefie desquels les réveries des Aeriens ne font que la moin-

dre partie. ]

S. Augulfu ajoute fur le raport de quelques perfonnes, qu'ils Aug.har.331.4

ne recevient dans leur communion que ceux qui vivoient dans 8º11.50.4

ne recevient dans leur communion que ceux qui vivoient dans 8º11.50.4

la continence, & trenosquient à tous leur biens. D. Philaftre les Philaca-parl.

confond avec les Encratties, & ajoute encore qu'ils condan
table contient en arigait comme n'étant pas infituré de Dieu, qu'ils

s'adonnoient à l'abitinence & aux piene, & qu'ils avoient luisge des viandes normer. (Mas Saint Epiphane qu'ils pouvoir niteux consoilire que perfonne, les depoirt bien d'une autre

niteux consoilire que perfonne, les depoirt bien d'une autre

fore. 3 I'll ellosien particulierement repandus dans la Pamphy
lie. Aner vivoit encore lorique S. Epiphane écnivit, [en l'an 376. 3 espa
ser de l'application de

ARTICLE XL.

Valens vient à Cefarée, où Saint Basile est rapellé par Eusebe. L'AN DE JESUS CHRIST 366.

TL faut reprendre enfin l'histoire de Saint Basile,& le venir chercher dans sa solitude du Pont, où la charité & la crainte de causer un schissme dans l'Eglise, plutost que la jalousie & la mauvaise humeur d'Eusebe son Evesque, l'avoit obligé de se retirer fur la fin de l'an 363. Durant qu'il y jouissoit paisiblement de Dieu, le monde estoit agité par diverses revolutions. Jovien avant esté trouvé mort dans son lit le 17 de sevrier 364, lorsque l'Eglise & l'Empire ne commençoient à peine qu'à jouir de la prosperité que les grandes qualitez de ce Prince en faisoient attendre, Valentinien fut elu en sa place le 26 du mesme mois & un mois aprés il prit pour collegue son frere Valens, à qui il donna l'Empire de l'Orient . Valens se vit dés l'année suivante prés de perdre toute sa grandeur avec la vie, par la revolte de Procope. Ce seu fut neanmoins éteint dés le mois de may 366, dans le fang de son auteur, maisce ne fut que pour en allumer un plus grand contre l'Eglise.

N. so Asiess Car Valers porté par les Asiens, on par fon inclination propre, ou par celle de l'Imperative Dominique la femu, rélorsoit de les rendre les mailtres de tout ce qui luy obelificit). Xi il Novarant, s'en vint dans cet effort attaquer la ville de Celarie, 'no pretenbant aps moins que de mettre les egilles ontre les mans de séd-dable. Ariens qui l'accompagnoient . Ces heretiques se conficient Nun-put-d moins fur leur propre force, que fur la foldelie de cette Egille.

Hift. Eccl. Tom. IX.

dangereusement malade par la division qu'Eusebe y avoit cau- 366, sée en persecutant S. Basile. Les Fideles n'y manquoient pas de courage, mais d'un chef habile & experimenté dans ces sortes de combats ce qu'ils ne trouvoient pas dans Eusebe. 'Mais Dieu Soz.p.657-2 fecourut fon Eglife dans ce befoin, & confondit l'attente de ses ennemis par le prome retour de S. Basile, & sa reconciliation avec Eusebe.

["Il y avoit trois ans, selon nostre conte, qu'il s'estoit retiré Note 19. p 656.d|657 a. dans le Pont , ] 'où il vivoit en repos & en filence dans les monafteres qu'il y avoit établis, depeur de donner quelque occasion

au peuple de Cefarée de faire schisme contre Eusebe, comme il y effeit tout porté,à cause de l'injure qu'il faisoit au Saint. Saint Gregoire de Nazianze s'y estoit d'abord retiré avec luy : [ mais il n'y a pas d'apparence que son pere qui avoit tant de besoin de luy, l'y air laissé longremps; & comme il ne parle point de cette retraite dans le poëme de sa vie, c'est encore une gande marque

qu'elle dura peu. ] ep,10.p,782.c. Eufebe luy faifoit beaucoup d'honneur, & le convioit aux conferences & aux affemblées spirituelles qu'il tenoit. Grogoire luy témoigna par une lettre qu'il luy en estoit obligé, mais qu'il estoit contraint de luy dire avec la liberté dont il faisoit profession, & dont un amateur de la verité, tel qu'estoit Eusebe, ne pouvoit pas s'offenfer; que l'injure qu'il avoit faite, & qu'il continuoit de faire à Basile, le touchoit tres sensiblement ; que l'ayant choifi pour compagnon en toutes chofes , honorer l'un & maltraiter l'autre, c'estoit caresser une personne d'une main, & de l'autre luy donner un foufflet ; qu'il le conjuroit donc de remedier au tort qu'il faisoit à Basile, l'assurant que Basile ne manqueroit pas de le satisfaire de sa part; & que pour luy il suivroit aufli-toft, comme l'ombre fuit le corps, n'ayant rien de plus cher que la paix , la charité , & le respect qu'il devoit à un tel Prelat .

[ Cette lettre civile, mais forte, fit apparemment l'effet que ep. 169 [ . 172.d. S. Gregoire defiroit, quoique cela ne parust pas d'abord. ] 'Car Eusebese sascha, comme si le Saint luy eust écrit d'une maniere injurieuse, [ ce qui semble se devoir raporter à cette lettre ou à quelque autre fur ce fujet mesme . ]

S.Gregoire luy répondit qu'il n'avoit pretendu suivre en luy p.8; 2. écrivant que les regles de l'esprit & de la sagesse de Dieu; que pour estre dans un rang inserieur au sien, il ne croyoit pas devoir perdre le droit d'une liberté raisonnable ; que s'il s'en offensoit &

SAINT BASILE.

L'an de J. C. 366,

qu'il le regardast comme un valet qui n'avoit pas droit de luy refifter,il estoit prés de souffrir cette indignité; mais que ce n'estoit pas une chose digne de la pieté & de la generosité d'Eusebe.

'Mais dans une autre lettre, [qui paroift avoir fuivi de pres les ep.170,p.174. recedentes, l'il témoigne au mesme Eusebequ'il avoit donné à la douleur ce qu'il luy avoit écrit auparavant, & non qu'il eust aucun eloignement de luy: qu'il s'eftoit auffi-toft fournis à ce que la reole & les loix du Saint Efprit demandoient de luy: & qu'aprés tour , quand il auroir pu avoir quelque reffentiment & quelque aigreur contre luy, le temps & les bestes qui venoient attaquer l'Églife, l'eussent obligé de se reconcilier avec un Prelat qui combatoit si genereusement à la teste des Catholiques, ('ce qu'il or. 19 p. 310.0. reconnoist mesme en parlant de luy aprés sa mort : ) 'qu'il le vien- ep 170 p.171. droit done trouver quand il voudroit, pour l'affister par ses prieres, & combatre fous fa conduite [ Ces termes marquent affez clairement le temps que Valens & les Ariens vinrent attaquer

l'Eglise de Capadoce.

Il faut remarquer ici la fagesse & le discernement de Saint Gregoire. Car quoiqu'il sceust) que la regle commune & gene- Bas.bape.l a.c. rale est de ne rien faire hors de ce que l'on nous commande, il 12 p.607, a.b. favoit auffi qu'il y a des necessitez où la charité de Dieu & du prochain nous engagent à nous offrir de nous melmes pour le fervice de nos freres; & c'est principalement lorsque celui qui est chargé du foin de l'Eglise a besoin de quelque secours ou que ceux à qui on a commis quelque intendance, manquent de perfonnes pour executer ce qu'ils ont à faire.

[L'honneur & l'amour qu'Eufebe témoignoit pour S.Gregoire, donnoit lieu d'esperer sa reconciliation avec S. Basile, Mais Saint Gregoire l'estant venu trouver, ] reconnut que le temps l'avoit ep.19.p.712. tout à fait amolli, & qu'il estoit tres disposé à la réunion & à la paix . Il receut mesme quelque assurance de luy qu'il vouloit écrire à Basile pour l'exhorter & le prier de revenir, & ceux qui connoissoient particulierement ses pensées, le luy confirmoient.

[ Voyant donc les choses dans une fi heureuse disposition, ] il b.c.d. ne manqua pas d'écrire auffi-tolt à fon ami, pour luy dire qu'il estoit temps qu'ils fissent paroistre de la sagesse & de la generofité, depeur de perdre en un moment tout ce qu'ils avoient acquis par tant de travaux & tant de sucurs. Il l'assure de la bonne disposition d'Eusebe pour luy ; que puisqu'il vouloit luy écrire , il le devoit prevenir en luy écrivant & en venant aussi-tost luy mesme ; que d'estre vaincu de cette sorte , c'estoit estre verita-

blement videorieux; que tout le monde attendiot cela de luy 364. 1985 9,3164. El le prefie particulterment par l'état où elioir alors l'Egilie ; qu'elle efloit ravagée par la facilito des herreiques, dont les uns elloient déja arrivez , de la rempfilioient de troubles , de les au-

tres efloient, comme l'oncroyois, prés de les fuivre : que la parsle de la verité efloit en danger d'effre arrachée, il l'eliprit de Befelcel, (dont le nom mefme femble marquer Bafile, ) ne venoir promtement la fecourir; par la connoiflance parfaite qui l'a desdogmes de la foy, de de la maniere dont il les fallois d'éfendre, que s'il le juge à propos, il l'irra trouver pour fe rendre le mediate tur de cette està de le manger à Ceffre de l'esta fe.

que s'il le juge a propos, il l'ira trouver pour se rendre le mediaexasp. 38-4 teur de cette paix & le ramener à Cesarée. 'Cesa se fit de la sorte; [& il semble messime que Saint Gregoire le soit allé trouver aunom d'Eusebe, ] puisqu'il prend la qualité de deputé.

# 第 北親 多語學 各語學 古明學 第 全部學 克朗斯 全語學 建二苯

ARTICLE XLL

Saint Basile revient à Cesarée, & désend l'Eglise contre Valens : Les bissoriens, mesme les beretiques, sont son eloge.

Namanage 
AINT Baßle ne ß fit pas bemuonp prier pour averaig. 6
il neut pas de poine à le laiffer valance lluvat quest leife de quelquesse permis de témoigner du ressentant le toute par la la contribé che la pariere de los laises de l'autre l'aint des qu'il vis S. Gregoire de Nazianze, il quiste avec luy le pays du Dont it à naima son acte pour défendre la ve-

pape de l'appende et l'antila de l'appende pour defendre la vetico primée : il vint la fectourir avec joie : il fe donne tout entier à la défendé de l'Eglife fa mere : l'es s'il avoit témoigné une vette extraordinaire dans fa retraite ; il en fis encore paroûtre une plus grande & plus admirable dans fon retour. Sant Baffie élant donc arrivé à Cafaréry combatit l'herefie

avec autant de prudence & de fagelfe, que de courage & de finason la casa para de la casa de la c

tre son Evesque. Au contraire, dit S Gregoire de Nazianze, on le vit en mesme teemps se reconcilier avec luy, desiberer avec luy, se combatre se adversaires. Il bannit coutes les disputes qui division les Catholiques: il écarte toutes les inimities de les pierres de sandale: il ofte toutes les partialitez qui avoient donné aux heretiques la hardielle d'entreprendre cette guerre, a Wande LC. SAINT BASILE.

Il fe joint aux forts ; il foltient les foibles ; il repouffe & chaiffe a. les encensis. Il devient aux uns un mur impenetrable & un tres ferme rempar ; & aux autres un marteau qui biel fee plus durs rochers ; ou felon l'expection de l'Ecriture ; un feu allumé dans de épines ; qui confume authi facilement que de la paille ces blafphemateurs de la divinité de Verbe Que fi Barnabé qui dir ce de chois-(cell Sana feograme fine), aet quelque para aux combats de Paul, c'ett à Paul qu'il et redevable de cer egracquique cell lurg qu'il a chois fe la faiché à de combat.

Valens & tous ses Evelques Ariens surent done contraints de Sei 1.6.c.;5.p., 6e ceitrer sans avoir rien fait de ce qu'ils pretendoient. Ils furens 697,6. enfin vaincus, & no remporterent de leur entreprise impie que 195.6.

la honte & la confusion dont ils estoient dignes .

"Voila ce que Dieu fi par fe fervieurs, Ce c'el ainfi que quand viena seda il voit quelque debordement extraordinaire d'errure Se devices, il fusicie debordement extraordinaire d'errure Se pour affermir les autres, depeur que ceux pour qui il a tant d'amour ne
periffent dans ocs temps das que reure su tout de decours.

[Certes quand les Caprindocienn n'autrieur rien fait avanc ecci pour maintenir les d'ut l'Elglis, commen en effet l'infloire ne rous en apprend rien, au moins fur le fujet de l'Arianissime, ettre ablion de S Bassile de de S-Gregoire, leur sint allez meniter l'elogo que leur donne le dermier en cet endonir, j'al estre sir ou no «»» » » » » » » » » » » » » » » « « de avoir un amour antent de incere pour la Trinist, qui elbot utous leur strore de la fource de

l'union qu'ils avoient entre eux.

Level 4 auf an extension up the historiem nous repreference ces \$414.6.327, dedux amis commode class publicanes toursquid definitions I Figlis \$95.6. Catholique durant la perfeccucion de Valena, & donc la sinfinitario e luy fut treas vantageus fe pur folicitori la foy de Nice dans les tempestes qui Tatsquerent alore, mais particulierement pour est perpirer les propries des Eunoméres, qui efficient capables d'entraines une grande particul E Egifs, s'ist neutient en Gregoire de Después de Eunoméres, qui efficient capables d'entraines une grande particul Etgifs, s'ist neutient en Gregoire de Después de Catalones de Catalones en contraines en la commodation de la formation de la fo

mœurs, leurs vertus, leur science & profane & ecclesiastique. 166. estoient tellement egales qu'il n'y a pas moyen de dire le quel des deux devoit estre preseré. Philostorge mesme ennemi declaré de la divinité du Verbe

Phot.c.40, p.25.

538.539.

& dont l'histoire est proprement une satyre des Saints qui l'ont défendue, a esté contraint de loiier l'eloquence de l'un & de l'autre . Il n'a ofé dire quoy que ce soit contre Saint Gregoire de Nazianze, & il réleve en effet S. Basile lorsqu'il le blasme d'avoir Suid.g.t.s.p. eu la temerité de refuter les écrits d'Eunome . 'Il dit que ces deux Saints, & Apollinaire qu'il leur joint, furpass oient de beaucouptous les autres qui ont défendu la Confubstantialité, soit

avant eux, foit aprés; jusque là, dit cer impie, qu'Athanase en dp.373|Philg.1 comparation d'eux n'eftoit qu'un enfant . 'Il prefere neanmoins 8.c.11 P. 115. Apollinaire pour la science des Ecritures, en quoy il est aisé de voir combien il se trompe. Il ajoute que Saint Basile excelloit pour la majesté & la grandeur necessaire dans les harangues ;

Apollinaire pour le style des commentaires ; & S. Gregoire pour suid.d p.373la composition des ouvrages. Il dit encore que la vie, les discours 374-& les écrits de ces trois grands hommes avoient de cels charmes, qu'ils attiroient à leur communion tous ceux sur qui ces choses saisoient quelque impression. [Mais ecoutons les los anges denostre Saint, d'une bouche plus sainte & plus eloquente que celle de cet ennemi de J.C.]

Naz.or.20.p. 339 340,

[Aprés la défaite & la fuite des heretiques, ]le second soin de Bafile fut, selon S. Gregoire de Nazianze, de gouverner avec sageste l'esprit de son Archevesque, d'en esfacer toutes sortes de défiances & de foupgons, & de faire voir à tout le monde que fi Eusebe avoit eu quelque mecontentement de luy, c'estoit un effet de la tentation & de la malice de nostre ennemi , qui ne peut fouffrir l'union & la bonne intelligence des ferviteurs de Dieu & non que Basile eust manqué à ce que les loix de l'obeisfance & de la fubordination ecclefia l'ique demandoient de Iuy. Il estoit continuellement auprés de ce Prelat : il l'instruisoit, luy obcifioit, l'avertifioit, luy tenoit lieu de toutes choles. Il faifoit tout ensemble l'office d'un excellent conseiller, "d'un assistant managarage toujours prest au besoin, d'un interprete des divins oracles . Il luy faifoit prevoir ce qu'il y avoit à faire : il luy rendoit tous les fervices dont sa vieillesse avoit besoin : il le soutenoit dans la foy. Enfin de tous les ministres que cer Evesque employoit audehors, Basile estoit le plus fidele & le plus propre à bien executer toutes choses: & pour tout dire en un mot, il témoignoit

L'an de J. C. 366.

autant d'inclination pour luy , qu'il avoit paru auparavant d'eloignement entre eux . Aussi c'estoit luy proprement qui gouvernoit l'Eglise [ de Cesarée , ] quoique dans un rang inferieur [ à Eusebe: 7 ce Prelat luy communiquoit son autorité pour reconnoiftre l'affection qu'il luy témoignoit : & il n'y avoit rien de fi merveilleux que la bonne intelligence & l'union avec laquelle ils agiffoient l'un & l'autre. Eusebe conduisoit le peuple, & Basile conduisoit Eusebe mesme, dont il taschoit de gagner le cœur par fon adresse. [ Et il avoit besoin de menagement pour cet effet.] Car Eusebe nouvellement elevé sur ce siege, respiroit encore un peu l'air du monde, n'estant pas encore assez formé dans les choses spirituelles. D'ailleurs au milieu de la tempeste qui troubloit l'Églife & des ennemis qui l'attaquoient, il avoit besoin d'un homme qui le foûtinft & qui le menest comme par la main. C'est ce qui luy faisoit recevoir avec joie le secours & l'assistance de Basile, & concevoir qu'il n'avoit jamais plus d'autorité que quand il la luy communiquoit.

'On peut raporter plusieurs autres preuves des soins qu'il se p 340.c. donnoit pour l'Eglife, & des fervices qu'il luy rendoit ; & entre autres la liberté si genereuse avec laquelle il parloit aux magistrats & aux personnes les plus puissantes de la ville, le soin qu'il prenoit d'accorder les différends & les procés, sans estre fuspect à personne, chacun prenant pour une loy absolué ce qu'il avoit ordonné : les affiltances charitables qu'il rendoit aux pauvres, principalement dans leurs befoins (pirituels, quoiqu'il les ait auffi beaucoup affiflez dans leurs necessitez corporelles : car la charité que l'on exerce sur les corps, passe souvent jusqu'à l'ame de ces pauvres miserables, qui se laissent gagner par ces fecours temporels. On pourroit encore alleguer fon amour pour l'hospitalité, sa sollicitude pour les vierges, ses regles monastiques mises par écrit ou établies de vive voix, ses sormules de prieres. la decoration des eglifes; enfin tout ce qu'un homme de Dieu & vraiment attaché à Dieu peut pratiquer pour l'utilité du peuple.

S. Gregoire en cet endroit marque deux écrits importans de 13,160, nostre Saint; ses Regles monastiques [dons nous avons déja parlé, ]& par lesquelles on voit qu'il observoit dans les fonctions du ministere de la parole, la regle de la vie religieuse. L'autre ouvrage est sa Liturgie [ dont nous parlerons à la fin de ce titre , loríque nous traiterons de ses ouvrages. ]

### the sheet sheets the trade to the the sheets the sheets the ARTICLE XLIL

#### Saint Basile assiste les panores en plusieurs manieres durant une famine; écrit pour S. Gregoire de Nazianze.

L'AN DE JESUS CHRIST 367.

ANNEE 267 est remarquable par une gresse extraordi-Socr.14e.11.p. 218.219. nairement große & semblable à des pierres, qui tomba à Constantinople le 2 de juillet, selon Socrate, ou le 4.º selon Idace Chr.Alp.700. '& la chronique d'Alexandrie. "Il y eut des hommes qui furent

a Hienchr.

5 Soc. p. 219.2. tuez par cette grefle. 6 On la regarda "comme un fleau dont Dieu v. les Arient. punissoit la terre à cause de la persecution que Valens faisoit \$ 112. alors aux Catholiques.

'Elle s'étendit en beaucoup de lieux : & l'on croit ou'elle causa Soz.1.6.c.10.p. 640 d. dans l'Orient une famine effroyable : [ Mais l'oraifon de Saint «Bar. 167. 1 35» 2614.307. 7 35. Gregoire de Nazianze fur la grefle ne doit pas eftre alleguée pour le prouver, puisque quoy qu'en dise Baronius, Jil est visible, comme Nicetas le reconnoit, que ce Saint la fit lorsqu'il estoit

Naz.or,15.p. déja Everque; [ & ainsi plusieurs années aprés celle-ci. ] 4 Mais il 216.C. d ar.20,p.340. est toujours certain qu'entre la reconciliation de S. Basile avec fon Everque, & sa promotion à l'episcopat, la Cappadoce sut affligée par une famine la plus cruelle que l'on eust encore vue, p.341.2,b. & que l'eloignement de la mer rendoit sans remede, 'aussi-bien que la dureté & l'avarice infatiable de ceux qui ayant de grandes provisions de blé, ont accoutumé d'observer les temps & les saisons où il est le plus cher; qui trasiquent de la necessité publique oc qui font leur moissons de la misere des autres; qui n'ecou-

tent point l'Ecriture, qui declare que celui qui cache son blé, attendant le temps où il sera plus cher, est en execration aux peuples, & qui fermant les entrailles de leur charité à leurs freres, se ferment celles de la misericorde de Dieu, sans considerer que leur affiftance n'est pas si necessaire aux pauvres, que celle de Dieu leur est necessaire à eux mesmes.

Le remede de ce mal fut la charité de Saint Basile. Car par ses prieres & ses exhortations, il ouvrit les greniers des riches, & par ce moyen il donna du pain aux pauvres,& les nourrit durant la famine.ll les faisoit assembler tous en un lieu, de tout sexe & de tout âge hommes & femmes, Jeunes & vieux, & leur fervoit de toutes fortes de vivres : Il leur faifoit apporter de grandes

marmites toutes pleines de potage & d'herbes cuites avec du

P.342.E.

341.

fel: il prenoit un linge devant luy, leur lavoit les piez à l'imiwater is a ration de J.C. & les leur faifoit auffi laver par fes' domestiques: avant soin d'edifier & de consoler leurs ames par cet honneur qu'il leur rendoit, comme il foulageoit leurs corps par la nourriture. & adouciffant ainfi en ces deux manieres leur deplorable condition

terielle & paffagere, mais divine & perperuelle.

Tel estoit ce second loseph qui sembloit en ce point plus ad- p.s. mirable que le premier, parcequ'il ne tiroit pas du profit de la famine comme l'autre, & n'achetoit pas la servitude d'Egypte par la distribution des blez ; mais exerçoit une liberalité toute gratuite. Et de plus, il ajoutoit l'aumofne spirituelle a la corporelle: ce qui est un don beaucoup plus parfait, & une charité vraiment celeste & sublime. Car la parole sainte est le pain des c Anges, dont les ames qui ont faim de Dieu font nourries & rassasiées. Basile estoit dans son extreme pauvreré le plus riche dispensateur qu'on vist alors de cette nourriture, qui n'est pas ma-

[Quelque pauvre qu'il fuit dans l'ufage qu'il faisoit des choses de la terre, il luy en reftoit neanmoins encore quelques unes dont il pouvoit disposer : & comme il n'avoit garde en excitant la charité des autres, de manquer luy mesme à l'exercer, J'il Ny Lin Eun. La. distribua son bien à l'occasion de cette famine avec plus de pro- P-107.2.

fulion qu'il n'avoit jamais fait.

S.Gregoire de Nazianze releve cette charité, comme l'action Nazor.10.p. la plus confiderable & la plus celebre qu'il ait fait dans sa 340.4. prettrife; & neanmoins ce n'estoit qu'une continuation de celle qu'il avoit faite dés le commencement de sa retraire, avec cette différence que la mesme charité qui luy avoir alors fait vendre fes biens en l'une & l'autre occasion, estant jointe ici à l'esficace de sa parole, & à la grace du sacerdoce, luy donna encore l'autorité de distribuer le bien des autres 1

Comme la persecution de Valens n'estoit pas arrestée par sort. 4.0 11,7. tous ces fleaux, Dieu les redoubloit affez fouvent; & nous trou- 119.3. vons une oraifon que nostre Saint fit estant déja Evesque, pour 3496.0 351 c.d. porter fon peuple à une ferieuse penitence, afin d'appaiser la colere de Dieu, qui avoit perdu tous les grains par une fecheresse extraordinaire. [ Sa vertu ne se contentoit pas neanmoins de donner aux Fideles les instructions dont ils avoient besoin pour profiter des chastimens que Dieu leur envoyoit. J'Il preve- Nyf de Bafe. 3 noit quelquefois sa justice, &c en detournoit les coups par la for- page.b. ce de ses prieres.

Hift. Eccl. Tom, IX.

chrildat|Chr.

34.b.

156.c.

Naz or.20.p.

401.19,P.210 C.

e c.

L'an de J. C. 3 63,

[La malice des hommes qui ne cessoient point de pecher, obli-Socilla en p. geant Dieu à les affliger de diverses plaies, Jla ville de Nicée fut arp.a.b|Hier. entierement ruinée "le 11 octobre de cette année, & celle de V. Valens Germe dans l'Hellespont, peu de temps aprés. 

S. Gregoire de 17. Naz or. 10.p. Nazianze décrit particulierement le tremblement de terre qui

169.2 car.2 F. ruina Nicée, à l'occasion de son frere Cesaire qui y estant alors. en fut fauvé comme par miracle. Il estoit à la Cour, où il exercoit la charge de Thresorier; & il n'avoit pas encore receu le Baf,ep. 162.p. battefme.'S Bafile qui effoit son ami particulier, luy écrivit une excellente lettre pour l'exhorter à reconnoiftre une faveur si finguliere de Dieu par le reglement de sa vie, & à demeurer toujours dans la disposition où il s'estoit trouvé durant un acci-

dent si perilleux. Nat.or.10.p. Cesaire se resolut en effet à renoncer absolument à la Cour: 169.b.c. mais il mourut avant que de l'avoir pu faire, blaissant son bien à 6 p. 17 3.b fon pere & à son frere pour le distribuer aux pauvres. Lorsqu'ils car.2.P.34-35. le voulurent faire, ils se trouverent accablez d'un grand nombre de personnes, qui sur des dettes vraies ou fausses, pretendoient absorber toute la succession de Cesaire. Cela leur causa de grands embaras : & comme Saint Bafile partageoit toutes

choses avec le fils, 'il écrivit"en leur faveur à Sophrone [ Preset V. S. Greg. Bafep.84 P. de Constantinople, ] ele priant d'affister des personnes qui dans ac par la pauvreté d'un Chrétien, sentoient l'accablement d'un homme d'affaires. 'Il remet à sa prudence de trouver les expediens les plus aifez; parce, dir-il, que le peu d'experience que nous avons des affaires du monde, fait que nous ignorons mesme les moyens de n'en point avoir.

CLERCAL CALCAL CALCAL CALCAL CALCAL

ARTICLE XI.III.

Eulebe meurt: S. Gregoire de Nazianze confeille à S. Basile de se retirer, agit cependant par son pere pour le saire elire Evesque.

L'AN DE JESUS CHRIST 370.

TOUS ne trouvons rien fur l'année 369, que nous puisfions affurer regarder l'histoire de Saint Basile: "mais la Nore 10. fuivante nous sera entrer dans son episcopat, aprés la mort d'Eusebe, qu'il faut mettre apparemment vers le milieu de l'an Nore 11. 370.] Cet Evefque mourut avec joie entre ses bras. Il fut tirés de la terre,] dit S.Gregoire de Nazianze, aprés un episcopat assez

L'an de J. G. 370.

court[d'environ fept ou huit ans,]& s'en alla à Dieu pour lequel il avoit combatu avec beaucoup de vigueur & de generolité contre les persecuteurs de l'Eglise. [ Il semble que le bruit de sa mort ne se fust pas encore repandu,] 'lorsque S. Basile écrivit à Saint Gregoire de Nazianze pour le prier de le venir trouver à epasportable. Cesarée, luy témoignant qu'il estoit extremement malade, & qu'avant que de partir de ce monde, il fouhaitoit beaucoup de le voir encore une fois, & de luy dire le dernier adieu. Saint s Gregoire décrit de quelle maniere cette nouvelle le perça. Il fe mit en chemin pour aller à Cefarée Mais ayant appris auffi- btost que l'on y songeoit à l'election d'un Evesque & que les Prelats s'y affembloient pour ce fuiet. Fou qu'au moins on leur avoit écrit pour les prier d'y venir, ] 'il changea de dessein, & au lieu . d'aller trouver S. Bafile, il luy écrivit une lettre où il témoigne prendre pour une feinte la maladie fur laquelle il l'avoit mandé, [ quoique les frequentes maladies dont Saint Basile estoit travaillé puillent faire croire qu'il n'en estoit pas exemt en ce temps-ci. Il avoit fans doute voulu faire venir S Gregoire pour deliberer avec luy fur le choix d'un bon Evefque,& en pourfuivre l'election ; mais comme c'effoit fur luy mesme que l'on devoit probablement jetter les yeux, l'Saint Gregoire trouva qu'il b.d. agifloit avec plus de simplicité que de prudence; & que sa candeur l'empeschant de soupconner dans les autres les desauts dont il effoit exemt, il ne prevoyoit pas que de faire venir dans cette conjoncture un homme qui luy estoit si étroitement uni . c'estoit faire croire à beaucoup de personnes qu'il dressoit une brigue pour parvenir à l'episcopat; ce qui estoit sans doute bien eloigné de sa pensée II luy en fait donc une petite reprimende . & luy témoigne que la bienseance ne luy permettoit pas alors 4 de l'aller trouver; que s'il vouloit eviter les foupçons de la me- 4/185.2difance il feroit bien de se retirer luy mesme; qu'aussi bien tout ce qu'ils pourroient faire en cette rencontre pour faire elire un bon Everque, feroit inutile; puisque ce n'estoient pas ordinairement les plus faints qu'on elifoit, mais les plus puiffans ou les plus agreables aux peuples. Il finit en luy difant agreablement P785.3. qu'il l'iroit voir quand les affaires auroient pris quelque confultance, & qu'il le gronderoit alors de bonne maniere. Il de-ep-19-p-793.d. meura toujours dans cette penfée, qu'il ne devoit point venir à Cefarée, jufqu'à ce que l'election fust faite, depeur de donner quelque pretexte à la medifance.

tore 32. ["Il y a tout fujet de croire que S. Basile suivit le conseil si sage

que son ami luy avoit donné, & qu'il se retira de Cesarée pour <sup>170</sup>, quelque temps, mais nous n'en voyons pas de preuve positive.]

Bir156, 14 vil Baronius aprés liste de Cerce, explique en ce sau ne adroit vission pessarée de Scregoire de Nazianze smais qui est si obscur, qu'il est diffisiègle péssa. de Scregoire de Nazianze smais qui est si obscur, qu'il est diffi-

cile de s'y appuyer.)

Cypecp, 64.7, 'L'undre de l'Eglife établi par les Canons & la tradition divine, 1843...

1843...

1844...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845...

1845

ce, ] & entre autres à Gregoire Évelque de Nazianze, rour le Ballepa pall a prier de venir affilter à l'election de lon fucceffeur & le Clergé pria fort particulierement Gregoire de ne le pas abandonner

en un tomps fi dangereux.

Naces-14. Gregoire conordifoit rop combien 1 importoi à l'Eglife da-175 y tour Suit dans le fegé de Clarfre, pour y pes contribue 8.4ep-174. de tout fon pouvoir, & la vué des dangers qui menaçoient cette metropole par la mort de fon palleur, Juy domoir beaucoup 1745. Il de la mort de fon palleur, Juy domoir beaucoup 1745. la mort de fon palleur, Juy domoir beaucoup travailloit alors, Juy offoit prefique toute efperance de fe pouvoir trafoprere judique 3 de pour l'affiller pluras il ne Judial gas de propriet judique 3 de pour l'affiller pluras il ne Judial gas de

traváilloit alors , luy offoit prefigue toute esperance de le pouvoir transporter jusqu'à elle pour l'assister, [mais il ne laisla pas de faire tout ee que la foiblelle de son corps pouvoit luy permettre.

Il n'estoit pas en peine de savoir à qui il pouvoit donner son

[Les lettres qui nous restent encore de luy; mais qui sont assu-

SAINT BASILE.

L'an de J. C. 370. rément de la main de S. Gregoire son fils, justifient pleinement toutes ces choses. ] Nous avons celle qu'il récrivit à l'Eglise de Nazep. 22.p. Cefarée, & qu'il dit estre pour les Ecclesiastiques, pour les 746,5, nic is ni moines, "pour les personnes de qualité, pour le conseil & pour

ationaries tout le peuple. Il leur represente l'importance de l'affaire dont P.783. il s'agissoit. 'Il leur promet d'aller pour cela à Cesarée si sa santé P.716. le luy permettoit : Que s'il ne le pouvoit pas , il s'acquitoit de son devoir en leur representant que le Prestre Basile estoit la personne la plus digne d'estre eluë; qu'il protestoit devant Dieu que sa vie & sa doctrine estoit tres pure, & qu'il estoit ou feul, ou plus qu'aucun autre, capable de resister aux tempestes & à l'infolence de l'herefie: Que fi l'on suivoit cet avis, il seroit present de corps ou d'esprit à l'ordination de Basile, ou plutost qu'il luy imposoit déja les mains ; mais que si l'on agissoit en cette rencontre par des interests de parti & de famille, & que la violence d'une populace l'emportast encore sur la raison, s comme dans l'election d'Eusebe ; ] les autres feroient ce qu'il leur

plairoit, mais qu'il n'y prendroit aucune part. 

#### ARTICLE XLIV.

Troubles Gbrigues pour la chaire deCesarée; Dignité de cette Eglise

E n'estoit pas sans sujet que Gregoire craignoit que les a factions & les brigues n'empeschaffent une chose aussi utile à l'Eglife qu'eftoir l'election deSaint Bafile: 18c elle ne réuffit Nationale, pu pas sans difficulté, ni sans un grand combat, & une forte opposi- 342-d. tion de l'envie. L'Eglise de Cesarée estoit regardée comme le «paz p.785.d. centre de toutes celles d'alentour, non seulement à cause de la gloire qu'elle avoit d'avoir toujours conservé la foy orthodoxe, mais encore parceque Dieu luy avoit toujours fait la grace de demeurer unie. & d'eviter les schismes & les divisions dont tant d'autres avoient esté travaillées: C'est ce qui faisoit craindre que Basap + P47. l'Evefque Eufebe estant mort, ceux qui cherchoient depuis long. 48. temps à y semer l'ivraie de leur heresie,ne prissent cette occasion, pour arracher par leur méchante doctrine, la pieté que l'on y avoit plantée dans les cœurs avec de grandes fatigues, & pour en diviser l'unité.

Mais elle effoit encore le fujet de l'ambition de beaucoup de Natapas.p. personnes, ] 'puisqu'elle estoit, selon l'expression de S. Gregoire "87 d. Blood, p. 63 al de Nazianze, la mere presque de toutes les Eglises Il est certain Mar.con.

L'an de J. C.

qu'elle estoit metropole de toute la Cappadoce: Mais il y a mef- 370. me des personnes tres habiles qui soutiennent qu'elle estoit la mere & la capitale de tout ce que les Romains comprenoient fous le diocefe de Pont, [c'est à dire la Cappadoce, la Galacie, la petite Armenie, toute la coste du Pont, la Paphlagonie, la Bi-That I seak thynie, I've qui faifoit onze provinces du temps de Theodoret

# Bland p. 665. [& comprenoit plus de la moitié de l'Afie mineure.] On pretend meline que S. Gregoire, consideré par la grande Armenie comme son Apostre, ayant receu l'episcopat de S. Leonce Archevesque de Cesarée, obligea tous ses successeurs à recevoir leur dignité de la mesme Eglise. [ Ainsi l'Archevesque de Cesarée estoit selon eux, un veritable Patriarche, aussi-bien que ceux d'Alexandrie & d'Antioche. Il n'y avoit dans les Conciles entre l'Everque de Jerusalem & luy, que celui de Thesfalonique que l'on soûtient avoir eu la mesme dignité; & on pretend que jusques au Concile de Calcedoine, qui fournit en quelque forte l'Evesque de Cesarée à celui de Constantinople, il a joui de tous les droits de patriarche, avant que ce nom fust en usage, c'est à dire du pouvoir de convoquer les Conciles du diocese, & d'en Nalcarapta, ordonner tous les metropolitains.] S. Gregoire de Nazianze dit

que S. Bafile avoit fous luy cinquante Corevesques,& il est assez Gro.fic. visible qu'il entend par là les Évesques ses suffragans, Or dans toute la Cappadoce on ne trouve pas plus de quinze ou feize

[Voilà quel estoit à ce qu'on tient, la dignité du fiege de Cefarée ; de forte qu'il ne faut pas s'étonner s'il arrivoit souvent Nat.or.19.p. de grandes difficultez lorsqu'il s'agissoit de le remplir. I Car ce 310.d. n'estoient pas les plus saints, soit du Clergé, soit d'entre les Religieux,qui avoient la principale part dans ces elections, comme il eust esté à souhaiter mais c'estoient souvent les plus riches & les plus puissans qui en estoient les maistres, "ou une populace &c. emportée & deraifonnable, fur qui l'argent pouvoit presque

> .[Ces dereglemens se rencontrerent dans l'election de S.Basile auffi-bien que dans celle des autres.] Car quoiqu'il fust aisé de

e d.

juger que personne ne meritoit mieux que luy d'estre elevé à la dignité d'Archevesque,& que tout le monde en sust convaincu, neanmoins l'Eglife fe vit agitée par une fedition d'autant plus er so.p. 342.d. deraifornable qu'elle estoit plus violente. Les premiers du pays s'opposerent au choix qu'on vouloit faire de sa personne, & ils or. 19. P. 311.b. furent favorifez par les plus méchans de la ville. L'envie porta

dans ce parti des personnes dont la faute estoit honteuse à route l'Eglise, c'est à dire une partie mesme des Prelats.

S. Gregoire de Nazianze regardant donc autour de luy pour Bafepapa? voir s'il ne trouveroit personne pour l'aider dans le desir qu'il 42. avoit de défendre l'Eglife de Celarée contre ceux qui ne cherchoient qu'à la ruiner,& de luy procurer un pasteur qui fust veritablement selon la volonté & le cœur de Dieu, jetta les yeux fur Saint Eusebe de Samosates, qu'il savoit avoir une soy tres pure, & un grand zele pour les Eglises. Mais ne pouvant l'aller trouver à cause de son âge, il luy envoya le Diacre Eustathe avec une lettre tres animée du zele de Dieu pour le prier de le venir confoler par sa presence & donner à Eusebe un successeur capable de gouverner le peuple de Dieu. Il luy témoigne qu'il avoit un homme en vue qui ne luy estoit pas inconnu, & dont l'election, s'ils la pouvoient faire réuffir, leur feroit un grand merite auprés de Dieu & du peuple de Cesarée. Enfin il le conjure de venir en haste, & de prevenir les incommoditez de l'hiver : [d'où l'on peut tirer que l'on avoit déja passé le milieu de l'an-

née au moins.] 'S. Eusebe de Samosates vint en effet à Cesarée J & S. Gregoire ep. 154 p. 151.b de Nazianze le marque,lorsqu'il dit Jque l'Esprit de Dieu avoit Nazionzo. P. fait venir des pays étrangers pour affifter au facre de S. Bafile, 343.d. des Prelats celebres par le zele qu'ils avoient pour la pieté. Son ep 19, p. 793.b. courage remplit de joie tous ceux qui souhaitoient l'election de S. Basile. Il termina l'affliction & le desespoir des Orthodoxes. & l'Eglisede Cesarée quitta à son arrivée les habits de sa viduité

pour prendre une robe de joie.

#### ARTICLE XLV.

Saint Bafile est elu Archevefque de Cefarée .

OR SQUE les Everques furent affemblez à Cefarée pour Nat. ep. 8 3. P. , l'election, ils prierent S.Gregoire le pere d'y venir, sans luy 786.d. avoir fait favoir auparavant ni le dessein qu'ils avoient de s'affembler, ni pourquoi ils s'affembloient, ni quel temps ils avoient pris pour cela. Ce procedé ne térnoignoit pas qu'ils eussent des fein d'honorer leur confrere, ni qu'ils souhaitassent beaucoup sa presence. S'ils le demandoient, c'estoit une ceremonie dont ils n'avoient ofé se dispenser. Mais il estoit aisé de juger qu'ils ne fouhaitoient pas fort de le voir , & que s'il venoit , ils se tien-

370.

L'an de l C.

SAINT BASILE.

droient chargez de luy. Gregoire leur en fit paroiftre son ressen. 3704 timent dans la lettre qu'il leur récrivit, ajoutant que neanmoins p.787,a,b, il s'en mettoit peu en peine ; '& paffant à l'election qu'on traitoit, il continue à nommer avec eloge son tres cher fils Basile, furquoi il fait les mesmes protestations que dans sa lettre à l'Eglisé de Cesarée. Mais comme ceux qui rejettoient S. Basile prenoient pretexte fur sa foiblesse, il répond agreablement qu'ils ne cherchoient pas un athlete, mais un Everque; & qu'aprés

104

tout, Dieu pouvoit fortifier & foûtenir les plus foibles. o:.20 p,342.d-'Il vit enfin ses souhaits accomplis; & quelques intrigues que les hommes puffent faire, ils ne purent pas empescher que l'Esprit de Dieu ne les furmontaît. Gregoire mesme eut part à cette P-242-Re

victoire,& quoiqu'il fust accablé de vieillesse & de maladie, son amour luy fit faire un effort pour aller jusqu'à Cesarée, & aider Note 33-

or 19 Particul à cette election par fon fuffrage, 'fans lequel elle n'eust pas réuffi. Il s'arracha du lit s'il faut ainfi dire, où fes incommoditez le retenoient, pour aller à Cesarée, ou plutost pour y estre porté : fon corps à demi mort pouvant à peine respirer encore :

'mais il confideroit qu'il ne pouvoit mieux couronner sa vie & honorer sa vieillesse que par le service qu'il rendroit à l'Eglise. en combatant pour elle dans une occasion si importante. Il raicunit donc dans un âge si avancé, il força sa maladie, il quitta le lit pour courir, il s'arma d'une vigueur toute nouvelle dans sa foiblesse, & son courage donnant de la joie à tout le monde, sit

esperer un heureux succés de son entreprise. S. Gregoire son fils écrivit en mesme temps à S. Eusebe de Sa-

mosates,dont la force & le zele avoit animé celui de son pere. Il luy témoigne la joie qu'il a de sa venue, par les louanges extraordinaires qu'il luy donne : 'mais il luy promet que cette joie augmentera beaucoup dans luy & dans l'Eglise de Cesarée, lorsque cette metropole aura receu un Evesque digne d'elle, digne de ceux qui l'ont jusqu'à present gouvernée, & digne des mains d'Eusebe. Il parle du voyage de son pere en la personne duquel il le visite, ne pouvant pas le faire alors, pour ne pass'exposer aux langues des méchans, mais dans peu de temps il courra de toute fa force pour l'embraffer.

'S. Gregoire le pere eftoit parti de Nazianze dans une extreme foiblesse: la littiere où on l'avoit mis sembloit estre son tomor, 19 P.311.d. beau, & il estoit dans la resolution de mourir avec joie dans une ep.29.p.793.d. fi fainte entreprife, s'il effoit necessaire d'y mourir. Son fils effoit or. 20. P. 34.3. dans la mesme disposition, 'Mais l'un & l'autre ne laissoient pas

SAINT BASILE. L'an de J. C 170.

d'esperer que par la protection du Saint Esprit, '& les prieres si ep.19 p.793.d. puissances de Saint Eusebe , il reviendroit plus fort & plus vigoureux qu'il n'y estoit allé . En effet on eust dit que le travail luy or 20,9,343,4 rendoit la fanté, & que son courage ranimoit son corps déja 19.0-311.d.

'Il conduisit & regla toutes choses, a & enfin le S.Esprit ayant oras.p.311.d. hautement vaincu en faveur de Bafile par le moyen du grand 407.20, P.342d. Eusebe, & de ce nouvel Abraham, il luy imposa les mains, il P343.4. oignit sa teste de l'huile sacrée, il le plaça dans le throne [ ar. or.19 P.311.d. chiepifcopal : ] & estant encore fortifié par ces fonctions qui fem. or. 30 p.343.4. bloient le devoir abatre; )& si on l'ose dire, par la fainteté mesme de celui qu'il avoit facré, il s'en retourna dans sa littiere, non plus or 19 p. 311.d. comme dans un tombeau, mais comme dans une arche fainte & divine.

[On ne peut douter que cette promotion de S. Basile n'ait esté un grand fujet de joie à tous ceux qui aimoient l'Eglise. ] Saint Athad Pal, p. Athanase[qui en estoit alors le soutien , ] témoigne la sienne , en 953.4. disant qu'il falloit remercier Dieu d'avoir donné à la Cappadoce en sa personne, un Evesque tel que chaque province souhaitoit d'en avoir . 'Il l'appelle son tres cher frere, & un veritable ad Jack A.p. ferviteur de Dieu [Il fit particulierement paroiftre l'estime qu'il 951,d. en faisoit, en défendant sa conduite contre ceux qui la blasmoient; & nous verrons encore dans la fuite d'autres preuves de l'union qu'ils avoient ensemble.

[Les Evesques de la Cappadoce devoient encore avoir plus de joie que les autres, de l'election de S. Basile : l'Cependant plu- Nat. er. 19,20 p. figurs d'entre eux ne l'ayant pas favorifé d'abord, ne purent 312 a 344 e 1846. encore l'agréer aprés qu'elle fut faite : ce qui fervit quelque temps d'exercice à sa patience & à sa douceur, comme nous le dirons dans la fuite.

## 

ARTICLE XLVI,

De quelle maniere S. Basile a gouverné son peuple.

'S AINT Basile ayant esté elevé de cette sorte sur le throne Nationale.

del Eglise de Cesarée, ne trompa nullement les hautes 343.6. esperances que l'on avoit conceues de luy . Il se surpassa alors b. autant luy mesme, qu'il avoit auparavant surpassé les autres, '& d. les grandes occasions où sa charge l'engagea, servirent à faire eclater davantage la grandeur de la piete. Il crut tenir fa dignis 4, Hift. Eccl. Tom. 1X.

SAINT BASILE.

téde Dieu, non des hommes; [ & qu'ainsi il n'en devoit user que felon les regles de Dieu.

Mais avant que d'entrer dans la fuite des grandes actions de ce Saint, qui regardent principalement ce qu'il a fait pour l'Eglife univerfelle, & raporter felon l'ordre des temps ce que les historiens, & luy mesme plus qu'aucun autre, nous en ont appris : il est raisonnable de donner quelque idée de sa conduite episcopale, où nous aurons occasion d'inferer diverses parricularitez dont nousignorons les temps, & aufquelles nous ne pouvons pas donner de liaison avec la fuite de sa vie. Car comme un homme n'est pas capable de gouverner une Eglise particuliere. s'il n'a auparavant appris à conduire & à regler sa maison; aussi l'on peut dire qu'un Évesque n'est pas digne de prendre part à la sollicitude de toutes les Eglises, s'il n'a premierement fait voir & fon zele, & fa douceur,& fa prudence dans le gouvernement de l'evesché que Dieu luy a particulierement commis. Voyons donc de quelle maniere S. Bafile s'est acquitté de cette premiere obligation avant que de passer au reste. Nous en trouvons peu de monumens, parceque les historiens s'appliquent peu à remarquer ce detail des actions des Saints, quoique ce foit fouvent ce qu'il y a de plus propre pour nous faire connoiltre l'eminence de leur vertu, & le plus utile pour nostre instruction . Tout ce que nous pouvons faire, est de remarquer le peu qui s'en trouve dans les lettres.

Il n'est pas necessaire de s'arrester beaucoup sur ce qui regarde sa personne, en ayant déja parlé asser amplement. Nous voyons peu de chofespour ce qui regarde sa maison & sa famille, qui ne pouvoit pas eftre fort nombreuse, puisqu'il estoit souvent en peine de trouver du mende pour les messages les plus necessaires, & que fouvent encore il manquoit de copifte, comme nous l'avonsdeia remarqué. De sorte que les revenus de son Eglise ne l'empeschoient pas d'estre pauvre, & de sentir les incommoditez de la pauvreté, en manquant de ce qu'on peut dire estre necessaire à un Evesque charge de beaucoup de soins & d'assaires, comme il estoit. Mais il paroist que ce qu'il avoit degents estoit gouverné avec une exacte discipline, j'puisqu'il dit qu'il n'avoit plus ni fecretaires, ni copistes, parceque de ceux qu'il avoit instruits, les uns estoient incapables de travailler à cause de leurs longues maladies, & les autres estoient retournez à leur

Ri Cep. 341.p. 314.4,6,

ep.178.p.192 di ancienne maniere de vivre. Nous avons encore deux billets 120 p.193,e.d. fort jolis qu'il écrit à ses copistes, pour leur dire d'écrire droit

& nettement .

#### SAINT BASILE.

III ne feroit pas necessaire de rien dire en particulier, pour marquer le foin & l'affection qu'il avoit pour fon peuple : la qualité de pere & de patteur sans laquelle estant Evesque, il n'eust pu estre Saint, exprime tout ce qu'on peut dire sur ce sujer. On ne laissera pas neanmoins de voir avec plaisir une partie de ce qui s'en trouve dans ses écrits. I 'On voit par son ouvrage sur les her.h. 1. P. 16. de fix jours, que le foin qu'il avoit de nourrir ses brebis de la parole & alias, divine. la luy faifoit quelquefois expliquer le foir & le marin en des jours ouvriers & cela non à des Ecclefiaftiques, ou à des Reli- P.25-26-37-2. gieux, mais à des artifans qui estoient obligez de gagner tous les jours leur vie par le travail de leurs mains: & cependant fon au. h.s.p.46.c.d. ditoire estoit si rempli , qu'il le compare à une mer, à cause que le bruit confus formé par les différentes voix des hommes, des femmes & des enfans dans la priere, ressembloit à celui que sont les vagues en se brisant contre le rivage; mais à une met calme & tranquille, dautant que les vents de l'herefie n'avoient pas le pouvoir de la troubler. Il dit autrepart que comme une nourrice dont le lait est tari, plapason

est contrainte de donner encore sa mammelle à son enfant pour l'empscher de pleuter par cette sinsidation inutile, plutott que pour le nourire ; il est aussi obligé de line entendre se voix à lon peuple pour sinssaire, au l'autre qu'il avoir de l'ecouter plurost que pour l'institure, de quoy une longue mabalie qui avoir epuile toutes ses forces. Javoir rendu incapable : Et neunmoins in le aitle ous de leur sinse ensuite une son belle exolica-

tion d'un plaume affez difficile.

"Il decrit dans une lettre les excellentes pratiques qu'il avoit e 494,900 x. detables dans foi Eglife, fain se mettre en pine fi ceuxqui cherchione à ceulure les actions. Decuvione d'y introduire che nouveauxe. Fortiquen feit il ne faific que fuirvere qui fe prariço it dans l'Egipte, la Libye, la Thebalte, la Palettine, l'Arabe, la Pience, la Syrie, la Cenneguer, éx quantiré d'autrent de prices avoir que le lorge et de la preside. Il fair fa confidence de prices avoir que le lorge et de la preside. Il fair fa comfetion devant Deu avec une vive douleur, une grande composcition, éx des torrende la mess. De la price il patie à la priducide, et le parage en deux cheurs pour channer a devau trement. Par ce mo, enils fe fortifient dans la moditation de la parole de Deux, éx conférente leur am de dans le reculeillement éx dans l'attention. Un d'autre eux et changé de commencer ce que lon doit channer: le sautres continume éx lu prépara-

O ij

#### SAINT BASILE

dent. Ils paffere ainfi le refle de la nuit en faifant fueceder la piererala pálmodie, ela fa plámodie à la pierec Jusual de jour eft venu, pous offrent à Dieu le pieaume de la confession comme d'une méssion bouche de d'un méssion exeurie che cause méssion le regrete de fa fautes par des paroles qui luy sont propers de particuliers. Il l'ireni à s'hushater quon n'eust jamas d'autres chosé a reprocher à tous les Prelats, que des établissemes de cette nature ; la

Il remarque en un endroit, que son peuple efloit allé prier en un eglité des Mattyres (peut-effire en cell de de S. Eupléque de se compagnons,) Re qu'il y a voir paffé depuis minuit jusques à midis, à adorer Dieu, de A chanter les loidages. Pour lu yil effoit ce-pendate allés une autre eglité affec eloignée, o di ayant acut principal la fungie, il vius fuir le midi. Eccle des Mattyra, de il rouva principal de la compagne del compagne del compagne de la compagne del compagne del compagne de la com

ep.280 P.270.

Dans une lettre celebre, "ou plutoft dans un fragment où il Nort 3reporte diverfee pratiques de l'Eglié touchant la participation de l'Eucarifite, il dit que la pratique de la fienne eltoit de communier le mércréi, le rendreid, i e famedi, d'A dirimanche de chaque fernaine, d'e encore les autres jours fi l'on celebroit la fette de quelque Martyr.

### 

De quelques lettres écrites par Saint Bafile, pour l'instruction de diverses personnes.

Ballep, 386.p. 320, 381. [ ] L avoit soin d'instruire ses enfans par ses lettres ; aussi-bien que par ses discours ; comme on le voit par plusieurs] qu'il crit tanxost à un nouveau battizé pour l'exhortet à conserver soigneusement la grace & l'innocence qu'il venoit de recevoir ;

#### SAINT BASILE

'tantost à un homme qui vivoit en Chrétien dans les armées , ep.407, p.415. pour l'exhorter à perseverer toujours dans la pieté, & à augmenter encore l'amour de Dieu dans son ame, 'tantost à un malade, ep. 166.p 186. pour l'affurer que s'il veut s'établir dans une pieté ferme & folide, tous les troubles & toutes les incommoditez de la vie ne pourront jamais alterer sa tranquillité & sa paix ; 'tantostà des ep. 387. p. 381. personnes qui le consultoient sur la doctrine qu'ils devoient sui- 182vre parmi tant de sectes qui pretendoient toutes avoir la verité; 'tanrost à ceux qui souffroient quelque persecution, pour se re- ep. 237-p. 23:1 rantolt a ceux qui iounroient queique penecution, pour le 10.

166.0.165.

166.0.165.

167.114.15.0.

168.0.165. à des feigneurs de condition, pour leur dire que s'ils veulent 235-23'estre grands & glorieux dans le ciel, aussibien que sur la terre, ils doivent continuellement se souvenir de celui qui est l'auteur de leur grandeur & de leur fortune; 'tantost à un de ses amis ep.352-p.347pour approuver l'eloignement qu'il avoit des charges & des dignitez seculieres, '& luy confeiller neanmoins d'accepter cel- P 348. le où Dieu l'engageoit d'affeoir les tailles dans une ville, puifque s'il s'en acquitoir comme il faut, il y acquerroit beaucoup de merites : 'Et en effet la maniere dont cette personne se com- ep.352-72142. porta dans cette fonction, justifia le conseil que le Saint luy avoit donné.

Un jeune homme de Cappadoce nomme Firmin, è qui avoit ex-sa p-27,1.6. refolu de fe retirer avec des folitaires, ou au moins de fe coaten-fredu de retire avec des folitaires, ou au moins de fe coaten-fredu de retire comme fes anceftres de manier les affaires de fa ville, ayant à ce qu'on divict changé de deffien, pour s'en aller avec fon grand-pere, & se mettre dans les armees, S. Bafile qui effoit fon ami particuler hy écritie pour l'en detouner, & le prie de l'affurer luy mefine de la fusifieré de ce broits fil effoit faux mais que s'il effoit vertable, il l'apprendivie d'autre part, & qu'il n'avoit pas be foin de s'electres, [ c'est à dire qu'il renonpoit à fon amisé.

La mefine affection qu'il avoir pour fon peuple, l'obligaoir audit à s'employer autant qu'il pouvrie à y mainentir la paix, len esastent appaifant les querelles qui naifloient entre les particuliers , ou en demandant à fes amis le partoin Ch 1 gance de ceux qui les avoient offenica, 'comme il lait admirablement dans la lettre à epade p 12 hadronique', ou en intercedant auprès des maiffres en faveur m<sup>3</sup><sub>2,3</sub>, paparés, de leurs fevireurs fil extrivi par deux fois à Callifthene, pour le he, pour en raiser avec douceur des fevireurs d'Enforque qu'il 2 à d'esphape 12 voient offenic. Se qui s'effoient recinez auprés du Saint pour im-

SAINT BASILE.

avoit d'amis dans la ville, pour obtenir de luy qu'il se contente de la peur qu'il leur avoit saite, sans porter plus soin son ressentment.

rpaspaste. Il parle dans une lettre d'une fille qui avoit renoncé au monpaspas, de & au mariage, pour le confacrer à Dieu/& qui ce femble avoit se file faite Diaconife. Mais n'ayant pas eu alfez de force pour chaffer de chez elle un homme tres décrié, qui la venoit voir quelquefois, cet impudent la diffam dans toute la ville, & mel-

> me afficha publiquement un écrit contre elle à la porte de l'eglife, [ pretendant peuteftre qu'elle luy avoit promis mariage,

ou qu'elle avoit encore esté plus loin.]

Son impudence fur un peu chaftice par les loix, maisi lne laiffe, pas de renouveller fes médiances. De fore que Saint Basíle qui euft cru pecher luy mefine de laiffer ce peché impuni, le priva de la communion de l'Egiffe [ Neammoins afin que la punition du coupable n'allaft pas justiqu'à l'exces, 3 il pria la perfonne oftendement de la communion de l'agiffe pas justiqu'à l'exces, 3 il pria la perfonne oftendement de la communion de l'agiffe pas l'agiffe

fée de laiffer à Dieu la vegennce de ce crime, [ fans le pourfaiétas/drips\* ve par la regueur des lois; ] Mais del lay apports des raisons fi fortes pour montrer qu'elle ne pouvoir s'en diffenfire, qu'il n'ent rien à réponder : De forte que quand on le pris depuis de luy écrire pour l'empecher de pourfuivre cette affaire, ] a s'en excusa en répendare qu'il n'avoir pas leur d'étyerer de rien ob-

tenir d'elle, & que comme il ne pouvoit pas livrer des criminels aux magiltrats, il ne pouvoit pas aufii leur arracher ceux dont la punition elfoti neceffaire pour empefeber les autres de tomber dans les mefines fautes.

97-365-7-355- 'Il écrit à un pere engagé dans les folies du paganisme, pour le 356- prier de ne point trouver mauvais que son fils eust embrassé la

religion Chrétienne.

\*\*pad3-a16-p.\*\* Il écrit plufiours fois à une dame qu'il appelle Eleuthere, pour 275 179.

\*\*apad3-a16-p.\*\* Il y donner divers avis fur fa conduite, \*\* &c fur celle de fa fille.

\*\*b Cette dame effoit parmi des perfonnes peu affectionnées au

ep. 15. p. 15. Saint f& peutettre dans la villede Neocefarée J. Cell apparemep. 15. p. p. s., ment la mefme qui est appellée Julitte Eleuthere, laquelle le
Saint avoit taéché d'attrier dans son monastere fc'est à dire dans
celui de fa seux.

45-35-5-3-27. Comme un pere doit corriger les defauts de fes enfans, 3 l'es Saint voyant que les collecheurs des tailles exigeoient des payfans des fermens qui pour l'ordinaire elfoient faux , & que par ce moyen le peuple se dannoit en s'accoutumnant au pariure, fans que les collecheurs en tratisfent aucun avantage; il séleva fortes.

----

ment contre ce defordre. Il le condanna & dans toutes ses predications & dans ses entretiens particuliers; & enfin il en écrivit à un officier, pour luy protester en presence de Dieu & des hommes, qu'il estoit obligé d'empescher ces exactions de sermens entierement inutiles, & qui attiroient la colere de Dieu fur le euple. [On peut voir ce que S. Augustin dit sur ce sujet, dont S. Chry follome patle auffi tres fortement. 1

#### ARTICLE XLVIII.

S.Basile écrit diverses lettres de recommandation & de consolation.

'A FFECTION qu'on témoigne aux personnes dans leurs , interests temporels, ne sert pas peu pour leur gagner le cœur, & les rendre plus susceptibles des instructions dont ils ont besoin. C'est pourquoi S. Basile ne negligeoit pas cette sorte de fervice; & une grande partie de ses lettres est employée à recommander aux personnes puissantes les affaires de ses amis. Mais neanmoins on peut remarquer que d'ordinaire il écrit pour des pauvres ou des perfonnes opprimées par la puissance de leurs adversaires, satisfaisant ainsi à un autre devoir de la charité pattorale, qui est d'estre le pere des pauvres & le protecteur des foibles. 7

C'est ainsi qu'il recommande ceux de Caprales comme des Bassep 233-psents pauvres & tout à fait accablez. Il fait la mesme chose en 4 ep. 37. P. 141. faveur d'Ariarathe, [ ville de Cappadoce felon quelques uns , ] 141 '& de beaucoup d'autres qu'il feroit long & inutile de marquer ep 277 p.271 en particulier. Ell prie un officier d'ecouter ce qu'un homme luy 43,9 410,41ep. devoit reprefenter de l'état des pauvres, & d'executer ce qu'il papi, alep. luy avoit promis auparavant. Il écrit de la mesme maniere à un 179,0.19 ji 30, autre sur une terre de l'Eglise, qu'il appelle la possession des pau- 2 20,210,0432. vres.411 écrit à un de ses amis pour un étranger, qui avoit, dit-il, b. étrangers: à quoy il ajoute qu'il prenoit un entier interest au bon 95fuccés des affaires de cette perfonne. 'Il recommande auffi a vec beaucoup de foin les interests d'un excellent Gouverneur de Bassep 1722.p.

Cappadoce qui fuccomboit fous la calomnie, & mesme d'un au- 345-316. tre nommé Maxime, \* quoiqu'il paroiffe qu'il avoit perfecuté ou «p.356.p.350» l'Eglife ou la juftice.

Julitte dont nous avons déja parlé, estoit ce semble assez mal e ep.250.p.258. Nore 15. dans fes affaires. Elle "avoir entre autres un creancier qui l'ayant b. ep 182, p. 273.

35 1 376 177.P. 366.367. ep.258,p.178.b. SAINT BASILE.

obligée par écrit de le payer dans un certain terme affez court, blep. 187. P. 277. 'avoit neanmoins promis en presence de S. Basile & d'un officier, a ep. 182 p. 278, qu'il ne la presseroit pas, a mais qu'il luy donneroit tout le temps necessaire pour vendre son bien avec ceux qui estoient interesđ. fez dans la mesme affaire; 7& que quand il auroit receu une cer-

taine fomme, il luy rendroit divers papiers.

clep.187.p.177. Cependant quand le terme écrit fut échu, il la pressa si sort, fans le foucier de ce qu'il avoit promis, qu'elle fut obligée d'en écrire à S. Bafile. Il fut touché de cette infidelité. & en écrivit au creancier une lettre affez forte, pour le prier de ne pas manquer à la parole qu'il luy avoit donnée.

ep 187.p.278,s.

p 439.2,b.

Il écrivit auffi à Julitte pour l'exhorter à esperer en Dieu de p.177.178. tout son cœur, & afin de ne rien omettre de ce qu'il pouvoit saire pour elle, il écrivit à un homme de pieté & fon ami particulier, nommé Hellade, pour le prier de servir cette dame auprés ep.422.p.438. du Prefet, fur lequel il pouvoit beaucoup. Nous avons une lettre

au Comte Hellade, où il le prie de recommander au Prefet l'affaire qu'une veuve sa parente sort incommodée & chargée d'un enfant, avoit contre les heritiers d'une autre femme [Cette veuve peut bien estre la mesme Julitte dont nous parlons, mais l'as-

faire qu'elle avoit alors, est différente de l'autre. ] 'Car S. Basile pretend ici qu'ayant payé le capital de sa dette,on ne luy devoit point demander d'arrerages, celle à qui elle devoit, & qui estoit

morte alors, luy ayant accordé cette decharge. C'est aussi un des devoirs de la charité episcopale de conso-

ler les affligez; & Saint Bafile s'en est acquité avec soin, s'comme 347 P-341-345 on le voit par plusieurs lettres qu'il écrit à des personnes , pour ep 102 p.111. les consoler de la mort de leurs proches. C'est le sujet de la let-221. tre 202 à la femme d'Arinthée, écrite, comme nous croyons, fur ep 186 p. 198. la fin de l'an 372, & Arinthée fon mari estant mort depuis, il luy 197. écrit encore une lettre fur ce fujet, où il remarque auffibien qu'Ammien, la grandeur & la force de corps qu'avoit ce grand General: mais il luy donne beaucoup d'autres louanges plus confiderables, & remarque que par les exhortations de sa femme il avoit purgétous ses pechez dans l'eau du battesme peude temps avant sa mort. Il avoit eu quelque union particuliere avec 378.

luy, comme on voit par une lettre qu'il luy écrit en faveur d'un de ses amis. ep 101, p. 24 q. Il écrit encore une fort belle lettre à un pere fur le fujet de fon fils, qu'il avoit envoyé faire ses études en quelque endroit où

il eftor mort dans un age fort peu avancé. Il luy donne le titre

de bienheureux, & ne craint point d'assurer qu'il est monté au ciel. Il l'appelle son fils à cause de l'ordre de J. C, ce qui marque parque,

qu'il estoit Evesque.

Il écrit à peu prés sur le mesme sujet à NeCtaire & à sa semme, ep. 18. 149.p. c'est à dire sur la mort de leur fils, s mais il semble qu'il n'estoit 203 106. pas encore Everque, Jpuisqu'il dit qu'il avoit appris cette mort ep. 151. p. 103. b. par une lettre de l'Evelque . Il dit que cette mort avoit éteint ep. 189, p. 205.0 une race illustre, & affligédeux provinces, la Cappadoce & la Cilicie: [cequi pourroit faire croire que Nechaire à qui il écrit est celui mesme qui sut depuis sait Archevesque de Constantinople en 38 r. Car il estoit d'illustre naissance, & de Cilicie mais d'autre part il n'estoit encore alors que catecumene, au lieu que blep, 188, p.204. celui ci effoit Chrétien, auffibien que sa semme & son fils: si nous ne difons qu'il eftoit Chrétien comme beaucoup d'autres l'estoient alors, faisant profession de croire en J.C, sans recevoir le battefine. 'Il y a quelque chose de declamateur dans la lettre ep. 189, p. 205.e. à la femme de Nectaire. Peut-estre que Saint Basile estoit encore jeune en ce temps là. Tout le reste est fort beau & fort digne de luy. ]

# the streets of refer the stree

ARTICLE XLIX. Du foin de Saint Bafile pour la ville de Cefarée ; & de fer lettres à Libanius .

[TL n'eut pas moins de soin pour son peuple en general que pour les particuliers. Nous verrons dans la fuite ce qu'il fit dés le commencement de fon episcopat en faveur de toute la ville de Cefarée, lorsqu'on pensa la ruiner par la division de la Cappadoce .]'Il écrivit encore en une autre occasion, afin de luy Bassepasa p. obtenir un delai pour quelque argent qu'elle estoit obligée de 345. fournir aux cofres du Prince.

Il luy rendoit les mesmes offices de pere & de pasteur dans les fleaux dont Dieu la punissoit. Yll mande à Eusebe qu'il ne ep.267.p.265.c. pouvoit l'aller voir tant que la famine dureroit, estant obligé de demeurer dans la ville, soit pour assister ceux qui souttroient, foit pour compatir à leurs maux.

'Il arriva une autre fois, qu'aprés une année fort pluvieuse, div 8.1.2.p.349. l'hiver n'ayant eu que des gelées continuelles fans aucune neige ni aucune pluie, box le primtemps ayant esté fort sec & 8 p.351. fort chaud, la pluspart des ruisseaux & des fontaines se tari- p.319-350-Hift. Eccl. Tom. 1X.

rent, en fartequ'en avoit mefine peine à trouvre de l'eau pour parties.

19-10-les de l'en l'en faire au dit fous brute par la fechereffe. \*Le Saint verfi des larmes de tendreffe en voyant cette defolation.

19-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18-11-11

18

leur prochain les œuvres de mifericorde .

Co fut peut-eltre en cene cocasion qu'arriva ce que raporte Ny (de Bade). C'agentir ed Ny (leg, Que la ville fe trouvant menacée de la famine, dautant que la fechereffe continuelle de l'hiver avvior (old toute deprancée de rine recueille), e là soit fe proflema devant Dieu , & par la force de fes prieres appais fa colere, arrefita le flesu dout il les avoir espouvence, & die re effere cette fechereffe de l'agentir de

qui attrifiot tour le monde.

B. Gep 144.P.
1254.
La mefine afficition patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficition patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficition patemelle qu'il avoit pour les
1254.
La mefine afficition patemelle qu'il avoit pour les
1254.
La mefine afficition patemelle qu'il avoit pour les
1254.
La mefine afficition patemelle qu'il avoit pour les
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il avoit pour les Fideles
1254.
La mefine afficie patemelle qu'il

cp.446-0777e. fophille, 'qui avoit autrefois efté fon maître, 'b& pour lequel il éps.45-0776b. témeignoit en toutes rencontres beaucoup d'étime. ( Cét le fujet d'une partie des lettres 'que nousavons de l'un à l'autre , Norz. 16

qui font toutes pleines des lollanges qu'ils se donnent mutuellement, & d'autres petites choses peu importantes.]

en 44 p. 19-18-2. Libanius demande dans une S. Balife, un discouraçu'il avoit equipalis. fait contre l'ivrognerie , [6c que nous avons encore. ] il nous appired dans une autre qu'ayant vu ce Saint' par occation, il l'avoit is 75 que fort preffé de luy explaquer Honnere, ou au moins le commen- "Poine cement de l'Iliade. mais que ce Saint s'eloit mouale de cette

demande.

p-154-p-156.\* Ayant une fois affaire de chevrons pour couvrir un baffirment, il voulut pour les obtenir plus facilement de S. Bafile, le piquer d'honneur en raxann les Evefques d'avantes. Ré de gents dont on ep-154-p-164-de per pouvoir inten itere. L'Esaint, autant qu'il paroit le par à réponsable de la consenir de l'acceptable de partie de l'acceptable de la consenir de l'acceptable de la consenir de l'acceptable de la consenir de l'acceptable de

fe, ne prit point ce reproche en raillerie, mais s'en offensa ferieufement, & le rejetta fur les fophiftes, qui mettent, dit-il des imposts fur la parole, qui font payer la taillé à leurs dicéples & trariquent de leur eloquence. Il ne laisse pas de luy promettre 300

chevrons. [Cette lettre est la 144. Ainsi la plussart des autres, qui paroissent en estre des suites, appartiennent certainement à l'episcopat de nostre Saint.]

### 

Affection de Saint Basile pour les Religieux

I S AINT Bafile ayant tant d'affection pour fon peuple, n'avois garde d'en manquer pour ceux qui en faitieire la plus
fainte & Li plus illutire partie, je veux dire pour les Religieux,
dont il avoit de sa quaravant efté le pere de le fondateur. Il témoigne dans une lettre que nous avous dés citée, j'qu'une des 
Bafactions de le le commis le repressions, étoit qu'il avoit des Retres plorieux, d'en qu'il eufl feulement foubairé qu'il enfetile plus
vertiable, c'eft à dire que la vervue de les Religieux enft egalé
celle des Peres de l'Egype, de la Palettine, & de la Meriporamie,
encomparajiné négleux, d'el nous ne fommesque des enfans.

[ Il Confirme encore autrepart oc que nous difons, qu'eftant Evelque il avoir des Religieux avec luy à Cefarée.] 'Car un nommé Henaclide qui avoir refolu de fe retirer dans la foltrude avec 
1998. S. Amphiloque, l'etlant venu voir de la part de ce Saint, pour luy 
demander quelque savis, il le retire avec luy pour l'intiruire &

le conduire dans la pieté.

is conduire dant la peter. (Main quelque faisfaction que cette fainte compagnie luy put domer dans Céntre melline, il ne laition pas de foughter toujourn après la selicite ou il avoir gouthes dans la folitus Cett epsappit.

De la compagnie de la compag

'Il écrivit aux magistrats pour les faire jouir de l'exemption des ep.304-p.197.c. fubfides, que leur pauvreté leur rendoit abfolument necessaire;

& Saint Gregoire de Nazianze écrivant pour le mesme sujet à Naz.car 43.p. Hellene, dit que ce qu'il luy accordera, il l'accordera à Basile, 110.C. & que ce qu'il accordera à ce Saint, dont il fait l'eloge, il l'accordera à J C.

[ Ainsi les grandes occupations que causoit à S. Basile le soin de son diocese, & le maniement des plus importantes affaires de l'Eglife d'Orient, ne l'empeschoient pas de penser encore aux delices de la folitude, & à tant de Saints qu'il y avoit elevez

dans la vertu. 1

Entre ceux là estoient sans doute Feste & Magne, dans lesquels il avoit planté la pieté lorsque leurs ames estoient encore toutes tendres & toutes pures. Il avoit nourri en eux cette sainte plante par ses prieres, & il avoit la joie de la voir arrivée par l'affiftance de Dieu, à une parfaite maturité, & en état de produire de beaux fruits C'est pourquoi les considerant comme ses disciples & ses enfans, il ne les pouvoit oublier quelque eloigné qu'il fust d'eux, & les entrerenoit avec joie par ses lettres pour les exciter à s'ayancer toujours dans la vertu, & à se rendre dignes par leur docilité & de l'instruction des hommes & du secours de la grace.

ep. 238.p.242.2. Il écrit à un superieur de monastere, comme il paroist, & peutestre à S. Piere son frere, qu'il se rejouit de ce qu'une personne qu'il luy envoie, avoit quitté le trouble du monde pour se retirer avec huy, & s'unir à la compagnie des serviteurs de Dieu: il dit

qu'il luy confie cette personne.

'Ayant conseillé à des solitaires, comme nous avons dit autrepart, de se joindre ensemble pour sormer une sainte communauté,où ils pullent se soûtenir & s'animer les uns les autres à la vertu, l'affection qu'il avoit pour eux luy fit souhaiter de retourner encore les voir, pour les exciter à executer une si fainte entreprise. Mais ne le pouvant pas alors, il y envoya une personne de sa part, & leur écrivit en mesme temps, pour leur faire voir l'utilité du conseil qu'il leur avoit donné, & les exhorter à n'abandonner jamais la foy des Peres, quelque follicitation qu'on leur en pust saire, puisque sans cela toute leur bonne vie seroit inutile.

ep.63.p.96.b. 'Il avoit auprés de luy non seulement des Religieux, mais encore des compagnies de vierges qu'il elevoit & qu'il formoit à p.96,b.c. la pieté : ce qu'il avouoit avec joie, quoique la calomnie fust assez

Baf,ep,210.p. 312,

ep.295.p.287.

malicieuse pour semer de faux bruits contre la pureté de leur conduite Saint Gregoire de Nazianze témoigne affez qu'il avoit Naziona p. fait ce faint établissement lorsqu'il n'estoit encore que Prestre 340,d. fous Eufebe. Et c'est fans doute ce mesme monastere, de vierges Guid. Lay. bib. qui estoit gouverné par ses nieces dans Cesarée , & dont l'eglise P.t.a.p.61.2. effoit dedice sous le nom des Quarante Martyrs, desquels il y avoit mis des reliques.

[Mais le foin qu'il avoit pourcelles-ci, ne luy faisoit pas negliger celles qui faisoient la mesme prosession de pieté en d'autres Lieux . Car il semble que les Chanoinesses à qui il écrit la lettre 300, ne foient autre chofe que des Religieules, 3 ce qui paroit Bales 102 principalement par la lettre 302 à Theodore Chanoinesse, où 195. l'on voit que cette personne qui estoit d'une illustre naissance, avoit fait une protession particuliere d'observer exactement toutes les regles que l'Evangile nous preserit jusque dans les moindres chofes. Elle effoir peut eftre dans le monastere de Sainte Macrine. Pour les autres ; 'il paroift seulement que c'estoit des ep. 100. P 191. personnes à qui on avoit donné de mauvaises impressions de la foy de S.Bafile, comme auffi on avoit rendu leur foy suspecte à ce Saint Mais l'Evefque Bofphore qui s'effoit uni avec S. Bafile ep.262p 260.5. en l'an 372, ayant vu les uns oc les autres, leva tous ces soupçons ep.300 p.291. reciproques, & fit voir qu'ils effoient faux On peut seulement juger que ces Chanoinesses, quoique orthodoxes dans leur cruyance, avoient neanmoins quelque aversion du mot de Confubitantiel. Car Saint Bafile emploie la lettre qu'il leur écrit , à p.292.193. justifier ce terme, mais d'une maniere fort douce & qui ne pouvoit bletler personne. 'Il leur parle encore en peu de mots de dis p. 193verses erreurs touchant le Fils & le S. Esprit.

# 43 (heal) (heal) (heal) (heal) (heal) (heal) (heal) (heal) (heal)

ARTICLE

Soin de Saint Basile pour les pauvres : Il fait bastir un bospital &

C I l'un des plus beaux titres d'un Evesque, est selon S Justin, Just ap 2.9.99. d'eftre le tuteur & le curateur des pauvres, [ily a peu de Saints qui ait mieux merité ce titre que S. Bafile. Outre ce qu'il avoit fait pour les pauvres avant fon episcopat, comme nous avons vu , dans deux differentes famines : outre ce qu'il a dit en leur faveur en tant d'endroits de ses ouvrages dont on a fait "un Chrétiene fi riche extrait : outre diverses lettres que nous avons encore de

luy, pour le foulagement ou des foibles ou des pauvres ; l'hofoi-

tal qu'il fit bastir, a rendu sa charité illustre dans tout l'Orient. & l'a fait continuer plusieurs siecles]

Nag. of. 10. p. 359,b,c.

Si vous avancez un peu hors de Cesarée, dit S. Gregoire de Nazianze, vous verrez comme une nouvelle ville, une demeure de la charité, un commun threfor des riches, où les exhortations de Basile ont fait repandre non seulement ce qui servoit à la superfluité & à l'abondance, mais mesme ce qui estoit employe pour quelques necessitez de la vie. C'est là où la muladie se souffre avec joie, où la misere mesme paroist heureuse, &

1.120,p.359.d. où la charité est eprouvée & se reconnoist pour veritable. Pour moy, continue ce Saint, je ne voy rien de si merveilleux que cette voie accourcie qu'il a tracée aux Fideles, pour affermir leur falut, & ce chemin facile qu'il leur a ouvert pour monter an ciel.

d|360,s,

S. Gregoire remarque ensuite qu'on ne voyoit plus ce triste-& miferable spectacle des lepreux, dont la presente causoit au-paravant de l'horreur plutost que de la pitié: [ ce qui fait voir a'npéssitab, que cet hospital estoit principalement pour les lepreux ; ) & eneffet l'oraifon du mesme S. Gregoire, intitulée De l'amour de la pauvreté, qui est faite à l'occasion de l'hospital de S. Basile,

\* Nazion30.p. 360.b.

s'étend extremement fur la mifere des lepreux, & sur la charité Thorn 14-0.16. qu'on leur doit. Aussi Theodoret remarque que Saint Basile prenoit d'eux un foin tout particulier: & fon amour pour eux alloit si loin, que sans considerer sa naissance & sa dignité, il ne dedaignoit pas de les baifer & de les embrasser comme ses freres, non par vanité ou par oftentation, de quoy il estoit tres eloigné, mais afin d'exciter les autres à n'en avoir pas d'horreur, & à ne pas craindre d'approcher d'eux & de les toucher, pour leur rendre l'affiftance & les fervices dont leur mal avoit befoin ..

Baf.ep. 371-p. 361,c.

Saint Bafile avoit neanmoins fait cet hospital pour tous ceux à qui leur foiblesse & leurs incommoditez rendoient necessaire le sécours des autres, & mesme pour recevoir les étrangers qui ep 394-p-4034. passoient : 'd'où vient qu'il prie S. Amphiloque [ en l'an 374, ]de le

venir rendre celebre par sa presence se en y logeant.

C'est avec raison que S.Gregoire l'appelle une nouvelle ville; ep. 372. p. 362,d. car si Saint Basile a suivi le dessein qu'il avoit en le fondant, Jil y avoit de quoy loger toutes les perfonnes necessaires pour le soulagement des malades, des medecins, des gardes, des gents pour porter les fardeaux, d'autres pour conduire les infirmes, tous les métiers & necessaires & utiles pour la vie, & des bastimens pour les exercer, ce qui embellissoit extremement ce lieu, auparavant desert & inhabité. C'est pourquoi lors mesme qu'il en faisoit e encore les preparatifs, il s'en sert déja pour se justifier contre ses ennemis, & demande à Elie gouverneur de la province, qu'on s'efforçoit d'exciter contre luy, si un homme qui entreprenoit un ouvrage si utile pour le public, & si honorable à ce Gouverneur melme, ne meritoit pas d'estre honoré & estimé, plutost que d'estre maltraité & chassé de son Eglise.

[ Cet ouvrage doit fans doute avoir esté commencé dés l'an 371 ou 372, l'puisque Heraclide venant à Cesarées en l'an 373 au ep 392 p 392 d. plustard, comme nous verrons, dit qu'il se retira dans l'hospital, I qui par consequent devoit estre alors ou fait ou fort avancé. Il falloit de grandes depenfes pour cette entreprise, mais la charité ne trouve rien d'impossible; ] '& nous verrons que Valens Thátt.14.0.16. avoit donné de grandes terres à Saint Basile pour les pauvres le- P613.d. preux dont il prenoit foin.

'Le Saint y venoit fort souvent, \*& il avoit soin de faire par ses Basep. 392.p. excellentes instructions, que ceux qui estoient pauvres de corps, a Ny (de Balen le fuffent auffi d'esprit & d'affection: de forte que leur pauvreté 493,4. estoit illustre & heureuse, à cause qu'elle leur procuroit le don & la grace du veritable royaume. S. Gregoire de Nysse appelle 4. cet hospital un tabernacle du témoignage, que le Saint, à l'imitation de Moyfe, avoit dreffé dans les fobourgs de Cefarée,

'L'hittoire remarque qu'il eftoit encore fort celebre long- Soz. 1 6 c. 34.0. temps depuis, & qu'on l'appella la Bafiliade, du nom de fon fon- 691.6/Comb/, dateur. Prapide l'un des plus celebres folitaires de la Cappado-Soz, p 691, b. ce, en a eu la direction dans sa vieillesse, avec le soin de plusieurs villages, [c'est à dire qu'il estoit Corevesque, & il semble que le foin des pauvres & des hospitaux ait appartenu à cette office.]

S. Basile ne bornoit pas son amour pour les pauvres à ceux de Niz.or, 20,p. la ville. Il l'étendoit sur tous ceux de la campagne, & il excitoit 360,b. partout les chess du peuple, [c'est à dire peut-eitre les riches & les Curez, là les affifter à l'envi l'un de l'autre, avec une liberalité genereuse, & une sainte emulation Et il semble que ces Corevesques eussent chacun un petit hospital pour son détroit . ] Car il prie un officier de recevoir favorablement la priere qu'un Coreverque luy devoit faire pour les pauvres, d'aller voir l'hospital de son departement, & de decharger de toute imposition une petite terre qui appartenoit à cet hospital.

La devotion de S. Basile luy fit bastir non seulement un hospi- Basen 171. p. tal, mais encore une eglife magnifique avec un battiment tout 361,c.

SAINT BASILE. alentour, dont le haut effoit reservé pour l'Evesque, & le bas

estoit pour les serviteurs de Dieu sc'est à dire pour les Ecclesiastiques ou pour les solitaires qui demeuroient avec luy.]

'C'est peut-estre "pour les ouvriers qui travailloient, à cette Norz 37eglife, qu'il prie une dame nommée Thecle, de luy envoyer du vin, parceque toutes les vignes de son quartier avoient esté ge-

ep. 154 p. 252 d. Ićes, par la rigueur de l'hiver precedent, 'peut-estre celui de l'an 271 [& ainsi cette lettre seroit du commencement de 372.]

Exactitude de Saint Basile pour l'ordination des Cleres.

[ DOUR ce qui regatde le gouvernement des Ecclesiastiques, ] 'S. Gregoire de Nazianze dit que S Bafile avoit fous luy cinquante Corevesques, & quoique ce nom semble marquer en cet endroit les Evelques des petites villes fuffragantes de Cesarée, il est certain d'autre part que S. Basile avoit plusieurs Bifep.418.p. Corevesques qui gouvernoient sous luy son diocese, & qu'il assembloit quelquesois à la seste de S. Eupsyque.

«pı81.p.194.2.

d.c

'Ces Corevelques avoient droit d'établir les ministres inferieurs, & l'ancienne couzume de l'Eglife, estoit qu'avant que de mettre au rang des Ecclesiastiques ceux qu'on y vouloit elever, les Prestres & les Diacres qui demeutoient avec eux, examinoient foigneusement leur vie & leur conduite, & en faissoient &c. leur raport au Corevelque, qui aprés avoir receu leur fuffrage, en donnoit avis à l'Evelque, & ensuite les immatriculoit. Mais cette coutume s'estoit depuis alterrée, Les Corevesques ne se soucioient plus d'avertir l'Evefoue de la promotion des Clercs, & permettoient aux Prestres & aux Diacres d'admettre dans l'Eglise ceux qu'ils vouloient,& par quelque motif qu'ils le fissent, fans en faire aucun examen. Et comme beaucoup de personnes cherchoient à se saire Ecclesiastiques pour eviter d'aller à la guerre, on voyoit quantité de Clercs dans les villages; & quand il falloit que les Corevesques en nommassent pour le ministere de l'autel, sc'est à dire pour estre faits Diacres ou Prestres, Jils avouoient eux melmes qu'ils n'en trouvoient point de capables.

Saint Basile voulant donc remedier à ce désordre, renouvella pour l'avenir les Canons des Peres, declarant que ceux qui seroient admis sans avoir en son avis, seroient laïques; & pour le paffé .

paffé, coloma à fer Corevéques de luy emvore les noms de tous les Clercs, de que villaga lieloficar, par qui lis avoice, in esta ellé admis, "quelle eltoir leur professo, «Que pour coux qui printerior à noine esté admis par des Prustres depuis la première "haice; in consecue de la dispira par de Prustres depuis la rang des idones de exclusi du Clerge par les Corevéques, qui pourroiene neatmoiss les y recevirir, s'ils les en trouvoient dignes, aprés les avoir bien examinez.

[Co foio & certe exactitude qu'il apportoi dans l'election des ministres inferieurs, peut faire juget avec quelle precaution il agistic dans l'endination des Diacres & des Pretires; 3 & nous es 313,7 116, avons sir e siget une excellente lettre qu'il céric à une person. 370 en de condition & fon ami particulier, nommé Netaire, qui l'avoir apparemment prés de faire un homme Presser à la recommandation à quoy il ne garde de consenir.

Entre les Prettres qu'il a fais, nous ne conordifons que Sain Nylé Mue, Pierre son fiere, [ qui ethoi fan doute tres digne de cette elec. 

13 time.] Il l'ordonna lapparemment des le commencement de son episcopat : & depuis ce temps la, l'obligation de vivre conformement à fa dignité de leur caractere, eltans pinne la l'amour que ces deux Saintsavoient déja pour la vertu, ils se trouverent engage, à vivre dans une perfection & une fainteré encore plus

grande.

\*\*Pallade dit que ce fut Saine Baßle qui ordonna Lecteur Evagre Laufe, 16.9,
de Pont, qui le rendit depuis fort celebre. Il effoit d'Ibere, [ ou 100 ea.b. plutoft d'Ibore, ville proche du monaftere de Sainte Macrine, oh
Saßle pouvoit Pavoit connu. ]

ARTICLE LIII.

Vertu des Ecclesiastiques de Cesarée sous S. Basile .

I voir en mefine temps la reputation & la fainteté du dépuisse.

L'erique d'un reille grande & collent, (\* ce qui paroit affice par 4g-epp-ins.

Everque d'un reille grande & collent, (\* ce qui paroit affice par 4g-epp-ins.

Everque d'un reille grande & collent, (\* ce qui paroit affice par 4g-epp-ins.

Everque d'un reille grande & collent, (\* ce qui paroit affice par 4g-epp-ins.

Everque d'un reille grande & collent, (\* ce qui paroit affice d'appere de Collent, (\* 1919-11).

Everi honoré de fei lettres, ) 'mais affice cloignée de Collent, (\* 1919-11).

Ever l'orient, (\* saint ét que pour reinspir 4.

En feit, d'intérnée de l'entre continuelle squi sélevioient contre l'Egific . Il reprisérate ce pilore comme un des princis d.

Eff. Éct Tra eff. X.

\*P-409.P-427.b. paux appuis de l'Eglife, comme un homme rempli d'une charité ferme & inebranlable pour Dieu, ami du S.Esprit, conduit par sa grace, & l'un de ses plus veritables adorateurs.

Cet Innocent se voyant donc affez âgé pour songer à donner ep. 119. p 311.d. ordre à son Eglise, ] '& desirant de connoistre celui qui la gouvemeroit aprés sa mort, s'adressa pour cela à S. Basile, & luy d|212.4.

demanda un de ses Ecclesiastiques pour le faire son successeur, luy protestant qu'il seroit son accusateur devant Dieu, s'il pegligeoit de rendre ce service à l'Eglise. 'S. Basile a pprouva son p.311.312 dessein: mais comme il en consideroit l'importance, il se crut

obligé d'apporter tout le soin possible; '& comme celui qu'Inp. 112.b.c. nocent avoit demandé, avoit à la verité de bonnes qualitez, mais estoit apparemment un jeune homme plus propre à aller d'un costé & d'autre, & à avoir soin du temporel, qu'à soutenir le poids d'un grand diocese ; 'il jetta les yeux sur le college des

Prestres de sa ville, & en choisit un fort ancien, qu'il appelle un vase tres precieux & un ensant du bienheureux Hermogene, un elu de Dieu, un homme capable de l'episcopat, d'un abord venerable, propre à instruire avec douceur ceux qui s'opposoient à la verité: 'un homme grave de mœurs, favant dans les Canons, tres

pur dans sa foy, qui observoit encore les regles de la continence & des exercices religieux, quoique la rigueur de ses austeritez l'eust presque entierement desseché; qui estoit pauvre & si peu accommodé des biens du monde, qu'il n'avoit pas mesme de pain à manger que celui qu'il gagnoit en travaillant des mains

avec les freres qui demeuroient avec luy.

Voilà celui qu'il presente à Innocent , & qu'il s'offre de luy envoyer quand il le voudra : [ ce que sans doute il n'eust pas fait fi aifément, s'il n'eust eu d'autres Prestres d'une vertu & d'un merite pareil à celui là . ] 'Et en effet il remarque qu'il y avoit d'autres freres, [c'est à dire d'autres Ecclessattiques, ] qui ga-gnoient avec luy leur pain à la sueur de leur visage. Dans une

autre lettre, il dit que quoiqu'il eust beaucoup d'Ecclesiastiques, il n'en pouvoit trouver aucun pour porter les lettres dans des pays eloignez, 'parcequ'ils n'estoient pas accoutumez à voyager, and minime & qu'ils n'aimoient pas à fortir; outre que la pluspart d'entre eux s'occupoient à des métiers sedentaires, & en tiroient leur nourriture . [ C'est ainsi que S. Basile apprenoit à ses Ecclesiastiques à observer le commandement de S.Paul, & à pratiquer ce

que les faints Evefques d'Afrique ordonnerent peu de temps

aprés.

Ce mefine endroit nous fait encore voir que S. Bafile obfervoir avez fina la contune que l'on gardoit du termp de Saint
Cyprien, de n'envoyer les lettres que par des Eccléfaffiques,
au moine lorqu'elle s'adréficient de EcVedjens. S'Bafile marque predque dans toutes és lettres le nom de l'Eccléfaffiques
que les potres. Ce vouvent de celui parqui il en a receu. Ec comme
qui les potres. Ce vouvent de celui parqui il en a receu. Ec comme
s'auffi S.Bafile fir venir un LeCleur de la campagne pour éctire à situation.

\*\*auff S.Bafile fir venir un LeCleur de la campagne pour éctire à situation de la

Entre fie Ecchfaciliques il loit beaucoup un Prefire nommé 0,739,7134.

Melex, quil appelle on copenteur dans let ravaux de Elsvangile, (X qui avoir, dir.d., affoibli volonairement fon cepti epit-per prefire fa chair en fevriude, à caude, de l'Evangile III eeve enoure beaucoup la vertu de Pennen fon paren, dort il 6º 3º 1

ferroit utiliement dans le gouvernement de fon peuple, & qui'l 1

donna pour Evrépue à l'Égilié de Saralest en l'an 72.3 Maistes e-\$1.00 epreproches qu'il fait à l'innortée un de les Covereque, effant, \$1.3

dir.il , fort indigné contre luy, font bien voir quelle purteé il

defroit dans le ministres de Dieu, puigliq il reprend fi everement un bomme auquel les plus partials feroient à princ comparables , êt dont le de-faur pafferrit dans les autres pour une

vertu. { C'est peus-effre ce messer. } 'I'imothée Correvelque de Lanfa.606, p.

vertus. Capadocq que Pallade appelle un homme fres considerable. \*\*

100.406.

V. Pallade Il avoit établi un monaftere, où "Elpide, qui depuis parut beaucoup dans la Paleftine, avoit paffé quelque temps.

Coup dans la Paleftine, avoit paffé quelque temps.

coup and a Facilitie, a votor para quesque tenns.

"Le menine Pallade releve beaucoup la vertu du faita Prefire engematide.

"Le menine Pallade releve beaucoup la vertu du faita Prefire engematide.

Le menine Pallade en la companio de la fina para prefixore de Julius Inpotat, esperin que de la fina la politación de Julius Inpotat, esperin que fina de la minima beaucoup en aventaauflentie, fa contiance, & fon a tificial tel fa correira qui confilito il

de cirine, & do curi tirini estura fa falidatea, & menine de quey
faite Faumonfe, a s'ayant jamais voulu rien recevoir de persone.

Comme la pulpara de Secdenfittudes de Basifice fotient pauvrea, il ne faut pas réconere du foin qu'il avoit de maintenir l'exempion des tails que les Empresure Unchézies leur avoiest
accondére, ce qu'on voir para une lettre au Prefir Modefie. Il est Basiquat, sitneamonian étrapa qu'il demande comme une garce, per lo mainte de la confience comme

il dit. Il n'avoir pas monts de foin de les défendes comme fun e
para par la fait pas de la defende cour fina et a s'entre de la clifende cour fina e
til dit. Il n'avoir pas monts de foin de les défendes cour fina e-pa-pa-pa-

justice. Il se plaint fortement à un homme de ce qu'il avoit autorifé & mesme causé la violence qu'on avoit saite à un Prestre, à qui on avoit ofté le feul moyen qu'il eust de vivre.ll le prie de faire promtement reparer ce tort, parceque si on ne veut pas faire justice, il la fera faire par l'autorité des magistrats, ausquels il en avoit déja écrit.

#### ARTICLE

Histoire de Paregoire Prestre, & de Glycere Diacre.

Als comme il ne faut pas esperer que tous les cooperateurs d'un Saint foient des Saints, Saint Basile employoit & la vigueur de la discipline, & la force de la charité, pour corriger ceux qui tomboient dans quelque faute. ] 'Ainfi ayant appris d'un Corevesque qu'un Prestre de la campagne non marié, nommé Paregoire, qui gouvernoit un grand peuple, avoit une femme chez luy pour le servir, contre le Canon de Nicée, il luy commanda de s'en separer, & de la mettre hors de sa maison, & luy interdit toutes ses sonctions jusqu'à ce qu'il eust obei , non qu'il prefumast quelque desordre dans ce Prestre qui avoit plus de 70 ans, mais à cause du scandale & du mauvais exemple que

cela donnoit aux autres.

Paregoire luy écrivit pour s'excuser sut son innocence & sur son grand âge, fur la necessité que son peuple avoit de son ministere, & fur ce que le Corevesque estoit son ennemi, taxant en mesme temps le Saint mesme d'estre trop facile à ecouter les calomnies . Saint Bafile lut sa lettre avec beaucoup de patience; mais comme il ne parloit point de faire fortir cette femme, il luy écrivit pour luy commander de nouveau de la mettre dans un monastère de vierges, & luy de se faire servir par des hommes; & il luy declare que s'il exerce ses fonctions sans se corriger, il fera anatheme, & ceux qui le recevront, denoncez pour

excommuniez par toute l'Eglife'.

ep414.p4354 Sa patience fut encore plus exercée par un nommé Glycere, ep413.p433c qui ayant ce femble efté Religieux, avoit efté fait par le Saint, Diacre de Venese paroice de son diocese, pour servir sous le Prestre de certe Eglise, qui estoit un homme venerable par son age & fa picté, & pour s'employer aux travaux necessaires pour l'Eglife, parcequ'il avoit quelque industrie pour les ouvrages des mains, estant du reste un esprit assez mal tourné. C'est ce qu'il

Baf.ep.rg8.p.

216,217.

fit paroiftre auffi-toft qu'il fut ordonné Car ne fongeant non plus à travailler que s'il n'y eust eu jamais rien à faire, il assembla de fon autorité quelques pauvres vierges, les unes de gré, les autres de force, qu'il conduisoit en troupe ayant pris le nom & l'habit de patriarche. On voit qu'il avoit quelque robe particuliere, & ep.414.p.415.b. qu'il conduisoit ces filles en chantant des airs. Il faisoit ces cho-ep-412-p4 22-eses non par aucune pieté, mais pour avoir de l'argent, & ne se foucioit ni de fon Curé ni du Corevesque, ni de S.Basile mesme; de forte qu'il mettoit le trouble & la confusion dans le Clergé & dans toute la ville. Il menoit de mesme de jeunes gents avec luy. p. 14-4.

'Enfin S. Bafile l'ayant envoyé querir pour luy faire quelque alass b. reprimende avec le Corevesque, il entraina autant qu'il put de ces vierges, & s'enfuit[avec elles]durant la nuit. Il fe rencontra que l'on faifoit alors"une foire à Venese; de sorte que tout le monde qui y estoit assemblé, vit passer cette troupe de filles qui fautoient & qui dansoient, en suivant les jeunes gents qui marchoient les premiers. Les peres fachant que leurs filles s'en pasta fuyoient, vinrent pour les retirer par leurs conjurations & par leurs larmes : mais Glycere les fit chasser & charger d'injures .

'Il fe retira chez un Gregoire qui paroist avoir esté un Evesque, p433.4. ami intime de S. Bafile, [ & je ne voy rien qui nous empesche de dire que c'est ou Saint Gregoire de Nysse,ou Saint Gregoire de Nazianze, d'autant plus que Jes lettres de S.Bafile fur ce Glycere, Nattep 205font auffi parmi celles du dernier, [ quoiqu'il n'y ait pas d'appa- 207, P. 900 902,

rence de les luy attribuer . ]

eriotes.

'Ce Gregoire, quel qu'il fust, avoit retiré chez luy Glycere & Bassep. 413. p. sa troupe, pour étouser cette affaire si scandaleuse, & en avoit 433 6 apparemment écrit à S. Basile en saveur de Glycere dont il parloit avec respect.'S. Basile luy mande toute l'histoire pour le de- etromper, & le prie de luy renvoyer Glycere, à qui il fera grace passed. s'il revient avec ses lettres de recommandation, & dans la soumission qu'il devoit; ou qu'au moins il renvoyast à l'Eglise [ de Cesarée ou de Venese]les vierges qui le suivoient ou que si elles ne le vouloient pas toutes , qu'il renvoyast celles qui le voudroient, & qu'il empeschast qu'on ne les retinst par violence; luy protestant que s'il agissoit d'une autre maniere, il violoit les loix de l'Eglise, & que si Glycere continuoit dans sa desobeissance. il le deposoit du diaconat.

Comme Glycere tardoit à revenir il écrivit une seconde sois \*P-413-P-434à Gregoire d'une maniere affez forte, & l'affurant neanmoins que fous fa caution Glycere & les autres pouvoient revenir fans

\*PATAPARS », rien craindre. 'Il écrivit à Glycere mesme pour le conjurer de revenir , luy promettant que l'intercession de son Curé & de beaucoup d'autres, luy obtiendroient sa grace, & que comme il l'avoit repris avec la vigueur d'un pere, il le recevroit aussi avec une bonté paternelle, s'il vouloit promtement revenir, mais que s'il différoit encore, il ne pouvoit plus esperer de rentrer jamais dans fes fonctions.

Que si Saint Basile avoit du zele pour la discipline de l'Eglise. \*PATZPA36. il en avoit auffi pour sa jurisdiction TDes miserables avant esté furpris dans une eglise, où ils voloient des hardes de quelques pauvres gents [ qui les y avoient peut estre miles en depost. ]ceux qui avoient soin de faire garder l'ordre dans ces lieux sacrez. se faisirent d'eux, & le Saint les fit relascher aprés leur avoir fait la correction qu'ils meritoient, dans l'esperance que la crainte des jugemens de Dieu auroit plus de force pour les empescher de retomber dans leur faute, comme il l'avoit souvent eprouvé que toutes les punitions que les juges leur auroient pu faire souffrir . Il fit faire l'inventaire de ce qu'ils avoient volé, pour estre mis au greffe civile, & en fit tirer une copie devant tout le monde. Il ordonna qu'on rendift à ceux qui se trouverent presens ce qui pouvoit leur appartenir, & qu'on gardast le reste jusqu'à ce qu'on le vinst redemander. Il se conduisit de la sorte en cette affaire estant perfuadé que les fautes qui se commettent dans les eglifes, doivent eftre jugées par les Évefques, & non eftre portées devant les juges seculiers.

'Mais le greffier civil qui devoit estre chargé de la garde des P-136, C.

P-436.437-

prisonniers, sen ayant peut-estre fait quelque plainte, le Saint, soit pour le decharger si on l'accusoit de n'avoir pas fait son devoir, foit pour établir sa propre jurisdiction, Iluy donna un acte par lequel avouant tout ce qui s'estoit passé en cette rencontre, il luy notifie qu'il a eu droit de le faire, & declare qu'il se tient si affuré de fa cause & de la justice du Comte, à qui la connoissanc e du vol devoit appartenir, qu'il permet au greffier de luy en faire s'il veut fon raport.

**\$3\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$** ARTICLE LV.

Conduite de Saint Basile à l'égard de ses suffragans.

Usques ici nous n'avons vu agir Saint Bafile que comme un Evelque particulies. Il est railonnable de marquer aussi quelque choie de ce qu'il a fair comme Archevefque de Cappadoce, & comme Exampue du Pous, pairigué no veu qu'il aire que reautorité; à quoy certainement il y a beaucoup d'apparence. Nous ne parfenonsemmonis dans cet article in de in division avec les Evefques de fai provincejni de fa dispute avec Anthinus, et al cel avitie de l'Armeneg, al el Taffine d'Dutfarte più de beautier de la vitte de l'Armene, al el Taffine d'Dutfarte più de beaule de l'armene, al el Taffine d'Dutfarte più de la visione de celle a sufquelles nous ne pouvous donner de la bision avec la fuite de l'hillière; a

Ayan appris que quelques uns de fes faffragans recevoient bacquésque de l'argente de cus quils ordonomien, il leur en écrit à tousen <sup>131</sup> general une lettre tres forte , où il dit que ceux qui vendent le don de Dieu à fathan, Re qui repovente d'argent, io tid evant, foit aprè l'ordination, font pires que Simon mefine; qu'ils font un trafie infame des chofei fprintuelles, dans l'équelles nous avons le Carpe & le Sang de JC, qu'ils meritent d'ettre privez de un pulliance; qu'ils font indigues de celbrer les faitus Mylties de l'appendie de l'ap

peut-estre l'affistance des pauvres, ] l'augmentoit bien soin de le

"Un autre Evefque l'ayant confulét touchant un plaideur, des vasspasséchicanes de ten faus fermens, duquell in y avoir pes moyen de fe tirer, comme le Saint le comordifiet affec luy mefime il luy répond qu'il havior pois à delibrere fur cela, & que cette perfonce effant apparemment delefperée, il ny avoir qu'à foulfiir fe sindifites comme une punition que Dieu envoyori; mais que - 0

pour ne point participer à son peché, il falloit le separer luy & zamun, toute sa samulle des prieres, & de toute autre sorte de communication avec les Ecclessassiques, pour voir si cette consulion ne le seroit point reorter en luy mesme.

ep.246.p.246.

Mais cette peine fe trouvant quelquefeis inutile contre l'endurifilment des percheus, l'écaine ordonne dans une autre lettre, qu'en ce ass il les faut abandonner entierement au demo, ne les denonques pour excommunez, d'ecleratar à tous ceux du lieu où ils demeurent, que l'on ne peut avoir aucun commerce avec eux dans tous les befeins de la vie. [La fuite nous apprendra comment il autorifa une fentence pareille, que S Athansie avoir fullminée contre un Gouverneur de province. J

Naz or,20 p. 369.c. Bul ep.2.p.45. Ce n'etdoient pas les feuls Prelatade la Cappadoce & du Poer qui avoient recours aux lumieres de Saire Balle fig. Betters nous font voir qu'il ethoit confulté de toutes fortes d'endroits. Saint Cregioire de Naziance, quelque habile qu'il fult entouses chofes, cherchoit ce qui luy manquoir fur les points les plus fublimes de la theologie dans la Sicrencé de fon armé commeleur union extreme qui bamifidir toute diffirmulation de leur commerce, luy donna la liberté de trouver qu'il manquoit enore quelque chofe à ce qu'il luy avoit envoyé, S. Balle luy répond avec une humilife aufil proinde que fincer.

Thdrt.1.4.c.27. p.701.c. # B1(cp.317.p 104.

Optime qui eltoit un celebre Archeveique d'Anticohe en Pilide, è luy évriu autif, pour la confulter fur l'explaction de quelques paffages de l'Ecriture. (S. Amphiloque Archeveique d'Icone fit fouvent la mefine chois, comme nous l'appendent dans la fuite. Nous le vernous auffi de Tleglit de Sprenopters dans la fuite. Nous le vernous auffi de Tleglit de Sprenopters pulseurs autres, felon que noître fuite nous engagera den parfer. ]

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Saint Bafile attire Saint Gregoire de Nazianze à Cefarée ; mais ne l'yoeut retenir.

{ IL faut venir enfin à ce qu'on peut proprement appeller l'histoire de S. Basile, c'est à dire à la suite des actions qu'il a faites durant son episcopat. Nous nous attacherons avec toute

Chr.Alp.568-576.  'La chronique d'Alexandrie qui raporte une grande partie de cette lettre , l'attribué à Saint Oyrille, [Maisec Saint a e-il la douceur & la clarté du flyle qu'on y voit ? Mais a c-elle suif la civilité odélagaire de S. Bafile ? ]

l'exactitude

170.

L'an de J. C. l'exactitude que nous pourrons, à fuivre l'ordre des temps comme le plus clair , quoiqu'il foit fort difficile en cette rencontre . Car quelque illustre qu'ait esté le nom de Saint Basile, on ne voit pas neanmoins que hors les demélez qu'il eut avec Valens, les anciens aient beaucoup parlé du détail de ses actions. Ainsi nous n'en trouverons presque pas de lumiere que dans ses lettres, qui sont extremement confuses, personne ne s'estant encore efforce de leur donner aucun ordre. On nous pardonnera donc si nous fuivonsen ceci des apparences probables, & des conjectures qui ne font pas tout à fait certaines, & si nous y faisons mesme diverses fautes, comme ceux qui examineront avec soin la mesme

histoire, le remarqueront sans doute. L'union si étroite qui estoit entre S. Basile & S. Gregoire de Nacotagn Nazianze, faisoit croireà tout le monde que Basile estant eu 344-2-Archevelque, Gregoire accoureroit en haîte à Celarée; & que Bafile ou le féroit le premier aprés luy, ou plutost l'affocieroit à la plenitude de sa puissance. Neanmoins quelque joie qu'eust «PAAP-7870 de S. Gregoire une promotion si utile à l'Eglise, il resolut de ne point aller trouver litost son ami, mais de reprimer son ardeur, or 20.p. 344.24 & de demeurer chez luy; 'depeur que les calomniateurs de S. alep. 14. p. 182. d. Bafile ne l'accufatient de raffembler auprés de luy tous ceux de sa faction par une precipitation indiscrette, & indigne de la gra-THE PARTY VITÉ episcopale. 'Il vouloit austi luy mesme "s'accoutumer à agir a

👊 🛪 🕬 avec sagesse & maturité, & ne pas s'exposer à l'envie . Il écrivit donc à S.Bafile pour excuser son retardement. & luy d.

promit de venir lorfque Dieu le luy commanderoit, & auroit chasse les ombres de ses ennemis & de ses envieux, 'qu'il expri- p.788.2. me encore fous le nom des lepreux qui vouloient empescher David d'entrer dans Jerufalem; ce qui ne devoit pas durer longtemps.

S. Basile ne sut pas content de ce delai. Il en sit des plaintes, or 20.p.314.2. & reprocha à fon ami qu'il le meprisoit beaucoup. Surquoi Saint ep.10.p.775.a.c. Gregoire luy récrivit la lettre 10, où il dit que c'est le seul "c amour de la philosophie [ & de la retraite ] qui l'empesche de l'aller trouver. [Cette lettre est egalément pleine d'esprit & d'estim e pour S. Basile . ] 'Ce Saint receut enfin les raisons de S. or 20 P. 244.2. Grego ire; 'ou bien, comme il le dit luy mesme, aprés l'avoir long- Basep. 33 P.59. temps exhorté de le venir secourir, il se tut lorsqu'il vit qu'il n'en 2. pouvoit venir à bout .

Quand il fut enfin venu à Cefarée, il ne vouloit point accepter Nazor, so, p. dit il, l'honneur de la chaire [que S. Basile luy offroit, ]ni la prese. 344 a. Hift. Eccl. Tom. 1X.

rence audessus des Prestres: [ ce qui semble marquer quelque 370, chose de plus mesme que la dignité d'Archiprestre ]'Il refusoit ces honneurs, tant pour ne point exciter d'envie contre luy, que pour ne pas donner des sujets de medifance & de murmure aux ennemisde S Bafile; '& ce Saint au lieu de le trouver mauvais. loüa melme la modeltie, aimant mieux eftre acculé de falte envers son ami, par ceux qui ne connoissoient pas les raisons de sa conduite, que de rien faire contre l'ordre de la raison son unique regle, qui reffentist tant soit peu l'assection & la complaisance humaine: [ d'où nous tirons que ce qu'il avoit ofiert d'abord à S. Gresoire effoit un honneur extraordinaire, & il femble affez probable qu'il le vouloit ordonner Evefque, pour estre son Co-

car. p. p. p.d.

S Grezoire femble dire qu'il avoit rendu des services considerables à S. Basile dans Cesarée . [ Mais il n'en marque rien en particulier.) On voit mesme que Saint Basile ne put obtenir qu'il Bassep 13 p. 30. s'arrestast auprés de luy ni pour toujours, ni pour une grande partie de l'année : de forte qu'il se lassa enfin de l'en prier .

> DISC-SINCERCRINGENCEROS CHICAGO CONTROL CONTRO ARTICLE LVII.

> Les Evesques de Cappadoce mecontens de l'ordination de S. Basile cedent à sa sagesse & à sa douceur.

Naz. or. 20.P. 344.2. Bafep,254.P. 253 b.

Es personnes qui troubloient, Saint Basile en ce commencement de son episcopat seltoient apparemment les Evesques de sa province qui n'avoient pas consenti à son election. Il semble que ce soit d'eux qu'il parle dans sa lettre 354, Joù il mande à S. Eufebe de Samosates que les Evesques de sa province estoient of interpos, tels qu'on les avoit crus,que Saint Eusebe estant parti [de Cesarée pour retourner à Samosates, jils estoient venus aussitost, avoient dit & fait diverses choses tout à fait fascheuses; & qu'enfin ils s'estoient retirez en confirmant le schisme qu'ils avoient fait contre luy.

Naz or. zo o. 244.6

Il employa toute fon industrie pour appailer cette division domestique; & S. Gregoire de Nazianze décrit excellement la maniere dont il se conduisit en cette rencontre. Il n'employ a point, dit il pour cela une flaterie basse & servile, mais une douceur mélée de force & de grandeur, comme ne fongeant pas seulement à se les reconcilier pour lors, mais encore à se conferver l'aurorité dont il auroit un jour besoin à leur égard comme

L'an de J. G.

leur metropolitain de laur Archevefque. Il demployait podie d'artifice bas d'unigires pour les apper, mais lis fe comenonis de leur émoigner de l'affection, de îl le faifoit messime plucoti par sea actions que par se paroles. Mais l'autorité qu'il gardoit avec eux n'avoit rên austi qui feutit le sfate de l'orgueil. Il leur faisse via voit paroviragir cortre cux s'feola la rigueur des Canons, de qu'il ne le vouloit pas. Neammoires e qui contribua le plus à luy founterre tout le monde, fut l'emisone de sa verru donc chacun effort contraint d'avoiter qu'il n'approchait pas. Ainsi conversir que s'edogre d'un fig grand Saint, c'étoite moneule, que l'unique mopen de s'e suver, estoit s'erodre uni svec luy. Su de l'oumertre à luv sere luy de s'el foumertre à luv sere luy de s'el foumertre à luv sere luy de les founters et le van le sur l

'Auffi ousceux qui s'etioient feparez de luy fe trouvant vainsupar leur voloné propre, fe hatioient de fe preveir les uns
les autres pour luy veini demander pardon, pour luy rémoigner
les autres pour luy veini demander pardon, pour luy rémoigner
les autres pour fluy exprise avein feit parouitre
plus décloipement & d'averfion, & pour efficer leur faute par
un plus grand proprés dans le vertur car céchoir l'unique moyen
de la faire oublierfà Saint Baffie auffi-bien qu'à Dieu Jlln erelfa
donc plus dans le felhime qu'un fort perit mombre de perfonnes,
dont le mai efloit incurable, & qui fe punificient eux mefines
par leur endurellifement dans le crime, comme le fer consisme

peu à peu par fa propre rouille.

Gregoire Evelque de Nazianze qui avoit eu la principale «11-9-11-12» part à no election, eut aufli part à fai vichorte. Les Pleats qui s'y efficient oppolez, honceux d'avoir effe vaincus dans cette occafion, & jalanze de l'autoriné que ce veilland avoit en toutes chofes, s'indisposirent contre lauy- écile en parioient messine fort mul
dissi lles vainquist encore par la patencie; écil el prouva qu'il
n'y a point d'armes plus putiliantes que la douceur éc la bengaité, & de ne point e d'armes plus putiliantes que la douceur éc la bengaité, & de ne point e d'armes plus putiliantes que la douceur éc la bengaité, & de ne point d'armes plus putiliantes que la douceur éc la bengaité, de de ne point endre l'autorité de la chiente de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité d'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité d'autorité d'a

[ Cesreconciliations neanmoins ne se firent qu'avec un affez long espace de temps. J'Car la lettre où S. Bassle se plaintà Saint Bassepaga-p. 334.

L'an de J. C. Eusebe du schisme de sa province, n'est écrite[qu'au commen- 370. cement de l'an 371, ]fur la fin de l'hiver qui fuivit l'election de Demophile, fait Evelque de Constantinople par les Ariens un peu aprés l'ordination de S. Bafile .

ep. 262.p. 160,b. 'Dans une autre lettre écrite au mesme Evesque de Samosates

à la fin de 372, S. Basile témoigne que les Evesques de sa communion, jil semble parler de ceux de sa jurisdiction, ] estoient exterieurement unis à luy, & neanmoins ne l'affiftoient pas dans la désense de l'Eglise, soit par paresse, soit par la suggestion du diable, foit qu'ils eussent encore quelque soupçon & quelque froideur pour sa personne: que pour luy il ne manquoit point de les

exhorter autant qu'il pouvoit, de leur representer le jugement de Dieu, de les animer tantost par lettres, & rantost de vive voix. 'Le bruit s'estant une fois repandu qu'il estoit mort, ils vinrent

¢,d.

aussitost à Cefarée; & le Saint s'estant neanmoins trouvé vivant, il prit cette occasion pour leur montrer leur devoir. Le respect de sa presence les toucha, & ils luy promirent toutes choses, mais dés qu'ils furent retournez chez eux , ils reprirent leur premier esprit La douleur de les voir agir de la sorte assligeoit sensiblement le Saint. C'estoit ce qui le faisoit tomber si souvent mala-

de . & l'empeschoit de reprendre jamais une santé parfaite [C'estoit peutestre en ce sens ] qu'il rémoigne que Musone ] Evesep.62 p.94 c. que de Neocesarée n'avoit pas concouru avec luy pour travailler à la paix de l'Eglife, à cause de quelques preventions qu'il avoit contre luy quoiqu'ils eussent la mesme foy, & que S.B.sisle ne cessast point de luy demander sa jonction pour combatre les

heretiques & il marque affez qu'il y avoit quelque commencement de schisme entre ces deux Eslises. DESTRUCTED DESTRUCTOR DESTRUCTOR DE SERVICIO DE LA COMPANSION DE LA COMPAN

ARTICLE LVIIL Recit de ce qui se passa entre S. Basile & Gregoire son oncle .

[ ] E ne sçay si l'on ne peut point raporter à ceci ce qui se passa entre le Saint & Gregoire son oncle, en l'an 371 & 372, autant que nous en pouvons juger. Voici ce que l'on peut tirer de trois

Bafep.46,p.73. lettres que nous avons fur ce fujet . ] 'Ce Gregoire , qui comme nous l'avons remarqué autrepart, avoit eu soin de l'education de Saint Bafile & eftoit alors Evefque auffibien que luy rémoiep.44.p.71.c. gnoit avec quelques autres de l'eloignement pour le Saint; ' &c 4 ep 46. p.74.c. 6 p 71.c. l'on voit qu'il s'eftoit mélé divers mauvais bruits dans ce diffe-¢ p.74-2.

L'an de J. C.

rend. Ils eftoient demeurez l'un & l'autre affez longtemps sans p. 2 s. k. c.d. s'écrire, & leur division estoit s'eandaleuse & dangereuse aux p. 7 s. b. e.

[II smble que S. Gregoire de Nyfle fe foir voulu rendre mediateur de la pair centre ux. III apporta à S. Bafle une lettre de e<sub>144,874</sub>, hoc. la part de fon conde. Bafle la receut avec beaucoup de joie, il en rendir graces Dieu. Q & la moura à plufieurs de fes amis. Maisi fix bien furpris befqu'il apprit que fon oncle defavoisit enricement cute lettre. [I ne dit pont par quelle nisfon fon frere fair fok cels, ni s'il le vouloit tromper, ou s'il fe laiffoit trompre lay meffine, quiqu'ell femble conte que e élotin luy qu'a voic

Son firer luy en apporta une feccode qu'il pretendoit que ofon oncle avoit envoyée par un de fes geits commé Aflere;
mais Anthime qu'il qualifie fon reverendiffine firere, J & qui
ainfi pouvoit eller l'Évelque de l'Iyanes, l'affura qu'elle ne venoit point de luy. 'Enfo fion fiere luy en envoya une troifeme apar un autro de les dometilegues nommé Adamanes, c'érité au departie de les dometilegues nommé Adamanes, c'érité au decocle, J 'qui demandoitent à avoir quelique conférence avoc le PataSaine.

Saine Baffen'eut garded e fier à un homme qui l'avoir déja 18-11trompé par deux fois il le contenta e luy écrire à luy mefine avec affez de reffentiment de fa fimplicité, comme il l'appelle. Re neamonis ne fiere, 'ét luy de iupe fi la lettre qu'il luy avoir 18-11euroyée ellois veritable, il y avoir déja répondu (dans les entretem qu'il pouveir avoir eut fire refer avec luy à l'occasion de les des la comme de la comme de la comme de la comme de la comme fon cocle, mais qu'il fallois qu'il en fuit pris "d'une maniere comcanable, ¿c'êt à d'ure que le Everque est ul définitor conferer

fon cocle, mais qu'il failoit qu'il en fuil pric 4 une maniere convenable, c'eft a dire que le Es Verigues qui definite conciere avec luy, arreftafere une les de un temps pour cela, de le printfere de 5 y crower par quelquin des lears. Il d'emogne à fon arant pas encore comme un conomi, il entil bien fuir de venir prendre quelque par à fe affaires. Ce l'afforde and l'emploi cui il 6 tronvoir empage, 6c qui accabloir la risbellei de fon corps de de fon ame, parcequ'il d'urpstifoir és fonces (Cet envire femble affez, for pour marquer que S. Bafile n'eftoir. Everque que depui peu, éta que fon frere ne l'eftoir pas encore. Durant que S. Gregoire failoit tenir à fon frere de fauffes lettres de la part de fon nocle, ou prestêre quelque chemps parcis. S. Bafile ne pou-

นะหรับขั้ พระพากร ระที่พลาก SAINT BASILE. L'an de J. C.

vant souffrir davantage le scandale que causoit à l'Eglise la di- 370. vision de deux personnes si proches, se resolut de rompre le silence que la conduite de son oncle l'avoit obligé de garder avec luy. I'll luy écrivit une lettre aussi humble qu'on se puisse imagi-

ner, & toute pleine de la charité & de l'amour de la paix qui bruloit dans son cœur, 'il rejette sur ses pechez l'eloignement de P.73. fon oncle, & le conjure avec toute la tendrelle possible de se ressouvenir de l'amour & du soin qu'il avoit eu autresois pour luy; de confiderer que la douceur fembloit estre son caractere

P.74-b. propre, & qu'elle l'obligeoit de donner aux autres cet exemple: Que s'il a fait quelque faute, ce qu'il ne croit pas, les avis qu'il luy donnera dans une entrevue sont necessaires pour l'en corriger: 'Qu'enfin c'est ce que l'edification des l'Eglises demande de luy; Qu'il le supplie donc de consoler son ame, soit par une visite,

foit par une lettre, foit en luy mandant de le venir trouver, foit en telle autre maniere qu'il luy plaira: Que pour luy ce qu'il souhaitoit le plus, estoit de voir sa pieté paroistre dans son Eglise, rejoüir & luy & fon peuple par fa prefence & par fes instructions

pleines de graces.

d,c.

[Son humilité obtint ce qu'il demandoit.] 'Son frere [ Gregoire] le vint voir par deux fois, & en la derniere il luy apporta une lettre de son oncle, ce qu'il souhaitoit depuis si longtemps. Il la receut avec beaucoup de joie, '& neanmoins il n'en fut pas entierement fatisfait, parcequ'elle ne s'expliquoit pas clairement. 'C'est pourquoi en y répondant il sut obligé d'en demander l'explication, & de prier son oncle d'y ajouter ce qu'il jugeroit à propros pour la conference, pour le lieu & pour le temps qu'il youdra choifir, 'estant resolu de luy obeir avec charité, & P-73-8de faire absolument tout ce qu'il plairoit à sa pieté de luy pres-

crire pour la gloire & pour le service de Dieu. [La conduite affez peu obligeante de Saint Gregoire de Nysse envers Saint Bafile, dont nous ne pouvons pas penetrer la raison, avoit sans doute sait soupconner entre eux quelque mauvaise

p.72.b.e. intelligence; ] 'puisque Saint Basile assure son oncle dés le commencement de sa lettre, qu'il l'avoit receu avec la joie que l'on doit recevoir un frere, & un frere tel que celui là, fans avoir rien changé de l'affection que la nature luy donnoit pour luy, & que mesme sa venue avoit soulagé l'infirmité de son corps, & les inquietudes de son esprit'Il ne laisse pas à la fin de témoigner qu'il P-71 #-

ne luy a point demandé d'eclairciffement fur la lettre qu'il luy avoit apportée, parcequ'il avoit reconnu en d'autres rencon-

L'an de I.C. 370.

tres, que les effets ne répondoient pas toujours à ses paroles : [ce qui paroift se raporter aux fausses lettres qu'il luy avoit fait renir. Il l'appelle en cet endroit son reverendissime frere, d'où a il semble qu'on puisse conclure qu'il estoit déja Evesque soc il le fut au plustard au commencement de 372.] Neanmoins S. Basile en 12 p. 70 d. donne aussi le mesme titre à des Prestres.

#### BACARUMENTAL BALLET SEEDS SEED ARTICLE LIX

Saint Basile prie Saint Eusebe de le venir voir: Il gemit des maux de l'Eglise; & entreprend de la secourir.

L'AN DE JESUS CHRIST 371, DE S. BASILE 1, 2.

HIVER qui suivit l'election de Demophile, & le voyage Basepassap. que S. Eusebe de Samosates fit à Cesarées pour l'ordination 252.d. de Saint Basile, c'est à dire celui qui commença l'an 371, paroist avoit esté fort rude, pui sque S. Basile dit qu'il y avoit déja deux mois qu'il effoit enfermé dans son logis, comme dans une ca-verne, à cause de la quantité des neiges. De sorte que le Saint d.c. ayant à écrire au mesme Saint Eusebe, eut beaucoup de peine à trouver quesqu'un pour luy porter sa lettre, qui est la 254. Il P-2514. parle de l'election de Demophile comme d'une chose nouvelle, mais que Saint Eusebe pouvoit déja avoir apprise. Il parle encore 6. des Evesques de sa province qui demeuroient toujours dans le schisme, & luy envoie des lettres qu'un Lecteur luy avoit ap- passangs. portées touchant les affaires d'Antioche, quoiqu'affurément S. Eusebe ne les ignorast pas, [ parceque Samosates est plus prés d'Antioche que de Cefarée. Il n'explique point ce que c'elloit que ces affaires d'Antioche. Je ne feay fi ce ne feroir point le v. s. Metere banniflement de Saint Melece; "car il paroift eftre arrivé vers ce

temps-ci. ] Saint Basile ajoute à la fin de sa lettre, que sa santé passe. n'estoit pas meilleure qu'à l'ordinaire; mais que son Église estoit en bon état, & qu'elle souhaitoit de revoir S. Eusebe lorsque le primtemps feroit venu.

[Nous venons de voir] 'combien nostre Saint avoit travaillé Nat.or. 20.p. pour établir la paix dans sa province, en se conciliant les Eves- 245-a.b. ques qui s'estoit opposez à son election : mais c'estoit trop peu pour un cœur embrafé comme le sien du feu de la charité. & qui n'aimoit rien tant au monde que l'union & la paix de l'Eglife : [car il femble que c'air esté son caractere particulier.] C'estoit, dis-je, peu de chose à Saint Basile de pacifier une province.

19,10.

Il entreprit un destein bien plus grand & plus magnifique. Bille 13t. Quelque humilité & quelque moderation qu'il gardast dans tout le reste, il ne craignit point de concevoir sur ce sujet la penfée de toutes la plus vafte & la plus sublime. Il eleva sa reste en haut, & tournant de toutes parts l'œil de son ame, il renfer-

c|Bafep.48.p. 75.de. Naz or, 20.p. 345.d|P. Aur.F

ma en luy tout ce que le foleil de la parole divine éclairoit alors. 'Il vit l'heritage que Dieu s'estoit acquis par son Sage, dechiré par une infinité de fectes & de partis, & ravagé par ce fanglier furieux qui est la figure du diable. Il gemit à cette vue: mais il ne crut pas que ce luy fust assez de pleurer un si grand mal , ni d'étendre ses mains vers Dieu pour le conjurer d'y apporter le remede, s'il demeuroit dans l'oifiveté & dans le repos. Il fe crut obligé de travailler de sa part à un ouvrage si digne d'un serviteur de Dieu, & de contribuer autant qu'il pourroit à la guerifon d'une maladie si dangereuse, 'fans craindre qu'on l'accusast de se méler de ce qui ne le regardoit pas, comme il semble que

233.c.d. Nar.or. 20.P. 316.4.

quelques uns aient fait. 'Mais il eprouva bientost, [comme toutes ses lettres le sont voir, qu'un cœur touché de triftesse est comme un os rongé par un ver; qu'il n'y a rien de sensible que la compassion; & que l'application de l'esprit est un seu qui abat le cœur & le sait sondre comme la cire. Il s'inquietoit, il s'affligeoit, il se blessoit de tout : Il effoit accablé de douleur comme Jonas. Il ne permettoit point à ses yeux de dormir, ni à ses paupieres de sommeiller. Il achevoit de confumer ce qui luy restoit encore de chair & de vigueur par les foins, par les inquietudes, & par le defir de trouver un remede aux maux de l'Eglise. Il imploroit le secours de Dieu & des hommes pour éteindre cet embrasement universel. & diffiper les tenebres qui couvroient toute la terre.

'Un des moyens qu'il prit pour cela, fut de terrasser les heretiques, & par ses excellens ouvrages, & par la force de ses discours. 'Mais il ajouta encore l'action & la parole ; il alloit luy mesme trouver les uns, envoyoit de sa part aux autres; engageoit d'autres à le venir voir; employoit les avertissemens, les remontrances, les corrections, les menaces, les reproches. Il agifloit pour des peuples & des nations entieres, pour les villes & pour les particuliers. Il cherchoit tous les moyens possibles de leur procurer le falut, & de remedier à leurs maux. Comme un autre Befeleel, il mettoit toutes chofes en ufage pour la construction de l'arche de Dieu; tout luy servoit pour l'orner & pour relever la beauté de cet ouvrage. [Il faudroit transcrire

L'an de J. C.

L'an de I. C. 137

tic.

droits où son cœur se repandant par sa plume, nous fait voir cet amour ardent qu'il avoit pour la paix ot l'union des Fideles. Mais il suffit que toute la suite de sesactions & de ses souffrances, foit une preuve continuelle qu'il n'a rien epargné pour la faire réuffir. 1

#### ARTICLE LX.

Saint Bafile prie S. Atbanase de travailler avec les Occidentaux pour le foulagement de l'Eglise d'Orient .

'ARDEUR que Saint Basile avoit pour la paix'& pour le Basile 48.7.754 ARDEUR que saint Baine avoir pour la paix ex pour le de.

foulagement de l'Églife, luy faifoit fans celle chercher les de p. 16.2 h. movens de luy procurer ce double bonheur; il crut qu'il n'y avoit rien de plus utile pour l'un & pour l'autre, que d'obtenir la jonction des Evelques d'Occident, esperant que s'ils vouloient témoigner pour l'Orient le mesme zele qu'ils avoient fait paroistre contre quelques heretiques d'Occident ; [ favoir Auxence, Saturnin, oc d'autres en Illyrie, ] ils pourroient faire beaucoup d'impression sur l'esprit des Empereurs & sur tous les peuples. Car pour les personnes puissantes à la Cour, [ comme ep.52.p.46 2. les Generaux Trajan, Terence, Victor & Arinthée, qui estoient Catholiques, Jil voyoit bien qu'ils n'avoient ni la hardiesse ni le nouvoir de parler au Prince en faveur des Prelats chaffez. & qu'ils croyoient mesme qu'on seroit trop heureux s'il n'arrivoit rien de pis.

Jugeant donc ou'il estoit necessaire de recourir aux Prelats ep 48 p.76.c. d'Occident, & ne voyant pas que personne eust ni plus de zele pour demander leur jonction, ni plus d'autorité pour l'obtenir que le grand S. Athanase, "il se resolut de luy en écrire.

Quelques uns croient qu'avant que de le faire, il en voulut Da P.P. 470. communiquer avec S.Melece,& que pour cela dés la fin de l'année precedente 'il luy écrivit son epistre 56, où il fait paroistre Basep. 56.p.\$5. fon extreme respect pour cet Evesque: & il y proteste qu'il ne trouvoit point de soulagement dans tous les maux qui l'acca-

bloient, "que la joie de penser à un homme aussi saint qu'estoit Melece, ou de recevoir de ses lettres. C'est ce qu'il luy témoigne a fur ce que Melece avoit manqué de luy écrire dans une occasion qu'il en avoit euë. Il luy marque un desir extreme de le voir. & e.d. qu'il avoit esté prés de partir pour avoir cet honneur, si ses tres Hift, Eccl. Tom. 1X.

chers freres ne l'en euffent diffuadé par les raifons que luy devoir Baffe 132 ep. 261 p. 2594. dire le porteur nommé Theophraste, [qui peut estre] 'ce Diacre qui mourut au commencement de l'an 372. On peut tirer de cette lettre avec beaucoup d'apparence que S. Basile n'avoit pas encore vu S. Melece, & qu'ainfi il l'écrivoit ou lorique S. Melece estoit encore à Antioche, ou peu aprés qu'il eut esté relegué en

Armenie, [de quoy nous ne favons pas precifément le temps.] op. 273. p. 268.6. 'mais c'effoit toujours affez long-temps avant Pafque de l'an 372. [Mais s'ils ne s'estoient pas encore vus, il est clair qu'il y avoit déja entre eux un commerce de lettres affez ordinaire.

Soit que Saint Bafile ait attendu l'avis de S.Melece sur ce qu'il avoit resolu de faire pour la paix de l'Eglise, soit qu'il l'ait preep.48.p.76.c. venu, l'estant resolu de s'adresser à S. Athanase, il luy écrivit sa lettre 48,par laquelle il le supplie d'envoyer pour cet esset quel-CP. 10.P.28.8. ques uns de ses Ecclesiastiques aux Evesques d'Occident. Il luy cp.52.p.80.a. écrivit par le Diacre Dorothée, [qui assurément est celui] 'qu'il appelle autrepart Diacre de l'Eglife [d'Antioche] gouvernée par Saint Melece & dont il loue le zele pour la pureté de la foy & la réunion des Eglifes[S. Melece pouvoit le luy avoir envoyé, en répondant à son epistre 56 pour s'en servir selon qu'il le jugeroit ep 41,976-77 à propos Jil parle à Saint Athanase dans la mesme lettre, "avec &c. beaucoup de douceur, du schisme qui divisoit les Catholiques d'Antioche, & le conjure de s'employer pour les réunir; à quoy

il croyoit qu'il suffisoit seul sans avoir besoin du secours des Ocer.50.p.77.78. cidentaux. Il crut que c'estoit assez pour faire entendre à Saint Athanafe, que le meilleur moyen de pacifier cette Eglise estoit d'en réunir tous les membres au principal corps qui effoit celui de S. Melece. Mais le Diacre Dorothée fouhaitant qu'il s'exprimaît plus clairement, il le fit par une seconde lettre qui est la 50°, fenvoyée avec l'autre len la maniere que nous avons dit. Il y fait un eloge de S.Melece, & témoigne que le desir de le voir paisible patteur du fiege d'Antioche, ne luy est pas particulier, quoiqu'il luy fust uni en toutes manieres, mais que c'est le souhait commun

F-27-72.

P.78 2.

de tout l'Orient, '& le sentiment mesme de œux d'Occident, comme il paroift, dit-il, par les lettres que le bienheureux Silvain nous a apportées. [ Nous n'avons point d'autre lumiere sur ces lettres, & nous ne faurions dire fi elles s'adressoient à S. Basile en particulier, ou fi elles luy estoient communes avec d'autres Everques de l'Orient. Mais ce Silvain est fans doute celui de Tarfe, qui avoit esté deputé en Occident en l'an 366.]

Prife 13- CONTRACTOR OF THE PRINCIPLE OF

#### ARTICLE LXL

S.Basile tasche d'achever la réunion des Macedoniens avec l'Eglise.

E Diacre Dorothée n'effoit encore apparemment parti la face par que depuis peu lor que el Stafilé écrivit la 51º lettre au met b.

me S.Arhande, pour qui il témoigne touiours un respect de une effiine digne de ce qu'il dir luy mesme, que l'amour de la venera. \*\*P333-P-1996-

or spiles of equion defend la verite. Il fait dans cette lettre une description spiles in the spiles of qu'on défend la verite. Il fait dans cette lettre une description spiles in the spiles of qu'on défend la verite. Il fait dans cette lettre une description spiles in description spiles in the spiles in the

tres vive & tres touchante de l'état deplorable où effoit l'Églife

\*\*\*etat ', ''area', ''d''. Et luy mande neanmoins que tous les Orthodoxes' de 19-79-20-0

la Cappadoce & des environs fouhaitoient fericulement de fe

résuir avec ceux qui font dans la mefine foy , mais qu'ils vouioient que ce fuit S. Athanafe qui commongal la patie de paix, no maiss. S. Bafile le prie donc d'envoyer une lettre circulaire pour tous, où il mauquent ce qu'il y autorit faire Mais comme foi everni de ce qui l'ettoir pail le pouvoir rendre fuipe s'à es Saina, il le prie de luy vouloir envoyer les lettrede paix s'à de communicoj qu'il écritoit à ces Evelques, foir par le Dance Dronthe, foir par

quelque perfione affurée de la part, luy promettant qu'îl ne les donnerin qu'aprés avoir recue leurs réponfes [ & les affurances neceffaires.

In rexprime pas qui font ces Evefques dont il parlemais il y Ness. 4n. a bien de l'apparence "que ce font les Maccdoniens, qui syant effe recue comme Catholiques par l'Occident en l'an 36 de un effe recue comme Catholiques par l'Occident en l'an 36 de un

peu aprés par une partie de l'Orient dans le Concile de Tyanes, n'avoient pas neanmoins encore esté admis par le consentement unanime de cette partie de l'Eglise, Valens ayant empesché la

tenué du Concile de Tarfe où cela fe devoit faire.

Saint Athanafe faithir au defir de SBafile Jen luy renvoyant le «p5pppe.

Diacre Dorothe, ce le fiifant ou accompagner ou plutoff fuivre de quelques jours, par Pierre l'un de fis Prefires, que Baronius de production de l'according de la constitue de

croit eitre tein uju ni nepius son intecteur- quoque ceta air § Bood, parto pou d'apparence; "puisque Saine Basile écrivant depuis à Pierre se desepare-Archevelque d'Alexandrie , témoigre affec clairement qu'il ne 18-18-19 L'avoir jamais vu, & qu'il ne le cononisitiei que de reputation. S - 93-18-78-Athanafe l'envoya donc à Saint Basile avec ordre de repoindre les persones opposites; & de treiun celles qui effonten divifées.

[Ce fut affez vraifemblablement par la mefine occasion] qu'il ep.75.p.13 r.e.d.

cérivit à Saint Basile, qu'il falloit recevoir ceux qui quittoient 171, de Sain l'heresse Arienne, pourvu qu'ils consessant la soy de Nicée;

da.

furquoi il luv alleguoit l'exemple des Prelats de Macedoine & d'Acaie L'autorité de S. Athanafe, & le defir qu'avoit S. Bafile de participer à la recompense des pacifiques, fit qu'il suivit tres volontiers cet avis : '& il fe défendit par cette lettre lorfou'on le voulut blafmer d'avoir receu à fa communion les disciples d'Arius sc'est à dire Eustathe de Sebaste. Mais onn'en doit point conclure qu'il n'ait jamais communiqué avec Eustathe qu'en-

fuite de cette lettre.] D. 47. D. 70.E. S. Basile receut Pierre avec beaucoup de joie; fmais nous ne trouvons rien davantage des fruits que son voyage produisit: & mesme on verra par la fuite de cette histoire que divers Evesques faifoient un crime à Saint Bafile de communiquer avec Euftarhe:

bien loin de le recevoir eux mesmes dans leur communion . Il \*p-52p 85.d.e. femble que Saint Bafile parle de cette affaire, Jorfqu'il dit qu'il avoit voulu attendre à envoyer le Diacre Dorothée à S. Melece, infones à ce que les choses estant achevées, il pust luy endonner une connoissance entiere: mais que comme elles trainoient affez long-temps, & se remettoient de jour à autre, il n'en avoit pas

voulu attendre la conclusion. ep 52.p.\$1.c. 'Pour la réunion de l'Eglise d'Antioche, il semble que Saint Athanase ait voulu attendre la legation des Occidentaux que l'on demandoit, à moins que les partis qui divisoient cette Eglise, ne s'accordatient à luy remettre abfolument leurs interefts.

## ARTICLE LXII

Saint Bafile écrit au Pape Damafe, & envoie le Diacre Dorotbée en Occident.

E principal fuier des lettres de Saint Bafile, estoit le voyage d'Occident; furquoi il femble que S. Athanase ait jugé qu'il estoit difficile de demander aux Occidentaux qu'ils deputassens en Orient au nom de tout un Concile, & qu'ainfi il valoit mieux s'adresser au Pape squi estoit alors Damase, pour le prier d'agir de luy meime en cela, [fans attendro l'affemblée & l'avis d'un Concile , 1 & d'envoyer en Orient des personnes capables d'y donner la paix à l'Eglife, qui vinssent par mer sans saire aucun bruit, afin que les ennemis de la paix, [qui estoient les Ariens,] ne ep.52p.86,4. feeuflent rien de leur arrivée, & ne leur puffent donner aucun L'an de I. C. SAINT BASILE.

371, de 3 aint Basile 3,22, empeschement. Voilà la resolution que Saint Basile prit aprés le retour de Dorothée.

'Celui qu'il choisit pour aller en Occident sut Dorothée mes- aler, sa p. sa b. me. Il le choisit par l'avis de S. Athanase à qui il le renvoya pour a.b. cet effet, afin qu'il le fortifiast par ses prieres, & luy donnast des lettres, ou plutoft qu'il envoyaît avec luy quelques personnes de fon Clerge, à la premiere occasion qui se presenteroit pour par- ep 51 p.31, a. tir, afin qu'au moins on pust faire quelque chose l'année suivante. [D'où nous apprenons que ceci se passoit sur la fin de l'année &c nous ne voyons rien qui nous empesche de croire que ce fut dés l'an 371. Il écrivit par Dorothée son epistre 52 à S. Athanase, pour p. 79.50. le remercier de luy avoir envoyé le Prettre Pierre, & luy marquer les vues qu'il avoit pour la paix & la réunion de l'Orient.

Herut devoir en mesme temps écrire au Pape, pour le prier de p.to.b. visiter l'Orient, [c'est à dire d'y envoyer quesqu'un de sa part:] '& il y a toute forte d'apparence que la lettre 220, qui n'a point Du P.4.2.472.

Note 41. d'infeription, est celle qu'il luy écrivit. Il y protoste à Damale, Balepase, que les Orientaux n'attendoient la fin de leurs maux que de fon 1334, secours & de la charité qu'il avoit fait paroistre en d'autres rencontres, qu'ils en avoient eu quelque esperance, peut-estre sur les lettres apportées par Silvain; ] mais que cette esperance n'ayant pas eu de fuite, ils avoient enfin esté obligez de le prier par cette lettre de leur envoyer des personnes qui pussent reconcilier ceux qui estoient divisez, ou au moins pour luy faire connoistre ceux qui estoient les auteurs de la division, afin qu'il sceust ceux avec qui il devoit avoir communion : Que leur necessité estant beaucoup plus importante que celle qui leur avoit autrefois procuré vers l'an 260, le fecours de S. Denys l'un de fes predeceffeurs, ils avoient lieu d'attendre une femblable affiftance de fon fucceffeur.

IS Bafile ne se contenta pas d'écrire au Pape. III dressa encore en 52.0.8.4.4. un memoire de ce qu'il croyoit qu'il falloit traiter[à Rome:] & ce memoire contenoit apparemment ce que le Saint marque dans la lettre qu'il écrivit à Saint Athanase en luy renvoyant Dorothée l'favoir que les perfonnes qu'on envoieroit en Orient ep.52, p loc. eussent beaucoup de douceur, de sagesse, &c de discretion; qu'ils e. apportaffent avec eux tous les actes de Rimini , pour caffer ce que la violence y avoit fait faire qu'ils prissent fort garde de ne parbe. pas donner occasion à de nouveaux schismes, mais qu'ils employaffent tout leur soin à réunir les Eglises, principalement celle d'Antioche, J&c que les Romains rejettassent formellement p.to.de.

1.4.2 SAINT BASILE. L'an de J. C. l'herefie de Marcel[d'Ancyre]comme une impieté opposée, mais 171, de saint egale à celle d'Arius.

ep37,p.85... Il envoya ce memoire tout dressé à S.Melece, [qui estoit peutestre déja banni en Armenie;] Dorothée mesme le porta a vec la

p.46.b. lettre 57/par laquelleS. Bafile luy mande le deffein qu'on avoir pris d'envoyer ce Diacre en Italie, Se le prie que s'il agréecette penfee, il prenne la peine d'en dreffer les lettres, Se afin qu'elles cuffen plus de poids, de les faire au nom de ceux qui eftoient du mefine fentiment, quand mefine ils ne feroient pas prefens, Se de faire

Du Fin, 1-47- encore l'infituction fur laquelle Dorothée auroit à agir. Quelque uns croint que Dorothée revirs de chez Sain Melece à Cefarée, & que S. Bafile éctivit alon fa lettre 32 à S. Athanafe. (Nous n'avors poirs la testre qui fui écrite au nom des Prelars, mais il et la ilé de juger qu'ille ne s'adrefloit pas au Pape

86/48/323 P. feul, Jpuifque Sabin qui revint vers le mesme temps que Dorothée, apporta des lettres des Prelats de l'Illyire, de l'Italie, & des Gaules [ce que la fuite nous fra mieux voir, lorsque nous parlerons de ce qui arriva l'année suivance 372.]

pathates. verité. Et en effet il marque aflez tant en cet endroit [qu'en divers autres] que cet Evippe effoit un Arien'.

(Avant que de paffer à un autre fujer , il faut encore remar- f 92) 116.

quer deux lettres du Saint A Saint Athanafe, dont nous ignorons

4-49-87-6-4. Fannée JPar June qu'il fair fur ce que ce Saine ne luy avoir pas circi dans une ocasione où il l'avoir pu faire, il térnoigne avoir une effumetoute particulière pour la persone, une joie extreme de recevoir de se lettres & un grand desfir de le voir, de de pouvoir ajouter à l'histoire de sa vie qu'il avoir eu le bonheur de conferer avec cette ame si grande & veritablemeu apostolique; débo ilest aisse de juger qu'il n'avoir jamais vu ce Saint, & qu'aind quand il alla de Alexandrice, et la argrés le p sérvire 356.)

\*\*Passacy Eur.\*\* L'Autrie lettre ell fort remarquiable eur sous y apprenons que 178-89 3 Libye apra alon pour Gouverneur un homme diffante fes debauches, éte par les crusauez, qu'il y exerçoir ménne fur les Saints, S. Althanafe l'Evcommunia, luy interedit sous commerce de feuxl'eau, ét de logement avec les Fideles, ét en écrivit àtoute l'Egifé pour nouiter fa fiences, ét deplorer le malbard tous l'apprendent de l'appren

L - Lor Gran

L'an de J. C. 371,de Saint Batile 1,2.

cet homme. S. Basile en avant receu la lettre, la fit savoir à toute fon Eglife, & il écrit à S.Ath anafe, pour luy promettre de faire executer fa sentence, & la rendre publique autant qu'il pourroit, afin de tascher à faire rentrer ce malheureux en luy mesme par certe deteffation & cette condannation univerfelle.

ARTICLE LXIII

Conduite de S. Bafile sur la divinité du S. Esprit.

[ T L semble que tout l'episcopat de S. Basile n'ait esté pour luy qu'une fuite continuelle d'afflictions & de douleurs. Nous ne mettons point en ce rang, ni les travaux où l'engageoit le gouvernement de fon diocefe, ni les fatigues de divers voyages que sa foiblesse ne l'empeschoit pas d'entreprendre pour le service de l'Eglife, ni l'incommodité de ses maladies continuelles, ni melme les perfecutions que son amour pour la foy orthodoxe luy suscita de la part d'un Empereur & des principaux officiers de sa Cour. Sa vertu trouvoit ses delices dans toutes ces peines

qui ne touchoient que son corps.

Mais il en fouffroit d'autres qui affligeoient sans cesse son esprit, & l'eussent sans doute accablé si Dieu ne l'eust soutenu par sa puissance. C'estoient des peines d'autant plus sensibles, que n'ayant dans le cœur que l'amour de Dieu & de l'Eglife, il voyoit d'un costé la verité renversée par les Ariens, les Eunomiens, les Macedoniens, les Apollinaristes ; & de l'autre l'Eglise dechirée par un grand nombre de divisions & de schismes qui faisoient plus de tort aux Catholiques que la persecution des heretiques, quelque fanglante qu'elle fust; & sa propre soy suspecte, tantost aux plus illustres Prelats de l'Eglise, tantost aux solitaires les plus zelez. Nous avons déja vu la division qui s'estoit emuë entre les Prelats de sa province, sur le sujet mesme de son ordination. Nous avons aussi touché quelque chose des peines qu'il prit pour procurer la paix à l'Orient par le secours des Occidentaux. Nous allons voir maintenant une autre persecution qui luy sera fuscitée par les Religieux mesmes qui avoient autresois pris son parti contre Eusebe, & pour lesquels il avoit travaillé si utilement ou'il fembloit eftre non feulement l'honneur mais melme le pere & l'instituteur d'une profession si sainte dans le Pont & la Cappadoce.

Le sujet de cette guerre sut la divinité du S. Esprit, qui n'ayant

L'an de L.C. pas esté decidée si formellement par le Concile de Nicée, par Basie 131. cequ'il n'en effoit pas alors question , donna occasion à la nouvelle herefie des Pneumatomaques ou des Macedoniens

S. Athanase avoit combatu cette heresie en divers écrits dés le vivant de Constance,] 'avoit fait faire une definition expresse Ruf.1.1,c.19.p. de la divinité du S.Esprit dans le Concile d'Alexandrie en 362. Thdet.Lee 3. & l'avoit soutenue hautement en 363 dans la lettre qu'il écrivit p.661,d|664 b. à Jovien, de laquelle l'Orient & l'Occident avoient appris la . Nat.or. 11.p. verité fur ce point, b fur lequel en effet tous les Catholiques

394. 6 Soz, 1,6.c, 23... "estoient d'accord. p.666 &.

'Il y avoit cependant des personnes qui avoient quelque foic Baf.ep 203-p. blesse sur ce point, [n'ofant apparemment dire que le S. Esprit fust Dieu & consubstantiel au Pere, parceque ces termes ne se trouvoient pas dans l'Ecriture, ni dans le Concile de Nicée, quoique les preuves & les fondemens en foient bien clairement dans l'Ecriture . Ces foibles autant que nous en pouvons juger, estoient Eustathe & les autres Macedoniens joints à luy, soit que leur scrupule apparent ne fust qu'un pretexte pour cacher l'opposition qu'ils avoient dans le cœur à la vraie soy, comme la suite le fait juger d'Eustathe & de plusieurs autres, soit que ce ne fust effectivement qu'un scrupule & une foiblesse comme S.Basile le Sorr.La.c.45.p. croyoit, & comme cela pouvoit estre vray de plusieurs.] On ra-

porte cette parole d'Eustathe, qu'il ne vouloit pas donner au S. Esprit le nom de Dieu, mais qu'il n'osoit pas non plus l'appeller Nove 42

une creature. Les principaux défenseurs de la divinité & de la consubstan-Soz, L&C, 22-P. tialité du S. Esprit, estoient, dit Sozomene, Saint Athanase dans l'Egypte, Apollinaire dans la Syrie, S. Bafile & Saint Gregoiref de

Nazianze dans la Cappadoce & dans le Pont.

Mais comme les heretiques & Ariens & Semiariens estoient Naz.or. 10,p. unis en ce point contre l'Eglife.' de que dans la puissance que leur 364.a,b, donnoit [Valens] le chef de leur impieté, ils ne cherchoient qu'un pretexte pour chasser les principaux Evesques de leurs sieges; S. Basile crut qu'il estoit necessaire de menager ses expresfions par un juste discernement, & d'attendre que l'effort de la guerre, & la puissance des heretiques, se dissipassent peu à peu-

pour expliquer ses sentimens avec une liberté toute entiere. 'Il consideroit l'état deplorable où estoit alors l'Eglise, sans avoir le moyen, ni de foûtenir ceux dont la foy estoit encore saine, ni de guerir les plaies de ceux qui estoient malades: & que comme un manteau tout usé, elle se divisoit & se dechiroit à la moindre

occation.

2 59+

111,d.

2/665.d.

Bafep.2020. 222.be.

L'an de I. C. 371,00 3aint Balile 1, 2, occasion Il croyoit qu'en cet état, le plus grand service qu'on diep.204.P.233. luy pust rendre, estoit de réunir à son corps tous ses membres ". divifez, & diminuer le nombre de ceux qui blasphemoient con- «p. 203, p. 223, r tre le S. Esprit, afin que leur petit nombre ou les rendist meprisa-

bles aux autres, ou mesme les obligeast par une confusion salu-

taire de revenir à l'Eglife.

'Il jugeoit donc que le meilleur moyen de parvenir à cette P.212.d. fin , estoit de condescendre aux foibles dans les choses qui ne nuifoient pas aux ames & qu'ainsi vu la multitude des ennemis du S. Esprit, il falloit se contenter de demander à ceux qui vouloient p. 232 2 b/cp. fe réunir, qu'outre la foy de Nicée, ils confessalle nt que le Saint 204 P 324. Esprit n'est point une creature, & qu'ils renonçassent à la communion de ceux qui le mettoient en ce rang ; dans l'esperance «p.203 p.223.5. que s'il estoit necessaire d'y ajouter quelque éclaircissement, Dieu qui fait tout réussir pour le bien de ceux qui l'aiment,ne manqueroit pas de l'accorder avec le temps à ces personne s foibles par la communication des plus forts, & par l'examen qu'ils ferojent avec eux de la verité hors des contentions & des dispu-

'C'est le conseil que Saint Basile donne à l'Eglise de Tarse dans «p.203.204.p. deux excellentes lettres, & il crut en devoir user pour luy mes # 132-114. me, & ne pas reduire, comme il dit,à un simple mot une chose «Nat or. 10.p. qui nous doit estre aussi precieuse & aussi chere que la foy hAinsi 364 h.dlep.15 p. il défendoit hautement la divinité du S Esprit, sans luy donner s Nix ot 10 p. le titre de Dieu, mais par les expressions & les passages de l'Ecri- 364-c. ture qui prouvoient la mesme chose, & par des raisonnemens si puissans, que les heretiques n'avoient rien à répondre, & se trouvoient vaincus par leurs propres armes. C'est ce qu'on voit par le livre du S. Esprit, dont une grande partie depuis le chapitre q, est employée à prouver qu'il est Dieu, sans se servir de ce

'Ce menagement, comme l'appelle S. Gregoire de Nazianze, h.dep. 16 p. 790 estoit d'autant plus permis à S.Basile, que sa conservation estoit plus utile à l'Eglife, à cause de la qualité de son siege. 'Et onne of 20, 26 ;. pouvoit pas l'accuser d'agir en cela par timidité, puisque la 164-fuite fit bien voir qu'il estoit prest de perdre pour la foy, je ne dis pas sa dignité, qu'il n'avoit jamais recherchée, mais la vie mesine, & de la perdre avec joie par toutes sortes de tourmens. 'Sa condescendance ne pouvoit pas non plus rendre sa foy sus- P-365.2. peste, puisqu'il avoit plusieurs fois donné le titre de Dieu au S. Esprit dans ses discours publics, lorsqu'il avoit jugé que le temps

Hift, Eccl. Tom. IX.

Bifer 141& alıbi. ep.\$0.p.144.

le permettoit. Nous l'avons remarqué dans la lettre qu'il écrivit Balle a.z. à l'Eglife de Cefarée au commencement de fa feconde retraite en l'an 363 Et dans la lettre 80, écrite vers l'an 376, fous la perfecution de Valens, & qui ce femble effoit une apologie publique de fa fov.non feulement il confesse la divinité du Saint Esprit, mais

Noz.or. 10.P. 165,4.

il la prouve par des raisonnemens invincibles contre ceux qui la combatoient. 'Il en usoit encore de mesme tres volontiers avec les personnes qui luy en parloient en particulier, furtout avec S. Gregoire de Nazianze, à qui non content de declarer ses sentimens comme à fon ami intime, il protella contre fon ordinaire par une

ep.: 6 p.789.

imprecation terrible, qu'il vouloit perdre le Saint Esprit, s'il ne l'adoroit avec lePere & le Fils comme leur estant consubstantiel & egal en honneur. 'Il effoit mesme convenu avec luy, qu'en mesme temps qu'il useroit de cette reserve, Saint Gregoire qui estoit moins exposé à la persecution publieroit hautement la verité, comme il faisoit en toutes rencontres . a Et quoiqu'il usalt de tant de precautions, il demandoit encore pardon au Saint Esprit, & à tous les défenseurs de sa divinité, afin qu'ils ne le condannaffent pas pour une chose qu'il ne faisoit que pour l'utilité de l'Eglife & de la verité mesme, dont il sembloit se relascher un

ARTICLE LXIV.

Un moine condanne la conduite de S. Bafile.

OUELQUE fage que fust la condescendance de Saint Basile au jugement des plus grands Saints, comme nous l'allons montrer, & quelque foin qu'il eust d'en faire voir la necessité : cependant il ne put pas empescher que quelques uns ne s'en fcandalizatient. Les uns l'accufoient ouvertement comme un Nat. cp. 16.p. impie qui ne croyoit pas la divinité du Saint Esprit, J& les autres comme un laîche que la crainte empeschoit de dire la verité.

289.2. & Nas ep. 16 p.

789.c.

'Cele parut particulierement dans un festin où S. Gregoire se Hafter 31-p-14, trouva avec diverfes perfonnes de condition, fes amis & les plus affectionnez que S. Bafile euft à Nazianze, un peu aprés la feste de Saint Euplyque, & ainfi fur la fin de septembre & la suite de l'histoire fait juger que c'estoit en cette année mesme . J'On vint aussitost à s'entretenir de Saint Basile, comme cela estoit fort ordinaire en ce temps là . On en fit beaucoup d'eloges dans lesquels

I.'an de J.C. 371.de Saint on donnoit une grande part à S. Gregoire. Mais il y avoit la une b. espece de philosophe, [c'est à dire de Religieux, klont l'habit & la profession ne respiroient que la pieté, qui comme on le peut Bas, ep. 33.p.58. juger, estoit entré depuis peu dans cette fainte profession sous la e. conduite de Saint Bafile! Cet homme venoit alors de la fette de S. Nat. ep 16, p. Eupfyque[qui se celebroit au commencement de septembre, 1 où 749,0,0

il avoit entendu prescher Saint Basile .

Se trouvant donc à ce festin, & ne pouvant souffrir que les assistans y relevallent si fort Saint Basile & S. Gregoire de Nazianze, 'il c'écria qu'ils effoient des menteurs & des flateurs que Bafile & G Gregoire pouvoient estre louables en d'autres choses, mais non pas pour la pureté de la foy, puisque l'un la trahissoit par ses paroles , & l'autre par son filence Et sur ce que Saint Gregoire luy ed. demanda avec chalcur ce qu'il vouloit dire, il dit que dans la feste de Saint Eupfyque dont il venoit, le grand Bafile avoit parlé excellemment de la divinité du Pere & du Fils, mais qu'il avoit passé tres legerement fur le S. Esprit: 'surquoi il raportoit deschoses Basep 33 P-5 %. que le Saint n'avoit point dites, & expliquoit comme il luy plai- edfoit celles qu'il n'avoit point comprises. Il demandoit ensuite à S. Nazap. 26 p. Gregoire d'où venoit cette referve si basse & si politique de Saint 789.790. Bafile, pendant que luy Gregoire preschoit si hautement la divinité du Saint Eiprit, comme il avoit fait depuis peu dans une harangue Saint Gregoire luy representa les raisons qu'avoit Saint p.750. Bafile, maisquoy qu'il pust alleguer, & quelque chaleurqu'il fist paroiftre contre sa coutume toute la compagnie se declara contre luy & se moqua de la sage discretion de Saint Basile, comme d'une veritable lascheté.

'Il en écrivit donc à S.Bafile, non pas pour luy demander quel P-700 734. estoit son sentiment, puisqu'il en avoit une entiere assurance, mais pour favoir comment il vouloit qu'on le défendift contre ceux qui condannoient sa conduite. Il luy envoya sa lettre par un b nommé Hellene, \* leur ami commun, qui raporta plus au long à « Nazear 45-p Saint Basile ce qu'il avoit décrit en abregé, ' & luy demanda de 481.100 115 15. fa part qu'ils puffent se voir en quelque lieu pour y conferer en b.

semble.

[La lettre de S. Gregoire effoit tres ingenieuse, pleine de témoignages d'estime & d'amitié ] Et noanmoins Saint Basile ne la Nas. ep. 27. p. receut pas tout à fait bien ; & quoiqu'il fasse ce qu'il peut pour le 291. diffimuler dans fa réponle, son sentiment ne laisse pas d'y pa-Bassep-31-75 R roiftre affez: 4 Mais il n'y diffimule point la douleur qu'il a de ce de de que ses amis ont esté capables de le condanner sur le raport

148 SAINT BASILE. L'an de 1. C. d'un homme fait comme ce moine, quoique le malheur du temps, Britage sint dit-il,m'ait affez appris à ne me point fascher de tout ce qui arrive,& ce n'est pas depuis peu que je suis accoutumé à des indigni-

tez encore plus grandes que m'attirent mes pechez. Il ne veut pas neanmoins s'amuser à se justifier à ses freres, se me dont

qui semble signifier les solitaires, qui estoient les freres de celui al sa partir. qui l'avoit ainsi dechiré; l'parcequ'une lettre n'estoit pas capable de faire ce qu'une fi longue experience de fa conduite n'avoir pas fait . '& qu'il espere que les heretiques le justifieront biencost par les perfecutions qu'il en attend, ou qu'au moins le jugement de Dieu est bien proche : mais que ceux qui recevoient si aisément ce qu'on disoit contre luy, devoient prendre garde de ne pas

tomber eux mesmes dans un semblable malheur. F-59.a,b, 'Il conjure aussi S.Gregoire de le venir trouver, l'assurant que s'il vouloit paroiftre à la teste de son Eglise, il dissiperoit bientost tous ces faux bruits, & s'il vouloit prendre part au combat qu'il avoit à fostenir, il arresteroit la violence de celui qui combatoit alors contre luy (c'estoit peut estre le Preset Modeste, ou le Gou-

verneur Elie, lot diffiperoit la faction de ceux qui avoient conjuré la ruine de leur patrie. Pour la conference qu'il demandoir, il effoit tout prest de se trouver où il voudroit, si c'estoit pour les affaires de l'Eglife;mais que si c'estoit pour répondre à ses calom-

niateurs, il avoit d'autres choses à faire.

P-792.2

S.Gregoire luy témoigne dans sa réponse, qu'il avoit eu tort de se blesser de ce qu'il luy avoit écrit; mais il le fait avec la douceur & la liberté d'un vray ami, & il l'affure qu'il est prés de l'aller trouver de combatre avec luy, & de le seconder autant qu'il luy fera possible [Ceci se passa, "autant que nous en pouvons juger, à Nore 43la fin de l'an 371, comme nous l'avons déja dit , lorsque Valens estoit pres de venir à Cesarée,ce que S Basile semble assez mar-Bas, ep. 33 p 59. quer par le combat auquel il se prepare, & plus clairement lors-

qu'il écrit qu'il s'attend à estre dans peu de temps chassé de son Eglise & de sa patrie, ou à souffrir pour la verité quelque traitement encore plus rude .

RONOCA CRECROTA POR PORTO POCENCIA PREPARA CA ARTICLE LXV.

Athanase desend Saint Basile, & Saint Gregoire de Nazianze le vient trouver.

E scandale que quelques uns prirent de la conduite de S. Basile,ne se renserma pas dans un seul moine, ni dans la

d.e.

p.59.c.d.

P.58.59.

Naz.ep.27, p. 701-c.d.

1 'an de J. C 371 de Saint Eatile 322, feule province de Cappadoce, s'il faut raporter à cela ceque nous trouvons touchant S. Bafile dans quelques lettres de S. Athanafe, comme il y a affez d'apparence qu'on le doit faire au moins tous les termes par lesquels Saint Athanase s'exprime, semblent le

marquer.]

'Ce que nous apprenons donc d'une de fes lettres c'est qu'un Ath, ad Pall, p. nommé Dianie luy ayant mandé que les moines de Cefarée 952.d. estoient fachez contre S. Basile & s'opposoient à luy, & un saint Prestre nommé Pallade luy ayant encore écrit touchant ces moines, il pria le dernier en luy répondant de leur persuader par p.953.4.b. ses lettres de se soumettre au Saint, tant pour luy rendre l'obeisfance qu'ils luy devoient, que pour ne pas troubler la paix de PEglife: & il leur écrivit luy mesme pour les exhorter à luy obeir posside comme des enfans à leur pere. & à ne se pas opposer à ce qu'il jugeoit à propos de faire : qu'ils auroient raison de s'opposer à luy si sa soy estoit suspecte; mais que pouvant dire avec verité, comme luy & tous les autres le disoient, qu'il estoit la gloire de l'Eglife, qu'il combatoit pour la verité, bien loin de la détruire, P.953.4 & qu'il ne travailloit qu'à donner instruction à ceux qui en avoient befoin, ils ne devoient pas s'elever contre luy, mais recevoir avec respect ce qu'il ne faisoit que pour une tres bonne

[Nous n'avons pas la lettre qu'il leur écrivit, mais nous avons tiré ceci de la réponse qu'il fir à Pallade, dans laquelle il ajoute auffitost aprés, Joue selon ce que Dianie luy avoit mandé, il jugeoit que ses freres se troubloient sans sujet, qu'assurément Basile s'affoiblissoit avec les foibles pour gagner les foibles; (ce que l'on voit clairement par les lettres de S. Bafile à l'Eglise de Tarse; & qu'ainfi les freres devoient confiderer fa prudence & le dessein qu'il avoit de défendre la verité, & glorifier Dieu de leur avoir donné un tel Evesque. [S. Athanase peut bien n'avoir écrit ceci qu'en 372, aprés que S Basile eut donné des marques publiques de fon courage & de son zele invincible pour la foy, comme nous

Note 44 l'allons bientost dire. Pallade à qui il l'écrit, "peut bien estre celui dont nous avons la vie de S. Chry fostome, mais non l'auteur Blond, prim de l'histoire Laufiaque, comme quelques uns l'ont cru. Il s'estoit Ath. sdPall.p. retiré avec un autre folitaire nommé Innocent , a Italien de naif- a Bafep. 32 5.p.

fance, "fur la montagne des Olives, b où ils vivoient enfemble du fep. 14.7 1956. Exacin . travail de leurs mains. Les vertus & les miracles de cet Inno Charletoj.p. cent, dont l'histoire est sort remarquable, sont raportez par- 1011.

l'auteur de l'histoire Lausiaque, qui a aussi passé trois ans avec luy

SAINT BASILE. (vers l'an 4 to. ]] lavoit esté autrefois dans la Cour de Constance, Basile 132.

Amm,n.p.160. [& eff'peut-eftre auteur] de quelques écrits que l'on a encore fur V. Conftan-1012bd

P.951,c.

Lauf.c. 103.p. l'arpentage Il fut fait Prestre\*de la montagne des Olives. Il pa- ce 666. roilt qu'il estoit † mort en 420.

Baf.ep. 115.P. Innocent & Pallade Prestre en ce temps-ci, estoient amis par- 1200-ayant une fois écrit tous deux tant fur la paix de l'Eglise qu'ils

de. fouhaitoient, que fur leur pauvreté qui les empeschoit de l'aller ep 335 p 319-a. fouvent visiter, il leur écrivit une lettre tres obligeante. Il leur récrivit encore fur un autre fujet, comme nous verrons en l'an

AthadJo& A. S. Athanase désend encore plus hautement la conduite de Saint Basile dans une lettre à Jean & Antioque Prestres, qui luy avoient écrit de Jerusalem, [ & dont on croit que le dernier est Antioque neveu & fuccesseur de S. Eusebe de Samosates.] Je me suis extremement étonné, dit-il, de la temerité de ceux qui ofent parler contre nostre trescher frere Basile, qui est veritablement un ser-P.952,2, viteur de Dieu. 'Cette impudence fusht pour faire voir qu'ils

n'aiment pas merme la foy des Peres. [Certes il estoit digne de S. Athanase, qui avoit si souvent esté prés de donner son sang pour la verité, plutost que de consentir à l'affoiblir en la moindre chose, de faire voir en cette rencontre que son zele n'avoit pas moins de fagesse que de sorce ; & que comme il condannoit les fausses condescendances qui venoient d'une veritable soiblesse, il savoit aussi approuver une foiblesse a pparente qui venoit d'une veritable charité, & du pur amour du falut des ames. Il femble mesme que le Concile œcumenique de Constantinople ait approuvé la conduite de S. Basile en l'imitant, puisqu'estant assemblé expressément pour soûtenir la divinité du Saint Esprit, il a cru neanmoins l'avoir suffisamment definie sans luy attribuer le terme de Dieu dans son symbole, & sans le decla-

Mais S. Gregoire melme qui ne témoigne pas approuver tout à fait ce que faifoit Saint Bafile, s'est depuis cru obligé de l'imiter, comme nous le voyons dans une oraison qu'il paroist avoir faite à Constantinople, c'est à dire lorsque la mort de Valens avoit mis l'Eglife en état de declarer plus clairement ses sentimens, & de donner la loy aux heretiques. Car la charité qui est l'ame de la conduite des Saints, & qui est toute opposée à l'esprir de domination, luy faifant juger que la condescendance estoit plus propre à ramener les heretiques , qu'une exactitude trop rigoureuse , 1

rer consubstantiel au Pere.

L'ande i. C.

L'an de l. C. 371 de Saint Il s'offre de les recevoir fans les obliger à confesser que le Saint Nazor esp. Esprit est Dieu, pourvu qu'ils accordassent la mesme chose en 710 d'autres termes: & il va mesme jusqu'à dire que ceux qui luy don- P 7094. nent le titre de Dieu devant des personnes encore trop foibles pour une lumiere si vive, blessent les regles de la discretion. '& P709-710.

font tort à ceux qu'ils étoufent par une viande trop folide. [Ces paroles remplies d'une charité veritablement episcopale, sevoient bien dignes d'estre raportées ici si elles n'estoient un peu trop lon-

Nous avons vu que Saint Gregoire de Nazianze avoit promis à Saint Basile de l'aller trouver. Il vit en estet Valens à Cesarée dans or, 20, 251, d. les premiers jours de l'année suivante . [ Mais il ne peut pas y avoir esté beaucoup plutost, s'il faut raporter à ce temps-ci ce qu'il dit dans une lettre, J'qu'il fouhaitoit extremement d'aller trouver S. ep 4.p.759,b.c. Bafile, comme ce Saint le luy avoit ordonné, mais qu'il ne le pouvoit encore, n'ofant pas quitter sa mere Nonne malade depuis long-temps, dans le danger où elle estoit : surquoi il prie Saint Basile de le mettre bientost en état de l'aller voir, en obtenant la fanté de la mere par les prieres. [Cette demande qui suppose une grande reputation de pieté dans Saint Basile, & le titre de fainteté v. s. G:eg, que Saint Gregoire luy donne, "nous font croire que cette lettre

de Naz-note a plutost esté ecrite depuis son episcopat que dans le commencement de sa retraite 1 Cette maladie de Nonne est apparemment 01.19.p.305. celle dont parle S Gregoire dans l'eloge de son pere.

### ARTICLE

# Saint Balile écrit à Elie contre ses calomniateurs.

A paix est un bien agreable à tout le monde. Elle n'est pas moins recherchée par ceux qui n'aiment que leurs plaifirs, que par ceux qui la regardent comme le dernier don & le plus precieux du Fils de Dieu . Quelques uns pourroient peut-eftre douter si l'amour extraordinaire que S. Basile avoit pour la paix de l'Eglife qui enfermoit la fienne propre, naissoit veritablement de sa charité, ou si c'estoit d'une soiblesse qui luy fut rechercher la douceur du calme & du repos. Mais il n'y aura plus de lieu de soupconer en luy aucune lascheté ni aucune molesse. lorsqu'on aura vu avec quelle generofité il a foûtenu les plus grands efforts de la persecution des Ariens, comme nous l'allors raconter. 1

'S. Bafile écrivant à S.Melece vers le mois de septembre, luy 323, de Sainte 82, 24. Baf.ep. 57-p.16. mandoit que l'état de son Eglise estoit assez douteux, parceque Evippe [Evelque Arien] eftoit venu, mais ne remuoit rien encores que neanmoins [ les heretiques ] menaçoient fort, & se vantoient

de faire venir bien des gents de leur parti, tant d'un canton de l'Armenie que de Cilicie . 'Nous avons vu qu'il écrivit un peu aprés à S.Gregoire de Naziance; que s'il vouloit venir prendre part au combat qu'il avoit à foûtenir, il arresteroit la violence de celui qui combatoit alors contre luy, & diffiperoit la faction de ceux qui avoient conjuré la ruine de leur patrie : [ & nous avons marqué que cela pouvoit s'entendre du Gouverneur Elie. Cela

en 182 p. 16 Le. paroitt en effet s'accorder affez avec la lettre J'que le Saint écrivit a ce Gouverneur, lorfqu'il ne faifoit encore que preparer les materiaux pour le bastiment de son eglise & de son hospital; s & ainsi dés les premiers temps de son episcopat, selon ce que nous avons dit ailleurs. ]

r. 160,de. 'Ce qui paroift donc dans cette lettre, c'est qu'Elie estant venu à Cefarée, S.Bafile qui l'alla voir, voulut luy parler non feulement de toutes ses affaires particulieres, mais encore de celles de l'Eglife, pour empescher que d'autres ne le previnssent par leurs calomnies: mais il fe retint pour ne pas charger d'affaires non ep. 382 p. 361 a. neceffaires une personne qui en avoit déja tant d'autres, '& luy

ofter le temps de regler les affaires civiles en l'importunant de celles de l'Eglife. 'Et certes, dit-il, je trouve que c'est avec beau- " coup de raison, que Dieu voyant les grandes occupations des « magistrats, nous à laissé gouverner les Églises de nous mesmes. « 'Il craignoient aussi qu'en luy parlant de ces choses, il ne sust obligé d'en venir à des disputes fascheuses avec les autressc'est à dire

ce semble avec les Prelats ses adversaires qui accompagnoient Elie. 1 Mais ayant appris que ses ennemis estoient allez trouver ce

magistrat pour le surprendre par leurs calomnies; & ses infirmitez qui le pressoient plus qu'à l'ordinaire, luy offant le pou-P. 261 voir de l'aller aussi trouver, il luy écrivit 'pour le prier de suspendre fon jugement, jusqu'à ce qu'il eust eu le moyen de le voir pour se justifier & répondre à ses accusateurs autrement qu'il ne pouvoit faire dans une lettre. Il se contente de luy representer que ce n'est pas à luy à se méler des affaires de l'Eglise, & qu'on n'avoit aucun lieu de trouver à redire à fa conduite, fi ce n'est

qu'on le blafmast du dessein qu'il avoit d'embellir la ville par le bastiment d'une eglise & d'un hospital, surquoi il s'étend principalement

L'an de J. C. Bails and cipalement , peut-estre parcequ'Elie aimoit ces sortes d'entre-

> Si c'est de cette affaire dont Saint Basile écrit à S. Gregoire, il femble qu'elle ait passé plus loin. Mais nous n'avons point de lumiere fur toutes ces chofes, & nous ne voyons pas mefme aucun lieu de determiner si cette persecution dont le Saint parle dans ses deux lettres, luy estoit suscitée par les heretiques, ou par les Evelques de la province qui ne vouloient pas le soumettre à luy. Il faut donc chercher d'autres preuves plus convaincantes du courage invincible de nostre Saint; & il ne sera pasdifficile de les faire voir dans ce que nous allons raporter. ]

### ARTICLE LXVII.

Valent vient à Celarée pour y persecuter les Catholiques.

10€.

OMME nous avons fait l'histoire de la persecution de ✓ Valens dans celle de l'Arianisme, nous nous contentons ici de dire que J'ce qu'elle eut de plus illustre, sut ce qui se passa Net or. 10 p. à l'égard de Saint Basile [ Valens elloit parti de Constantinople 147.4. l'année precedente dans le dessein d'aller à Antioche. Il passa neanmoins encore le commencement de celle-ei à Constantinople, d'où il partit ensuite pour s'en aller en Syrie: ] 'mais il fit Zo(1.4.P 741.6 ce voyage fort lentement; f & il n'arriva à Antioche qu'en 272. Une de ses grandes occupations dans ce voyage, fut d'établir partout autant qu'il pouvoit, les sectateurs & les dogmes impies d'Arius, & de chasser les Evesques qui désendoient la verité Catholique.

NOTE 45. Ce fut de cette forte qu'il arriva "fur la fin de 371 à Cesarée, ] 'où il s'efforça de conclure toutes ses autres entreprises par la ruine Nationan, de l'Eglife que S. Bafile y gouvernoit, pour étoufer cette derniere 342,6. étincelle que Dieu refervoit, afin de ralumer un jour le flambeau de sa verité. C'est ainsi que l'embrasement qui avoit ravagé la Bassep. 197. p. plus grande partie de l'Orient, commença à gagner la Cappa- 188 c.d. doce. Elle n'en avoit ressenti jusques alors que la fumée, qui luy avoit tiré des yeux les larmes qu'elle avoit repanduës sur l'affliction de ses voisins. Theodoret dit particulierement que Va- Thirt.L.c.16. lens ayant appris quelle effoit l'estime & la reputation de Basile P.682.b. ce flambeau de l'univers, ne voulut pas l'attaquer le premier de peur que la generofité avec laquelle il foûtiendroit & repoufferoit ses efforts, ne fortifiast le courage des autres Prelats. Hift. Eccl. Tom. IX.

Nit or.10, p. 346.347.

Mais enfin il crut que ce feroit pour luy une honte oc une infamie 171 de Saine 8,22. insupportable, si aprés la gloire qu'il s'estoit acquise par ses conqueites & fes victoires fur divers peuples , il ne pouvoit venir à bout d'un seul homme & d'une seu le ville, & demeuroit par là, comme il fe l'imaginoit, exposé au mepris non seulement des fauteurs de l'impieté aufquels il se laissoit conduire, mais generalement de tout le monde.

Thdrt.l.4.c.16. p.682.b|Nyf.in Eun.l.1.p.312. 313. Nagor, 29, p. 348,c.

En arrivant donc à Cefarée, il y envoya devant luy le Prefet. comme il avoit fait dans les autres villes, avec ordre d'obliger Basile de communiquer avec les Ariens,ou de le chasser de la ville s'il le refusoit. Il luy fit faire aussi quantité de promesses & de menaces tantoft par les magiftrats qu'il luy envoyoit, tantoft par des officiers d'armée, tantoit par des eunuques : [de quoy nous n'avons point de connoissance particuliere, Jinon que S. Basile mande à Eustathe qu'il avoit eu à soûtenir quelques attaques des principaux officiers, & les efforts violens du Prefet & du Cham-

Baf.ep.308.p. 300,6

bellan, lesquels luy avoient parlé chacun selon leur passion, & luy avoient demandé des choses toutes contraires. Le grand Chambellan , c'est à dire le premier eunuque , estoit , 'selon Sezomene . Soz l. 2, c, 23.P. un nommé Mardone. Pour le Prefet c'estoit Modeste, non seule-Nat. 07.10, P. P. ment felon le titre de Theodoret & le commentateur de S.Gre-No Mephrita goire de Nazianze, & felon S. Ephrem, a mais encore felon Saint (14 p. 1555). Mais encore felon Saint (15 p. 1555). Mais encore felon

1,P,315,2,

THE SECOND SECOND STREET, SALES SECOND SECON ARTICLE LXVII.

> Le Prefet Modeste attaque en vain Saint Basile. O R s donc que Modeste sut arrivé à Cesarée, il envoya

Thdr:.l.4.0.16. p.622.c[Nyf.in Eun.l.3.p.313querirSaintBafile, & le receut, dit Theodorer, avec affez de Finder, posse, civilité, luy parla fort doucement, le pria de ceder au temps, oc de ne pas laisser troubler tant d'Eglises pour des questions qui n'estoient de nulle importance, & luy promit l'amitié du Prince, avec tous les avantages qu'il en pouvoit attendre, foit pour luy foit pour ses amis Ce que le divin Basile répondit au Preset, fut que ces discours estoient bons pour des ensans & pour ceux

l'an 370 jusqu'en 378. ]

qui aspiroient à ces sortes de faveurs qu'il luy promettoit ; mais que des personnes nourries de la parole de Dieu estoient prestes de fouffrir plutost mille morts, que d'abandonner une seule syllabe de la doctrine de l'Eglife qu'il estimoit beaucoup la faveur

1.'au de J. C. 271 de Saint du Prince pourvu qu'elle ne fift point de rort à sa pieté & à sa foy; mais que si elle la blessoit, il falloit la tenir pour pernicieuse.Cette liberté offensa le Prefet, qui dit au Saint qu'il effoit un fou ; à quoy il répondit qu'il souhairoit d'estre toujours sou de cette

> S. Gregoire de Nazianze raporte plus amplement ce qui se palla en cette rencontre , & d'une maniere affez différente de Theodoret, mais qui ne luy est pas contraire, puisque Modeste peut bien avoir voulu ebranler le Saint par la terreur, aprés avoir vu que la douceur effoit inutile pour le gagner: ] 'Et Saint Gre- Nyfe 313.6, goire de Nyffe dit positivement qu'il méla ensemble les promesses & les menacest Voici comment Saint Gregoire de Naziance en

parle. ]

On amene dit-il. Bafile cette homme fi genereux, devant le Naxor. 20,p. Preset, qui estoit dans une telle fureur, que beaucoup de person- 240-150. nes n'ofoient l'aborder: ou plutost Basile se presenta devant luy avec autant de confiance que s'il eust esté invité à se trouver à nne feste, & non pas obligé de comparoistre devant le tribunal d'un juge . Il est egalement difficile d'exprimer ou la fierté &c. n l'arrogance du Prefet,ou la fermeté & la fagesse de Basile Quoy n donc, Basile, luy dit le Prefet qui ne daignoit pas encore l'hono-

rer du nom d'Evefque, que pretendez vous , pour avoir la har-" diesse de vous opposer à un Empereur si puissant, & oser estre le n feul à luy refister avec opiniarreté [ & avec infolence ? ] D'où i vient me parlez vous de la forte, répondit cet homme intrepide? » Car je ne voy pas furquoi vous pouvez fonder le reproche de » cette pretendue insolence. C'est, luy repliqua le Preset, que yous ne voulez pas embrasser la religion de l'Empereur, aprés » que tous les autres ont esté obligez de s'y soumettre Mon Empen reur, dit Bafile, ne veut pas que je m'y rendre je ne puis adorer n rien de creé, moy qui fuis creé de Dieu, oc appellé à devenir un Dieu Pour qui nous prenez vous donc, repartit le Prefet? Je ne

» vous conte pour rien, dit Basile, quand vous faires de pareils » commandemens. Quoy donc, reprit le Prefet, ne regarderiez » vous pas comme un grand honneur & un grand avantage de y your voir elevé dans le rang où je fuis, & d'estre associé à ma " dignite? Vous eftes Prefet, dit Basile, & dans un rang fort emi-» nent ; je n'en disconviens pas : mais vous n'estes pas dans un de-

» gré qui vous eleve audessus de Dieu J'avoue qu'il m'est honora-" ble & glorieux de vous eftre egal car comment ne ferions nous n pas egaux, puisque nous sommes des creatures de Dieu, vous &

L'an de 1. 4 de ceux qui nous sont soumiscar ce n'est pas la dignité des per- "

fonnes, mais leur foy qui honore le Christianisme. Ibid.

'Alors le Preset emu & transporté d'une plus grande colere , se leva de son siege, or prenant un ton plus vehement; Quoy, ajouta t-il , ne craignez vous donc point ma puissance? Et pourquoi la craindrois je, répondit Basile ? Que peut il m'arriver? Que! " mal me serez vous Quel mal je vous serai reprit le Preset? Jay " le pouvoir de vous faire fouffrir mille maux. Et quels maux, repartit Basile Faites-les moy un peu connoistre. La confiscation de " vos biens, dit le Prefet, l'exil, les tourmens, la mort. Cherchez. répondit Basile, d'autres menaces à me faire, si vous en pouvez " trouver; toutes celles là ne me touchent point. Comment donc. repliqua le Prefet? C'est dir Basile, qu'un homme qui n'a rien ne craint point la confiscation, à moins que vous ne vouliez profiter de ces méchans haillons tout dechirez, & de quelques livres " que j'ay:car ce font là toutes mes richesses & tous les biens que je possede. Quant à l'exil, je n'en connois point je ne suis point attaché à aucun lieu: celui que j'habite n'est point à moy, & je me " regarderai comme chez moy en quelque lieu qu'on me relegue: " ou pour mieux dire, je regarde toute la terre comme estant à " Dieu,& je me regarde comme étranger quelquepart que je sois. " Pour ce qui est des supplices, où les appliquerez vous ? Je n'ay " pas un corps[capable d'en supporter,] s'il ne vous plaist d'appeller des fupplices le premier coup que vous me donnerez:car c'elt le seul que toute vostre puissance me puisse faire souffrir. A l'égard de la mort, je la recevrai comme une faveur & un bien fait, elle " me conduira plustost à Dieu pour qui je vis, pour qui j'agis, pour " qui je fuis plus qu'à demi mort, & vers qui je foupire depuis longtemps.

Thid.

'Le Preset tout surpris de ce discours: Jamais, dit-il, en se nom. " mant luy mesine, personne n'a parlé de la sorte à [Modeste,] ni " avec une si grande liberté. C'est peut-estre, répondit Basile, que " vous n'avez jamais eu affaire à aucun Evefque car il vous auroit te nu le mesme langage, s'il avoir eu la mesme causeadésendre. Et en " effer, quand il est question de toute autre chose, nous parlons avec " moderation nous fommes les plus humbles de tous les hommes. " comme Dieu nous l'ordonne; & nous ne voudrions pas nous ele- " ver non seulement contre un si grand Empereur, mais mesme " contre le dernier des hommes Mais lorsqu'il s'agit de Dieu & de " fes interests, nous n'envisageons que luy seul & nous meprisons " L'an de J. C.

SAINT BASILE.

371, de S. " tout le reffe: le feu, l'épée, les bestes, les ongles de ser nous sont

plutoft des delices que des supplices. Aprés cela traitez nous de » la maniere la plus outrageante ; usez de menaces tant qu'il vous » plaira; faites nous tout ce que vous voudrez; employez tout vostre » pouvoir contre nous, raportez à l'Empereur mesme tout ce que

» je dis, vous ne nous vaincrez pas, & vous ne nous perfuaderez pas " de consentir à l'impieté, quand mesme vous nous menaceriez de » traitemens encore plus effroyables. Le Prefet voyant la fermeté inebranlable de Bafile, le fit retirer & le congedia, non plus avec

menaces, mais avec respect & quelque sorte de soumission, (Saint Gregoire de Nyssequi décrit le mesme combat, le fait

d'une maniere affez femblable. J'Ce que nous en pouvons remar. Ny fin Eun f. r. quer, c'est que le Saint au lieu de s'epouventer des menaces de P 313 h. Modeste, le reprit des maux qu'il avoit déja faits à l'Eglise, l'exhorta à se corriger. Il luy dit aussi que pour les supplices & la mort mesme c'estoient des choses qui ne faisoient pas seulement peur à des femmes, quand il s'agissoit de les endurer pour la verité, que c'estoit le comble dessouhaits d'un Chrétien, & que pout huy il estoit sasché de ne pouvoir mourir qu'une fois pour la verité. 'Cette generofité du Saint fit changer à Modelle les menaces en p.314,2-b. flateries & en catesses. It luy dit qu'il devoit estre bien aise de voir un Empereur dans fon Eglife au nombre de ses auditeurs & parmi fon peuple, & que le feut mot de confubstantiel qu'il falloit ofter n'estoit pas considerable pour cela. A quoy ce Saint docteur répondit qu'il fouhaitoit beaucoup de voir l'Empereur dans la [veritable Eglife , Jparcequ'il defiroit son salut & celui des autres ;

maisque pour ofter ou ajouter quelque chose[au symbole] de la foy, il en estoit si cloigné qu'il n'eust pas seulement osé changer l'ordre des paroles. 'Rufin qui fait auffi un abregé de cette conference, ajoute en- Rufilacopa core que lorsque le Preset menaçoit S.Basile d'une mort inevita- 257ble s'il n'obeiffoit aux ordres de l'Empereur, le Saint d'un air in-

" trepide & fans s'emouvoir, luy répondit Helas! que n'ay-je quelso que chose digne d'estre offert en present à celui qui delivre-" roit au plustoft Basile de ce méchant soufflet qui l'incommode & " l'embaraffe [par où il marque son poumon.] Et comme Modeste hiv donnoit le reste de la nuit qui estoit déja à moitié passée , » pour deliberer fur ce qu'il avoit à faire, il luy repliqua : Je serai of demain ce que je fuis prefentement & je fouhaite que de vostre " costé vous ne changiez point [à mon égard.] \*Ces dernieres pa-

\* Thdrs.l.4.c 16.p.682.683|Socr.l.4.c.16.p.243 b|Sot.l.6.c.16.p.658.z.

SAINT BASILE. L'an de J. C. roles ont esté si considerables qu'elles ont esté remarquées par tous 17 1 de Saint Gild in Each les historiens & mesme par le bienheureux Gildas surnommé le

Bib.P.t 5.P.410. encaparacida en concordio en caparacida en c

ARTICLE LXIX

S.Basile resiste encore à Modeste & à d'autres en presence de Valens.

E Prefet ne manqua point d'aller trouver l'Empereur le Nat. of. 20. 7 250,d. plustost qu'il luy fut possible, & l'ayant rencontré lorsqu'il Thandacase effoit prés d'entrer dans la ville, il luy fit le recit de ce qui s'effoit P.683.a. passé entre S.Basile & luy, se rendant luy mesme le témoin de la

vertu & de la generofité du Saint . 'Valens irrité de ce que ce premier effort avoit si mal réussi. Nyf.in Eun.l.z. P.314.C.d. youlut luy mesme venir au combat, sen faisant attaquer le Saint en fa prefence, T& Il donna cette commission à Demosthene qui

avoit l'intendance de sa table & de sa cuisine, & qui estant plus impudent que tous les autres, sembloit plus propre pour son desfein. Demosthene'ne manqua pas en effet de faire bien du bruit . wirm 1/2-.315. 8.

qu'auparavant. La colere du Prince inspiroit la mesme passion à tous les affiftans, qui croyoient devoir cette complaifance à l'autorité d'un Empereur irrité : f mais toutes ces terreurs n'ef-P 3132. toient pas pour flechir un Saint, J'en qui on ne voyoit pas tant un homme combatre contre un homme, que la vertu & la genero-

fité Chrétienne furmonter l'eclat de la puissance armée de toute fa fureur. 'Il y avoit là entre autres un ennemi de Dieu venu d'Illyrie, P.314 24 qui affembloit autour de luy tous les officiers, pour voir un livre mustin.

ou un papier qu'il tenoit entre ses mains Je ne scay si ce seroit le Phife 1 s.c. P. celebre Valens de Murie, Jqui effoit venu en l'an 369, trouver Va lens pour obtenir le rappel d'Eunome.
[Il ne sufficit pasque Saint Basile sust déja demeuré trois sois

Nyfp.315.ab. victorieux. Le Prefet revient de nouveau à la charge, se montre plus terrible que jamais, renouvelle ses menaces, témoigne une colere & une fureur extraordinaire On affemble les ministres de la justice, herauts, sergents, licteurs enfin on fait un appareil capable d'incimider les plus intrepides Ce genereux athlete paroift dans ce nouveau combat, & y remporte encore plus de gloire qu'au paravant.

[Modeste vint donc trouver Valens. En l'abordant : ] Nous 350,d,

Nationalogi-

1. ande J.C. SAINT BASILE.

Bulle 14. " formmes vaincus, luy dit-il, par celui qui gouverne cette Eglife. » C'est un homme audessus des menaces, invincible à tous les dis-» cours, inebranlable à toutes les perfuasions. On peut tenter d'a-" batre ceux qui ont moins de courage ; mais pour luy, il le faut , chasser par une violence ouverte, ou ne pass'attendre à le faire , ceder par des menaces. Ce témoignage de Modeste sit enfin chan- d. ger de dessein à l'Empereur. Quelque ennemi qu'il fust du Saint, il ne put s'empescher de louer son courage. Il changea ses mena- de 151 a. ces en admiration, & ne voulut point qu'on luy fift aucune violence Eustathe de Sebaste ayant appris que Valens venoit à Ce Basen, 318.p. farée, Javoit écrit à Saint Bafile par un nommé Eleufine, pour luy 300,6. témoigner la crainte que ce voyage luy donnoit pour tous les Catholiques & particulierement pour le Saint Javec lequel il faisoit alors profession d'une union tres particuliere. ¡Le Saint luy récri. b.e. vit en ce temps-ci d'une maniere tres humble, pour le remercier tant de son affection, que de luy avoir envoyé un secours & un désenseur aussi considerable qu'estoit Eleusine, pour le soûtenir dans les combats spirituels où il se trouvoit engagé; Qu'il assuroit a'nright fa pieté incomparable, ( car c'est le terme dont il se sert, ) que quelques attaques qu'il eust eues jusques alors, la misericorde de Dieu qui luy avoit accordé l'affiftance du S.Efprit, avoit fortifié

## 

sa soiblesse & l'avoit maintenu invincible.

ARTICLE LXX

Valens vient à l'eglife le jour de l'Epiphanie.

L'AN DE JESUS CHRIST 372. DE S. BASILE 2,3.

7 ALENS effoit alors comme un fer amoli par le feu, mais Niscotade.

V qui ne ceffe pas d'eftre du fer. Car quaiquil n'euf plus <sup>311-4</sup>
que de l'eftime pour le Saint, il ne vouloir pas neamonis embraffer à communion, ayant honte de changer (de parti-limits
aufii el flotti bein aife de trouver quelque vois hontele de reparce ce qu'il avoit fait contre luy Ét ce fut pour cela qu'un jour
d'une grande fiett ei errat dans l'affemblée des Fideles avec
toute la Cour,êt é mélant parmi le refleed upeuple, il y coust aire.
Le fermon du Saint, 60°, fiave eu luy une efpece d'union été de communion. Ceci arriva le jour de l'Epiphane, (qui effoit apparemment le méfineque celui de la Theophane; A yaquel on celebroit en Cappadoce la Naiffance de noître Seigneur, 6t Tadorane, a l'apparent de l

ages ill res

le sixieme de janvier 372, puisqu'il paroist que les Eglises qui joi. Basile 122. gnoient ensemble ces deux mysteres les celebroient en ce jour.

Nat, or 10.P. 351-a b.

Quand Valens fut entré il entendit le chant des pseaumes, qui furent comme autant de coups de tonnerre, dont ses oreilles furent frapées. Il vit l'affluence du peuple, le bel arrangement & l'ordre plutost angelique qu'humain qui regnoit tant dans le fanctuaire qu'aux environs, Basile qui estoit debout devant son peuple,dans la mesme posture où l'Écriture represente Samuel, le corps , les yeux, l'esprit aussi immobile que s'il n'y eusteurien de nouveau, & attachez pour ainsi dire à Dieu & à l'autel : les [ Ecclesiastiques ] qui l'environnoient dans une sainte frayeur & une crainte respectueuse Comme il n'avoit jamais rien vu de semblable, ce spectacle si auguste le frapa si vivement, qu'il en sut vraiment ebloui. La pluspart ne s'en apperceurent pas d'abord. Mais quand il vint offrir à la fainte table les dons qu'il avoit preparez luy mefme,ce fut alors que tout le monde reconnut le trouble où il estoit. Car comme personne ne se presentoit pour recevoir fon offrande, parcequ'on ne favoit pas si Basile l'accepteroit. il commença à trembler tellement que si quelqu'un des ministres de l'autel ne luy eust presté la main, il seroit malheureusement tombé par terre.

[S. Gregoire n'exprime pas ce que c'estoient que ces dons que Valens avoit faits luy mesme. The commentaire semble vouloir a p.7\$1.4,

p.68 a.c.

dire que c'estoient des vases d'or qu'il avoit faits s'à quoy il semble Thate. 14, 6.16. qu'il y ait peu d'apparence. ] Theodoret dit seulement qu'il offrit à l'autel les dons ordinaires, [si neanmoins cela se raporte à cette occasion ('C'est par cette oblation qu'il fit quelque espece d'union Naz.p. 151,4. avec S. Bafile, ne l'ayant pas faite entiere, parcequ'il ne receut pas de sa main la communion du Corps de J.C. comme il est aisé de l'inferer de S. Gregoire de Nazianze.

[Il faut aussi admirer la conduite de S. Basile, qui prefera ce qu'il croyoit de plus utile pour l'Eglife, à l'observation exacte de la discipline, qui luy devoit faire rejetter l'offrande d'un Prince tel que Valens, battizé par les heretiques, & qui faisoit une profession ouverte de leur croyance & de leur communion; de meime que Libere rejetta les offrandes de Constance, quoiqu'il ne fust que .catecumene. ]

ART. LXXI.

#### 373,de Saint Bafile, 233, MARGE ARTICLE LXXL

La maladie de Galate suivie de sa mort, arreste l'exil de S. Basile.

UOIQUE Valens eust resolu de laisser S. Basile en repos, Nat.or. 20 p. cependant comme il eltoit continuellement affiegé par 370, Thortlas 16 ceux qui le trompoient, il oublia tout ce qui s'eftoit paffe aupa-p.654.2.

Note 46. ravant, '&" peu de temps aprés eftre venu à l'eglife le jour de l'E- 50-16-26-16. piphanie, b il commanda de nouveau à ce Saint de se ranger au & Thort. p 614. parti des Ariens. Il n'eut garde d'estre obei (& sur cela) e il refolut de l'envoyer en exil. Toutes choses estoient déja preparées son, péstic. pour l'execution de cet arrest. La nuit estoit venüe, le chariot estoit tout prest, les ennemis du Saint ravis de joie, les Orthodoxes dans la consternation & dans la tristesse, '& nous, dit S. Gregoire Nala-264.2. de Nazianze, nous environnions cet illustre voyageur, à qui une injure si honorable donnoit un nouveau courage, & qui se voyant condanné à l'exil n'avoit point fait d'autres preparatifs

ni murin, que de dire à un de ses gents de prendre un certain livre & de le fuivre

'Mais en mesme temps que Valens donnoit un arrest contre P.351 als Basile, Dieu en donnoit un autre contre son fils'unique a nommé 502, p.657, d [Valentinien]Galate, qui n'estoit encore qu'un enfant [d'environ Ruff, a c. p.p. f 12. fix ans. | Car la nuit melmeque le Saint devoit estre mené en exil, & Sort.Locas. ce jeune Prince fut saiss d'une fievre violente, qui fit aussi tost de . P 243 c te fether te inter the same and the commingue fa mere fut agitée f see parte la viest & l'Imperatrice Dominique fa mere fut agitée f see parte la melme nuit par des songes terribles, a inquittée par des frayeurs, Thôrthac. 16. & tourmentée de divers maux, comme si on l'eust appliquée à g Socr p.143.c. la question.

quertion.

Elle raconta cela à fon mari, & luy dit que ce qu'elle avoit Thére, p. 612, c. fouffert, & la maladie de son fils venoient affurément de l'injure \* Russ ac. p. p. qu'on faisoit à S.Basile."Il le crut d'autant plus aisément, que ni 1357. l'art des plus habiles medecins, ni les prieres qu'il avoit faites à "Tidre p. 683. Dieu prosterné contre terre , ni tous les autres secours que son d. Nazor, 10 p. amour & fa douleur luy avoient fuggerez, n'avoient pu foulager 151,c,d l'enfant. Ainfi il refolut de recourir à la foy de celui qu'il venoit de condanner. Mais confus de l'injure qu'il avoit faite, il n'ofa pas l'aller trouver luy mesme & il y envoya ceux qu'il aimoit & qu'il consideroit le plus, pour le conjurer de venir au palais, ° & visiter Thâre, 612.b.

'Le Saint ne voulut point insulter à son malheur, & vint sans Naup 352-c. Hift. Eccl. Tom. IX.

SAINT BASILE. L'an de J. C. differer au palais. Dés qu'il fut arrivé , le mal de l'enfant dimi 371,4654 for Basile 1,3

Ephr.op. 16.1, 3. nua, & Valens commença à avoir quelque esperance de sa vie. 'Le P.555.2.b. Saint l'affura mesme qu'il le gueriroit, si on luy permettoit de l'ins-Thore p. 68 1.b. truire dans la foy Catholique; fi on vouloit bien qu'il receuft le battefine par les mains des Orthodoxes, & si Valens embrassoit Socr. p.243 ,c.

la foy Catholique & procuroit la réunion de l'Eglife. Cotel.g.t.3.p. 'S. Ephrem dit que Valens promit ce que S. Basile demandoit, 63.64. que le Saint s'estant mis en prieres, obtint aussi-tost la guerison &c.

entiere du Prince, mais que Valens l'ayant laissé battizer par les Ariens contre la promelle, il retomba & mourut [Les autres qui femblent s'accorder davantage avec Saint Gregoire, J'disent que Socr P.243 d Valens ne voulut point s'engager à ce que le Saint demandoit.ª à Thdrt.p.413 b a Thdrt.p.681. caufe du ferment qu'il avoit fait à [Eudoxe; ] surquoi le Saint ré-Sorr. p. 241 d. Thert.p.683,b, pondit, Il en arrivera ce qui plaira à Dieu; & se retira avec la permission de Valens, & que Valens ayant ensuite fait battizer son

elsocr.p.143d, fils par les Ariens qui se trouverent à sa fuite, il mourut aussi-tost Ruf, Lz, c.9. pt aprés, & la mesme nuit qu'il estoit tombé malade selon Rufin. 257. [S. Gregoire de Nazianze ne parle pas expressément du battes-

me du Prince que Theodoret femble avoir pris de S. Ephrem.] 'Il dit seulement que l'enfant eust peut-estre esté gueri si Valens Naz.p.352.d. n'eust pas mélé l'eau douce avec l'eau salée,"se laissant aller aux meines. perfuafions des heretiques en mesme temps qu'il faisoit venir S. Bafile, & que c'eftoit la croyance commune de tous ceux qui se trouverent prefens à cette rencontre.

'Cette plaie fit rentrer Valens en luy mesme, & arresta l'exil de Cotel Ended. S.Bafile Elle affligea & humilia extremement cePrince & touto fa Cour.'Il reconnut trop tard combien l'observation de son ser-There pet c. ment luv avoit esté prejudiciable : '& s'il en faut croire Rufin . Ruflacop, chacun jugeant que la mort du fils estoit la punition du pere& de la mere, ils envoyerent en diligence prier le Saint d'interceder

puifqu'ils l'avoient beaucoup mieux merité que luy.

257.

# pour eux, depeur que Dieu ne les fist mourir comme leur fils, \*\*\*\* ARTICLE LXXII.

Valens voulant signer l'exil de S. Basile, ses plumes se rompent, & la main luy tremble.

Cotel.g.t.3.p. 'C' AINT Ephrem dit que Dieu fit une pluie de miracles par S.Bafile & pour S.Bafile; & que comme il ne luy estoit pas possible de les remarquer tous, il n'en veut raporter qu'un, mais

L'an de J. C. 172,de Saint Baide 2,3 qui fait voir que les choses mesmes insensibles prenoient la défense de cet illustre désenseur de la verité, contre ceux qui eusfent vouluf non pas le bannir, mais le tuer 'fi le met auffi-bien que Thort. 14.0,16.

Theodorer, aprés ce que nous venons de raporter J'& nous nous p.684-4. croyons obligez de fuivre cet ordre, fans ofer dire fi ce fut peu de jours, ou beaucoup de temps & plufieurs années aprés la mort

de Galare. Voici quelle fut l'occasion de ce miracle où le doit de Dieu se sit paroittre visiblement. 1

Comme les paroles & les miracles du Saint estoient autant de Cotel.g.t.3.p. traits qui bletloient vivement le œur de ses ennemis, ils ne cesfoient point de dreffer tous les jours de nouvelles machines afin de le perdre.Ils s'adresserent donc de nouveau à leur Prince pour, luy inspirer leur venin. Ils luy representerent que la vue mesme de S.Bafile leur estoit insupportable, qu'il s'opposoit sans cesse à eux, & que leur doctrine ne pourroit faire aucun progrés tant que p.65.x. cet homme vivroit. Ils luy firent oublier tout ce qui s'estoit passé, al Thart.p. 684. pour prendre la refolution de le bannir, au lieu de le condanner à la mort comme ils le vouloient.'S.Basile ne s'emut point de tout Nys. de Bas. p. cela. Mais ses ennemis furent bientost contraints de revoquer l'ordre de son bannissement.

'Valens en avoit déja fait dresser l'arrest; mais quand il le vou- Thdrt p.684.a lut figner,'la plume refula de fervir à son iniquité; & pour con- Cotel. # 65.4. fondre de plus en plus sa malice, & luy faire voire la grandeur du crime qu'il commettoit, elle se rompit d'elle mesme, avant qu'il al Thdre. Lac.16. en eust pu former un seul trait. Le tyran plus insensible que sa a Gotel.p. 65,6 plume mesme,ne s'étonna point de la voir rompuë. Il en prit une autre pour figner la fentence que son injustice avoit dictée: & il vit qu'elle se rompit comme la premiere, plutost que de partici-

per à son crime.

'A quoy pensez vous, & Empereur, s'écrie S. Ephrem, de vou- basés.a. " loir envoyer dans une terre étrangere, un homme en qui habite » celui qui remplit toutes choses? Pourquoi taschez vous de sur-» prendre & d'opprimer celui qui est audessus de tous les pieges " & de toutes les attaques qu'on peut luy dreffer? Pourquoi ban-» niflez vous de la vie un citoyen du ciel un ministre de la maison » de Dieu?Prenez une troifieme plume, & vous la verrez fe rom-» pre comme les autres, plutoft que de vous obeir & de cooperer " a vostre malheureux deslein. Elle se romp en ester , & devient comme la voix d'un heraut qui publie hautement la victoire de Bafile, & comme un glorieux trophée elevé en l'honneur de cet invincible foldat de J. C. C'est ainsi que trois plumes se declare-

L'an de J. C. rent pour ce défenseur de la consubstantialité des trois person. 372, de Saint nes de la fainteTrinité.La main de Valens se hastoit de figner la condannation de Basile & l'ordre criminel de son exil: & les plumes en se rompant se sont opposées à l'impetuosité de ce faux zele.& en ont fait voir l'injustice. Et comme la verge de Moyse couvrit autrefois de confusion tous les enchanteurs & tous les magiciens de l'Egypte: ainsi ces plumes détruisirent en un instant le deffein des impies & des enfans de tenebres.

Thort. 1, 4.c. 1 6. P.684.2.

Theodorer ajoute que Valens voulant encore aprés tout cela s'obstiner à figner son ordonnance impie, il sentit sa main extraordinairement agitée, & toute tremblante, fut faisi de frayeur, & dechira le papier en deux . Dieu montra ainsi que c'estoit luy qui avoit livré tant de Prelats aux maux que leur faisoient fouffrir les heretiques , comme c'estoit luy qui avoit protegé Saint Basile contre tous leurs mauvais desseins qu'il avoit désendu ce Saint par des miracles, pour donner des preuves de sa puissance, & que sa providence avoit abandonné les autres à leurs ennemis, pour faire connoistre la grandeur de leur courage. 'Mais quelque admirables que soient ces miracles, ils ne semblent plus admirables lorfque l'on confidere que c'est en faveur de Basi le dont la vertu estoit si fort audessus de tout ce qu'on en peut dire.

Soz.Lac. 6.a. 659.2.

### ARTICLE LXXIII.

Valent vient encore à l'eglise, l'entretient avec S.Basile, & luy accorde diverses choses: Medeste gueri par ses prieres devient son ami.

E fut aprés cet evenement, "s'il fuivit de prés la mort de v. la nece Nat.or.20 p. Galate, que J Valens se trouva une seconde sois en quelque 47. 351.d. maniere, dit S. Gregoire de Nazianze, à l'assemblée des Catho-Thdrt. I. c. 16, liques. Il vint à l'eglife, il entendit l'instruction que S. Bafile fit p. 68 3.c. [à tout le peuple, Joc il offrit à l'autel les dons ordinaires [ Aprés e[Nat.p. 341.d. que l'office fut achevé. J'il entra audedans des voiles sacrez, c'est Than p. 613.c. à dire dans le lieu proche de l'autel, 'où S. Basile qui y estoit assis Naz, P. 351 d. l'avoit appellé, & ils s'y entretinrent touchant la foy: ce que Valens souhaitoit depuis long-temps. S. Gregoire qui estoit luy mesme present, aussi bien que beaucoup de personnes de la Cour, dit que le Saint y parla divinement.

'Il y avoit là entre les autres un nommé Demosthene, intendant comme nous avons dit, de la cui fine de Valens, qui voulant L'an de I.C. SAINT BASILE

prode Salat fe méler de reprendre cet illuftre docteur de l'univers, fit un "barbarilme. Surquoi le Saint fouriant un peu Quoy, dit-il, voici "donc Demotthene qui ne foat pas parle". L'autre en colere fe principal de la companya de la coleration de la colera

"donc Demofthene qui ne (gair pas parler. L'autre en colere fe mit à menacer le Saint 'd'employer contre luy le fer & les cou- Todrup-643, d, teaux qui effoient les inftrumens de fon métier: 'Mais Basile fe Naup-144.' " contenta de luy dire; Ayez foin que les viandes & les fauces

» contenta de luy dire; Ayez foin que les viandes & les fauces » foient bien apprefiées: c'est la vostre affaire: mais pour les choses

» de Dieu, vous avez les oreilles trop bouchées pour les entendre.

» 'Ainfi il renvoya ce nouveau Nabuzardan à les feux [& à la cui- Naz 8,342 4.

"Ainfi il renvoya ce nouveau Nabuzardan à fes feux [& à fa cui- Nas p. 348.
" fine.]

'Valens fut si ravi de cet entretien qu'il eut avec S.Basile.qu'il Thért.p.683.d. donna aux pauvres lepreux, dont le Saint prenoit le foin, [& pour lesquels nous avons vu qu'il faisoit bastir un hospital, lles plus belles terres qu'il eust en ces quartiers là . 'Cette rencontre fut le Nazor 20 p. commencement de la douceur dont Valens usa envers nous, dit 151,4, S. Gregoire de Nazianze: Elle donna la premiere quelque confistance aux affaires de l'Eglise, & ce fut l'occasion qui rompit en partie l'impetuolité du torrent qui ravageoit alors [tout l'Orient. Car la protection que Dieu prenoit visiblement de Saint Basile, sit qu'on le laissa paisible dans son siege jusqu'à la fin de la persecution, sans l'obliger à se souiller par la communion des hereti-ques, en mesme temps que tous les autres Evesques orthodoxes estoient bannis & chaffez de leurs Eglises.] Sa generofité & sa Nysin Eun 1 r. vertu fut mesme la désense de toute la Cappadoce, qui seule de P315, c, é, toutes les provinces de l'Orient,ne se sentit point des maux qu'y caufa la perfecution de Valens, fou au moins s'en fentit peu: car nous verrons qu'elle n'en fut pas tout à fait exemte, qu'on fit de nouvelles tentatives contre Saint Basile mesme, y& qu'il se vit en Nat. p. 353.354 danger de fouffrir les dernieres extremitez d'un officier fort oppolé aux Catholiques.

Son humilier ne l'empetibe pas de reconositre qu'il eflois hatezza-jucomme ces rocher qui ouvreur un port, de l'emetera à convert de toure l'imperatoficales vagues qu'il avoir recru de medme l'effont de tour la funie des heretoges, qu'elle rédito brifée courre luy fans fe pouvoir repandre plast fon 3 ce qui avoir mis dans le calme de dans l'affarance les Egliés Carboliques qui etioiens d'erriere luy de cous les poyédu l'oca, l'afiques à la merte le a protros pois à l'homme qui s'apone et a affarind, nou le la reportos pois à l'homme qui relation de l'articolorie de grace de Disu qui fair parofitre la puillonce dans l'impuisfiance de l'homme, camme il arreft par le falle la violence de la mer. Bafep, 187, p.

d|353 a.

Bifep. 277 P.

[Il y a apparence que ce fut par ce mesme entretien] que Valens 372, de Saine donna au Saint la commission de mettre des Evesques dans les Eglifes de l'Armenie: ce qu'il tascha d'executer cette année mesme [1] paroift tout àfait furprenant qu'il ait receu une commission fi avantageuse à l'Eglise, d'un Prince qui en estoit l'ennemi: mais il nous paroift que le Saint le dit luy mesme d'une maniere qui ne permet pas qu'on en doute.

Le Prefet Modeste ressentit aussi bien que Valens, les effets de la puissance de Dieu dans Saint Basile, mais d'une maniere plus favorable, & aprés l'avoir traité comme nous avons vu, il ne laissa pas d'eprouver en mesme temps la douceur de farcharité & la force de les prieres (Car une maladie qui luy survint, luy ayant fervi d'une puillante instruction, il recourut avec beaucoup d'humilite à Saint Basile, le pria de le venir voir, luy demanda pardon de la maniere dont il l'avoit traité, luy fir de grandes instances pour l'engager à luy obtenir [ de Dieu ] le rétabliffement de sa ianté,la recouvra en effet [ par les prieres de ce Saint, ] comme il le publioit luy mesme à tout le monde, & il ne se lassa jamais dans la fuite d'admirer & de loiler les vertus de ce grand Evef-

'Ainsi il temoignoit beaucoup de respect pour ee Sting& l'ex-

371.a,d. hortoit de luy écrire avec toute sorte de liberté pour ses amis. Le #2P.374-P 269.d Saint le fit souvent: & Modeste recevoit si bien ses prieres, que P 270,2, des personnes venoient de bien loin pour avoir de luy deslettres ep.275.p.270.c. de recommandation pour ce Prefet. C'est pourquoi le Saint loue Dieu de luy avoir donne un si puissant désenseur, qui regardoit

ceux qui luy appartenoient comme s'ils luy euffent appartenu à lay mefine.

ep. 274 279.p. 6 cp. 279 P. 272.

Nous avons encore fix lettres que Saint Bafile luy écrivit en faveur de diverses personnes. La dernière est remarquable: car les Prestres & les Diacres de la Cappadoce se trouvant exemts de tous subsides dans les assiettes precedentes, ceux qui les faisoient alors, les y comprirent, (peut-estre en haine de la religion Catholique,) par ordre, disoient-ils, du Preset. Le Saint luy en écrivit donc pour les faire decharger, & le prie de marquer dans l'acte, qu'on les decharge non pour leurs personnes particulieres, mais pour fuivre l'ordonnance ancienne, en forte qu'il paroisse que generalement tous les Ecclesiassiques soient exemts. Et vous rendrez, dit il, un grand service à la maison imperiale & a tout l'Etat, si vous soulagez non seulement les Eccleliaftiques, mais tous ceux encore qui font dans la pauvreté, par

P-2.72,d.

L'an de J. C. 372 de Saint Baiile 2010

cette exemption des tailles, comme nous le faisons de nostre part par la liberté[que nous leur rendons.Car Constantin ayant autorisé les affranchissemens qui se faisoient en presence de l'Evesque & de l'Eglise, il ne faut pas douter que les saints Evesques ne sistent ce qu'ils pouvoient pour procurer la liberté civile à ceux à qui ils avoient donné la liberté des enfans de Dieu.]

### **\$66969:699966969699**00006 ARTICLE LXXIV.

S.Basile est persecuté au sujet d'une dame par le Vicaire du Pont.

[A PR ES avoir vu la persecution que Valens sit à nostre Saint, il faut voir celle que luy sit un de ses officiers, & qui peut avoir fuivi l'autre d'affez prés car nous ne favons pas precilément quand elle arriva. Cet officier estoit le Prefet du Pont, [c'est à Nat er 10, p. dire le Vicaire du Prefet dans cette province ] On dit que ce Vi. 373.b. caire estoit Eusebe oncle maternel de l'Imperatrice [Dominique,

Quel qu'il fust, Jle diable l'excita contre Saint Basile . Il prit le Nazassab. pretexte de quelque mecontentement à l'occasion d'une dame : mais dans la verité il n'avoit point d'autre motif que le desir de combatre pour l'impieté, & d'attaquer la religion & la pieté [Catholique.] Il luy fit plusieurs insultes, ou plutost à Dieu mesme. à qui cet officier declaroit la guerre, & pour qui Bafile la soutenoit. Mais la rencontre que nous allons décrire aprés S. Gregoire de Nazianze, couvrit l'impie de confusion, & combla le Saint

d'honneur & de gloire. NOTE 40.

Une dame de "grande qualité veuve depuis peu de temps, b.c.d. estoit violemment tourmentée par l'Assesseur d'un magistrat qui vouloit l'obliger malgré elle à l'epouser. Ne sachant comment se mettre à couvert de la violence de cet homme, elle prit une resolution aussi hardie que sage & prudente Elle se resugia au faint autel, & eut recours à la protection de Dieu contre cespourfuites importunes. Que pouvoit faire en cette rencontre non seulement le grand Basile, qui prescrivoit des loix aux autres fur ces fortes de matieres, mais tout autre Evefque beaucoup inferieur à ce Saint ? Pouvoit-il se dispenser de prendre la protection de cette veuve, de la retenir dans l'eglife, d'en avoir un soin particulier, d'estre le cooperateur de la bonté de Dieu, & de maintenir la loy qui veut qu'on rende aux autels un honneur inviolable? N'estoit-il pasobligé de faire & de souffrir toutes choses, plutost que de permettre qu'on fist à cette illustre

veuve aucuntraitement indigne, & qu'on deshonorast par là la Basile ant fainte table, & la foy avec laquelle elle faifoit ses prieres?

Cependant ce nouveau juge ne pouvoit supporter une conduite si fainteil vouloit que tout le monde s'assujettist à sa puissance , & que les Chrétiens violassent leurs propres loix pour luy obeir. Il vouloit qu'on luy remist cette dame entre les mains: Basiles'y oppose de tout son pouvoir. Ce magistrat transporté de fureur, envoie des officiers dans la chambre du Saint faire une recherche auffi injurieuse qu'elle estoit inutile : comme si ce grand homme n'eust pas esté audessus de ces passions honteufes, luy que les Anges environnoient, & que les femmes n'ofoient mesme regarder. Ce Vicaire n'en demeure pas là : il ordonne que Basile comparoisse devant luy en personne pour se justifier: & il ne le fait pas venir d'une maniere douce & honneste, mais comme si c'eust esté un homme déja condanné à mort. Basile se presente donc devant le tribunal où ce magistrat estoit assis plein de colere & tout enflé d'orgueil. Il se tient debout comme ESUS devant Pilate. Cependant les foudres effoient fuspendus. Dieu qui aiguisoit l'épée de sa vengeance, différoit de la prendre en main. Il bandoit son arc & le retenoit neanmoins pour donner le temps de recourir à la penitence, comme il fait ordinairement.

Mais voici un autre combat du persecuteur de ce genereux athlete. Le juge commande qu'on ofte le manteau du faint Prelat & qu'on le mette en pieces: le Saint offre de se depouiller aussi de sa tunique s'il le souhaitoit le juge le menace de le faire battre: Le Saint luy presente son corps tout decharné. Le juge le menace de le faire dechirer avec les ongles de fer: Ce fera, dit le Saint, un remede pour mon foie qui me fait bien du mal.comme

vous voyez. Nyf.de Baf.p.

415.a, h

P-354.8.

Saint Gregoire de Nysse raporte cette parole avec quelque difference . Basile , dit il, regardoit comme un malheur & une peine de ne pouvoir pas imiter plusieurs fois les combats des Martyrs pour la défense de la verité, parceque la nature n'est sujette qu'à mourir une fois. Le [Vicaire du]Prefet voulant un jour l'epouventer, le menaça de luy arracher le foie des entrailles. Bafile pour se moquer de ses vaines menaces, luy répondit en souriant. Vous m'obligerez beaucoup: car le soie m'incommode sort, & si vous l'arrachez felon vos menaces, vous medelivrerez d'une partie bien douloureuse.

'Ils en estoient la lorsqu'on apprit dans la ville ce qui se passoit.

Tous

L'an de J. C.

Tous regarderent le danger où estoit leur Evesque, comme un danger qui leur estoit à tous particulier, & l'assront que l'on faifoit à ce Saint, comme une injure qu'on leur faifoit à eux mefmes . Ils s'abandonnent à leur ressentiment : ils s'enflamment de colere : ils s'affemblent en foule de tous états & de tous âges : ils s'excitent & s'animent les uns les autres. Les armuriers & les brodeurs de l'Empereur, comme les plus ardens dans ces rencontres, & les plus hardis pour ces fortes d'entreprises, y prennent le plusde part. Chacun s'arme de quelque instrument de fon métier, ou de ce qu'il trouve à sa main dans ce trouble : les uns courent le flambeau à la main: les autres les suivent avec des pierres : d'autres avec des baltons : c'est un concours general , un mesme cri, une mesme ardeur, une mesme conspiration. La colere tient lieu de vaillans foldats & de capitaine dans cette armée tumultueuse. Les femmes melmes n'estoient pas sans armes dans cette occasion qui échaufoit leurs esprits . Armées de leurs fuseaux comme de piques, transportées d'ardeur & de zele, animées d'un courage masse, elles ne sembloient plus estre des femmes. Enfin ils croyoient tous partager entre eux les devoirs de la pieré, s'ils pouvoient dechirer & mettre en pieces le malheureux persecuteur de leur Evesque; & ils consideroient comme le plus glorieux d'entre eux celui qui mettroit le premier la main for luv .

Dans estre extremité toute la fierté & l'infolience de ce juge 4 s'évanouit & disparoit. On le voit dans l'état d'un fupplison p. 15 à demander graie, talcher de faire compassion, s'humilier plus que le demier des hommes, jusqu'à ce que Basilie ce Marry fans avoirrepandu de fang. de evaloquer fans avoir recent de blef-dures, yenant à parositre, arrette par sa prefence la fureur de crete multichait entrée, d'autre ainsi la vie a fon perfectuer qui de crete multichait entrée, d'autre ainsi la vie a fon perfectuer qui

l'en supplioit .

"Wohl's quelles furênt les guerresques." Bafile ent à folteenir la contre les puifinnesse du fecte, dont Dieu e le fi fortir par une victoire glorieufe, ôt trest digne de fa foy. 'Ce nouveau plo fur p., 62. Le medic comme l'ancien, miss il remporta la victoire audit bien que luy. Il fut declaré vainqueur comme luy après de glorieux combats ; Il ne fut point ebrande non lusque luy par le grand nombre de ceux qui sefforçoient de l'abatre. Il terraffia comme luy après de glorieux combate de l'ancient de l'abatre de l'ancient d

ab Vinc Le, 41-P-375-Naz.or, 10.P. 3754.

Gaud. f. 17. p. 61. trop justement merité ] le titre de Consesseur que S. Gaudence Basse 213. & Vincent de Lerins luy donnent & mesme il faut loer le zele de S. Gregoire de Nazianze, J'qui n'a pas craint de l'honorer du nom de Martyr.

### 治學者就在我們就就是我們有學者就 ARTICLE LXXV.

Dorothee revient d'Occident avec Sabin, & en raporte diverses lettres: S. Bafile prie S. Melece d'y répondre,

[ T L faut maintenant passer à d'autres actions de la vie de S. Bafile, oui pe font pas moins importantes quoiqu'elles aient eu moins d'eclat dans l'histoire. Elles nous le seront paroistre, je ne dis pas comme un Evelque particulier, ni comme un fimple Metropolitain ni comme l'Exarque & le Patriarche de plufieurs provinces, mais comme un Saint qui possedoit solidairement l'episcopat sans faire tort à l'autorité de ses confreres, qui ne borneit pas fa charité par fa jurisdiction, mais qui se regardant en qualité de successeur des Apostres, comme Evesque de toutes les Eglifes, étendoit fes foins partout où le nom de I. C. s'estoit étendu, & consideroit tous les Chrétiens comme son peuple, parcequ'il les portoit tous dans fon cœur. Nous en avons déja vu quelque chose l'année precedente en parlant de l'envoi du Diacre Dorothée en Occident, & neus en verrons la fuite en celle-ci, pour la continuer dans les fuivantes. Dorothée avoit eu le temps de pregocier en Italie & dans

l'Occident durant l'hiver. Il trouva apparemment les Evelques d'Italie & des Gaules affemblez à Rome au nombre de 93 dans le Concile qui écrivit une lettre celebre aux Evefoues d'Illyrie. comme nous le remarquerons fur S. Ambroife. Nous ne voyons Pafendiance, pas que fa nesociation ait eu beaucoup d'effet. I 'On trouve neanmoins que les Occidentaux écrivirent quelques lettres que

Saint Athanase receut sou par le Diacre Dorothée, ou par Sabin ep. 273. P 269.a. qui vint à peu prés en mesme temps, & sans doute avec luy. Jll avoit esté envoyé par les Prelats d'Occident ; [ & il n'est pas hors d'apparence l'que c'est le mesme Sabin qui assista en qualité

d'Evefque de Plaifance au Concile d'Aquilée en l'an 381, & que Col.r.t.1. p.169 l'Eglise honore comme un Saint l'onzierne de decembre. Il estoit Diacre de Milan, comme on le voit par une attentiation qu'il donne à la lettre du Concile de Rome aux Illyriens, [lors apparemment qu'il la mit entre les mains des Orientaux. Il n'y a

L'an de J. C.

172, de Saint Balle 2,3 Point d'apparence qu'il fust Diacre sous Auxence qui tenoit encore le fiege de Milan, mais les Catholiques y avoient sans doute une eglife & des ministres particuliers, comme nous le voyons de Con(tantinople).

S. Athanase envoya à S. Basile les lettres qu'il avoit receues Bassepés p.90. d'Occident, [& ce semble par Dorothée mesme, jequi vint trouver S. Basile en passant par la Syrie & Sabin y vint aussi. Les lettres qu'ils avoient apportées 1"de l'Occident effoient des Evel. Fep. 61. p. 90.d. ques d'Illyrie, d'Italie, & des Gaules II y en avoit outre cela de \*\*PATJ PA 69.3 quelques Everques qui écrivoient en particulier à Saint Bafile. comme de S. Valerien d'Aquilée: [car les autres pouvoient estre adreffées ou à S. Athanafe, ou aux Orientaux en general. YCes ep.61.p.90,c. lettres des Occidentaux estoient une preuve de la fincerité de leur foy, de l'union qu'ils avoient entre eux, & du foin qu'ils prenoient d'établir partout de bons pasteurs. Ils avoient inseré une me partit.b. confession de leur soy dans leur epistre synodique, carelle est ainsi appellée : [ & cette confession est apparemment la lettre du Concile de Rome aux Everques d'Illyrie. JSaint Basile témoigne \*p.62, p. 90.b.c. que cette nouvelle de leur heureux état avoit un peu foulagé

les Orientaux dans leur affliction, '& que Dieu avoit encore daugmenté leur consolation par le Diacre Sabin qui leur avoit confirmé la mesme chose plus endetail, & avoit comme nourri leur ame par un recit si agreable. 'Ce n'elloit pas là neanmoins le secours que les Orientaux at- ep 60 mio l'.d.e. tendoient depuis si long-temps, de leurs confreres d'Occident. des

Mais ils espererent que Sabin ayant vu de ses propres yeux l'état pitoyable où estoient leurs Eglises, le recit qu'il en seroit en Occident, lestoucheroit de compassion, & les exciteroit à les se-courir puissamment. C'est pourquoi S. Basile envoya Dorothée 49.47.59.488. à Saint Melece avant Pasque (qui estoit cette année le 8 d'avril, 7 Pasque. pour le prier de regler toutes choses, & de dresser les lettres p.168.e. qu' il faudroit écrire une seconde fois aux Occidentaux, & envover par quelqu'un de leur part au nom d'un synode, s'il jugeoit qu'il fust necessaire de leur récrite. Il le prie de renvoyer -Dorothée aussi tost aprés Pasque, à cause des réponses qu'on attendoit de Samofates (c'est à dire de S. Eusebe à qui Saint Basile avoit apparemment écrit fur ce fuiet. I

'Il prie encore S.Melece d'approuver la bonne volonté de epagganage, Dorothée & de le fortifier de ses prieres pour l'envoyer où l'on avoit dessein qu'il allast , 'qui sont presque les mesmes termes ep.52. p. to.b. dont il s'effoit servit en priant S. Athanase de l'envoyer à Rome.

SAINT BASILE. & ainfi il femble que S. Bafile euft dessein de l'y envoyer encore. Bafile 2316

Blond, prim.p. 259.

[Neanmoins nous ne voyons aucune marque qu'il y foit retourné, & toutes les lettres qui paroissent avoir esté envoyées en ce temps-ci, ne font mention ni de Dorothée ,) ni d'aucun autre porteur, que du Diacre Sabin, dont peut-estre on jugea à propos de se contenter, sans y envoyer aucune autre personne de la part des Orientaux . 1

L'an de J. C.

Balep. 273.p. 269.b.

Dans la mesme lettre à S. Melece, le Saint le prie de se souvenir d'un Evelque nommé Athanale qu'on disoit avoit beau- Nore et coup de desir de s'unir de communion avec luy, & les autres [ Catholiques. ] S.Basile [ qui le souhaitoit encore sans doute davantage, Jen avoit écrit à cet Evesque, & neanmoins n'en avoit pu rien obtenir, parcequ'Athanase pretendoit que Saint Melece luy ayant autrefois promis fa communion, l'avoit renvoyé enfuite fans la luy accorder, & ne la luy avoit point encore accordée jusques alors. Cela le faschoit beaucoup, & il ne vouloir point entrer dans la communion Catholique, que S.Melece ne luy en eust écrit. [C'estoit apparemment quelqu'un des Evesques Macedoniens qui avoient deputé au Pape Libere en 366. ]

#### ARTICLE LXXVI.

Lettres des Orientaux & de Saint Balile aux Occidentaux.

108.6

[C AINT Melece ne refusa pas apparemment de dreffer la lettre qui fut écrite aux Occidentaux.] 'Elle s'est conservée parmi celles de S.Bafile & porte les noms de 32 Prelats, "outre &c. b|Blond,p.158, plusieurs autres dont les noms ne sont pas marquez. 'Ceux que nous connoissons font S. Melece, Saint Eusebe [ de Samosates,] Saint Bafile, Baffefqui est peut-estre Saint Barse d'Edesse, )Gregoire[de Nazianze, Saint Pelage [ de Laodicée, ] Anthime [de Tyanes, Theodote [ de Nicople metropole de l'Armenie, ] Saint Vite 'de Carrhes dans la Melopotamie; Abraham d'Urimes en

la Syrie Euphratesienne,un autre] Abrahama de Batnes Conses. a Batep. 115.p. feur, Zenon de Tyr, Eustathe (ce pouvoit estre celui de Sebaste,) 304. 6 sort.l.3.e.35. Jofaque, peut-eftre Hacoquis de la grande Armenie, 6 & Saint p. 2014. Gregoirei de Nysse.] p.204.c. e Thdrt.n.p.42. "L'adreffe est aux Everques d'Italie & des Gaules [c'est à dire Nore 52.

4 Balep.69.p. apparemment à ceux du Concile de Rome tenu l'année precedente. Il est difficile de juger pourquoi la lettre n'est pas a ussi adressée aux Evesques d'Illyrie, puisqu'ils avoient écrit, si nous L'an de J. C. 37 s.de faint ne voulons dire qu'ils avoient seulement écrit à S. Basile,ou bien, que comme ils n'avoient pas écrit avec les Evefques de l'Italie & des Gaules, on leur répondit aussi separément.]

Les Orientaux emploient la plus grande partie de leur lettre p. 101-110. à décrire les maux qui affligeoient leurs Eglifes, pour tafcher d'exciter les Occidentaux à les secourir promtement, comme ils les en conjurent d'une maniere tres pressante. Ils les prient pared, de leur envoyer un affez grand nombre de deputez pour pouvoir tenir lieu d'un synode, & se rendre considerable par leur nombre auffi-bien que par la qualité de ceux qui les envoyoient. 'Ils fouhaitent que ces deputez s'appliquent principalement à la deputez réunion des Orthodoxes qui estoient separez du corps de l'Eglife : ce qui semble regarder particulierement l'Eglise d'Antioche. 'Ils finissent en declarant qu'il se resouissent de la paix partab, & du bonheur des Occidentaux, & qu'il consentent à leur confession de soy, & à tout ce qu'ils avoient determiné legitimement & canoniquement dans leur epiftre fynodique. 'Ils difent p.109.1. que le Diacre Sabin pourra suppléer à ce qu'ils n'ont pu dire dans leur lettre, & que c'est par luy qu'ils les supplient d'avoir compassion de leur état, & de les assister le plus promtement qu'il se pourroit : [ d'où l'on peut inferer que c'estoit Sabin qui portoit feur lettre.]

S. Basile y ajouta ses lettres particulieres aux Occidentaux ; en 61, pont. 'c'est à dire apparemment aux Prelats d'Illyrie, d'Italie & des «p.273 p.262.c. Gaules. Il les remercie des lettres qu'il en avoit receues par S. ep.61, p.92,91. Athanafe, & les excite à affifter l'Orient par une description tres vive de ses miseres. Il fait à la fin une petite confession de fa foy, où il met le S. Esprit dans le mesme rang d'honneur que poticid. le Pere & le Fils, & adoré avec eux, & conclud par l'approbation de tout ce que les Occidentaux avoient fait conformément aux Canons. 'Il parle de Sabin de mesme que dans l'autre lettre. 400 4.

Il recrivit auffi en particulier à quelques Evelques qui luy ep. 271 P. 260.40 avoient écrit de mesme. La lettre 324 à S. Valerien d'Aquilée ep. 14. p. 117.d. est de ce nombre, puisqu'elle fut portée par le Diacre Sabin 'S. b.c. Basile y témoigne avoir receu avec d'autant plus de joie les marques de charité que ce Saint luy avoit données par fa lettre, que cette vertu estoit alors plus rare dans l'Orient. Il le prie de dajuta. fecourir par fes prieres l'Eglife d'Orient dans son affliction .

Il fait danscette lettre une espece de prophetie, en disant que P 317.4. fi le monde avoit encore à durer, il falloit necessairement que tolt ou tard la foy fust renouvellée en Orient par le secours des

Occidentaux, & que ceux ci rendissent aux autres les biens Balle 1919. qu'ils avoient receus d'eux. [Cela arriva ainsi en effet, puifque aprés la mort de Valens, Gratien Empereur d'Occident fut le premier qui rendit aux Catholiques d'Orient la liberté aprés la quelle ils soupiroient depuis tant d'années : & la soy y fut entierement rétablie par le moyen du grand Theodose né en-

Nous avons cru qu'un des Gregoires qui fignerent la lettre des Evelques d'Orient aux Occidentaux, pouvoit estre celui de Nysse, parcequ'il paroist avoir esté ordonné par S. Basile 'dans. V. son titre les premiers mois de cette année. 1 'Ce fut ce femble au commencement de son episcopat que S. Basile luy écrivit une grande lettre, pour l'instruire de la différence des mots de substance

& d'hypostase, selon que les Orientaux les entendoient alors, f & a Combf. t.2 p. que toute l'Eglise les a enfin entendus. ] Cette lettre se trouve encore avec plusieurs differences dans les ouvrages de Saint

Gregoire de Nysse, comme écrite par luy à S. Pierres de Sebaste 1 Conet.4. p. 326. fon trere, 'Mais le Concile de Calcedoine nous affure que c'est le grand Basile qui a éclairci les termes de substance & d'hypostase, autant que cela se pouvoit dans une lettre.

CONSCIONATION OF THE PROCESS OF THE

## ARTICLE LXXVII

## La Cappadoce est divisée en deux provinces.

E fut assez probablement en ce temps-ci qu'arriva la disaputeque S. Basile eut avec l'Evesque Anthime, au sujet de la nouvelle metropole de Tyanes, ] 'conformément à ce que dit S. Gregoire de Nazianze, que cette guerre ecclefiastique succeda à celle de Valens & des heretiques. I doot la premiere & la

plus rude attaque avoit esté à la fin de l'an 371.1'S. Basileavoit QC.7.P.143.2. déja combatu pour son troupeau, & remporté des victoires, lorsqu'il facra S. Gregoire de Nazianze Evefque de Salimes, ce qui arriva, comme nous verrons dans la fuite; & dans le fort de cette

dispute, & dans un discours fait au commencement de l'année Themor, 11, p. fuivante . ] 'Themistius loue Valens d'avoir erigé de nouvelles metropoles.

La principale cause de cette guerre des Evesques contre S. Basile, sut l'aversion qu'ils avoient de luy tant à cause de la soy, [ la pluspart d'entre eux ne faisant profession de la veritable, qu'autant que leurs peuples les y obligeoient, jot à cause de l'op-

ep.43.p.63.b.

355-b.

N12.01.10.p. 355.€.

L'an de J. C.

polition qu'ils avoient faire à fon election, par une animotité qui refloit pas necore tou à fair étente dans leurs effirst, que par la jabulné de la gloire qui le relevoit audeffus d'eux rous; & cette puffion et lort d'autant plus violente & plus puillante fur leurs efgrits, qu'ils elles élioit plus honesule, & qu'ils obient moins a decouvrir. Maise e qui d'una il su a faire parofitte leur aver-fion, fits la division de la Cappadoce, dont on avoir fair deux provinces diferente qui a toient chaune leur explaite & leur expression de la cappadoce, de Tyanes dont Aurhime effoit Evefique receut le metire honeur dans la fectode.]

'S. Basile estoit absent de Cesarée lorsque [la nouvelle de] ce Bassep 379 p. changement arriva, & il estoit ce semble parti pour aller voir 370. un seigneur de Cappadoce nommé Martinien. Mais les habitans de Celarée luy avant écrit pour le presser de revenir promtement, il prefera à sa visite l'affistance & la consolation qu'il devoit à sa patrie affligée par cette division, dont elle recevoit un grand prejudice. Il en écrivit à ce Martinien pour le prier ou d'aller luy mesme à la Cour , où d'y écrire pour tascher de re- 7-171-172medier à ce mal, & d'empecher s'il pouvoit cette division inutile au public & dommageable aux particuliers. Il luy represente l'état deplorable de la ville , & en dit des particularitez qui font difficiles à entendre, faute de connoistre le detail de ces sortes d'affaires, finon qu'il femble qu'on imposoit quelque taxe sur le confeil de ville, & qu'on en voulot transporter une partie en un lieu tres mal fain nommé Podande, qui estoit peut-estre dans Tyanes, ou quelque nouvelle ville que l'on vouloit eriger, 1 puil- P 370c. que Saint Basile dit qu'on divisoit & redivisoit & ses sollicitations auront empefché cette erection: car on ne trouve point de ville de Podande dans la Cappadoce , ] 'mais feulement "un gifte ou lin.ps.1/42.2;

un bourg à l'extremité de cette province du cofté de la Clicie.

"Il écrivoit cette lettre en un temps incommode pour voya-

Note 13. get, ["c'elt à dire apparemment au commencement de l'hiver de l'année 371, avant que Valens fuft venu à Cefarée.]

'Il en écrivit encore à Sophrone qui estoit originaire de la \*\*\*\*131-131-9.
mesme ville, & qui estoit alors à la Cour, ou il tenoit une des 335.4.6.

Amm 1.16.p.

principales charges, 'peut-estre celle de grand maistre du palais Basile 2,3. ou des offices. On croit que c'est celui qui estant secretaire d'Etat en l'an 365, se sauva de Constantinople à la revolte de Procope, & en vint apporter la nouvelle à Valers; ensuite de quoy il fut fait Prefet de Constantinople : '& nous avons vu qu'il "God The 6.p. avoit cette charge en l'a 368 ou 369. S. Bafile & S. Gregoire de

Nazianze luy ont écrit plusieurs lettres, & on en a aussi une de But ep 331.p. Libanius qui luy est adressée. Saint Basile le prie dans celle dont nous parlons, d'affifter la ville de Cefarée dans l'affliction & dans la ruine où elle se trouvoit alors, & qui l'eust obligé d'aller luy mesme à la Cour solliciter en sa faveur les principaux officiers, si l'infirmité de son corps & le soin des affaires de l'Eplise ne l'en eust empesche [Il n'exprime pas le sujet de l'affliction de fon peuple; mais ce qu'il en dit a tant de raport avec la lettre à Martinien, qu'il est aisé de juger que ces deux lettres regardent la mesme affaire.

ep-415-p-435+

C'est apparemment encore cette affaire ] 'dont il parle à Arcade Intendant du domaine particulier, & pour laquelle il luy P.332-P.33. adresse les deputez de la ville de Cesarée. Ony peur aussi raporter la lettre 332, écrite au mesme Sophrone, sur le sujet d'un Gouverneur de la Cappadoce, dont le Saint dit beaucoup de bien, & entre autres qu'il rétablissoit les affaires des Chrétiens dans leur ancienne dignité, & qu'il estoit seul capable de redresser la ville déja presque entierement abatue. Ce Gouverneur avoit esté sort peu de temps en charge par les mauvais offices qu'on luy avoit rendus à la Cour : & comme il estoit à craindre que sa disgrace n'allast encore plus loin . Saint Basile au nomde toute la province luy rend un témoignage avantageux , & ep. 216, p. 236.e. prie Sophrone de vouloir estre son protecteur. 'Il semble que

ce Gouverneur soit celui qu'il appelle le grand & admirable Therase, du bon gouvernement duquel il n'avoit rien retiré que la connoissance d'une personne se qui peut marquer qu'il avoit esté peu en charge; ] & mesme il semble dire qu'il estoit tombé en quelque disgrace.

> CALL CALL CAL DEACACACACA POCACACACA CACACACACACA ARTICLE LXXVIII

> Anthime de Tyanes se porte pour metropolitain de la seconde Cappadoce, & fait beaucoup de peine à S. Bafile.

A division de la Cappadoce, qui selon ce que nous avons dit, se fit l'année precedente, eut en celle-ci de fascheuses fuites

L'an de I. C. 72.de Saint Baule 103. fuites pour l'Eglise Car Anthime Evesque de [Tyanes] qui avoit Nazap. 31. 31. p esté établie capitale de la seconde Cappadoce, & qui n'en estoit 796.797. župes. pas plus moderé pour estre "déja fort avancé en âge; 'pretendit or.10.p.355.d. que la province ecclesiastique de Cesarée devoit aussi estre divifée en deux: & qu'ainsi les Evesques des villes qui compossient la seconde Cappadoce, ne regardoient plus l'Archevesque de Cesarée [comme metropolitain,] mais luy devoient appartenir : & en effet il se les attribuoit. Saint Basile vouloit demeurer dans l'ancienne coutume & conserver la distribution des Eslises ou'il

avoit receve des Peres, [ felon que le Concile de Calcedoine l'a depuis reglé.] Anthime au contraire s'efforçoit de luy foustraire les Prelats qui composoient son synode, pour les soumettre à sa jurisdiction, 'en les appellant à celui qu'il pretendoit convoquer, ep 33.8292.c.d. comme il fir mesme à l'égard de S. Gregoire de Nazianze.'Il atti- or. 20. P. 355. d. roit de mesme les Prestres des Eglises à son parti par diverses perfuafions, ou il les changeoit & en mettoit d'autres en leurs places. ruinant ainsi les Eglises par la division qu'il y mettoit . JLes au - Bisepass p. tres Evefoues fe voyant dans une nouvelle province, agiffoient 3574. auffi comme s'ils euffent efté dans un nouveau monde, & ne regardoient non plus Saint Basile que s'ils ne l'eussent jamais connu.

& ne luy cussent jamais parlé

'Ces desordres & beaucoup d'autres qui les devoient suivre, Nexotable. "effoient pretextez par le foin des ames & des enfans spirituels, 355 d. & par le zele de la foy : car Anthime avoit la hardiesse de traiter " P.336 a.b. axailege. le Saint "d'heretique, sans en avoir d'autre raison sinon qu'il ne

cedoit pas à ses volontez. Mais la veritable source d'une conduite si violente, estoit l'avarice '& l'ambition de commander, Aussi il car.s.p.\$ & ne manquoit pas de piller autant qu'il pouvoit les revenus (de l'E- 4 or. 10 p. 355 d. glise de Cesarée.) Il souhaitoit principalement ceux du slieu ap. p.336.a. pellé Oreste dans le mont Taurus, qui passoient par Tyanes avant que d'arriver à Cesarée Saint Gregoire de Nazianze dit en riant ep. 31. p. 796.b. qu'ils confiftoient en cochons de lait & en volailles. Une fois s'ef- Horato 2-136.4. tant faifs d'un passage étroit avec une troupe de brigands, il arresta Saint Basile qui passoit, & luy prit ses mulets, qui apparemment estoient chargez de ce que le Saint venoit de recueillir des terres qu'il avoit en ce quartier là.)

On croit que ce fur en cette occasion que S Gregoire de Na- exasolat. zianze écrivit sa lettre 15 à S. Basile, à qui il promet de l'aller trouver s'il le vouloit, ou poir l'affither de ses avis une personne comme luy pouvoit avoir besoin du conseil d'un autre, ou pour participer aux affronts qu'on luy faifoit. Il marque qu'il y avoit

Hift. Eccl. Tom. IX.

L'an de J. C.

des gents auprés de luy qui augmentoient la douleur qu'il recevoit de la nouvelle invention [de divifer une province en deux,] en allumant le feu de la diffention [ entre luy & Anthime . Ce pouvoient bien estre les gents d'Eustathe, comme nous le dirons bientoft l'Saint Gregoire dit qu'il se tient tres assuré que dans cette affliction S. Bafile ne fera rien d'indigne de luy, mais qu'au contraire il fera connoiftre de plusen plus quel il est, & quelle force il avoit acquise par la pratique continuelle qu'il avoit faite de la vertu.

#### ARTICLE LXXIX.

#### S. Basile fait S. Gregoire Evesque de Sasimes.

CAINT Basile tira en esset un bien de ce mal, en ayant pris Naz.or.10, p. 356,b.c. Occasion de faire de nouveaux Evesques, & d'en mettre un dans chaque ville; ce qui fut fort avantageux pour l'instruction & le foin des peuples.

Il y avoit entre autres une petite ville 1 ou bourgade nommée Safirmes, dont S. Gregoire de Nazianze fait la description. Saint Basile pretendoit qu'elle estoit de sa metropole & de sa province, ep 11 p 796 . & mefme de fon diocefe. Mais Anthime la luy conteffoit. & en # Cart. p. t. a. effet elle est demeurée dans la seconde Cappadoce & sous la me-

Itin. Ann. p. 9-1. tropole de Tyanes, dont elle n'estoit guere eloignée 'que de "12 31, milles Nat.car, 1.p.8. lieues, en tirant vers la Galacie. 'Saint Basile la voulant conserver fous fa jurifdiction, y établit un everché, & choisit Saint Gre-

goire de Nazianze pour la gouverner. Tout le monde blafma ce p 7.djep.31.p. choix. ep.31-p.795.ad. S. Gregoire de Nazianze en rejetta absolument la proposition

dés qu'on luy en parla, disant qu'il n'estoit pas homme à apprendre à porter les armes & à faire la guerre à Anthime, pour déor.10.p.156.ad fendre les mulets & les poules d'un autre; '& il en a toujours parlé depuis avec douleur, comme d'une plaie dont il ne pouvoit perdre le fou venir. Il ne peut s'empercher d'accuser le Saint d'avoir violé les droits de leur amitié en le tirant de son repos, & car.s p.7.c. mesime d'infidelité, 'puisqu'ayant souvent approuvé le dessein qu'il avoit de se retirer dans la solitude dés que son pere & sa mere feroient morts, il l'engageoit maintenant dans les foins & les inquietudes d'un evesché tel que celui là . 'Il ne craint pas

> mefine de dire que l'eminence de son fiege luy avoit enflé le cœur. s. L'Itineraire de Bordeaux , p 47.1., la qualifie un gifle , manfonem,

r. 722,b.

ear.s.p. 7.8,

or.10 p.156 d

b'ep. 11-P. 797.

748,clep 31.p. 144 C.d.

L'an de J C.

372,de Suint Baule 2,3. & luy faifoit confiderer avec mepris ceux qu'il regardoit un jour auparavant comme ses egaux, & dans le panegyrique qu'il fait de 01,20,0 357.2. luy ,il ne trouve aucun moyen de l'excuser , qu'en disant qu'il a preseré ce qu'il a cru estre du service de Dieu, à tous les interests

de l'amitié

'Ce fut, selon Baronius, sur le refus qu'il faisoit d'accepter l'e- Bar. 371. 5 97. vesché de Sasime, avant que d'en estre sacré Evesque, 'que Saint Nat.ep.31.p. . Bafile luy ayant reproché d'estre incivil & sans amitié, il luy écri- 795-79%. vit la lettre 31,00 il ne le traite pas avec de moindres reproches, % cependant il ne laissoit pasen mesme temps de le désendre au- p.795.4. tant qu'il pouvoit sur ce point mesme, contre ceux qui dechiroient sa reputation, quoiqu'il y trouvast bien de la difficultésce qui fait voir que toutes ses expressions si dures avec lesquelles il parle de luy, n'éteignoient point dutout dans son cœur la charité

Nous avons encore une lettre qu'il écrit à Nicobule [ son ne- ep.1,p.761.d. veu, Joù en luy envoyant quelque lettre de S.Basile, il met les siennes aprés, tant pour donner aux autres un exemple de moderation & d'humilité, que pour montrer l'union qu'il vouloit toujours avoir avec luy, & faire voir que pour fuivre les regles de la verité autant que celles de l'amitié, il l'estimoit toujours au dessus de luy, quoique pour luy, dit-il, il croie le contraire; [ d'où on peut tirer avec quelque apparence, que cette lettre est écrite dans le temps qu'il s'embloit que l'episcopat de Sasimes les eust

brouillez. 1

'Cette difficulté dura affez long-temps fans que S.Gregoire puft Naz, or, 7 p. 147. fe refoudre à accepter cette charge. Mais son pere joignit son autorité à celle de S.Bafile. Ainsi il fut contraint de ceder, & de sou- p. 134 b. mettre sa telle plutost que son esprit à l'ordination episcopale, & dear.t.p.2.c Note 540 à l'onction qu'il receut de S. Balile [ apparemment à Cefarée.] or ap. 1376.

'Sa cinquieme oraifon prononcée auffitoft aprés fon facre, fait voir or 5.P. 136 Bar. avec quelles peines & quelles difficultez il s'estoit soumis au joug 371. \$ 107. de l'episcopat, & qu'il avoit presque rompu sur ce sujet avec Saint

Basile, à qui il adresse presque toujours son discours.

'Il fait encore paroiftre les melmes fentimens avec plus de Bar, 371, \$ 106. force dans une autre harangue 'qu'il fit fur le mesme sujet dans Nat or.7-P144. l'assemblée des Prelats[qui l'avoient sacré , ] & nommément de 2fon pere & de Saint Bafile. Ily fait un excellent eloge du dernier, diatad. en parlant des vertus episcopales qu'il avoit à apprendre de luy & de son exemple. Il dit qu'il a esté fait Evesque pour la persection & la conduite de ce peuple; ce il conjure les Prelats de sau- P.145 e.

L'an de LC.

ver par leurs prieres & par les instructions qu'ils luy donneront , Baille 21h & luy & ce facré troupeau. [Ces deux endroits ne femblent pas pouvoir s'entendre que du peuple de Sasimes, dont il y a par consequent apparence qu'il ettoit venu des deputez, pour assister à son facre, & le recevoir comme leur Evefque.)

OT-6-P-1 18-8. P.137.8.

La ceremonie de son sacre estoit déja faite, lorsque S. Gregoire de Nysse arriva de chez un saint [Evesque]de ses plus intimes amis, [qui pouvoit estre S. Melece où S. Eusebe de Samosates l'Comme c'estoit en une feste de Martyrs où le nouvel Evesque de Salimes faifoit l'office, il fit un discours au peuple, où il être el releve magnifiquement S. Gregoire de Nysse present, & Saint 1 Guinning.

Bafile qui l'avoit facré, & parle encore de la violence qu'on luv avoit faite .

ARTICLE LXXX.

S.Gregoire abandonne l'Eglife deSasimes & consent à gouverner celle de Nazianze fous fon vere: S:Bafile s'acorde avec Anthime .

N11.ep.33-p. 797.C. p.97 f.b. P 792 C. a p.791.b.

F.597.C.

P.133-E.

p,136-138.

L paroift que de Cefarée S.Gregoire revint à Nazianze avec fon pere [peut-estre pour se preparer à aller à son evesché » Mais c'est à quoy il trouva des difficultez toutes nouvelles, 3 'parce qu'Anthime s'estoit saisi des marais 'de Sasimes. 4 S. Gregoire luy fit des désenses & des menaces pour le faire desister, mais Anthime luy répondit par une lettre de moqueries, d'injures & d'infultes, où il triomphoit déja de la victoire qu'il avoit remportée fur luy Saint Basile ne laissoit pas de le presser "d'aller à Sasimes, Nore 55-

l'accusant de saineantise & de paresse, & de ne savoir pas agir en Everque Mais il luy declara qu'il n'estoit pas en état de prendre F-797-4 les armes pour cette querelle, ni de leur fervir à eux deux de champ de battaille ou de proie que sa grande affaire estoit de n'en avoir point dutout, & de donner a tout le monde l'exemple d'ettre

invincible dans l'amour du repos & du filence.

Depuis cela Anthime vint[à Nazianze]avec quelques autres Prelats voir l'ancien Gregoire qui en effoit Evefque, foit qu'il n'eust point d'autre dessein, soit que ce sust un pretexte pour fonder la disposition de Saint Gregoire son fils. Car il le tenta de toutes manieres, en y melant son ordination [ qu'il avoit receué de S.Bafile & non de luy, 3 pour tafcher de le porter à le reconnoiftre pour son metropolitain, [luy promettant de le laisser paisible dans son everché s'il le faisoit.] Mais S. Gregoire ne put

L'an de J. C. 171,de Saint fouffrir cette proposition, & Anthimes'en alla fort en colere de ce qu'il n'avoit rien avancé, & en reprochant au Saint l'attachement qu'il avoit à S Bafile. Il luy adreffa enfuite une lettre pour l'appeller [ comme fuffragant ] à fon fynode, & le Saint la rejetta d. comme une injure qu'on luy faifoit. 'Anthime & les autres de fon P-79824 parti le prierent qu'au moins il portaft S Basile à penser à quelque accommo lement Il le fit en effet, & en écrivit à Saint Bafile, le laiffant maistre d'affembler ses Prelats s'il le vouloit, & d'enmarquer le lieu & le temps (Nous n'avons point cette lettre ni la réponse de S.Basile J'Mais il est aisé de voir que Saint Basile té- p.797.b. moignoit estre mal satisfait de la lettre de Saint Gregoire, & en parloit avec beaucoup de chaleur, l'accufant de prendre le par- p.798 b. ti de son adversaire. 'S. Gregoire no luy répondit pas avec moins p.797.798. de force; mais quoique ses termes soient affez duts, on voit que c'est un ami qui parle, & qui se justifie à son ami

Cependant il estoit impossible que son esprit qui n'aimoit que la paix & la folitude, pust supporter davantage ces agitations & ces tumultes.]'Il voyoit qu'il ne pouvoit se mettre en possession car. 1. p \$ a b. de son evesché, qu'à la pointe de l'épée, s'il faut ainsi dire, & ex-33-9-798.b. ru en pensant servir de mediateur entre les deux partis, il offenfoit l'un & l'autre. 'Ainsi ne pouvant supporter davantage les per cur. 1.p. b.e. nes & les épines qui le perçoient, il s'enfuit dans la folitude qui

faifoit les delices de son cœur.

Belile 2,3,

Il n'y put neanmoins demeurer long-temps: les prieres de fon 4. pere le firent bientoft revenir: &t il femble mefine que Saint Bafil e o: 8.p. 147.c. y ait eu quelque part. 'Son pere s'efforça encore de luy faire ac- eat. 1 p.8-9cepter la conduite de l'Eglife de Sasimes, mais voyant qu'il ne l'y pouvoit refoudre,il l'obligea au moins de demeurer avec luy, & de gouverner sous luy le diocese de Nazianze, surquoi il pronon- or \$ p 145,140. ca la huittieme harangue, à la fin de laquelle il public hautement p.140,b. la divinité du Saint Efprit. [ Ainfi il abandonna abfolument l'evefché de Salimes, J'où il n'avoit pas offert une fois le facrifice, n'a- cant, p.9 le voit jamais fait aucune priere avec le peuple, & n'avoit pas ordonné un feul Clerc.

'Quand fon pere fur mort, [cequi arriva, comme nous croyons or.19 p.286. au commencement de l'an 374,) S. Basile vint à Nazianze affister 227. à ses funerailles, ] visiter son fils, consoler son troupeau; c entendre son panegyrique prononcé par son fils, qui adresse à S. Basile le commencement de fon discours, où il fait un tres beleloge de fa vertu, '& le priede prendre luy mesme la parole pour instruire pa 87.494. tout ce peuple qui l'ecoutoit.

S A I N T B A S I L E. L'an de l. C.

La pieté de S. Basile luy sir ensin trouver le moyen de finir 373 de Salte

L'an de l. C.

L'an de l. C.

assek.

cette dipute făcheule qu'il avoit avec Anthime. [Nous avons encore une lettre de luy qui fe raporte apparemment à cette affai.

Balepata-sor. ['Car elle efi adreflé au Seant de l'yanes, & ne contient qu'une excellente exhortation à la paix, avec une procellation

qu'une excellente exhertation à la paix, avec une procellation que le Saint y fait d'avoir employé clus les travaux polítibles, toures les paroles & les actions les plus humbles & les plus modefles, tous les voyages les plus faicheux & le plus penibles pour arriver (4737)39394 à ce bien. Ces peines ne furent pas intulles & il eff certain qu'il

fe fit enfin quelque accord entre Anthime & luy, [ La conference que Saint Gregoire de Nazianze a voit taché de let entre eux, y contribua peut-effre, quoique S. Bassle semble l'avoir rejettée rrassassad, d'abord.] 'Au moins S. Bassle mande à S. Eustee qu'il devoit con-

• account Aut mories, somité manué à S. Eutière qu'il dévoit conferer avec les réquies de la réconde Cappadore, Il paroill que c'étoit versité milieude il na 571, l'aufque Euflathe e éthopoit en pour Cathologue, de foit oftiente par Saim Baille courte caux group au Cathologue, de foit oftiente par Saim Baille courte caux group au l'était par la bien des chories entre les Cata nous obligé d'avouer qu'il fe paffa bien des chories entre la Eutière mais, on que la conference dont Saint Baille paries à Eutière mais, on que la conference dont Saint Baille paries à Eutière mais en paries de gardine en voulut menager une autre par le nopum parchier. Anthinne en voulut menager une autre par le nopum parchier de différer l'ordination de ce Saint, jusque vers le mois de juillet, ou un peu pultaffa of fon veux.

Ĉe Saint dit que la multiplication des evechez, fut ce qui fit celler la difpute: c'eft à dire peut-eftre que S.Bafile ayast confent que Tyanes fult reconnuë merrople par les evechez de la feconde Cappadoce, il erigea dans fa province de nouveaux evef.

CARELIA,895 c.Ler. pour templir le nombre deceux qu'il avoir ceder. J. Nean-

b. meins dans les fouferiptions du fecond. Concile eccurrenique, la Bat. 371. § 114. Cappadoce est encore contée comme une feule province. Baronius croit qu'Anthime avoit établi à Sasimes un Evesque de sa part, & que S.B. afile le tolera pour faire la paix, & (luy abandonas

cette Eglife .

Nat. or. 20 p.

Anthime penfa rompre l'accord au commencement de 373,par l'ordination de Fauthe, comme nous verrons alors. [Mais il le re646 post.d. cour & foi ame.



#### 60:60:60:60:60:60:60:60 ARTICLE LXXXI

Saint Basile uni avec Eustathe est maltraité par ses disciples : Le défend ne anmoin : contre Theodote de Nicople.

'AFFAIRE d'Eustathe dont nous venons de toucher un mot, est un des points les plus importans de l'histoire de nostre Saint, mais qui est embarassé de grandes difficultez que pous éclaircirons autant qu'il nous sera possible. Il n'est point necessaire de dire ici ce que c'estoit que cet Eustathe, puisqu'on l'a affez marqué auparavant.] 'Nostre Saint avoit toujours eu Basep. \$2, \$149 uni n'i ri i ra i sara beaucoup d'affection & d'estime pour luy, [faute de le bien con-

noistre; jjusque là qu'il dit avoir cru "qu'il y avoit en luy quelque ep. 370 p 359 h. chose de plus qu'humain. Quand il fut appellé à l'episcopat, il ep 79-9-142.43. receut auprés de luy quelques personnes de sa part, qu'Eustathe luy donna comme pour gage d'amitié, & pour luy servir de confeil, mais dans la verité pour observer & pour épier toutes ses actions, comme le Saint le reconnut par des effets si étranges qu'il les estime incroyables, & capables de rendre suspecte la fidelité des personnes les plus affurées.

[ C'est sans doute sur le sujet de ces espions ] qu'ilécrit la lettre ep. 307 p. 1934. 307 à Eustathe mesme, pour se plaindre d'un nommé Basile, que j'ay receu, dit-il, de voltre pieté, pour estre le gardien [ & le directeur] de ma vie. Il paroift de la maniere dont-il parle, que ce d. Basile saisoit profession de la vie solitaire, & l'avoit deshonorée par quelque action honteuse & scandaleuse: & pour couvrir sa faute il inventoit quelque calomnie contre le Saint, dont S.Bafile ayant peur qu'il ne previnst l'esprit d'Eustathe, il luy envoya avec cette lettre un nommé Pierre pour l'informer de toutes chofes. Il se plaint encore des mauvais bruits que repandoit con- 4200 24 tre luy un Sophrone sur qui Eustathe avoit autorité, puisqu'il le prie de le reprimer, depeur que ces commencemens ne produifissent enfin une rupture, & n'éteignissent la charité dans leurs cœurs. Il femble que ce foit ceci , ou quelque autre chofe fem- Nat-ep-15 Po blable que marque Saint Gregoire de Nazianze dans la lettre 2 s. [écrite, comme nous avons vu, vers les premiers mois de l'an 372,] & ainsi il semble que la 307 de S. Basile se peut mettre vers le mes. Du Pin,put 3.

'Ces accidens n'empescherent pas neanmoins que ces deux Bascep.79.P141. Prelats ne demeuraficht toujours amis " Car Eustathe tascha acatos. P. aus

encore quelque temps de se conserver par une honteuse hypo- Basile 2,1 ep.82.p.151.e. crifie l'union de Saint Bafile, de la quelle il tiroit avantage & fe glorificit: [& quant à S.Bafile, il témoigna & en cette rencontre

& en beaucoup d'autres plus importantes, la fincerité de l'affection qu'il avoit pour luy. Car cet homme qui avoit autrefois esté dans le parti des Ariens & des Macedoniens qui avoit apréscela ep.73.p.120.d.el figné le fymbole de Nicée, J'& qui dans la verité n'avoit point

op \$1.p. d'autre foy ni d'autre loy que son interest, & la faveur des puisep.71.P.122.a. fances, 'comme il ne rougiffoit pas de l'avouer en d'autres terep.159.p.257.el mes, 'estoit fort legitimement suspect à beaucoup de personnes ep.79,0.145.c. de fuivre de nouveaux dogmes, & particulierement à Theodote b Everque de Niceple, metropole de la [ petite] Armenie, elequel

ep.191.p.181,d S. Basile appelle son pere.

manifestes.

S.Bafile ne voulut pas pour cela fe separer de sa communion, McP 290, P. 280. Il fouffrit mesme les insultes que des Prelats Catholiques luy firep 193.P 210.e rent fur ce fujet. \$11 vit tout le monde foulevé contre luy, pour fep. \$7.0.200.c. foûtenir un ami qu'il croyoit innocent, & injustement accusé : scrp3.p.14.40.b. foutenir un ami qu'il croyoit innocent , & injuttement accute : voit la regle que S.Athanase luy avoit donnée, de recevoir generalement dans fa communion tous ceux qui recevoient la foy de

Nicée, [ce qu'Eustathe avoit fait à Rome & à Tyanes . ] ep.70.p.745.c. 'Ainfi quoique ceux qui connoissoient mieux ce sourbe, luy fiffent apprehender tout ce qui arriva dans la fuite, il crut toujour devoir demeurer dans le silence, & attendre que Dieu luy eust fait connoistre le fond de son cœur par des preuves claires &

#### ARTICLE LXXXII.

Eustatbe convient de la vraie foy avec Saint Basile : Ce Saint soubaite conferer avec Saint Eusebe.

[ TL se passa sur ce sujet des choses remarquables, dont nous ▲ croyons que le commencement appartient à cette année 372,& la conclusion qui fut la rupture d'Éustathe à la suivante.] Bafer. 154.P. Dés le commencement de l'an 371,S.Bafile écrivant à S Eusebe, luy avoit témoigné que son Eglise esperoit d'estre visitée de luy

au primtemps fuivant. [Nous ne voyons point ce qui arriva fur ep. 161. p. 259 c. cela, finon Jqu'en la mesme année Saint Basile promit d'aller voir S. Eufebe, mais il en fut empesché par quelque cause qu'il attri-

\*F. 159. F. 157. buë à ses rechez. 'Comme il souhairoit toujours d'estre sortisé

L'an de J. C.

l'Eolife .

373.06 sines par fes confeils, il luy écrivit [ vers le commencement de l'an epsei, p. 154.
372.] une lettre[qui est perdue] où entre pluseurs affaires il luy
est de fe voir essemble fe leur paragraphes.

373, June sterrequi est percuelou extre punueurs arantes i nuy parlad de l'ovi criemble, & luy marqua peut-effer pour cela un p-392A. Ben nommé Phargamon, où il derois y avoir au milieu de juin une grande alfamble, bour celebrer la felle de quelque Maryr que l'En honorois en ce lleu, & ch úl avoit elle prié de fe trouver par Saira Médec d'Antionel, gy au Thodood, Evefuque de Nicople, Jaar pour fe rendre des témoignages muturls de leur affélbon o, que pour donner un melleur ordre aux affisies de

"If dona cette lettre à un Diare nommé Theophrafte, qui al. 49,46,0739 a., lois faire un vogage, mais co Biacere chart vem à moutr, ja lettre ne fut point portée; ce que S. Basile n'apprit que 33 jours avant l'affemblée de Phargamon, (& ainsi versi e 1 a de may, Jau retour s. fall un voyage que nous crosones fire celui que l'affaire d' Eustaire le deux que de production de l'active de l'active par de l'active d

luy fit faire à Sebaste vers ce temps là . ]

Car Theodote [ qui estoit metropolitain de la petite Arme- \*p. \$2, p. 100, d. nie, hyant prié Saint Basile de se trouver au synode qu'il tenoit, fqui effoit peut-estre un Concile provincial de toute l'Armenie different selon nostre suite, de l'assemblée de Phargamon, Jil d. crut que la charité l'obligeoit d'y aller, 'ce qui affurément n'est Blond, p.633. pas contraire au droit d'Exarque du Pont qu'on luy attribué ; & afin que son voyage ne fust pas inutile il voulut auparavant Basepas p.p. conferer avec Eustathe. [Car Sebaste est presque sur le chemin 100.4. de Cesarée à Nicople . ] Il luy proposa les ehess sur lesquels Theodote l'accusoit d'heresse, & le pria de luy dire nettement fa croyance fur ce point, parcequ'il vouloit ettre[& demeurer] dans fa communion s'il fuivoit la foy de l'Eglife, & que s'il s'en separoit, il estoit aussi obligé de se separer de luy. Ils eurent là desfus plusieurs discours que la nuit fit cesser, en les obligeant de se separer sans rien conclure. Ils les reprirent le lendemain des le matin & il s'y trouva un nommé Pemene Prestre de Schaste qui s'opposoit fortement au Saint. Neanmoins Saint Basile agit si p. 101 2. bien par le secours de Dieu, tantost en se justifiant sur les points où on l'accusoit se qui regardoit peut-estre les moines Basile & Sophrone, kantost en obligeant les autres d'avouer ee qu'il leur disoit, qu'enfin il les fit tomber d'accord de tout : & ainsi ils se leverent fur les trois heures après midi du lieu où ils s'estoient affis pour conferer, & allerent rendre graces à Dieu de ce succés par la priere. Il reftoit à tirer d'Eustache une confession de sa

1.Les meastoges pi les martyrologes n'en marquent point en Armenie le 14,15,16,17 de juin, Hift. Becl. Tom, IX. A a

T- Italiano

foy par écrit, pour luy servir d'une justification entiere devant Basile 312. tous ceux qui l'acculoient : & afin qu'elle fust plus assurée & moins suspecte, le Saint voulut en conferer avec Theodote & les autres adversaires d'Eustathe, & les prier de la composer eux mesmes pour la luy faire ensuite signer. Mais Theodote qui estoit d'une humeur assez particuliere ayant appris que le Saint avoit esté voir Eustathe, sans s'informer ni pourquoi il y avoit elté, ni de ce qu'il y avoit fait, ne fongea plus à le prier de venir à fon synode & peut-estre le fit prier de n'y pas venir, "quoique Norz 36 cela ne foit pas dans le texte, qui paroift corrompu en cet endroit. ¡Ainfi il s'en revint aprés avoir fait la moitié du chemin, bien sasché de n'avoir pu terminer cette assaire si utile à la paix de l'Eglife.

Baf,cp 161 P. 250.6.

[Ce fut.comme nous croyons, enfuite de ce voyage, You'estant Nova 57. revenu à Cefarée vers le 12 de may, & ayant appris que la lettre qu'il avoit écrite à S. Eusebe par Theophraste, n'avoit pas esté portée, il luy en récrivit une autre en diligence, pour luy dire que s'il pouvoit se trouver à Phargamon à la mi-juin, il y iroit aussi. rp.159 p.257 a. 'Car il le fouhaitoit bien fort Jesperant peut-estre de racommo-

der par son moyen ce que la precipitation de Theodote avoit «p.161.p.159.c. gasté: Jque s'il ne le pouvoir pas,il remettroit à une autre fois la conference que S.Melece & Theodote luy demandoient, & qu'il tascheroit de saire le voyage de Samosates, qu'il luy devoit de l'année precedente[line luy parle point de l'affaire d'Eustathe, ep 161.p.190.e. fe refervant fans doute à le faire quand ils fe verroient. Il fit tenir cette lettre en l'envoyant au tres venerable frere Eustathe "fon en Marappa"

ep.4.p.48 bap. collegue, qui est peut-estre un Diacre de ce nom dont il est parlé 257-P-255,c+ en d'autres endroits. ep. 159 P. 157.4, "Saint Eusebe ne put venir à Nicople, dont Phargamon estoit apparemment affez proche, J& le manda à Saint Bafile de forte que ce Saint qui eust esté ravi d'y aller avec luy, ne craignant rien en sa compagnie,ne put se resoudre d'y aller sans luy. Car outre la foiblesse de fon corps, il voyoit qu'il estoit suspect aux Prelats de cette assemblée, & que sa presence troubleroit leur feste, ce qu'il jugeoit par la froideur avec laquelle ils l'avoient prié de s'y trouver, puisqu'ils s'estoient contentez de luy en faire parler comme en passant, par Hellene Intendant destailles à Na. ignim; N

zianze, & ne luy avoient envoyé personne depuis pour l'en prier de nouveau & le conduire au lieu de l'affemblée. Ilécrivit donc à Melece, [peut-estre sur la fin de juin , ] pour le prier de luy mander s'il vouloit aller à Samosates, afin qu'il

L'an de J. C. 371,de Saint s'y rendist aussi. Il en écrivit en mesme temps à Saint Eusebe, & il Bable 2,3. luy marque que fi S.Melece ne va pasà Samosates, il ira à Nicople aprés l'assemblée de Phargamon', pour conferer avec Saint Melece des affaires ecclefiastiques qu'ils avoient à traiter ensem-

ble.Il luy parle de la conference qu'il devoit avoir avec les Evesques de la feconde Cappadoce, [ce qui ne peut avoir esté avant cette année, lde celle qu'il venoit d'avoir avec Eustathe, de quelques lettres d'Evesques qui n'avoient pas esté portées à S. Eusebe, ce qui est obscur, de l'episcopat de Saint Gregoire son frere, Passa. V.s.Gr de l'qu'on peut juger par là avoir esté fait Evesque au commencement de certe année, ldu besoin que la Cappadoce avoir de la pre-

Ny£ # 3. Noze et. sence de S Eusebe & d'un nommé Palmace qui servoit à Maxime de ministre pour la persecution, nonobstant toutes les remontrances que ses freres luy avoient faites.

### ARTICLE LXXXIII

Saint Bafile va en Armenie pour y ordonner des Evefques; & ne le peut par la faute de Theodote : Du Comte de Terence .

CAINT Bafile devoit donc aller à Samosates en cas que Saint Basserasse. Melece voulust faire la mesme chose, ou s'il ne le pouvoit 2574 pas, l'aller trouver à Nicople [vers la fin de juillet. Il semble que le dernier soit arrivé, & que S. Basile ait fait cette année melme un nouveau voyage en Armenie', non seulement pour conferer avec S. Melece, J'mais principalement par la necessité de satif- ep. 187. p. 201.e. faire à la commission qui luy avoit esté donnée par l'Empereur, 4 P. 200.2. d'établir des Everques dans cette province, [ où l'on peut juger p. 102 b. que plutieurs villes en manquoient . J

Ceux qui croient que Saint Bafile avoit le droit d'Exarque Blond.p.65%, fur tout le diocese du Pont, dont l'Armenie faisoit partie, soûtiennent que cette commission n'estoir pas l'attribution d'un nouveau droit, mais un simple avertissement de faire les choses ausquelles sa charge l'obligeoir déja, dont le Prince autorisoit l'execution [Ce qui les savorise, c'est que ]Theodote metropolitain de l'Armenie, eftoit joint à Saint Basile pour l'assister dans 200, bjoot, b. cette commission.

'Le Comte Terence avoit joint ses lettres au commandement p.200.2,b. de l'Empereur . Il avoit eu vers ce temps ci le commandement Amm Lay. P. de douze legions dans l'Iberie. 'Ammien le traite affez mal , 155. comme il a accoutumé de faire les seigneurs Chrétiens, 'Saint Balepanop,

ques .

ep.372 p.261.c. Basile au contraire l'appelle un homme admirable, excellent en Basile 312. ep.187. p. 200, b. toutes choses , 'dont il reveroit toutes les pensées & toutes les PARPAR paroles Il témoigne qu'il s'effoit retiré des affaires de l'état, pour ne penfer plus qu'à fon ame, c comme il fut contraint depuis de s'y remettre malgré luyfen 374, S. Bafile luy avoua la peine qu'il

en ressentoit, quoiqu'en mesme temps il se consolast dans l'esperance que Dieu ne l'avoit rappellé au maniement des affaires, que pour secourir l'Eglise, & la tirer de l'oppression des hereti-

Thdrt,Le.c.39. p.702 c,d.

Theodoret raporte que cet excellent & tres pieux General estant revenu victorieux de l'Armenie,ne fit point d'autre priere à Valens qui luy commandoit de luy demander quelque grace, que celle de luy accorder la liberté d'une eglife pour les désenseurs de la foy apostolique. Valens prit la requeste, & aprés l'avoir lue il la déchira, & luy dit de luy demander autre chose Maisil fe contenta de ramaffer les morceaux de son papier & répondit à Valens qu'il n'avoit rien autre chose à luy demander, qu'il avoit obtenu l'effet de sa requeste, puisque Dieu ne manqueroit pas de le recompenser de sa bonne volonté.

Balen jong. 194.25.

'Saint Bafile écrit à des Diaconisses filles du Comte Ference. qui demeuroient vers Samosates, qu'il appelle de saints rejettons d'une tige toute sainte, qu'il dit estre secondes en bonnes œuvres, & qu'il loue particulierement d'estre les lis entre les épines parcequ'elles conservoient la pureté de la foy au milieu des heretiques qui les environnoient de toutes parts. [Comme l'histoire de ce temps ne fait mention d'aucun Ference, il semble que ce nom foit une corruption de celui de Terence. Voilà quel estoit celui qui avoit joint la sagesse de son conseil à

l'autorité de l'Empereur pour obliger Saint Bafile à prendre un

foin particulier des Eglifes d'Armenie . ] Ce Saint efperoit trouver un grand fecours dans Theodote ep.187.p 200.h.

son adjoint, qui luy avoit promis d'agir en tout avec luy, & dans P.102.b.c. l'Eglife duquel il connoissoit plusieurs personnes saintes & prudentes qui favoient la langue & les coutumes du pays, & qui ainsi sercient propres pour estre elevées à l'episcopat. 'Mais comme ils s'estoient brouillez sur l'affaire d'Eustathe, le Saint p,201£,d, voulant se justifier & l'éclaireir de toutes choses en presence d'un témoin irreprochable, vint avec luy à Getafe qui estoit une

terre de Saint Melece, 'lequel y estoit pour lors avec le Prestre P. 101.5 Diodore .

'Ce fut en leur presence que S. Basile pour répondre aux plain-

L'an de J. C. SAINT BASILE. 18 171-de Saint Esque Theodote faifoit de ce qu'il s'effoit uni avec Euftathe luy fit voir que ce n'estoit qu'aprés l'avoir fait tomber d'accord fur tous les points de la foy. Theodote repartit qu'Eustathe avoit renoncé à cet accord dés que S. Bafile s'en estoit allé. Le Saint «P.287.P.201.e. [qui avoit alors trop bonne opinion de ce fourbe, ] répondit qu'affurément il n'estoit point capable d'une legereté si criminelle, mais que s'il y avoit quelque lieu de le croite, il luy falloit Pana presenter un écrit qui continst clairement tous les articles de la foy; que s'il le fignoit, il demeureroit dans fa communion; & que s'il le refusoit, il s'en separeroit aussitost. Saint Melece & s.b. Diodore approuverent cette proposition. Theodore mesme y consentit, & pria le Saint de venir visiter son Eglise de Nicople. (ce qui n'emporte aucune jurisdiction, ) & qu'il auroit ensuite l'honneur de l'accompagner jusques à Satales où le Saint avoit

Il laissa S. Basile à Getale fur cette parole, mais quand le Saint & fut arrivé à Nicople, il oublia tout ce qui s'estoit passé, & le traita d'une maniere tout à fait indigne. Il ne voulut jamais prier avec p.100.04 luy , ni le matin, ni le foir, sans en apporter d'autre raison, sinon qu'il avoit receu Eustathe dans sa communion; ce qui n'estoit guere capable de justifier une conduite si étrange & si prejudicia-ble aux affaires de l'Eglise, puisqu'elle mettoit le Saint hors d'état paos c

de donner des Evefques à l'Armenie.

### HORSE HERE BERKERSCHEICHER BERKERSCHEICHER ARTICLE LXXXIV.

S. Balile donne un Evelque à l'Estile de Satales.

S AINT Basile sortit zinsi de Nicopole, & ne laissa pas d'aller Bases, 1919.

à Satales ville de l'Armenie, jou nonobstant la foiblesse de 2023. fon corps, il donna affez bon ordre aux affaires de la province, pacifia les Evefques, & les obligea par fes discours à sortir de d l'indifference (& de la negligence) où ils effoient, les animant à reprendre un zele digne d'eux pour les Eglises, & leur donnant des regles pour remedier aux desordres que cette indifference avoit causez.

'Il y avoit en ce pays un Everque nommé Cyrille, accusé de de quelque crime à cause duquel l'Eglise de Satales ne vouloit point communiquer avec luy . Il examina cette affaire, & trouva que c'estoit une calomnie repanduë par ses ennemis, qui l'avouerent clairement en s'a presence. Ainsi il reconcilia autant qu'il put le

Aa iii

peuple de Satales avec luy [Nous parlerons encore de ce Cyrile Baille Ba luy: d'où l'on voit que cette affaire ne fut pas alors entierement appailée ..

On auroit quelque lieu de croire que Cyrille eftoit Evefque ep.183.p.197.b. de Satales meime: J'Mais S.Bafile nous affure que cette Eglife estoit sans pasteur depuis longtemps, [ & peut-estre depuis l'an Soz,1.4.c,14.P. 360, J'auquel Elpide de Satales fut deposé par les Ariens au Con-582.a)582.a. Ballep. 18.3.p., cile de Constantinople . Cette longue vacance ayant produit beaucoup de maux dans cette Eglife, tout le peuple en commun 3 97.2. 6 p.196.d.c. & les magistrats en particulier supplierent S.Basile d'en prendre le foin , & il leur promit en la presence de Dieu,qu'il n'omet-

troit rien de tout ce qu'il pourroit faire pour eux. Cette Eglife luy presenta un decret & un acte public pour luy demander un Everque.

ep.181.p.166 e. 'Il femble auffi qu'elle luy ait demandé expressement un de ses parens dont il se servoit tres avantageusement dans le gouverel: 07. nement de son Eglise, '& qu'il represente comme une personne qui luy estoit tout à fait necessaire à cause des grands talens qu'il possedoit. Neanmoins il renonca & à cette consideration & à beaucoup d'autres en faveur de l'Eglife de Satales, à qui il

croyoit qu'un homme de cette qualité estoit tout à fait necessaire [C'est sans doute] Pemene qualifié Evesque de Satales dans une lettre que le Saint luy écrit au commencement de l'année Guivante ep.187.p.202.e.

Tout ce que nous venons de dire estoit peu de choses en comparaifon de ce que S Bafile eust voulu faire pour les Eglises d'Armenie, mais ne pouvant rien faire de plus, à cause de la desunion da Theodote, il se crut obligé d'en rendre conte à Terence qui l'avoit prié de prendre ce soin, & il le fait avec une tres grande humilité. Il luy écrivit pour cela avant que de partir de Conc 47.F.72. Satales autant qu'on le peut juger . [ C'est apparemment ] cette lettre au Comte Terence sur Eustathe, qui est citée dans le VII. Concile.

Bafep.255.p. Dieu le confola un peu dans son affliction par une lettre de S. 254.6, Eusche, qu'il receut estant encore en Armenie. El Irevint à son Eglise extremement fatigué, & si abatu qu'il ne pouvoit se remuer fans douleur. 'Il se trouvoit encore accablé d'affaires, à cause que le voyage qu'il avoit fait, l'avoit contraint d'inter-

ep. 13. p. 297. ed. rompre affez longremps le soin de son diocese. 'Il avoit à satisffaire à la demande des Fideles de Satales , & il leur accorda le

372,de Sain

L'an de J. C. Prelat dont nous avons parlé. Il leur en envoya la nouvelle par un nommé Nicias, afin qu'ils se preparassent à le recevoir selon fon merite. Il écrivit en mesme temps deux lettres toutes pleines p. 196.197.ep. de ses lollanges, l'une au corps de ville, l'autre au peuple en gene- 196. P. 118. ral. La derniere pourroit sembler regarder l'Evesque de quelque autre ville, mais il n'y a pas d'apparence à cela. Elle semble mesme faire allusion au nom de Pemene qui signifie Pasteur.

### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** ARTICLE LXXXV.

Saint Bafile va voir Saint Eufebe à Samofater; De Vite Evefque de Charrbes.

E Saint en récrivant à S. Eufebe, le prie de le venir voir, s'il Baf.ep. 136.p. luy est possible, à l'assemblée qu'il devoit bientost renir le 354.4, settieme de septembre, pour celebrer la seste de Saint Eupsyque. comme il avoit accoutumé de faire tous les ans: [ d'où nous pouvons juger qu'il écrivoit au plustard dés le commencement d'aoust;] 'puisqu'on voit par sa lettre 261, qu'il falloit environ un ep. 261 p. 250 b.e mois pour aller & pour venir de Celarce à Samolates. Il luy ep. 236. p 254.64 mande qu'il a grand besoin de sa presence & de son conseil, tant pour l'établissement des Evesques, ('d'où Blondel semble tirer Blond.p.663. avec affez peu de fondement, qu'il avoit accoutumé d'ordonner tous les ans des Evesques à la feste de S. Eupsyque, y'que pour avi- Bas ep-456.p. fer à ce que fait, dit-il, contre nous la simplicité de Gregoire de 254.6. Nysse, qui assemble des synodes à Ancyre en Galacie, & qui n'omet rien de ce qu'on peut faire pour nous dresser des embusches. [ Nous voudrions bien donner quelque éclaircissement à cet endroit, mais nous n'en trouvons aucun. Il est difficile de juger fi cela a quelque raport à ce qui se passa entre ces deux Saints touchant Gregoire leur oncle . ] S. Basile mande encore à S. Eusebe, que quelque soiblesse &

quelque occupation qu'il eust, il ne desesperoit pas neanmoins de pouvoir accomplir ce qu'il fou haitoit depuis fi longtemps. [1] marque visiblement le dessein qu'il avoit des l'année precedente d'aller à Samosates, & l'on doit conclure de cet endroit qu'il ne l'avoit pas encore executé. Il est certain encore qu'il ne l'a pas fait avant la feste de S. Eupsyque puisqu'il ne pouvoir pas estre hors de son diocese à cette feste, & qu'il prioit Saint Eusebe d'y venir, mais il n'est pas hors d'apparence qu'il soit allé trouver ce Saint qui n'avoit pu y venir. Il est toujours certain qu'il a fait

ce voyage, enquelque tempsqu'il l'ait fait. C'est ce qu'il témoi. Balle \$12. ep.1.p.31.b gne clairement, l'Ioriqu'il dit qu'il avoit un peu goulté le miel si les du Comte Ference, il dit qu'il avoit esté privé d'une grande consolation de n'avoir pu les voir, comme il l'avoit esperé, lorsqu'il avoit esté à Samosates. C'est pourquoi ayant trouvé quelque temps aprés, l'occasion de Sophrone qui s'en alloit visiter ces Diaconisses,il leur écrivit une lettre, où pour loiler leur fermeté

dans la foy de la Trinité, il en fait une petite exposicion tres forte ep. 155. p. 154. & tres claire. Il écrit encore que dans un voyage qu'il avoit fait en Syrie. S Eusebe luy avoit promis de le venir voir à Cesarée & qu'avant raporté cette promesse à son Eglise, elle en avoit esté ra-

vie de joie.

691.2.

Baf,ep. #64.p. 18 3.a.b.

6 p.183.184.

ep,1\$2.b.

ep.314.p.303.4. [Ce fut peut-estre encore en ce voyage]'qu'il connut Vite Eves. que de Carrhes [dans la Mesopotamie, ] dont il gousta tellement la pieté qu'il eust voulu estre toujours auprés de luy. C'est pourquoi il fut ravi de luy pouvoir écrire fur la fin de cette année ou peu aprés, par le Prestre Sanctissime & l'assurer du respect qu'il Sor.1.6.c. 33.p. avoit pour luy. Nous apprenons en effet de Sozomene, que ce 69:,2, Saint a esté tres celebre & on tenoit que Constantin l'ayant vu la premiere sois, assura que Dieu le luy avoit souvent montré en

esprit. & luy avoit commandé de faire tout ce qu'il luy ordonne-Bifep.6pp.108, roit. Il figna la lettre aux Occidentaux [ au commencement de cette année 372.] a Il y a encore affifté au Concile de Constantino-A Conc.Bt s.P ple en 381. Que s'il a esté Evesque dés le temps de Constantin, 664.2-6

comme Sozomene le semble dire, il saut qu'il l'ait esté au moins prés de 50 ans. 'C'est pourquoi quelques uns veulent qu'on raporp.p.147.45, te à Constance ce que Sozomene dit de Constantin. [Mais Constance n'estoit guere digne de connoistre & d'estimer les hommes Sonl. 6.4.33-P. de Dieu. ] 'Vite eut "pour fuccesseur Saint Protogene, [ dont on Nore 59.

voit l'eloge "en un autre endroit . ] V.les Ariens f 120. 

# ARTICLE LXXXVI

Saint Basile fait Evesque un domestique de Simplicie.

PE fut dans l'hiver , & peut-estre dans celui qui termina cette année 372, J'que S.Bafile écrivit au General Andronique, b pour le porter à pardonner à un Domitien . Il marque dans le commencement de la lettre, qu'ayant promis à ce General de l'aller visiter à Sebaste, il y avoit esté effectivement,

L'an de J. C. zide Szini

mais avoit trouvé qu'il en estoit parti quelque temps auparavant [Il faut auffi mettre au plustard sur la fin de cette année, fon epiltre 87, ] 'puisqu'il paroilt que l'affaire dont elle traite Norepas, n'arriva qu'aprés l'ordination de Saint Gregoire de Nazianze : 801.8, [car autant que nous en pouvons juger, voici quel en fut le

'Il y avoit une Eglise [en Cappadoce,] qui depuis long temps a.b. n'avoit point eu d'Évesque pour en prendre soin, la gouverner, & la conduire selon les regles de l'Esprit de Dieu . Toute cette Eglife ayant enfin elu d'un commun consentement, une personpe esclave d'une dame nommée Simplicie, a dont il manioit le p. 800.0 bien, l'adressa à S. Basile, (car il est visible que cela s'entend de paoie, luy, ) & aux autres Evefques, en implorant avec larmes leur affistance, & les conjurant de luy donner cet homme pour

pasteur.'S Basile & S. Gregoire de Nazianze agissant avec assez p.\$02.2. de simplicité par la liberté de la grace, ordonnerent cet homme p to 1.1. Evelque malgré luy, se confiant sur la facilité de sa maistresse, 'qui, quoiqu'elle fust soupçonnée d'heresie, estoit liberale, & p.tor.a. donnoit beaucoup aux Eglises. innoit beaucoup aux Eglifes.

[Ce fut comme nous croyons, fur ce fujet] qu'elle s'emporta en Bat ep. 47-49-

injures contre Saint Basile, pretendit luy apprendre son devoir, 1603 · 'luy fuscita quelques ennemis.' Sc le menaca ce semble de l'autorité des eunuques [1] n'est point étonnant que S. Basile ne se soit pas fort epouventé de ces menaces. Mais il est vray que jamais il n'écrit avec tant de hauteur qu'il fait à ceux de Neocesarée, &

à cette femme par sa lettre 87.]

'Il dit qu'il ne veut point répondre à ses injures, parceque les a hommes haissent sans discernement les gents de bien, & aiment ceux qui font méchans ; Qu'il remet sa cause au jugement de b. Dieu qui punira un jour tous les crimes & qui ne regarde point le facrifice des biens & des prieres des méchans: 'Que les escla- ed. ves & leseunuques (dont il fait une étrange description .) ne seront point alors receus pour témoins; 'Qu'elle doit fonger à ce b. demier jour, & ne pas s'amuser à l'instruire, luy qui en savoit plus qu'elle; qu'il n'est pas étoufé audedans par les épines; des soins du fiecle,) & ne mele pas à quelques bonnes actions dix fois autant de mauvailes; & que pour les lezards & les grenouilles qu'elle excitoit contre luy, il s'en met fort peu en peine, parcequ'ils feroient bientoft confumez.

{Cette lettre arrefta peut-estre Simplicie durant quelque temps.]'Mais S.Bafile effant mort, elle écrivit une lettre à Saint Nazen, 38.p. Hift. Eccl. Tom. IX. f p.801.c.

L'an de J. C.

Gregoire de Nazianze, toute pleine des eloges de S. Bafile, & Bafile 333, p.\$00.b.c. où peanmoins elle vouloit caffer l'ordination qu'il avoit faite.& a cd. priver l'Eglise de l'Evesque qu'il avoit ordonné, parcequ'il l'avoit fait fans son consentement, 'pretendant mesme que les hap.301.s.b. bitans du lieu qui l'avoient receu, ne l'avoient fait que par com-

plaifance,ou"par malice,comme disoit-elle, ils le reconnoissoient annexion, alors. Elle menaçoit ce semble de porter cette affaire devant les

juges feculiers. Saint Gregoire de Nazianze luy récrivit d'une maniere affez douce, pour la prier de faire d'elle mesme ce qu'on avoit alors oublié de luy demander, favoir qu'elle confentift à cette ordination déia faite, depeur d'autorifer le bruit qui couroit, qu'elle fuscitoit cette affaire à l'Eglise par malice, & par l'aversion qu'elle avoit de la veritable foy & de ceux qui la défendoient. 'Mais comme elle disoit à d'autres, (car elle ne l'avoit pas mis p.tor.c. dans fa lettre,) qu'elle vouloit que cet Evefque luy rendift conte de son bien qu'il avoit manié, S. Gregoire luy avoue qu'elle le

peut, pourvu qu'elle le fasse dans les regles de la douceur & de la moderation. Que si elle pretend que cet homme est indigne d'estre Evesque il faudra qu'il soit jugé par les Evesques, & par elle meime, ii elle s'y veut trouver, oc puni felon les fautes dont il aura esté convaincu.

BALBLEDED AD AD AD AD AD AD AD ABLED

#### ARTICLE LXXXVII.

Soranus cousin de Saint Basile, & Ascole Evesque de Thessalonique, luy envoient le corps de S. Sabas Martyr.

I EU qui méle ses consolations & ses douceurs à l'amertume des tribulations & des adversitez, afin qu'eprouvant par les unes la constance de ses serviteurs, il softienne leur foiblesse par les autres, donna "vers ce temps-ci quelque soula- Note 60. gement aux afflictions continuelles de S. Bafile, par l'honneur & la joie qu'il eut de recevoir le corps d'un nouveau Martyr, qui luy fut envoyé de la Gorthie, afin que les barbares apprissent aux Romains l'estime qu'ils devoient faire du grand Basile.On peut voir autrepart que le Christianisme avoit pris naissance V.la persole parmi les Gots vers l'an 260, par le bienheureux Eutyche & 124 d'autres Chrétiens qu'ils avoient emmenez captifs de la Cappadoce: J&Dieu voulut que cette Eglife rendift à la Cappadoce comme un fruit & une reconnoissance de la foy qu'elle en avoit

Baf.ep. 339 p. 332.b.

p \$03.8.

L'an de J. C.

372/te Saint receuë, [ avant que d'estre malheureusement corrompue par le poison de l'Arianisme qui la ruina entierement.]

Junius Soranus eftoit alors Duc & General des troupes Ro- Boll, 13-apr.p. maines]de la Scythie, [& ainfi voifin des Gots.]\*Il eut oceafion 961.6 d'écrire à S. Basile une lettre, où il luy faisoit quelque reproche 243,244. de ce qu'il ne luy écrivoit pas, & ne se souvenoit pas de luy scar ils estorent cousins & fort unis, )& encore de ce que luy ou son Corevesque avoit sait, à ce qu'on luy avoit dit, une injustice à une personne. Il luy parloit aussi de la persecution qui faisoit des Martyrs en ces quartiers là, & qui luy donnoit occasion d'assiste quelquefois ceux qui estoient persecutez pour J. C. [ C'estoit la persecution qu'Athanaric Roy des Gots faisoit aux Chrétiens de sa nation.]S.Basile en luy répondant, le lotte d'avoir agi avec liberté pour le nom du Seigneur l'foit dans l'affiftance qu'il rendoit alors aux Fideles de Gotthie, soit qu'il eust parlé en faveur de S. Bretannion loríque Valens fut en Scythie vers l'an 368.]11 répond en particulier à toutes ses plaintes, & le prie à la fin de sa lettre, que puisqu'il y avoit en ce pays là de nouveaux Martyrs,il en envoyaft des reliques en son pays.

[Ce fut fans doute pour fatisfaire à cette lettre, Jqu'ayant ap- Boll.12.apr.p. pris la mort de Saint Sabas qui avoit esté martyrizé le 12 avril 968. \$7.5, de cette année 372 scomme nous le raportons fur le titre de ce Saint mesme, Jil envoya des personnes fideles demander son corps, & le fit porter en Cappadoce avec une [excellente]lettre que l'Eglife de Gotthie écrivit à celle de Cappadoce pour luy

apprendre l'histoire de ce saint Martyr:

[Ascole ce celebre Evesque de Thessalonique que Dieu destinoit pour enfanter huit ans aprés à l'Eglise le grand Theodose, V. S. Sabas peut bien avoir esté l'auteur de cette lettre. Au moins'il est cer-Matyr. tain que ce fut par luy que S. Basile receut le corps de S. Sabas, note: 2. & qu'il en apprit l'histoire de la mesme maniere que nous la li-

fons dans la lettre de l'Eglise des Gots, l'Il avoit des auparavant Basses 332-p. lié amitié avec S.Bafile, en luy écrivant le premier par Eupheme 318,319. homme marié, une lettre courte, mais tres agreable au Saint par l'union d'une mesme soy, & l'assection que ce Prelat y témoignoit pour Saint Athanafe. & S. Bafile luy avoit répondu d'une maniere tres obligeante, en le suppliant de vouloir continuer ce faint commerce:

[1] fut assurément satisfait de la maniere qu'Ascole le continua en luy envoyant le corps de Saint Sabas, avec la lettre de l'Eglife de Gotthie, à laquelle il en ajouta sans doute une autre.

Вь іі

ep.33t.p.330.a. en fon nom,] 'où il témoignoit plus particulierement l'estime & Baille 332. l'affection qu'il avoit pour S.Basile, & luy parloit de S.Eutyche

ep339 p.332.b. qui avoit porté le premier la foy parmi les Gots.'S Bafile receut un si grand thresor avec la joie qu'on se peut imaginer, & rendit graces à Dieu qui repandoit dans toutes les nations l'Evangile

ep. 338.p.319de son Fils. Mais il avoue dans sa réponse à Ascole, qu'il n'a point de paroles pour exprimer les transports de joie que sa lettre luy a causez, quoiqu'en mesme temps il ne cesse de gemir dans la vue des maux qui accabloient l'Orient.

'Ascole luv avant encore écrit assez long-temps aprés, il s'étend ep.319-p.331. 312. auffi fur la mesme matiere en luy récrivant, & parle fort avantageusement de ce Prelat. Il semble par cette derniere lettre P-132-a-b. qu'Ascole luy eust'encore envoyé le corps d'un autre Martyr Nove 61. qui avoit aussi foussiert depuis peu dans les pays barbares voisins de la Macedoine, [c'est à dire parmi les Gots, mais nous ne savons point qui est ce Martyr.]

## ARTICLE LXXXVIII.

Ordination illegitime de Fauste par Anthime: S. Basile s'en plaint.

L'AN DE JESUS CHRIST 373, DE S. BASILE 3, 4.

HIVER [qui commença l'année 373,] fut rude & fort long, ce qui priva fouvent S. Basile de la consolation qu'il avoit de s'entretenir par lettres avec ses amis. Il écrivit neanmoins quelquesois, & receut des lettres de Theodote Evesque de Nicople . Nous en avons une qu'il luy adressa par le Prestre Sanctiffime; 'afin qu'il ecoutaft ce Prestre, & les propositions qu'il faifoit [en divers endroits] pour le bien de l'Eglife, qu'il l'affithalt autant qu'il pourroit, & qu'il apprift de luy l'état des

Eglifes [Nous dirons autrepart ce que c'eltoit que ce Sanctiffime. Il parle au mesme Theodote d'une autre affaire considerable. ep. 187-F. 202.d. Nous avons vu l'année precedente que JS. Bafile estant à Satales, y examina l'affaire d'un Evefque d'Armenie nommé Cyrille,&

qu'ayant fait avouer à ses accusateurs que les crimes dont on le chargeoit estoient supposez, il l'avoit reconcilié enquelque sorte avec l'Eglife de Satales : [ Mais cette justification ne le put pas maintenir en paix.] 'Car on elut contre luy un nommé Fauste ep.58.p.84.e. "compagnon du Pape, ce qui est une enigme pour nous & pour aud int n.p.314.

ep.195.p.313.a. d'autres & ce Pape l'envoya à Saint Basile avec une lettre, par ep. 58 p. 16 elep. laquelle il le prioit de le faire Evesque. Mais il n'avoit point de 31 3.P.303.b.

L'an de I. C

Triple State témoignage ni de (uffrage, /foit de Theodore [metropolitain ep.1951.p.12.a. d'Armenie, /foit des autres Prelats de cette Province.

Cette confideration jointe à ce qu'on l'avoit elu contre le re
enatifienc Qu'ille Jayant obligé Bain Ballé de le refuter, Ji d'espassaven alla trouver Anchime (de l'yanes,) l'equel onnobliant l'acqu'il avoit fait avec Saimt Balle, ne voulut pas perde cette
occasion de luy donner du mecontentement, & de listifiare à la restante de les destinations de la listifiare de la restante de le comment de la restante de la rest

Faulle s'on retourna ainfi en Armenis [en repafian par Ce. 49-193,8443 farec[s) of Staffellu yr fetul la communion, Sc. 109 declar que 49-193-194-195 îl ne luy apportoi des l'ettres des Prelats d'Armenie, il fe tiendit toquisur fapera de luy, sc. mefire en feparerois tous ceux de fa communion. Il ne voulut pout pour ce figire donner des lettres à perfonce de fa compagne pour acune de fas amis d'Armenie, pi metine pour l'emenede des lettes à perfonce de fa compagne pour acune de fas amis d'Armenie, pi metine pour l'emenede des lettres foi indime de fai proprié de l'emenie, pi metine pour l'emenede des lettres foi indime de fai proprié de l'emenie, pi metine pour l'emenede des lettres foi indime de fai compagne pour acune de fais amis d'Armenie, pi metine pour l'entres relations de fais amis d'Armenie, più metine pour l'entres de l'emene fevoit fair pour le des l'emenes fevoit fair pris de cette ont-inquit ju ou minustale letige 18-19-19-19. Il vie de Faulti meritoit que l'elle travaillat à que deple accord avec luy, ou fic-éritoit une alfaire fain remole/se à laquelle il ne fallul plus pende.

The circuit aufil à Theodoce pur Sanchiffime, ainsi que nous es 1915, natura arons dit, & luy éclaira que Faulle nàvoit point elle ordonné 1918, 1918 par luy, mais par Anthina. Il fis leujelocemps aports la mesime declaration à Saint Meleoc, & le prina d'en affurer tout le monde, depeur que les colominateurs ne le voludifier trendre coupable des troubles que cette ordinazion allegitime causoit dans toute l'aronne.

# ARTICLE LXXXIX

Saint Basile va en Armenie: Assaire d'Atarbe : De Jovin Evesque de Perroe :

I L'iemble que l'ordination de Fauste air obligé le Saint de iaire un voyage en Armenie. Au moins on le peut ûtre avec qu'ultipe probabilité, d'une lettre qu'il écrivit, comme nois croyons, vers le primtemps de cette année, à un Evelque d'Aris Bb il Bb.

menie plus jeune que luy,nommé Atarbe.) Ce que nous appre- 3731 defaint 355.2.

a,h,

nons de cette lettre, c'est que comme il se tenoit un Concile à Nicople où affiftoit cet Atarbe, S.Bafile y vint dans l'esperance d'appailer les troubles de l'Eglife, & d'y remedier autant qu'il le pourroit, à ce qui s'estoit sait contre l'ordre & les Canons Comme pouvoit estre l'ordination de Fauste . ] Il pensoit y trouver Atarbe, qu'on accusoit d'avoir fait de grands scandales au milieu de l'Eglife, contre un homme qui remettoit volontiers à Dieu fes injures particulieres, & qui n'estoit pas pour troubler à cause de luy. la paix du peuple de Dieu [ce qui femble se devoir raporter à S.Basile mesme Mais de plus, des personnes d'honneur & tres dignes de foy, accusoient ce mesme Atarbe d'avoir avancé des choses contre la doctrine de l'Eglise, & qui tendoient au Sabellianisme

'Saint Bafile penfant donc le trouver à Nicople, fut bien fasché d'apprendre qu'il en essoit sorti en grande haste, sans attendre seulement que le Concile sust fini. Il fut donc obligé de luy écrire de le venir trouver pour se justifier, & satissaire la douleur que luy & toutes les Eglises avoient de ses actions, & des paroles qu'on l'accusoit d'avoir dites . [ Il y a peu de choses plus fortes pour montrer que S. Basile avoit quelque jurisdiction sur l'Armenie, estant difficile de croire que ni la charité & l'episcopat universel, ni les ordres de l'Empereur, luy donnassent le droit de citer un Evefoue de cette maniere, qui quoique civile,

marque neanmoins l'autorité.

Nous ne savons pas ce que devint cette affaire. Nous avons une autre lettre du Saint au mesme Atarbe, écrite peut-estre avant celle-ci, ] 'par laquelle on voit qu'il y avoit de la froideur ep:363.P.354entre eux qui les empeschoit de s'écrire. Mais enfin le Saint vaincu par fa propre charité, & fans confiderer qu'Atarbe effoit plus jeune que luy, luy écrit le premier cette lettre d'amitié pour se reconcilier & s'unir ensemble contre le progrés des heretiques [C'est une lettre veritablement digne de S. Basile.

Il femble qu'on puisse raporter à ce temps-ci la lettre 253,] 'd'où nous tirerons que S. Bafile fouffrit beaucoup dans le voyage de Nicople, soit par cette mauvaise conduite d'Atarbe, soit par la bizarerie de Theodote, foit à l'occasion de l'ordination de Fauste.]'Mais Dieu le consola par l'arrivée de l'Evesque Jovin, disciple de Saint Eusebe de Samosates, lequel vint tres à propos pour défendre avec toute forte d'affection la cause de Saint Basile, & maintenir avec beaucoup de sagesse & de gravité l'au-

L'an de J. C.

17 à de Saint torité des Canons: [ce qui convient particulierement aux affaires d'Atarbe & de Fauste.]

'C'est sur ce sujet que S.Basile écrit à S. Eusebe par Jovin. la clettre dont nous parlons, afin qu'il loue Jovin de sa conduite & b. qu'il apprenne de sa bouche le detail de ce qui s'estoit passé, dont pour luy il aime mieux se taire depeur qu'on ne dise qu'il veut insulter à la faute de ceux qui s'estoient reconciliez avec luy: fce qu'on peut ce semble appliquer à Atarbe. I'll souhaite be que S Eusebe le vienne visiter,afin qu'il luy puisse contertoute cette affaire, [ce qui nous oblige de mettre ceci avant le banniffement de S. Eufebe, & fans cela cette lettre pourroit affez bien fe raporter à l'election d'Euphrone Evefque de Nicople, en l'an 375, quoique neanmoins il ne se soit point agi en cette occasion, ni de défendre S. Bafile, ni de reconcilier personne avec luy.]

Theodoret parle de Jovin ou Jovien Everque de Perge, ['ou Thert. 4-613plutost de Perrhe dans la Comagene, )qui voulut assister au sacre p.67 \$ | u.p. 352. de S. Antioque neveu & fuccesseur de S. Eusebe [ce qui convient affez bien à un disciple du mesme S.Eusebe. Saint Antique ne . voulut pas neanmoins qu'il luy impofast les mains, parcequ'il avoit communiqué quelque temps avec les Ariens, [ce qui a pu n'arriver qu'après ceci . Ce peut bien estre encore ce] Jovin appellé Evelque de Cerrhe, à qui Saint Basile écrit pour le prier de Basep 314 p 316 le venir voir.

### 海海海海海海海海海海海海海海海 ARTICLE XC.

Euflathe frome la confession de for que S. Basile lur presente, promet de venir au Concile de ce Saint, & y manque.

TO STRE suite nous oblige de mettre aprés ceci en cette mesme année 373, la rupture d'Eustathe avecS. Basile & avec l'Eglise. Ce sourbe continuoit toujours dans son deguisement à l'égard de S. Bafile, mais il y a bien de l'apparence qu'il ne se cachoit pas de mesme à tous les autres ] 'Ainsi en mesme Basep 79-P415 tempsque S. Basile ne doutoit aucunement de sa foy, beaucoup de Catholiques la tenoient tout à fait suspecte, particulierement ep. 1 p. 149.6. ceux de Nicople, '& ceux qui n'aimoient pas le Saint prenoient d.e. de là occasion de semer diverses calomnies contre luy mesme. Il se justifia sur ce sujet une & deux sois mais il salloit toujours 4 recommencer tout de nouveau; & aprés tout, ce qu'il pouvoit dire estoit inutile.

L'an de J. C. Quand S Bafile vint à Nicople, ainsi que nous avons vu J'les Basile 314

p. 150.2, P 152.c. 4 P. 150,8. Fideles de cette Eglife souhaiterent d'avoir des assurances de la foy d'Euftathe .'Il se chargea volontiers de luy porter un écrit fur ce fujet, tant pour rendre ce service aux Nicopolitains. \* &

F.1 to.

leur ofter tous les soupçons qu'ils avoient contre cet Evesque ; que pour fermer luy mesme la bouche à ses propres calomniateurs, 'mais non point par aucun dessein de se prevaloir de cet écrit centre Euflathe. 'Aprés donc que cette confession de foy eut esté écrite [par S.

Leont.in N.& Elit.P.ozile. 6 Bafep, 1 . 6 p.

Basile & par Theodote ensemble, & peut-estre par d'autres. I pui sque Leonce qui en raporte un endroit la qualifie une epistre synodique, Saint Basile se separa de Theodote pour la porter à Eustathe, cà qui l'ayant presentée, il la signa, den presence de 407 78 p. 1 39.d. Fronton, de Severe Corevesque, & de quelques autres Ecclefiaftiques, témoignant qu'il l'aveit lue & entendue en presence de S. Bafile, & qu'il en approuvoit le contenu [Fronton est apparemment celui qui fucceda à la dignité, mais non à la fermeté

Bland p.619. Bal.ep.72 p.137.

de Theodote, I'de qui il pouvoit alors eftre Prestre [Nous avons encore cette confession de foy ]'dont on a fait la lettre 78 de S Basile. Elle établit tout à sait l'autorité du symbole de Nicée qui y est inseré, en éclaircit quelques points, & y ajoute des anathemes contre ceux qui separo ent le S. Esprit de la nature divine du Pere & du Fils. Elle établit contre les calomniateurs, qu'il n'est ni engendré, ce qui est propre au Fils, ni

P.1 39. p.137.d.

non engendré, ce qui n'appartient qu'au Pere, & qu'on ne doit point changer l'ordre dans lequel J. C. a nommé les trois Perfonnes divines. Marcel d'Ancyre y est condanné nommément. [Il n'y est point parlé de l'Incarnation; d'où l'on peut tirer que l'herefie d'Apollinaire ne faifoit pas encore beaucoup de bruit

dans ces provinces. Il sembloit que cette signature d'Eustathe dust donner la paix

aux Eglifes de Cappadoce & d'Armenie, mais elle y alluma le Rafep, 33 p.m. feu de la division plus qu'il ne l'avoit jamais esté.) Car Eustathe d|cp.71,p.118.b qui n'avoit pour but que de s'infinuer dans l'esprit d'Euzoïus Evefque d'Antioche pour les Ariens, 3& de se faire recevoir par les puissans, pour se rendre luy mesme puissant, voyant que cette confetion de foy, qu'il avoit fignéef par des raifons qu'il est difficile de concevoir,] & la communion qu'il avoit avec S Bafile, estoient des obstacles à son agrandissement, se resolut de rom-

pre bientost ces barrieres [Voici quel en fut le premier pas.] En mesme rempsque S. Basile eut receu sa signature il indiqua

L'an de J.C 173,de Saint Baule 374. un temps & un lieu auquel ils se pussent revoir, & où les freres, [c'est à dire les Evesques des environs, ] pussent s'assembler pour s'unir les uns aux autres, & établir entre eux une union ferme

& sincere Eustathe promit de s'y trouver & d'y amener ses disci- ep.194.p.111.c. ples. Comme le lieu indiqué pour le Concile estoit "du diocese eptap.130h. ou au moins de la province de Cefarée S Basile y vint le premier pour y recevoir les autres, qui y accuroient avec grande joie pour prendre part à cette paix; & il envoyoit des lettres & des couriers à ceux qui tardoient encore, pour leur dire qu'il estoit

Cependant pas un des autres, [ c'est à dire deceux du costé b.c. d'Eustathe, îne venoit encore,ni n'envoyoit dire qu'il alloit venir. Ceux que le Saint y avoit envoyez, raportoient qu'ils estoient dans une grande confusion, & un grand murmure de ce qu'on leur avoit, disoient-ils, apporté une soy nouvelle, & qu'ils estoient refolus d'empescher [Eustathe ] leur Evesque de venir au Concile. Enfin il vint une personne de sa part, apporter au Saint une lettre d'excuse sans faire aucune mention de ce qu'il luy avoit promis Theophile Everque [de Castabales]en Cilicie, [qui vrai- ep.196.p.112.c. femblablement estoit alors avec Eustathe, I'ne voulant pas écri- ep. 12. 22. 250 c.d. re à Saint Basile, depeur d'estre obligé de luy donner le titre d'Evesque, luy envoya un de ses gents luy porter des paroles "tres

rudes,& qui paroifloient venir d'un esprit fort échaufé. 'Le Saint dit autrepart . ou'Euftathe non content de ne mas en 16 part et venir à fon synode, s'emportoit contre luy dans les assemblées publiques, & l'accusoit ouvertement d'enseigner au peuple une doctrine contraire à la fienne. Il luy joint encore Theophile en cet endroit, 'de forte que s'il luy donne le titre de frere, digne de ep. \$1, p. 150.c.

toute forte d'honneur & de respect, "c'est une suite de la moderation avec laquelle il parle de son emportement, & une marque comme nous croyons que cer Evesque ne laissa pas de demeurer dans sa communion & dans celle de l'Eglise, où il avoit esté receu par Libere, & par le Concile de Tyanes.] Et en effet, ep. 100, p. 300, le Saint écrivant quelque temps aprés au mesme Theophile dit qu'il a toujours beaucoup estimé l'honneur de son affection, & qu'il prefere ce bien aux fujets de mecontentement qu'il en avoit receus, quoiqu'ils fuffent grands & en grand nombre.

'Aprés la maniere dont Eustathe agissoit, il ne resta plus à epis, p. 150 d. Saint Bafile, & aux autres Prelats affemblez avec luy, que de fe retirer pleins de confusion & de douleur . [ Mais malheur à ceux qui affligent les Saints : La douleur & la honte qu'ils cau-Hift. Eccl. Tom. IX.

202 SAINT BASILE. L'an de J. C. fent pour un peu de temps à leur charité, retombera fur eux 37 3/26 Saint metines .]

# умировородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородовородо

Enfathe se de clare absolument contre S. Bassle, & declame contre loy.

Entre passe.

Entre conduite d'Enstathe sufficier pour obliger Saint

Entre compare entirement avec luy, mais la fuite ly

entapayse.

contraignit encore bien davantage. Car Eustathe estant alle

à Saint Bafile, pour luy declarer qu'il renonçoit à fa communion, parce, difoit-il, qu'il avoit écrit à Apollinaire & qu'il communi-19,182,732 quoit avec le Prefire Diodore SBafile dit que ses pechez meri-

toient bien cette lettre, mais qu'il ne l'eust jamais attendué de 73 m<sup>2</sup>/<sub>2</sub> ceux qui la luy avoient écrite. [ Cest apparemment la messne p.73-7-1-1-1. lettre ] qui luy sut apportée par Eusstate Corevesque, lequel agrés avoir demeuré trois jours dans la ville, s'en vint un soir

bhot efficier tout ce que le premier avoir d'amer de d'injurieux. )

\$\frac{4}{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\times\_{3}\time

e cp.81p.151.2.

Lan de J. C.

371 de Saint Baille 114 paroiffoit donc à la telle de cet écrit, maisen effet il s'adreffoit à toute la terre, puisqu'on le repandit en peu de jours dans tout le Pont qu'on le fit courir dans la Galacie & qu'on l'avoit mesme porté à ce qu'on disoit dans la Bithynie & jusque dans l'Hellespont, 'comme si Eustathe eust eu peur de n'avoir pas assez de ep.196p.112.b. témoins de son schisme. Carce livre d'apoltasse, [puisqu'il meritoit bien ce nom, ] s'envoyoit partout; 6 & on se le donnoit de . main en main pour le faire voir à tout le monde. Il y avoit déja bep.79 p.145.d sept jours qu'il couroit dans la province, avant que S. Basile le pust avoir , quoiqu'il fust directement contre luy , & que ses en ep.73.p.131.b. nemis ne l'eussent écrit que pour faire condanner ce Saint, s'ils eussent pu, par toutes les Eglises du monde.

On l'y accusoit de sourberie & de mauvaise foy sur le sujet eptapagne. de la profession qu'il avoit fait signer à Eustathe, '& d'avoir fait P.1514 une action d'ennemi sous pretexte d'amitié, 'd'estre le destruc- passa. teur des Eglises, & le corrupteur des ames. Eustathe l'appelloit 1973 P. 121-113 Homoouliafte, se condannant ainsi luy mesme, en se moquant de la foy de Nicée, qu'il avoit apportée de Rome pour estre receu par le Concile de Tyanes, '& de la consession qu'il venoit «p.72.pa17.c.d de signer de ses propres mains [ Et l'excuse qu'il faisoir sur cela estoit encore plus criminelle. J'Car il se servoit, disoit-il, des pa. 4P73P122.20 roles de la foy, comme un medecin fait de ses remedes, dont il emploie tantost l'un & tantost l'autre, selon les differentes maladies qu'il a à traiter. 'Il pretendoit que le Saint en confessant parte la Consubstantialité, croyoir que la substance divine estoit divisce en deux.

'Ill'accusoit aussi d'innover sur le S.Esprit:mais c'estoit parceque P.112 c.d. S.Basile suivoit sur ce point la doctrine de l'Eglise. Aussi lorsque ce Saint voulut répondre au crime qu'on luy faisoit sur cela, il fit une petite exposition de sa croyance sur cet article de nostre " foy,& ajouta ensuite: Voilà mes veritables sentimens: que celui " donc qui voudra me condanner pour ce fujet, me condanne: que " celui qui voudra me persecuter, me persecute: & que celui qui " ajoute foy à mes calomniateurs, se prepare au jugement dernier. "Le Seigneur est proche; ne nous inquietons de rien.

Eustathe s'efforçoit encore d'y justifier sa rupture, par la ma. partelepas.

niere superbe , disoit-il, dont le Saint rejette des Corevesques ses P3384 deputez [ Mais nous venons de voir quelle estoit la verité de ce fait.] 'Il y alleguoit plusieurs autres faits de cette nature, qu'il ep 345-p 339ajustoit comme il vouloit, & qui ou tous ou pour la pluspart 332 estoient entierement saux.

Cc ii

### 

Euflathe accufe S.Bafile de fuivre les erreurs d'Apollinaire: Le Saint demeure trois ans dans le filence .

[\*\*T E plus grand fond des declamations d'Eustathe contre S.

L Baftle cftoir für le fügte d'Apollinaire Evefque de Laodice de Laodice view, qui commençoir depui quelque temps à déclaire ou le fue de la figure de la conference fon herefe. J'Saire Baffle n'avoit aucune communion d'applique le fue de la figure de l

and jude traine encore augue; in illy avoic erus mue letter que erizhiane, dutout de la foy; 'fur laquelle mefme Apollinaire nelfoir pain erizhiane, dutout de la foy; 'fur laquelle mefme Apollinaire nelfoir pas erizhiane, dutout de la foy; 'fur laquelle mefme Apollinaire effoir alors lad erizhiane, de la format erizhiane la favoir pa, outre que les Clerca audelfoia de Diacres pafioient le favoir pa, outre que les Clerca audelfoia de Diacres pafioient e la favoir pa, outre que les Clerca audelfoia de Diacres pafioient en la favoir pa, outre que les Clerca audelfoia de Diacres pafioient en la favoir pa, outre que les Clerca audelfoia de Diacres pafioient en la favoir pa, outre que les Clerca audelfoia de Diacres pafioient en la favoir pa, outre que les Clerca audelfoia de Diacres pafioient en la favoir pa, outre que les Clerca audelfoia de Diacres pafioient en la favoir pa, outre que les Clerca audelfoia de Diacres pafioient en la favoir pa, outre que les Clerca audelfoia de Diacres pafioient en la favoir pa, outre que les fant en la favoir pa, outre que les clerca audelfoia de Diacres pafioient en la favoir pa, outre que les clerca en la favoir pa, outre que la favoir pa de la fate en la favoir pa, outre que la fate de la fate en la favoir pa, outre que la fate en la favoir pa, outre que la fate en la fate la fate en la fate la fate en la

presque pour laïques . ]

Saint, ni fur aucun difcours public ou fecret, qu'il l'accufoit de ep. 18 p. 17 p. blafpheme & d'impieté contre Dieu, & d'avoir eu part à des defeins deteffables qu'on avoir formez, cootre l'Eglife.

Pour prouver davantage la verité de fes injures, « aprés avair invectivé coure luy, il mettoit au bas de fi eletre des paroles de 1939-14.

1939-14.

1959-14.

1959-14.

1959-14.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-15.

1959-1

- I would Got

L'an de J. C. 205 37 Jule Saint S. Bafile avoit déja oui parler de quelques uns de ses blasphe- «P-181-P-373 ». mes, & il avoit vu des écrits où on disoit qu'ils estoient d'Apol-

linaire. Pour les autres, il n'en avoit jamais rien lu, & n'en avoit p.374 a. pas melme entendu parler. Il attribuë neanmoins le tout à ep. 59.74.74.6. Apollinaire, & dit qu'il ne peut pas se persuader que ceux de Sebaste sc'est à dire Eustathe & sa faction, aient inventé ces paroles, quoiqu'il ne sache où ils ont trouvé le livre dont elles estoient tirées.

Eustathe n'avoit pas moins de soin de se relever par sa lettre que d'y outrager S. Bafile.] 'Il s'attribuoit une humilité profon- ep.345.p.337.c. de, ot une grande patience. Il se vantoit d'estre ennemi du men- ep.73.p.131.c. fonge. Il declaroit qu'il avoit appris que la charité est l'accom- 4 ep. 381. P-374 plissement de la loy . Il faisoit profession de supporter les infirmitez des foibles. Mais il se dementoit bien-tost luy mesme par

l'injustice de son procedé contre le Saint.

'S. Bafile fait d'excellentes reflexions fur le traitement fi inju- 1.blep.79.p.43. rieux qu'il recevoit d'un homme en qui il avoit eu une confiance d.e. toute entiere. f Mais il nous donne encore une excellente leçon, par la conduite qu'il garda en cette rencontre . ] Car se conten- ep.73.p.120 b. tant d'avoir Dieu pour témoin de son innocence, il se resolut de ep 79 p. 140. renfermer dans le fond de fon cœur, la douleur dont ces calomnies le perçoient, '& de supporter en silence une affliction & si ... fenfible & fi mjuste. Il esperoit que ceux qui noircissoient sa reputation par leurs écrits, plutoft par ignorance, à ce qu'il croyoit, que par malice, la rétabliroient un jour par leurs actions. L'ac-ep.196 P.212.6 cablement & l'étourdissement, s'il faut ainsi dire, où le jettoit une chose si inesperée, sembloit luy ofter le pouvoir de se défendre. De plus, il estoit bien aise de pratiquer ce qu'il avoit appris de Saint Paul, de ne se pas venger luy mesme, mais de donner lieu à la colere. C'est pourquoi il supporta en silence les souets de ep 73 p. 120 b. la calomnie, comme il dit, durant l'espace de trois ans, à l'imita. ep 79 p 139 140" tion de Job, qui ne parla de son innocence qu'aprés avoir fait voir son courage, en soûtenant sans rien dire le combat de ses extremes douleurs.

[ Ce filence que garda le Saint durant trois ans, ne regardoit que les écrits publics qu'il eust pu faire pour sa justification, mais n'empeschoit pas qu'il ne dechargeast son cœur à ses amis: ] La ep 18 1 p. 173 lettre à Olympe paroift par le commencement estre faite aussi. 1744 tost aprés la publication de celle d'Eustathe à Dazize, & il l'écrivit afin que ni cet Olympe, 'qui paroist avoir esté un homme ep 169-171.p. riche de Neocesarce, avec lequel il avoit beaucoup de familia. 189.190.

SAINT BASILE. L'an de LC. er. 32. 19. 1940. rité, 'ni aucun autre , ne le soupconnast d'adherer aux impietez Bille 114. d'Apollinaire qu'on luy reprochoit 'Il dit que s'il est necessaire ,

il se défendra plus amplement sur tous les chefs dont on l'accuep \$1.0.14% foit mais il ne le fit pas pour lors. Il femble que la lettre 81, foit

auffi fur sa rupture avec Eustathe.

206

ad.

ep. 56, p. 87, a. e.d.

p.\$7.d.

2132,6.

p.212b.

a.b.

Cependant S. Melece voyant les impietez dont on accusoit Apollinaire, témoigna à S. Basile qu'il en estoit surpris, '& sembloit douter si ce qu'on luy attribuoit n'estoit pas une pure suppolition. Le Saint luy répondit qu'il estoit dans sa mesme dispofition, hormis qu'il ne pouvoit se persuader qu'Eustathe eust inventé les paroles d'Apollinaire qu'il raportoit, & que le Saint insere dans sa lettre. Il éclaircit Saint Melece du detail de cette affaire [ce qui fait juger qu'elle effoit encore toute nouvelle, n'y ayant point d'apparence que S. Melece qui estoit en Armenie, ait ignoré long-temps ce qui se passoit. Ainsi il faut mettre cette lettre, qui est importante à l'histoire de S. l'asile, à la fin de l'an 373 aupluffard.] Il y dit qu'il avoit parlé d'Apollinaire, comme d'un homme qui approchoit de l'impieté de Sabellius. [ 11 faut

que ce fust dans quelque lettre que nous n'avons plus.) CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P

### ARTICLE XCIII.

Saint Bafile justifie son silence à l'égard d'Eustathe, & rejette la proposition d'un fanx accord.

Balep.rg6,p. A moderation mesme du Saint à l'égard de ses calomnia-, teurs, lit peine à quelques uns de ses amis, comme s'il n'eust pas affez reffenti les injures qu'ils faifoient à luy & à l'Eglife, &

qu'il eust regardé tout cela avec trop d'indifference. Theodote Évelque de Nicople luy en témoigna sans doute quelque chose, '& se plaignit en mesme temps de ce qu'il ne luy avoit nen mandé touchant Eustathe, depuis qu'il luy avoit porté les articles de la

foy. Il luy rend raison de l'un & de l'autre par sa lettre 196, & P.111.31 j. 6 p.313.b. luy dit que bien loin d'estre indifferent en cette rencontre, il avoit besoin de ses prieres, afin que Dieu luy accordast la grace de conferver la charité; & de ne rien faire par la chaleur de la colere.

'Il paroift par cette lettre qu'il s'estoit de son costé separé de la P.3 12.d. communion d'Eustathe. 'Il remarque qu'Eustathe estoit accusé P 213.4. d'avoir depuis peu réordonné quelques personnes, ce qu'il represente comme un crime enorme, qu'on ne voyoit pas mesme

L'an de J.C. SAINT BASILE.

7) de Saint avoir jamais ellé commis par quelque heretique que ce fult. Il zémoigne neanmoins douter si Eustathe en estoit esféctivement coupable. [& il y a apparences que non, puisqu'il ne le luy repro-

che jamais dans les autres lettres.

Mais si nostre Saint avoit à justifier son humilité & sa moderation contre quelques uns de ses amis, il avoit à désendre son zele contre divers autres.] 'Car il semble que sa lettre 265°, écrite \*P.265-P.26; à Saint Eusebe, regarde l'affaire d'Eustathe, lorsqu'il n'avoit pas 265encore abfolument renoncé à la communion de l'Eglife, dans laquelle il s'efforçoit de se menager quelque place par ses ruses & fon hypocrifie ordinaire, & fe tenir comme au milieu des heretiques & des Catholiques . Ce qui paroist donc par cette lettre, c'est que voulant traiter de quelque accord, Saint Basile luy proposa en termes clairs & precis, de declarer s'il rejettoit de sa communion ceux qui ne recevoient pas la foy de Nicée, & s'il fe separoit absolument de ceux qui osoient dire que le Saint Esprit estoit creature. Mais comme il ne pouvoit ni refuser cette declaration sans faire connoistre son impieté à tout le monde, ni l'accepter fans fortir du milieu & de la neutralité qu'il acceptoit; au lieu de répondre precisément & en un mot, il alla faire de grands discours qui ne touchoient pas ce qui estoit en question. S. Eusebe les envoya à S. Basile avec une lettre où il l'exhortoit detémoigner son humilité & son amour pour la paix de l'Eglise par fa reconciliation.

'Saint Basile répondit sur cela à S. Eusebe, qu'il estoit prest de passant donner sa vie pour le bien de la paix, pourvu que ce fust une paix veritable; & qu'ainsi si [Eustathe ]vouloit répondre en un mot fur la propolition qu'il luy avoit faite de renoncer à la communion des ennemis de la foy, il vouloit bien estre reputé coupable de tout ce qui estoit arrivé, & qu'il ne manqueroit point alors d'agir avec l'humilité qu'on luy demandoit, mais qu'il ne pouvoit pas approcher de l'autel avec hypocrifie; Que s'il avoit eu raison de se separer d'Evippe pour ce sujet mesme, il ne pouvoit entrer dans la communion de ceux qui parloient comme luy, en s'unissant à ces amateurs d'une neutralité pretendue, si contraire à la fimplicité evangelique. Que neanmoins il ne vouloit pas encore rompre absolument avec eux, mais suivant l'ordre de la charité, leur écrire conjointement [ avec Saint Eufebe ou avec les Evelques de la province, ] & les conjurer par toutes les paroles les plus tendres, de vouloir se réunir en recevant la foy des Peres, & communiquer aveceux, s'ils l'acceptoient, mais que s'ils

208 SAINT BASILE. L'an de J. C. le refusoient, il fupplioit S. Eusebe de ne luy plus parler de re la 171/16/25/inte.

p. 164. conciliation avec cux. Il qualifie ce Saint du titre de Pere, " & parle d'un voyage qu'il avoit fait pour le bien de la paix à Colonie [en Armenie, duquel nous n'avons pas d'autre connoissance.]

NEARMAND II parosifique S. Amphiloques qui a'estoit pas encore Evesque.]

875.h voulut porter Saint Gregoire de Nazianze à agir pour Euftathe, V. S. Gr. de dont il avoit encore une grande effirme. Mais Saint Gregoire luy Nazianze, manda que c'effoit un homme indigne qu'on fift rien pour luy.

[Saine Eusée & S. Amphiloque entretres fais doute dans les Bales 1 sp. 14. En Orthodoxes de Schaft deconvrirent enfin l'ulecre de l'herrée qu'Eusfathe avoit caché jusques alors, & prierren S. Bafile de les focurir de de prendre foin de leur Eglife. Ce Saint en écrivit cette année metine à S. Eufébe, pour favoir ce qu'il leur devoit répondre? Nous vryons que de festale par le cetting l'églife de Schaft fut dividé, & que les uns s'at-

facherent à Euftathe, & les autres demeurerent dans la communion de S. Bafile.

### ARTICLE XCIV.

Saint Ephrem vient voir Saint Bafile .

Bategarago.

[C É fut petucelire fur la fine de cer éet que S. Bafile recour service, consideration de la consideration de la

Ball.46.497. Sain Bafile avoit déja eu quelque comorifiance de ce faint

Diacre, l'un des plus grands hommes de fon temps, [peut eftre les fiqu'il eftoit allé à Samodates fur la fin de l'année precedent.

Nytinèphes, Die pour les lier plus étroitement enfemble , l'ocodulité Saine Pérs.

Ephrem à Cefarée , [fins qu'il fongeaft ce femble à voir S Bafile.]

Pérsassa-py. Mai Dieu voulant luy laire refleint les effets de fain de l'année de corde, luy dit d'aller à l'egife, où il trouveroit un vafe magnifere rempil de viands spirit utelles dont il pourroit nouvel.

II

L'an de J' C 373,de San. Baille 354. rade Saint 'Il y alla en effet, & y effant arrivé, & cregardant du vestibule 6/Nys. a 605 » par la porte, bil y vit le grand Bafile, cette bouche de l'Eglife,& "Ephir, 556-1. » cette trompette si harmonieuse de la verité, Je vis, dit S.Ephrem & N. (, p. 601.4.

» mesme, ce vase d'election dans le sanctuaire, exposé à la vue & à Ephr. p. 545 4. " l'admiration de son troupeau, orné & enrichi de parole, ma-njesteuses, & les yeux de tout le monde appliquez à le contem-

, pler : Je vis tout le temple animé de cet esprit. Je vis cette chari-» té tendre & compatissante qu'il témoignoit particulierement aux » veuves & aux orfelins. Je vis les torrens & les fleuves de larmes » que repandoit ce saint pasteur, en faisant monter ses prieres " jusques au ciel . Je vis cette Eglise qu'il aimoit si tendrement ,

» qu'il avoit si magnifiquement ornée, qu'il avoit établie dans un » ordre si merveilleux. Je vis couler de sa bouche la doctrine de "S.Paul, la loy de l'Evangile, la crainte religieuse de nos Mysteres. " le vis enfin cette fainte affemblée toute eclatante des divines n splendeurs de la grace. [Ces paroles marquent ce me semble assez clairement que Saint Basile estoit alors dans son eglise & au

milieu de son peuple; & ainsi on ne peut pas alleguer ce que dit Saint Ephrem, que cela se sit dans une certaine ville, contre le consentement des autres historiens, qui disent positivement que ce fut à Cefarée. 1

Pour continuer cette histoire, comme S.Ephrem voyoit des Nyf.p.605.8 veux de l'esprit ce qui estoit invisible aux autres, il vit une colom- 16, be blanche comme de la neige & toute resplendissante de lumiere affile fur l'epaule droite de S. Bafile, qui luy difoit à l'oreille les choies qu'il preschoit au peuple. 'Il commença donc à luy donner Boll.: seb p 74. des eloges à haute voix, & à louer la bonté & la sagesse de Dieu, ¿ Eph., p. 55 1.1. qui sçait si bien glorifier ceux qui le glorifient.

"La mesme colombe qui faisoit connoistre à Saint Ephrem le Nrs.p 605 8.

merite de S.Basile, c'est à dire le Saint Esprit dont il estoit rempli, a Ephr P 554.0 fit aussi connoistre à S.Basile qui estoit celui qui le lossoit d'une

maniere fi extraordinaire . 'Ainfi aprés que "le fermon & l'affem- Boll 1. feb. p. 74 blée fut finie, il l'envoya querir, <sup>4</sup> & ayant fœu de luy d'où ve. Enhançassa noient les lottanges qu'il luy avoit données, <sup>6</sup> il luy demanda par «Ephanyassa. " un interprete: Elles vous cet Ephrem qui vous elles fournis d'une

» maniere si admirable au joug de la parole du salut? Je suis, ré-» pondit ce faint Diacre, cet Ephrem qui ay esté assez malheu-» reux pour m'écarter de cette carriere toute celeste. Alors Saint Basile le prit & l'embrassa en luy donnant un faint baiser il me

dresla, dit S Ephrem, une table couverte, non de viandres corruptibles, mais de veritez eternelles, qui faifoient les delices de Hift. Eccl. Tom. IX.

L'an de J. C.

210 cette ame remplie de sagesse, de sainteté, & de soy! Il continue Basile 114. psssakpan encore à dire les instructions qu'il receut de S.Basile! & remar-P.557.2.2,b.

que particulierement qu'il apprit de luy l'histoire des Quarante Martyrs de Sebaste 'Ainsi ces deux Saints joilirent quelques temps Nyfagorb. de la joie qu'ils avoient de s'entretenir ensemble des choses spiri-

[Ily en a qui racontent tout ceci d'une autre maniere, & qui ajoutent que Saint Bafile eleva Saint Ephrem au diaconat & à la prestrife,& qu'il luy obtint de Dieu la connoissance de la langue greque, ce que nous avons refuté en un autre endroit.] 'Nous ai- v. Salot mons mieux avec Baronius dire moins de choses mais qui soient Ephrem certaines & bien appuyées, que de faire de grands discours qui 23/10016 12.

Bar, 370.4 57. 121.6

360,€.

ne foient pas affez fondez fur la verité. Sozomene dit que Saint Basile sut surpris de l'esprit de Saint Ephrem & admira son erudition dans les choses de Dieu : ] & il ajoute que le jugement de ce Saint, qui par le consentement de tout le monde estoit le plus habile homme de son temps, estoit avec raison suivi par les plus sa-

vans d'entre les Grecs. P.11.G

Balher, h.z.t., 'Saint Balile dans fon ouvrage fur les fix jours, dit avoir appris l'explication d'un passage de la Genese, d'un homme de Syrie aussi eloigné de la science du monde, qu'il approchoit de la veride Spi c,29.p. table science. 'Dans un autre endroit il remarque quelque proprieté de la langue de Mesopotamie, qu'il avoit apprised'un homme de ce pays là tres instruit dans sa langue & tres pur dans sa foy .

[ On raporte tous ces deux passages à Saint Ephrem . Le premier se pourroit peut-estre aussi entendre de S. Eusebe de Samosates. Nylord PAAS. Il femble que l'on pourroit encore raporter à Saint Ephrem, J'ce

que dit Saint Gregoire de Nysse de quelques Mesoporamiens qui l'ecoutoient, dont il fait un grand eloge. [ "Mais cela a de grandes Ib, note 11difficultez. ]

### **\$:\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$** ARTICLE XCV.

S.Basile tombe malade : Les Ariens s'emparent de l'Eglise de Tarse.

Basep. 157. P. 'C AINT Basile estoit si infirme, que sa plus grande santé 255.2. n'eftoit que la langueur d'une personne mourante. Les les les langueurs d'une personne mourante. Les les les langueurs d'une personne mourante. d'ailleurs si fort sensible aux maux de l'Eglise, que c'estoit la cause ordinaire de ses frequentes rechûtes. [ Il y a donc bien de l'apparence qu'un coup aussi rude que l'affaire d'Eustathe,

ep.1.p.50.51. luy causa quelque grande maladie. ] En effet nous trouvons qu'il

L'an de J. C. 173.de Saint avoit esté malade l'année d'aprés son voyage de Samosates, lors-ep.6, p.40.6. Balile 314. qu'il avoit déja rompu ouvertement avec Euftathe. Et c'est apparemment la mesme maladie qu'il dit avoir eue peu de temps avant l'hiver. Il décrit quelle avoit esté la violence de cette ep. 8.9.50.51. maladie, qui l'avoit obligé de se servir des bains d'eaux chaudes, & d'user un peu des remedes de la medecin, mais tout cela

inutilement.

Cause.

'Il fut un mois absent de Cesarée pour aller aux eaux. Anti- ep.366 p.356, natre gouverneur de la province y arriva durant ce temps là Le 157. Saint luy écrivit pour s'excuser de ce que la necessité des remedes aufquels sa maladie l'obligeoit, l'empeschoit de l'aller saluer, & le supplier de surfeoir cependant une affaire criminelle qui regardoit une dame sa parente nommée Palladie. [C'est peut-estre ce melme voyage ] 'qu'il dit autrepart avoir fait pour soulager ep.101, p.110,e. l'infirmité de son corps, & se retirer de la multitude des affaires,

\*\*/ \*\*\*\* "au grand regret de ses Eglises. Ce voyage l'empescha d'aller visiter la femme du General Arinthée, laquelle avoit perdu quelqu'un de ses plus proches, & il se contenta de lay écrire, ce qu'il n'avoit pas encore fait. [Ce fut peut-estre dans la maladie dont nous parlons , J'que le bruit s'estant repandu qu'il estoit ep 161 p.160 J. mort, divers Everques vintent à Cefarée, [foit pour affifter à fes funerailles, foit pour luy donner un fuccesseur.] Neanmoins Dieu voulut qu'ils le trouvassent en vie, & avec assez de force pour leur faire une exhortation fur l'obligation qu'ils avoient de s'unir à luy pour la défense de l'Eglise. Le respect de sa presence fit qu'ils luy promirent toutes choies, mais ils les oublierent bien-

Ce fut peut-estre vers le mesme temps, ou peu avant la maladie du Saint Jque l'Eglife de Tarfe, la quelle uniffoit enfemble ens.p.48.4%. l'Haurie, la Cilicie, la Cappadoce, ôt la Syrie, tomba dans un grand malheur (Car Silvain qui en estoit Evesque en l'an 366,ou fuccesseur.estant mort, les Prelats Catholiques n'eurent pas assez de foin de luy donner promtement un successeur orthodoxe. ] S. Eusebe fit neanmoins en certe occasion tout ce qu'on pouvoit P40 b. attendre de luy. Comme il voyoit la consequence de cette affai- ep.157 p.155.d. re, il s'efforça d'exciter & d'échauser tout le monde, écrivant aux uns allant trouver les autres, enfin faifant & difant tout ce qui pouvoit estre utile pour l'Eglise Mais pendant que les autres ep.5.p.45.e. deliberent , confultent, se regardent les uns les autres, & negli- ep 257. P 255.4. gent les affaires communes, en pensant pourvoir à leur sureté particuliere . Tarfe fut perduë pour l'Eglife par la fureur de «p.s.p.st.d.».

211.223. cp.5 p.48.49.

deux ou trois miferables [qui y établirent un Évefque heretique] 1730 des aint deux ou trois miferables [qui y établirent un Évefque heretique] 1730 des aint deux ou trois miferables [qui y établirent un Évefque heretique] D'où vient que S. Bafile écrit dans la fuite non à l'Evefque 'mais aux Prestres de Tarse.

'Dés qu'il eut la nouvelle de ce malheur, il en écrivit à Saint Eusebe la lettre cinquierne, joù il ne témoigne point qu'il eust aucune maladie considerable,] quoiqu'il parle de ses infirmitez orep.2;7.p.255.

dinaires [Mais dans la 257,] 'qui par la conformité qu'elle a avec la precedente paroift écrite un peu aprés fur le melme fujet (car c'est apparemment le changement dont elle parle;) il luy témoigne qu'il fouhaitoit depuis long-temps de l'aller voir, mais que le Diacre Eustathe estant tombé malade, l'avoit tenu durant deux mois à attendre de jour en jour qu'il fust gueri; que tous ses gents avoient auffi esté malades & qu'enfin il estoit tombé luy mesme dans une tres grande maladie comme Ifaac qui l'avoit vu en cet état le luy pouvoit dire.[Il l'estoit peut-estre venu trouver de la part de S. Eufebe.)

### ARTICLE

S. Basile écrit diverses lettres dans sa maladie, console les Catholiquet d'Antioche & d'Alexandrie perfecutez par les Ariens.

Ballep. 8.p. so.d. / W E Saint recent un autre message du mesme S. Eusebe par le Diacre Elpide, qui luy apporta une lettre de sa part, laquelle luy faifoit fouhaiter extremement de faire encore une fois le P.51.b. voyage de Syrie pour le voir. Il en avoit plusieurs autres raisons, ayant beaucoup de choses à consulter avec ce Saint. Mais il estoit P 50.0. p.sad.

alors bien eloigné de pouvoir faire ce voyage, à cause de sa maladie qui le tenoit depuis 50 jours, Iorfqu'Elpide arriva.'Ainfi il fe contenta de luy écrire de quelques affaires qui se pouvoient confier à une lettre, fur lesquelles il le supplie de luy faire promtement réponfe s'il se pouvoit. Il luy demande les prieres publiques de luy & de tout fon peuple.

Saint Eusebe écrivit encore d'autres lettres à S. Basile, l'une par laquelle il l'exhortoit à ne point negliger le foin des Eglises & à veiller pour empescher que les heretiques ne ruinassent peu à peut les affaires des Orthodoxes, & l'autre par laquelle il luy témoignoit la douleur qu'avoit euë for peuple de ne le point voir à'une affemblée, comme il l'avoit esperé. Celle-ci fut rendue ric man la premiere à Saint Basile, quoique l'écriture luy fist juger que me rue le

l'autre estoit plus ancienne. Il avoit déja répondu sur l'un &

L'an de l.C. 373,de Saint l'autre points par la 8,8c peut-estre par la 5,8c la 257. Mais il le P. 160.1. fit encore par la 262.11 s'excuse touchant le premier point sur sa grande maladie dont il avoit encore de fascheux restes; & il l'asfure qu'il ne fait pas ce qu'il voudroit pour l'Eglife, parceque ne pouvant rien faire seul selon l'ordre des Canons, il ne trouvoit pas de correspondance dans les Evesques de sa communion, au nombre desquels il dit que Bospore estoit entré depuis peu. 'Nous avons une lettre de luy à l'Evefque Bospore, fur ce que entantais quelques uns l'accufoient d'anathematizer Dianée son predeceffeur.

(C'est sans doute ce Bospere Evesque "de Colonie en la seconde Cappadoce, qui est celebre dans l'histoire de S. Gregoire de Nazianze,] & de S Chrysostome au temps duquel il vivoit encore, Pallalala, paol

quoiqu'il fust Evesque dés l'an 360 au plustard. [Ce fut peut-estre encore dans le cours de la maladie dont nous venons de parler, Jque S. Basile écrivit à S. Eusebe la lettre 255, Bas.ap. 255 P. pour le presser de venir promptement à Cesarée, comme il le luy 153-354avoit promis l'année precedente dans son voyage de Syrie ; depeur que s'il tardoit, il ne le trouvast plus dans ce monde, d'où la maladie le pressoit de partir Il témoigne que Valens estoit alors affez prés de Samosates ce qui pourroit faire mettre cette lettre vers l'autonne; car Valens passoit ordinairement l'été & les mois fuivans à Hieraple, & fur les bords de l'Euphrate, jusqu'à ce qu'il s'en retournaît passer l'hiver & le primtemps à Antioche . ]'Le Saint joignit apparemment à quelqu'une des lettres ep. 271 p. 167.4. qu'il écrivit dans ce temps-ci à Saint Eulebe, celle qu'il adresse à " Saint Antioque son neveu, pour s'excuser de ce qu'il n'avoit pu l'aller voir , comme il le luy avoit promis . 'On peut encore ra- ep. 60 p. 18, d porter à ce temps-ci la lettre 60, puisque le Saint y dit au com- Du. Pin, p. 491. mencement , qu'il eust bien souhaité d'aller luy mesme à Antioche, si son corps n'eust esté affoibli par une longue maladie & brife par des afflictions continuelles. Cette lettre est écrite à l'E. Bafep.60,p.82. glife d'Antioche, pour la confoler & la fortifier par l'attente du 89

V les Ariens secours de Dieu dans les maux qu'elle soustioir par la persecu-1113. tion de Valens, '&c dont il témoigne estre fort touché.'Il y met à P.90. la fin une confession de sa foy, qui est celle mesme de Nicée. avec un anatheme contre ceux qui mettoient le Saint Esprit au nombre des creatures & des esclaves. [ Quelques uns inferent de cette confession, que cette lettre est comme la lettre de communion qu'il écrivit auflitost aprés son ordination. Mais il semble que si cela estoit , il auroit dû y parlet de son ordination mesme,

furtout puisqu'elle estoit contestée Et nous ne voyons pas que la Bafile 114. perfecution air efté bien violente à Antioche, jusqu'à ce que Valens y vint cette année.

epiz-piisis. La lettre ziest sur un sujet semblableà la 60 YCar il l'écrit aux

Catholiques d'Alexandrie "fur les violences inotiles que I'on V-les Ariens exerçoit contre eux & contre les autres Fideles d'Egypte Japrés \$126 le mort de S. Athanase, que nous croyons estre arrivée le 2 may

p. 115.0 de cette année. ] 'Il fut tellement saisi lorsqu'il apprit de quelle maniere on les traitoit, qu'il fut affe z longtemps sans pouvoir se p.116 d.

refoudre à prendre la plume pour leur écrire, 'outre qu'il n'avoit personne pour porter ses lettres. Enfin neanmoins ayant trouvé un Religieux nommé Eugene, il envoya par luy aux Fideles d'Alexandrie la lettre dont nous parlons, pour les exhorter à ne se point abatre dans leurs maux, & les encourager à perseverer jusques à la fin dans l'attente du fecours & des recompenfes du ciel. Il les prie de luy répondre & de luy mander des nouvelles de leur

'Il dit qu'il ne pouvoit alors sortir du lit à cause de la foiblesse qui luy reftoit encore d'une longue maladie;ce qui joint aux mauvais defleins de ceux qui comme des loups carnaciers l'affiegeoient de toutes parts pour ravager le troupeau de J C, s'ils en trouvoient l'occasion, l'empeschoit de sortir alors de Cesarée pour aller embraffer luy mefine les genereux athletes de la foy l'Tout cela convient fort bien à la fin de l'an 373, ce qui nous empefche de differer cette lettre jusques à l'année suivante .

"Auffiroft aprés la mort de S.Athanafe, les Catholiques avoient Ibid. 6 312nommé & ordonné Pierre pour luy fucceder : mais il avoit pref-

que en mesme temps esté contraint de se cacher, & puis de se ep.310, p.312. retirer à Rome pour echaper à la cruauté des Ariens. J'S. Bafile luy écrivit fur la nouvelle de sa promotion l'epistre 320,00 il témoigne souhaiter & esperer que Pierre ayant esté si longtemps auprés du grand Athanase il marchera en tout sur ses traces, & imitera particulierement la disposition que ce bienheureux avoit eue pour luv.

> ARTICLE XCVII

S. Bafile est menacé par les Aviens. Mort de Sainte Emmelie sa mere

'AFFAIRE d'Eustathe & les maladies qu'eut nostre Saint ne furent pas les fetal accidens qui exercerent en cette

373, de Saint année sa patience & sa pieté.] Les Ariens recommencerent à le Baseq. 59 p 17 vouloir persecuter ouvertement, & obtinrent enfin de l'Empe- de. reur par leurs calomnies qu'il seroit sivré à la discretion de ses accufateurs, qui est apparemment l'affaire dont il parle dans la lettre ep.58.p.26.4. 58/Mais l'Empereur changea de volonté, & ordonna de furfeoir ep.59-p.87.e. ce premier ordre. Ce que Saint Basile ayant appris par un hom-me qui venoit de la Cour, il le manda à S. Melece par la mesme lettre, où il luy parle de l'écrit qu'Eustathe avoit publié contre

> [Ce fut peutestre ensuite de ceci, que ses ennemis voyant qu'ils ne l'avoient pu perdre de cette maniere , ] 's'efforcerent d'en ve @ 241 22144. nir à bout en le faisant mander à la Cour sous pretexte de la paix; & il s'attendoit d'estre obligé à y aller: 'Ce qui luy fait dire au ep 341 p.333. commencement de l'hiver en l'an 373, qu'il fouhaitoit d'estre du 316, nombre des sept mille hommes qui n'avoient point flechi le genou devant Baal, mais qu'au moins il sçait bien que ceux qui portent leurs mains fur tout le monde, cherchent auffi à luy ravir son ame

[ Socrate pourroit donner lieu de croire qu'il alla effectivement à Antioche, & que ce fut en cette rencontre que mourut Galate note filsde Valens; mais nous avons marqué "autre part ce qui nous empesche d'entrer en ce sentiment, & les lettres de nostre Saint au lieu de fournir quelques vestiges de ce voyage, y sone plutost contraires, puisque la fixieme qui paroift écrite au commencement de l'année suivante, l'porte que l'hiver estant survenu, lors-ep.6.p.49.e.d. qu'il reprenoit ses forces aprés sa maladie, l'avoit empesché de fortir de son logis, bien loin de pouvoir songer à aller à Samosates. [ Vers le commencement du messine hiver, ] 'comme on parloit ep.142.9444. du voyage qu'il devoit faire à la Cour, un Evesque l'envoya ou 145. vint luy mesme le prier de tascher de se rendre en Mesopotamie, afin d'y raffembler tous les Prelatsorthodoxes de cette province & aller avec eux trouver l'Empereur. 'Et ayant en mesme temps Paga ab receu une lettre d'un autre Evesque, dans sa réponse qui est fort prasse respectueuse, il luy parle de ce dessein comme d'une chose qu'il ne jugeoit pas necessaire, sur quoi il le prie de luy mander promtement son avis; outre qu'il ne croyoit pas avoir affez de force pour faire ce voyage durant l'hiver. Il remercie ce mesme Eves- P146.b. que de l'avoir confolé par sa lettre dans ses afflictions, desquelles il marqueune cause particuliere que je n'entens point, '& luy de- e.d. mande l'affiftance de ses prieres pour se bien acquiter des devoirs de l'episcopat.

L'an de L C. [Ce que notis venons de voir des efforts que les Ariens avoient 173,deSaint

faits contre le Saint, nous fait croire qu'on peut mettre à la fin de Nort 45. cette année la lettre7, Joù il mande à Saint Eusebe la mort de sa cp.y.p.50,z. mere, vu ce qu'il y dit de sa maladie, '& de ce que Dieu n'avoit pas encore permis à ses ennemis de luy faire aucun mal digne de leur colere & de leur animolité.

'Cette sainte semme estant arrivée à une extreme vieillesse, Nofe, Mac.p. 136.1\$7. rendit son ame à Dieu dans la solitude où elle s'estoit retirée, en-

216

P.1\$7.E.

tre les bras de S." Macrine & de S. Pierre ses enfans, à qui elle donna une benediction particuliere, outre celle qu'elle avoit donnée à chacun de ses autres ensans. Elle fut enterrée auprés de son paos, bjoos, alg. mari, à sept ou huit stades de son monastere, dans l'eglise des Quarante Martyrs: [& l'Eglise honore l'un & l'autre au nombre des 3,13 P 311.d. Buller, 19. 304 Saints le 30 de may, Jquoiqu'il foit visible que Sainte Emmelie est morte vers l'hiver.

Quelque âge & quelque constance qu'eust S. Basile, il ne put s'empescher de pleurer cette mort; & elle luy fut si sensible que mesme il retomba malade, & sut obligé de garder le lit, d'où il écrivit à S. Eusebe [Neanmoins il y a apparence que cette maladie ne dura pas, pulíqu'il n'en parle point dans sa lettre 6.] 'Il se plaint dans la 7, desaffaires dont il estoit accablé, & l'hiver qui luy estoit contraire. Car quoiqu'il fust mesme plus doux que d'ordinaire [ileftoit tou jours rude à un malade, 18c il l'empelcha tant qu'il dura de fortir de son logis.

### න් නිස්සේසේසේසේසේසේසේසේසේසේසේස්ස්සේස්ස්සේස්ස්සේස ARTICLE XCVIIL

D'Athanase Evesque d'Ancyre, & de Musone Euesque de Neocefarte .

Bilepz.p.sab. 'C AINT Bafile parle dans la mesme lettre des nouveaux Eves-J ques d'Ancyre & de Neocesarée, [d'où nous pouvons juger epsaplants, qu'Athanale & Mulone estoient morts en cette année. J'Le premier estoit d'une maison illustre, fils d'un autre Athanase qui faifoit profession de science & d'eloquence, & qui avoit eu à gouverner des villes & des provinces entieres. ['Le fils avoit efté fait V.les Arieus Everque d'Ancyre par Acace Everque de Celarée, à la place de 6 64,94,104. Basile deposé en 360 dans le Concile de Constantinople, lorsque Marcel vivoit encore. mais le defaut de son entrée avoit esté corrigé par la signature du symbole de Nicée, qu'il fit en 363, avec S. ep. 53 p. 84. Melece & les autres Prelats du Concile d'Antioche, ] & par les

L'an de LC.

17 t.de Saint grands & celebres combats qu'il foûtint pour défendre la divinité du Verbe & du S. Esprit.

Il se trouva aussi au Concile de Tyanes comme un Prelat de l'Eglise Catholique . S.Basile l'appelle mesme l'un des plus ser- p. 81.82. mes appuis de la foy orthodoxe, & une semence de la veritable charité que Dieu conservoit pour la consolation de l'Eglise, '& ep.67. p.106.c.d. il en fait d'autres eloges magnifiques qui seroient trop longs à raporter . Saint Gregoire de Nysse dit aussi que ce Prelat avoit NyssinEun.p. touiours estimé la veriré plus que toutes choles. \* Estant arrivé 1914. quelque brouillerie entre Athanase le pere & ses ensans, que le 11.11. pere à ce qu'on pretendoit ne traitoit pas comme il devoit, Saint Bafile vraifemblablement en écrivit au pere, qui en luy répondant s'excusa par des discours generaux, oc accusa un Corevesque nommé Timothée de luy avoir fait ce faux raport. S.Bafile par sa lettre 54, decharge entierement Timothée, veut bien croire ou'il a pour ses enfans l'amour que la nature & leurs bonnes qualitez l'obligeoient d'avoir, & le prie neanmoins de ne pas donner occasion à ces mauvais bruits par sa conduite .

'Athanase le fils avoit de sa part beaucoup de respect pour Saint epist p. \$1,4,4, Bafile.& une grande union avec luy. Leur amitié receut nean- p.\$1.\$2. moins quelque alteration . Car Athanase trompé peut-estre par quelque heretique qui publioit ses mensonges sous le nom du Saint, s'emporta contre luy dans ses discours avec beaucoup de chaleur, fur ce qu'il écrivoit disoit-il, des impietez avec quelques autres; & parla de luy avec injures & avec menaces. Comme tout le monde estoit témoin de ses discours, ceux d'Ancyre qui vinrent à Cefarée en avertirent Saint Bafile : Ce qui l'obligea d'écrire à Athanase, qu'il le supplioit de luy mander s'il avoit quelque fujet de plainte contre luy, & ce qu'il trouvoit à redire dans ses écrits luy faifant en mesme temps connoistre que quand il feroit tombé dans quelque faute, il n'auroit pas dû agir avec luy de la maniere qu'il faifoit [ Iln'est pas hors d'apparence que le suiet de l'aigreur d'Athanase, estoit l'écrit d'Apollinaire que Eustathe vouloit qu'on attribuast à Saint Basile .] Neanmoins le Saint ou ne le reconnut pas ou voulut le diffinuler pour quelque

[ Athanase se satisfit de sa lettre autant qu'on en peut juger,] par la douleur que Saint Basile témoigne de la mort, & par la ma- ep.67 p.106.107 mere avantageuse dont il parle de luy à son Eglise, lorsqu'il luy écrit pour l'exhorter à demeurer dans l'union où ce Prelat l'avoit mile, & de prendre garde qu'il n'arrivait quelque division

Hil. Eccl. Tom, IX.

nomme point celui dont elle fait l'eloge, mais il n'y a pas d'apn.Combiants parence que ce foit d'aucun autre que d'Athanafe. ] 'Il paroift ep., 7 p. 10.b. que c'est le sentiment du P. Combesis. 'Celui qui fut mis en sa place conferva au moins durant quelque temps la paix & l'union ep.75.p.131 e. de son Eglise, [ mais ne s'unit pas avec Saint Basile,] qui ne met

point [en 373] la Galacie entre les provinces de sa communion. Baronius semble dire que le successeur d'Athanase estoit Leon que Sozomene dit avoit esté l'un des plus celebres moines du Thart. 13.6.37. Pont. [ Ce Leon est assurément le mesme que ] Leonce d'Ancire, P.742 2.

dont Theodoret dit qu'il estoit orné d'un grand nombre de vertus. & l'un des plus illustres Prelats de l'Eglise sous Arcade, Mais Pall dial p.77 il se deshonora tout à fait, J'en portant avec chaleur le parti de 79-200. Theophile contre Saint Jean Chrisostome . [ La maniere dont en parle Sozomene, donne lieu de juger qu'il ne fut fait Evefque

Concat, 2-p 1151- que fous les regnes fuivans; ] '& en effet on trouve Arabien qualifié Everque d'Ancyre dans un Concile de l'an 394.

Bar 163, # 110, Pour ce qui est de Musone, nous avons ainsi appellé aprés Baronius celui dont parle l'epistre 62, sans le nommer, parce-Bafap.62 P.93 qu'elle porte que ce Prelat qui avoit long-temps gouverné l'Eglise de Neocesarée, a avoit continué par sa pieté cette chaine # p.94 b.

illustre de saints Prelats qui duroit depuis S. Gregoire Thaumaep.64. p.99 d.e. turge. 'Or dans une lettre écrite quelque temps aprés sa mort, le Saint dit que la foy s'estoit toujours conservée pure en cette Eglife depuis S. Gregoire jusques au bienheureux Musone dont les instructions estoient encore toutes recentes. [ De forte que nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de douter fur ce fujet.

S.Bafile donne de grandes lottanges à ce Prelat, qu'il n'ést pas necessaire de raporter ici tout au long . ]'Il dit que non [ feulement ] fon âge , mais fa vertu luy avoit donné le premier rang dans les affemblées de fes confreres par un confentement universel. [D'où il semble qu'on peut tirer que la metropole ecclefiastique n'estoit pas fixe dans le Pont, mais que le plus ancien Everque prefidoit dans les affemblées, & faifoit l'office de metropolitain, comme cela se pratiquoit alors dans l'Afrique, & comme il femble que cela fe foit pratiqué dans le Pont, mefme à la fin du deuxieme fiecle, J puisqu'il est marqué que Palmas Tol.s. Gro.Ge.

Everque d'Amastride ettoit le premier dans le Concile du Pont comme le plus ancien . 'Il paroift neanmoins par les Notices, qu'au moins dans la fuite du temps Neocefarée a esté constamment reconnue pour la metropole & civile & ecclefiastique du

L'an de J. C.

SAINT BASILE.

771/deSaint Pont Polemoniaque. Et cela estoit ce semble établi dés le Concile Concile Rasie 340.

de Calcedoine. 'On voit qu'il y avoit quelque division entre Musone & Saint Ballep 62-PAL Basile qui les empeschoit de s'unir ensemble pour la paix de de l'Eglife, ce qui venoit de quelque preocupation que Musone

avoit contre le Saint.

'Cet Evelque estant mort, & Saint Basile ne pouvant pas aller P91-92à Neocesarée, comme il le souhaitoit, se contenta de visiter cette Eglise par une sort belle lettre, où aprés avoir montré sa pieté definteressée, par les louanges qu'il donne à un Prelat qui n'avoit pas eu avec luy la corespondance qu'il devoit, il tasche de confoler la douleur de son peuple, & de le porter à pourvoir promtement à sa sureté par le choix d'un pasteur habile & capable de les défendre contre les loups, ( c'est à dire les Ariens, ) qui les environnoient pour les dechirer. Il dit qu'il s'unita avec poud. eux de plus en plus, ou qu'il s'en separera entierement selon l'election qu'ils feront .

[ Il femble que les foins de Saint Bafile n'aient point réuffi en ce point: ] 'car quoique le nouvel Evesque n'ait rien fait d'abord ep. 7. p. 50 b. contre l'Églife, neanmoins la fuite fera voir qu'il y eut peu d'in-

telligence entre S.Bafile & luy. [ "C'est ce qui peut faire douter du Sentiment de Blondel, ] qui dit que le successeur de Musone Blond.p.655. fut Elpide à qui S.Bafile écrit la lettre 322, comme à un Evelque qui luy estoit tout à fait uni .

THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

# ARTICLE XCIX.

Des Preftres Sanctiffme & Dorotble .

TLy a long-temps que nous avons interrompu la fuite du commerce que Saint Basile entretenoit avec les Occidentaux. Ce-Saint & les autres Prelats d'Orient y avoient, comme nous avons vu , écrit diverses lettres par le Diacre Sabin dés l'année precedente. Ils y avoient peut eftre encore envoyé fur la fin de la mefme année Jun écrit ou une lettre, où ils faisoient quelque exposition Basse, \$ act c. de leur foy.

Il peut y avoir quelque lieu de croire que le Prestre Sanctissime qui visitoit divers Evesques de l'Orient sur la fin de 372, ettoit le fruit des lettres portées par Sabin.] Saint Basile l'appelle "le bon ep 10.7544. Sanctiffime '& fon tres cher frere. \* Il effoit deputé des Orien. \* Bar. 370. 3 10. taux, selon Baronius; [ & il peut bien avoir esté porteur de leurs 40.

L'an de I.C.

Biond, p. 159. lettres en Occident. ] Mais son nom qui est tout latin donne sujet Baile 1.4. Bafep, \$5. p.951 de croire qu'il estoit d'Occident plutost que de l'Orient . 'On epipp, jit, 314. voit que tant au commencement de cette année, a qu'en 376, il 215. Von que talle avec beaucoup de zele en divers endroits de l'Orient, deep.100.p.21%. mander des signatures & des lettres aux plus illustres Evesques. ep. 58. 50. p. 86. & il paroift que c'estoit pour les porter en Occident . 'Il saisoit c|67.88|cp.195 aussi cette année quelques propositions aux Prelats d'Orient, P.211.c. que S.Basile ne desapprouvoit pas. [ Mais on ne voit pas s'il faifoit tout cela par fon propre zele pour l'Eglife, ou s'il avoit quel-

que ordre & quelque commission du Pape & des autres Occidentaux. Si l'on veut raporter à cette année, comme il semble que cela se peut, diverses lettres de recommandation que Saint ep.314.P.1034. Basile luy donne,] 'nous en tirerons qu'il estoit venu d'Occident 47-311-314-P. [fur la finde 372,] aprésavoir fait ce voyage avec beaucoup de 301.6 303.6. peines & de fatigues, & qu'il en avoit raporté des nouvelles plus

exactes qu'aucun autre n'eust encore fait , & en mesme temps fort agreables, 'favoir de l'union des Prelats d'Occident entre p. 104,2. ep. 199 p. 117-d. eux, & de l'affection qu'ils témoignoient avoir pour ceux d'Orient [ Nous avons encore fix de ces lettres, la 58 à S.Melece,&c

P. 117. la 195 à Theodote, desquelles nous avons déja parlé. ] 'la 199 aux P 304+ Prestres d'Antioche, la 315 à Abraham Evesque de Batnesen Mesopotamie, qui estant chassé de son siege demeuroit alors à p.301. Antioche ; 'la 311 à Pelage de Laodicée qu'il fouhaite d'aller

voir, (ce qui marque que ce Saint n'estoit pas encore banni en Armenie, )'& la 314 à Vite Evesque de Carrhes. P.303.

[ Quelques bonnes nouvelles que Sanctifime eust apportées ep.182.p.195.d. de l'Occident , ] les Orientaux n'en avoient neanmoins encore receu en ce temps-ci ni lettres , ni deputez , ni aucune autre affiftance, telle qu'ils la pouvoient raifonnablement attendre de la charité de leurs freres. Cependant comme leurs maux continuoient toujours, & que leur devoir les obligeoit de refister à ce torrent par la force que J. C. leur donnoit, & à chercher avec ardeur & avec confiance tous les moyens propres

pour secourir leurs Eglises, 'ils resolurent de recourir encore aux Occidentaux, '& de leur demander qu'ils fissent connoistre à CT-70 P-111-C P.111.112. [ Valentinien ] leur Empereur, l'excés de leur affliction, ou qu'au moins ils leur envoyassent des personnes pour les visiter & les ep.: 82.p.: 96. consoler, & soûtenir par leurs exhortations le courage des peu-

ples fideles. ep.70.p.114.d.e 'Mais ne pouvant pas aller eux mesmes en Occident pour raconter chacun les maux particuliers qu'ils fouffroient, depeur

L'an de J. C. 371, de Saint 371,00 Saint qu'en quittant leurs Eglifes, ils ne les laissasseur en proie aux heretiques, ils refolurent d'y envoyer Dorothée qui estoit un Prestre fort zelé pour la veritable foy, fort instruit de toutes chofes, '& l'un des plus intelligens & des plus habiles de l'O- ep.31.1.2.314.2.
rient. [Nous avons vu en 371, un Diacre d'Antioche de mesme nom, envoyé à Rome pour le mesme sujet; & l'on pourroit croire que c'est le mesme Dorothée elevé du diaconar à la prestrise, fi ce n'est que l'envoyant une seconde sois aux mesmes Evesques, on auroit du marquer que c'estoit la mesme personne que son merite avoit fait juger digne d'un ministere superieur; & c'est ce qu'on ne fait point. Au contraire, J'dans une lettre écrite au ep.342.p.335.4.

plustost sur la fin de cette année, il est encore parlé de Dorothée Diacre d'Antioche [Ainsi il est beaucoup plus probable,ou plutost il est certain que ce sont deux disterens Dorothées . ] \$ 60 d) 60 d) 60 d) 60 d) 60 d) 60 d) 60 d)

## ARTICLE

S. Basile & les Orient aux écripent de nouveau en Occident .

E dessein d'écrire encore aux Occidentaux vint de S Eusebe Bassep. \$ 2.76. qui en écrivit à Saint Bafile, & luy envoya le memoire des su affaires de l'Eglife dont il leur falloit parler ; le priant de composer la lettre pour la faire ensuite signer par les Evesques Catholiques . Mais Saint Bafile ne fachant , dit-il,comment écrire fur ce fujet renvoy a cette commission à S Melece, à qui il promit que quand il auroit dressé la lettre, il la signeroit & la seroit figner aux autres [C'estoit vers le commencement de l'an 373.] 'loriqu'apparemment on n'avoit pas encore refolu qui on en- d voieroit en Occident. Il parle dans la mefine lettre des mauvais d. desseins que les Ariens formoient contre luy dans Antioche, 'de e. l'ordination de Fauste, & des propositions du Prostre Sanctistime, « fqui apparemment aprés avoir esté à Nicople & en divers autres endroits, eftoit allé trouver Saint Melece, Jauprés duquel il ep 59. p. 17 6. demeura affez longtemps.

[5. Melece fit apparemment ce que S Bafile luy demandoit,] '& le Prestre Dorothée porta la lettre à divers Evesques pour la p.\$1.4. leur faire figner. Cette lettre n'est pas venue jusques à nous, si nous ne disonsque c'est la 182 de S. Basile à quoy nous ne voyons pas d'autre difficulté, finon qu'elle est attribuée à S. Bafile seul, & qu'elle ne parle d'aucune affaire particuliere, n'estant qu'une conjuration aux Occidentaux d'affifler les Eglifes d'Orient, &c

Ee iii

L'an de J. C. de leur envoyer quelques perfonnes pour cela. [Mais on pouvoir Balile 314. avoir jugé à propos de la dresser ainsi generale, reservant le particulier ou pour une instruction separée, ou pour la vive voix de celui qu'on envoieroit. Et quoiqu'elle soit seulement au nom

de S. Basile, ou plutost qu'elle ne porte aucun nom , elle parle ep.164.p.1961. neanmoins au nom de plusieurs. J'Il y a mesme des choses qui paroissent dites pour l'Eglise d'Antioche, [ & qui ne conviennent point dutout à celle de Cesarée . Il paroist d'ailleurs assez cer-P.Iet.

tain'que cette lettre est au plustard de cette année ; [ & nous Nore 67. n'avons pas trouvé moyen de la mettre dans les precedentes . 1

Outre la lettre que les Orientaux écrivirent en commun par Dorothée à ceux d'Occident, S.Basile leur en écrivit une en par-P.111.C. ticulier par la mesme voie, adressée aux Evesques de la Gaule & de l'Italie fur le mesme sujet que celle dont nous venons de parler.'ll y fait une fort belle description des persecutions que souf-P.112. Para. froit alors l'Orient de la part des Ariens & il leur fait apprehen-

der que s'ils laissent croistre ce seu aprés avoir ravagé l'Orient, il pourra bien s'étendre aussi sur l'Occident , [ par où il semble avoir prevu dans la lumiere de Dieu le renverfement de l'Empire d'Occident par les debordemens des Gots, des Vandales, & des Bourguignons, qui faisoient tous profession de l'Aria-

pifme . ] 'Cette lettre est de S. Basile seul, non seulement selon le titrep. 14 1.c. p.114.s.c. qui nous a esté conservé tout entier, 'mais encore parcequ'il y

parle comme un Evefque qui n'eftoit pas banni , mais que l'onavoit laissé en son siege par mepris : s ce qui ne convenoit ni à Saint Melece, ni à beaucoup d'autres principaux Evefques de l'Orient.

Il se passa ce semble bien du temps avant que le Prestre Doep-59-p.22.a.. rothée puit partir. l'En mesine temps qu'il portoit la lettre des Orientaux en divers endroits pour la faire figner par les Prelats orthodoxes, Sanctiffime demandoit une seconde lettre des mesmes Prelats à ceux d'Occident. S. Bafile prie S. Melece de composer encore cette lettre, s'il la juge necessaire. Il croit qu'il est bec. bon d'y prier les Occidentaux de choifir ceux qu'ils veulent estimer pour Catholiques, & de ne recevoir comme tels, que ceux qui viendront avec le témoignage des Evesques de cette communion, parceque communiquant avec tous œux qui fignoient le symbole, ils autorisoient des partis tout à fait contraires, & fomentoient ainfi les divisions de l'Orient . [ Ceci semble

se devoir raporter à la division de l'Eglise d'Antioche, & encore

L'an de I. C. SAINT BASILE.

177 de Saint aux Marcelliens, aux Apollinaristes, & à d'autres sectes qui signoient la foy de Nicée, ou par hypocrifie, ou parceque leurs erreurs regardoient d'autres articles de la foy . ]

'La lettre 74 a quelque raport à cela . Mais outre qu'elle ne ep 74-p. 123e.

traite pas tout à fait la mesme chose, c'est une réponse aux lettres que les Occidentaux avoient envoyées aux. Orientaux par quelques Prestres pour les consoler : [ce qu'il ne paroist pas qu'ils eussent encore fait en cette année; & de plus, Saint Basile ne fe declaroit pas encore si hautement contre Eustathe & contre Apollinaire, comme il fait dans cette lettre . 1

#### **\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$** ARTICLE

Evagre vient en Orient & se joint à Paulin : Saint Basile est mal fatisfait de l'Occident .

OROTHE E estoit ce semble prés de partir pour aller en Italie, j'lorique le Prestre Evagre d'Antioche arriva de Batens. p. p. c. Rome II estoit allé en Occident avec Saint Eusebes de Verceil, ] dés l'an 363 ou 364, & y avoit fort bien agi pour la foy Catholique Il raporta de Rome ce que Saint Balile ou les Orientaux en sgeneral y avoient envoyé, & témoigna que les plus exacts de ce pays là n'en avoient pas esté satisfaits, au lieu de quoy il demandoit qu'on leur écrivist une lettre qui continst en propres termes ce qu'ils avoient écrit . [ Nous voudrions pouvoir donner Note 68. quelque lumiere à des points de cette importance: "mais les anciens monumens ne nous en fournissent aucune . ] Evagre ajou- ed.

toit qu'il falloit envoyer promtement aux Occidentaux une legation de perfonnes confiderables, afin qu'il eussent une raifon plus apparente de les visiter ensuite solennellement. Evagre arriva durant la grande maladie qu'eut Saint Bafile 450.d.

I vers l'autonne de cette année 373. TCe Saint qui écrivoit alors « à S. Eufebe, le pria de luy mander son sentiment sur les propositions qu'il luy avoit faites [ & cependant il furfit appareinment le voyage de Dorothée.]'Il s'entretint avec Evagre sur les affai- \$\$\partial 242.p 335.d res de l'Eglife d'Antioche, & ils convinrent qu'Evagre communiqueroit avec ceux de Saint Melece. Mais Evagre ne tint pas cet accord & estant arrivé à Antioche, il ne voulut point se joindre à leur communion, comme le Diacre Dorothée le raporta à S. Bafile & s'unit au contraire à Paulin auquel il succeda depuis ?

'Il écrivit neanmoins une longue lettre à S. Bafile pour le prier P334-335.

de travailler puissamment à la réunion des Orthodoxes d'An. Baule 3,4. tioche.& d'y venir mesme pour cela,ou au moins de leur écrire. & d'aller encore trouver S. Melece pour le porter à la paix . 'Il femble mesme qu'il le taxast de partialité & de quelque prevention contre Paulin. Il luy parloit aufli[de nouveau] d'envoyer à

P.334.b. Rome, & luy faifoit excusé de la longueur de sa lettre.

[Saint Bafile Juy répond avec civilité, & mesme avec un grand respect, mais sans le satisfaire beaucoup. Ill proteste que personne ne fouhaite plus que luy la réunion de l'Eglise d'Antioche. P.335.c.d. que fon esprit n'est prevenu sur ce sujet contre personne, n'ayant jamais voulu s'informer de ce qu'on reprochoit à l'un ou à l'autre; & qu'ainfi il ne prenoit point d'autre part en cette réunion que l'execution des Canons & des regles de l'Eglife. 'Mais que c'estoit un ouvrage extremement disficile, & dont pour luy il se P. 335,a.b. croy oit abfolument incapable : Qu'il ne pouvoit non plus trai-

ter cette affaire avecS. Melece, qui n'estoit point en état de le venir trouver, [à cause que son exil ne luy permettoit pas de sortir d'Armenie; Jeomme luy ne pouvoit pas non plus l'aller visiter, à cause de l'hiver où l'on entroit, & de la foiblesse que sa lengue maladie luy avoit causée : Qu'il luy en écriroit neanmoins, quoiqu'il ne crust pas que cela pust servir de rien.'Il luy témoigne avoir esté sort surpris d'apprendre qu'il ne vouloit pas communiquer avec le peuple de Saint Melece II luy répond fort froidement fur le voyage d'Occident ; que pour luy il n'avoit personne qui le pust faire; que si d'autres le vouloient entreprendre, c'estoit à eux à voir à qui ils s'adresseroient, ce qu'ils demanderoient, de qui ils porteroient les lettres, & ce que l'on y

mettroit. [Il n'avoit pas apparemment receu fur ce sujet la réponse de Saint Eufebe, laquelle autant que l'on peut juger par l'evenement alloit à continuer l'envoi du Prestre Dorothée, & pour le rendre plus folennel, y joindre S. Gregoire de Nysse, que les persecutions des Ariens obligeoient peut-estre alors de s'absenter de sen diocese, & d'autres Prelats si l'on pouvoit C'est ce que nous tirons de la lettre 250, Joù l'on voit que Dorothée avoit

dessein d'aller à Rome durant l'hiver, en pussant par la Cappadoce & par Constantinople, de quoy S. Basile le derourne dans cette lettre; parce, dit-il, que depuis Constantinople jusques en Cappadoce, tout effoit plein d'ennemis, peut effre par les cour- v.v. lens fes que les l'aures y faifoient. ] Ainfi il luy confeille d'attendre le \$ 12. primtemps(de l'an 374,)& mesme de prendre plutost la mer,

L'an de I. C.

F-335.d.

P-335.c.

SAINT BASILE. L'an de J C.

173, de Saint Baile 214 Pourvu que S. Gregoire son frere la pust souffir, & voulust entreprendre ce voyage; de quoy on doutoit encore, tant parcequ'on ne voyoit pas qui pouvoit y aller avec luy, que parcequ'il n'estoit pas propre à traiter avec des gents tels que ceux à qui on . l'envoyoit fc'est à dire visiblement avec le Pape Damase, dont S. Basile parle ici, comme il fait dans sa lettre 10.] Il dit à Doro. b.c. thée qu'il a écrit au Comte Terence , [ peut-estre afin que ce seigneur Catholique luy donnast des lettres de saveur.

Nous, ne favons rien davantage fur cette affaire, finon que Do. ep. 10-12rothée alla affurément à Rome, & en revint [en l'an 375.]

#### ARTICLE CIL

Famine en Cappadoce:S.Basile va à Nazianze: Son union avec Saint Amobiloque.

L'AN DE JESUS CHRIST 374. DE S. BASILE 4.5. [ AINT Basile ne se contentoit pas d'avoir esté visiter Saint

Eusebeà la fin de l'an 372: il luy avoit témoigné plusieurs fois le defir qu'il avoit d'y retourner durant l'année 373. Il fit la mesme chose au commencement de l'an 374, par la lettre 6, Jou Ballepapas il luy mande que n'ayant pu l'aller voir chez luy l'année precedente à cause de la maladie qu'il avoit eue, & de l'hiver qui l'avoit fuivie, lequel quoique plus doux qu'à l'ordinaire, l'avoit contraint de garder la chambre, il espere le faire quand la saison le luy permettra, pourvu que Dieu luy donne affez de vie, & qu'il n'en foit pas empefché par la famine durant laquelle il effoit obli- ep. 167 p. 165 c. gé de demeurer à Cesarée, afin de pourvoir aux necessitez de son

'Ce fut en effet cette famine qui luy ofta le moyen d'accompa- e. gner à Samofates un de ses parens nommé Hypace, lequel estant extremement incommodé, & n'ayant pu recevoir de foulagement de ceux qui avoient la grace de la guerifon des malades, voulut aller implorer le secours des prieres de S. Eusebe S. Basile ne pouvant I'v mener, luv donna une lettre pour ce Saint qu'il prie d'affifter fon parent avec sa charité ordinaire pour les malades, & de faire venir chez luy les plus faints des freres, afin qu'ils luy rendent la fanté en sa presence, ou de luy donner des lettres de recomman-

Note 69. dation, afin qu'il les aille trouver".

[La famine dont nous venons de parler, nous feroit dire que ce fut au primtemps de cette année, que S.Basile prenonça cet Hift Eccl. Tom. IX.

L'ande I.C.

Baddiv. 3.4.p.p. excellent difcours fur la famine, & la fechereffe, J's'il n'y remar. 3784/8-5sin 330-335. quoir que l'hiver precedent avoit effé rude par les glaces qui espenye espe

avoit mesme esté beaucoup plus doux qu'à l'ordinaire.

Nance, 1949.

La premiere sortie du Saint aprés l'hiver, sur apparemment

pour aller à Nazianze confoler S Gregoire fon ami de la mort de p. 161, p. 152.

so pere, a sux funerailles duquel il fe trouva. Cette mort arriva 175.

se le mefine tempe que l'election de Saint Ampliloque à l'evelché d'Icone f & fi ce Saint a fuccedé à Faultin, comme il y a peu

che d'iconejor in ce saint a inicede a l'autun, comme il y a peu de lieu d'en douter, il faut qu'ilait esté elu à la fin de cet hiver, Basen e pes e puisque S. Bassle qui estoit vers le mesme temps à Nazianze, j'ne fortit pas durant l'hiver.

[ "Saine Amphiloque avant son episcopat estoit l'intime de S. V.S.Am-Gregoire de Naziance II sur sans doute aussi fort uni avec Saine Philoque \*p.398-848-34 Bassle, squi l'appelle son cher sils: Mais le soin qu'il estoit obligé

in predict de fon pere l'empefih de venir demeure auptes de preparabas la puè de distilleur il le lappellat au mipaparabas la puè de distilleur il le lappellat au mipaparabas la puè de l'emperabas l'emperabas la missione de l'Epiferil effoit anni d'un jeune homme cemmé l'Harcide, qui luy ayant decouver le deffin où il effoit de fe triere
(1939-1948) du monde & du bareau où il effoit de retirer avec luy dans quelque caverne. Mais effant venu à Celàrée par le confeil mefined e S Amphiloque, pour demander de la

rée par le confeil metime de 5 Amphiloque, pour demander de la part quelque avais à Shafile qui en effoit de ge. Prefique. Saint le retine auprés de luy. Ex Saint Amphiloque luy ayant écrit pour d'avoir s'il demenurir fermé dans la réclution de ferrir. Dieu, & le faire reflouvenir de se promeffe, en le mensque en riant de luy frie un procés, il y manquist, Safiel luy composit une fort belle l'appear de cauter de de determine ven loys de la partie par le cauter de de de destant ven loys de la cauter de la conference de la confer

S.Basile écrit à Saint Amphiloque sur sa promotion à l'episcopat,& est visité de luy estant malade.

Balep.A.F.51.d. AUSTIN Evelque d'Icone effoit mort l'année precedente, vers le terrips de la grande maladie de Saint Balile.Ce Saint écrivant alors à Saint Eulebe, luy mande que l'Eglife d'Icone

P-398,C

L'an de J. C 174 de Saint l'avoit prié de la venir viliter, & de luy donner un Evelque furquoi il le prie de luy dire s'il ne devoit faire aucune difficulté de

se méler de ces ordinations étrangeres ( qui estoient hors de la Cappadoce, & mesme hors du diocese du Pont Nous ne savons pasce que Saint Enfebe luy répondir fur celaimais foit pour cette raison, soit pour quelque autre, & apparemment pour la soibleffe de fon corps, il paroift qu'il ne se trouva pas à l'ordination de S. Amphiloque Car ce Saint se voyant chargé du poids de l'Eglise d'Icone, Jécrivit à S.Bafile, & se plaignit de sa pesanteur qui sur- 1927-1924. paffoit les forces, & de ce qu'aprés avoir fuy Schafile mefine, pour eviter l'état ecclefiaftique, il s'estoit trouvé pris au milieu de la

S. Bafile au contraire benit Dieu du choix qu'il avoit fait de Partos luy; & la réponse qu'il luy fit est toute pleine des marques de sa joic,qui fe repandoit,dit-il , fur toute fa patrie, laquelle fouffroit volontiers d'estre privée de luy puisqu'elle s'acqueroit par luy des peuples entiers, outre que tous ceux qui esperent en J. Cae sont qu'un peuple & qu'une Eglife.Il l'exhorte donc à corriger par fa fageffe les mauvaises coutumes qu'il trouveroit dans son Eglise, & à gouverner fon peuple avec autant de courage que de prudence, pour ne se pas perdre dans la tempeste de l'heresie, que Dieu appaifera , dit-it , lorsqu'il se trouvera quelque voix digne de le reveiller Pour le poids de sa charge, il l'assure qu'il avoit assez de force pour le porter, mais que de plus Dieu le porteroit avec luy. Il témoigne fouhaiter de l'aller voir en fon Eglife. Il le prie neanmoins de le venir voir le plustost qu'il pourra, sans attendre ni qu'il le mande, ni que le temps foit plus favorable, parceque une longue maladie le preffoit de fortir du monde : [ Je ne voy point que cette lettre nous permette de dire que Saint Bafile ait affilté à l'election de S Amphiloque.

La maladiedont elle parle, est apparemment son infirmité & sa foiblesse ordinaire, comme "le terme dont il se sert le semble marquer. Cest pourquoi cela n'empesche pas que vers ce mesme temps-ci il n'ait fait le voyage de Nazianze,dont il n'y avoit qu'une maladie plus qu'ordinaire qui fust capable de le dispen-

fer. 1 'Il retomba neanmoins dés Pasque, [qui estoit en cette année \*paşta ast. le 13 d'avril, séclon la lettre 258 [qui paroift convenir à cette année plutost qu'à aucune des precedentes. Le Saint y témoigne un extreme de fir d'aller voir Saint Eusebe à qui il l'avoit promis & il ne l'écrit que pour s'excuser de ce qu'il ne pouvoit encore

L'an de J.C faire ce voy age à cause de sa maladie, laquelle consist oit en fie. Baile 415 vres.en flux de ventre, & en coliques. Il l'envoya par un nommé

(S.Amphiloque semble n'avoir pas beaucoup differé à venir ep.1.374 p.364. visiter S. Basile, comme le Saint l'en avoit prié. ] Il le trouva enep.394-p.403.d. core malade, & demeura affez longtemps auprés de luy, quoique ce temps fust court, [ vu l'affection que ces deux Saints avoient

l'un pour l'autre.

Le peuple de Cesarée sut extremement satisfait de S.Amphiloque, & le goussa plus qu'aucun de ceux dont il avoit receu inftruction.'Il porta apparemment en s'en retournant la lettre que S.Bafile écrivoit au Comte Jovin, pour le remercier de celle que ce seigneur luy avoit écrite, & s'excuser de ce que sa maladie l'em-19.406 p.433.h peschoit de l'aller visiter. Ce fut peut-estre en cette occasion qu'il

fut à Nysse,où S. Basile semble dire l'année suivante qu'il avoit esté, 3 & dont nous avons vu l'année precedente que l'on toutmenta le faint Evesque Gregoire. 3

## ARTICLE CIV.

3.Bafile ècrit fon livre du S.Efprit, & diverses lettres pour instruire S. Amobiloque .

S Ann't Bafile ne se contenta pas de cette premiere visite de Saint Amphiloque, il le pria par une lettre exprés de satisfaire le desir que son peuple avoit de le revoir, d'anoblir son hospital par sa presence, de luy venir rendre comme un bon fils lesoffices qu'il devoit à fa vieillesse , s'est ainsi qu'il parle, le de honorer les Martyrs [ Saint Eupfyque & fes compagnons, ]en se trouvant à leur feste, dont il luy designe le jour. [ Ce qui peut marquer que c'efloit dés la premiere année de l'episcopat de S. Amphiloque.

S.Amphiloque ne manqua point fans doute, s'il le pur, de fatisfaire à ce qu'il desiroit autant que S.Basile: & ce sut peut-estre deSpi.e. s, t.a.p. en cette occasion J'que S. Basile priant avec le peuple, & terminant les oraisons, en rendant gloire à Dieu le Pere, tantost avec le Fils & avec le Saint Esprit, tantost par le Fils dans le S.Esprit,

c. 7 P.194.b. cr.pasad.

'quelques uns des affiftars qui fuivoient les erreurs d'Acce, 'témoignerent eftre furpris de ces expressions, qui estoient, dissient-ils, & nouvelles, & contraires l'une à l'autre. Ce fut sur cela que S. Amphiloque le pria de faire voir par quelque écrit

174, de Saint Basse 425. quel est le sens & la force de ces façons de parler, soit pour guerir ceux qui s'en scandalizoient, s'ils estoient capables d'estre gueris, foit au moins pour affermir les autres dans la verité. Saint Bafile ep. 195. p. 406.c. fit donc à fa priere le traité qu'il intitula Du S. Esprit. Il l'acheva fur la fin de l'an 375, & le dedia à S. Amphiloque. Il femble dire despice page.

qu'un de ses freres travailloit avec luy à cet ouvrage, [& peuftre \* p.193.6. qu'on pourroit l'entendre de S. Gregoire de Nysse; mais il semble plus simple & plus naturel de le raporter à S. Amphiloque qui luy avoit donné le fujet & l'occasion de traiter ce point )

S. Bafile lotte avec joie l'humilité de S. Amphiloque 6 & fon 428,24124.p. ardeur exacte & la borieuse pour la science de l'Eglise, qui faisoit 17d. ou'estant dans la dignité & l'état de docteur, il estoit ravi de se p. 191. e. rendre disciple. Il proposoit continuellement des questions à S. 27.0. Bafile, non pour le tenter & connoiltre les fentimens comme beau- d de Spieriep. coup d'autres, mais par un veritable desir d'apprendre ce qu'il 1921. ignoroit ce qui servoit mesme à S. Basile, car pour luy répondre, canque 1. p. 19. il estoit souvent obligé d'examiner des choses ausquelles if n'avoit 20.

jamais fongé de se remettre ce qu'il avoit appris des anciens, &

de tirer de nouvelles conclusions de leurs principes. [Auffi il n'y a personne à qui S. Basile celaircisse tant de difficultez dans les lettres, tantost sur la doctrine de la foy, tantost fur l'explication des Écritures, tantost sur la discipline de l'Eglife. ) Outre les trois celebres epiftres receues par les Grecs au nombre des canoniques, il luy écrit encore sur ces sortes de questions les lettres 391, 399, 400, 401, dont les trois dernieres semblent n'en faire qu'une seule. Ces trois, non plus que la 391, dont le commencement est tres beau, 'ot dont Leonce de Leon.in N.S. Byzance cite un passage, sne portent aucun caractere de temps, E.l.i.p.971.e. finon qu'elles font apparemment depuis l'epifcopat de Saint Amphiloque, Pour les canoniques, la troifieme avant efté écrite l'année suivante, comme nous verrons, nous fait juger à peu prés du temps des deux autres. Il les fit durant une longue maladie Balennae. 17.

& dangereuse, qui est peutestre celle qu'il eut après Pasque en espasapasa. Le sujet du 7.º Canon semble estre de divers Ecclesiastiques canapayas.

d'Antioche pour eviter la persecution des Ariens, qui s'étendoit particulierement fur le Clergé, avoient juré de ne plus exercer la clericature. Surquoi Saint Bafile estant consulté par le Clergé d'Antioche, avoit répondu que ces personnes ne devoient pas exercer publiquement leurs fonctions, mais qu'ils le pouvoient faire en particulier. D'où il conclud que le Prestre Bianor l'un

d'entre eux s'estant retiré à Icone, y pouvoit estre receu dans le Baile 450. Clergé & y exercer publiquement le sacerdoce, aprés avoir fait

penitence de son serment. Le VII. Concile cite un endroit de cette premiere epistre canonique.

#### CALCARDED CARDED CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CARD ARTICLE

Saint Bafile écrit à Saint Eulebe banni en Thrace . & maintient l'union à Samolates : D'Otrée Evelque de Melitene. A lettre 258 ne nous a pas permis de mettre avant cette année l'exil de S. Eusebe dans la Thrace, mais nous ne voyons

rienqui nous oblige à le différer davantage. On en peut voir l'hiftoire "en un autre endroit, & il fuffit de dire ici qu'en s'en allant v.s. Ross dans la Thrace où on l'avoit relegué, il passa par la Cappadoce, ] de San 'où neanmois Saint Gregoire de Nazianze ne le peut voir, estant retenuau lit par une maladie tres dangereuse. [1] y a apparence que Saint Basile fut plus heureux. I'Il est toujours certain qu'il avoit une peu joui de la conversation du Prestre Antioque neveu de S. Eufebe, 'qui accompagnoit fon oncle & le fortifioit melme

P.166.c. dans ce grand combat.

epassipaste. [Quand S. Eusebe fut arrivé dans la Thrace, ] 'il écrivit à Saint ep 316 p.304.4 Basile, 'par un homme fort bien instruit du lieu & de l'état où il ep163 p261. estoit, ou bien par lesofficiers de quelque magistrat. Saint Basile receut beaucoup de joie de sa lettre or ayant pris l'occasion d'un nommé Eupraxe disciple de ce Saint, qui s'en alloit le trouver, il luy récrivit une lettre de louange fur la couronne qu'il remportoit par son exil. 'Cette lettre se trouve aussi attribuée à S. Gre-Naz-ep.30,p. goire de Nazianze. (& je ne íçay fi elle n'a pas plus fon air que co-

lui de Saint Bafile. Bafep. 149-P. Ce fut apparemment par la mesme voie] que Saint Basile écri-106167. vit à S. Antioque, pour le congratuler du bonheur qu'il avoit de jouir avec une paix ot une liberté toute entiere des grands dons

que Dieu avoit mis dans S. Eufebe, & de luy fervir de confolation. [ Mais S. Antioque ne demeura pas toujours auprés de fon Thirt Lang. oncle.] Dieu le rapella en Orient & à Samosates pour le rendre luy mesme un illustre Consesseur, comme Saint Basile sembloit luy avoir predit dans fa lettre.

'S. Eufebe écrivit encore par une autre occasion à Saint Basile, epagapagud. 'qui l'en remercia en l'affurant que ses lettres luy faisoient mesme de l'honneur à l'égard de beaucoup de personnes; & que pour

Nux.ep.28.p. 793.2.6. Baf.ep, 169.p. 267.6.

enagapagan. \$p.250,251,

p.677.d. e Bal ep.169.p. 166.€ ep. 263. p. 261.2

L'an de J.C.

174. de Saint luv il seroit ravi de l'aller embrasser jusques dans la Thrace, I s'il en estoit digne & s'il n'estoit pas retenu par ses afflictions & ses occurations continuelles (ce qui paroilt mieux convenir à S. Basile qu'à S. Gregoire de Nazianze, Jà qui l'on artribué auffi cette let. Nillep. 104. P. tre. S. Basile écrivit encore d'autres lettres à S. Eusebe, [qui ne Busen, 61.9. font pas venues jusques à nous,] ni peutestre jusqu'à S. Eusebe, 161.1.

à cause de la difficulté qu'il y avoit à les faire tenir. La joie que Saint Basile sentoit de la gloire de S. Ensebe & du epase pass.d. bonheur de ceux qui l'accompagnoient, ne l'empeschoit pas d'avoir de la douleur de la perte que l'Eglise de Samosates en recevoit, '& des confolations dont cette separation le privoit luy en 316 p. 304 c.

V. s. Eufebernefme. La constance du peuple de Samofates [ dont Theodoret nous apprend les particularitez, le confoloit dans sa douleur; & tes \$ 6, pour en avoir plus aifément des nouvelles, il établit un faint commerce avec Otrée Evesque de Melitene en la petite Armenie, & le pria de luy mander ce qui se passeroit à Samosates, s'engageant de son costé de luy faire part de ce qu'il apprendroit de Thrace

touchant S. Eufebe.

'L'union que S. Basile témoigne ici avec Otrée, & ce qu'il dit \$3946. qu'ils estoient tous deux egalement touchez de l'absence deSaint Eusebe leur pere commun , [ peut faire juger que cet Evesque estoit un illustre défenseur de la verité YEn effet il fut établi de- Bar. 344. \$ 22, puis comme un des centres de la communion & de la foy Catholique III avoit sans doute succedé à Urane Joui assista au Concile sort 13.035. p. d'Antioche en 363. Le nom d'Otrée se trouve entre ceux qui soules une composcient le Concile de Tyanes . [ Il assista encore à celui de paşab. Constantinople en 381.]Ce stut luy qui eut soin de l'education du Bollacia. grand S. Euthyme, que sa mere luy presenta à l'âge de deux ou trois ans, fur la fin de l'an 379, & des cet age il le fit Lecteur.

Comme une Eglise privée de son pasteur ne peut manquer d'estre exposée à diverses attaques des demons , ) il se forma Basenato, p. quelque petite division dans celle de Samosates. S. Basile apprit 173avec beaucoup de douleur ces commencemens de troubles, par le raport de Thodore Soudiacre : '& comme il voyoit que cette p472276 étincelle effoit capable de produire un dangereux embrasement, il en écrivit à quelques uns du Clergé pour les conjurer de l'éteindre au plustoft, en se pardonnant les uns aux autres, sans mesme se mettre en peine de se justifier. Cette lettre est tout à fait digne de sa charité, & de son amour pour l'unité de l'Eglise. Il dit qu'il parse. fust allé à Samosates pour ce sujet si le temps le luy eust permis. Il salue à la fin par ceux à qui il écrit, tout le peuple de Dieu . P.374h.

L'an de J.C. touts les officiers, & tout le corps du Clergé: [Ainfi il n'écrivoit 175 desain qu'à quelques uns de ce corps. Ce fut peuteftre fur le fujet de epa61-pa61 a cette division] que Saint Basile receut des lettres de Samosates

toutes cachetées pour S. Eusebe, à qui il les envoya par diverses mains.

## 

## ARTICLE

Saint Basile malade fait ses deux premieres epistres canoniques es ceris à S. Eulebe.

#### L'AN DE JESUS CHRIST 375, DE S. BASILE 6, 5.

Balepates p. 261.c. Baf.ep. 197.p. 407.d.

THORES.

'HIVER de l'anné 375 fut fort grand, en sorte que tous les HIVER de l'anné 375 fut fort grand, en forte que tous les chemins furent rompus jusques à Pasques, qui tomboit au 5 d'avril; & de plus, S. Bafile fut travaillé de plusieurs incommoditez qui se succedoient l'une à l'autre, & accablé de soins & d'occupations, tant pour les affaires de son diocese, qu'à cause de ceux qui ne cherchoient qu'à nuire aux Eglifes : de forte que dans tout l'hiver il n'eut pas seulement le moyen d'envoyer ni d'écrireune lettre à S. Amphiloque, 'qui s'occupoit de son costé aux affaires de l'Eglife, & qui commençoit à regler la Lycaonie

d'une maniere apottolique. P.407.408.

f L'hiver estant passé,] 'S. Basile estoit prés de luy envoier un homme pour favoir de ses nouvelles, mais un de ses amis nommé Melece qui conduisoit les recrues, s'offrit pour porter ses lettres. S. Bafile fe fervit de cette occasion, & pria S. Amphiloque que quand il auroit reglé les affaires de sa province, il ne manquast pas de le venir voir pour prendre foin de fon Eglife, en cas que Dieu voulust disposer de luy, comme il le souhaitoit . Il l'invite par avance à la feste de Saint Eupsyque [Ce n'est pas sans raison ep 263 P.262.a. qu'il parle comme un homme prest à mourir , ] 'car l'état où il se trouvoit alors luy faifoit croire que le terme de fa vie estoit déia

«p.\$2.p.354.2. bien proche. En effet il estoit travaillé d'une grande sievre qui le conduisoit, comme il dit, presque jusques aux portes de la mort. 'La misericorde de Dieu l'en retira neanmoins: Mais au lieu de s'en rejoüir, il eut du regret de recouvrer sa santé, dans la vuë des maux aufquels la prolongation de fa vie l'exposoit encore.

'Ce fut ce semble vers ce temps-ci que Saint Amphiloque luy ayant proposé diverses questions, luy donna occasion de luy 2.6.17.9.17.4. écrire la premiere epiftre canonique. Le Saint ne la luy put envover à cause de sa maladie, & parcequ'il manquoit de monde

L'an de J. G. SAINT BASILE.

17 5, de Saint Balie 5,6, pour la porter, ce qui donna le loifir à Saint Amphiloque de luy faire de nouvelles confultations, aufquelles il répondit par fa

feconde epiftre canonique.

'La distance des lieux qui separoient S. Basile & S. Eusebe de ep. 161 p. 261. - Samofates, & la difficulté de trouver des perfonnes qui puffent porter des lettres de l'un à l'autre, ne leur permetroient pas de le donner aussi souvent qu'ils souhaitoient des marques de leur amitié mutuelle Et de plus, comme les lettres changeoient plufieurs fois de main avant que d'estre rendues, il s'en perdoit quelques unes. C'est pourquoi S. Eusebe voyant que depuis son exil il n'avoit receu que quatre lettres de Saint Bafile, luy en fit des reproches d'amitié, & luy dit qu'il devoit plutost envoyer exprés quelqu'un de ses Ecclesiastiques S. Basile luy répond qu'il avoit écrit plus de quatre fois & que ses Ecclesiastiques estoient si peu propres à ces sortes de voyages, qu'il avoit esté obligé de faire venir de la campagne celui par lequelil luy écrivoit alors. 'Il rémoigne n'avoir pas d'esperance de guerir de la maladie ep.263 p.2624. qu'il avoit actuellement. Cette lettre paroift écrite un peu aprés passes Pasque.

#### ARTICLE CVIL

Saint Basile travaille pour l'Eglise d'Haure, & va en Lycaonie.La province d'Isantie s'unit à l'Eglise.

[ A maladie de S. Bafile ne l'empeschoit pas de s'appliquer aux affaires de l'Eglise, & mesme d'entreprendre le rétabliffement d'une province entiere, laquelle foit par les ravages des Isaures, soit par la corruption de l'heresie, J'n'avoit point Basep.406.p. d'Evefque, ni dans la principale ville, & qui tenoit feule alors le 431 d. rang de ville, ni dans les autres lieux où il y en avoit eu autrefois. S. Basile l'appelle l'Eglise des Isaures [ce qui pourroit don- s. ner fujet de croire qu'il parle de toute la province d'Ifaurie; mais comme rout ce qu'il dit ne peut convenir à cette province ] 'qui Amm Lt 4. P.19. avoit beaucoup de villes, [& qui envoya mesme onze Evesques au fecond Concile œcumenique, il faut l'entendre de la ville d'Isaure ou des Isaures,] qui avoit esté autrefois fort considera. p. 1910. p. 18. ble, & qui eftoit alors ruinée 'De forte qu'il est aisé que l'Evesque Basep-408 p. de cette ville eust esté autrefois consideré comme metropoli- 413, d.e. tain, & eust ordonné, comme S Basile semble le dire, les Évesques qui estoient dans les petites villes ou bourgs d'alentour, alors reunis à l'evefché d'Isaure.

Hift. Ecel. Tom. IX.

SAINT BASILE. L'an de J.C. 'S. Amphiloque ayant donc écrit à nostre Saint sur le sujet de Bissile 5,6. P.411. cette Eglife, il le remercie de fon foin, & luy mande que quoi-

qu'il fust meilleur de la mettre toute entiere à un seul Evesque, supposé qu'on trouvast quelque homme excellent qui pust se charger de ce soin, & prendre ensuite le secours dont il avoit besoin en rétablissant des Evesques dans les lieux voisins, il croit neanmoins qu'estant difficile de trouver un homme affez capable pour cela, il vaut mieux divifer cette Eglife en plufieurs, comme elle avoit esté autresois, & mesme établir d'abord des Evefgues dans les petits lieux où il y en avoit eu, depeur que fi I'on commençoit par la ville, l'Everque elu n'emperchast qu'on n'en mist dans les autres lieux. Que si l'on estoit trop pressé, il falloit borner le diocese qu'on vouloit laisser à l'Evesque d'Isaure, afin qu'on fust maistre d'en établir quand on voudroit dans les

autres lieux. Amm, L14. P.19. 'Ammien met la ville d'Isaure dans l'Isaurie, s'à laquelle on peut juger qu'elle avoit donné le nom. Mais elle en avoit fans

doute esté demembrée pour estre jointe à la province de Ly-Bafan & p. s.d., caonie, ] 'qui comme nous avons vu , avoit efté compofée de di-Concett, p 665, verses pieces detachées des autres provinces. En effet elle est a Naz tell,t,t, mise comme une ville de la Lycaonie dans les Conciles posterieurs, & mesme dans celui de Constantinople, où nous trouvons P.918,b.

Ilvaire d'Isaure, a nommé Hilaire dans les signatures du testament de Saint Gregoire de Nazianze ["C'est apparemment celui V.12 2000 que S. Amphiloque y mit en cette rencontre. Baf.ep.406.p. 'Un Evelque nommé Sympie ayant écrit à S.Bafile une lettre

de civilité & de communion , le Saint envoie la réponse qu'il y fit à S.Amphiloque , afin qu'il la luy fasse tenir s'il le juge à propos,& qu'il luy écrive luy mesme. [Le nom de Sympose Evesque de Seleucie metropole de l'Isaurie, qui souscrit au Concile de ep.75.p.131 c. Constantinople, a quelque raport à celui de Sympie. l'Le Saint témoigne autrepart qu'il estoit uni de communion avec les

Evefques d'Isaurie: [ & S. Gregoire qui se rerira bien-tost aprés à Scleucie, n'auroit jamais choisi un lieu separé de la communion de S.Bafile & de l'Eglife Catholique . 1

'La Lettre [que S.Basile écrivit à Sympie est assez vraisembla- Note 70. blement la] 398, adressée à un Evesque qu'il remercie d'avoir fait paroistre dans la lettre qu'il en avoit receue, des marques de fa charité ancienne, en luy donnant le premier des témoignages de son amitié, & en remportant sur luy par l'humilité avec laquelle il l'avoit prevenu, une victoire vraiment Chrétienne.

424.C.

L'an de J. C. SAINT BASILE.
235
197 de Saint II l'affure que puisqu'ils sont unis dans la foy, il ne manquera p. 400-1point de s'unir encore à luy en toutes fortes de manieres. Qu'il le prie seulement de se bien unir avec les autres Prelats de sa province qui estoient dans les mesmes sentimens, & de s'en bien affurer, afin, dit-il, que je puisse connoistre ceux avec qui je me joindrai. Il ajouta qu'ensuite cet Evesque mesme choisiroit un lieu & un temps propre pour se voir tous ensemble, ou que d'un commun confentement on prendroit celui qui feroit le plus commode pour les uns & pour les autres, & que là on établiroit la communion & le commerce qui doit estre, selon la coutume des Peres, entre des Eglises Catholiques.

S. Basile dans son epistre 406, parle encore à S. Amphiloque des ep. 406 p. 423.

affaires de Nysse & de quelques autres, sur lesquelles il ne s'expli-

filly a apparence que S Amphiloque fouhaita fa prefence pour regler l'Eglise d'Isaure, & que c'est] la grande affaire pour la . ep. 196 P 407 b. quelle le Saint dit dans sa lettre 396, qu'ils avoient à se voirmais nous apprenons de la mesme lettre qu'estant hors de sa grande maladie. & avant esté en chariot jusques aux Martyrs [peut-estre au tombeau de S.Eupfyque, J'cet effort le pensa faire retomber. Ainsi se trouvant encore trop soible pour aller en Pisidie, il écrivit à S. Amphiloque, pour le prier de l'excuser & de différer de quelques jours s'il pouvoit la conclusion de l'affaire, afin qu'il pust y affister, Son desir fut exaucé, & il alla en Pisidie, pour y ep.373 p.268.4. regler avec les Evesques de cette province ce qui regardoit les Note 71. freres'd'Ifaurie.

Nous trouvons que ceuxfd'Isaure, ou de quelque autre lieu I 'où Saint Amphiloque vouloit mettre un Evefque,demanderent can 30-51-17-34qu'on nommast une personne d'entre eux, & consentirent neanmoins enfin d'en recevoir un de la main de S.Bafile tel qu'il leur voudroit donner. Il en proposa un que Saint Amphiloque agrea: Mais cette personne tomba peu aprés dans une longue maladie. qui le rendit incapable de ce ministere. C'est pourquoi S. Basile

conseilla à S. Amphiloque de ne plus songer à luy, & de donner Note 71. à ces peuples une personne d'entre eux, puisque c'estoit leur veritable desir.



#### ARTICLE CVIII. Les Evefques du Pont se divisent d'avec S. Bafile qui leur écrit .

Bafep. 171.p.

A PRES le voyage de Pissidie ou de Lycaonie, Saint Basile sit celui du Pont, tant pour visiter ses proches, que pour quelep. 272. p. 263 2. ques affaires de l'Eglife, c'est à dire pour remedier aux troubles qu'Eustathe avoit excitez dans un quartier de ce pays nommé Dazimone, où il avoit perfuadé à beaucoup de perfonnes de

La Rue,

faire schissne, & de se separer de l'Eglise de Cesarée. 'Ce canton de Dazimone ou Daximonite, est selon les cartes, une vallée le long de l'Iris, entre les villes de Zeles & d'Amalée. Rof.ep.73.P.11. [ce qui s'accorde avec ce que dit Saint Bafile,] qu'Euftathe avoit

a b. \$c2.1,7,c.2,p. 706.a,b.

causé des troubles dans les Eglises de Zeles & d'Amasée, où il mettoit des Preftres & des Diacres . [Ces deux Eglises effoient fans doute alors entre les mains des Ariens; 1 & Sozomene nous apprend qu'Eulale d'Ama sée avoit esté banni pour lafoy &qu'on avoit mis un Arien en sa place Mais il ajoute que ce saux Evesque put à peine trouver cinquante personnes qui voulussent se sou-

mettre à luy.'S Bafile dit encore en un autre endroit, qu'Eustathe feparoit Elpide de la communion, parcequ'il estoit, disoit-il, uni à ceux d'Amalée, [quoiqu'apparemment ce fust un Evelque orthodoxe & Catholique, J'puisque Saint Basile l'appelle le tres religieux frere; [ & l'on n'en peut pas douter, fi c'est celui à qui il écrit les lettres 322 & 348. Il paroift donc qu'Eustathe qui vouloit encore un peu se menager avec les Catholiques, faisoit semblant de s'oppofer aux Evefques Ariens d'Amafée & de Zeles, & qu'en melme temps il s'efforçoit de separer de la communion de Saint Bafile, & d'attirer à luy les peuples Catholiques qui y estoient.

ep.77.p.135:c. P 136,b. P.134.b efr 35.b.

Les troubles qu'il avoit excitez dans la Dazimone, peuvent bien estre encore ceux qui font le sujet de l'epistre 77, J'qui nous apprend que divers Evesques proches de la mer [du Pont,] 'non eloignez de Saint Bafile, & qui mesme estoient comme à couvert derriere luy des flots & de la persecution des heretiques , 's'effoient neanmoins laiffez prevenir par les calomnies que quelques personnes, & une particulierement, repandoient contre luy fans rien prouver, & au lieu de l'envoyer visiter de temps en temps & de luy écrire fort souvent comme ils y estoient obligez, ils ne luy rendoient aucun de ces devoirs d'amitié, b & mel-

p.134.d. \$ p,135.c.e L'an de J.C. 375,deSaint Baile 5,6.

me avoient apparemment témoigné expressément que pour eux qui estoient si proches de la mer, ils se passéroient bien de la communion des autres [L'Eglisé de Necoccarée, quoiqu'elle fuist affez eloignée de la mer, estoit, comme nous verrous, dans octre

penfée des Eglises maritimes.]

Saire Balle qui avoit bien d'autres fordimens de la charité de , de l'unionqui d'ordir let entre les membres de J. Ca, britor affigé de cette division. Il chercha fouvers l'occasion de faireun voya. p131-a, ge en ces quartiers la mais il en fut toujours empeché, tautoft par se maladies, tantost par le foin de Eglisse, tantost par les profeccutions de heretignes. Il retrossive expensate si douleur p136-de. de fa communion, comment ceux [du Post] agissione à lor égard.

Enfin aprés avoir attendu long-temps pour voir s'ils ne revien- p. 134.b. droient point à leur devoir, il se resolut de leur écrire le premier la lettre la plus humble, la plus douce, la plus touchante qu'on se puisse imaginer. Il l'écrivit par l'avis de tous les Prelats de la p.136.6. Cappadoce. 'Il y offre de se justifier devant ceux à qui il écrit, p.134-135, a.b. pourvu que ses accusateurs s'y veuillent presenter aussi; '& il leur p. 136.b.c. donne le choix ou de les recevoir chez luy avec une entiere ouverture de cœur, s'ils y veulent venir, ou de les aller trouver au lieu qu'ils luy marqueront pour leur rendre cette visite, & s'éclaireir ensemble de toutes les difficultez qu'ils pouvoient avoir les uns avec les autres. 'Car quelque foibles de corps que nous d. fovons, leur dit-il, nous fommes obligez tant que nous vivons de ne rien omettre de tout ce qui peut contribuer à l'edification des Eglises. Mais il leur proteste que s'ils refusent un accomodement fi avantageux, il fera obligé de s'en plaindre aux autres Eglifes. Il e, choisit pour porter sa lettre un homme sage & capable d'agir luy meime. 'Ce fut fon tres cher & tres religieux frere le Prefire p. 137.4. Pierres Il est difficile de juger si c'estoit son frere ou quelque 211tre du meime nom.]

Saint Basile fait un voyage à Dazimone dans le Pont.

[CETTE lettre fit l'effet qu'on en pouvoir attendre, s'il faut raporter à ce trouble, comme il y a beaucoup d'apparence, les deux lettres à Elpide: ]'Il effoit l'un de ces Evefques mari-

Bafep.321.p. 315.c.

SAINT BASILE L'an de J-C. times: mais la vertu qu'il possedoit, '& la familiarité que Saint 193 desaint Basile 3,6,

ep. 342.p.343. Basile luy témoigne dans ces deux lettres, donne lieu de croire qu'il estoit toujours demeuré dans son union & son amitié. [Cer Evefque récrivant peut-estre au Saint sur la lettre precedente.1

ep.312.p.315. 'luy avoit térmoigné qu'il estoit necessaire qu'ils se vissent, & que les autres Evesques maritimes s'y trouvassent aussi

c.d. 'S Bafile luy fit réponse par le Prestre Melece, dont il fait un bel eloge & oui avoit déta ellé une autre fois voir Eloide '& il le pria'de marquer & à luy mesme & aux autres Prelats maritimes. Nort 17un lieu & un temps commode pour la conference, afin qu'ils

p.116.a. puffent faire quelque chose pour l'edification des Eglises, lever tous les mecontentemens que les soupçons avoient engendrez, & établir entre eux une paix & une charité sincere see qui a un grand raport avec la lettre 7

Eleide ne manqua point à fuivre les intentions de S. Bafile: I ep.348.p.342b. '& le lieu de l'affemblée fut indiqué devers Comane, [d'où nous apprenons encore plus que de tout le reste, que ces Evesques maritimes effoient ceux du Pont, & nous croyons encore que la Dazimone estoit vers le mesme endroit, 1 'Ceci se passoit durant

la maladie que le Saint eutfau commencement de cette année. I ensuite de laquelle ayant esté à Icone pour l'affaire d'Isaure, auffi-toft qu'il put fortir il employa le temps qui luy reftoit infqu'à l'assemblée, à visiter ses paroices de la campagne à quoy ses

forces pouvoient à peine suffire.

'Cette foiblesse qui luy restoit encore, l'empescha d'aller visiter Elpide fur la perte de son petit-fils qui estoit mort vers ce temps là. Il luy écrivit donc au lieu d'y aller, & le pria de s'upporter cet accident avec une force digne de sa vertu, de son âge, & de sa dignité, sans rien diminuer de l'application qu'il devoit aux affaires de l'Eglife, & fans manquer de se trouver à la conserence qui se devoit bien-tost tenir [vers Comane dans la Dazimone, ainsi que nous avons dit.

Nous ne savons pas ce qui s'y passa, mais il y a apparence que S.Bafile y recueillit le fruit de la paix & de la charité qu'il aimoit can results fi fort, Tpuisque ce verage du Pont luy causa, comme il dit, une affliction mediocre. [Car fi outre la maniere dont nous verrons qu'il fut traité par ceux de Neocefarée, il eust encore esté mecontent des Prelats du Pont, son affliction n'eust pas esté mediocre, mais extreme.]

Nous avons une lettre qu'il écrit au nom de son Eglise à tous ер.101.р.180. 2\$1. les Evelques du diocese du Pont, pour renouveller l'ancienne

L'an de l.C. SAINT BASILE.

The fair coturne qu'ils avoient de venir affifter à la felle de S Eupf que de la felle 3,6. [7] peutellre affic probable que cette lettre fair un fruit de fa reconcliation avec les Teupteus du Pont. Et en effet S. Eupfque payant els marryitzé qu'en 362, il ne pouvoir pas y avoir longtemps que ce Prelata s'avoir interrompu la coutume de le trouver à fa feste, & ce ne pouvoir guerre eller que durant une année ou deux qu'ils avoirent ellé mal avec S Baffe)

'Nostre Saint eut un regret dans ce voyage de Dazimone,qui «P. 170 P. 151.4, fut de perdre l'occasion de voir un de ses amis nommé Hilaire,

qui en estoit parti quelques jours avant son arrivée.

"Il eust elle ravi de communiquer de se affaires avec cet ami, P-151-159qui estoit un homme judicieux, & de luy decharger son œur sur les mauvais bruits qu' Eustache avoit repandus contre luy & qui noireissoient sa reputation d'une maniere incroyable.

'Hilaire luy avoit déja écrit une fois fur ce fujet, mais la lettre P359n'avoit pas ellé rendue, & luy ayant écrit une feconde lettre, le Saint luy répond par la 370, o'û il l'exhorte à fouffirir patiemment e les maux corporels dont Dieu l'eprouvoit.

#### ቁቁቁቁቁቁ ARTICLE CX

## A R I I C L E C X. Avérsion de ceux de Neocesarée pour Saint Basile.

De Dazimone le Saint paffa jusqu'à la mation de S. Pierre Bofonario.

Ten qu'il Recabloire continuellement. "Il aimoir cette folicude à de la finité espain l'accidence continuellement. "Il aimoir cette folicude à de caufe qu'il y avoit autrefois ethé elevé par S." Macrine fon ayeule, qu'il y avoit depuis paffé pinferma années retrié du bruit éc du tumulte des villes, de quelle effoit alors habitée par fes freres, S. Pierre, S." Macrine éch pluferm soil faitaires (ét vieres).

"Il n'y pur neanmoins troiver le repos qu'il flouhaitoit, à caudé 4469,3349. de la proximité de Noccafacé. Il avoit tousles fijites ptofibles 1486. d'afferer une union parfaite avec les Fideles de cette Eglife. 

4872-812-814. docules Everéques avoient effé es docteurs de fes perse fjorituels depuis SGregoires faut le moyen de Sº Marcine ion ayoule. Il 18 avoit parmit cus pulsificum de les parens, outre qu'il la avoit pre-947-945-95. Ve que les Eglifes de Cafaré de de Noccafaré avoient toujours 9759-13-64. une externe occrépondance entre elles.

1. on bien, qui arriva à Celarée quelque temps aprés que le Saint en fut parti: car le texte de cet endroit paroift alteré, Le P, Combess n'y corrige rien,

Cependant il sy trouvoit des perfonnes qui non feulement 375/desaint P.128.4. recevoient avec trop de facilité les calomnies qu'on publioit 'contre sa vie & contre sa foy, mais qui se rendoient eux mesmes ses calomniateurs, qui blasmoient sa doctrine comme pernicieule, ce qu'ils fondoient apparemment sur la communion qu'il avoit eue avec Eustathe de Sebaste, qui fuyoient sa communion, p.132.E. ep63.P.05 dep '& qui evitoient mesme sa rencontre . 6 Cette division duroit , 64 P.99.0.
65 P.99.0.

e ep.62.p.94.d. mencé dés le vivant de Musones Mais il paroist que son succesdep.64 p.oab, feur l'augmenta, l'comme le Saint l'avoit apprehendé, puisqu'il ep. 6 3 p. 95 4. dit qu'elle venoit des conducteurs du peuple, & qu'il y en avoit

un qui estoit le chef de cette guerre, & qui entrainoit tous les ep.64-p.99 autres. C'est pourquoi il compare cette Eglise à un vaisseau sans gouvernail, & dont les pilotes mesmes excitoient l'orage & la tempeste qui la submergeoit. Ce qui luy estoit le plus sensible, estoit de voir des personnes mesme de son sang au nombre de fes adverfaires.

p.99.c. 'Les pretextes dont ces personnes couvroient leur aversion extreme pour le Saint, estoient tout à fait ridicules & ils ne sonep.63.p.95.96. doient la guerre irreconciliable qu'ils luy faisoient, que sur ce qu'il avoit établi dans son Eglise la solennité des veilles, & qu'il avoit avec luy des solitaires & des communautez de vierges, dont ils estoient assez impudens pour décrier la conduite, quoique jamais le demon mesme n'eust osé publier rien de semblable.

Plus ces pretextes estoient frivoles, plus il estoit aisé de juger ep.64 p.99.b,c, que l'aigreur contre le Saint venoit de quelques causes honteules qu'on n'osoit pas exprimer. En effet le Saint en marque deux, l'une qui estoit quelque chose de secret qu'il ne designe pas mais p.100,b|101,b. qu'il suppose qu'on entendoit bien , l'autre que les principaux R.100.Lc. de cette Eglife tendoient à renouveller le Sabellianifme; 'ce ou'il prouve par ce qu'ils avoient dit en presence de beaucoup de témoins qui le luy avoient raporté, que le Pere, le Fils, & le Saint Esprit estoient une seule chose qui avoit trois noms & une seule hypoftafe, & que l'Antechrift avoit un nom, mais qu'on ne nous

blep.63,p.936. avoit point appris celui du Fils, 'ce qu'ils se vantoient d'avoir remarqué les premiers.

ART, CXI.

#### ARTICLE CXI.

Ceux de Neocefaree écrivent contre Saint Bafile, & il leur écrit pour les adoucir.

Es nouveaux docteurs de Neocefarée avoient mis ce que Ballen, 64 P. 105 A Saint Bafile leur reproche dans des ouvrages qu'ils envoye- c.d. rent à Saint Melece, mais ayant receu de luy les reponfes qu'ils meritoient, ils cacherent cette production monftrueuse dans les tenebres dont elle estoit digne . Ils tenterent encore Anthime 4. de Tyanes [qui s'estant reconcilié avec S. Basile, ]ne faisoit qu'un cœur avec luy; & ils luy écrivirent que Saint Gregoire [Thaumaturge avoit dit dans un ouvrage, que le Pere & le Fils estoient

irmia Na "deux dans nottre penfée, & une mefme chofe dans l'hypoftafe. 'C'estoit là la veritable cause qui seur faisoit eviter de se rencon- p.99.dep.63.p. trer avec S. Bafile .

C'est pourquoi ayant soeu par leurs emissaires qu'il estoit pro-en. 64. P. of the. che d'eux[chez son frere, ] ils s'imaginerent qu'il vouloit venir d dans leur ville pour pour fuivre ses calonniateurs, '& s'y attirer # 9.94/P.171 les applaudiffemens & les lotianges [ du peuple , ] quoiqu'il fust lep64 popab. trouble & en allarme : ses adversaires s'enfuirent sans que per . b.ep. 27 2-p. frouble oc en alianne; ies auventance som a d'argent des con- 161 b., fonne les pourfuivift; for l'on fit venir à prix d'argent des con- 161 b., p. 1-61 b. teurs de fables, & des réveurs, equi contrefaisant les propheres 99.170,170p. baffuroient avec ferment, 'fur les imaginations qu'ils en avoient 1891 eues en fonge, \*caufées par les fumées du vin [ plutoft que par \* ep 64.0.10.14. la lumiere du S.Efprit, fque le Saint avoit une doctrine bien dan- ipost op 64.p. ercule, "& un poison capable de tuer les ames "De sorte que le 1015. Saint effoit couvert d'injures dans cette ville , oc le fujet ordis / ep. 63 p. 95.4. naire de la raillerie dans les feltins publics , Pjufque la qu'on ne ne p 64.P.1112. craignoit pas de l'appeller un fou & un infenfé. ep.171.p.158

Ce fut ce qui l'obligea d'écrire les lettres 63 & 64, à la priere b. d'un de les amis nomme Olympe qui luy avoit écrit, de luy avoit pengine d'un de les amis nomme Olympe qui luy avoit écrit, de luy avoit pengine de meline envoyé les enfans . Le Saint l'en remercia en l'affurant qua son sensor que cette visite l'avoit sort rejoüi,& luy avoit fait perdre le souvenir des fonges & des medifances empoisonnées qu'on repandoit contre luy dans sa ville s de Neocesarée. Les lettres dont nous venons de parler furent apparemment écrites en melme temps, ou fort prés l'une de l'autre ; la 63 peutestre à quelque Ecclesiastique de Neocesarce; & la 64 selon le titre, aux prin-

Hift. Eccl. Tom. IX.

L'an de IC

ep.63.p.97.b 95.6. pos h

cipaux foit du Clergé, foit du peuple, ou plutost à toute cette Balle v.s. Eglife, comme le commencement de l'autre le semble marquer. Le 63 fut precedée par une qu'il adressa à tout le Clergé. Il 49-77-9-197.4. femble que ce foit la 75, Joue le Saint écrivit après un affez long filence qu'ils avoient gardé de part & d'autre, peutestre depuis qu'il leureut écrit en 373 fur la mort de leur Evesque, & qui certainement ne s'adresse pas à toute la ville. [Cette settre est toute

p, 1 fr.

pleine de sentimens d'humilité, de douceur, & d'affection,& tout à fait belle pour ceux qui ont à se défendre, comme le Saint fait ici. sur des calomnies sans fondement. Ill paroist que le changement d'Eustathe avoit servi de matiere à ses calomniateurs.

p.1 30,b, o c.d. p.131,2,b,

Ils reprenoient quelques uns de ses écrits ; \* & il offre de se défendre sur cela devant ceux mesmes de Neocesarée, soit par écrit, soit par quelque entremeteur habile. Mais il les prie de prendre garde qu'ils se separent de la communion de toutes les Eglifes en se separant de la sienne, & qu'aprés avoir longtemps gemi dans le secret de son cœur de la maniere dont ils le traitent , il sera enfin obligé , s'ils continuent , de faire eclater ses plaintes, & d'en informer tous ceux dont il recevoit des lettres de communion, 'c'est à dire ceux de Pisidie, de Lycaonie, d'Isaurie, des deux Phrygies, de la petite Armenie, de Macedoine, d'Acaie, d'Illyrie, des Gaules, d'Espagne, de toute l'Italie, de Sicile, d'Afrique, & de tout ce qu'il y avoit d'Orthodoxes dans l'Egypte & dans la Syrie [Comme il ne marque point ici le Pont, je ne l'çay s'il ne faudroit point mettre ceci avant l'affemblée de

P. 131.6.

GNOSKOGKOSKO-GKZ-GKOGKOGNOGNOCKOGKOGKOGKOGKO

ARTICLE CXII.

S. Basile écrit plus fortement à ceux de Neocelarée: Il veut aller à Nazianze: Quelques Eglises de Lycie demandent sa communion.

Comane. ]

TETTE lettre fi belle & fi touchante de S. Basile ne receut neanmoins aucune réponse, se ce fut peutestre ce qui l'obligea de changer de style dans la 63 & la 64, où il parle avec une étrange hauteur à ses adversaires, & renvoie bien loin leurs revelations & leurs propheties réveuses J Dans la 64 il rend d'abord raison pourquoi il estoit venu en ces quartiers là. Il y refute ce qu'il reprenoit dans la doctrine de ses adversaires, '& ajoute que s'ils desavoiient ce qu'on les accusoit de tenir, il a fait tout ce qu'il defiroit, parcequ'il ne fonge qu'à maintenir la foy dans

ep.64.p.98, P.99.100. p.roz.b.c.

L'an de J.C. de Saint fa pureté. Que s'ils perfiftent dans leur erreur, il est obligé d'instruire les Eglises de leur perte, & de procurer qu'un grand nombre d'Evelques leur écrivent pour briler ce nouveau mon-

stre d'impieté.

la foy de l'Eglife par leurs nouveautez, à ruiner la diffinction des hypoftales, à renoncer le nom de J. C, à donner un faux sens aux paroles de Saint Gregoire, il luy est impossible de demeurer dans le silence tant qu'il vivra, & qu'il aura la force de crier contre cette peste des ames. Il explique au commencement de pounts cette lettre les raisons qui l'ont obligé de se justifier, & à tout le monde[par la lettre 64, ]& à eux metimes[par la lettre 63.]

Il parle encore de l'aversion qu'on avoit pour suy à Neocesa espassassasses rée, dans la lettre à Eulance sophiste de ses amis, qui s'estoit fait de hair à cause de luy : mais comme il demeuroit quelque temps fans luy écrire, le Saint luy demande si c'estoit Neocesarée qui le faisoit demeurer dans le filence. [Nous ne savons point quelle fuite eut cette affaire. Mais les inquietudes qu'elle causa au Saint , J'avec les pluies qu'il eut à endurer, e & la fatigue d'un si ep.17Ep.268,5. long voyage, bluy canterent quelque temps aprés une grande fen. pp. 34.c. maladie.

[Ce fut sans doute dans le temps de son retour ] 'qu'il apprir ann, pois la retraite subite de S. Gregoire de Nazianze. Ce Saint n'avoit Nazianze, po pu refuser à ses amis de gouverner quelque peu de temps l'Eglise b.c. de Nazianze aprés la mort de son pere, en attendant que l'on y établist un Evesque. Mais voyant qu'on n'en ordonnoit point ; quelque instance qu'il en pust faire, il se resolut enfin de se retirer à Seleucie où estoit le tombeau de S. Thecle Saint Basile qui Baseau ; P. saignoroit encore la cause de sa retraite, se disposa à aller sur cela " à Nazianze.

Il receut en meline temps une lettre de S. Amphiloque, qui & témoignoit fouhaiter de conferer avec luy . La joie qu'il eut de derecevoir des nouvelles d'un fi cher ami, luy fit oublier & la laffitude de son corps , & l'abattement de son esprit & il luy écrivit qu'il se trouveroit où il voudroit, & l'iroit volontiers trouver pour avoir cette confolation, jusques à la maison qu'il avoit à Euphemiade, [qui effoit quelque lieu vers Nazianze.] Il luy fait de. cette réponse en commençant sa troisseme epistre canonique , P.19-49. 'qu'il finit par une tres belle instruction sur la maniere dont il faut traiter les pecheurs impenitens .

a. Je ne fçay pourquoi Mr. du Pin y 499, le qualifie Evefque

L'an de I.C.

rent, comme nous venons de dire, auflitoft aprés fon retour du
Pont. [Mais comme fes maladies ne le pouvoient pas empefcher

409-9439-4 de veiller toujours pour les interests de l'Eglise, ] il répond à S.

au Concile de Constantinople, ¿Euderne de Patare [ qui affista luy messne à Ce Concile, ¡Hillaire de Telmesse, & Lucien de Piele, avec Tatien, Polemon, & Macaire Prestres de Cyre, [ou Concar, passe, plutost de Myre, ] pussque le premier assista au Concile de Con-

1.b. stantinople comme Evesque de Myre.

Saint Basile manda donc ceci à S. Am

410

Saint Bafile manda done coci à S. Amphiloque, & le pria d'envoyer en Lycie une persone intelligente, pour s'informe plus particulierement de coci , & visiter sans lettres ceux qu'il norme , afin de voir s'on pourroit enfuite leur écriré des lettres de communicon, 3K. lier mestre quelque coolerence avec eux.

ENTRACED CONTRACTOR CO

### ARTICLE CXIIL

Damase re coit Vital & favorise Paulin contre Saint Melece .

Bifep 571.F.

\*\*DURANT la maladie qu'eut S. Bafile aprés fon retour du pespis des lettres de l'Orient, "dont il apprit que quelques perfonnes d'Antioche [ de la communion de Paulia, ]

avoient apporté de Rome des lettres des Occidentaux, qui leur rendoient un témoignage tres avantageux & tres magnifique «

(\*1.737.1748\*\*, qui donnoient à Paulin l'espicopat de l'Églife d'Anticche , \*Ve.

(\*2.747.7748\*\*, qui donnoient à Paulin l'espicopat de l'Églife d'Anticche , \*Ve.

(\*2.747.7748\*\*, qui donnoient à Paulin l'espicopat de l'Églife d'Anticche , \*Ve.

(\*2.747.7748\*\*, qui donnoient à Paulin l'églife de l'églife d'Anticche ; \*Ve.

(\*2.747.7748\*\*, qui donnoient à Paulin l'églife d'églife d'églife de l'églife de l'églife d'églife de l'églife d'églife de l'églife d'églife d'églife

te.

et lé queltion de luy. «Coux de l'autin s'eleverent fort de ces let.

et par le main de l'autin s'eleverent fort de ces let.

et par le partie motorient partout avec celle que S. Arhansle avoit

et par le partie de l'autin fous fovien, dont reannoins ils cachoient la

et partie partie de l'autin s'eleverent fort de ces let.

et partie partie de l'autin s'eleverent fort de ces let.

et partie partie de l'autin s'eleverent fort de ces let.

et partie partie de l'autin s'eleverent fort de ces let.

et partie partie de l'autin s'eleverent fort de ces let.

et partie partie de l'autin s'eleverent fort de ces let.

et partie partie de l'autin s'eleverent fort de ces let.

et partie partie de l'autin s'eleverent fort de ces let.

et partie partie de l'autin s'eleverent fort de ces let.

et partie partie de l'autin s'eleverent fort de ces l'est l'autin s'eleverent fort de l'est l'autin s'eleverent fort de l'est l'

L'an de J.C.

375, de Saint Baile 5,6, peut-estre\*le mot grec qui fignifie substance, '& ils promettoient ep. 172. p. 168. e. · doin. de se réunir avec ceux de S. Melece, s'ils vouloient le recevoir,

[ & reconneittre Paulin pour Everque . ]

Ils parlerent de cet accord au Comte Terence alors engagé «P-349-P-344-C. dans le maniement des affaires de l'Etat, b voulant apparemment # P. 1466. l'en faire arbitre; & ils firent fi bien e qu'ils engagerent ce feigneur e ep. 272, p. 268. à appuyer leur parti. Comme c'estoit une personne tres importan- cte, Saint Bafile luy écrivit promtement[ la lettre 349, ] pour le de-

tromper des impressions qu'on luy avoit données.

'Ily appelle ceux de Paulin ses freres & les domestiques de la ep.349 P.144.4. foy, avec lesquels il veut conserver la charité, & qu'il souhaire estre dignes des eloges que les Occidentaux leur donnoient : mais il declare qu'il ne peut point se separer de S.Melece, ni confencir à l'établissement d'une seule hypostase; ce qu'il considere P-345-346 comme tres dangereux à cause des heretiques, & parcequ'il n'y avoir que la diffinction des hypostases qui pust exclure le Sabellianisme; Que pour l'accord il estoit de la pieté du Comte d'en P146.c. laisser la conduite aux Prelats que Dieu avoit établis les colonnes & l'affermissement de la verité & de l'Eglise, & pour lesquels on devoit avoir d'autant plus de respect, que les ennemis de Dieu les avoient releguez plus loin, [ par où il paroistentendre S.Melece mefine & S.Eufebe de Samofates. ] 'Cette lettre eft Leont.in N &. citée par Leonce de Byzance. S Basile donna en mesme temps & Bp. 971. c. avis de ceci à S. Melece par la lettre 272. [ Il peut paroiftre affez vraifemblable que cette lettre appor-

Vies Apol- tée de Rome à Paulin, "est celle que Damase luy écrivit vers ce linatifies! mesme temps par Vital", qui s'estant separé avec beaucoup de personnes, de S. Melece dont il estoit Prestre, & voulant s'unir de communion avec l'Eglise Romaine, s'en alla à Rome où il presenta une consession de soy, parcequ'on l'accusoit de suivre les erreurs d'Apollinaire. Le Pape approuva sa consession, & le renvoya neanmoins à Paulin pour conclure fa réunion. Il est aifé de croire que dans cette lettre il confirmoir l'autorité de Paulin, choquoit ou ouvertement ou indirectement celle de S. Melece, comme il fit dans celle qu'il écrivit auffi quelque temps aprés fur le mesme sujer à Paulin , qu'il y parloit de Vital avec

eloge, & qu'il y inferoit sa posession en l'approuvant, & en vou-Nert 74 lant qu'on receust dans l'Eglise ceux qui la figneroient ". ] On se declara encore depuis plus ouvertement à Rome contre ep. 322. P. 314.6. Saint Melece, & on le mit avec S. Eufebe de Samofates au nombre

des Ariens, comme nous verrons dans la fuite.

### ARTICLE CXIV.

Dorothée revient d'Occident avec quelques lettres : Valentinien I. écrit pour les Catboliques d'Orient .

E Prestre Dorothée que les Orientaux avoient envoyé l'année precedente en Occident, revint en Orient dés cette année, comme nous croyons, accompagné de Sanctiffime: 1 Bifep. 10. P. 53. '& ayant trouvé S. Eufebef dans la Thrace Javant que de venir à Cefarée, il l'informa de toutes choses & luy montra ce qu'il ap-4P.74-P.126.b. portoit de l'Occident . 'Il y avoit entre autres choses une lettre

où il semble que les Occidentaux parloient de Paulin . & tafchoient de justifier le defaut de son entrée.

'Dans la collection d'Holftenius nous avons divers fragmens Col.r.t. z. p. 164-176. detachez, comme faisant partie d'une lettre du Concile de Rome F:72. fous Damafe, envoyée aux Orientaux'll y est dit en un endroit que le Prestre Dorothée ne cessoit point de leur representer vivement l'état & l'affliction où ils estoient, & qu'il estoit aussi

témoin que de leur part ils faisoient tous les efforts possibles pour Bafep.74-p.133 les affifter: [Ce qui revient à ce que Saint Bafile dit, ] qu'il connoissoit par la lettre des Occidentaux, qu'ils estoient tous prests à remedier aux maux de l'Orient dés qu'ils en auroient trouvé Colat, s. p.174. l'occasion. En un autre endroit de ces fragmens, ils disent que si

leur fervice n'estoit pas capable de leur apporter aucun soulagement, ils avoient neanmoins quelque fujet de se consoler, en voyant qu'ils estoient tous unis dans une mesme foy , & qu'ils avoient pour leurs freres toute la follicitude que les membresdoivent avoir les uns pour les autres. 'Le mot de substance y est

P.169.973. Balep. 349.p. employé par deux fois & c'est peut-estre à cet endroit que Saint 345.0. Bafile fait allusion. l'Tous ces fragmens pe sont que pour prouver que le S. Esprit

p 719 d.

180,180.

est veritablement un seul Dieu avec le Pere & le Fils; & que J.C. en s'incarpant a pris l'homme tout entier hormis le peché. Ils ne nomment pas neanmoins Apollinaire qui combatoit cette Thornes, e. derniere verité . ] 'La confession de foy dressée vers ce mesme temps,ou un peu aprés par le Concile de Rome, a & envoyée par Damafe à Paulin d'Antioche, fait la mefme chofe, [& il femble que jusques ici , l'Eglise n'avoit encore rien ordonné contre la personne d'Apollinaire, ni d'aucun de ses sectateurs.

[Quoique le voyage de Dorothée semble avoir eu peude suc-

L'an de J C. 175, de Saint cés, il peut neanmoins avoir esté cause avec le zele de Saint V. les Ariens Ambroife, de ce qui arriva cette année, "comme nous croyons.] Car les Evesques d'Illyrie s'estant assemblez firent divers de Thort.Lac.z.

crets contre les Ariens & les Macedoniens, & les envoyerent en \$,7667-671. Asie & en Phrygie par le Prestre Elpide, qui avoit ordre d'y prescher partout la consubstantialité des trois personnes . Il estoit mesme appuyé de l'autorité de Valentinien I, qui adressa en mesme temps une loy aux Evesques des mesmes provinces. pour défendre & en son nom & au nom de Valens son frere qui n'osoit pas le dedire, de faire aucune persecution aux Catholiques, dont il vouloit que la doctrine se preschast partout. [ Ce rescrit auroit pu donner la paix aux Eglises d'Orient, si Dieu qui vouloit qu'elles fouffrissent encore quelques années, n'eust olté Valentinien du monde le 17 de novembre en cette année mesme. De sorte qu'on ne voit point que son rescrit ait eu aucun effet, ni mesme qu'Elpide soit venu en Orient s'acquiter de sa commission. Et nous allors voir la persecution s'augmenter encore à la fin de cette année, bien loin de diminuer ou de s'éteindre. ]

#### 

#### ARTICLE

Demofibene perfecute les Catholiques & S.Gresoire de Nysse:Conciliabule d' Ancyre. S. Bafile écrit à ceux de Calcide & de Berée.

[SI SBafile avoit eu quelques afflictions dans le cours de cette année, la fin acheva de le combler de douleur.] Le Vicaire Bafer 164, p. [ du Preset du Pretoire ] fut le premier & le plus grand de ses sés, de, maux. 'Il s'appelloit Demosthene; [ & ainsi ce pouvoit bien estre ep. 35, p. 178, b. celui qui estoit intendant de la cuisine de Valens en 371. & que le Saint avoit raillé en presence de l'Empereur. ] Il estoit Chré. c. tien & habile dans le droit civil . Il avoit apparemment quelques bonnes qualitez exterieures, 'mais il estoit ami des hereti- ep. 164 p. 162 c. ques & encore plus ennemi des Catholiques. 'C'eltoit veritable. 49-405, P.431. ment un ange de satan, que Dieu avoit donné aux Catholiques pour les exercer & les purifier de leurs pechez, qui leur suscitoit une persecution tres violente, & défendoit l'heresse, mesme par l'effusion du sang.

'Le Saint n'ole pas dire neanmoins qu'il fust heretique, par- ep 164 p. 62.6. cequ'apparemment il ignoroit fort toutes les choses de la foy, & ne prenoit nullement la peine de s'en instruire ; au moins on le voyoit jour & nuit occupé de corps & d'esprit à toute autre

L'an de I.C. chofe [& il y a apparence que c'est luy mesme] qu'il appelle autre 375 des cp 395-P 405. part une groffe beste bien chamue. [ Nous avons vu "fur l'histoire V.les Ariene des Ariens le particulier de ce qu'il fit contre les Catholiques . & 1130. nous n'en marquerons ici que ce qui regarde Eustathe & Saint Bafile. ]

'Il fit affembler au milieu de l'hiver à Ancyre un Conciliabule 4 163. d'Ariens, où Eustathe se trouva, & il communiqua avec eux dans des maisons particulieres, ou parcequ'il n'osoit encore le faire publiquement dans l'Eglife, ou parcequ'ils ne le jugeoient pas encore digne de cette grace : ce qui paroist le plus veritable.

p.161.2/cp.158. Demothene envoya en melme temps arrefter S. Gregoire de 285-P351-377. Nysse sous pretexte de quelque argent dont on luy demandoit conte . Il se sauva & sut obligé de demeurer caché . Saint Basile écrivit pour luv à Demosthene avec les autres Evesques de la province, & en particulier à Abyrce homme de qualité & fon ami. 'S. Amphiloque ayant envoyé en ce temps la à S. Bafile des

lampes & "des dragées pour present de la memoire \* de l'Incarnation du Sauveur, S Bafile en le remerciant luy mande que fon \*\* manufage. frere avoit esté obligé de s'enfuir. [ Ainsi cela arriva à la fin de l'an 375, fi l'en faisoit alors une feste particuliere de la naissance de J.C. le 25 de decembre ou au commencement de 376, si on la

joignoit avec celle de l'Epiphanie le 6 de janvier. ] P.431.4. Le Saint prie S. Amphiloque par cette lettre de le venir voir pendant qu'il estoit encore sur la terre ; & il luy dit qu'il ne pouvoit plus casser ses dragées, parceque ses dents estoient toutes pourries de maladie & de vieillesse. [ Il ne pouvoit neanmoins avoir au plus que 46 ou 47 ans. ] 'Il répondit par un memoire feparé,à quelques questions que S.Amphiloque luy faisoit encore. [ Il faut peut-estre raporter à ce temps-ci la lettre à ceux de Cal-

epagr.patt.c. eide en Syrie,] puisqu'elle est écrite en un tems où Saint Basile avoit des tribulations perpetuelles à fouffrir, & où l'embrafement qui avoit consumé la plus grande partie de l'Orient, comp.188.189. mençoit auffi à attaquer la Cappadoce. S. Bafile dans cette lettre se rejotit de la constance avec laquelle les Fideles de Calcide avoient repoussé les heretiques , & de l'union qu'ils gardoient entre eux, les exhortant à demeurer toujours fermes dans ces deux vertus. Il les assure que leur courage anime tous les autres ep.258,b,c. Fideles,'& que la lettre qu'ils luy avoient écrite luy est une grande

289-291,

confolation dans ses peines. p.198,299.p. 'Les deux lettres suivantes sont adressées l'une aux Fideles , &c 2. enedat eig to nener un' aufein & mg (lege Enu) il ficontar.

l'autre

L'an de J.C. 1:5,00 Saint l'autre au Clergé de Berée[prés de Calcide, ]& contiennent à peu prés les mesmes choses, Car ceux de Berée luy avoient aussi écrit fur la persecution qu'ils souffroient des Ariens , '& luy avoient pago.c. mesme deputé Acace alors Prestre [& depuis tres celebre Evesque de Berée J'Theodote estoit versce temps là Evesque de cet- ep. 310.p. 101. te Eglife, car nous avons un compliment d'amitié que S'Basile luy écrit, & il en témoigne beaucoup d'estime [c'estoit apparemment avant ce temps ci, puisqu'il n'y parle point dutout de persecu-tion.] Il y a deux Theodotes entre les Evesques d'Orient, qui en 69-9,10 lb. écrivent aux Occidentaux en l'an 372.

#### THE ANGEST STREET, SEE STREET, ARTICLE CXVL

Demofibene vient à Cesarée : Les Ariens veulent tenir un Concile pour deposer S. Bafile .

L'AN DE JESUS CHRIST 376. DE S. BASILE 6,7.

A PRES que Demosthene eut obligé S. Gregoire de Nysse Basep 364 p. de se retirer, par l'ordre qu'il avoit donné qu'on le luy amenast prisonnier, il s'arresta quelque temps à regler les affaires de la milice, & puisil s'en vint à Cefarée, où pour fatisfaire l'envie & la colere dont il estoit animé contre les Orthodoxes,il assujettit d'une parole tous les ministres sacrez de cette Eglise aux charges & aux fonctions curiales, [contre les privileges accordez aux Clercs par les Empereurs Chrétiens. Ce fut peut estre sur ce sujet que IS Basile écrivit à Modeste Preset du Pretoire la lettre dont ep. 279. P 272. nous avons parléautrepart; pour le prier de faire jouir ses Ecclefiastiques des immunitez dont ils avoient joui jusques alors. & dont on les vouloit priver sous pretexte de ses ordres.

'De Cesarée Demosthene s'en alla à Sebaste, où il passa plu- ep 264 p. 253 20 fieurs jours à examiner tous les Ecclesiastiques de cette ville. pour separer ceux qui communiquoient avec S. Basile, de ceux qui s'attachoient à Eustathe; & traitant ceux-ci avec les plus grands honneurs, il condannoit les autres aux charges & aux affuvertissemens du Conseil de ville. Il tint ensuite un nouveau Conciliabule d'Ariensa Nysse, soù on ne sçair pas ce qu'ils firent. J'Ils 4 en partoient déja pour aller à Sebaste se joindre de communion à Eustathe, lorsque S. Basile écrivit la lettre 264 à Saint Eusebe, où il raconte particulierement la persecution que le Vicaire l'Demosthene faifoit alors à l'Eglise.

Il dit qu'il avoit eu dessein de saire un journal de ce qui luy pasad. Hift, Eccl. Tom. IX.

L'an de I.C. arrivoit, pour ne pas laisser perdre la memoire du grand nombre 376, de Saint de tant d'evenemens extraordinaires, si la foule de tant de malheurs n'eust accablé son esprit: 'Ce qu'il dit en partie pour s'excu-

fer de ce qu'il écrivoit rarement à cet ami, quoiqu'il en rejette la principale cause sur la difficulté de faire tenir ses lettres En effet , il luy en avoit écrit deux qui estoient demeurées, parceque le Vicaire de Thrace, & un garde des threfors qui estoient à Philippople[en Thrace, jà qui il les vouloit donner, effoient partis de Cefarée fans qu'on le fçeust. Il estoit à la visite de son diocese

lorsque le premier passa par la ville.

Il n'ose mander à S. Eusebe l'état de sa santé depeur de l'affliger. Maisil luy dit qu'on parloit alors d'affembler un Concile où les Ariens le vouloient faire mander pour l'obliger de communiquer avec eux, ou le traiter selon leur coutume, c'est à dire le deposer luy donner un successeur, & le faire bannir. Je ne sçay si ce ne seroit point Jle Concile dont S. Gregoire de Nazianze écrit au [General] Victor. On parle encore, dit-il, de Concile & de com- " bat; & cela au milieu des ennemis qui observent avec grand soin " tout ce qui nous regarde. Preslez donc la main à l'Eglise, dont " vous n'estes pas une des moindres parties, & ne souffrez pas que " tous foient confumez par l'embrasement qui la devore, sans faire " tout ce que vous pourrez pour l'éteindre. Agissez, faites agir les " autres, & souvenez vous que le bon état de chaque membre de- " pend de celui du corps[Nous ne trouvons point qu'on ait davanta. "

Bifepas p 411,C

Naz.ep. 33 P. \$63.a.b.

b.c.

tage parlé de ce Concile.] S Bafile écrit encore l'epiftre 405 à S.Amphiloque, fur la persecution [ de Demosthene,] en le priant de suy faire souvent sa. voir de ses nouvelles, & d'envoyer quelqu'un pour luy porter le livre qu'il avoit fait sur le Saint Esprit, Jafin qu'aprés avoir eu son approbation, il puft estre communiqué à d'autres.

ep.10.p.53.d.

Peu de temps aprés, S. Bafile eut la douleur d'apprendre que les Ariensavoient intrusà Nysse un miserable usurpateur, en la place de Saint Gregoire son frere qu'ils avoient chassé.

#### ಕ್ಷೇರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಿ ARTICLE CXVII.

Eustathe recherche ouvertement la communion des Ariens.

Bafep. 164.p. Es Prelats du synode de Nysse se transporterent, comme nous avons dit à Sebaste C'estoit pour s'unir avec Eustathe [qui faisoit toujours de nouvelles chutes dans le precipice où il

L'an de J.C. 376,4e Saint Balila 6,7. s'estoit engagé,& montroit bien par la conduite qu'il ne s'estoit separé de S. Basile que pour complaire aux heretiques & abandonner la fov de l'Eglife. I Car au lieu qu'il avoit autrefuis ren- ep 72 p. 18 a.b. versé les autels de Basilide Evesque [Arien] de Gangres en Paphlagonie.& en avoit fait dreffer de nouveaux pour facrifier, il fe rendoit alors suppliant du mesme Basilide, afin qu'il le receust dans sa communion . Il avoit traité ceux d'Amasée comme des

heretiques, des excommuniez, & des ennemis; & il faifoit alors tout fon possible pour estre uni avec eux.

'Mais il ne pouvoit mieux faire voir que l'unique regle de son \*p.\$2.p.\$300 d. amitié estoit son interest & la satisfaction de ses passions, qu'en 1.3. ce qu'aprés avoir horriblement declamé en l'an 360, contre 500 Evelques qui l'avoient depolé, 'particulierement contre Evippe ep.72.p.118.b. l'un d'entre eux , 'comme contre des heretiques aqu'on ne pou- ex.73.p 120.e. voit pas feulement appeller Evelques, il ne laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes and amin de laiffa pas en cetemps (1973, 1100, ci de sallier avec cour melmes avec cour me ci de s'allier avec ceux mesmes qu'il avoit dechirez si injurieuse-

ment, quoique bien loin d'avoir fait aucune retractation de leurs ep 72 p. 118 de erreurs, 'ils persecutassent encore les Catholiques sous le nom ep. \$1-7-153.6d'Homoousiastes, '& de reconnoistre pour Evesques œux qui b.c.

avoient esté ordonnez par eux, & en particulier par Evippe, d'em en 118,6, braffer comme orthodoxesceux qui suivoient tous leurs sentimens, & de se lier d'amitié avec les enfans & la posterité d'Evippe, «p. \$1 p. 153 d.«.

[c'est à dire ceux qui avoient esté ses disciples & faits Evesques par luy,]'comme Anyse, qui d'ailleurs estoient tous des miserables. ep.10. p. 13.6.

Il ne se contenta pas d'avoir communiqué avec eux à Ancyre ep. 81.p. 13.15. dans des maifons particulières, ainsi que nous avons dit, \* mais il 4 h dans des maifons particulières, ainti que nous avons dit, hais u ... ensapris de leur envoya une deputation folennelle julque dans la Galacie, ensapris de ensapris de pour les inviter de venir à Sebaste. Ces Ariens y allerent donc au ep 164 p. 163. fortir de Nysse. & furent conduits dans tout le diocese comme ep 25 p. 1 28.b. des Saints & des Everques de la merme communion 'par les plus ep.72. p. 11 t. e.d. considerables & les plus intimes du Clergé d'Eustathe, qui leur faisoient rendre tous les devoirs & tous les honneurs dus à des Everques. Ils furent receus magnifiquement dans la ville : ils tinrent publiquement & hautement l'assemblée: 'on leur confia le dep. \$1.7.153.4 peuple: on leur ceda l'autel & l'Eglise. Ils facrifierent sur l'autel, fep. \$5.7.158.b. ils distribuerent de leur pain à tout le peuple, ils furent reverez comme Evelques par le Clergé, &[ leurs predications ] furent ep. 82.0 153.0. comme un malheureux levain d'heresie capable de corrompre toute cette Eglise.

Enfin Eustathe s'unit à eux [de toutes les manieres possibles, ] e. afin qu'ils le favorifassent & luy obtinssent d'estre rétabli en son ep.71 p118.60 252 SAINT BASILE. L'an de J. C. evesché . & d'en jouir avec une liberté entière , [en le faissant re. 375,65aint le faissant re. 386,65aint le faissant re.

cencile (section) and recommended in the confiderables de Ariers qui l'avoient depoté à Confiantionele, & faifant lever cette de «7.12,433» to pfoinc. Et enamonts in le put obtenit de cux mefines à qui l'avoient depoté à Confiantionele, & faifant lever cette de l'experiment comme Exefue dans leur communion, parcequits craignoinel (le nombre & la qualité de ceux qui s'opposiont à lux feut-eftre parcqui Eurosius & les aurures principsux. Ariers ne vouloient point

d'union avec ceux qu'ils avoient depofez.]

49,73,9318,4

Cette jonction fi fcandaleufe d'Euffathe avec les Ariens, fe fit

\*\*CHE PROCESS IN CREATE A CHEE AND A CHEE AND A CHEE AND A CHEE PROCESS A CHEE, EARLY CHEE AND A CH

ou in figrand exects faifant comorthrequel effoit experiencing, a qui fa parté apparente avoit donné juiques alors toure forte de croyance, Dieu se nouolité peut effe fervir pour lever le fandale & le trouble qu'il avoit caufé dans l'Egille en fe feparant d'avec luy.

[ Euflathe ajouta bientoft aprés un nouveau crime à tous les 1975-1975-2, autres.] 'Car effant allé à Cyzie, il en revint avec une nouvelle 1975-2, forç où fans faire mention de la Confubflantialité il reprenoir fon ancienne conformité de fubflance, de proferoit avec Eunome des blafphemes contre l'Effrit faire.

## 

#### ARTICLE CXVIII.

Mort de Theodote Evefque de Nicople:Fronton fonfuccesseur trabit l'Eglise, & persecute les Catholiques .

Baignate, "HEODOTE Evefque de Nicopie estoit mort quelque sible de perfuadera cette Eglife de recevoir un Evefque de manya paravant, de Viciario Permoshuse) avoit de perfuadera cette Eglife de recevoir un Evefque des mains envisantes estoit de la recevoir un Evefque des mains envisantes estoit de la recevoir un Evefque de mains envisantes estoit de participation de personal de position de la reception de la rec

choifis de Dieu, tres veuerables [ pour leur vertus,] & tres fermes dans la défencé de la vertié, ce qui la fait appeller par Saine Bafile la nourrice de la pieté & la mere de la foy orthodoxe; 'elle rerp.164,p.1652, poulfa genéreusement tous les citoris de ce juge.

'Comme il vit donc qu'elle ne se rendoit pas volontairement , il resolut de l'attaquer avec plus de violence, & ce su un des

L'an de l.C. SAINT BASILE. 253 376 d'essint Edité 67, motifs du voyage qu'y firent les Évelques du fynode de Nysse. Ils promirent de venir à bout de cette affaire, & & de renverser ep 72.p.118.4

avec Eustathe l'Eglise Catholique de Nicople. Ils vinrent en \* ep.164. p.163. effet jusques à Nicopole, mais ils ne purent pas s'acquiter de leur sep pant, d. promeffe. Ceux qui les virent alors, dit Saint Basile, savent com- de

ment ils revintent de là, & quels ils parurent à leur retour.

Le diable trouva neanmoins un autre moyen pour troubler la paix de l'Eglise de Nicople. Fronton Prestre de cette ville, e qui ep.191. p.107 c. avoit servi de témoin lorsqu'Eustathe signa la prosession de soy e ep.78. p.130 d. que Saint Basile luy presenta, sut l'instrument de sa malice. Il ep. 191. p. 2076. avoit paru de la pieté dans ses mœurs, & de la pureté dans sa foy, ep.10.p.51d. iufou à se rendre le désenseur de la verité. Mais on vit alors qu'il ep.191.107. s'estoit couvert d'une fausse apparence de vertu, & qu'il n'avoit e jamais agi par l'efperance des biens eternels. 'Car s'effant vendu à b. l'iniquité par le desir d'une malheureuse gloire, 'il trahit honteu- ep 10, p. 53.d. fement fa foy, '& abandonna l'esperance du bonheur eternel des ep. 192 p. 208 c. justes/Il se joignit aux ennemis de J. C, & receut de leurs mains p. 109 e. profanes le nom d'Evefque pour recompense de sa perfidie. [On dep.10.p53.d. pourroit croire qu'il avoit esté elu par le peuple de Nicople, & que pour se rendre paisible, il avoit receu l'ordination d'Eustathe; neanmoins il n'y en a pas de preuve.

Mais soit qu'il eust esté elu ou seulement sacré par les heretiques. Jil ne put pas mesme jouir de l'honneur temporel qu'il avoit ep. 191. p. 107. h. fi malheureusement acheté. Car il devint aussitost l'aversion ge-ep.10.P.51.2. nerale de l'Armenie, '& la renommée porta en un moment la ep. 191. p 207. b. honte de sa chute dans les provinces d'alentour. Le peuple de Ni ep. 191 P 209. c. cople s'eleva contre luy, '& aima mieux aller adorer en plein ablepagana champ le Dieu du ciel & de la terre avec l'Ange de leur Eglise que de se trouver dans la maison de priere, dont il s'estoit emparé

'avec un ou deux Ecclesiastiques, qui avoient esté assez malheu- ep.151.p.207.e. reux pour le suivre dans sa prevarication.

'Du reste, Dieu luy avoit osté le moyen de faire aucune perse. \*p.191.p.108. cution violente aux Orthodoxes,4& mesme voyant l'horreur & 4 P. 109.e. le soulevement du peuple contre luy, il promit pour se l'attirer, de ne se point separer de la foy orthodoxe. Quelques uns furent de ebranlez par cet artifice, '& quelques Ecclefiaftiques en écrivi. P.201.A.b. rent à Saint Bafile par le Prestre Theodose, duquel ce Saint sut bien aise d'apprendre la verité de toutes choses, que la renommée publioit fort diversement. Il les exhorta en leur répondant, paot 109. à fouffrir fans impatience leur perfecution qui n'estoit pas encore fort rude, '& à ne le point fier dutout aux paroles trompeuses de passede.

L'an de J.C.

Fronton, 18/00 ne pouvoir aucunement reconnoilitre, quelque p<sup>16</sup> délaisas, protelaisan qui l'apit faire. « Que coux qu'il autoir ordonne s'abités so, devoient pas pretendre d'eltre jenuis recrue par l'Egifé au nomcesse 1990, brede Gerse; ce qui fix crié dans le VIII. Concile II faite au nomlaisant par l'apit de la companya de la companya de la companya. a de la companya del la companya de la companya del companya del companya de la companya del c

particuliers.]

•p.191.P.207. "Il receut vers le mesme temps une lettre des Prestres de cette Egssic, qui luy témoignoient leur douleur de ce qui estoit arrivé, Il les consola par sa réponse, & leur sit esperer une promte fin de tous leurs maux.

[Il donne roujours cette affurance dans toutes les lettres qu'il écrit à cette Eglié: « & neanmoins avant que de verifier fa promelle, Diesa la luifla tomber dans une periecution bien plus viorevise s'este que la premiere. ) Les louss s'eleverent coxtre curs, & le tercupear fur diffipé. Les Ecclefathiques fronten contraints de s'enfuir, les maifons furen pilles, la ville défertée, tous le pays ruisé, & les corps melmes eprouverent ce que les coups & les mauvais

traitemens ont de plus insupportable.

63.00. Chanicz de leur pays par les Huns JII cerruir encore une autre lettre aux Nicopolicaism fur le mefine (fuet, où il les exhorte de ne point ceffer de prier, & de faire voir dans leurs actions l'exemple de ce qu'ils preschoient par leurs paroles: [ ce qui marque qu'il érrivoit à des Ecclesafiques ]

क्ष

# ARTICLE CXIX

Euphrone est transferé de l'Eglise de Colonie à celle de Nicople.

[NOUS ne pouvous pas affurer fi cette perfecution violente
de l'Eglife de Nicople preceda ou fuivir l'election d'Euphrone, laquelle fut un effet tout particulier de la providence
Norz 7, divine.] Car Pemene Evefque de Statles, jinfpiré de Dieu, effant Nafapais, pa

venu pour feccurir cettre Egliédans l'Affiction où elle gemilloir, unabédigation en trouva pas de meilleur moyen pour la consoler, que de luy donner pour Evelque Euprhone qui gouvernoir alors l'Eglife de Colonie, petite ville d'ans l'extremité de l'Armenie, f difference «sessississes de celle de Cappadoce dont Boffore effoit alors Evelque.)

(47-19-2-14)

Cer Euphrone elloit de Nicople, 80 tres digge de fucoder à 2. Theodore, 76 aux autres grands Everigues qui aveire treu le k-pap parant. mefine finge. 4 Nous avois une lettre que S. Bafile luy adrefia, «46-314-304 letrojul feloit encore à Colonie, pour érecuter de ce qu'il luy écrivoit rarement, dautant que Colonie effant eloignée des grands chemins, il trouvoir peut de periones qui y allaifent. Il luy demande aufil fes prietes pour le tétabiliferment des Confelleurs

Si Pemene avoit fait admirer sa sagesse en donnant le conseil si ep.193.p.a10 c. salutaire de transferer Euphrone à Colonie, il ne fit pas moins paroiftre son courage à en presser l'execution : depeur qu'un trop long retardement ne ralentist l'ardeur des Fideles qui la demandoient, & ne donnast aux heretiques le temps de l'empescher par leurs artifices. Cette translation le fit donc par l'avis commun des ep. 194. p. 131. 4 Evelques, fuivi \* par le confentement unanime des magiltrats . ep.100 p.180.b [Elle effoit en apparence contre l'ordre des Canons:] Mais lotf- repagn paro. qu'un dessein de cette nature est formé, comme il l'estoit en cette benigapante rencontre, par des personnes spirituelles, qui n'agissent par au- 1, le cune confideration humaine, qui ne regardent point leur interest propre, & qui n'ont pour but que de suivre la volonté de Dien, il est clair que c'est le Seigneur qui conduit leurs cœurs & leurs pensées, & lorsque le peuple suit d'un commun consentement l'avis que des Saints ont propolé, on ne peut douter que cet avis ne vienne de J.C mesme, qui a repandu son sang pour son Eglise.

D'ailleurs cette dispense essoit jugée tres necessaire pour le epage. pata.e. temps, & utile non seulement à l'Eglise de Nicople, mais à celle mesme de Colonie, qui n'eust pas pu se maintenir contre les he-

L'an de IC. retiques, s'ils se fussent rendus maistres de la metropole. 'Cest 316,465ain pourquoi S. Basile ne craint point d'assurer que les Evesques n'avoient esté conduits encela que par l'Esprit de Dieu, & non par

aucune consideration humaine & terrestre: '& il v contribua hiv mesme autant qu'il put, en écrivant aux magistrats de Nicople pour les prier de faire agréer & confirmer par tout le peuple de la ville & de la campagne, ce que les Prelats avoient fait, afin que leur union les rendist invincibles à tous les efforts de leurs enne.

mis, & leur oftast mesme la hardiesse & la volonté de les attaquer. Ceux de Colonie s'opposoient seuls à ce bien, & ne pouvoient #0.100 1 61 W 279.181. fouffrir qu'on leur enlevast un faint pasteur qu'ils cherissoient, & leur douleur les porta jusqu'à menacer qu'ils se donneroient aux

ennemis de l'Eglise. Les magistrats de la villes & les Ecclesiastiques] en écrivirent à Saint Basile, qui loua le zele qu'ils avoient pour leur pasteur, pourvu qu'il n'allast pas jusqu'à l'excés, & qu'il ne s'opposaît pas à la disposition que les Prelats avoient esté contraints de faire par la volonté de Dieu, & pour le bien public de la province. Il leur promet mesme qu'Euphrone ne les abandonnera pas pour cela, & qu'il prendra foin de leur Eglife, auffibien que de celle de Nicople [par où il montroit encore que la charité est audessus de tous les Canons, qu'elle observe en effet en les violant en apparence, & que la loy fouveraine de l'Eglife est l'utilité des peuples.]

'Il loue en particulier ces magistrats de ce que l'occupation des ep.190 p.179,C. choses temporelles ne les empeschoit pas de prendre le mesme interest aux affaires de l'Eglise, qu'à celles qui leur estoient les plus 292-passas, importantes Il térnoigne au contraire aux Ecclesiastiques beau-

coup de douleur de ce qu'ils s'estoient emportez jusqu'à dire depago pato, qu'ils se separeroient de l'Église, '& il fait esperer aux uns & aux autres qu'il les ira voir, s'il le peut, pour regler entierement les

affaires de leur Eglise. ep.193.2110.

Le Clergé de Nicople luy écrivit auffi, tant sur l'election d'Euphrone, que fur l'opposition de ceux de Colonie. Il se rejouit du premier, & pour l'autre il les prie de ne pas trouver mauvais le zele de ceux de Colonie, & de prendre garde à ne les pas aigrir, de peur que s'ils se voyoient meprisez, la douleur & le depit ne les portaît à quelque extremité que le malheur du temps pouvoit rendre de consequence . Il parle des lettres qu'il leur a écrites. Il temoigne auffi avoir deffein d'aller à Nicople.

ART CXX.

279.181.

L'an de J G 176,de Sain: Baule 6,7.

# ARTICLE CXX.

Le livre du Saint Esprit approuvé par divers Evesques: Plaintes de Saint Bafile contre Damafe.

E fut apparemment aussi tost aprés ce qui estoit arrivé à Bassep. 395.p. Nysse, que S Basile écrivit les lettres 10 & 395 La derniere 4064 h. est adressée à Saint Amphiloque, à qui il écrivoit assez rarement, faute de personnes qui portassent ses lettres, quoiqu'il n'eust point de plus grande joie que d'entretenir un ami dont le principal foin effoit d'apprendre de ses nouvelles, & à qui il eust voulu faire dans ses lettres un journal de toute sa vie. Il luy parle d'une be affaire d'Elpide porteur de sa lettre.'ll ajoute qu'il l'affuroit que 4. ses ennemis machinoient quelque chose à la Cour contre luy; (cequi regarde apparemment le Concile où on le vouloit man- ep. 161 p. 1614. der,) 'mais qu'il esperoit que Dieu dissiperoit tous leurs desseins. 49-395 P-406-A. "Il le presse de le venir voir, & luy parle du livre du Saint Esprit " 0|407.4, qu'il ne luy avoit pas encore envoyé, parcequ'on luy avoit dit

er essure 's qu'il le vouloit avoir écrit fur du parchemin.

794445. 'Il ne vouloit pas montrer cet ouvrage à d'autres qu'aprés qu'il ep 405-p.411 é. auroit esté approuvé par Saint Amphiloque. Ce n'est donc qu'aprés ce temps-ci qu'il faut mettre ce que nous apprenons du Con-

cile de Calcedoine, ) qu'il avoit voulu avoir la fignature de ses Conct. e.p. 1:46. worthane confreres, pour autorifer la doctrine pure & exacte qu'il "avoit be établie sur le Saint Esprits Cela se fit sans doute dans un Concile

de la Cappadoce J & fon ouvrage receut encore une illustre ap. Cotel g. t.s. p. s. Amprobation du Concile des Evelques de Lycaonie. 'Il écrivit son epittre 10 à S. Eusebe, selon le titre grec. & comme Bir 170. \$ 10.

elle est citée par Baronius & par Blondel, & c'est ce qui paroist affez par la lettre mesme. Car elle fut écrite à l'occasion de Saint Basep 10 p. 51-Antioque neveu de Saint Eusebe, Jqui venoit de Syrie pour l'aller 4 trouver. Outre ce qu'il luy mande touchant les affaires de fon frere de Doares & de Fronton, 'il dit qu'Antioque luy deduira "

V. les Ariensmieux les autres affaires de Syrie, [ où l'on persecutoit alors les f 131. folitaires.)

Nous y apprenons que le Saint avoit dessein de renvoyer Do- 4rothée en Occident, [d'où il estoit revenu l'année precedente ] & il demande à S' Eusebe quelles lettres on l 14 pourroit donner à porter, '&c ce qu'il falloit accorder aux deman les des Occiden. P54 4. taux, desquels il parle avec beaucoup de chalcur.

H.A. Eccl. Tom. IX.

En verité, dit il, juserois volontiers de cette parole de Dio. Basile 6.7. mede : Cessez de le prier , c'est un homme superbe . Certaine. ment plus on flate ces esprits altiers, plus ils deviennent insolens. Si Dieu nous est propice, quel autre soutien nons est necessaire? Si sa colere demeure [appelantie sur nous,] quel secours pouvons nous attendre du faste & de la fierté des Occidentaux ? Ils ne connoillent pas la verité, & ne veulent pas s'abailler jusques à l'apprendre. Prevenus de leurs fausses opinions, ils se conduisent maintenant comme ils ont fait autrefois à l'égard de Marcel. Four l'Eglife Romaine n'a jumais voulu condanner. I 'Ils diffutent contre ceux qui leur annoncent la verité; & fortifient de leur costé l'heresie. Pour moy j'avois dessein d'écrire à leur coriphée une lettre particuliere qui ne fust point au nom des autres Evelques, & de ne luy parler des affaires ecclesiastiques que par enigmes. Ils ne comprennent pas la verité de ce qui nous regarde, & ne prennent pas les moyens de s'en instruire, le voulois done luy marquer en general qu'il ne faut point insulter à ceux qui sont déja dans l'accablement de l'affliction & de l'humiliation, & qu'il ne doit pas croire que l'eminence de sa dignité luy foit un juste sujet d'elevement & d'orgueil, puisque c'est un peché

qui seul est capable de nous rendre ennemis de Dieu. [La perte des lettres écrites de part & d'autre, fait que nous ne pouvons pas dire avec affurance quel effoit le fujet du mecontentement de Saint Basile. Ce qui nous en reste ne nous peut faire juger autre chose, finon que Saint Basile, qui comme tout l'Orient & toute l'Eglise aujourd'hui avoit un respect extraordinaire pour la vertu de S Melece, ne ponvoit souffrir que Rome le regardast comme un prevaricateur des Canons, un usurpateur, un schismatique, mesme un heretique, comme nous verrons dans la fuite, ni qu'elle traitast encore S. Eusebe d'Arien . luy à qui Dieu a accordé la grace du marryre. Cela envelopoit tous les Catholiques de l'Orient qui communiquoient avec ces deux Saints & non pas avec Paulin que Rome supportoit ouvertement. Et cette division ne pouvoit estre que tres fascheuse pour les Orthodoxes opprimez par la puissance de Valens. D'ailleurs plusieurs personnes qui pouvoient connoistre les veritables sentimens de Vital, pouvoient avoir esté scandalizez de ce que Damase l'avoit affez bien receu, & avoit approuvé sa confession de soy, de quoy il ne saut pas douter que les Apollina-Bar, 372, \$16, rifles n'aient tiré avantage. ] Baronius croit que ce que dit le Saint, que les Occidentaux établissoient eux mesmes l'heresse, se

376, de Saint Baille 6,7, raporte à ce qu'ils ne vouloient qu'une hypostase, ce que Saint Basile soûtenoit favoriser le Sabellianisme, & oster à l'Eglise le moyen de se désendre contre les Ariens.

[Nous ne savons point si S. Basile écrivit à Damase de la maniere dont il avoit eu le dessein. Que si Dorothée n'est allé à

Rome que l'année suivante, comme il est assez probable, vu que celle-ci estoit sans doute avancée Iorsque Saint Basile doutoit encore s'il I'y envoieroit, & qu'il attendoit réponse de Thrace fur la maniere dont il écriroit, il y a apparence qu'il changea de dessein, & qu'au lieu d'écrire au Pape seul, il écrivit en general aux Occidentaux la lettre 741

### ARTICLE CXXL

Voyages de Sanctissime: Persecution des solitaires de Syrie: S. Basile écrit à S. Barfe d' Edeffe .

L mande encore à S. Eufebe que Sanctiffime parcouroit alors Ballep. 10. P 54 l'Orient avec beaucoup de zele, & demandoit à toutes les 4 personnes considerables, des lettres & des signatures avant que de s'en retourner en Occident. [Nous avons vu qu'il avoit déia fait à peu prés la mesme chose en l'an 373; ] & il semble qu'il eust ep. 50 p. 58.a. aussi alors desiein de passer en Occident avec le Prestre Dorothée [De forte qu'il peut bien avoir executé ce dessein en 374, & estre aussi revenu avec Dorothée en 375. La maniere donc S. Basile parle de luy en ce temps-ci, pourroit porter à y mettre les lettres de recommandation qu'il luy donna pour divers Evesques de l'Orient: mais il y paroift plus fatisfait des Occidentaux qu'il ne l'estoit aprés le retour de Dorothée. C'est ce qui nous a obligé à mettre ces lettres vers le commencement de l'an 373,&c à ne referver pour cette année que la 200] à Acace, & à d'autres folitaires, 'où il ne dit rien des Occidentaux. Cette lettre est con spassageat. fiderable, parcequ'elle nous apprend qu'auffi-toft aprés Pasques ceux qui n'avoient jeûné que pour se nourrir de procés, de querelles, & de combats, estoient allé piller les cellules de ces solitaires & confumer tous leurs travaux par le feu : ce qui les avoit obligez de se retirer en d'autres endroits. 'S. Basile avoit esperé b.c. que sa maison leur serviroit de retraite, qu'il auroit la joie de les embraffer, & de participer à leur couronne par les offices qu'il leur rendroit. Mais ils s'en allerent d'un autre cotté. De sorte e. qu'ayant seu enfin où ils estoient, il prit l'occasion de Sanctissime

SAINT BASILE. L'an de I.G. qui s'en alloit en ces quartiers là pour leur écrire une lettre de Basile 6,7. confolation, & se recommander à leurs prieres.

'Ces folitaires à qui il écrit, estoient les Prestres Acace, Acce. Paul, les Diacres Silvain & Luce, & divers autres qu'il ne nom-

Epi.p. 1. me pas. 'Nous trouvons qu'Acace & Paul Prestres & Abbez des monasteres qui estoient en Syrie vers Berée & Calcide, écrivirent en l'an 375, ou plutoft en 374, à S. Epiphane, pour le prier Bar, 375, \$15. d'écrire contre les heretiques. Baronius croit avec beaucourn

d'apparence, que ce font ceux mesmes à qui écrit S. Basile.Il veut sonl.7.6.28.p. auffi qu'Acace foit le celebre Acace de Berée, 'lequel en effet fut elevé dans la vie folitaire, qu'il pratiqua dés son enfance avec Baf.ep.299.p. beaucoup de perfection . [Nous avons vu ci-dessus que] TEglise 290,0, de Be rée persecutée par les Ariens, avoit envoyé à S. Basile le Prestre Acace; [ & je ne voy rien qui nous empesche de croire que la persecution de cette Eglise & de celle de Calcide arriva

peu de temps devant ou aprés celle des solitaires de Syrie. Ceux d'Egypte fouffrirent encore bien d'autres violences que l'on peut voir dans les hiftoriens. & que S. Jerome place aprés la mort de Valentinien, Jen quoy il a esté suivi par Orose [Ainsi elles appartiennent proprement à cette année, quoique Saint Idat/Sect.14 c. Jerome les mette fur la precedente.] Valentinien n'effant more Ban 175. \$13. que le 17 novembre de l'an 375. "Comme Valens ne perfecuta pas mons, autant qu'on en peut juger, tous les folitaires de fon Empite que ceux d'Egypte (il est difficile de dire à qui s'adresse)

Baf.ep. 303.p. la lettre 303, que S Bafile écrit à des moines tourmentez par les 196,197. Ariens. Il y a de fort belles choses pour la confolation de ceux qui sont persecutez par des Chrétiens, & qui ont contre eux le plus grand nombre.

[Puisque nous avons eu occasion de parler ici de quelques unes des lettres par lesquelles S. Basile a pris part aux souffrances de ceux que les Ariens persecutoient, nous y en ajouterons encore The thinks a une du mefme genre, dont nons ne favons pas l'année ]'S. Barfe P.678. Evefone d'Edeffe, avoit efté banni à Brade fur la cofte de la Phe- V.les Axiens

nicie, & tout le monde y accouroit pour admirer les merveilles 1 119-Baf.ep 317 p. de Dieu dans la vertu & dans les miracles de ce Saint 'S. Bafile 321.d.c. qui avoit pour luy un fort grand refpect, y fust volontiers venu avec les autres: mais il eftoit retenu par la foiblesse de son coross & le soin des Eglises l'aceabloit de telle sorte qu'il n'estoit pas à huy, & n'avoit pas la liberté d'aller visiter ses amis. Il voulut neanmoins fatisfaire autant qu'il pouvoit à fon affection par ses

lettres. 'Ayant donc trouvé l'occasion de Domnin & de quel-

OroCl.7, c. 33.0. 2191,6

L'an de J. C.

376, de Saint Basse 6,7, ques autres qui s'en alloient visiter S Barse, il luy écrivit pour obtenir par ses prieres le bonheur de le voir. Il le prie aussi de demander à Dieu pour luy la force de resister jusqu'au bout aux ennemis de la Croix de J. C, en attendant que Dieu eust rendu la paix à l'Eglife, comme il ne doutoit pas qu'il ne fift, à moins que la persecution presente ne fust le prelude de celle de l'Antechrist. Il paroist que cette lettre ne fut pas renduë : ce qui ep317.7.311.1. donna fuiet à S. Barfe de se plaindre du silence de S. Basile. Ce Saint luy en récrivir une seconde par des personnes de Cesarée qui l'alloient visiter, & luy envoya quelques presens.

> වුම කැරුවක කැරුවක කැරුවක කැරුවක කැරුවක කැරුවක කැරුවක කැරුවක කැරුවක ARTICLE CXXII.

Saint Basile écrit publiquement contre Eustathe.

Es excés qu'Eustathe avoit commis cette année contre l'Eglife, en se joignant ouvertement de communion avec les Ariens, ne souffroient plus que S. Basile dissimulast ses crimes, ni qu'il menageaft sa reputation au depens de la fienne pro-pre.]'Il y avoit trois ans qu'il demeuroit dans le filence [depuis blep 76,0140-0 373.] & qu'il fouffroit sans rien dire qu'on dechirast sa reputa- sep.71 p.110.b. tion par un grand nombre de lettres. 6 Ses ennemis au lieu de 600,79-p.140.c. quitter l'aversion qu'ils avoient conceuë contre luy, & reparer le tort qu'ils luy avoient fait par leurs medifances, s'irritoient de plus en plus contre luy par la longueur du temps, & ne cessoient oint de le diffamer & de le noircir autant qu'ils pouvoient dans l'esprit de tous les Fideles.

Quand il avoit ruiné une de leurs accusations, ils en substi. ep.\$0 p146-147 tuoient aussi-tost une autre, depeur qu'on ne dist qu'ils le haisfoient fans fujet, & aprés l'avoir accufé de tenir qu'il y avoit trois Dieux, ils le traiterent de Sabellien, [ qui estoit l'heresie toute opposée: ] 'puis ils luy firent un crime de ce qu'il admettoit en b.c. Dieu une pluralité d'hypottales, eux qui y admettoient melme p.148 2. une pluralité de substances : à quoy ils ajoutoient comme un p.147.c.d.e. grand fujet de plainte, qu'il ne reconnoissoit en Dieu ou'une bonté, une puissance, une diviniré, & ainsi de tous les autres attributs; ce qui estoit, disoient ils, contre leur coutume. Et en cela ils disoient vray: mais S. Basile n'estoit nullement resolu de prendre leur coutume pour la regle de sa foy, au prejudice de la coutume de l'Eglise autorisée par l'Ecriture, 'quelque crimi- p.1486. nelle que cette coutume pust paroistre à ceux qui accordoient

262 SAINT BASILE. L'an de 1.G. bien le titre de Dieu au Pere & au Fils, mais qui le refusoient au Bulle 637.

S. Efprit.

S. Efp

faitós attribuer fon filence & fa modeltie à l'impuilfance de fe \$75,50-146. del fraite, 'Ainfu leura calomnies fe repandant de toutes parts avec grand bruix, 'comme un torrent imperueux, 'ce Saint qui "\$79,70-519 soul toujours recherché plus que perfonne à fe rodre insoluau monde, fe vojoit conqua de tous les hommes fur la terre & fur la mer, [mais d'ure recommité plus ficheus.] Il avoit la

douleur de le voir tellement odieux, que son nom mesme estoit ep 145.9.33 e en horreur aux gents de bien de il luy estoit difficile de leur saire recevoir les plus justes défenses, tant l'autorité de ses adverfaires avoir prevenu les esprits.

«Passiad "Il crut donc que le temps effoit venu de parler, puisqu'il ny lessad, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120-24, 120

epioprie, d. d. commencement de celle ci. J'il femble y avoir ellé porté par les confeils d'un medecin fon ami nommé Euffathe.

ep759-135-45. Il le fait principalement dans la lettre 73, "qui paroift plu. Note 76, tolt un écrit public fait pour tous les Fideles, qu'une lettre ep.355-9-137- adrelice i une perfonne particuliere. C'eft apparemment celle

432. qu'il marque dans l'epiffre à Genethle Prefire de fes amis, qui uy s'ant écrit fur la lettre d'Euflant-let Dazies, pu'il appear un libelle d'apolfafect de féthiring le Saint luy fuir, ch' à ceux qui production de la finierrie de fa for y. Cé luy manite que ceux qui en defirereient davantage, feroient de faits par une autre lettre coi il fé juiditor plus amplement.

célai difoit davantage toures chofés.

197199999.
11 Circivit crouse en mémeremphá fis Religieux (Celt à dire apparennent à ceux qu'il avoir fondez & gouvernez dans le partie de la Celt de la companya de la companya de la companya de la commandata, mais de la ydemander raifoo de chofés de sodomnateurs, mais de la ydemander raifoo de chofés

dont on l'accusoit, afin qu'ils ne desinassent pas d'entrée au mensonge s'il avoit la vertie de son costé, éc qu'ils le crussent verseure coupable s'il manquoit à se bien justifier. 'Il les extendement coupable s'il manquoit à se bien justifier de son chercher des moyens de nuire à ses conemis, mais à

L'an de J.C.

SAINT BASILE

Basie, 6,7. eviter leurs entretiens,& du reste à demeurer chez eux,comme leur état le demandoit, & à accomplir en repos l'œuvre du Seigneur.

### DEPOSITION OF THE PROPERTY OF ARTICLE CXXIII.

## Diverses lettres sur l'affaire d'Eustathe .

Noir 73. 'S AINT Basile se désend encore dans "la lettre au medecin Bassep. Ba tre sa foy par les ennemis de la divinité du S. Esprit, [c'est à dire par Eustathe de Sebaste, 1& c'est là qu'il désend hautement cet

article de nostre foy.

I'll femble que ce fut auffi contre les calomnies d'Euftathe qu'il prononça la 29º homelie, ] 'où aprés avoir témoigné les re- div.29.p.513grets sensibles de son cœur, de voir que les Chrétiens avoient si peu de foin de conferver le precieux threfor de la paix & de l'union, il fe défend avec beaucoup de force contre ceux qui l'ac. P.536.b. cufoient de croire qu'il y avoit trois Dieux '& foûtient qu'ils ne ele calomnioient que parcequ'il anathematizoit ceux qui mettoient le S. Efprit au nombre des creatures, furquoi il dit ces excellentes paroles: 'Je me reconnois coupable de ce crime, pour P-\$17-2lequel je suis prest d'endurer le seu & les épées des boureaux. " Qu'on me brife les os fur une roue, qu'on me fasse endurer tous

les fupplices, je fouffrirai tout cela avec la mefine affurance & la mesine joie avec laquelle les saints Martyrs, dont les corps reposent dans cette eglise, ont souffert les tourmens qui font maintenant leurs couronnes. Accuse moy done, malheureux que tu es, de ce que je ne conte pas l'Esprit saint parmi les crea-

tures. Mais si tu dis quelque chose de plus tu en rendras conte au fouverain inge.

Il prononça ce discours, comme nous le tirons de ces paroles, s. dans une eglife de Martyrs: 'C'eftoit le jour mefine que l'on ce p 535.3. lebroit leur feste. Il semble qu'il parloit proprement aux Eves- e.d. ques qui s'estoient assemblez pour cette solennité. La fin de ce discours regarde le Fils, & non le S. Esprit, & il est difficile de trouver quel raport elle a avec ce qui precede, ce qui marqueroit peut-estre que c'est un centon 1

'L'Eglife d'Evefe affez proche de Cefarée, qui effoit toujours ep 423.P440 d. demeurée inviolable aux attaques de l'herefie, le fut encore aux sep71.P.117.b. faux bruits qu'Eustathe semoit contre S. Basile, de quoy ce Saint

de dixfept ans depuis le Concile de Constantinople, [ tenu au . Nore 24, commencement de 360, & ainsi en 376, ] mais aprés le mois de septembre. Le VII. Concile cite un endroit de cette lettre.

Saint Bafile ne pretendoit pas arrefter par fes lettres & par ses discours l'impudence de ses calomniateurs . Il s'attendoit au contraire que sa justification irriteroit leur colere, & les porteroit à luy procurer des maux & des perfecutions encore plus grandes & plus fascheuses que les premieres: mais il ne crut pas que cela le dispensast de soutenir sa reputation & de lever le scandale que sa diffamation causoit parmi les Fideles,

ep 82.p.149.2,b,

'L'eclar que le Saint avoit fait contre Eustathe, qu'il avoit autrefois défendu contre tout le monde, furprit ceux qui ne favoient pas la verité de cette affaire, comme il paroift dans Patrophile Evelque d'Eges[en Cilicie.]Ce Prelat estoit assez ami d'Eustathe, [dont S. Basile s'estoit separé. C'est pourquoi Patrophile demeura affez long temps fans écrire à ce Saint Mais enfin soit de son mouvement particulier, soit à la persuasion d'Eustathe J'qui estoit ce semble alors dans la Cilicie, il luy envoya une lettre par le Prestre Stratege, où il témoignoit s'étonner beaucoup de ce qu'il traitoit si fort Eustathe en ennemi, aprés avoir

P. 155.6 # P.149,E.b.

esté si long-temps son ami & son protecteur.

a.b. d. p.155.b.

'Quoique cette lettre fust assez piquante, S. Basile ne laissa pas de la bien recevoir, '& luy rendit raifon de fa conduite fur ce point, comme il se preparoit, dit-il, à la rendre à Dieu mesme dans son jugement. 'Il luy témoigne à la fin qu'il estoit obligé d'user envers Eustathe de la liberté dont Patrophile a usé envers luy.'Il le presse aussi de luy écrire par Stratege, b& de luy mander s'il demeure dans sa communion, ou s'il veut embrasser celle de ses adversaires, témoignant qu'il souhaite l'un & ne

e Bef.ep.\$s.p. 157.158.

craint pas l'autre. Cette lettre est citée dans le VII. Concile. Patrophile luy récrivit affez long-temps aprés par Stratege qu'il vouloit toujours eftre uni avec luy par la charité, & luy fie seulement diverses propositions pour tascher de le réunir avec Eustathe. S. Bafile après l'avoir remercié de ce qu'il demeuroie dans sa commun on répond en un mot qu'on ne peut eftre uni avec Eustathe, sans l'estre aussi avec ceux à qui il venoit de s'unir fi folennellement, & par consequent avec tous les chefs des Ariens.

Stratege qui porta ces deux lettres à Patrophile, en porta une auffi à Theophile [de Cattabales en Cilicie,] par laquelle le Saint répondant

L'an de I.C.

176, de Saint répondant à ce que cet Evesque luy avoit écrit assez long temps auparavant, luy proteste qu'il oublie volontiers les sujets de mecontentemens qu'il avoit de luy ; pour conserver sa communion laquelle luy effoit tres chere, mais qu'il n'en pouvoit plus avoir aucune avec Eustathe. [ Nous avons mis cet trois lettres en cette année , ] 'parceque les deux à Patrophile parlent de l'union ep 82. p. 154. a.b d'Eustathe avec les Ariens comme d'une chose toute recente; & parceque dans la premiere le Saint parle d'une maladie qu'il avoit eue l'année de devant, & qui avoit precedé cette union; [faite dés la fin de l'an 375. La seconde à Patrophile peut bien neanmoins n'estre écrite qu'assez avant dans l'année suivante.]

**海·张泽·张泽·张郑·张郑·张郑·张泽·张**·张·张· ARTICLE CXXIV.

S. Basile écrit à Diodore; ne peut se trouver au Concile de la Lycaonic .

D ATROPHILE dans fa premiere lettre à S. Basile , luy fai. Bas. ep. 8a.p. foit un crime de la communion qu'il avoit avec le Prestre 150, Diodore [C'est sans doute le celebre Diodore depuis Evesque de Tarfe, qui estant alors Prestre d'Antioche, soutenoit cette Eglife avec une extreme fermeté contre toute la puissance de Valens. Nous ne voyons rien qui pust rendre alors son amitié suspecte ou criminelle . J'Aussi Saint Basile ne se défend sur ce p. 151, b, c, point qu'en louant & en soutenant que l'union qu'il avoit avec Diodore est tres bien fondée .

[Nousavons encore deux lettres qu'il luy écrivit. ] 'L'une est ep. 197. p. 213. fur le fujet d'un homme qui vouloit epouser la sœur de sa femme qui estoit morte, S.Basile le luy avoit défendu, ayant horreur de la seule proposition d'une pensée si abominable. Mais il sut bien furpris lorfqu'on luy vint montrer une lettre qui portant en teste le nom de Diodore, permettoit cet inceste & le soutenoit par de mechantes raifons. On ne luy voulut point laisser la lettre, & on la portoit mesme partout comme en triomphe, & comme la marque d'une victoire qu'on avoit remportée sur luy. Ce fut fur cela qu'il écrivit à Diodore pour savoir si cette lettre estoit de luy, ce qu'il témoigne ne pas croire, & il la refute tres fortement. Il allegue particulierement la pratique de son Eglise, p.213214. qui declaroit ces mariages nuls. Il foûtient que la mesme regle p.215.e. ol·lige les femmes comme les hommes. Il conclud en fouhaitant P.116e. que fi ses exhortations n'ont pas la force d'arrester cette passion,

Hift. Eccl. Tom. IX.

canal cap pio le facrilege demeure dans le lieu où il a esté commis. C'est fans Basile 617. ciDu.Ping.709 doute cettelettreà laquelle Saint Bafile renvoie S. Amphiloque [en l'an 375, 1% il luy en envoya une copie .

a.b.

L'autre lettre à Diodore est sur le sujet de deux livres oue Baf.ep. 177.p. Diodore avoit composez contre les heretiques, & qu'il luy avoit 187 183, envoyez. Le Saint lotte beaucoup le fecond; mais pour luy montrer qu'il agiffoit avec luy en ami & non en flateur, il luy remarque diveries choses qu'il trouvoit à redire dans le premier . & luy donne d'excellentes regles pour écrire & judicieusement & chrétiennement. 'Il luy dit avec liberté que l'un est trop elevé p. 187,b.

pour la phrase, trop fleuri, & trop plein de figures & des différens embellissemens de la rhetorique; & il loue l'autre au contraire d'estre en mesme temps serré dans ses pensées, judicieux dans sa conduite & dans ses raisonnemens, simple dans sa diction, & fans affectation dans fon flyle.Ce qui, dit-il, m'a femblé tout à fair convenable au deffein d'un Chrétien, qui doit moins fonger à acquerir de l'estime, qu'à profiter à tout le monde.'Il luy

p.188.h. renvoie ce premier livre par un Lecteur, & garde le second pour en faire tirer copie 'Il paroist que Diodore en luy envoyant ses livres l'avoit prié d'écrire luy mesme contre les heretiques, de quoy il s'excule fur les affaires qui l'accabloient [ D'où l'on juge qu'il estoit Evesque.] Il ajoute qu'il luy estoit aussi difficile d'écrire 17 395 PAOS et que de se bien porter. Nous avors dit que Saint Basile n'avoit

pas encore envoyé à Saint Amphiloque son livre sur le S. Esprit, lorfou'il luy écrivit cette année sa lettre 395 [Ille fit sans doute bien-toft aprés:] & S. Amphiloque avoit déja receu cet ouvrage,

lorsqu'il tint un Concile pour répondre à quelques Evesques Macedoniens, qui avant que de se reconcilier à l'Eglise, demandoient quelque éclaircissement sur la divinité du Saint Esprit . Il fouhaitoit beaucoup, comme il dit que le tresadmirable Pafile, cet Evelque qu'onne doit nommer qu'avec un profond respect assistant aux deliberations de ce Concile, ou plutost qu'il y presidast;mais une grande maladie l'empescha d'y venir. Il y fut neanmoins present par son livre & répondit ainsi en quelque sorte aux Everques qui avoient écrit à S. Amphiloque [ Il y a quelque lieu de croire que c'estoient ceux de Lycie, dont nous avons parlé l'année precedente . 1

### ARTICLE CXXV.

Apollinaire se declare contre l'Eglise : Les Confesseurs d'Egypte s'opposent à luy: Saint Basile les en remercie .

E Prestre Vital qui s'estoit separé de Saint Melece, & estoit accufé de tenir les erreurs d'Apollinaire contre l'Incarnation, estoit allé à Rome, comme nous avons vu en 375, demander la communion du Pape. Damafe, aprés avoir approuvé sa confesfion de foy l'avoit neanmoins renvoyé à Paulin d'Antioche pour recevoir de luy la communion: You melme Damale ayant encore Cotte g.t. r.p. eu depuis quelque scrupule sur ce sujet, avoit récrit à Paulin, & 180. luy avoit envoyé un nouveau formulaire, dressé dans le Concile Thore.l.s.c.10de Rome, afin que Vital le fignaft, s'il vouloit eftre receu dans acoreig t.p. l'Eglise [Mais comme il est directement opposé à Apollinaire , 181,187 & ne laisse aucun lien à toutes ses equivoques , il y a peu d'ap-

parenceque Vital se soit pu resoudre à le signer . ]

'Auffi nous voyons pas S.Epiphane qui écrivoit en ce temps-ci Epi.77.c.20.24melme contre Apollinaire, non seulement que Vital estoit en-P.1014-1017. tierement separé de Paulin, & que ce Saint s'estant efforcé de les réunir, ne put vaincre l'obstination de Vital, mais mesme qu'il prenoit dessors le titre d'Evesque, qu'il avoit receu d'Apol. Thart. 5.64.P linaire pour estre chef de ceux de son parti dans Antioche . 15. P. 670.671. [ Cette declaration formelle d'Apollinaire contre l'Eglise ne peut estre mise avant l'an 376, puisque dans toutes les lettres de cette année là, où S Basile parle de luy comme dans la 79, la 82, & la 34 s.il le fait avec affez de referve. & femble mefine vouloir l'excuser. S. Epiphane ne permet pas aussi qu'on la mette beaucoup aprés 376, & felon nostre suite, il faut qu'elle soit arrivée à la fin de cette année là , ou au commencement de la fuivante, puisque nous ne pouvons mettre qu'en 377 la lettre 293, Jou S. Bassep 293 P. Balile se declare absolument contre Apollinaire, comme cet he. 183-185, refiarque declaroit à l'Eglife une guerre ouverte par la division & le schisme qu'il s'efforcoit d'y mettre de toutes parts.

Cette lettre de Saint Bafile oft adreffée à divers Evefques passas d'Egypte bannis dans la Palestine pour la foy, & qui s'estoient

Vie Apol. hautement'declarez, meime par écrit, contre les erreurs d'Apollinaire. Cette action importante pour l'Eglife obligea Saint Bafile ep. 193 p. 1 34 de s'unir plus étroitement avec eux. Il leur envoya pour ce sujet le Diacre Elpide, avec une lettte qui n'est adressée qu'à Euloge,

L'an de J.C.

Alexandre, & Arpocration; foit que ceux-ci fussent ensemble 376, de Saint separez des autres, soit , comme il est plus vraisemblable, parceque les noms des autres ont efté oubliez par les copiftes, ou mis

en general dans la premiere copie.

Il décrit dans cette lettre une partie des erreurs d'Apollinaire P-184-185. contre la Trinité, contre l'Incarnation , & fur le renouvellement de la loy qu'il se figuroit avec les Millenaires . Il deplore la chute de ce grand personnage, lotte les Consesseurs de s'estre opposez à luy, & les exhorte de travailler avec foin & avec douceur pour

le ramener à l'ordre & à la verité de l'Eglife.

Fac.l-4 c.1.p. 'Mais bien loin qu'Apollinaire songeast à se réunir, Timothée l'un de ses principaux disciples qui prenoit le nom d'Evesque[de Beryte, l'ayant receu de son maistre, 3 s'emportoit jusqu'à anathematizer Saint Bafile mefme, & avec luy Pierre d'Alexandrie, auffi-bien que Paulin d'Antioche, Saint Epiphane & Diodores de Tyr, ]ne voulant avoir de communion qu'avec Vital .

> ARTICLE CXXVI.

S. Basile blasme les Confesseurs d'avoir receu les Marcelliens.

[ C AINT Bafile avoit encore un autre fujet d'écrire aux Con-J fesseurs, non pour les louer, mais pour les avertir d'une faute qu'il croyoit qu'ils avoient faite contre la discipline de l'Eglife. Marcel d'Ancyre estoit mort depuis peu d'années, mais Bacep.74.p.16 il avoit laissé après luy quelques disciples, Jque Paulin d'Antioche admettoit à fa communion (quoiqu'ils ne communiquaffent ni avec ceux qui composoient le corps de l'Eglise d'Ancyre, ni avec tous les Orientaux qui avoient toujours accufé Marcel d'herefie, ni avec les Prelats d'Egypte, dautant que S. Athanase s'estoit aussi separé de la communion de Marcel . ]

'Ils demanderent fouvent à Saint Bafile [ d'estre receus par son ep.321.p.314.c. moyen à la communion des Orientaux.] Mais il n'ofa jamais leur donner de réponse, parcequ'il attendoit le jugement [ des Occi-

dentaux, ou plutost de Pierre d'Alexandrie.

'ils trouverent donc plus de facilité auprés de ces Evefques d'Egypte bannis en Palestine. Huit d'entre eux les allerent trouver à Diocesarée, leur montrerent des lettres de communion P-842-844. que S. Athanase leur avoit écrites autresois ; J& leur donnerent mesme une confession de leur foy , comme ils l'avoient demandée : [& elle paroift condanner fort distinctement toutes les he-

ep.193.p.185.c. d. «Epi 73.6.1111.

L'an de J.C. SAINT BASILE. 269
376-de Saint refies attribuées à Marcel. ] 'Ainti ces faints Confesseurs kes re8866 697.

ceurent & leur donnerent la communion ecclesiastique.

Capouvelle de cesi cértaine repundus, plutieurs persones en de funcio fanalistics; i datants qui one favoir point fuquoi ils pastab. avoient enfeit recus, via sits avoient anathematizé les herefes passa qu'on leur attribute; comme ils y etôtient oblige, ç ceq ui fai e-pun-pun-foit dire que les Carbettues s'etitoient unis avec les Marcelleurs, otter que quand les Confelieurs aumber pris toutes fautres persones des conferences en profibies, comme il femble qu'ils avoient piat, ; lis ne devoient est possibles, comme il femble qu'ils avoient piat, ; lis ne devoient est persones dans la communion de comme de comme de comme de comme de conservation de retablisé des persones dans la communion de comme d

Il ne le plaint point qu'on luy air fait en cella aucun tortà luy en particuler. J' En cannonis les excutés que luy en fit Pierre en particuler. J' En cannonis les excutés que luy en fit Pierre en particuler. J' En cannonis les considit luy medine dans la répoid qu'il fait à Pierre, qu'il avoir s'estudi di l'acco qu'il autoir principal qu'il avoir s'estudi di l'acco qu'il autoir d'acco qu'il avoir pour l'affaire des Marcelliens, ce quine paront par que que que qu'un qu'en qu'

cie faifoit partie . )

Statilen'avoir pas voulu le plaindre à Pierre de la conduite » dec Confielleurs, aimant mieux qu'il l'appril par d'autres. L'e eps-peptisés méme soint, cu plutofit tous les Evefques d'Orient par la bounée, le plaigner dans l'epitire y al, de ce que Paulin d'Antoche recevoir fins diffunction à n'acommunionies diferiples de Marcel.

Que fi certe l'etter est fiaire quelque comps après celle aux vivent pas autorife ce que cousier a voient laire de soint de l'estre de l'acque comps au voient laire de l'acque comps au voient laire fiaire favoir des Mancelleurs.

# 

ARTICLE CXXVII.

Les Orientaux demandent aux Occidentaux la condannation d' Eustathe & d'Apollinaire; S. Basile écrit à S. Ambroise.

Es Taprés la declaration d'Apollinaire contre l'Eglife, & de Saint Basile contre luy, qu'il faut mettre la lettre 74 L1 iij

Bain, Combine aux Occidentaux, ] laquelle femble estre plutost des Orientaux Baile 617. 119. en general, que de S. Bafile feul. Le commencement de la lettre est un remerciement aux Occidentaux des lettres qu'ils avoient P.114.

envoyées par des Prestres, '& par les mesmes apparemment par lefquels ils envoyerent celle-ci, [ c'est à dire , autant que nous en

pouvons juger, "par Dorothée & Sanctiflime.]

'Le reste de la lettre est pour se plaindre des maux qu'ils rece-Ibid. voient d'Eustathe & d'Apollinaire, qui se couvrant encore sous la peau de brebis , parcequ'ils avoient esté quelque temps dans la communion de l'Eglife, [ & qu'ils n'embrassoient pas ouvertement les blasphemes les plus horribles des Ariens, ] dechiroient le troupeau de J. C. plus cruellement mesme que les Ariens. Ils prient les Occidentaux de les condanner & d'en faire publier la condannation partout l'Orient, afin qu'elle eust plus d'autorité & plus de croyance dans l'esprit des peuples, lorsqu'on verroit qu'elle seroit faite par un tres grand nombre de Prelats, que l'eloignement des lieux ne permettoit pas d'agir par aucune aversion personnelle, de quoy ceux d'Orient pouvoient plus ai-

fément eftre suspects, surtout si Apollinaire avoit esté jusqu'alors dans la communion de Paulin & de l'Occident, & separé de celle des Orientaux, "comme il y a affez d'apparence. ] Ils difent V.lerApolque ce qui les oblige à leur faire cette priere, c'est que le temps notes 5,6 ne fouffroit pas qu'on differast cette condannation, ni qu'on la fist dans un Concile de l'Orient & de l'Occident ensemble, com-

me cela auroit dû fe faire. p.115.c.d. Ils demandent particulierement que l'Occident condanne Eustathe, puisque c'estoit l'Occident qui l'avoit rétabli, & luy avoit donné la croyance & l'autorité dont il abusoit alors pour combatre la confubstantialité du Verbe & la divinité du Saint de. Efprit. Ils prient qu'on leur envoie les conditions aufquelles il avoit esté receu par Libere, & qu'ils ignoroient. Ils avoient la

lettre de Libere presentée au Concile de Tyanes dont ils parlent en cet endroit mefine, & dont S. Bafile fait fouvent mention : Sorr.L4.6.1 1.P [mais ils n'avoient peut-estre pas] l'acte presenté par eux à Libere que raporte Socrate, 6 quoique Libere l'eust joint à sa lettre. [Peut-estre aussi que comme ces deux actes ne parloient que de la foy de Nicée, ils croyoient qu'il y en avoit encore d'autres, par lesquels ils esperoient prouver qu'Eustathe avoit aussi reconnu la divinité du Saint Esprit: ce qu'on ne voit pas qu'il ait

jamais fait.] Bafep.74 p. 'Ils ne veulent point examiner dans leur lettre l'ordination de 116 b.

P.J 16.4.A

e. 210-211

6 p.111,d.

100 - -

L'an de J. C.

L'an de J C. 176,de Sain Paulin, [ pour ne se pas brouiller avec les Occidentaux qui le défendoient; ] 'mais ils l'accusent de recevoir les disciples de b.c. Marcel à sa communion, & mesme de favoriser ses dogmes Le Conct. P. P. 69.

VII. Concile cite un grand endroit de cette lettre.

[S Basile joignit apparemment à cette lettre celle qu'il écrivit à S. Ambroile. ] Ce grand Saint ayant estésacré Evesque le Bar. 374. \$7.4. iamais vu. & luy fit connoiftre des cette premiere lettre les dons tanh excellens dont Dieu avoit enrichi fon ame. [ Dorothée peut avoir apporté sa lettre en 376. ] 'Saint Basile benit Dieu de cette p.t. union qu'il formoit entre eux, & le loua de la grace qu'il faifoit à l'Eglise de luy donner un si grand homme, à la vertu duquel il rend déja un témoignage aussi avantageux que veritable. 'Il ex- e. horte ce Saint à arracher tous les restes de l'Arianisme, & le prie de le confoler fouvent par ses lettres.

(S. Ambroife s'acquita fans doute auffi fidelement de l'un que genereusement de l'autre, quoique nous n'en ayons pas autant de preuves. Mais la conformité que l'on remarque entre ses écrits & ceux de S. Basile,] 'fussit pour faire juger de l'union & Ber.375 \$ 20, du respect qu'il a toujours eu pour luy : '& S. Jerome remarque Hier.ep 6

que dans son ouvrage sur les six jours, il s'estoit beaucoup atta-V. s. Enfe ché aux fentimens de S. Bafile 'Ufuard & Adon difent que Saine Bar. 336, \$ 104 be de Ver. Bafile luy renvoya le corps de Saint Denys de Milan son prede. 175. 120. ceilf ta.

ceffeur, qui estoit mort banni en Cappadoce sons Constance. Les monumens de l'Eglife de Milan portent que ce fut par un Evefque nommé Aurele qui l'apporta; [ce q ii a peu d'apparence, fi ce n'est que cet Evesque ait fait ce voyage par quelque autre occasion, ou qu'on ait transformé en Evesque quelque Ecclefiastique que Saint Ambroise aura envoyé le demander ¿ Con ne cette deputation des Orientaux à ceux d'Occident est la seule que nous trouvions avoir esté faite depuis l'ordination de Saint Ambroife, & qu'elle a esté suivie certe année mesme de la revolte des Gots, qu'on avoit receus en 376 dans la l'hrace, il semble que ce soit celle dont parle le Concile d'Aquilée en 38 s. J'Nous Cod Th app.p. apprenons par ce Concile, que fur ce que les Orthodoxes [ d'O. 76. rient , ] & particulierement ceux qui formoient les deux partis contraires à Antioche, [ou bien les deux chefs mefmes Melece & Paulin, ] avoient écrit à ceux d'Occident, ceux-ci se disposoient à leur envoyer quelques uns d'entre eux pour les réunir, s'il se pouvoit, par une bonne paix; mais que les troubles de l'État & l'irruption des ennemis les avoient empeschez de pouvoir exe-

L'an de I.C.

cuter leur dessein [Le zele de Saint Ambroise pouvoit bien avoir Basile 6,7. F.98. inspiré cette nouvelle chaleur aux Occidentaux , ] 'qui reconnurent depuis par la bouche de ce Saint, qu'ils n'euflent pas effé exemts de faute, s'ils n'eussent fait leurs efforts pour établir la paix entre tous les Fideles, & qu'on les avoit souvent blasmez de ce qu'ils fembloient negliger, & se mettre peu en peine de la communion des Orientaux. [Acace depuis Everque de Berée , fut apparemment envoyé en Occident pour ce fuiet par Saint Lupep.57.p. Mele.e, l'puisqu'il fut present à une dispute faite à Rome devant. 136"

Damafe entre les Orthodoxes & les Apollinaristes, CI CICICICO CICICO CICICO CON PORTO POR DE PERCONO PORTO PARA ARTICLE

CXXVIII

Lettre de Saint Bafile à Epiphane: Des Maguléens. [CAINT Bafile receut encore vers ce temps-ci une lettre

d'un grand Archevesque, savoir de Saint Epiphane metropolitain de l'isle de Cypre, à qui sa vertu avoit acquis une tres grande reputation, lors mesme qu'il n'estoit encore qu'Abbé prés d'Eleutherople dans la Palestine. Il semble que le suiet principal de sa lettre fust que n'ayant pu reconcilier Vital avec Paulin d'Antioche,] comme il raporte luy mesme qu'il avoit tasché

Epi 276-10-24 de faire, a il eut recours à S. Bassle, & le pria de leur en écrire. p. 1014-1017. a Bafep, 33. p. S. Bafile s'en excuse, parcequ'ayant toujours communiqué avec Saint Melece, il n'avoit jamais eu de commerce ni d'union avec ceux qui estoient venus depuis luy, non qu'il les crust coupables d'aucun crime, quoiqu'on les en accufast assez, mais parcequ'il n'avoit eu aucun fujet d'abandonner Saint Melece . [ Ceux qui

estoient venus aprés S. Melece, ne peuvent estre que Paulin & Vital . Car affurément S. Bafile ne parleroit pas amfi d'Euzoïus

Everque des Ariens 1 p. 18 b.c.

'S Epiphane ne s'estoit pas contenté de luy écrire, mais l'avoit encore envoyé visiter par quelques Fideles dignes d'estre les ministres d'une lettre de paix & de charité, sans qu'il pust estre empesché de rendre cet office à S. Basile par le grand espace de mer & de terre qui les separoit: [ Ce qui convient fort bien à un Evefque de Cypre; & tout le reste de la lettre ne convient pas moins au grand Epiphane. J'Il paroift que ce Saint parloit dans sa lettre centre Apollinaire, ce que S. Basile approuve sort, aussibien que ce qu'il avoit dit qu'il estoit necessaire de consesser trois hy postases : mais il le prie d'en persuader ceux de sa com-

p. 320, b,c.

de.

6 p. 319 320.

L'an de J.C. 376,de Sain

SAINT BASILE.

munion à Antioche [c'est à dire ceux de Paulin, avec lesquels il est visible par cer endroit & par beaucoup d'autres que S. Epiphane communiquoit.]

170 Exage.

'Le mesmeSaint luy avoit encore parlé d'une division fascheuse p.3 18.6. arrivée entre les freres'd'un certain lieu: [c'est apparemment entre les solitaires qui habitoient sur la montagne des Olives auprés de Jerusalem.) On voit que les disputes touchant l'Incarnation pass. avoient donné lieu à cette division S. Epiphane prioit S. Basile de . fe charger du foin de l'appaifer, de quoy il s'excufe comme d'une chose audessus de ses forces & de son merite.

'Les solitaires Pallade & Innocent ses amis particuliers, com- ep. 184. p. 197 d. me nous avons vu, luy en avoient écrit dés auparavant, & luy ep. 115. p 119.5. avoient envoyé quelques articles fur l'Incarnation pour ajouter au symbole de Nicée: mais il n'avoit pas voulu examiner seulement ces articles, pour ne pas fortir de la fimplicité de la foy. & ne pas s'embarasser en des questions inutiles, & il leur avoit répondu qu'il ne pouvoit ajouter un feul mot au fymbole de Nicée,

hormis fur le S. Esprit.

Le Saint répond dans la mesme lettre à Saint Epiphane à une p. 210.6.4. autre lettre par laquelle ce Saint l'avoit consulté sur l'origine des Mages & fur les Maguféens; & il nous apprend que les derniers estoient une nation transferée autrefois de la Babylone dans la Cappadoce, où elle se trouvoir repandue partout le pays. Ils adoroient le feu, ils condannoient le meurtre des animaux ; quoiqu'ils les mangeassent quand ils avoient esté tuez par d'autres. Ils n'avoient ni loy dans leurs mariages, ni livres, ni docteurs, ni aucune autre regle que leurs vieilles coutumes; & du reste ils estoient insociables avec tous les hommes, & incapables de

[Cela est assez conforme à ce qu'Eusebe cite de Bardesane,] Euserme 1 se. que l'on appelloit Maguléens tous ceux qui estant Perses d'ori- 10.p.275.e.di une avoient esté transportez en d'autres pays; qu'il y en avoit beaucoup dans la Medie, dans l'Egypte, dans la Phrygie, dans la Galacie; qu'en quelque endroit & fous quelque conftellation qu'ils fuffent, ils gardoient partout les loix, la religion, & les crimes qu'ils avoient appris de leurs ancestres. [ Ainsi S. Epiphane se trompe, & n'avoit pas sans doute encore receu la lettre de Saint Bafile, Jorfou'il parle des Maguféens comme estant dans la Perfe, Epide fid.c.12. & comme si c'estoient les mesmes que les Mages, [dont on leur 13.P.1094.1 b. donne quelquefois le nom ] 'Car Prisque écrit que les Perses de- Pris, p. a.b.d. puterent à l'Empereur Leon I, [vers l'an 464,] pour se plaindre Hift. Eccl. Tom. IX,

entre autres chofes, de ce qu'on ne laiffoit pas aux Mages qui Balle 6;; estoient depuis long-temps dans l'Empire Romain, la liberté de leurs coutumes, de leur culte, & d'entretenir le feu perpetuel :

à quoy les Romains répondirent qu'on ne les troubloit point dans Her.l.6.P.779. Jeur religion. Herodien raporte qu'Artaxerxes ayant envoyé à ad,c. l'Empereur Alexandre 400 Perfes de la plus haute taille, pour luy faire des demandes infolentes. Alexandre les envoya tous en Phrygie peupler les villages & labourer la terre [mais il y avoit dés devant ce temps là d'autres Perses établis dans la Phrygie, comme nous l'avons appris de Bardefane, plus ancien qu'Alexandre. ] Il paroift que Theodore de Mopfueste a écrit contre les

Leont.in N.& E p. 1009,c.

Maguíéens.

### of the state of th ARTICLE CXXIX.

Saint Bafile écrit à Pierre d'Alexandrie. L'AN DE JESUS CHRIST 378., DE S. BASILE 8, 9.

Balep. 327.p.

E Prestre Dorothée que S. Basile avoit envoyé à Rome, y trouva encore Pierre d'Alexandrie, & ce fut en sa presence ou'il confera avec Damase; mais il y eut la douleur d'entendre mettre Saint Melece & S. Eusebe de Samosates au nombre des Ariens. [Il ne put sans doute souffrir une chose si indigne sans la relever comme elle meritoit, & c'est apparemment ce qui donna lieu la Pierre de trouver qu'il ne luy avoit pas parlé avec affez de moderation & de douceur, & d'en faire des plaintes dans la lettre qu'il écrivit à S.Basile slaquelle fut ce semble apportée par Dorothée mesme, dont nous pouvons mettre le retour en cette

Du reste, Pierre se conduisse affez bien à l'égard de S. Basile, Car ayant appris ce que les Confesseurs d'Egypte avoient fait, il fut fasché, & leur en écrivit, comme S. Basile le semble dire, afin de maintenir en toutes choses l'ordre de la discipline & des

Feelq.cap. 150,

Canons. Il le fit apparemment dans l'une des J'deux lettres qu'il leur écrivit contre Apollinaire, de la seconde desquelles nous avons un fragment dans Facundus, qui dit que cette lettreeftoit adreffée aux Evefques, aux Prettres, & aux Diacres bannis pour Laufe 117.413 la veritable foy Car outre les Evefques, il y avoit encore 126 Ec-

P. 1031 4. clesiastiques ou anacoretes releguez à Diocesarée. Baf ep. 321.p. 'Il écrivit auffi à S.Bafile pour luy témoigner qu'il prenoit part 313-314 à fon deplaifir, & pour se plaindre de ce qu'il ne l'en avoit pas

l'an de l.C. SAINT BASILE. 275 198.de Saint Bauerti[Il femble mefme qu'il luy ait donné pouvoir de terminer l'affaire des Marcelliens en son nom & peut-estre au nom de tout l'Occident. Car dans la réponse que le Saint luy fait, il dit qu'il P3146 avoit toujours attendu son jugement sur cette affaire, & que presentement s'il plaisoit à Dieu de l'assister, & si les Galates vouloient le croire, il esperoit de ramener ces peuples à l'Eglise, en forte qu'on ne pourra pas, dit-il, nous reprocher, que c'est nous qui nous fommes joints aux Marcelliens, & rendre les Catholiques coupables de leurs erreurs; mais qu'on reconnoistra qu'eux mesmes seront devenus les membres du corps de l'Eglise de J. C. [Nous ne favons pas ce qui arriva de ceci; mais il y a beaucoup d'apparence que les foins de Saint Bafile eurent un heureux fuccés, l'puisque S Jerome qui fait quelques années aprés l'enume-Hier.inGal.J.a. ration des diverses sectes qui dechiroient la ville d'Ancyre, ne pe 1,9,0,174. parle point dutout des Marcelliens.

Le Saint fait excuse à Pierre, mais d'une maniere fort spiri- Basepare. tuelle, sur les plaintes qu'il faisoit de Dorothée; ce qu'il raporte 114 de à ses pechez, & dit que si Dorothée a agi autrement qu'il ne devoit, il n'a passuivi son intention. 'Mais il témoigne beaucoup de « ressentiment de la maniere dont Dorothée luy avoit raporté à son retour qu'on traitoit deux illustres Evesques & Confesseurs qui fouffroient une tres dure perfecution pour les veritez mefines qu'on les accusoit de combatre, '& qui avoient presché haute- P.315.2ment les sentimens les plus orthodoxes & les plus opposez à l'herefie, comme il en estoit témoin. Il ajoute qu'il n'eust pas voulu feulement demeurer une heure dans leur communion, s'il les eust vu heiter fur quelque article de nostre foy [1] n'eust pu parler de cette forte, s'il cust esté luy mesme suspe t d'heresie.

Cette lettre ne peut avoir elté envoyée plustard que dans les premiers mois de cette année, avant qu'on sceust en Cappadoce l'ordre donné par Valens, selon S Jerome, vers le mois d'avril ou de may pour le rappel des Orthodoxes exilez, en consequence V.les Ariensduquel Pierre quitta Rome, & revint à Alexandrie cette année melme. Nous n'avons aucune connoissance de celui qui porta cette lettre, ni fi le Saint en écrivit d'autres en me fine temps aux Oc-

cidentaux, comme il y a bien de l'apparence.

Ce fut peut-ettre vers ces dernieres années de sa vie que nostre Saint écrivit aux Fideles de Sozople en Pisidie, l'pour les confir- ep 65, p. 103,104 mer dans la foy de l'Incarnation, ayant appris par leurs lettres, qu'on preschoit parmi eux que le Corps de J.C. n'estoit pas un veritable corps humain, mais un corps celeste qui avoit l'appa-

Mm ii

L'an de I.C.

P.105.C.

276

rence d'un homme, & que tout ce qu'il avoit souffert c'estoit la Basile 3,9. divinité qui l'avoit foufiert. [Ces dogmes estoient ceux d'Apollinaire mesme, comme nous l'apprenons de S. Athanase & de Saint Gregoire de Nazianze Saint Basile les resute autant que la breveté d'une lettre le luy permettoit, & aprés leur avoir opposé la verité Catholique, il assure que ce sont là les mysteres de l'Eglise, que ce sont là les traditions des Peres: & il exhorte ceux de Sozople à y demeurer inebranlables, & à se garder de ceux qui s'en écarteront. Leonce de Byzance raporte un passage de cette

Leon. in N.& E.p. 1000. aPhot o.zz s.p. 60| 50| 1 | 508 f. 336.337.

lettre. \* S. Euloge en a aussi cité quelques autres. Saint Basile en écrivant à un Religieux, resute encore un autre & Ballep. 144 P. blafpheme [d'Apollinaire,] qui commençoit à se repandre, savoir que Dieu s'estoit changé en chair.

# 

### ARTICLE CXXX.

Les ravages des Gots obligent Valens de cesser la persecution: Dernieres actions de S. Balile .

ETTE année commença à apporter du changement aux affaires de l'Eglife, à y faire renaistre l'esperance de la paix, que Saint Bafile & les autres Catholiques avoient fi ardemment fouhaitée, & à abatre la tyrannie que les Ariens y exercoient depuis 47 ans. Ce qu'il y a de plus remarquable en cela, c'est que Dieu ne se servit pour un ouvrage de cette importance que des armes des barbares Ariens, & punit Valens par ceux mesmes qu'il avoit infectez de l'Arianisme. Car les Gots chassez de leur pays par les Huns, ayant envoyé prier Valens de leur permettre de passer en Thrace, ce Prince les engagea malheureufement à quitter la foy Catholique qu'ils avoient suivie jusques alors, pour embrasser l'Arianisme. Mais ces barbares receus comme amis en l'an 376, prirent les armes l'année suivante, défirent plusieurs armées Romaines & Valens estant accouru d'Antioche pour arrester leurs progrés,"ils le défirent prés d'Andrino v. Valens e ple le 9 d'aoust de cette année 378, & le brulerent mesme dans 20.

une cabane où il s'estoit retiré. Ce fur au milieu de ce trouble, c'est à dire sur la fin de l'année precedente, ou au commencement de celle-ci, que Saint Bafile écrivit son epistre 9 à S. Eusebe de Samosates. Ce Saint avoit esté,

Bulep.s.p. comme nous avons dit, banni dans la Thrace, J'où il se trouvoit expose à beaucoup de perils au milieu de cette guerre repandue L'an de J G. 378,de Saint Basile \$19. SAINT BASILE.

tout autour de luy. Dieu le conserva neanmoins par un miracle egal à celui de Jonas & des trois jeunes hommes de Babylone. S. Bafile l'avant appris par le Diacre Libanius, en rendit graces à Dieu,& écrivit à Saint Eusebe par le Prestre Paul, pour le prier de luy mander ce qui luy estoit arrivé depuis le depart de Libanius. Il dit que tout le chemin estoit plein de voleurs & 'de deferteurs, dont on esperoit neanmoins d'estre biencost delivré à cause que le camp approchoit, par où il peut marquer les troupes envoyées pour pourfuivre les voleurs.]

Il marque dans la mesme lettre, qu'il espere que Dieu le con- P. 52-6fervera jusqu'à ce qu'il accorde la grace de son retour aux larmes

des Eglises & aux gemissemens de ceux qui le luy demandoient jour & nuie. Cela arriva en effet, & S. Basile eut la consolation de voir ce rappel qui sembloit si difficile,] 'quoiqu'il doutast si c-Dieu le reserveroit en vie jusques à ce temps là. Car aprés cet evenement terrible de la défaite & de la mort de Valens Gratien son neveu, Prince tres zelé pour la soy Catholique, qui estoit déja

V.les Ariens Empereur d'Occident, demeura aussi le maistre de l'Orient, "rap-\$134. pella auffi toft tous les bannis, & rendit la paix à l'Eglife autant que les troubles de l'Etat le pouvoient permettre.]

S.Basile voyant ainsi ses vœux accomplis, demandoit sans doute à Dieu, comme le saint vieillard Simeon, qu'il le laissatt aller en paix, puisque ses yeux voyoient le salut qu'il commençoit à donner à son Eglise. La foiblesse de son corps accablé de maladies & de penitence, autant que celui de Simeon par son grand âge, luy pouvoient faire esperer cette grace, & il la receut effectivement dés le premier jour de l'année 379.

[Mais avant que d'aller recevoir de la Verité la recompense] de Nat.or.10.p. tant de combats qu'il avoit foûtenus pour la défendre comme il 117,4ne respiroit que sa gloire, il s'acquit encore auparavant une nouvelle couronne. Car aprés avoir combatu si genereusement pour la verité, [lorsqu'il estoit prest d'aller recevoir d'elle sa recompenfe, ] il engagea S. Gregoire de Nazianze à l'aller prescher dans d'Thomps:

Constantinople, où sans luy elle alloit estre étoufée par les erreurs b. des Eunomiens & des Ariens. [Il faut donc finir enfin l'histoire de S. Bafile, raporter la con-

clusion fainte de fa vie toute fainte & marquer les circonstances de cette mort, qu'il attendoit avec impatience depuis si longtemps, J'& dont toute sa vie avoit esté une preparation & une me. Not.ep.37.p. ditation continuelle.

r. Toropropus, comme lie un manuferié, au lieu de Fameropas, [auquel il est difficile de Combtin tal.p. Mm îii

799.b.e.

SAINT BASILE. 'Ayant achevé sa course, & entendu la voix de Dieu qui luy 178, de Sant

disoit de mourir & de monter au Ciel, il fit un nouveau miracle egal à tous œux qu'il avoit faits jusqu'alors. Car estant déja presque mort, & ayant à peine quelque reste de vie, Dieu luy donna de nouvelles forces pour dire à l'Eglise le demier adieu, & mourir avec les paroles de pieté dans fa bouche, [c'est à dire avec les prieres par lesquelles l'Eglise consacre ses ministres l'Et il presta encore ses mains & ses prieres pour la consecration de ses plus fideles disciples afin que l'autel possedast ceux qu'il avoit instruits dans son ecole, & qui avoient esté, dit S. Gregoire de Nazianze. les aides ot les cooperateurs de son sacerdoce. [Ces derniers mots femblant ne pouvoir s'entendre que de ceux qui estoient dés auparavant dans le facerdoce, il est assez probable que ce que Saint Gregoire veut marquer, c'est que Saint Basile ordonna plufieurs de les Ecclefiastiques Évesques des lieux qui dependoient de sa jurisdiction, & où il n'y avoit point d'Evesques Catholi-

# ques, afin de profiter de la paix que la mort de Valens donnoit à

ARTICLE CXXXI. Mor de Saint Basile . & ses funerailles .

L'AN DE JESUS CHRIST 379., DE S. BASILE 9.

371,4.b.

l'Eglife ]

d| 378.8.

NEIN Saint Basile arriva à sa dernière heure, attendu par les chœurs des Anges, aprés la compagnie desquels il soupiroit depuis long-temps. Toute la ville l'environnoit comblée de douleur pour la perte qu'elle alloit faire, & preste à faire violence à son ame pour la retenir, si elle en eust esté capable. Mais enfin il fallut ceder: & le Saint aprés leur avoir donné diverses instructions de pieté, acheva sa vie par ces paroles : Je remets [Seigneur] mon esprit entre vos mains ; & rendit son ame avec joie au milieu des Anges qui la porterent[dans le Ciel.]

Toute la ville de Cefarée fondoit en larmes à cette mort :

mais toute la terre prit part à sa douleur, & pleura Basile comme le heraut de la verité. & le nœud de la paix de toutes les Eglifes. Amphr.or.2.p. Comme il avoit presché autant qu'aucun autre docteur de l'Eglise la circoncision spirituelle, dont la naissance & le battesine de J. C. font la fource, la providence divine voulut qu'il mourust le jour de la Circoncision de J. C, entre la feste de sa Naissance Note \$2. & celle de fon Battefme[qu'on celebre le jour de l'Epiphanie.]

L'an de J.C.

L'an de J.C. 370 de Saint Baille 9. SAINT BASILE

Il emporta avec luy tout ce qu'il possedoit des biens de la terre, & ne laiffa point de richeffes dont on luy pust elever un Nyside Bas, p. monument qui deshonorast l'estime de sa pieté; [ ex neanmoins 495 b. on luy fit des funerailles plus honorables & plus magnifiques que ne fauroient estre celles d'un Prince. ] Son corps fut porté par Nat, or, to p. les mains des Saints, 4 & accompagné par une multitude infinie 371 c. de peuple de tout âge & de tout fexe: b Chacun s'efforçoit, l'un & c, d'enlever quelque bord de ses habits, l'autre d'estre couvert de fon ombre, l'autre de toucher seulement son sacré cercueil, l'autre d'approcher de ceux qui le portoient, l'autre d'en avoir feulement la vue chacun croyant recevoir quelque benediction de ces devoirs de pieré. Les places publiques, les galeries les maifons jusques au second & troisieme étage, estoient toutes pleines de monde qui s'efforcoit d'affifter à ce convoi. Les uns alloient devant le corps, les autres derriere, les autres marchoient à costé. Les gemiffemens & les pleurs étoufoient le chant des pleaumes, d. & la raison estoit obligée de ceder à la violence de la douleur. Les payens mesmes, les Juis , & les étrangers disputoient avec les Catholiques de la ville à qui donneroit plus de marque de son affection pour le Saint. En un mot la foule fut si grande que tout le c. monde estant l'un sur l'autre, il y eut plusieurs personnes étoufées d. dans la presse, dont neanmoins on trouva le sort heureux, puisqu'elles mouroient avec Bafile.

"Enfin agréqu'avec une extreme peine on eur fauvé fon corps PAPAde coux qui s'étropient d'en arrabec chacun quelque partie, & qu'on eus flumonté avec de grands efforts la foule de ceux qui marchioent devançoi le mit dars le tombeau de fes peres, [ & des Evelques les predectifeux) Di agint le Prince des Prefires aux Pretires, & le Martyr aux Martyrs, [les combats qu'il a voir rendus pour la foi, fuy ayant bien fait meirier ce tirul rendus pour la foi, fuy ayant bien fait meirier ce tirul.

ONE-DAY-ONE-DAY DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DAY-ONE-DA

Sentiment de Saint Gregoire de Nysse, de Sainte Macrine, & de Saint Gregoire de Nazianze sur la mort de Saint Basile: Panegyriques promoncez à sa loüanze.

TL paroilt que Saint Gregoire de Nysse son frere sur present à Neles 1774. A mort, ou qu'au moinsil vint peu de temps aprés à Colar de 1794 selles la son de la collège de 1794 selles la force de sa Nul proper a raison, de l'assistance de ses amis, s'il o east trouvé son soulage. Nyfo:Mac,p. ment dans fa pieré & dans le fouvenir mefme de S. Bafile, 'quoi-1896. qu'un an aprés, il ne pust encore en parler fans donner par l'abattement de fon visage des marques fensibles de l'affliction de fon ame.

p1\$7,b,

Le bruit de la mort du Saint qui laissoit sa patrie & toute la terre egalement affligées, estant arrivé aux oreilles de Sainte Macrine fa fœur, il ne se put faire qu'elle n'en fust extraordinairement touchée. Car comment ce qui donnoit des fentimens de douleur à ceux mesmes qui n'aimoient pas la verité que ce grand personnage défendoit, n'en auroit-il point donné à sa sœur? 'Mais & dans cette affliction & dans toutes les autres son ame se trouva si pure & si forte, qu'on ne put jamais y rien remarquer de défectueux ni de foible. 'Au contraire lorsque Gregoire son frere qui l'estoit venu voir, faisoit paroistre sa tristesse en parlant de luy, eile , bien loin de l'imiter , prit de là un fujet d'entrer dans les fentimens de la plus haute pieté, & toute animée de l'Esprit de Dieu, elle luy parla de telle sorte des causes de ce qui arrive dans le monde, de la conduite secrette de Dieu dans les afflictions qu'il nous envoie, & de ce qui regarde la vie future, que se trouvant comme emporté audessus des sentimens de la nature, il

luy sembloit qu'elle l'elevoit avec elle dans le Ciel, [On peut juger du ressentiment qu'eut en cette rencontre Saint Gregoire de Nazianze, non seulement par l'amitié étroite qui

Nilep.37-Ja 799.b.c. p.799.800, Fundition avec Saine Baille, mais encore par fon amour extreme pour FEglife, door Saine Baille faired adeal Tappu de l'Ornement. Il efloit apparemente encore alons à Seleuxe, J ce dangereufement malade, Jorfquil recent une fir first nouvelle; de forte qu'il fin metime privé de la confolation d'aller embrailler is condex, s' d'alle vitiere for Eglife, qui versit de pertie en luy fa gloire de la courence. Il le contros doos d'expriner la de la courence. Il le contros doos d'expriner la de la cui il dit oue de fouel chée qui le nouveix confoler. effoit à la util dit oue de fouel chée qui le nouveix confoler. effoit à

or,10.p.371 h. p.317.c.

372

compagnie de ce Saint mefine, dans lequel il luy fembloit voir revivre les prefichos du grand Ballie. Il dia attrapart qu'il efloit comme partagé en deux & mort à moité avec fon cher ami. Ille voyait encore en fonge qu'il re prenori, divid., & l'inftruitiés lorfqu'il maquoit en quelque chofe, 'comme il avoit accoutment de faire deurant foi ve. Il composi douse pépigrammes, comme il leappelle, pour fervir d'épitaphe à fon ami, ou plusoft comme autrant de flammes que le frude fon amort faitoit fortir comme autrant de flammes que le frude fon amort faitoit fortir

de fon cœur.]

п

'Il satisfit plus pleinement à son zele par le panegyrique qu'il ociep.117.4.4

prononça publiquement à fon honneur dans la ville de Cefarée n.p 768,a. aprés qu'il fut revenu de Constantinople, [& ainsi en 381 ou 382.] Il dit que beaucoup de personnes avoient deja fait avant luy or 20. p. 27. l'eloge de ce grand Saint, soit en particulier, foit en public. [ Le plus ancien de ceux qui nous restent semble estre celui de Saint Ephrem, Jui fut mesme fait de son vivant, selon l'opinion de Bolt : seb.p.gi.s quelques uns. Les heretiques mesmes reçoivent cette piece comme legitime .

Nous avons encore celui de S. Gregoire de Nysse son frere, Nasde Base. qui le compare aux plus grands Saints de l'ancien & du nouveau 495-Testament,& ne l'appelle point autrement que le docteur & le maistre [comme il fait presque toutes les fois qu'il en parle dans sesautres écrits, ] & je ne sçay s'il se trouvera un seul endroit où il l'appelle son frere, l'appellant assez souvent le grand Basile, ou de quelque autre terme qui marque l'extreme respect qu'il avoit pour luy. Il se met luy & tous ses auditeurs au nombre des P.494.4. disciples de ce grand Saine : [ d'où l'on peut inferer qu'il parloit à Cefarée: & cela est encore plus clair ] dans l'endroit où il dit que cet excellent legislateur avoit, comme Moyse, conduit le peuple qui l'ecoutoit en la patrie celeste par la grace de son sacerdoce.

'Saint Amphiloque' fon ami particulier s'acquita du mefine de- Amphilor 2 p. voirdans un discours qu'il prononça sur la Circoncisson, au jour 10,11. de laquelle nostre Saint dont il semble se faire disciple, estoit passé dela terre au Ciel 'Il cite les discours sacrez du divin Gre- P.20, goire fur Saint Basile, sans distinguer de quel Gregoire, peut-estre parceque celui de Nysse estant encore vivant, le titre de divin ne le pouvoit raporter qu'à celui de Nazianze. ]

# **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ARTICLE CXXXIII. Estime universelle qu'on a eue pour S. Basile.

I L ne se peut rien ajouter aux eloges que ces quatre grands hommes donnent à S. Basile, dont nous n'avons pu mesme raporter qu'une partie: " mais ils n'estoient pas les seuls qui honoraffent sa memoire. ] S. Gaudence Evesque de Bresse luy donne Gaud. h. 17. p. 61.

z, Nous examinerons fur S. Amphiloque fi ce difcours est de lay. 1. Voyet encore Saint Gregoire de Nazianze er 19 p. 18 d jui al 20 p. 369 d pp. 14 p. 773 38 p. 800 car, 7 p. 14 . 143 | 41 p. 17 7 S. Gregoire de Nysse e 1 p. 206 a 6 12 5 d. Hift. Eccl. Tom. 1X.

### SAINT BASILE. le titre de Confesseur, & parle de son eloquence avec une estime

Aug. in Iuli la tres particuliere . S. Augustin l'appelle luy & S. Gregoire de Na-6.5.P. 169-1.d. zianze deux hommes fi illustres & dont la fainteté est fi celebre. C'est pourquoi il prend soin de montrer que quelques endroits de ses ouvrages que les Pelagiens citoient pour eux, ne contiennent rien que de tres vray & de tres conforme à la regle Catholique: & il en traduit quelques pallages pour les oppoier aux er-16d.P. La. ep.61 reurs de ces heretiques Saint Hidore de Pelufe exhorte un hom-

P.11.C 1.auf.c.16.p. 1010.b.

me de faire voir par ses actions qu'il aimoit veritablement les ouvrages de Bufile nostre pere, de cet homme inspiré de Dieu, qui regle les mœurs fur les maximes de la vraie philosophie. Pallade écrit qu'il effoit honoré comme un Apoltre . [Nous avons marqué en son lieu les eloges qu'il a receus des

r.452,blep.146. p.1038.b.

historiens de l'Eglise Rufin, Socrate, Sozomene, Theodoret, & de l'hilostorge mesme quoiqu'ennemi de l'Eglise. Nous y pou-Tidre, Lac. 16. vons encore ajouter, I que Theodoret l'appelle le flambeau de la Cappadoce, ou plutoit de l'univers & luv donne presque toujours le titre de Grand, qui luy est en esset demeuré comme son epithete propre, pour le distinguer de tous les autres qui ont porté

a.b. F.\$27.d.e.

Conc. 14 P. 816. le nom de Bafile. J'Le Concile de Cakedoine le luy donne en corps en y ajoutant celui de ministre de la grace s qui luy est encore plus glorieux: 1 '& il met ce Saint à la reste de tous les saints Peres dont il produit les autleritez contre les Eutychiens. Une homelie qui est parmi les œuvres de Saint Chrysostome

Chry.t.6.h.51. Conc.t.7 p.449 \$ 17 6.

d.41.d.

a Photocare p. dit qu'il a presque esté egal aux Apostres. "S Ephrem d'Antioche dit, quede la Cappadoce il a éclairé tout l'univers ; b & Sophro-1211.p.87 o.m. ne de Jerufalem l'appelle l'honneur & l'ornement de l'Eglife. On Jit dans le VII Concile qu'il a exterminé l'impieté des Ariens, & a expliqué la verité à toute la terre d'une manière tres nette & P 432 d| 457 d, tres precife, que sa doctrine eclate dans toutes les parties du monde, qu'il a etté grand en action & en parole, & qu'il a appris les chofes de Dieu du S.Esprit mesme, qui l'a rendu le mailtre & la lumiere de l'Eglife.

C-47740 FF-164.b. Nat.or. 10. P. 370,b,e.

Sa vertu effoit si eminente dit S. Gregoire de Nazianze, & la gloire qu'elle luy avoit acquise estoit si grande, que pour se rendre recommandable on s'étudioit de l'imiter jusque dans les moindres choles, & melme julque dans les defauts de fon corps, comme dans la pafleur de son visage, la façon de sa barbe, sa maniere de marcher, sa lenteur à parler, son air pensif & recueil-li, qui degeneroit en une tristesse sombre & mome dans plusieurs qui le contresaisoient mal . On affectoit de porter les mesmes

habits que luy, d'avoir un petit lit bas comme le sien, de se regler fur luy pour la table. Mais ces pratiques effoient naturelles de Saint Basile, qui les observoit tout simplement sans art & fans methode : au lieu que cette infinité de Bafiles qui renais foient en apparence, n'estoient que des statuës dans les ombres : & ce seroit trop dire que de ses comparer à des echos qui repetent les paroles des autres: car si les echos ne repetent que la fin des mots, au moins la prononcent ils distinctement: Mais ces imitateurs elloient d'autant pluseloignez de leur modele, qu'ils faifoient plus d'efforts pour en approcher. On regardoit comme un avantage fingulier & une tres grande gloire d'avoir eu quelque union & quelque relation avec luy, de luy avoir rendu quelque service , de conserver le souvenir de quelque parole ou de quelque action serieuse ou agreable. I dont on eust esté l'auditeur ou le témoin.] Et en effet ce qu'il y avoit de plus negligé dans ce grand homme, estoit beaucoup plus excellent & plus achevé que ce que les autres font avec beaucoup d'effort & de travail.

Philoftorge avoue au contraire que son Eunome estoit haï de Phile 1,100.74.

tout le monde à Cesarée, où il sut relegué quelque temps, parce-P1374.

qu'il avoit écrit contre S.Basile leur Évesque .

"Barroius raporte une defiripion du viáge de S.Bafile & de fa Buspit 11: flature, tirée du Variena [quin'ell peu-ellre pas beaucoup plus affurée que ce qui y el ajoure (¿ Une ce Saint a gouverné cinq ans fon Egille On en peur voir une autre dans les Ménées, [fice n'ell Menas, junpas Ioriginal donc celle de Baroius el triee; Noss osucontentos dy remarquer qu'il eltoit fort grand, mais fort fec, d'un air penfif & receulle n.

#### ත්රත්ත්රත්ත්ත්ත්ත්ත්රත්රත්ර ARTICLE CXXXIV.

On fait la feste de S Basile aussi-tost aprés sa mort : De ses miracles

I EGLISE autofià biencoft la veneration que l'on avoit Nyc.nafr, pour ce Suita par la celleviation de fafelte, Sérgogire de 3<sup>ng</sup>-3<sup>ng</sup>-8. Nyficen parle déja, & dit qu'elle fe celebroit un peu après Nocl, & centificate és fiftes de Selicinen s, S Perre, Slacque, Slean, & S PaulCe fut en ce jour qu'il prononça fon panagori que SA mphilotope dit mefine qu'ona faffoit le pau de fa mort A-ηρίλικα-p, qui effoit celui de la Circonifion Mais il ajoute que toute l'E - γ a gigli fa folomisfior déja par tous te endrois de la terre [ co qui effoit celui de la Circonifion Mais il ajoute que toute l'E - γ a gigli fa folomisfior déja par tous te endrois de la terre [ co qui effoit de par tous te endrois de la terre [ co qui effoit de par tous te endrois de la terre [ co qui effoit de par tous te endrois de la terre [ co qui effoit de par tous te endrois de la terre [ co qui effoit de par tous te endrois de la terre [ co qui effoit de par tous te endrois de la terre [ co qui effoit de par tous te endrois de la terre [ co qui effoit de par tous te endrois de la terre [ co qui effoit de par tous terre endrois de la terre [ co qui effoit de par tous terre endrois de la terre [ co qui effoit de par tous terre endrois de la terre [ co qui effoit de par tous terre endrois de la terre [ co qui effoit de par tous terre endrois de la terre [ co qui effoit de part en la complexitation de la compl

0.00

glife greque la celebre encore en ce mefine jour, conjointement avec celle de la Circoncision. [La latine se contente de marquer ce jour là la mort de S.Bafile dans le martyrologe d'Ufuard & les autres posterieurs,& en remet l'Office au 14 de juin, auquel on en faifoit particulierement la feste dés le IX. siecle, selon les termes d'Ufuard. ]

Thert.Lyc.sp. 'On convient qu'Hellade qui affifta au Concile de Conftanti-713.b. nople en 39 x, fut le fucceffeur du fiege de S.Bafile ["Mais il ne V.S. Cade paroift pas avoir esté l'heritier de ses sentimens & de sa vertu.]

Jo.D.de im-l.i. 'S Jean de Damas dit qu'il avoit écrit la vie du Saint, mais on ne P.59 4.
Bar. 17 L f 10 | l'a pas Nous en avons une qui porte faussement le nom de Saint Nore \$2. Boll. 9.mars, p. Amphileque, & les faussetez qui s'y trouvent la rendent indigne d'effre mise entre les mains des savans. [ Aussi nous n'avons pas cru qu'il nous fust jamais permis de nous en servir.

Dieu ne voulant point que les hommes jugeaffent de la vertu des Saints par les miracles, qu'il semble avoir reservez pour la défense de sa verité & de son Eglise plutost que pour la gloire de ses serviteurs, n'a pas accordé ce con à ceux dont la vertu a esté sans contestation la plus eminente & la plus solide. C'est ce que nous voyens dans S Cyprien , dans S. Athanase , dans Saint Jerome, dans Saint Augustin , & dans les autres grands Saints des principaux fiecles de l'Eglife, dans lesquels nous ne trouvons que rarement, ou point dutout, des actions extraordinaires & miraculeuses. Leur vie seule estoit un plus grand miracle que tous ceux qu'ils eussent pu faire. Les prodiges les plus eclatans eussent cessé d'estre des prodiges en leurs personnes, comme Sozomene dit de Saint Bafile; & il ne falloit pas que ceux à qui Dieu vouloit accorder ce don pour des raisons particulieres, eussent sujet d'en tirer de l'elevement & de se preferer aux autres Fideles. Il a traité Saint Basile de la mesme sorte, & nous ne lifons de luy que fort peu d'actions qu'on puisse mettre au nombre des miracles, felon la maniere ordinaire de parler. Il faut neanmoinsrecueillir ce qui s'en trouve, & ne pas oublier ces choses qui appartiennent d'autant plus à Dieu qu'elles sont audessus des forces de la nature, & qu'elles appartiennent moins aux

Nyfide Bafin. 40 L P.49 2. P.405.a.b.

'Nous avons déja vu qu'il avoit appaifé la colere divine contre sa ville, & detourné le fleau de la famine dont elle estoit menacéc. Estant une nuit en prieres, toute la chambre où il estoit fut éclairée d'une lumiere divine, fans qu'il y euft aucune cause nacurelle à qui on la pust attribuer.'Sa foy dissipa souvent les char-

SAINT BASILE.

mes & la magie par lefquelles des performes s'ellorgoient de nuire à d'autres, & renait le uter malice fans effect. Il ne tint pas à luy qu'il ne guerit Galate fis de Valence fic le Prete Modelte Ninoraer, qui l'avoit rratté en ennemi ayanc eu recours à la force de fes 3734 prieres, crus avoir effé delivér par luy d'une maladie tres dangereusé [Les merveilles visibles par lefquelles Dieu arretta fon exi, peuvent effer regardées avoc rainot comme des marques de fes merites, aufil·biem que de la justice de la causé de l'Egifié qu'il fodérenist.

### ARTICLE CXXXV.

Reputation des écrits de Saint Bafile, & de fon fyle.

Es plus grands miracles de Saint Bafile après l'eminence de

, sa pieté, sont ses écrits. Saint Gregoire de Nazianze ayant fait l'idée de ses principales vertus, ] dit que rien n'egale son elo. Nat.or.10.P. quence vive & persualive, dont la reputation estoit repandue 361,362. jusques aux extremitez du monde, qu'elle estoit comme une trompette qui retentit fort au loin dans les airs; comme la voix d'un Dieu qui se fait entendre à tout l'univers; comme un admirable & nouveau tremblement de terre, qui se fait sentir partout. Mais auffi, ajoute ce Saint, y a t-il personne qui se soit purifié plus que luy, pour se rendre susceptible des operations de l'Esprit de Dieu, & digne d'expliquer ses divins oracles? Y a t-il personne qui ait esté éclairé de la lumiere d'une plus haute science ? Qui ait penetré plus avant dans les profondeurs de l'Esprit ? Qui ait examiné les choses de Dieu avec plus d'attention en la presence de Dieu mesme? Jamais homme n'eut plus de facilité à developer dans fon discours les pensées de son esprit. Les expressions ne luy manquerent jamais , mais des expressions aussi justes , aussi naturelles, & auffi riches que ses pensées. Il excelloit egalement dans les unes & dans les autres. Il penetra toutes les choses spirituelles, & puifa dans une profonde meditation qu'il en fit, les connoiffances necessaires pour enseigner à toutes sortes de perfonnes à regler faintement leus mœurs, à parler dignement [ des veritez de la religion, jà detacher leurs esprits des choses perissa. bles pour les elever vers les choses eternelles.

'David, continuë S. Gregoire, loue la beauté du soleil com-P-161 cme celle d'un epoux sa grandeur qu'il compare à un geant, la rapidité de sa course comme parcourant tous les jours la terre d'une

Nn iij

San A Code

extremir à l'autre, si verus merveilleus qui ne diminue poin par si nifuneres continuelles « Qui wrieffles. La beautre de Balle a ellé si verus, si grandeur a esté la maniere fublime dont il a parté de Dieu, si courie a evé son avancement continuel veru Dieu, son activité a esté certe a spilecation instiguille à donner « & àrepantie partous si instituablenc. El pousque le rout des pas faire partique si instituablenc. El pousque le route des pas faire partique aux A polites, « de dilue que le bruit de si voix s'elt nepandu dans courie la tercra, « Que la force de se parsolas a presente pandu dans courie la tercra, « Que la force de se parsolas a presente de la commencia de la constitución de la c

jusques aux extremitez de l'univers.

'Ét en effet quelle autre joie trouve t-on aujourd'hui dans les assemblées? Quel autre plaisir gouste t-on dans les festins, dans le bareau, dans les eglises? Quelles sont les delices des personnes publiques & des particuliers, des solitaires & de ceux qui vivent dans le commerce du monde, de ceux qui se sont retirez des affaires & de ceux qui y sont engagez, de ces philosophes du monde ou de nos philosophes Chrétiens? Ce sont les livres & les travaux de Basile. Ils font l'unique & le souverain plaisir de toutes ces personnes. Tous ceux qui ont écrit aprés luy, empruntent de ses écrits la matiere de seurs ouvrages. Ce que les anciens ont écrit pour expliquer les divines Ecritures, est enseveli dans un profond filence. On ne parle plus que des nouveaux écrits de Basile. Les plus savans parmi nous, sont ceux qui ont une parfaite intelligence de ses livres, qui en parlent le plus, & qui les publient davantage: car luy seul peut tenir lieu de tous les autres, auteurs, à ceux qui veulent s'instruire & devenir savans,

'S.Gregoire de Nysse dit presque la mesme chose en ces deux

Ny f, de Baf p. 487 b c.

mors: Set difcours & fes predictions font celebres prefigue dans toute la errer: Fout le monde les approuve & les defire avec la mefine ardeur que ceux de S. Paul 'Mais il va encore plus loin en un autre enfont, o di il dir que les écrits ne cedent qu'unx Levis l'aves force infriere par l'Elfrit de Dieu, 'suíquels mefines il

femble les egaler.

Photo, 141, 191. P-317, 493-

[L'excellence des choics dont ils font remplis, a eft le a principale caué de crite admiration univerfile]. Mais escre excellence maniere d'écrire qu'ton y remarque partout, y a fans doute beaucoup contribue Car il n'y a poir d'écrivair dont a diction foir plus pure, plus belle, plus fignificative, en un mor plus propre pour des actions publiques. Il l'emporte fuir our le monde pour l'ordre & la netteré des penifes. Il a simé autant qu'aucun autre un flyle chiar, elegant, & perfundir : dob vient que fon autre un flyle chiar, elegant, & perfundir : dob vient que fon difocuts parciát (cujous nature), fans affechation, & coule avec la mefine facilité qu'un ruifleux lott de fa fource. Mais il excelle fi first dans l'arcté persisaler, qu'on peut le le proposér pour un modele du fyle des prangeriques, & que pourra qu'un homme air quelque conositiance des regles de l'arc, il peut de venir un partait orateur no éxerçant à limiter és difocust, fains avoir beloin ni de Platon ni de Demotthene que les anciens faifoient évadier pour ce figur. Voil à equalle maniere na parle Photius [fun der plus habiles juge du fyle & de l'éloquence, & il ajour un penaprés (que se spittres four oir dune part la pries dami-exapt part, rable de ce Saint, & fuiffient de l'autre pour donner le caractere de la regle dont i faut érrie de lettres Suidas di suifi qu'il n'y suif exapniende plus beau que fes epittres four donner le caractere.

A l'adde plus peut que fes epittres four donner le caractere de la regle dont i faut érrie de lettres Suidas di suifi qu'il n'y suif exapniende plus beau que fes epittres Suidas d'un d'un qu'il n'y suif exap-

ARTICLE CXXXVI.

De l'Hexaemeron de Saint Balile.

corripit.

PA RONIUS findé fur Califolore, croit que Saine Baille a Resyst, si justification de la control Encircute depuis le commencement judjues California, à la find Celt de ces commentaires que Sérepoire de Nazianze.

partie ence stermes j'Long, dir, que je lis ces explications qu'il Nasca-sa-partie ence stermes j'Long, dir, que je lis ces explications qu'il Nasca-sa-pa composice pour les personnes d'un ciprir plus lent & plus gron 3º43-km, a composice pour les personnes d'un ciprir plus lent & plus gron 3º43-km, ence, d'un qu'en certices entres insmisers, g'est à dire fiche los les trois fors, le literal, le moral, & l'allegorique, ji ne ma harrecte parà l'ence care consecute de la lettre y une plassavant, jeutre de pro-consecute de la lettre y une plassavant, jeutre de pro-consecute de la lettre y une plassavant, jeutre de pro-consecute de la lettre y une plassavant, jeutre de pro-consecute de la lettre y une plassavant, jeutre de pro-consecute de la lettre y une plassavant, jeutre de pro-consecute de la lettre y lettre plassavant de la lettre de la lettre de pro-consecute de la lettre y lettre plassavant de la lettre de la lettre de partie d'un plassavant de la lettre de l

Son Hexaemerto ou Toutrage fur les fais jours de la creation. De Prophysisell le plus celber; 'És le mémie Pere dit que la lesture de cer Nuapspaouvrage l'elevoit vers le Createur Just faisfor consoiltre les nifions de la creation, 'ét admire le Createur Just qu'in fe sisoit auparavane, par la feule contemplation de les ouvrages. Saint Himmillen, Jerone le marque aussify. Scorate aprés Just Justis. S Gregoire P. Jan-Jerone le marque aussify. Scorate aprés Just Justis. S Gregoire P. Jan-Jerone le marque aussify. Scorate aprés Justis Justis S. Gregoire P. Jande Nysie le releve d'une mannere si particultere, qu'il femble passaqu'elle allé jusqu'es à l'excés J. Car Suin Pierre son free l'ayant Nysieusapa, prié de faire quelque écrit pour accorder les endrous du commexement de la Genée qui senholose se écontroller, il luy

-

represente que c'est une entreprise fort difficile, surtout, dit-il, aprés les divins commentaires que nostre Pere [S. Basile la compofez fur ce fujet : car ceux qui les ont lus, ne les admirent pas moins que le texte mesme de Moyse. Et il me semble qu'ils ont raison. Car il v a le mesme raport entre ces deux ouvrages, qu'entre le grain or l'épi qui en naist. L'épi n'est pas la mesme chose que le grain, ou au moins il en differe par sa grandeur, sa beauté, & la varieté de sa figure. Ainsi ce que Moyse a renfermé en peu de mots, est tellement augmenté, & étendu d'une maniere sa sublime par le grand Basile, que ce n'est pas seulement un épi, mais un arbre femblable à celui que produifit le grain de fenevé que l'Evangile compare au royaume de Dieu. C'est un arbre pour ceux qui s'en occupent l'esprit. Il s'étend de tous costez par la fublimité de ses pensées ses preceptes & ses maximes en sont comme les branches; & aprés avoir pouffé la racine d'une pieté folide, il s'eleve fi haut que les ames les plus elevées & les plus fublimes qui font ces oiseaux de l'Evangile, peuvent placer leur nid fous la grandeur de ces fortes de branches. Car l'explication des questions est comme le nid des ames, qui lassées par des soins toujours nouveaux, & par ledefir d'apprendre, vont s'y repofer, comme font les oiseaux aprés qu'ils ont beaucoup volé de costé ce d'autre.

'Le mesme Pere dit en un autre endroit: Basile nostre maistre qui est certainement devenu tres semblable à Dieu, & dont l'ame a acquis une vive reffemblance avec son Createur, est le seul qui ait bien connu l'excellence des ouvrages de Dieu. Il a tellement éclairci par les meditations & ses reflexions l'ouvrage si excellent & si difficile de la creation du monde, qu'il n'y a personne qui ne puisse presentement l'entendre.

Mais ce qui fait voir plus que tout le reste, combien la reputation de Saint Basile s'estoit en peu de temps repandue par toute la terre, S. Ambroise qui ne luy estoit en rien inferieur, & qui mes-Hier.ep.65.1 s. me ne le furvéquit pas de vingt ans, Je'atracha beaucoup à fes penfées dans l'ouvrage qu'il composa sur le mesme sujet & sous le

D.103.

mesme titre[Je nesçay si S Augustin ne l'avoit point vu aussi.] Anggenadit. 'Car ce qu'il dit de l'explication de ces paroles, l'Esprit de Dieu LEGIBE, BP. effoit porté fur les eaux, qu'on attribuoit à un docte Syrien, émble aBafiher.h.s.p pris mot à mot de S. Bafile.

b S. Jerome marque que l'Hexaemeron de S. Basile contenoit Giddinfeat avons encore de la mesme maniere. On voit qu'il les a preschées neuf homelies, que Cassiodore appelle des livres, & nous les 1.p.94.b.&alibi

les unes le matin, les autres au foir durant le jeune du Carefme, où il parloit deux fois le jour. 'Il est aisé de juger par la 8,º home p. st. lie qu'il les prononçoit sur le champ; '& en effet Rufin remarque Rufit 20.9 p. qu'il parloit ainsi d'ordinaire . \* On trouva depuis à redire dans 257 cet ouvrage que Saint Basile n'y cust pas traité diverses questions qui tomboient dans son sujet, Surquoi Saint Gregoire son frere le désend en cette maniere. 'Ceux qui parlent de la sorte, ne me «de femblent pas envifager la fin que nostre Pere se propose dans ces instructions. Il parloit dans une grandeeglise, & à une assemblée tres nombreuse : ainsi il se conformoit à la portée de ses auditeurs. Quoiqu'il y en eust plusieurs capables d'entendre les discours les plus sublimes, il y en avoit aussi un tres grand nombre qui n'auroient pu comprendre des choses si relevées. Tels estoient tous ceux qui n'ont point étudié, les ouvriers, les hommes occupez à des choses grossieres, les semmesqui ne sont pas accoutumées à des recherches si étudiées, tous les enfans & les vieillars . Il falloit à ces fortes de personnes un discours aisé qui les instruissst en les recreant, & qui les elevast au Createur en leur faifant confiderer la beauté des creatures. Si on juge de cet ouvrage de nostre docteur, par raport à certe fin, on trouvera sans doute qu'il y a parfaitement réuffi. Il ne cherchoit pas des disputes de mots. Il ne s'embaratioit point dans des questions épineuses. Mais expliquant simplement son texte, il s'accommodoit tellement à la fimplicité de ses auditeurs, qu'entremélant souvent des traits d'erudition, il fatisfai soit meime la delicatesse des favans. C'est pourquoi les fimples comprenoient bien fes difcours, & les favans les admiroient.

Dans un autre endroit de ces hornelles, S. Bafile parle contre Bafiech, p. ceux qui allegorizoient trop l'Ecriture; le ceque l'Empereur Jutii: (600-615-7), coiencire & raporte à Origene: mais ce qui l'dir fint 'un mort de 461-16. Saint Bafile [eft une veritable chicane ou plutoft une pure bevue, 4 coi il 10 med 10 tru là fair le contrefens. 1

Fufitathe traduifit en latin du temps de Caffodore ces neuf Cafairle...
luvrego un homelies Jed. Staffic fur la creation du monde ce ceut Cafairle...
traduction a efté recueillie dans la Bibliotheque des Peres. 'On Da.P.p.391
marque qu'elles ont encore efté traduites vers le mefine temps
par le celebre Denys le Petit.

La voix si sublime de ce grand docteur n'avoit tien obmis de Nysber.p.43.ce qui se pouvoit dire sur la creation [ dans les points qu'il traitoit, ] mais il n'alloit que jusqu'à la formation de l'homme, & il

r. F. and revenenmenqu'il entend de ceux qui font hors de l'Eglife, & il fignifie ceux qui en font,

Hift. Eccl. Tom IX.

h, p p 106. laissoir ce point sans y toucher. Il promet par la neuvierne de le traiter dans les suivantes , de refuter mesme les Anoméens , & d'expliquer quelle est l'image de Dieu dans l'homme. [ Mais s'es infirmitez ou quelque autre occasson l'ayant obligé de les inter-

infirmitez ou quelque autre occasion l'ayan obligé de les intersor, l. c. a. v. rompre, ] cet ouvrage demeura imparfait, & il failut qu'aprés (a mort S. Gregoire de Ny sie achevast e que son frere avoit com-

mencé.

Nyfopqre.

The crut obligé de fuppker à ce defaut, non pour faire tort à

S. Bafile de luy supposer un faux ouvrage, mais pour communiquer aux autres les grandes lumieres qu'il avoir receués de luy.

p.44.1. & ne les retenir pas pour luy seul. 'Il fit cet ouvrage, à ce que l'on tient, aussi tost aprés la mort de S.Basile, '& l'adressa à S.Pierre de Sebaste son sirere.

Gregoire fon free. Mais il n'y a paire d'apparence qu'elles foient ride l'un ni de l'autre. J On croit resunnoine qu'elles foien du l'une partie que que choise du flys & du genie de S. Ballie, & par confequent un merite non mediocre; [ & il peut a ravoit cris insu le nom du Sainte que pour s'exerce luy meline, & nou pour impoler aux autres, & trouper l'Eglife. ]

# ARTICLE CXXXVII.

### Des autres écrits de Saint Basile sur l'Ecriture.

Scult p. 1033. 'On trouve dans une bibliotheque un commentaire fur Job
tiré de Saint Bafile & de quelques autresce qui donne lieu
de juger qu'il avoit fait quelque ouvrage fur ce Prophete.

864/8/9134. "Ses explications far les Pléaumet [en 72 homdies ] que Suidas appelle de dificuru monacut, feo frue se fechlers que fin Elnameron, ] "mais elles ne four peut ellre pas moins excellentes, 
[6, til ferris for à folialiste que nous settlome cet ouvrage tout 
entier. Carillet visible que S.Baffe avoit explique bien d'autres 
pleaumes que caux que nous atrons, tam pracqu'on ne voit pas 
quelle raison il avoit eue de choifir ceux qui nous reflera plutoft 
que les autres, & merine d'en laiffer quelques ura sino achever.

que les autres, & melme d'en laifler quelques urs fans achever 117.6.4. 1.1. de les expliquer, J'contre son inclination & sa contume, b que 117.6.4. 1.1. parcequ'il cite luy messe l'explication du sixieme que nous n'a-121.6. 1

von pini; (2º Marquini de ni ci. 3º de plufaura autres ... Il Neutyapare promet la concision bend du premier. «La el el escludio profugo 1994/1994 promet la concision bend du premier. «La el el escludio profugo 1994/1994 promet con cercier en deux façons, ce qui fait dourre de la dermiere qui estados en la manque dans quelques manouferis. Il y a plufaura codroita visi - 8-4-4-323. El prometer copiez de la premiere, dont elle n'a pas l'elevation, des forte qu'il et difficie de croite qu'elle foit de baint Baffe.

Ces explications font des homelies preschées au peuple, comme il est visible dans la pluspart. ] Elles sont citées dans la chaine Da P.p.; 36. de Nicetas, [dans les extraits de Metaphrastle,] & par quelques autres; & l'on pe doute point qu'elles ne soient de S. Basile; hors

sutres; & l'on ne doute pour qu'elles ne fosent de Mistlie; hors

vers 14. celedoron tous venous de parter; & Celle du pleature 37, "donc

quelques uns doutent auffil. Le commencement de la premiere le Augustin;

Le commencement de la premiere le Augustin; par la Augustin; & l'on croit que c'eft quelqu'un qui l'ayant trouvéetra. Du P. p. 3, sa

duite [par Rufn, ] l'a applique de cet enforte; Saint Gregoire de Nyfusta 1, p.

Nyfis parle de la feconde fur le présume 14, & il fair excutéed ce 133 filtus 4

qu'ul traite en fojet aprés. Saint Balfe, dont il finit en cet endorit.

un bel eloge. Theodoret cite un endorit de l'exposition du présum Theatlu 1, and 1.

Ruft de l'acceptant de l'acceptant de l'exposition du présum Theatlu 1, and 1.

Ruft de l'acceptant de l'acceptant de l'exposition du présum Theatlu 1, and 1.

Ruft de l'acceptant de l'acceptant de l'exposition du présum Theatlu 1, and 1.

Ruft de l'acceptant de l'acceptant de l'exposition du présum Theatlu 1, and 1.

Ruft de l'acceptant de l'acceptant de l'exposition du présum theatluis de l'exposition de l'exposit

Fig. 19. The state of the state

TRIOS.

'M.' Cotelier nous a donné un fermon fur ces paroles des Pro. Cotel g.t.t.p. verbes. Ne vous abandonnez point au fommeil, qui porte le nom de 28. S.Basile dans le manuscrit dont il l'a tiré. Il est cité sous le nom de n.p.712.b. ce Pere dans une chaine fur les Proverbes: & on trouve qu'il n'est 6|Du.P.p.536, pas indigne de S.Bafile, dont il a affez le style & le genie. Le Pere CombitoBalit. Combens l'avoit déja donné auparavant en latin . Le Saint s'y d'Origina en plaint de ce qu'il y avoit des perfonnes qui venoient l'ecouter , 29.4. non pour profiter de ses instructions, mais pour chercher à y reprendre. 'Il y marque aussi qu'il avoit consideré avec soin tout ce p.33,4, qui se passe dans une fourmiliere, pour y admirer la sagesse de la providence dans ces chofes mesmes qui paroissent si petites: & il Basep. 168 p. renvoie encore autrepart l'herefiarque Eunome à la confidera. 188. tion des fourmis, pour luy faire comprendre combien il effoit remeraire de s'imaginer connoittre la fagesse de Dieu, puisqu'il ne pouvoit seulement rendre raison de ce qui se passe tous les jours devant nos yeux. Il y a encore parmi les homelies du Saint un fer- div.12 t. 1. P. 190. mon sur le commencement des Proverbes, que nous avons cru estre le premier qu'il fit aprés avoir esté ordonné Prestre.

Oo ij

Le commentaire sur Isaie ne va que jusqu'au seizieme chapitre de ce Prophete, soit que le reste soit perdu, soit que S Basile n'ait pas achevé cet ouvrage; il est toujours visible qu'il n'a pas pre-

tendu en demeuret la: 'Car par sa presace il paroist avoir entree.16.v.13.p.188. pris l'explication entiere d'Isaie, & l'endroit où il finit n'a aucune forme de conclusion [C'est un ouvrage continu, & qui n'est pas divisé par homelies.] Quelques manuscrits marquent qu'il a esté

donné par un Prestre aprés la mort du Saint; [d'où vient peut-Du.P.p.537. estre ou il n'a pas esté connu de Saint Jerome. ¡Mais d'autres l'ont cité il y a plus de mille ans comme un veritable ouvrage de Saint Bafile ce qui se justifie assez par l'écrit mesme, sans qu'il y ait Norz \$5. aucun fondement raifonnable d'en douter.

Nous marquerons dans la fuite quelques homelies fur divers passages de l'Écriture . ]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE CXXXVIII.

Des é crits de Saint Bafile contre les beretiques , particulierement de celui du Saint Elorit.

Nar.or. 20, p. 346.1.b.

pr.p.10.

\*OMME la charité dont le cœur de S. Bafile effoit ardent, luy caufoit une douleur extreme lorsqu'il voyoit les ravages que les heretiques faisoient alors, il chercha toutes sortes de voies pour remedier à un fi grand mal. Himplora le secours de Dieu & des hommes il combatit luy mesme de vive voix pour la foy dans toutes les occasions qui se presenterent. Mais ce qui fut extremement utile à l'Eglife, c'est que ramassant par la sorce du S.Efprit tout ce qu'il avoit de vigueur & de genie & tout ce que sa lumiere naturelle ou acquise dans les Ecritures luy pouvoit fournir de raifonnemens, il forma fur cela des ouvrages excellens,où il établit les regles de la veritable foy,& abatit l'orgueil oc la fierté des heretiques.

or 10.p.363,

Lorsque je lis, dit S. Gregoire de Nazianze, les livres par lesquels il refute les heretiques,il me semble voir le seu qui consuma autrefois Sodome, reduire encore en cendres ces malheureuses & detestables langues ou la destruction de cette tour qu'une vaine & temeraire infolence avoit entrepris d'elever, & que la Baffid, p. 385.e. fageffe de Dieu feeut bien faire interrompre 'Il avoit écrit contre les herefies qui s'eftoient elevées de fon temps l'une aprés l'au-

4P.79 P.143.d. tre.[Dés l'an 365,] lorsque les Evesques s'assembloient pour le Concile de Lampfaque, il dicta fur ce fujet quelques écrits qui

ne font pas venus jufqu'à nous. S. Amphiloque releve beaucoup fes travaux contre les heretiques. Toute l'Eglife, dit-il, celebre Amphi,or.z.p. la memoire de S. Bafile, comme de celui par les travaux duquel 18-19elle a esté delivrée de toutes les heresies & de tous les sociateurs d'une doctrine étrangere, affermie dans toutes les maximes de la pieté Chrétienne, & fortifiée dans fon attachement à la foy & à la doctrine du Seigneur. En effet Arius a esté frapé & écrasé comme par un coup de foudre par la langue fulminante de ce faint docteur. Eunome en a esté terrasse & comme reduit en poudre. Sabellius n'a puy refifter, & en a efté confondu. Macedone ce furieux blasphemateur contre le S. Esprie, a esté chasié honteusement & entierement détruit par l'esprit du grand Bafile. Apollinaire homme fans fens , fans jugement, & fans raifon, a esté couvert d'une infamie eternelle par les divins discours de ce faint docteur. Et pour tout dire en un mot, il n'y a point eu d'heresies avant luy, & il ne s'en elevera point aprés luy, qui ne foient ruinées par les ouvrages theologiques.[Il paroift donc que S. Bafile a beaucoupécrit contre les heretiques.

Nova 36.

Les ouvrages qui nous en reftent, foct "c'elul du Saint Effrità Saint Amphiloque & les ciud livres contre Bunome Nous avons déja marqué quelle fue l'occasion particuliere qui luy fit écrite le premier achevé vert à fin de la 1935, de approuvé enfuire par deux Conciles. JSaint Jerome marque ce luvre entre les autres Hervillacité. Ouvrages du Saint, «C Theodore de cite en quelques endroits. y "Effendent, "fains partie de Sudias & de beaucoup d'autres auteun pe offer 1946-1946, par le tirte d'aptite à Saint Amphiloque. "S Gregoire de Naziante (Gancia, par le tirte d'aptite à Saint Amphiloque. "S Gregoire de Naziante (Gancia, par qu'il a écrit fair le S Effrit), trouvel Deba que j'alore; « & Gia-<sup>8</sup> May, vant fa theologie & Ge foldes reflexions, je prefiche la verité avec l'albert de xeu une entière confiante. I'l dit adait la fique que Saint P spate par l'aptite d'autre la fintation du S. Efprit mefine cequil 3<sup>46-556</sup>.

Bafile avoit puiré dans la fintation du S. Efprit mefine cequil 3<sup>46-556</sup>.

MARCHONOS POR CONCENCIO DE CONTROCA CON

# ARTICLE CXXXIX

De livres contre Eunome.

SAINT Jeronie nous affure que S. Bafile a écrit d'excellens Hieraill cass.

Jivres contre Eunome "Nous venons de voir de quelle mar "Amphiora p.

Diere en parle S Amphiloque, "Theodorer lescite, fausili-bien que the properties of the properties o

p.97.6. g Conc.t.4 p. 818.c.

SAINT BASILE. le Concile de Calcedoine, & Leonce de Byzance apréseux . Ils

Leont in N.3r E.p.975.4. a Conc t.s.p.

font encore citez par l'Empereur Justinien , b & par S. Ephrem d'Antioche. (Saint Basile mesme semble marquer cet ouvrage, ] Photesase.p. cloriqu'écrivant[l'an 373 au plustard, là Athanase Evesque d'Ancyre, fur quelques erreurs dont on l'accufoit, il dit qu'il ne sçait pas fur quoi l'on fondoit cette calomnie; mais qu'affurément ce

\$20.4|\$25.6|\$2\$ e Bafep,52P. \$1.d.

n'estoit pas sur ce qu'il avoit écrit contre ceux qui osoient dire [avec Eunome, joue Dieu le Filsest dissemblable en substance de Dieu le Pere : & contre ceux qui blasphemoient contre le Saint Esprit, en l'appellant une creature & un ouvrage.

in Enn.L 1.P. 696.cd Phile L 8.c.12 p.116.

Eunome mesme luy donna le sujet de cet ouvrage, par le livre qu'il mit au jour en forme d'apologie, afin que sous ce nom fa-vorable, il pust produire audehors la detestable doctrine qu'il avoit apprise d'Aece son maistre, & qu'il cachoit depuis long-Phot.c.137.p. temps dans son cœur . 'Ce méchant livre estoit admiré par tous ceux de cette fecte : mais ils le tenoient extremement fecret .

31 3. p.695.d.

pour empescher que les autres n'en eussent connoissance . Nean-Bafin Eun, L. moins il tomba enfin entre les mains de S.Bafile, lequel à la priere de quelques uns entreprit de le refuter & composa cinq hvres fur ce sujet, dans les trois premiers desquels il refute le livre d'Eunome, & il en insere les propres paroles, pour y répondre mot à mot dans les endroits qui en meritent la peine."Le quatrie- Norz 87. . me est pour expliquer divers passages de l'Ecriture que ces heretiques alleguoient en leur faveur; & le cinquieme pour raporter

Du.P.p.546. 1.2.p.210.b.

ceux qui prouvoient la verité Catholique: '& il traite tout cela Nyf.in Eun.Li. avec beaucoup de folidité & de clarté. 'Ce faint interprete des dogmes divins, trouvoit dans le livre d'Eunome une ample matiere de s'étendre sur beaucoup de points, s'il l'eust voulu faire; mais il retrancha tout le reste pour se rensermer dans les choses necessaires; & choisit seulement les endroits qui regardoient le dogme pour les refuter. I II fit affez vraifemblablement cet ouvrage avant fon epifco-

F-186. p.695.d.

pat, l'puisque la réponse qu'Eunome y fit , & qu'il travailla du-Phote. 138.p. rant plufieurs Olympiades, parut auffitoft aprés que le Saint fut mort [Il femble en effet que S. Basile n'eust point encore écrit Balin Enn, Lt. avant cela contre les heretiques, I puisqu'il dit que sans la necessité de l'Eglise, & la priere de ceux à qui il l'adresse, il seroit demeuré dans le filence qu'il avoit gardé jusques alors, & ne se fust pas engagé dans une matiere sur laquelle il ne s'estoit jamais exercé.

Phot.c, 137.p. 313[Mais quoique ce fust fon premier ouvrage de ce genre, l'il y

réuffit neanmoins excellemment, & refuta Eunome avec autant d'eclat que de vigueur. Il employa tout ce que l'eloquence a de force & de beauté, & ayant comme écrafé cet enfant de Babylone contre le rocher inebranlable de la foy , il fit voir que cet ouvrage qu'on ne regardoit auparavant qu'avec admiration, n'estoit digne que de risée , & n'avoit pas plus de force qu'un corps mort. La replique d'Eunome qui ne l'osa produire comme nous venons de voir, tant que S. Basile vécut, ne sit que relever la gloire du Saint & de son ouvrage. Car non seulement Saint V.les Ariens Gregoire de Nysse,"mais encore Theodore de Mopsuette, & un nommé Sophrone, crurent leur temps bien employé à montrer par de grands ouvrages la verité de ce que S. Basile avoit écrit contre cet herefiarque.

\$ 100.

ARTICLE CXL

Divers autres écrits de S. Basile contre les beretiques.

UTRE ces deux écrits contre les heretiques, nous avons encore quelques petites pieces qui peuvent regarder le mesme sujet, puisque le Saint y établissant la soy Catholique. ruine toutes les doctrines qui s'en eloignent.] La 15º de fes home- Baf.t.r.p.418. lies, est un discours sur la foy de la Trinité, & principalement du Fils & du Saint Esprit. La suivante est une explication des pre- P-431mieres paroles de l'Évangile de S. Jean, par lesquelles il prouve la divinité de J. C.II promet de continuer le mesme sujet, [ mais Passed. nous n'en avons rien davantage. ]'Metaphraste cite cette home- exc. Passed. lie, & Justinien l'avoit fait long-temps avant luy. La 17º n'a pas Conct. 5 p6 51 de forme d'homelie , [ & paroilt plutoft eftre un fragment imparfait qu'une piece entiere . Le titre qu'elle porte , Sur le faint P437. Battefine, ne luy convient pas mieux que celui d'homelie. Car c'est un traité fait pour prouver la divinité du S. Esprit, ] & ce qui vest dit du battefme seulement dans les premieres lignes. In'est qu'une preuve du mesme sujet .]
'Dans la 27 homelie, Saint Basile fait une exposition tres claire p. 512.

& tres expresse de sa propre soy & de celle de l'Eglise, touchant la distinction & l'egalité des trois Personnes divines, où il prouve tres fortement la divinité du Fils contre les Ariens ; & du Saint Esprit contre les Macedoniens. 'Il témoigne, [comme en plu- haz, p 521.d. sieurs autres endroits, Jqu'entre ceux qui l'ecoutoient, il y en avoit qui cherchoient non à s'instruire de la verité, mais à trouSAINT BASILE.

Conc.1.7. p.264, ver quelque mot qu'il pussent reprendre . 'Le VII. Concile en cite un affez long paffage dans fes propres termes, "& un autre a p.457.d. dont on n'y trouve que le sens.

Bafdiv.h.28.p.

296

527.d.

'L'homelie fuivante se peut mettre entre les écrits qui regardent la foy ,n'estant pas faite pour exhorter les Fideles à la penitence, mais pour en prouver l'utilité contre les heretiques qui la combatoient, comme les Novatiens & les Montanifles [Le flyle de ce discours paroist plus concis, plus obscur, les mots plus extraordinaires, & le raisonnement moins fort que celui de Saint Du Pin,p.541. Bafile . ] Neanmoins nous ne voyons point que perfonne en ait

Balh 25-p.527 encore douté jusques ici. Elle est faite par un Evesque à la priere d'un autre Evefque.

t.2,p, 290,c. Nous avonsdans le second tome avant le livre du Saint Esprit, un petit écrit pour prouver la divinité de cette personne divine .

P.201.b. On voit que c'est une lettre adressée à un particulier : [ de sorte qu'il est difficile de croire, comme font quelques uns, que ce soit un fragment du cinquieme livre contre Eunome . 1

'S. Augustin parle d'un livre de S.Basile contre les Manichéens. 6.5.[+368,369- dont Julien se servoit pour ruiner le peché origine]. Mais S. Augustin fait voir que tout ce que Julien en alleguoit avoit un sens

tres Catholique. Canifit 51.p. Nous avons dans les anciennes leçons de Canifius divers fyllo-166. gifmes contre les Ariens & les Eunomiens, traduits par Turrien, fous le nom du grand S. Bafile, avec une exposition sur la foy par P.177.

S.Bafile & S.Gregoire de Nazianze. [Je ne fçay ce que c'eft que tout cela,ni quel égard on y peut avoir. On voit seulement que ce Scult.p,1059sont des pieces affez informes. l'Scultet a eu un manuscrit grec de la dernière.

# CHARGEOLOGICA DE LOS CONTROCAS CONTR ARTICLE CXLI.

# Homelies de Saint Basile sur les Saints, & sur le jeune:

CAINT Bafile a cru honorer fon eloquence en l'employant A celebrer les louanges des faints Martyrs. Nous le voyons par diverses oraisons qui nous restent sur ce sujet, dont Saint Gregoire de Nazianze parle en ces termes J Quand je lis les eloges des Martyrs, je conçois du mepris pour mon corps, je m'eleve en esprit vers ces Saints & leur exemple m'anime à combatre . Suidas marque en particulier les eloges des Quarante Martyrs,

& de"S.Barlaam, citez dans le VII. Concile avec ceux de Saint Nove 11. 313. b|46 0,e, Gordie

Naz or.20, p. 363 c.

Suid. fl.t.1.P. 538.d|Conet.2 172.4 312.4

#### SAINT BASILE.

Gordie & de S.º Juliter Nous avons toures ces pieces avec colle fur Saint Mamas Metaphrafte cite celle fur S Barlaam, "fur S Baleam,pales Gordie", "& fur les Quarane Marrys," qui font aufficitées par se estapappy, Saint Jean de Damas-Danie l'oge de Sciordie il rend railfon des seratespate mans dont les julitées font affliger en ce monde.

mant dont ét juites soit aungée avec motes. [L'homeis (en le Quarane Maryrs et beaucoup plus cele-dis-l'agranges per que les aures J'Elle et cété par Saint Caudence de Berel : Gazhara, pour Sime Sergeire de Nylle en partie en est ermes i fon noarbles "Partie ou sour en la comme couronne par fes vaintes cours de la comme couronne par fes vaintes per control de la comme couronne par fes vaintes per control de la comme couronne par fes vaintes per control de la comme couronne par fes vaintes per control de la comme couronne par fes vaintes per control de la comme couronne par fes vaintes per control de la comme couronne par fes vaintes per control de la comme couronne par fes vaintes per control de la comme couronne par fes vaintes per control de la comme couronne par fes vaintes per control de la comme de la comm

Saint Gregoire de Nazianze conclud les écrits de S.Basile par Nazor, so p. ceux qu'il a faits fur la morale. Je trouve, dit-il, dans la lecture 161.6.d. de ce qu'il a ecrit fur les mœurs & la maniere de bien vivre, les moyens de devenir pur de corps & d'esprit, de me rendre un temple où Dieu puisse habiter, d'estre un instrument qui touché par l'Esprit saint, chante la gloire & la puissance de Dieu. Ces pieux écrits m'apprennent à me corriger de mes defauts, à m'orner des vertus Chrétiennes, & à devenir tout different de moy mesme par un changement tout divin . [ Il semble que presque tous les ouvrages de S.Bafile foient des traitez de morales, puifque dans ses commentaires & dans ses eloges des Saints il raporte presque tout à la conduite des mœurs. Nous avors déja parlé du recueil des Evangiles, qu'on appelle particulierement les morales, & des Ascetiques qu'on peut dire estre son chef d'œuvre sur ce sujet Il reste seulement à parler de divers traitez qui n'ont point de liaifon enfemble, que nous mettrons felon l'ordre qu'ils tiennent dans l'impression. Nous parlerons principalement des 31 homelies du premier tome, qui fuivent les commentaires fur les Pfeaumes.]'Les deux premieres sont fur le Baf, die.h. 1.0. ieune . & ont esté preschées toutes deux le dimanche qui com- 1854 286 e dis. mençoit le Carefme, [ mais en différentes années. ] S. Augustin Du. Plane 59.

 SAINT BASILE:

cite deux endroits de la premiere, pour prouver le peché originel contre les Pelagiens, qui alleguoient faustement Saint Basile pour eux.

Riverd 3,c.20

Erafine a cru que la feconde effoit une piece fait à l'imitation P-329. de la premiere par quelqu'un qui vouloit s'exercer ; se qu'il n'a apparemment fondé que fur la conformité qu'ont ces deux homelies: comme s'il estoit étrange qu'une mesme personne qui n'écrit point ses discours, en fist deux dans les mesmes circonsn tro'puipie, tances qui euffent quelque raport entre eux. 1 On remarque que

P-14% Saint Jean de Damas & Euthyme citent cette seconde oraison. Raf div.z.p. 'Saint Bafile y promet d'entretenir son peuple le soir & le matin, 292.d.

f & nous avons vu par l'Hexameron que c'est ce qu'il avoit acexc.10.P 516. coutumé de faire. l'Metaphraste en tire quelques extraits aussi-517 exc.16.p. bien que de la premiere.

\*M. Cotelier nous a donné une troisieme homelie sur le jeune. " Cotel.g.t.s.p. qu'on trouve n'estre pas si elegante que les deux autres, mais ADuPin, p. 543. "qu'on trouve meme pas in regular Bafile. "Metaphraste en a 711/Balexe.16. auffi tiré quelque chofe dans fes extraits.

### ARTICLE CXLIL

### Homelies de Saint Bafile fur la morale.

A troisieme homelie du premier tome, explique excellemment comment nous devons veiller fur nous mefmes. 293 Metaphraste en cite quelques endroits.

h 5.p.317.c.d.e. 'Les deux suivantes sont pour expliquer ces paroles de S.Paul; Rejeiissez vons toujours, priez sans relasche, & rendez graces à Dieu en toutes chofes. Saint Bafile n'ayant pu expliquer entierement ces paroles le premier jour, il les acheva le lendemain; aprés avoir parlé de Sainte Julitte, dont la feste se celebroit ce jour là. Il n'explique dans le premier discours que ces paroles : Rejoniffez vous tonjours; montrant comment nous devons toujours nous rejoüir, non dans les biens de la terre, mais en Dieu; & avec quelle moderation & quelle conftance nous devons supporter la mort de nos proches & les autres afflictions. Le second discours qui apprend comment il faut toujours prier & rendre graces à Dieu, contient de fort belles choses sur la priere, & sur la maniere

mc.z.p.456.al dont il faut confoler les personnes affligées. Il est cité par Metaphraste [ Le premier est incitulé De l'action de graces, quoique ce There dial 2.7, foit proprement la matiere du fecond. ] Neanmoins Theodoret or bil cont. in N. &. E. p. 1000 a

& Leonce de Byzance qui citent un paffage du premier, le citent fous ce titre 'S. Ephrem citeaussi le discours de Saint Basile sur Phot.c. 239.P. l'action de graces: mais il n'en raporte point les paroles.

'L'homelie fixieme est sur la parabole du riche, qui se dispo- Bas div.h.6.p. fant à faire bastir de nouveaux greniers, devoit mourir la nuit 318. mesme. Dansla suivante il combat la passion qu'ont les hommes h.7-p.357de s'enrichir, à l'occasion du jeune prince Juif à qui J.C. parla de vendre fon bien & de le donner aux panvres: & ces deux homelies font excellentes fur l'aumofne, comme on le peut voir par les extraits qu'on en a tirez. Metaphraste les cite toutes deux. Basexe 4.9 466

On voit par la seconde, que S. Basile en avoit sait une autre sur blatz e 468 be. le mesme jeune homme, que nous n'avons plus.

'Nous avons parlé de la huittieme homelie qu'il prononça, à h.e.p.149. l'occasion d'une secheresse qui menagoit le pays d'une entiere

sterelité. Metaphraste la cité. Il explique fort bien la chûte d'Adam dans la 9. qu'il fait, exc. p 491.d. pour montrer que Dieu n'est point l'auteur du peché. Elle est exc. 11. P. 519.1. citée par Metaphraste.

'La dixieme, contreceux qui sont sujets à la colere, est faite sur div.h.10.P.373 quelque occasion particuliere qui n'est pas bien exprimée . Il " femble peanmoins que la ville eust resienti de fascheux effets de la colere, soit du Gouverneur, soit de quelque autre. Il la finit p. 181.h. par la glorification du Pere, du Fils, & de leur Esprit saint &

vivifiant. Metaphraste en cite un endroit. La onzieme, est une description de l'envie & du malheur de 564 dec. ceux quisont possedez de cette passion. Metaphraste en cite quel- exc 4.P. 467 s. ques endroits. [ La suivante sur le commencement des Prover- exc.s.p.475.e. bes, est celle que nous avons dit avoir esté son premier sermon. ]

La treizierne, est undiscours aux catecumenes qui différoient div h. 13P 408 de recevoir le battefine. Il y a des choses excellentes qui se peu- exc.1. p. 447.41 vent presque toutes appliquer à la penitence & à la conversion des pecheurs. Il paroift que ce discours a esté prononcé quel- div.13 P.400 b. ques jours avant Pasque, ["Il est un ] "deceux que S.Basile a faits, "Amphion.2." felon S. Amphiloque, pour exhorter au battesme. "L'Empereur "Conct.1.P. Justinien & Metaphraste en raportent quelques endroits . Saint 668.diBas exc 8 Augustin cite neanmoins sous le nom de S Chrysostome un en- p. 501.htexe, 19. droit qui se trouve mot à mot dans cette oraison.

exc.4 p.467

exc 17.9 552.1

2.c.6 P.35111.b.

# ARTICLE CXLIII

Suite des bomelies morales : Livre sur le Battesme .

419.d|410.E.b| 437. # P.415.e. P 412.

UELQUES personnes ayant dansé le jour de Pasque dans les lieux saints hors de la ville, a le Saint touché de ce scandale prononça le lendemain la 14.º homelie, où il exhorte cespersonnes à la penitence, '& prend sujet de la danse de parler contre ce qui la precede ordinairement, c'est à dire contre les debauches & l'excés du vin; ce qui fait le principal fujet de ce discours, & luy a fait donner le titre qu'il porte, Contre l'ivrognerie, [ S. Bafile n'avoit pas eu sans doute beaucoup de temps pour ep. 161. p. 182.d. le polir: & neanmoins il faut qu'il ait esté fort celebre, l'puisque le sophiste Libanius luy écrivit pour le prier de le luy envoyer 16d.P.I. 1. ep. 61. à Antioche. S. Isidore de Peluse y renvoie Zosime pour s'y voir

441.0|453-dlexe 2.p.453 b.&

Bafexc. 1.p. tel qu'il estoit. b Metaphraste en cite divers passages . Les trois homelies suivantes regardent plus la soy que la morale, 4 & les trois d'aprés sont sur Saint Barlaam, S. Gordie, & les div.h.15.16.17. Quarante Martyrs. La 21.º qui les suit, a esté prononcée à Lacizes P41-440 felon le titre. On peut juger f que c'estoit quelque lieu de son diocese, où il fit ce discours au peuple du lieu, pour luy donner. han padod, une inftruction generale contre tous les vices. Il parle principalement contre l'envie, la colere, & l'avarice, e en expliquant un endroit des Proverbes qu'on avoit lu le matin. Metaphraste la

cite quelquefois, auffibien que la 22,º qui parle excellemment

f D. 46 5, 466. exc.4.P.489.e bezono.p. 317. de l'humilité. idiv.b.23-p.478 3.b,

'Il fit la 23.º hors de fon diocefe, [ peut-estre à Satales où il alla en 372; ou en quelque autre lieu, qui comme celui-ci manquoit fans doute d'instruction. J'Car il parla souvent en ce lieu avec beaucoup de force contre les defauts du peuple, qui au lieu de s'offenser de sa liberté, augmenta encore l'amour qu'il avoit pour luy. La premiere partie de ce discours est une exhortation generale pour se donner entierement au service de Dieu. Il estoit prest de fortir de chaire , lorsqu'on le vint prier de parler au peuple d'un embrasement arrivé la veille auprés de l'eglise, laquelle fut en danger d'estre brulée. Il exhorte donc le peuple dans se seconde partie, à rendre graces à Dieu de sa conservation qu'il traite de miraculeuse, & à affister ceux que cet accident avoit ruinez. Et il exhorte d'autre part ces derniers à sup-

porter leur perte avec patience. 'Il dit que cet embralement

el+ \$7.

a.b.

P-486,c.

# SAINT BASILE.

effoit un fecond effort de la rage du demon. [Peuteitre que les heretiques ses ministres l'avoient causé.] 'Metaphraste cite ce exc., p.4464' esc., p.476-ésc., p.

Le turant nett pas pretene devant le peupe, cet une inineticion qu'il donne à de jeune grate se proche purren, for la
mainere dont on peut lier avec profit has aircuit produces. Se
attendance qu'on foit en état de puiér des lumieres plus pures de
plus fublimes dans les écrivairs facres. Ce difocurs feroit un bel
ormemer pour les études de Saint Balle. Metaphathe en rite suchas parts

records and industrial to us stages very found units and industrial to yet produce and industrial to the control of the product of the control of the contro

L'Ibomèle 16 el le panegrique de S. Mamas, qui eft ciré par Baldin.Astor. Metaphralle, [Les deux fuivan regardent la foy. Nous avons yightesparaité de la 19-7 fan l'affaire d'Bultathe.]-La 30-7 mous deciré d'a-dina pap., pour le paradis terretire felon la lettre, de puis en un fens alle-gorque. (Cell Celle que lon join aux deux homelies firs la formation de l'homme attribuées fauffement à S. Bafile, ce qui peut donne fuje de croite que celle ci neft pan on plus de luy.)

"La demiere el tune exhortation à des perfonnes, qui appa- die-ka-pa-paremment neltioner par encrore hartires de de converter à Deu, 198-1931è de la primere de la force invincible de fon feccurs, fans laquelle nous ne pouvoes pas eviter les pieges du diable. "Il la finit déleya-te. comme les homelies par la glorification de la Trinité, (& nean-pasya-de moins II s'adreffe deux foix à une perfonne particuliene, et, imais à plutiens: Rufina traduit dix ortifions de S. Bafile, fluais cette Red. (e.e.p., tradaction nel tras venou i fonces à nous.

"Les deux livres du battefme fuivent ces homelies. ] Le pre-Baffape, tr.r., mier paroift adrellé à quelques Prefires ou autres personnes de san-bila-pes amis qui luy avoient demandé quelque instruction sur les 355 b. obligations des battizez. Cest ce qu'il traite dans le seçond cha-

Pp iij

Note to

.. 20 Bec

SAINT BASILE.

pitre, ayant montré dans le premier en quelle disposition il faut eftre pour recevoir le battefine, & il la met dans l'execution des commandemens de l'Evangile. Le troisieme chapitre contient de fort belles instructions sur la reception de l'Eucaristie. Ce premier livre n'est presque qu'un tissu des textes de S. Paul & de l'Evangile.

Du.P.p.555. c.s.p. 189.b.

'Le second livre est composé des réponses du Saint à diverses 557. Bafde bapt Lt., questions qu'on luy faisoit. Il semble en citer une sous le titre de lettre, [ & peutestre que ce sont en effet des lettres différentes . envoyées separément aux mesmes personnes; & comme il s'en est pu perdre quelqu'une, Inous voyons qu'il dit quelquesois avoir répondu des choses que nous n'y trouvons point.

# and representative and the standard and ARTICLE CXLIV.

Liturgie de Saint Basile, & autres écrits perdus ou supposez.

La grammaire qui est aprés ses ouvrages ne sauroit pas non

[ TOILA ce qui nous reste aujourd'hui des écrits de Saint Basile avec ses lettres, dont nous ne disons rien, parce-Suid. A.p. 53 8.d. qu'el les ont fait presque tout le corps de cette histoire . ] Suidas Baf.virg.p.609. Iuy attribuë un onvrage fur la virginité & nous en avons un fort long sous ce titre qui porte son nom: ['mais il y a sujet de douter Nora 90. s'il est de luy, & s'il n'a pas esté composé quelques années aprés

Baf.p.61 2.

plus estre de luy, Jpuisqu'il y parle de l'intercession de Jean qu'il appelle 2000 opportune [qui est apparemment S.Jean Chryfostome:] Du Fin, p. 544 & on croit que c'est un abregé de la grammaire d'un grec mo-Alext. 28,360. derne nommé Moscopule. Ce traité est suivi de divers autres qui ne sont que latins: 'le premier est une exhortation generale à la patience dans les maux; & il parle principalement de la lepre. Il adresse souvent son discours à un particulier & à un lepreux, & quelquesois il semble ne parler à personne en particulier. Le latin de ce traité paroist bien naturel pour croire que ce foit une traduction, '& on n'y trouve point l'esprit ni le

Du.Pin,p. 544. Baf, p.621. A lex.t.7.P 560. Baf.p.624.

flyle de S.Bafile.'Le traité fuivant est un eloge de la solitude qui Du.Pin,p.544 n'a guere non plus le caractère de ce Saint. On marque que c'est le dernier chapitre du traité de Pierre Damien sur le Dominut vobsseum. Le demier est une exhortation generale à ceux qui embraffent la vie monaftique, & leur en represente tous les de-Du.P.r.544. voirs où l'on ne trouve point non plus le genie de S. Bafile.

SAINT BASILE.

'On trouve encore dans les manuscrits quelques ouvrages qui scult, p. 1053. portent le nom de S. Bafile, comme un dialogue de S. Bafile & de Saint Gregoire de Nazianze fur la vision de Dieu, un autre des mesmes Saints sur les Evesques, une explication de ce qui se fait dans la Liturgie, & d'autres choses encore, mais peu considerables On marque que le dialogue fur la vision de Dieu est dans le 1V.tome de la Bibliotheque des Peres (C'est peut-estre dans celle de Cologne. I'll est encore dans l'edition latine de Saint Basile à P.1064 Paris en l'an 1603 (Je ne scay pourquoi on ne l'a pas mis dans la greque, auffi-bien que d'autres écrits latins qui visiblement ne font pas du Saint .

Nous avons vingt-quatre discours sur divers points de la morale recueillis par Metaphraste des écrits de Saint Basile.] 'Rivet Riv.l.36.30.p. l'accuse d'y avoir inseré plusieurs choses de luy mesme : [ mais il 1340 n'en allegue point de preuves. Ceux qui ne sont pas assez judicieux pour discemer les veritables histoires des Saints d'avec les fausses, & qui croient pouvoir y ajouter des circonstances qui leur paroissent probables, pour les rendre plus agreables au peuple, n'ont pas toujours assez peu de soy & d'honneur pour debiter leur doctrine sous le nom de Saint Basile. Il cite quelques ouvrages de Saint Bafile que nous n'avons pas, comme un fermon Bafexe-4.p.471. intitulé De l'aumoine & du jugement, a un autre pour montrer at. que Dieu est incomprehensible, bun sur l'Evangile de S.Matthieu, & p. 561.419.p. 572.C.574.2

'un qui pous apprend à estre sobres.

"Saint Jean de Damas cite un écrit de S.Bassleà Flavien sur la 1/294.

Samaritaine. Socrate raporte quelques sentimens de ce Saint de Daimp. # 6XC-10-P.571 tirez des écrits d'Evagre, qui l'appelloit la colonne de la verité . 161.14 p. [Noftre Saint, comme nous avons vu,l'avoit fait Lecteur.] Nous . Sorr.Le.caj. avons encore divers passages de Saint Basile citez par S. Cyrille Passages d'Alexandrie, spar Theodoret , par Vigile de Tapse par S.Leon , 856 e. hpar S. Germain de Constantinople pour les images, i par Saint projetifying le Euloge d'Alexandrie. Elie de Crete dit que c'est Saint Basile que Eul. 3-p. 3-1 marques Gregoire de Nazianze, lorsqu'il cite quelques paroles Leo par 14.7. d'un honnne habile de son temps. [ Nous laissons à d'autres le 4 Cone 1,7,8,

foin d'examiner si tous ces endroits se trouvent aujourd'hui dans 104 e. foin d'examiner il cou constitut vers l'an 440, & Theodoret più les écrits de S.Bafile.] Les Orientaux vers l'an 440, & Theodoret più l'est de l'annuel più l'est de Particulier alleguent not autorne lans en leur enter.

Entre les avantages que l'Églife de Cefarée a retirez de la Proci en é, p.

pieté de Saint Bafile lorsqu'il n'estoit jencore que Prestre, Saint 59-64: Gregoire de Nazianze met le reglement des prieres & le bon Thértepués P ordre des ministres de l'autel. " Cela se raporte particulieremen- m Nat.or.20.p. 340.d.

# ft.P.777.C.

7160

SAINT BASILE.

Fulgex.P.p.

181.

de paroles, ajoutere les Orientauxe, cet accellent decleru décelle de paroles, ajoutere les Orientauxe, cet accellent decleru décelle paroles, ajoutere les Orientauxe, cet accellent de l'aparone fe plaint paroles et les des first de l'accelle que l'entre de l'accelle quis et la bardieffe de aire une nouvelle Meffe, au lieu de celle quis l'Eglife avoir receut des Petres, fans respecterni celle qui veroit des Aportes, nicelle du grand Ballés cette par le metrre esprit

Caneta-Sayist qui lei avoit animez. Le 35-Canon du Concille in Tralla, marque ha un dique S Baille dont la gloire el repandid dans toute la region de la cantida de la cantida de la cantida c

Proce pays pau facerdoce: 'Nous laiffons les auteurs pollerieurs qui ont pu partieur de cette Liturgie.

De Pinpssed. 'Il est donc indubtrable que S. Bassile a composé une Liturgie Alex 1- paysi... qui a esté receuie dans l'usige ordinaire de l'Orient (Se il y a tentre de croite que c'elle que nous avose encore aujourd hair sous

celles des Grecs.

S.GREGOIRE

# S. GREGOIRE DE NAZIANZE.

CALLACTA CHA CHO CALCACACA ROS

SURNOMME LE THEOLOGIEN,

ARCHEVESQUE DE CONSTANTINOPLE

ET CONFESSEUR.

<del>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</del>

ARTICLE PREMIER:

Pourquoi Dien a fait naistre Saint Basile & Saint Gregoire en un mesme temps & en une mesme province.



I le quatrieme siècle est estimé le plus heureux temps de l'Eglife, J'à caufe des grands hommes Ruflac , a qui y ont honoré la religion de J. C, il femble 181. 182. que la Cappadoce foit de toutes les provinces Chrétiennes, celle qui a eu le plus de part à ce bonheur. [ Les autres n'ont presque donné chacune qu'un de ces Prelats qu'on peut appeller des chefs d'œuvres

de la grace, l'Egypte un Athanase, la Syrie un Eustathe, & longtemps aprés un Melece, la Melopotamie un Jacque de Nisibe l'ifle de Cypre un Spiridion, la Thrace un Jean Chryfoftome, la Pamionie un Martin l'Italie un Ambroife, la France un Hilaire, l'Espagne un Ofius, & l'Afrique un Augustin Mais la Cappadoce avoit en mesme temps le grand Basile de Cesarée & Gregoire de Nazianze, outre Gregoire de Nysse & Amphiloque.

Mais certes il y a moins lieu de s'en étonner, si l'on considere que Dieu ne donnant d'ordinaire les grands hommes que pour presenter à l'Eglise l'exemple & le modele de quelque perfection particuliere, celle qu'il vouloit faire eclater dans Saint Bafile & S. Gregoire de Nazianze, estoit ce semble une amitié aussi Chrétienne qu'ardente, aussi sainte qu'inviolable, & qu'animée de fon Esprit, subsistoir mesme dans la separation des corps, oc par-

Hift. Eccl. Tom. IX.

mi les petites divisions, qui sont inevitables dans la vie humaine. Ce fut pour cela qu'il les fit naistre dans une mesme province, qu'il les lia par les mesmes études, qu'il leur donna des inclinations ou semblables ou que la charité favoit accorder parfaitement, qu'il les rendit collegues d'une mefine dignité, & qu'il les eleva à une vertu ou egale ou telle qu'ils pouvoient chacun prendre exemple l'un fur l'autre, & estimer son ami audessus de soy, sans qu'en pust les accuser de faire ceder la verité à l'humilité ou

à l'amitié Je ne fçay fi l'on ne peut point dire encore que Dieu, qui fe plaist à faite paroitire la puissance de sa grace où il y a plus de corruption & de peché, la voulut repandre alors avec abondance fur la Cappadoce, comme fur l'un des pays du monde les plus décriez.

Leid.p. 216.2. Ifid, P.Le,ep. 281.p.75.76,

On feait ce que l'on dit communément, que les Cappadociens, reix xu ### les Cariens, & les Cretois, effoient les trois plus méchantes na. MEXICA. tions de la terre. J'On accuse les premiers d'avoir eu un esprit bas & servile, qui ne savoient ni aimer la liberté ni en user. Mais S. Isidore de Peluse en fait une peinture bien plus affreuse à l'occafion des plaintes qu'on faifoit d'un Cappadocien nommé Gigance Il leur attribue les vices des Philistins, qui sont venus de Cappadoce [selon l'Ecriture] & puis il ajoute: C'est une nation generalement'noire & maligne; qui n'aime point la paix & qui le suas. nourrit de la discorde qui d'un mesme canal sait sortir l'arner & le doux Elle est civile avec ceux qu'elle voit & les dechire quand ils font absens Elleest trompeuse, impudente, hardie, craintive, railleufe, rempante, fourbe, fans amitié, dedaigneufe, qui s'afflige de la joie des autres, & qui ne se rassasse jamais de les voir souffrir. qui par un masque de pieté surprend les semmes credules, & en fait sa projequi aime l'or avec fureur qui ment sans peine, & se parjure sans scrupule.

ep.158,352.P.

'il marque encore en d'autres lettres cette reputation fi desa-49 dlp 92-d. vantageule qu'avoient les Cappadociens. Il dit que leur mau axémes vais naturel luy rendoit affez croyable tout le mal que l'on disoit d'un homme qui en estoit Mais il remarque que comme il y avoit une partie des Cappadociens noircis de toutes fortes de crimes, il y en avoit auffi une autre qui excelloit en toutes fortes de vertus & c'est de celle là, ajoute t-il, qu'ont esté ces grands hommes, qui ont éclairé toute la terre par la lumiere de leur vertu, & par la spiendeur de leur doctrine. Imirez donc la conduite de ces hommes pleins de Dieu, dit-il à un Evelque de Cappadoce, ou ne faites pas injure au ministere qu'ils ont exercé avec

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. tant de gloire. Car s'il faut qu'ils vous condannent, ne doutez point que vous ne loyez aussi condanné de J. C.

'Le mesme Saint marque encore une autre raison de ce que ep. 35 x p. 9 x d. Dieu avoit donné ces grands Saints à la Cappadoce, & il dit que c'estoir pour fermer la bouche aux impies qui ne les imitoient pas.Car s'ils n'avoient eu parmi eux des personnes eminentes en fainteré, ils auroient eu quelque pretexte d'excuser de leurs dereglemens fur les mauvailes inclinations que la nature leur avoit données, & peut-estre auroient-ils porté leur insolence jusqu'à en rejetter la faute sur Dieu mesme. Mais maintenant on voit dans les uns que les Cappadociers font capables de la plus haute vertu, & il faut que les autres avoiient que leurs vices ne sont pas l'effet de la nature, mais de la corruption de leur cœur. [Il est aifé de juger que ces eloges que S. Isidore donne aux Cap-

padociens, regardent particulierement S. Bafile & noftre Saint, que Dieu fit eclater fur tous les autres par les dons de la grace & de la nature, '& qu'il rendit les défenseurs de la foy auffi-bien que les docteurs de la pieté, Jen forte que Rufin ne craint point de les Ruflace, pe

appeller les deux oliviers, les deux chandeliers du prophete Za-1844. carie, & les deux grands luminaires du ciel.

41.

&c.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE IL

De la vie du Sainté crite par le Prestre Gregoire, & de la ville de Nazianze la patrie.

LC AINT Gregoire nous a donné beaucoup de lumieres pour I'histoire de S. Basile; mais pour la sienne il la faut toute tirer de luy meime. Car les auteurs de son fiecle & les historiens de l'Eglife ne nous en ont presque appris autre chose, sinon que c'estoit l'un des plus grands hommes de son temps.] L'eminence Nat.vit.p. 1. be mesme de sa vertu, dit un ancien, a fait que durant plusieurs siecles on n'a presque osé l'honorer que par le silence; '& comme p.13.4. les plus habiles se reconnoissoient incapables & de recueillir tout ce qu'il y avoit à dire de ce grand Saint, & de representer fes vertus d'une maniere digne de luy , personne ne s'est voulu p. . . engager à laisser à la posterité la suire de ses actions & l'image de fa vie.

Le premier qui se soit efforcé de nous en donner un crayon, p.33.4. 'a esté Gregoire, qui prononça publiquement l'histoire de sa vie p.14.8. en forme d'eloge pour obeir à fon pere, qui apparemment estoit " P.34.

Vollagila.c. Evelque On croit que ce Gregoire est le mesme Prestre de Ce-19.P.491. farée en Cappadoce, qui a fait un discours sur les trois-cents dixhuir Peres du Concile de Nicée, "& qui vivoit felon Vossius, vers Norz ... Nanvitonad.

l'an 940. Il est certain qu'il n'estoit pas disciple de nostre Saint. All de Sim.p. 'comme on pretend que le porte un manuferit. Aussi il n'a rien. aNanvie p. 3.a. dit de luy que ce qu'il avoit recueilli de ses écrits, comme autant de perites pierres ramaffées de divers endroits & liées enfemble

pour en faire un bastiment achevé.

Onne peut douter qu'il n'ait fort bien réuffi en cela, & il v a peu de vies de Saints écrites par des auteurs contemporains les plus judicieux & les plus exacts, qui foient auffi fideles que celleci. Nous pretendons donc feulement marcher fur fes pas, puifant comme l'uy tout ce que nous aurons à dire dans la fource mefine. des écrits de Saint Gregoire, & y ajoutant seulement ce que nous pourrons trouvez dans les autres anciens auteurs pour en éclaircir

les difficultez ] 'La patrie de S. Gregoire, auffi-bien que de S. Bafile, estoit la Hierep. \$4 t.1. P.117 318 N.L. Cappadoce Le bourg d'Arianze dans la partie de la Cappadoce our 620 146.61 appellée Tiberine, & dans le territoire de la ville de Nazianze, Boll 9.may, p. fut le lieu de la naiffance, comme il luy fervit de retraite à la fin. 376.d.

Nat oraș, n.p. de sa vie [Il ne pouvoir estre fort eloigné de Nazianze,] puisque 645 (Conc.t.s. la grefle ayant ravagé le territoire d'Arianze, felon Nicceas, Saint Gregoire en confole le peuple de Nazianze, comme il est visible par l'oraifon que nous avons encore fur ce fujet, & Nicetas le re-

4 n.p.645.c. Boll p. 226.c. 'Comme Arianze n'esfoit qu'une terre ou au plus un bourg Nazvie p. 1.4. dependant de la ville de Nazianze; le Prestre Gregoire ne donne point d'autre patrie à nostre Saint que Nazianze mesme, à qui le. QE-15-P-435-0.

Saint paroift auffi donner get avantage. Se elle le merite d'autant erg paggablear mieux, Jqu'il y a esté elevé [qu'il en a esté Prestre sous son pere. qui en estoit Evesque depuis sort long temps, & qu'il l'a gouvernée luy mesme quelques années: d'où vient qu'on luy en a donné le fur nom pour le distinguer de beaucoup d'autres Saints qui ont aussi porté le nom de Gregoire. L'Il parle toujours de Nazianze

comme d'une fort petite ville, peu habitée, & qui à peine meri-Suid p.p. 6x6.c. toit le nom de ville. Quelques uns en sont en effet un simple bourg Elle effoit neanmoins ancienne. Elle avoit eu un Roy pour fondateur, 6 & les ravages des Perses ne l'avoient pu empeschen de fublister & Elle estoit affez prés de Cesarée, hdans un pays sec &

g Socr.La. 6.11. peu agreable. P.119.C. # Naz.or.25 P.

or sop 31Kd

6.p.74.2.

or.25.P .435.

Natapage

\$10,d.

fd.

t.a Bollandus raporte à Salimes ce que nous elions ici de l'oraifon 25. [ Je n'y voy point de fondemene de tout l'endroit convient mieux au lien de fa naiffince , qu'a Safants ch il n'a jamits efte }

Norz 1.

["Outre le nom de Nazianze, elle avoit encore celui de Diocefaries, que le Romains luy avoites rapparemente d'oncé depuis quits etlivient devenus maiftres de la Cappadoce fous Tibere. Ain d'ecfi fan doute y la Diocefare que Potemie met dans Poeli ya Ayale pais qu'il appelle Garfaitire ou Gardaneucree dans la Cappadoc, [60 que les cartes mettern à l'occident de Cefacie (1 Certe Nasiet-paise ville fui bien recompenife, dit le Prettur Gregoire, de l'education qu'elle avoit donnée à nottre Suire, puifque c'eft ce qui la rend eclebre jufqu'aux extremitez de la terre, ét la faix conneittre demais l'Asselectre aissues aix la face.

# ARTICLE III.

Vertu de Sainte Nonne mere du Saint.

E pere & la mere de S Gragoin fo fort emdusillultre par Neces, p. z. Leur piete, f. & Felipin me l'acter au nombre des Saines, fion pere nommé desgène comme laur, fle premier jour «c.e.p.s.p.b.». de journe de la bienheureure l'Nonce fa mere le conq d'acuth. Plance, qui elorit fortie d'une race faines, dispatifie encore la exc., p. saint-piete de forancelles, St. egale actiones finences qui entere le \*10-18 encape bobeur d'embasfier les piete de J.C. aprés fa refurrettion Felip 10-18 encape bobeur d'embasfier les piete de J.C. aprés fa refurrettion Felip 10-18 encape de finence de la force de de courage des hommes - Elle ne cenoir à la \* a. s. p. p. deffiunde la force de direct courage des hommes - Elle ne cenoir à la \* a. s. p. p. p. de fillulte de la force de direct courage des hommes - Elle ne cenoir à la \* a. s. p. p. p. de fillulte de la force de direct de la force de de courage des hommes - Elle ne cenoir à la \* a. s. p. p. p. de fillulte de la force de direct de la force de contra de consiste de la s. p. p. p. de la fillulte de la force de de contra de la fillulte de contra de la fillulte de la force de la fillulte de la f

legeret & de vifteffe.

On remarque qu'elle n'avoit jamais voulu manger avec les «.t.p.p.p.d.
adorareurs des idoles ; & elle effoit fi fincere, que fon fils ne craine «\*.p.a.
point de l'appeller la bouche de la verieté. Elle honoroit fon mari «\*.t.p.p.p.c.
comme fon l'eigneur, autant de cœur que de bouche; ce qui concert.

tribua aussi-bien que le reste à sa sainteré.

Cette novelle Sara laificit aux comediennes fos beautez fas ««159» ум. dées & empourbes. Elle n'enconsolié de d'enchenchet print d'autres que de conferver ou de rétablir, autant qu'il luy effoits possible, l'image divine imprimée deus fon anne, comme ello niellume print d'autre nobletife que celle de la pieté, de deconnoître que nous venous de Dieu, de que nous devous setoumer à Dieu.

Elle ne connoissoit point d'autres richesseur colles qu'on ne & Qq ii

tente que attacut por la tiel tamodie, se oute que ou trafe repoite cucieremen de ce foin fau fele. Sacharit de Penadoir particulièremen fur fes proches quanti lis flotient dans le befoin. Car pour cust, la, gelle croysiq que de leur donner fimplemen pour vivre, ce n'éloir pas les tirrerde feur mitiere, mais la leur remettre fans celle devant le sy eux, Xeq ainfui l'alidar agir genreufemen. & noblement avec eux, pour leur rendre l'honneur qu'on leur devoir, de les confoler dans leurs maux.

"Elle excelloir tout enfemble & dans les exercies de la pieté, de dans le foin de for menagerquisuf loir difficile qu'un enferne perfionce à acquire comme elle doir de ces deux obligations, suivant les regles que Salomon perfectir à la femme forte, elle menagenic & augmentoir fon bien par fà vigilance & fa fage cooomie, avec authent d'application que fiel de n'euf pione penf à Dieux & tile clior auffi appliqué à Dieux & tout ce qui regarde fan culte, que fiel le ne fe full prior distour couragile de fon dometitque. L'un de fes devoirs ne faioir point cor à l'autre; au convarier lis le rerididoire. & fe forficioient mutuellement.

"Il n'y avoit ni temps ni lieu de priere qui echapaît à fa pieté & celtoit tous les joursis première occupation. Elle priori avec cert ce enzière confance d'efferte exauclée que l'Aporte Saint Jaques mous recommande 1) & clie 6 temoir plus affurée de ce qu'elle effertion; que les autres dece qu'ils polledant dés. Celtois le frait de l'experience qu'elle avoit faire de la boncé & de la liberalité de Dieu.

P. 1914. Quoqu'elle fuft engagée dans les liens du mariage, elle hononoit extremement la virginié, & [en joratiquoir avec ferveur les principaux exercises, affligeant fa chair par les veilles & par les jetues, & grafiant les jours & les nuits appliquée à chanter des présumes.

Elle avoit un tres grand respect pour les Prestres. \* Quand on:

parsoit des choses de la religion, elle gardoit un respectueux si-

154 TG1

lence. Ellene parloti junais dans l'eglife, hons les occasions necediares, de col la religion mefine l'y obligeois (comme quandi fial loir réprodre Ames en recevant l'Eucaritite Jamais elle ne tour-ne loca à la table faire, éen june randa fur le paré de l'eglife. Ces chofes peuvent parolitre perites, de futroux à caux qui ne veute par le paraquer, parcequi lis ne s'y peuvent afferiadre mais elles venoisent d'une grande foy, d'ungrand zele, de d'hungrand réport pour Dieu.

[Son zele pour la foy Juny faifait fuir tout commerce avec lest, puges. Elle ne vouloit ni entre che exus, ni manger avec eux, puelque initance qui on lay en puff faire, ni rendre mefine les moindres viviliera aux adourtrates dei kalles, quelques homes qualitez qu'elles euffent d'alleurs, 6¢ quelques proches qu'elles suffent. Ell ne fouffroit point que ni a langue condactée par la reception des divins mylteres, 6¢ par les loltages de Dien, ni er coulle nu enfaire, affonte foillées par les coucres que les payeres en le coulle nu enfaire, affonte foillées par les coucres que les payeres entre, perfundade que rien de profane ne convient à des perfonnes s'affortes.

On a beaucoup admirie le courage avec lequel elle fupporta une grand mombre d'affilichous qui luy arriverer, e elle fut qui les maux medimedes autres fiaioient une tres forte imprefino. Car Taction de graces precediot rouisputs les germifiemen quelle ne pouvoir refuier à la rature. J'Se larmes se fachoient des qu'elle avoir fait fur se spruse à fugne face qu'el en Cortis, Net delle quittore, avoir fait fur se yeux à fugne face qu'el en Cortis, Net delle quittore de la cortis, Net per de procession de la contra de la cortis del cortis de la corti

"S. Gregoire fon file qui nous apprend toutecoschofes, ajoute 4.

"quil en paile beautoup d'autres plus fercrette qui n'avoient eu
que Dieu pour témonia, & quelqueu unes de fes domeditiques en
qui elle avoir plus de confance. Car entre fes autres vertus, elle
avoir une craintef & un refrech? pour Dieu, qui luy apprenant les
reglas de l'humilité, faintier qu'el le moite mieux cache les graces
les plus affurés qu'elle recevoir, que de s'en attribuer de faufies
ou d'incertaines, pour s'acquerir une vaine effitue de fainteré.

# 

ARTICLE IV.

Gregoire pere du Saint paffe de la secte des Hypsistaires à la religion

Nat.or.19.p. 4 CRT. 1.P.2.4.

REGOIRE fon mari n'avoit pas eu une naissance aussi I heureuse que la sienne. Il avoit esté dans l'egarement en 6 car 2 P. 31 c. adorant, dit nostre Saint, les idoles, e qui estoient les dieux de ses cot. 11. p. 178.c. peres, f ce qui marque en general qu'il estoit hors de la religion Chrétienne; ou bien il faut entendre la veneration superstitieuse qu'il rendoit à des creatures, quoiqu'il ne les adorast pas.]

er.19 p.389.b p.p 701,c,

'Car il effoit dans la fecte de ceux qu'on appelloit Hypfiftaires, parcequ'ils adoroient 'le Treshaut & le Toupuissant, sans en responsant adorer aucun autre que luy, mais qui joignoient à cette verité un mélange confus des impietez du paganisme & des superstitions legales, reveroient le feu & les lampes avec les payens, dont ils meprisoient les idoles & les sacrifices, & rejettoient la circoncision des Juifs, quoiqu'ils observassent avec eux le Sabbat & la diffinction des animaux. 'Ces Hypfiftaires, dont aucun au-

p.y.;01.c.

tre auteur ne parle, semblent avoir beaucoup de raport avec les Messaliens que décrit Saint Epiphane, [ "& avec les Celicoles V.S. Augusd'Afrique marquez dans Saint Augustin & dans quelque loix tin 121. d'Honoré.1 'Gregoire quoiqu'engagé dans l'erreur, ne laissoit pas déja de

hearded.

vivre en Chrétien, & d'appartenir par ses mœurs à l'Eglise, dont fa croyance l'eloignoit encore; comme au contraire beaucoup de ceux qui appartiennent par la foy à cette divine mere, en sont separez par leur vie, qui les retranche de son corps. 'Sa chasteté le rendoit tres modeste, & tres aimable à tout le monde. On ne peut mieux connoiftre quelle effoit fa justice & fa prudence, qu'en voyant qu'aprés avoir eu la principale part aux affaires de sa ville, il n'avoit point dutout augmenté son bien, quoiqu'il vist les autres bruler du desir de s'enrichir par des gains injustes. Ainsi si Dieu ne luy avoit donné que des biens mediocres ; & feulement autant qu'il en falloit pour entretenir ses enfans

P.198. cp.17.p.780.e.

avec honneur dans leur condition, [il avoit la confolation de les posseder honnestement sans craindre les reproches que les larmes des pauvres feront un jour contre ceux qui se seront enrichis de leurs depoüilles.]

Si ces actions ne furent pas la cause de sa conversion, comme quelques

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE'. quelques uns l'ont dit,[puisque rien ne plaist à Dieu sans la vraie foy ; au moins elles en furent un heureux prefage. J'On a cru que or, 10, p. 161.d. sa fainte epouse avoit eu la principale part à sa conversion; & on disort que l'eminence de la pieté qu'il fit paroistre depuis dans l'episcopat, n'estoit que l'effet de la pieté de cette vertueuse femme Quoiqu'elle supportait patiemment tout le reste, elle or.19 p.293. n'avoit pas affez de courage pour fouffrir d'estre unie avec un ennemi de Dieu. La ferveur de sa foy la rendoit impariente. Elle gemissoit de n'estre de Dieu qu'à moitié, & de n'estre pas unie par l'esprit à celui avec qui elle ne faisoit qu'un seul corps. Elle conjuroit Dieu jour & nuit par les jefines & par les larmes, de luy accorder le falut de celui qu'elle regardoit comme fa teste; & elle agriffoit en mesme temps auprés de son mari par les re-\*\*\* proches les exhortations, les carefles, "les refroidiffemens, fans epargner pour gagner fon ame, ni travail, ni aucun moyen dont elle se pust aviser. Le principal de ses moyens estoit neanmoins la fainteté de ses mœurs, & son zele ardent pour la pieté, n'y

ayant rien de si capable d'amollir un cœur , & de le sorcer à vouloir embrasser la vertu , [ que de la luy faire aimer . ]

Si les gouttes d'eau creusent à la longue les pierres mesmes, e. les efforts que Nonne faisoit sans cesse pour le salut de son mari, ne pouvoient manquer de produire enfin l'effet qu'elle attendoit de la milericorde de Dieu .'Gregoire commença peu à peu a à voir la verité de ce qu'on luy disoit, & Dieu l'y disposa encore par un fonge, comme il fait fouvent cette faveur aux ames qui font dignes du falut, [ par le choix qu'il luy plaift d'en faire.] Sa femmene l'avoit jamais pu porter, quelque instance qu'elle luy en fift souvent, à chanter des pleaumes Cependant il luy sembla " une nuit qu'il chantoit ce verset du pseaume 121; Je me suis re-" joni de ce que l'on m'a dit, que nous irons en la maison du " Seigneur: & ce chant qui luy estoit si nouveau, le laissa dans le defir ' d'embraffer la foy . La bienheureuse Nonne , qui vovoit alors ses prieres exaucées, ne perdit pas un moment. Elle expli P.204.8. qua ce songe de la maniere la plus conforme à son desir, & qui estoit aussi la plus veritable : Elle sit concevoir à Gregoire par

fon extreme joie la grandeur de la grace qu'il recevoit. & elle le pressa de se point differer son falut, depeur qu'il s'y survinst

quelque obitacle.

Hift. Eccl. Tom. 1X.

Rr

# ಕ್ಕೇರ್ ಬಿಡೆಗೆ ಬಿಡೆಗೆ ಬಿಡೆದು ಬಿಡೆದು ಬಿಡೆದು ಬಿಡೆದು ಬಿಡೆಗೆ ARTICLE V.

Batte/me de Gregoire le pere; de la vie qu'il mena jusqu'à son

Naz.or, 19.P. 2944. 2.b.

n.p.713.b.c.

E que nous venons de dire du songe de Gregoire & des instances de Nonnes arriva l'an 325 dans le temps mesme qu'un grand nombre d'Eyefques s'affembloient à Nicce, pour s'oppoler à la folie d'Arius 'Quelques uns d'eux, & entre autres S. Leonce metropolitain de Celarée en Cappadoce, [ pallerent apparemment par le lieu où estoit Gregoire . ] Il leur fit conpoissre le desir qu'il avoit d'estre Chrétien, & se remit entre leurs mains pour se consacrer entierement à Dieu . Il arriva en cette rencontre une merveille dont beaucoup de personnes furent témoins. Car les Prelats qui le catechizoient, quoiqu'ils fuffent affez exacts dans les ceremonies de l'Eglife, y firent neanmoins une faute fans y penfer en le faifant mettre à genoux pour ecouter les instructions qu'ils luy donnoient, 'de mesme que ceux qu'on facre Evefques sont à genoux, au lieu que les catecumenes or, 19. p 299, be en cette occasion se tenoient debout. Tous ceux qui remarquerent cette faute arrivée par la conduite du Saint Esprit, jugerent auflitost ce qui devoit arriver & les personnes mesmes les moins intelligentes, ne douterent pas que celui qu'on avoit traité en

Evelque en le catechizant, ne dust un jour tenir ce rang dans l'Eglife. Il se passa quelque peu de temps depuis cette rencontre jus-

ou'à son battelme. & tout ce temps fut une preparation à ce sacrement divin. Il se purifia avant que d'estre purifié, pour pouvoir mieux conserver ce don precieux, en ne recevant la perfection que dans un cœur si bien preparé, 3 & en ne confiant la grace de Dieu qu'à une ame route disposée à en suivre les mou-

vernens les plus divins. S'estant donc preparé autant qu'il avoit pu pour s'approcher du battefme dans une entiere pureté de corps & d'esprit , il descendit dans ce saint lavoir plein d'ardeur & d'esperance.

Ce fut là que Dieu joignit un miracle à la circonstance que nous venons de raporter. Car, comme il fortoit de l'eau, il fut environné d'une lumiere, digne certes de la disposition sainte

r, su bien en lifant narel rie haleng, de peur que a grace ne pust pas subsifier dans une ame où eile seroit combatue par des habitudes vicieuses.

avec laquelle il avoit receu le don de la foy . Beaucoup de persegnafonnes virent un miracle , de nódiente le dire, parcovec de chacur croyoit que les autres ne l'avoient pur vu. Más (l'Evelque) qui faifoit la ceremonie fit rellement frapé de cette lumeter, qu'il ce put fe recenir, de Técnia debrant tou le monde, que chiu qu'il ciproit da Saine Efforti; car la Confirmation (uivoit le Batteffen, Jerotte un put fon faccelletta, c'eq ui nous affure que tout

ceci se passoit à Nazianze.]

Sec.

'La vie qu'il menà ensuite ne dementit point une si grande d faveur. Toutes les tenebres dont les yeux de fon ame avoient palace esté couverts, se dissiperent, & il s'avança avec une telle vistesse dans la voie de la verité, qu'il voulut bien pour l'amour du Pere celefte. & des biens folides de l'ame, encourir durant quelque temps l'indignation de sa mere , [ qui estoit demeurée payenne,] & estre privé de la jouissance des biens terrestres : & il estima plus cette ignominie que les autres ne font les plus grands hon-neurs. Il lemble qu'il ait esté obligé dans cette rencontre de «........». quitter son pays,& que sa femme qui l'y avoit porté, l'ait accorapagné dans cet exil volontaire. Neanmoins Elie de Crete ex. 00.11.p.598.d. plique ce que son fils en dit, de l'exil ou tous ceux qui soupirent aprés le ciel , reconnoissent qu'ils sont durant cette vie. Ce fut or.194,190 c. alors qu'il se trouva ventablement "uni avec son epouse, parcequ'il l'estoit autant par la vertu que par le lien de son manage. S'il estoir entré fort tard dans la vigne du Seigneur , il surpassa en 3.8.716. bientost par ses travaux tous ceux qui le precedoient par le temps.

# 

Gregoire le pere est fait Evesque de Nazianze; sa conduite dans cette charge.

T. L. le palla quelque per de tempe corre le battefine de Nicospo.

Gregoire δε fon clevation à l'epifoque, afin qu'on ne le put 1886.

pus acculer d'eltre monté à cette diguée contre l'outre de l'Elguile, δe par une facilité temeraire. Il faloire aufi, feloi le regles

etablies par le S. Elpini, qu'aprés avoir etle punifié de fes pechex,

il pritt le loiler d'acquerri la ficace de la force necrétiare pour

punifier les autres. 'Ainfi d'étranger eflant devenu ami de J. C.

et la plus excellente de fis nuilles, il pafile dans le rang des \*Portible.

paffeurs pour y tenir une des premierre places, δc devenir enfin

Rr. · ij

- I, CHER

10 P.161.c.

par fon ancienneté ] le pasteur & le pere des pasteurs mesmes. car.s.p.33.ejor. 'Cet olivier fauvage ayant esté enté fur l'olivier franc, tira tant deseve de cette racine seconde , qu'il couvrit les autres arbres de son ombre, qu'il rassassa une infinité de personnes par la douceur de ses fruits, & qu'estant comme un nouveau Moyse, ou un autre Aaron, mediateur entre Dieu & les hommes, il les reconcilia enfemble par les facrifices qu'il offroit à Dieu avec une conscience pure & sans tache.

[Ce fut, comme nous croyons, en l'année 329 qu'il fut elevé à cette dignité, [puisqu'ayant esté 45 ans dans le sacerdoce, [c'est à dire dans l'episcopat, car nous ne voyons point qu'il ait jamais esté simple Prestre: ] il est mort, comme nous verrons, au commencement de 374[Il pouvoit avoir environ 50 ans , J'puisqu'il en a vécu prés de cent. Sa femme estoit a peu prés de son age.

07,10.P.762.2 or 1 1-Da 28-d Dr.19.P.315.2\*

[Ainfi ils pouvoient estre nez l'un & l'autre vers l'an 280. Chacun sçait qu'il fut fait Evesque de Nazianze l'Cette Eglise estoit comme toute inculte & toute sauvage. Car quoique depuis quelque temps elle n'eust pasmanqué d'Evesques scomme nous en avons vu un qui avoit battizé Gregoire mesme trois ou quatre ans auparavant; I neanmoins elle n'en avoit jamais eu qu'un, dont elle eust receu de l'honneur ; & celui là estoit veritablement admirable pour sa vertu & sa pureté angelique, mais il estoit un peu plus simple qu'il ne falloit. Il avoit mesime fort peu duté dans sa charge; & aprés luy cette Eglise avoit esté lontemps negligée faute de pasteur capable de la gouverner. [Mais ces difficultez ne servirent qu'à faire eclater dayantage la grace que Dieu avoit mise dans Gregoire,& faire voir que ce n'estoit ni la faveur des hommes ni le hazard, mais fa seule misericorde qui l'avoit établi sur cette chaire, l'éc il n'eut pas de peine à adoucir les mœurs fauvages de fon peuple, tant par les divers moyens que sa prudence pastorale luy suggera, que parcequ'il estoit luy mesme un modele parfait de la vertu qu'il demandoit dans les autres .

P.106.h

Il n'estoit entré que tard dans l'étude des Ecritures : mais il s'y appliqua avec tant d'ardeur, qu'il en acquit en peu de temps une connoiffance qui ne cedoit en rien à celle des autres qui avoient toujours travaillé pour s'en instruire. Et Dieu luy fit mesme cette grace singuliere d'estre le pere & le docteur de la vraie foy, & de la pure doctrine de l'Eglife, fans changer felon les temps, & fans biaifer avec adresse pour trouver un milien [ entre le mensonge & la verité opprimée, ] comme ceux dont la SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 317
foy n'est point ferme, & qui n'ont point un amour sincere pour la verité. Ainsi si quelques uns le precedoient pour l'eloquence, 4.

il precedoit tous les autres pour la pieté.

[Il avoit certes besoin d'une grande sagesse & d'une plus grande force, pour se bien conduire dans un temps aussi perilleux & auffi difficile que celui où il vivoit. Car c'estoit au milieu des plus grandes tempestes de l'Arianisme, qu'on peut dire avoir dominé dans l'Orient depuis l'an 331 jusques en 362, sans parler du regne de Valens, dont nous traiterons plus en particulier. J'Ce fut du- dientil 1 1244rant ce temps là qu'il enfeigna à son peuple d'adorer un seul a.bior, 41. P 675. Dieu en trois personnes, & trois personnes unies en une seule divinité & une mesme puissance, evitant egalement les deux precipices oppofez de Sabellius & d'Arius. 'Ainfi fon Eglife parut 07.39 B297.2.b | comme une nouvelle arche elevée audeflus des flots de l'here carity pastice. fie, & de ce deluge univerfel des ames. On luy donnoit en effet b. ordinairement ce nom : Et si le nombre de ceux qui la compofoient, la rendoit inferieure à toutes les autres, la pureté de leur foy & l'union qu'ils gardoient entre eux la rendoient egale aux plus illustres & aux plus nombreuses.

Il est vary que nous ne voyons point que Gregoire ait rien fousster fous Constance pour la défensé de la verité: mais il suffit que fon nom ne parosifie jamas parmi ceux qui l'ont combatue, non pas mesme dans les souscriptions du faux Concilede Sardique. Il faut nearmoins excepter cequi se passa à la fin du regne de Constance, dont onus parterons plus amplement en son lieu.]

CONTRACTOR CONTRACTOR ACCOUNTS OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

# ARTICLE VII

Eloge de Gregoire le pere.

NOTRE Suite, qui le glorifie avec fuire t'effre forti d'un person fillen, a'écead fort doncert fui for loitanges, auf-quilles i joint quites i joint quites de fort for fort a la loy de Dieu, qui effort de le principe de la fine de leurs actions ; qu'il for pour voirent dipitatel neur atrachet à la loy de Dieu, qui effort de le principe de la fin de leurs actions; qu'il foe pous desang sebab, voirent dipitater la prix de la vertu qu'entre une deux (finais en diffiguer fass combas, f'prifqu'ils la praisquient avec autunt d'u, est prix la miration de tous les autres, de qu'ils femblisent avoir puillé les morses de la folible finariane, affilibent que dans leur heuren é vieilleffe; 'que leurs corps femblisent accubles par la longueur entrepart à la longueur entre la longueur entrepart à la longueur entre la langueur entre la langueur entrepart à la longueur entre la langueur entre la langue

des années, miss que leurs armes confervoient une vigueur toute.

Paris.

Pari

J. C., ce qui est un miracle aftez rare, ou plutott qu'ilsaimoient encore plus J. C., que leurs enfans mesmes, 'puisque toute la joie qu'ils trouvoient dans leurs enfans, estoit de voir que J. C. parust en cux. & de savoir qu'ils avancoient dans la vertu:

Ils effoient pleins de bonté, pleins de tendreffe & de comreffion pour la mifere des autres, ravis de pouvoir enlever bien

pation of the control of the control

s'appauvriffant ainfi ils se trouvoient comblez de biens Ils donnoient ceux de la terre qu'ils meprifoient; pour acheter par un heureux trasic ceux du ciel; de n soulant aux piez un monde vil de penssable, ils acqueroient celui qu'il preseroient avec

raison à toute la terre:

[Nous nenous arrefferons pas davantage à S.º None, dont or a déja vu l'eloge, ét nous pafferon à oe qui regarde fon mari en particulter, l'Noftre Saint se rejouit d'avoir eu en luy pour pers un homme excellen, s'imple (& droit) clains si conduce; en qui l'en voyoir le modele d'une vie slaite, qu'on pouvria appeller avec veriré un sécoud Abraham, autant pour sa vertu que pour fon grand âge, qui au contraire de ce qui arrive à beaucoup.

3-aduants d'attent, avoir encore fusi de merite out il n'en partifolis d'ori.

The quivient jurise, if it is Gregoire for file, plus de foir pour les affaires publisers, 'plus de afgelfe & de generolité dans la bouncier les faires publisers, 'plus de afgelfe & de generolité dans la bouncier les providence plus voires donné Qui avoir de Loure plus compartification, cu la main plus ouverte pour ces pauvres que nous regardous commité les demises des hommes, faire nois fouverir que tous les hommes foir cegaux ? Il ne regardoir ce qu'il polécair que comme un bien érranger doit i fétrie l'ecomome. Il foulgagoir de tout éno pouvrei la pauvreet de fes fieres. Il y employout non fon farperfith, mais fon necettaire mérine, à quoy l'on consoil ceux qui

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE 13
aimert verialbement les pauvers ; écil donnoir fon bien a ce
plus de joie que les autresiren our à en acquerir. Il orthoir par
metine fors furqueux à diferent ceux qui meriteiren ou ae
meritoiner pas de recevoir; ? éci ji jugeoit qui l'avoit bien mieux 4
donner à quelque uns qui ne le metinoire pas, que de maquer
à ceux qui en choient dignes, depeut de donner aux autres. Il e.4
donneir no avec chagin és avec murmure, comme beaucoup
d'autres, muis avec une pleine joie, ce qui vaut encore mieux que
de donneir no avec Ce qui relevoir concor és generue liberalité, 40-954.
'écfi qu'il ne cherchoir point durour à la faire parofitre, laiffast e-1994. A
d'orthoiate à la formone fe dia deditioner le ben qui leut effoir
commun, & qu'elle n'elfoir pas moins prudente, qu'ardene à
donner.

'Il avoit un extreme amour pour la maison du Seigneur, n'e- 4. levant personne à la clericature que selon les regles de Dieu , vengeant avec zele les injures faites à l'Eglise, & bannissant de la fainte table ceux qui n'en estoient pas dignes avec une vigueur qui faifoit trembler les méchans. "Car fi son naturel avoit quel- P.101.4. que inclination à la colere , il le montroit particulierement dans les choses de Dieu, à cause du zele qu'il avoit pour son service. 'Avec cela ce n'estoit que quand il se trouvoit surpris Car quand e.d. il avoit pu se preparer, & s'armer pour ainsi dire contre ce qui le pouvoit fascher, rien n'estoit capable de l'emouvoir. 'Sa colere c meline n'avoit rien de dangereux, car il ne la gardoit point au detans de luy comme le ferpent, pour chercher l'occasion de de se venger. Il piquoit sur le champ comme l'abeille. Si un domestique avoit manqué à son devoir, il luy faisoit de grandes menaces, 'mais qui te reduifoient "presque à rien " Il pardonnoit P. 101-1. aussitoit, & à peine avoit-on le loisir de sentir un peu la force " 1,301.b. de sa reprimende. Souvent il ne s'estoit pas sitost mis en colere , p. 102,4, qu'il excusoit luy mesine celui qui l'avoit offensé, rougissant des fautes des autres comme si c'eussent esté les siennes: '& aprés b. cela il ne luy restoit rien sur le cœur contre le coupable, n'ayant pour luy, & ne luy témoignant que de la bonté. Cela faifoit que ceux mefines qu'il reprenoit avec le plus de force, ne laitsoient pas de l'aimer. Aussi le peuple estoit convaincu de son humeur p.100.4. fimple & franche, incapable de deguisement, de malignité & de ressentiment. C'estoit là son vray caractere aussi bien que ce. P. 194. a.b. lui de S. Estienne J qui reprenoit avec le plus de vehemence ceux qu'il aimoit de tout son cœur, & Joui prioit pour ceux qui le lapidoient.

P. 101.C.

'Sa bonté ne l'exposoit nullement à estre meprisé par les méchans, parceque Dieu prenoit soin de venger les injures d'un homme que sa pieté luy faisoit aimer. Comme il ne manquoit point d'exaucer les prieres que sa charité luy faisoit faire de tout son cœur en faveur des bons, aussi lorsqu'il estoit obligé de demander que les méchans fusient chastiez de quelque peine temporelle afin de se corriger, le juste juge& le désenseur de sa simplicité meprifée ne manquoit pas de l'ecouter, & fouvent dés le jour mesme, 'Les uns estoient jettez en l'air par des bœufs qui p.3032. n'estoient accoutumez qu'à porter le joug & à travailler : Les autres elloient jettez par terre & foulez aux piez par les chevaux les plus doux & les plus paifibles. D'autres effoient punis par des fievres violentes, & par des réveries qui leur reprefentoient. l'horreur de leurs fautes, ou en d'autres différentes manieres Ils apprenoient par là à obeir, rentroient en eux mesmes . p youd, recouroient à luy, se jettoient à ses genoux, demandoient pardon, & l'obtenoient en meime temps. Ils s'en retournoient ainsi changez & corrigez, non seulement par la punition qu'ils p.303 a. avoient foufferte, mais par la bonté mesme de celui qui leur pardonnoit fi facilement. Ils avoient honte de l'avoir maltraité, &

leur haine se changeoit en un amour serme & cordial. Il efloit inebranlable dans les regles de la justice : & c'estoit P.109.d. elles feules qu'il fuivoit, foit pour juger les différends, foit pour hair le vice, foit pour honorer la vertu, foit pour preserer toujours ceux qui le meritoient le maux. [Sa bonté] le rendoit toujours disposé à pardonner mienx pecheurs, & à concourir avec ceux qui couroient dans la bonne voie. Il favoit quand il falloit fraper avec la verge, ou foûtenir avec le baston, '& c'estoit ce demier qu'il employoit le plus ordinairement. Il avoit toujours les yeux comme David, sur les Fideles de la terre pour les affif-

ter, mais particulierement fur les faints moines 'Il reprimoit le faste & l'orgueil, & aimoit l'humilité, foit dans luy mesme, soit dans les autres, smais l'humilité du cœur, non pas une humilité feinte & fuperficielle. Il ne la faifoit pas confiiler dans des habits pauvres, idans un cou penché, dans une voix foible, dans des yeux baiffez, dans une longue barbe, dans des cheveux coupez de prés, dans une demarchef lente, & dans d'autres choses de cette nature, qui ne sont que l'exterieur de l'humilité, & Jous lesquelles l'hypocrifie scait bien se cacher, mais pour peu de temps. Son humilité confiftoit à estre tres elevé par sa vertu, & tres rabaissé par les sentimens qu'il avoit de luy mesme! Ainsi

il n'avoir ière que de commun dans fon véement (ét tout fon-secient), p'entant tout e qui pouvoir fentri on la laux de la vanité, ou une balfelfe affechée. Il domptoir fa bouche autant que perfonce, mais fanç que cela pruril, e vicinte la vanité par l'uo, & par l'autre tout e qui pouvoir faire not à fa pourté. Il latifioir à ceux qui metent leur fieliée dans cette vie , à chercher cequi peut leur attier l'ellime des hommes Mais comme il atrendoir a toute fa recompené de Dieu dont le cell, il domonit outre for application à embellir fon ame Tout le retlene luy efloir inen, & il n'avoir point d'autre usiq que de fauver ée, de le Anchifierluy mefine, en travaillant à la facilité cation des autres Il acquit ainf a cue veruf (foide de veriable), lors il efloit auff difficiel d'approcher, qui effoit aifé à tout le monde d'approcher de fa perfonne, & de l'entre aifé à tout le monde d'approcher de fa perfonne,

ce de tentretunit de testan. June seine source l'Églife, Gre. pastaDurant la perfécution que pidique qu'il diséd fine à tout
le peuple pour dermander à Dieu qu'il la délivraft d'un eunemi
fe dangereux, fine ûne met ren e prien de cequil en pourroir dire,
l'ecombatoir encore durant la nuit, & par les larmes slori il arro. se
foit fa chambre, éce ne souchant que fur le plancher, quelque
affiobil que fuif foi corps par fon grand âge. Cela dura prés d'un
an fança que perfonne en sparti rien, que Dieu pour qu'ul fuil à le
faitôri, X un dometique jour li ne pouvoir e cacher j'De forte
men faitafier, à S. Gregoire fon fils effant une fois enret tout
d'un outp dans fa chambre, & y appecevant quelque marque
de la maniere dont fon per fee couchoir, eut oblighe le dometi-

Il eff fort rare de voir un homme doux & paifible, capable de-19-8-19-18. d'action & de la conduire des affaires qui demandent qualque foin & quelque travail. Neanmoins Gregoire possédoir l'une & l'autre decesqualitez avec eminoneo, & personne ne (equt mieux que luy allier la prudence du serpent avec la simplicité de la colombe, (comme il parostire asset, en diversé rencontres où nous

le verrons agir, furtout en l'election de S. Bafile. ]
'Il est visible qu'il avoir peu d'eloquence. "mais comme fes dif P.206.4,
cours estoient foittenus par sa vertu, ils ne laissoient pas de saire 4075 p. 125-54,
beaucoup de fruit, 'ce que son sils exprime fort biec, lorsqu'il le p. 124-16,

prie de parler à fon peuple au lieu de luy .

'Il fit bastir une eglise magnisque, presque toute à ses depens, or 19.9-313.c.d.

1. peut-eftre une natte for le plancher. Hift. Eccl. Tom. IX.

que de luy avoner la veriré.

& le reste avec l'affistance du peuple. Elle estoit en octogone. \*P.40.P \$100. Son fils paroift avoir eu part à cet ouvrage ; & ce fut , comme nous croyons, fur ce fujet qu'il écrivit la lettre à Thecle, qui est V. S. Biffle la 212 dans S. Bafile .

## acade acade acade acade acade acade acade acade acade

#### ARTICLE VIII.

Des freres de Saint Gregoire : Miracles de sa naissance : Vision qui luy fit embraffer la chafteté . TOILA quels estoient ceux de qui le Saint, dont nous vou-

lons representer les actions, tira sa naissance. Outre cet Naz car. 9-p.77. illustre fils , J'Dieu leur en donna encore deux autres , [ Sainte bearage pa 76 b. Gorgonie & S. Cefaire. J'Cefaire effoit le dernier de tous: e mais Boll 9, may, p. cn ne voit pas bien fi S. Gregoire estoit l'aisné, éparceque quand 377.b. Nie,car.a p. sa mere le demanda à Dieu, il est dit seulement en un endroit qu'elle demandoit'un fils, ex plus expressément en un autre wie qu'elle fouhairoit d'avoir un garçon; [\*ce qui peut donner lieu \* Nort 3. de croire qu'elle avoit déja eu Sainte Gorgonie. Il y a de grandes contestations sur le temps de sa naissance. 'Mais s'il l'en faut Nore 4croire luy mesme il est difficile de la mettre avant l'année 329, comme aussi toute la suite de sa vie nous porte à ne la pas met-

tre pluftard. ] Il fut accordé, comme nous venons de dire, aux instantes

car.5.9.71.2.

ear., p. a.a.bjear prieres de fa mere, qui dans le desir extreme d'avoir un fils, imita la mere de Samuel, & promit à Dieu de luy consacrer le fils 2.p.38.39. qu'elle luy demandoit, luy offrant par avance le don qu'elle n'avoit pas encore receu de luy . Sa priere fut exaucée, & Dieu l'en affura par un fonge où elle vit la figure & apprit le nom de or.13-p.178-d. l'enfant qu'elle devoit bien-tost mettre au monde . C'est pourquoi ce Saint dit luy mefine qu'il eftoit l'Isaac promis à ses pa-

rens, au moins autant qu'il effoit en leur pouvoir. Car pour luy, car, s.p.a.b. quoiqu'il rende graces à Dieu d'une naiffance qui luy promettoit de si grands avantages , il declare que s'il estoit digne d'une si grande faveur, c'effoit l'effet des dons & de la mitericorde divine,& que s'il en effoit indigne, c'effoit une fuite de fes pechez. or. 19 p. 292.d. Son humilité luy fait mesme dire quelquefois qu'il en est rout à

fait indigne; & il fe compare non à Samuel, mais aux enfans du car, 2.p, 39.a. grand Preftre Heli.

Dés qu'il fut né,sa mere renouvella l'offrande qu'elle en avoit cr.19,p.191.d. faite à Dieu avant sa naissance , 'estant bien aise de s'en priver, ear.1.p.2.bc.

219.230.

32.d.

pour le donner à celui dont elle l'avoit receu. 'Elle le prefenta à ent. p. 332. le l'eglié, 'elle fanclifia fes mains par les livres facrez qu'elle luy fit coucher. J'Elle le fit passer de fon sein entre les bras de Dieu, ««1. p. 32. c. qui accepta cette offrande, comme le don le plus precienx que «1.5. p. 71.3.

les parens luy pullent faire .

L'enfair feconda leux venux désque fon age le luy permit . «««» »»»»»»». «
Comme il elloit elve d'une maniere route faine » parmi le »
«campis de pieté que fon pere & fa mere luy donoinet faine
celle, on remarquic en luy d'est le tendre le de cet à ges p ne fays
quoy de la maturité & de la graviré des vieillars, & co nvojoit
coultie infentiblement dans fan ceur l'amour & li nocination
pour la verru , à proportion que fa raifon fe murilloit avec
lage. Il aimost les livres facer qu'on luy mir tout d'abord en-danc.
tres les missack qu'il uy appritent à comolitre Deux, Su'il rouvoire » actiente. Cet à saif que cette anne tendre recevoir peu à peu la for-casa, piùmic de la percé, dont on rétervoie à luy faire recevoir le feau [par
le facerne de l'Eglis, fequand Deux marqueroir qu'il en feroit
le facerneme de l'Eglis, fequand Deux marqueroir qu'il en feroit

λ εισέ \*ιύμασι. \*ανκφανέδη όμιλην»

See.

temps.

"Î dit dans les vers que J.C.Juy parla\*alors visiblement, que la s.

"Î dit dans les vers que J.C.Juy parla\*alors visiblement, que la s.

chaîter l'engagea dans les lieus , qu'elle enchaine la chair , &

qu'elle lui prinține un amour anteun pour la fagelie divine, &

pour la vie mexellique, o, li fans le partager entre J.C. & une

temme, on le donne tout entre la chaird equi una recut out or

que l'on elt. [ Il mraque afler clairement par la quelque faveur

extraordinaire qu'il recrude D'eue neo premier la geglé. Il nous seriapacat

en affure encore en un autre endreit, où il die qu'il n'en veur rien

dier. Dans un peria baregé de la vie, 'il mraque qu'en vision ori, papard,

qu'il eut la nuir , luy infrar un grand amour pour la chaîteré.

[ Massi in ous a enfo decouver ce l'erret dans un autre de les

poèmes de nous croyous devoir mettre ici en abregé ce qu'il en

raporte - ]

Que ceux, dit il, dont l'ame est profane, se bouchent ici les en p.71.b.
20 oreilles : mais que ceux qui ont l'Esprit de Dieu m'ecoutent.

" l'eftois alors dans cet âge tendre, qui n'ayant point encore

", d'adées propres du bien ou du mal, reçoit aifément celles que les autres luy en donnent. Mon pere or ma mere travailloient à

par ] à Atheues comme l'a écrit Rufin,

, me donner des impretions excellentes , & dignes de leur emi, nente pieté, que mon ame recevoir fans peine: Un jour donc conn-c.

1.11 et vilhé que Saint Gregoire effoit encore fort jeune à Naziance ches son pere , & 1001 Naziance

SC

314, SAINT GREGOURE DE NAZIANZE:
me je dozmás, je cru svár en fonge deux vietgas de mefine «
âge, & dune egale beauté, vécula comme le dozvent efter des «
filles, c'eth daire fran saux no mement, & fina sauxoné de ces parures que recherchent celles du fiecle. Car elles effoient fumple,
men véuns d'un habit blane, firer far une ceinture, & qui leur «
deficandoit jufqu'aux piez. Elles avoient les yeux baifez, & le «
vifage couvert dun voile, qui n'emperchoit pas que no n'entrevit le
la rougeur que la modefite repandoit fur leur vifage. Et leurs «
levres marquoitem leur f amour pour lle filozoe.

Leur vuizipute le Saint, me templit de joie Car elles paroif- «
feiene eftre beaucop audefitas de Thomme. Elles de bur cofté «
m'embrafferent & me carefferent comme un enfant qu'elles ai- «
moient réndremences Quand e leur denandatiq qui elles efficiers, «
elles me dirent qu'elles effoient l'une la putret & l'autre la char et, mais toute deux les compagnes de Jc. & les aimes de ceux «
qui renoncorta un mariage pour mener une vic celefte. Elles mies- «
horrettent d'unit mon ceur & mon efpirit au leur , afin que «
m'ayant rempfide l'eclarife la virginité, Jelle puffent me prefere «
ter devant la lumière de la l'intité immortelle Après ces paroles «
elle s'envolerent au ciel.) & mes yeux les fuivirent le plus lois «
qu'ils parent. »

qu'is parent. 

"Tout cela n'efloit qu'un fonge, mais qui fit un effet tres réel far le cœur du Saint. Ho'oubia jumais cette image fi agreable de la chattleté, écil in reputifica reve plaint dans fon efper. Co fut une étincelle de feu, qui s'enfiammand de jusc o plus, l'emissione de la distribution de la montipour une contineue parfaite de montipour une contineue parfaite de feu celtante de la montipour une contineue parfaite de feur celtante de l'est de la montipour une contineue parfaite de feur celtante de la montipour de la compagné de cette qui faisforent une profetfion parriculiere de piete hors des liens du mariage, & de tout ce coules popuroi aracher au felect. Elle saimoit de tout fon tent fon tent fon tent fon coules pouvoir aracher au felect. Elle saimoit de tout fon

foit aussi amer que dangereux.'Il n'aimoit plusque les liens de la

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 325 chasteré, où il trouvoir une joie toute fainte, & qui luy donnoient J. C. pour protecteur.

# 

S.Gregoire va étudier dans les pays êtrangers : Il est agité d'une tempeste en allant en Grece : Du batte sme des lasques .

GREGOIRE le pere s'employa avec beaucoup de foin δ Ναι.σ.α.1 π. vie dit qu'au fortir de fon enfance, l'amour de l'étude le portat de l'auteur de fa 91-1, vie dit qu'au fortir de fon enfance, l'amour de l'étude le porta à σ''.ω.β.μ.α. allei à Cefarie (en Cappadoce, l'où ayana appris les leyors des plus excellens mailtres , δε αγαπέ acquis une ficience non medione, illaila en Palelline pour y étudie la ribetorique. 'S Gregoire σεωρ p33-α.b. témoigne luy mefine que luy δε S.Bafile one étudié l'eloquence de Cefare-dont il fair un bel eloger. Mais comme tour ce qu'il en dic convient egalement à celle de Palelline & à celle de Cappadoce, 'l'en plus habiles font patragez fur l'intelligence de cet en-

V. S. Basie padoce, les plus nables font partagez fur l'intelligence de cet endroit . ]

'Quoy qu'il en foit, ayant efté elevé dans les bons éxemples de «1.10,1/161/.]
la maifon paternelle, & infruit fuffifamment dans les ecoles de

fon pays, on jugea qu'il efloit temps de l'envoyer étudier dans les pais eloignez. Il avoit ce femble fait dés ce temps là quelque «104,116,6, conocifiance avec S.Baffe, mais l'amour de l'étude les ayant fe-de parez au fortir de leur patrie pour aller en différentes provinces,

ils ne se rejoignirent qu'à Athenes.

Saint Grégoire parit de Cappadoce avec fon frete Celaire. «««» 1444.».

Mais Celaire d'anter puffé julque à Alexandrie, Gregoire fe "Nessatrouva feparé de lur pour la première fois-fihant demeuré dans
la Palefine pour y étudier la rhetorique, dont il y avoit a descellers mailtres dans cette province. Il prit les lepens de Honnilleury.

Thefipe professeure de dequence, & eur pour compagnon dé. » Provide.

Ludie Euroisuque les Ariens frent Evréque de Celatré fous Vaundes Euroisuque les Ariens frent Evréque de Celatré fous Va-

"L'amour qu'il avoir pour les études ne les luy failoit pas pre. Nacaraba... ferre aux lettres faintes, qu'il condideroit comme la veritable (Sience. Jamais une penifer di écraifonnable ne luy effoit venise dans l'etprit. Mais il pretensioit au contraite faire fervit les lettres prodanes aux lettres fainces, pour ne le pas listifer fripprensire aux faulles lucurs d'une vaince écquence, de rabatre le faite de cense qui ne le reference que peu une vaiur facilité de pasier 326 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. & de flater l'oreille en arrangeant agreablement des mots.

D. L.S.

n.p 1 12.7. acar. i.p. z.alear car.r.p.a.d. e 1122.

or. 19. p. 306 d. car, r.p 3.n. d vit. P. 4 b. e of 19 p : 05.d. dlear t.P. out

car up.3.clorus. p. 306 d

eat, r p. 3 b,

2.P.110 b. Hier.l. 2 c.13 P. 18.19. #Boll o may.p.

'L'amour de l'etude le fit aussi demeurer quelques temps à ota 9. p 306.c. Alexandrie Mais s'estant resolu de passer d'Egypte en Grece, il carapy aleans prit l'occasion d'un vaisseau d'Egines ille prés d'Athenes. \ '& fit voile au temps qu'on appelle la queuë ou le lever du taureau . 'qui est vers le milieu de novembre, & le temps de tous le plus 2.5.36.dor19.p fujet aux tempestes,mais le desir d'aller en Grece & l'andeur de la jeuneffe, (b car il n'avoit pas encore alors de barbe, cl'empefcherent de considerer le danger où il se mettoit.

'Il s'en repentit bien toft. Car dés qu'il fut un peu avancé en mer, jusqu'à la coste de Cypre, d que le Prestre Gregoire appelle la mer Parthenienne; il s'eleva une tempelte fi furieufe, qu'on ne se souvenoit point d'en avoir presque jamais vu de telle Saint car, a p 36.37. Gregoire en fait la description dans le poème de sa vie. Tousceux. qui estoient dans le vaisseau, méloient Jeurs cris & Jeurs pleurs à leurs prieres, & ceux melmes qui jusques alors n'avoient eu au-

cune connoissance du vray Dieu, estoient contraints par la crainte du peril d'invoquer le nom de J.C.

Mais Gregoire furtout faifoit entendre ses sanglots . Il n'estoit point encore battizé, & il se voyoit en danger d'estre privé pour amais de la grace de ce sacrement. [ Il n'y a point d'apparence ou'il n'y euft pas plufieurs Chrétiens fideles & battizez dans un vailleau ] 'où tout le monde invoquoit J.C, '& le Concile d'Elvire

Conc.t.i.p 975- avoit permis par son 38 Canon aux laïques mesmes de battizer dans des necessitez de cette nature, pourvu qu'ils ne fussent pas bigames, & n'eussent pas violé l'integrité de leur battefines par Tert de hapt.c. quelque peché mortel Tertullien avoir tenu que tout Chrétien filter in Luc. L. peut en ce cas donner ce qu'il a receu . S. Jerome fuit son expresfrom & fon fentiment. \$ S. Augustin a cru la mesme chose s & c'est gAug de apt.L. la doctrine generale de l'Eglife. ]

b Mais il semble que cette validité du battesme donné par les laïques ne fust pas tout à fait reconnue des Grees, puisque Saint Basile dit que selon le sentiment de S.Cyprien & de S.Firmilien, Balean, t. a. dont il ne s'eloigne pas , il falloit considerer ceux qui estoient battizez hors de l'Eglife comme battizez par des Liques, & les Mole,e. 16.1 13 purifier par le battefine de l'Eglife. L'histoire d'un Juif battizé p.1011.d|Nphr. avec du fable raportée par Jean Mosc & par Nicephore, fait voir

que l'Eglise greque, ou croyoit le battesine des laïques invalide, ou le laiffoit croire au peuple depeur qu'il n'abufait de ce facrement.

[ Dans l'Occident mesme où nous voyons plus certainement

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE que la validité du battefme des laïques estoit reconnue, ] Saint Amb deSatt 4" Satyre frere de S. Ambroife estant dans le danger de perir par P-315 316. un naufrage, obtint des Chrétiens qui estoient dans le vaisseau qu'on luy donnast l'Eucaristie à porter dans un mouchoir, mais il attendit à demander le battefine qu'il fust abordé: & s'estant rencontré que l'Evesque du lieu estoit Luciserien, il se remit en mer. & alla recevoir le battefme en un autre lieu. [ On pe difoit peut-estre pas communément aux laïques qu'ils eussent ce pouvoir, depeur qu'ils n'en abusassent, comme on en a vu des exemples; 3 '&c ceux qui n'ignoroient pas ce pouvoir, pouvoient eftre Greg La ep. 32 retenus par le respect d'une chose si sacrée, craindre "d'y faire ".P. 198. Le. des fautes & n'ofer faire ce qu'ils n'avoient jamais fait ni vu faire

à d'autres. 'S. Augustin mesme n'ose pas assurer si les laïques qui Augin, Par, La. donnent le battelme en ces occasions, sont tout à fait exemts de 6.13.47. Page a Quoy qu'il en soit, S.Gregoire dit qu'au lieu que les autres ne Natoras p. craignoient qu'une mort commune, il pleuroit la mort spirituelle 100 6, de 1 pr.

de son ame a maisce qui peut paroistre incroyable, il donnoit des a car 1.93 c.d marques fi vives de fa douleur, que dans ce danger commun tout 01. 19. 1946.4.

# le monde se joignoit à luy & compatissoit à son malheur. ARTICLE X

Les prieres du Saint & celles de ses parens appaisent la tempelle : Il se consacre de nouve au à Dieu. Du temps qu'il passa à Atbenes.

UTRE la tempeste, Saint Gregoire & ceux qui estoient Nat cer.t.p. 2. avec luy se voyoient encore prests à perir par la sois. Le be. vaisseau où estoit l'eau douce qu'ils portoient pour boire, s'estoit rompu dés les premieres secousses dont le navire fut agitémais ils fortirent bien-toft de ce peril par le fecours de quelques marchands de Phenicie mieux equipez, que Dieu leur envoya favorablement pour les secourir, lorsqu'ils estoient prests de perir par la foif au milieu des flots, [ foit en les recevant dans leur vaiffeau . foit seulement en leur donnant de l'eau , ] 'puisque comme ils 01.19.p 306.c. estoient partis d'Alexandrie dans un vaisseau d'Egine, ils abor- est p.c.b. derent encore à Egine dans un vaisseau de cette isle.

L'orage continua l'espace de vingt jours, durant lesquels ils ear. a p 16.d. ne voyoient aucune esperance de falut, & ne savoient où ils bear.1.p.3.c. alloient . Gregoire passa ce temps prosterné sur le tillac , pour cara p. 16.12. implorer le secours de Dieu , à qui il promit s'il le delivroit de par sear upa.

s.b|or.19.p.307.

318 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE: lé donner entierement à luy de le reconsoiltre fon ferviteur autant par cette novelle obligation, que par l'oblation que fa mere luy en avoit faite; de de le fervir dans la retraite de la folitude. De forte qu'un danger si extreme luy devint favorable par l'evenement, en luy donnant cocassion de meptifer toute les schofes de la

terre.

\*\*Comparison of the Comparison of Comparison

perir par la tempeste qu'elle venoit d'exciter.

L'effet fit bientost voir ce que signifioit ce songe, "Car Dieu

cant.p.4.

140 P 207.

seart.pab aborderent bientoff à Rhode, & peu aprés à Egine, d'où le Saint s'en alla étudier à Athenes, comme il fouhaitoit.

[Il demeura fans doute plufieurs années à Athenes, 7 'puifque

n'ayant pasencore de barbe korfqu'il y vint, ['& ainfin'ayant ap. Nora 3.

paremment que 210u 22 ans au plus Jilen avoit prés de 30 quand
il en voulut fortir[en 355 au plutfolt. Saint Bafile "qui n'y vint que V. S. Bafile
qu'èques temps aprés luy, paroit y effre venu vers 351.

167.

Nous ne dirons prefique rien de tout ce qui regarde le temps qu'il paffa dans Athenes, ni de ce qui touche son union avec Saint PRINGE P. 116.4 Bassie, J'qui y vint sort peu aprés luy, J'arceque nous en avons 1844 \$7-\$-

traité amplement fur le dernier. Nous reinarquerons neanmoins que S. Gregoire borna toujours fa science à l'étude de la langue ep.71.p.\$27.d. greque. ] 'Car depuis messine qu'il eut esté à Constantinople, il

avonoit qu'il ne favoit pas le fatin.

[Il n'elt point neceffaire de remarquer] qu'il fe rendit tres had. bile dans les belles lettres, dans la poéfie, dans l'eloquence, &
encore plus dans la philofophie. [Sa reputation fur ce point va

Du Pin,p.655, audelà de ce que nous en pourrions dire. J'Un homme habile &c. n'a point craint de le mettre audessus de tous les orateurs de la Grece;

rece:

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 319
Grece : & fi Ton trouve quelche choie à redire dans les outrages, c'eft qu'il y a trop de figures, trop de déclacaffe, trop d'orsemens, trop d'erudirion. Philoltorge le comparant avec ce
qu'il y avoit ainc de plus écloques parmi le Scatholiques, luy s'estqu'il y avoit ainc de plus écloques parmi le Scatholiques, luy s'estaccorde les grandes qualitez d'Apollinaire & de Saint Baffle, avec
un caracter d'étript plus grand & plus eleré par la compoficun caracter d'étript plus grand & plus eleré par la compofi-

cassisting the control of the control of the control of the cassisting of the control of the cassisting of the cassistin

payon au commescenter du deuximenfeise. J 'D'autrescroient Du Pina, 455, qu'on le paut comparte à llocata, d'ou et on libre en approche beaucoup, J en notempsa bien or que veut dire S. Solione, J fort. Sult\_Lepa\_p, qu'il luy attribué la conclionir pour for cardere particulier.

(Ce qui luy fur plus avantageux de plus glorieux que route la kience de toute l'edoquence qu'il acquit à Mathen, y'cett qu'il y Natarapath.

vectur toujours dans la crainte de Dieu, ' de donna toujours la premiere place dans fon efprit ( de dans fon cœur ) à ce qui effort effectivement le plus important de le plus grand. Au milieu d'une jeunefile emportée, fouvent divifée en factions [ pour fes profeffeurs, ] il conferva toujours le calme de la pixir: 'de bien loind de le failfer aller au dereglement de sautres, il en retiroir mellem plu-

fieurs, & les portoit à la vertu.

[Duranquil elloie en Grece, J'extre province fix agité par \*\*\*usp.p.a.
un tremblement de terre epouverable, & qui lu peufa une extreme frayeur. Il n'éloir pas encore battrie quand cet accident
arriva, [K nous e pouvors pasaidre quand il le far.] Il parleaprés
cei d'une grande mahadie, où il penfa eftre étoufe par une opprefinn d'elfornace. J'Ous ne voyons rien qui en determine le
temps. J'Ce fut fans doutedurant fon fejour dans la Grece qu'il netaphés.
vi de fe sp sux, comme il le dit, les frequents changemens qui
arrivent dans l'Euripe, qui eft un détroit de mer fort ferré entre
l'ille d'Euloée & l'Acaie.

V.Julies J II effoit encore à Arhenes "lorsque Julien y vint pour y passer ont presentation quelques mois, { vers le milieu de l'an 355] ôt il predit dellors une partie des maux quecet apostine devoit un jour faire au monde.

3. π. ωm \* nè πρῶτ' ci l'ime. Je penfe qu'il faudroit ci l'Isra . Et l'étolle qu'on met en cet endroit, marque au'il y a quelque faute. L'Abbé de Billi traduit inter principes primi wirse, ] 'ay peine à croite qua es foit le fenn.

Hift. Eccl. Tom. IX.

ARTICLE X L

Saint Gregoire retourne en son pays avec son frere Cesaire, qui va ensuite à la Cour de Constance .

SAINT Gregoire demeura donc à Athenes avec Saint Basile, que Julien y vir aussi, jusque vers la fin de l'an 355. Mais la fuite de la vie, & plus encore celle de S. Bafile, nous font inger Nat. car. 1, p. 4 d. qu'ils n'y demeurerent guere davantage ensemble . ] 'Il y avoit fort long temps que S. Gregoire étudioit l'art de l'eloquence, & il approchoit de sa 30.º année, [ estant déja avancé dans la 37.º ] 'L'amour de son pays & le desir de voir ses parens extremement âgez, luy perfuadoient de quitter Athenes: '& il effoit temps qu'il choifit un genre de vie plus stable & plus fixe . 'Cependant quand il fut fur le point de partir, les larmes & les conjurations que toutes fortes des perfonnes luy firent, l'emporterent fur la re-

folution qu'il avoit prife, & le contraignirent mesme de laisser partir Basile sans luy.

P.5.2.

F. 4.d.

d|9,2.

p.5.2.

or,10,p,164b,c. ab.d.

P. 163.2.

Entre les considerations par lesquelles ses amis s'efforgerent de le retenir à Athenes, il luy promettoient de luy faire avoir une chaire de rhetorique: [ Mais il ne leur donna pas le loifir d'execualor 20 P334 b ter leur promesse, l'n'estant demeuré à Athenes que peu de temps or. 10. p. 234 h.e. aprés Sainte Basile, Il s'en retira sans presque qu'on le sceust; le defir de se réunir avec son ami luy fit rompre tous les liens dont on Boll a may p. vouloit l'arrefter. Ainfi il peut avoir quitté Athenes au commencement de 356. ou peu aprés.

'Il vint par terre de Grece à Confrantinople, où son frere Cesaire. estoit arrivé par mer vers le mesme temps: 'ce que S. Gregoire attribue à une providence particuliere de Dieu, qui ecoutant volontiers les vœux que les peres & les meres offrent pour les enfans qui leur rendent l'obeissance qu'ils leur doivent, vouloit exaucer la priere que sa fainte mere luy avoit faite de luy renvoyer fes deux enfans enfemble, de mefme qu'ils eftoient partis enfemble de fa mailon.

'Cefaire revenoit d'Alexandrie, [ où nous avons vu qu'il effoit allé lorsque Saint Gregoire alla étudier en Palestine.] 'Cette ville estoit alors comme une celebre academie de toutes sortes de sciences; & Cesaire y employa tres utilement les années qu'il y paffa. Il estoit fidele aux ordres de ses maistres, se faisoit aimer de ses compagnons, mais ne selioit "qu'avec les meilleurs, suyant &c.

entierement la convertation des autres, parcequ'il favoir combien les compagnies ont de fotce pout nous porter à la veru, & [concre pluis just vic. Auffi quoique la grandeur d'Alexandrey rendiff prefique tout le monde incomm, Cefaire ne laiffoit pas dy eftre ellimé de des magillats de de tout ville, ôir pour fon

respervira . esprit , soit pour sa sagesse .

"Il y étudia toutes fortes de fétences , & le rendir plus habile dans toutes, dir soin Gregoire, non feulement qu'aucun de ceux de fon âge, mais mefime qu'aucun de ceux qui les étudioient de-puis long-temps. Il appri la gouventie, & l'alfronomie mefine, « autant qu'elle luy pouvoit fervir à admirer dans l'harmonie des cieux celui qui les a créet, mais non pas pour y chercher la con-núfiance des chofst qui dependent de la volonté de Dicu , non du mouvement des altres Il fe rende furiour tres habile dans l'artification des altres Il fe rende furiour tres habile dans l'artification de la volonté de la volonté de Dicu , non du mouvement des altres Il fe rende furiour tres habile dans l'artificate des mojeus de les guerric Ce fut enquoy il excella & ce qui le fir admirrer dans présolyzate fuelement habile dans ces fétences, mais sororer. Il four de la parole, 30 dans la philosophie dont il posfedoir les plus celebres paysateurs.

auteur.

auteur.

authoris de control à Alexandre par l'acquifition de toutes passance.

Get a vertus authônei que de concoliance, il voulus avant
que de fen retoumer en fin que o concoliance, il voulus avant
que de fen retoumer en fin from bean de rufage, d'une tillé passe,
tantinople. Comme il efloir from bean de rufage, d'une tillé passe,
avantageufe étagrable en toutes chois, il s'astra a bisnotif l'elli, passe,
me de l'affection de tout le monde, afque l'in que pour l'arrefier
on luy offit des homeurs publics, une alliance tres noble, de la
dignié de Sentauer. La ville en corpo envoya mefine une deputation à l'Empereur (Conflance, qui pouvoie et let abns à Milan,
jour le fupplier d'apture à tous les autres omemes l'homeur
d'avoir Cefaire pour habitant de pour mededon'et que l'Empenéral bas considerations influelle funent à
moins fartes fur fonefprinque l'amour de fon frençai luy perfinald d'abandonner our pour de nevenir avec luy che le lust

'Aprés que Cefaire cut paifé quelque temps dans fon pays, & tqu'll y eur fair admirer le capacité ( dans la médecine . ] le defir de la gloire & de fie rendre le protecleur de fa partie auprés de du Prince , le porta à aller à la Cour. Ses parens de fois freier ne se, funera pas fairfaits de ce voyage , jugeans qu'il elbit & plus

1 0

e.d.

p.166.e.

s'anangeux & plus honorable d'eftre des demiers dans la maifon de Dien, que d'eftre le premier dans le palsa d'un Empereur. En casmonins on ne pouvoir pas condanner tout à fair le choix qu'il faitoit. Car' la vie de la rearine, dis S'egoigni, nell pas moiss la plus difficile que la plus excellence. Elle n'eft pas nomes peur tout le monde. Il faur pour ceta que Dieu dome une grandeur d'ame pour foitenir la volonté "incere qui nous la fair de-mais, rieure, & d'y preferer ce qui regarde Dieu & le falut à la vaine riplendeur du monde, "de ne condicere tout le refle que comme un perfonnege étranger qu'il faut foitenir un peu de temps, & de s'appliquer férendement à vivre pour Dieu, & a confèrer fon ame crame l'image qu'on a rectue de luy, & qu'on est obligé de luy rendre. Cet a suit ce que fe Cofier.

a. In renare. Cett autic et que ne cleane 
prenare l'est autic et que l'entre pade princir médicin, de 
métine de favor de l'Empereur, 'de ceux qui efficient audefins 
de lus pour le raug, effocuer audefinue de l'homeur de de la reputation qu'il s'effort acquié en ne voulant rien recevoir des 
princires contribuier par pui à l'ennement de fa fortune, puifque 
rien n'est plus capable d'elever une períone qu'une grande 
ellime de verru de qu'optie. 'Autif il foit réspécé de tout le 
monde audeffins de fa qualité; de quoiqu'il ne manquaft poix 
d'effre homoré des grandes charges qu'on lus prauvoir adonner, 
l'Empereur de la principaux de fa Cour l'etimoient toujoux 
pressentation de la cour l'etimoient toujoux 
pressentation de la cour l'etimoient toujoux 
pressentation de la cour l'etimoient toujoux 
pressentation de l'autification de la cour l'etimoient toujoux 
pressentation de l'autification de la cour l'etimoient toujoux 
pressentation de l'autification de la cour l'etimoient toujoux 
pressentation de l'etimoient toujoux 
pressentation de l'etimoient toujoux 
pressentation de l'etimoient de l'etimoient toujoux 
pressentation de l'etimoient toujoux 
d'etimoient toujoux 
d'etimoi

gloire à les delices au militau desquelles al vivoiri, ne corronpiere poire la nobbleff (è de grandeur) de fon aux e. Quelque grands avotrages dere il jouidi; celui qu'il edimici roujours le plus, cfloit d'elle. Chriscine de de le paroitire. Tout le refte ei comparation ne luy fembloit qu'un jeu & qu'un fonge. Il effois enzierement eloigné du luse & de delicatelles ordinaires de la Cours Sa mocelle de la puede le renoisere aimsible à tout le monde, de on ne craignoit point de luy confier les chofes les plus fecettes, faise luy faire promettre la fidelité, don el Hipportate

veut que ses disciples fassent un ferment.

Son detrachement des biens estoit audessus de tout ce que les expéris philosophes ont jamais fait. Il foulageoit par ses liberalitez les besons de beaucoup de pauvres, ou les tiroit mesme de la pau-

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. vreté.'Il ne refusa jamais rien à personne ; & la facilité avec la- Busepa-pipe. quelle il donnoit sans peine ce qu'on luy demandoit, faisoit mesme qu'on se repentoit de ne luy avoir pas demandé davantage. Plufieurs auffi en abufoient, en luy demandant des graces dont ils n'avoient nul befoin; or fes domest ques ou d'autres person passes. nes à qui il laissoit l'administration de son bien, le dissipoient à leur profit. Saint Gregoire écrit à un Philagre qui avoit esté l'ami Nat.ep 40 p. de son frere & le compagnon de toutes ses études.

Telle fut la conduite que Cesaire garda à la Cour II vécut & or, 10, p. 166. mourut dans cesdifpolitions. Il conferva toujours interieurement à la vue de Dieu une pieté plusque commune. Il prenoit le foin & la protection de ceux de les proches à qui il effoit arrivé quelque difgrace. Il meprifoit le faste & gardoit une parfaite egalité avec ses amis S'il se maintenoit en credit auprés des premiers officiers, il savoit aussi désendre la verité pour laquelle il eut divers combats à soûtenir. Dans tous ses entretiens il faisoit paroiftre non feulement beaucoup d'esprit & de delicatesse, mais encore beaucoup de pieté & de zele.

#### 4) (hod) (hol) (hol) (hol) (hol) (hol) (hol) (hol) (hol) (hol) ARTICLE XII

S.Gregoire re coit le batte sme, & abandonne les esperances du monde.

ETTE vie que Cesaire menoit à la Cour, sembloit plutost Nessor. 10,p. digne d'eloges que de blafme, Jot neanmoins S. Gregoire 109, be. 10, P. ne s'en pouvoit fatisfaire, & ne ceffoit point de luy écrire pour l'en retirer [comme nous verrons dans la fuite.

Auffill n'eut garde de faire le mesme choix pour luy mesme [1] or.10 p.114 cf donna d'abord à l'air du monde & à la scene du siecle un peu de carr. p. 5-b. montre qu'il fit de son eloquence; mais ce ne sut que pour satisfaire la foiblesse de quelques personnes, qui exigerent cela de luy comme une dette Car pour luy il n'avoit nul amour pour cette vaine oftentation, ni aucum delir de paroiftre. 'Ainsi s'il a eu quel- or. 10 p.160,b. quefois de l'ambition pour acquerir de la reputation par la parole & s'il a tasché de s'attirer de l'estime par ses discours étudiez, c'estoit avant que de connoistre la parole eternelle, & de se consacrer entierement à Dieu, [c'est à dire lorsqu'il estoit encore à Athenes l'Car ce fut à Athene que luy & S.Basile resolurent de renon- cas : p.\$.c. cer entierement au monde, & de confacrer à J C. toute la science & l'eloquence qu'ils avoient acquifes, '& qu'ils se donnerent paro. 449.5-9269-6 le de vivre ensemble pour Dieu seu Idans la retraite & la solitude. Tt ij

cr. 20, p. 3 14 e. car.s.p 4.d.

Saint Gregoire ne s'estoit hasté de quitter Athenes que pour venir se rejoindre à S. Basile, 'choisir un genre de vie, '& executer 401.10.p 165.b. la refolution qu'il avoit prife d'abandonner toutes les pensées d'ambition & d'honneur pour embrasser une vie & une philosophie toute celefte. Ainsi ayant esté obligé de paroistre quelque

or.20,p 134.c. temps fur le theatre du fiecle, (& peut-estre dans le bareau, jil le quitta bientost pour vivre à luy mesme, [& à Dieu.] Il devint homme d'enfant qu'il avoit esté jusques alors, & fit des efforts plus

genereux pour s'elever à la divine philosophie.

Socrate dit qu'on le pressa beaucoup aussi bien que S. Basile, 242.6. de se mettre f tout à fait dans la bareau, 18c encore plus d'ensei. gner la rhetorique, de quoy ils estoient eres capables, ayant appris cette science dans la derniere perfection : mais qu'ils mepriferent l'un & l'autre ces emplois ayant mieux aimé embraffer la Ruf.1-2.c.o.p.

vie solitaire. 'Il est vray neanmoins que S. Basile enseigna quel, V. S. Basile 181.te que temps l'eloquence [ à Cefarée, J& se ren.litsen peu de mois] 19. illustre dans cette profession. Mais S. Gregoire se rendit encore plusillustre en la meprisant pour se donner tout entier au service de Dieu; & il eur melme l'avantage de faire descendre Basile de sa chaire, & de le rensermer, s'il faut ainsi dire, dans la

retraite. Nat. vit. p. 2 cf 'Le Prestre Gregoire dit que ce sur seulement aprés avoir quitté Boll, o.may.p. Athenes, & estre revenu en son pays, qu'il receut le saint battes. Nicara, nig. me. Nous n'en trouvons rien de particulier, finon que l'depuis fon battefme il n'a jamais voulu faire aucun ferment, mefine

dans les occasions les plus importantes, sa vie estant cause qu'on s'affuroit davantage fur fa parole que fur tons les fermons des au-0F.10.p.152.cf tres. On trouve neanmoins dans ses écrits quelques expressions aui semblent effre des sermens. En se donnant à Dieu il suy donna toutes les choses qu'il en

avoit receues, afin de le pouvoir posseder luy seul. Il meprisa absolument les richesses, la noblesse, la reputation, la puissance, & tout ce qui regarde les voluptez basses & perissables de la teroc. 1 p 37.e.d. re. J'ay tout donné, dit-il en un endroit à celui qui m'a receu & " confervé pour son partage. Je luy ay confacté mes biens, ma " gloire, ma fanté, & letalent de la parole que je pouvois avoir : « & tout le fruit que l'av tiré de ces avantages a effé de les mepri- «

ter, & d'avoir quelque chose à quoy je pusse preferer J.C.La pa- « Boll.gr.may.p. s, 'Papebrok le fait venir d'Athenes à Nazianze pour y recevoir le battefine vers 32 E puffer de là à Antioche, y étudier four Libanios, & recourner de là a Athenes &c ( Nons ne voyons point de fondement à tout cela, Libaniu: na point enfeigne à Antioche qu'aprés 351. )

765, c.

Or.18 P.471-di Boll omay,p. 379.f.Nat.or. 10.9160,b,c, 6 or. 3. p. 96.c.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

37 role de Dieu mêt îl devenile aufii douc que le miel. Î ya appelié

37 la prudence à mon fecours, cê jay confacte ma voix à la fagelie

38 (eternelle ] Jay travailié de plus à moderer ma colere, à metre

39 un frein à na langue, à rejet rous mes regands, à obsérver les

38 regles de la temperance, ce à fouler aux piez toute la gloire

38 modaine.

"En le donant au fervice de J. C. il resono à toute ambiton, seut nayable. Et delhos on e vit jamais un homme plus troid de plus infentible etta-pipour trotte he choic de la terre. Il n'eut plus que du deparit pour trotte peu le autres difinere de recheron et vere pullon Les richelles reruftres & perifidables, les voluntes, les platin de la bouche, la mollefie de la magnificacce des habits, la beauté & l'éclar des pierres procieuses, les charmes de la musénge, les douceurs effenincés des coleurs, les divertifiames du theatre, ne le toucheren plus. & il l'y resonog fains price. Il regarda comme étrangement sevelujes, cust qui di s'abandomant à ces puffions, fouilles la noblefie & l'excellence de leur ame par derdefins fibas de l'individue de l'est plus de l'abandomant à ces puffions, fouilles la noblefie & l'excellence de leur ame par derdefins bas de l'individue de de l'abale. Cal autre me de notre fait de des publics de d'estable. Cal l'autre d'un comme qui fe diffiquent de diffiquent de diffiquent de de de faible. Cal l'autre ut en ontre fait ut eleva escappe; stellement fon ame vera le ciel. "qu'il valent plus rien de touce escappe; stellement fon ame vera le ciel." qu'il valent plus rien de toutes les autonum de la terre. Teu l'affait.

veillement fion ame vers le ciel, "qu'il l'aimm plus rien de toutes les gnadeun & de toutes les docursus de la terre. Tou l'affaifoncement de fix table eftoit de gros pain, un peu de fel, & de leux & c'il elfonno plus cette vie pauvre de printeure que toutes les décies, toute l'abondance, & toutes les dignitez des perfonnes le plus devée dans le monde. Il regardoit le plus grands homeurs comme des fonges vains & frivoles, ou comme des fratroffenes qui le jouent des hommes en les flatars, & les abondonneur les uns apréa les autres presique auffitroit qu'ils se sont fonctes; à eux.

CACHELESICIPACION RACECTON DESCRIPARACION DE SEN

ARTICLE XIII

Ansteritez & maladies de Saint Gregoère: De quelle maniere il use de son bien.

DOES venons de voir en passant quelque chosé des jesties & des autres mortifications que S. Gregoire pratiquoir , Nous en verrons encore d'autres marques quand nous parlerons de la retraite dans le Pont, & de la maniere dont il vivoir dans sa vieillesse, Mais nous apprenons de luy metime la vie qu'il

Naz.cae.55.p. 130,c,d, menoit en ce temps-ci, où il estoit dans la force & dans la vigueur de sa jeunesse, & où il commençoit à livrer des combats à Pennemi de nostre salut. ] J. C. qui l'engageoit dans cette carriere, le couvrit de toutes parts d'armes invincibles, & mit dans fon cœur upe foy plus ferme que le diamant Il purificit fon ame par la grace du S. Esprit, dont il se remplissoit dans la lecture & la meditation des divines Ecritures. Cette étude fainte luy fir rejetter avec degoust les auteurs profanes, où il ne trouvoit plus qu'amertume, qu'un faux brillant, qu'une beauté vaine. Il assuretrifloit son corps que la fleur de la jeunesse rendoit rebelle, & il le domptoit par son grand travail. Il reprima l'intemperance & la fureur des autres plaifirs qui en sont la suite naturelle. L'amour de la chasteté retenoit ses yeux dans la modestie. Il travailloit à furmonter tellement la colere qu'elle ne le troublast plus par ses mouvemens. Il enchainoit tous ses membres par la mortification. Le plaisir qu'il avoit pris auparavant à rire avec excés fit alors le sujet de ses larmes. En un mot il devint mort à tout ce qui luy effoit auparavant le plus cher & le plus agreable. Son habit estoit rude & grossier. Il couchoit à plate terre, quoiqu'il eust une grande douleur de costé. Et de plus, l'abondance de ses larmes ne luy premettoit pas de dormir. Il travailloit durant le jour, chantoit durant la nuit les lottanges de Dieu . & n'accordoit ni repos ni plaifir à fa chair, qui se revoltant auparavant contre fon ame, l'arreftoit lorsqu'elle vouloit s'eleververs le ciel. Enfin pour se degager de tout ce qui pouvoit l'empescher de tendre à Dieu avec toute l'ardeur & la liberté qu'il fouhaitoit, il se dechargea de ses richesses comme d'un pesant fardeau.

or.18.p.483.d

or 20.735.d. ment infirme auflibien que Saint Bafile, Javec lequel il dit qu'il avoit cela de commun, en mefine temps qu'il affure que la éverité de ce Saint contre lny mefine ethot la caufe de les frequence 21.745.h. tes maladies "Mais il eft obligé d'avouer de luy mefine, que le

01.20 p.40 j.

de part à les infirmitez continuelles que la toibleffe du temperament.

[Il fupportoit fes maladies non feulement avec patience, mais avec joie, comme on le voir par un billet court, mais tout à fait beauqui'l cirit à un de fes amis malade auffi-bienque luy-] fait beauqui'l cirit à un de fes amis malade auffi-bienque luy-] procque je fuis sind toumente, mais procque j'appress aux

desir de vaincre sa chair par les mortifications, n'avoit pas moins

'Ce furent sans doute ses austeritez qui le rendirent extreme-

aurres

autres la patience. Car n'estant jamais sans douleur, je tire au moins cet avantage de mon état d'infirmité, que je le supporte patiemment, & que je rends egalement graces à Dieu des fouffrances comme des foulagemens qu'il m'envoie, parceque je fçay que la fouveraine raison n'ordonne rien à nostre égard sans raifon, quoique nous ne la voyions pas

[Il avoit, comme nous avons vu , abandonné tous fes hiens : mais il femble qu'il en air plutost quitté l'affection & l'attache que la pollession réelle, puisqu'ayant encore son pere & sa mere, il ne pouvoit pas en disposer. Et nous verrons en effet qu'il se plaint du trouble que la conduite du bien de fon pere luy caujoit. I furtout de ce qu'il effoit contraint de paver la taille : [ ce Naz.cara.p 34qui marque que d'eftoient des biens patrimoniaux, & non pas \*

ceux de l'Eglife de Nazianze.] Lorsqu'il fut fait Evesque de Sasimes du vivant de son pere,il car. 1. p 1. l. dit qu'il n'eftoit pas moins pauvre que son troupeau, & qu'il n'avoit pas du pain à donner aux étrangers. Il paroilt neanmoins tell.c. 1. p. 925. par son testament, que depuis la mort de son pere il n'avoit pas quitté absolument la possession de son bien , quoiqu'il l'eust confacré aux pauvres, & qu'il le confideraft comme leur appartenant plus qu'à luy. C'est pourquoi il disoit à Constantinople, qu'il er. 18 p. 484.c. avoit aussi peu d'argent que d'ailes: '& priant un nommé Julien est 49 P.112.4. de decharger son bien des tailles ordinaires, il dit qu'il l'avoit donné aux pauvres pour fuivre la Croix, & qu'il eftoit commun à tous ceux qui estoient dans le besoin, comme le port à tous ceux qui font fur la mer. Se demandant à luy mesme où estoient est 9.8 776. tes possessions & ses richesses, il répond que Dieu les avoit, (c'est à dire les pauvres,) & que de miserables harpies avoient emporté le reste. [ Ecrivant à un ami qui luy avoit demandé quelques » livres, il finit fa lettre par ces mots: ]'Vous me direz peut-eltre epress-p 896.

» que ce n'est pas une action digne de la generofité d'un philoso-» phe, de vous demander le prix de ces livres, le vous supplie

» neanmoins de me fatisfaire touchant cet argent, & je donnerai » ordre que les pauvres vous satisfassent touchant vostre objection.'Il reconnoist qu'il avoit la reputation d'aimer à donner aux or.19.p.199 d.

pauvres, & il dit qu'il ne s'en faut pas étonner, puisqu'il ne fait qu'imiter l'exemple que son pere oc sa mere luy donnoient de cette vertu.

Hift Eccl. Tom. IX.

#### ARTICLE XIV.

Saint Gregoire rend fon eloquence sainte & Chrétienne.

REGOIRE en abandonnant tout ce qu'il avoit, pour Dieu, I ne se reserva que l'eloquence qu'il avoit acquise avec tant de peine: Il ne se la reserva pas neanmoins pour luy mesme, mais pour la mettre aux piez de J. C, 'à qui le premier mouvecar, r. p. s.b. ep. 199 p. 196b. ment de sa pieté l'obligea d'en faire un sacrifice, croyant devoir confacrer l'art de la parole auffi-bien que tout le refte, à celui qui est la parole du Pere. Et il falloit bien, dit il, cesser enfin de jouer & de begayer comme des enfans, pour tendre à la vraie science. 'C'est pourquoi répondant à un rhetoricien nommé Adamance, qui luy avoit demandé ses livres de rhetorique, il luy mande qu'il eust mieux fait de luy demander les livres sacrez: 'mais que puisqu'il veut les autres, il luy envoie tous ceux qui s'estoient pu sauver des vers & de la furnée, ausquels il les avoit abandonnez 'Qu'il fouhaite qu'il se serve utilement de ses livres, comme il fera, s'il prefere la crainte de Dieu à toutes ces ep.10.p.\$27.6. vanitez. Un autre de ses amis luy demanda un ouvrage de Demosthene & l'Iliade d'Homere, mais Gregoire ne put luy en-

voyet que le premier, parcequ'il n'avoit pus l'autre.

11-25-11-24-11 (liu en ceci d'une jifte moderation [1-4].

2-4-11-24-11 (liu en ceci d'une jifte moderation [1-4].

2-4-11-24-11 (liu en ceci d'une jifte moderation [1-4].

2-4-11-24-11 (liu en ce vaite solicité squi ne fort que flaret l'orellique fians apporter aucune utilité aux audieurs, [1] el foite tres eloigné de negliger en que l'eloquence pouvroit avoit d'utile, comme lité of en gibiger en que l'eloquence pouvroit avoit d'utile, comme lité of en gibiger per ce paroles [1] en em fuis réferré que l'eloquence et gibige par ce paroles [1] en em fuis répresse de cles fitzigues que 3-3-4-6-11.

fouffertes fur mer & fur terre pour l'acquerir. Je fouhaiterois

tres choses, pour faire avec la priere precieuse de l'Evangile un

pour mes amis & pour moy qué nous en poficialifions toute la force. Cett après les devrois de la religino é les réperances de la tiens invitibles qui doivent occuper nos premieres pentides, la chapita, pour jou plus plus plus devient occuper nos premieres pentides, la chapita, plus. Es en un autre endroit après avair nelve é et at audéfus de mot exqu il y a de plus grants fur la erroy. Cett, disab, et le confaire à mon Dieu. La voix de fon commandement de le confairer à mon Dieu. La voix de fon commandement de le mouvement de fon Edirie i mo drait à abandoner tours les aux des la confairer à mon de la confaire de

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 33 celarage de tout es que je pofficiales, fe fuis done aindi deveno, are pour mieux dire, je define ardemones de devenir ce heures, arraband qui avec des choles villes de perifibble se a chette d'excellentes tê d'exemilentes à l'acte que après. Comme monifire de la parole je matrache niquement à l'art de parte. Je mis irmo parage, & je ne l'abandomera i jamais qu'à regrer, le le cultive, je l'ematrific de j'ut compre plus de platif une pe n'en aurosi fie gouthois en meine temps tout ce qui fait les delices de la pluipart des montes de l'acte de la parole je de parole per le cultive, je l'ematrific de j'ut compre plus de platif une per n'en aurosi fie gouthois en meine temps tout ce qui fait les delices de la pluipart des mon confeil flade, la depret double la comprepa de ma vie, mon aide dans mes combasts, la guide de la voice qui influence, mon aide dans mes combasts, la guide de la voice qui influence par que prife cous les platifs terefrets, mon cause s'eff porté de s'eft comme repandu ven elle, ou plutof vera cut s'eff porté de s'eft comme repandu ven elle, ou plutof vera l'est porté de s'eft comme repandu ven elle, ou plutof vera l'est platifs terefrets, aven caus s'eft porté de s'eft comme repandu ven elle, ou plutof vera l'est platifs terefrets, aven caus s'eft porté de s'eft comme repandu ven elle, ou plutof vera de l'est platifs terefrets, aven caus s'eft porté de s'eft comme repandu ven elle, ou plutof vera de l'est platifs terefrets, aven caus s'eft porté de s'eft comme repandu ven elle, ou plutof vera de l'est platifs terefrets, aven caus s'eft pout de la fait terefret.

connoittre diffinctement, & qu'elle conferve & affermir en nous

cette connoiffance [Il n'aimoit donc point la science pour le plaisir, ou plutoft pour la vanité de la science, mais pour l'utilité que des personnes fages & judicieuses en peuvent tirer. Mais il estimoit encore bien davantage celle qui est propre aux Chrétiens, J'éc qui me- or. 10.0,111 b. prisant tour l'eclat de la science humaine, aime & recherche la verité en elle mesme C'est celle là qu'il étudioit durant les jours de Epi. 1034. & les maits entieres, dans le defir d'en avoir quelque intelligence au moins dans sesderniers jours, & aprés un long travail. Ce sut ocas, pa 1044 de ces oracles divins, auffi-bien que de la tradition des Peres, qu'il apprit la doctrine de la foy qu'il conserva & enseigna toujours depuis, fans que les divers changemens de la Cour & des temps aient jamais eu la force de la luy faire changer. Mais il occopate accompagnost cette étude des dispositions excellentes qu'il a 481. demandées depuis dans ceux qui veulent apprendre les veritez du Christianisme Comme on le peur voir dans ses ouvrages.

# ARTICLE XV.

Amour de Saint Gregoire pour le silence & pour la retraite .

"I UNIQUE ambition de S. Ciregoire effoit de puffer toute Naturage.

La viedans état d'un effinie, 48 d'un displie, judique ce qu'il 1904,
ent purifié par les eaux douces de faituraires de la circue fa
Deui, jeles aux bourbeufede la le feuera profinie qu'il avoit étudiée judques alors, j'il crue que l'order de Deucerboit de fe pari. «на развод.
V v

fier premierement luy mesme par les actions de pieté, pour pouvoir ensuite ouvrir la bouche de son esprit, afin d'y attirer l'Esprit de Dieu, & en faire enfin fortir la parole de l'instruction &

de la fagesse parfaite, qui n'est communiquée qu'aux parfaits. Il conferva le mesme amour pour le silence depuis qu'il fut or.5.P 134.b.c. Prestre & Evesque, refusant souvent ses plus intimes amis qui le

47.26 P.45 L.b.c. prefloient de parler . Vous nous voyez prepolez fur vous , mes " freres, dit-il à ceux de Constantinople, pour vous prescrire com- " me des legislateurs & comme à nostre peuple, les regles de vostre " conduite: mais vous ne favez pas les peines & les difficultez qui « nous preffent dans un état qui vous paroift si distingué & si ecla- « tant. Et ce qui est tout à sait deplorable, peut-estre que plusieurs « d'entre nous ne comprennent pas l'exactitude avec laquelle « Dieu pele toutes nos penfées, nos actions, & nos paroles que ce « n'est pas Dieu seul qui les examine, mais presque tous les hom- « mes, qui lents & refervez à se juger eux mesmes, sont promes & « ardents à censurer tous les autres ; qu'ils excuseroient mesme « plus volontiers en d'autres des crimes tres confiderables, qu'ils " ne nous pardonneroient les fautes les plus legeres ; & que s'ils « font peu éclairez, ils aimeront mieux nous accuser d'impieté que de reconnoittre leur ignorance. Non, mes freres, vous ne comprenez point affez combien le filence est avantageux, & com- " bien il est doux de n'estre point reduit à la necessité de parler, & " d'estre toujours libre de choisir l'un ou l'autre de parler ou de se u

> (L'excés où les autres comboient fur ce fujet, augmentoir encore beaucoup en luy cet amour pour le filence & pour ne s'occuper que de Dieu feul ] 'Lors, dit-il, que je confidere la de- " mangeaison de parler qui regne dans ce temps-ci, & en des gents « qui n'ont acquis de science que depuis un jour , que leur seule « ordination a rendu theologiens, à qui il n'a fallu pour devenir « favans que de le vouloir estre, je brule du desir de cette parfaite philosophie, & je cherche comme Jeremie, quelque lieu reculé " pour me retirer, & vivre feul en mon particulier fans aucun " commerce avec les hommes. 'Aussi voyant qu'il ne pouvoit arretter par ses discours cette passion de parler, ni reprimer la temerité avec laquelle toutes fortes de perfonnes les moins spirituelles s'ingeroient d'enseigner & d'expliquer ce qui est de l'Esprit, il tenta un autre moyen qu'il crut deveir estre plus efficace & plus facile , qui fut de garder le filence pour apprendre aux

autres à se taire. Car c'est ainsi qu'il raisonnoit; S'ils ont beaucoup

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 34r.
d'eftime &c de condideration pour mory, le refpect les obligera à
... ne vouloir pas fairer plus qu'un homme qu'il regardent audeflus
d'eux. Que s'ils n'ont pas de moy une idee plus avantagente que
je ne merite, ils imiteront qu'un moins la moderation de leur egal.

Celt par la meime raison encore qu'il estoit bien aise de ne car (47.9.348.6) rien écrire, souhaitant beaucoup que luy & les autres se voulus-

fent contenter des livres facrez, fans en lire ni en faire d'autres.

On luy reprochois quelquelois fon filence, qu'on taxois de quantificie S. Ballie mefine s'en plagnist beaucoup, R. l'acusolis exposte, raftique S. Ballie mefine s'en plagnist beaucoup, R. l'acusolis exposte, de parefle. Mais quand des gens du monde luy failoient ces re-quantificate, et l'acusolis exposte, ai la crit pondoit que les expose chancerione lorsque l'on vernoit les geais fe taire l'Auffi il tiroit cet avantage de l'on «opp-pacit lence, nos feudiement qu'on l'ecouoire aver plus d'attention lorsqu'il parioti, mais que pour l'obliger de précher, on luy promettoir par avance toutes les choies qu'il eutle us bien de la peine à obtenir par ses fermons.
[Son amour pour le filence, venoit de celui qu'il avoir pour le

repor Sc. la folitude, Jaquelle il fembie avoir aninée autant qu'aucun Saint air jumais fait, quidquil frair perfue, imais en la liberté de noiuri Jil ne pouvoir pas melime fe réfondire à accorder «1,4,4,1),
quelque dificour naux perfonose qui luy etibent les plus cheres,
parcequi l'avoir abandonot foutes chofes à quiconque ren voulet charger, afin que degugé de tour enfaire, il pub l'appliquer
avec plus de repos à cette indime philofogline. Tantoit il é repost de la compart de l'aute en retinon, fe annoté il deferer de la compart de l'aute en retino, l'es annoté il defervie fi folitime de fier en l'aute de la l'aute de l'aute

de telle forte que je paffe la mer de cette vie avec ma petite » barque , & que je puiffe par une vie pauvre & obicure meriter » une petite demeure dans l'eternité. On dira peut-eftre que ce » font is les penfées d'une ame baffe mais il n'y a rien de plus feur » que de tenir le milieu entre l'élevation d'à la clute.

"Ma plus grande affaire, écrit-il à S Baîlic, efi de n'avoir point «», 18,787,2-1, d'affaire, & fi vors voulez favoir quelqu'une de mes belles qua", litez, jecheris fi fort l'inaction, que je croy pouvoir domer à tout
" le monde l'exemple de la fermeté avec laquelle il fe faut tenir
" V v iii l'

----

dans cet état Que fi toot le monde elloit comme may les Egilfes «
feroient plus en paix, &t la fay no feroit pas declhiére comme «
elle eft par ceux qui veulent éen fervir pour défendre & convrie leurs passions particulieres. ") 39 toujours aimé, dicil au«
»1.1.9-4.1.

reant, le repos éta netrairte autont qu'aucum homme d'étude «

respart, le repois Q la retratte autorit qu'aucur bonne d'étude «

de la dérap p44 à la jamin fair. R'ens one parsidé companable à ce geme de vie «

d'un hommacqui mora à fes lens, deraché de fon corps, d'eomme «

don monde, pe repoir floud ep para sux chois de la terre «

qu'avec Dens d'a ree l'un pantier, meu sux chois de la terre «

qu'avec Dens d'a ree l'un pantier, meu sux chois de la terre d'un avec Dens d'a ree l'un pantier, meu un téch et per «

de rour ce qui combe fous le fens, d'a toujourn une tide ri per «

de rour ce qui combe fous le fens, d'a toujourn une tide ri per «

de rour ce qui combe nu minier faus tache où l'on voit limage «

de Dien d'a de fesqualitez divines, il eft tellement dispoit, que et la lumierte qu'il repoit luy foru un mope, que combe un luy four un mope prop pour en acqueir «

d'autres, d'eque celles qui font crooxe obfeures le conduient à de plus claires, juffuses à ce qu'afini il foir parrom à la fent que

celarance de la lumière eternelle, 26 que la veriré ayant diffipé «
coutres les ombrer & les figures ; il foit dans la jouiflance de lon «
bonheur. Quicorque aura quedque amour pour les mefines chofes, comprendra aifément ce que je dis , do me pardonnera fans «
ejin d'avoir ue de l'inclination pour cet étax.

LESCRICATION CRESINOS POSSONISTIONATION CONTRACTION C

ARTICLE XVI

Saint Gregoire prend foin de la maifon de fon pere: Des peines qu'il tronva dans cet emploi.

[TOUT a la conduire de Gregoire fi bien voir qu'il cherchoir dans lo foitude on a faithfaire une humeur melancolique ou une lafche parrelle, mais à fuirre les mouvemens du S. Eprit, qui effoitent fou muique regle, commer il le dit adminrablement, J'ay συντετ mas bouche, die il, δê lay attrief l'Efprit. « Le conface à ce drive Efprit out ce que ja y δ' cott or que je « fuis, mes abbouche mer pag, mes pauvles Ce mon filence. Tout « qui mais main, more afforir, δe ma fangue de ce qui el y contain, mes effoite, δe ma fangue de ce qui el tho cole. Tout « à les yeux, δe qu'il les retire de tout ce qu'il flux evitez. Je fuis « à les yeux, δe qu'il les retire de tout ce qu'il flux evitez. Je fuis « l'infrumenche Deu, mais uninfrumem raifonable, qu'ayant « pour auteur δe pour meteur l'Esprit de Dieu mefine, eft par fa « grace dass un pardia écourt l'il minipouis hir se lifette, δe, je «

Naz.or.3.p. 145-146.

» le gardois. Aujourd'hui il m'éclaire l'esprit & me porte à parler.
» le tascherai de le faire comme il luy plais.

[Cell ee qui paru dé le commencement de fa nouvelle vie, loriqu'il luy failte chofir le chemin qu'il argoit le devoir mont à Dieu. Il avoir, comme nous avons die, un amoure extreme pour la folieude [1] la voir, promis à B. Baffe de l'embaffer avec estap 8.46975, luy-80 il en avoir fait au veru dans la tempefie où il penfa perit a verair à l'antener (Cé cependant îl fit cecler outes ces confie en venair à Antener (Cé cependant îl fit cecler outes ces confie luy, celf à dire à l'affilhance qu'il devoir à le comme domme domme de la vie le dir luy serfierd dans le poème de fair vie le lure, comme il de dir luy serfierd dans le poème de fair vie le lure.

'Lors donc que l'âge demanda qu'il se determinast à prendre catalps.6. un état qui luy fust convenable, il y pensa murement & y fit de longues & serieuses reflexions. Son esprit fut fort agité pour discerner le genre de vie qu'il devoit preserer comme le plus excellent. Il y avoit déja long temps qu'il avoit resolu de renoncer à l'état du mariage, & il se confirmoit de plus en plus dans cette resolution . Il s'agissoit de deliberer quelle estoit la voie la plus fure & la plus parfaite pour aller à Dieu: & il ne luy eftoit pas aifé d'en faire le choix car il trouvoit de part & d'autre des avantages & des inconveniens, comme il arrive ordinairement dans toutes les choses de pratique. Il se proposoit comme modeles Elie retiré sur le mont Carmel , S. Jean qui n'avoit point d'autres richesses que son desert, & qui y vivoit d'une maniere si extraordinaire; la vie dure & austere des [ Recabites ] fils de Jonadab . D'un autre cotté il bruloit d'ardeur pour s'instruire des livres saints & attirer en luy mesme la lumiere de l'Esprit de Dieu par la meditation de sa divine parole; & il ne croyoit pas que le desert & la retraite fussent fort propres à ce dessein.

"Ayane clié long-cemps parragé par ces differences penéces, il he trouva enfin un temperament pour latitaire en meline temps ces deux defin, & pour arrefler l'agitation de fon efpir. Confidenant que ceux qui le plaifret data la vie achie note en effet utiles aux autres, muis que le trouble & le remulte où ils viene fon comme des fits qui leur fons perérle la paix & la tranquillié de leur ame, & les rendeux sindi tourlies à eux mefines qu'au contraire eux qui feparte du monde menen une vie plut tranquille, & contempleux Dieuglus paitiblement, ne font fons qu'a sun mefines, & que leur chairt le roy refferré les rend insuiles aux autres, il choût comme un milieu extre ces deux étaus, de embralfa un gene de vie qui trafermiet en mefine emps le

repos de la costemplation & Turillité de l'alchin. Il fut encore public fortement determiné à pronter ce parti par l'obligation de readre à fon pere & à fa mer toure l'affifiance dont il leur effoir redvable. Car, d'idil, aprés le culte que nous forment obliges « de rendre à Dieu, le premier devoir de la pieté ett d'honorer « coux de qui nous vons recru la vic, évaj in nouson time destade « connoître Dieu. Il travailla donc à leur rendre tous les férvices « dont il elloit capable, pour effre comme l'appui de le Gottien de leur vieilleific afin d'obtenir pour luy mefine une vieilleific ben rendre cours de montifernos que ce que nous avons fem.

on.p.40... Il térroigne encore autrepart que confiderant le foin de la vieillefie de fes parens comme fa charge & fon emploi particul.

4. lier, il avoit meux aimé, pour n'y pas manquer, encocer à la folitude qu'il cherifloit fur toutes chofes, ou plutoft tendre à la plus haute perfection de la vie folitaire, fans faire une profession

exterieure de la folitude.

(48.1.7-3.3.4.4. Cependant quoique rien ne paruît plus juste & plus raisonnable que cette resolution, il semble douter s'il l'avoit dû prenor.40.9-33.4 dre. Il dit que c'est peut estre la cause de toutes les agistations & du peu de paix & de succes qu'il a eu dans la fuite de sa vie.

114 apremiere peine qu'il y trouva fu le foin des domeftiques.

Il s ajouc celle de pare les railes de le fuidoise, de l'imquirent carrays, parts des procés qu'il feltot obligé de foûtenir, ayant trouvé la maifon canapath. des procés qu'il feltot obligé de foûtenir, ayant trouvé la maifon canapath. de fon pere fort diffirée, en quoy neamonis il feltot felf (no pere, de le dechargeoit de tousiles foinsdomeftiques, fautant parts qu'il pouvoit faire, effatta à la Cour. J'Mais expeires n'euror pouvoit faire, effatta à la Cour. J'Mais expeires n'euror parts qu'il proportif faire, effatta à la Cour. J'Mais expeires n'euror parts qu'il proportif faire, effatta à la Cour. J'Mais expeires n'euror parts de la conapart de l'auta-

rien encore en comparaison de celles qu'il eut depuis , comme nous le verrons en son lieu.

[Ces afficitions medimes elloient un effet rous particulier de la miterizonde de Deut fur luy. Car, comme nous l'apprenons d'un autre Saine Gregoire, il ne nouvrit pas toujours les aures de laité de la docueur de fa grace; d'e depurs que la Eclific qu'elles trouvent à le fervir, ne les porre à c'attribuer par orgueil ce qu'elles ont recou de luy, d'à le pentre par les dons metines qu'il leur fait pour les fauver, il s'eme leur chemin d'épines, afin de les tenir dans l'humilité, d'els coblèger de recourir à tous momes à la grace. Nosfre Saint reconosit que Dieu l'avoir trairé de la forre d'autrent plus grande, qu'il a plus de foin de s'y faire parositre vain d'éturent, plus grande, qu'il a plus de foin de s'y faire parositre vain d'éturerbe.

Ĭc

Je fouffre comme Job, dit-il, mais pour une cause bien diffe- en. 5. p. 74.b.c. » rente. Ce n'est point comme un courageux athlete, ni sur l'ex-» perience de mes forces & de ma valeur que j'entre en combat » avec un cruel demon, pour recevoir la palme & la couronne de » la victoire à la fin de ce combat. Je ne suis pas encore arrivé à cet " état; & mes fouffrances ne meritent pas un tel honneur. Je re-" connois qu'elles sont la punition de mes pechez. Mais quel est " donc particulierement ce peché qui vous irrite ainsi contre " moy , ô mon Dieu ? Je veux le publier hautement aprés l'avoir » tenu caché au fond de mon cœur . Car c'est en quelque saçon , couvrir son peché que de ne le confesser que d'une voix basse. " Lorsque je me suis devoué & entierement consacré à vous, que » j'ay foulé aux piez toutes les commoditez de la vie presente; » & qu'elevant mon ame vers vous, je l'ay degagée des liens de la » chair & de l'amour des plaisirs sensuels, pour la laisser conduire » par la raifon & par les faintes maximes de la religion; je m'ima-» ginois estre audessus de tous les autres, oc me voir elevé jusques » dans le ciel. C'est ce qui m'a exposé à l'envie & ce qui a attiré » fur moy une infinité de maux & de milères dont je ne puis plus » me delivrer. C'est vostre gloire qui m'a elevé jusques au ciel, &c. » c'est vostre gloire qui me rabaisse jusques en terre : car vostre » colere eclare toujours fur la teste des hommes superbes.

# \*\*\*

ARTICLE XVII.

S.Gregoire se retire quelque temps avec S. Basile; retourné à son pere dont les moines de Nazianze s'estoient separez parcequ'il avoit siene le formulaire de Rimini.

E foin que S. Gregoire vouloir prendre de fon pere, Pobli. Nu en 20-4.

Le grant à demeurer auprés de luy », ne luy permetori par si de devenurer le defiein, qu'il avoit formé de fe returer avec Saint Bafile. Il en avoit fins doute receu quelque lettreça o Bafile lau que, par le reprochoit fon indédiré; ce qui Tobligea à luy écrire la lettre, qui el fi acquitame parmi celles qui ours referte de luy, où il luy promet de faitailaire autant qu'il postroit à fa prometie, ce allant de la comment de faitailaire autant qu'il postroit à fa prometie, en de la comment de faitailaire autant qu'il postroit à fa prometie, en de la comment de faitailaire autant qu'il postroit à fa prometie, ce de la comment de faitaile de la comment d

dans la Syrie, dans l'Egypte, & dans la Mesopotamie perent assez vraisemblablement toute l'année 357.

Hift. Eccl. Tom. IX.

Balep, 19 P.57. p.56,a,b,

Quand il fut revenu, I'il paroist qu'il eut quelque dessein de se retirer avec Saint Gregoire dans la Tiberine, [où estoit Arianze, comme nous avons remarqué.] Mais ayant jugé que le monastere établi dans le Pont par sa mere & par sa sœur S. " Macaire , estoit plus favorable à son dessein, il resolut de s'y retirer sans mesme attendre Saint Gregoire qui vouloit le venir voir. Il luv écrivit en

Nat.ep.7.p. 779 771.

partant, pour loiler le lieu où il se retiroit Saint Gregoire au contraire s'en moque agreablement dans sa réponse, s'Mais Juy avant V. S. Basie écrit plus ferieusement sur le mesme sujet, Saint Basile luy ré- \$ 36. pondit par une grande lettre, fi excellente qu'on l'a mife à la teste de toutes les autres. Nous passons ceci fort legerement. auffi-bien que les autres chofes qui font communes à nostreSaint & à Saint Basile dans l'histoire duquel nous les avons traitées plus amplement.

Saint Gregoire ne put refuler aux pressantes & continuelles follicitations de S. Bafile, de venir prendre part à fa retraite, 186 gousta quelque peu de temps[avec luy] les delices de la solitude. Nous avons remarqué 'autrepart quels y furent leurs exercices, V. S. Bafile leurs austeritez, leurs études, & les regles qu'ils y composerent \$10,21.

ensemble pour les Religieux que S.Basile avoit établis au mesme

Ruf.1,1,c,9,p.

lieu. Nous dirons donc seulement ici aprés Rufin,que J'durant que Saint Basile estoit obligé & par sa charité & par sa charge de Superieur à se donner beaucoup au prochain Saint Gregoire qui ne se voyoit chargé que de luy mesme, s'occupoit entierement à cultiver l'excellente terre de son cœur par des exercices continuels de pieté, pour faire porter à son ame autant de fruits que S.Basile en pouvoit recueillir[par sa charité & dans luy mesme & ] dans les autres. Son unique ambition estoit de ne rien avoir pour posseder toutes choses [en Dieu seul, ] d'acquerir le thresor d'une pauvreté parfaite, qui nous rend maistres de toutes choses. Il n'estoit avare que des richesses de la sagesse aprés lesquelles il soupiroit de toute l'ardeur de son cœur. Il preschoit à tout le monde par fon exemple, que toute nostre follicitude doit estre d'attendre J. C, & de le regarder comme toujours prest à venir. Il paroift neanmoins par la fuite de Rufin J que nous avons raportée fur Saint Bafile, Jou'il animoit auffi les autres à la vertu par fes paroles, [ lorfque Dieu luy en donnoit les occasions. ]

'C'est la [ apparemment ] qu'il trouvoit tout son plaisir, comme il le dit luy mesine, à étudier l'Ecriture sainte & à s'occuper de ces livres facrez que le Saint Esprit a écrits par l'organe de ses Saints . & sous l'écorce desquels il a repandu la lumiere de sa

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. race, & renfermé une nourriture & des biens qui font les delices des ames pures. Il paffoit avec joie les nuits entieres dans les veilles, dans les gemissemens, & dans la priere. Il méloit sa

voix avec celle des divers chœurs des Anges, & chantoit avec eux les louanges de Dieu. Il estoit tout appliqué à combatre la concupifcence certe source de tous nos maux, à se moderer dans la joie, à retenir sa langue, à regler ses yeux, à reprimer tous les mouvemens de la colere, à arrester par la raison la dissipation de son esprit, à l'elever au ciel, à tourner toutes ses esperances vers I.C. à vider son cœur de l'amour des creatures, & à le remplir d'un amour & d'un desir ardent de Dieu.

Saint Gregoire ne fut pas long-temps dans cette premiere retraite, Jouisqu'il dit qu'elle n'avoit duré qu'autant qu'il lay estoit or.1.7.4.1.1. neceffaire pour en goufter la douceur, & la fouhaiter plus ardemment : '& dans une lettre qu'il écrivit quelque temps aprés epp.p.774. à Saint Bafile il le conjure de luy conserver par ses prieres ce qu'il

.. y avoit acquis avec luy: depeur, dit-il, que je ne me diffipe peu à peu , comme l'ombre qui s'evanouit avec le jour, & il témoigne " un extreme desir de retourner en sa compagnie.

Mais son pere avoit un trop grand besoin de son affistance. furtout dans le mauvais pas où il se vit engagé par la signature du formulaire de Rimini. Nous ne repeterons point ce que nous V. les Ariensen avons dit 'sur les Ariens . Il suffit de savoir que Constance ayant fait ordonner cette fignature au commencement de l'an 360, par le Concile de Constantinople, avec un ordre qui condannoit au bannissement tous ceux qui le refuseroient, ] la fine- or 19 p. 197, b.c. plicité de Gregoire pere de nostre Saint, se laissa surprendre comme [ presque tous ] les autres; & comme il estoit incapable d'aucune duplicité, il ne put appercevoir les deguisemens des heretiques, qui avoient caché leur venin sous des paroles, qui sembloient n'avoir rien de contraire à la verité Catholique.

195

[Cependant sa faute causa de grands troubles dans son Eglise, ] & rompit cette paix & cette union admirable qui en estoit l'or- or, 12 p.196 b.c. » nement. Tous ceux qui font profession de la philosophie [Chré-or.11-p. 188.c.d. tienne, I dit Saint Gregoire le fils en parlant des moines, tous ces " hommes qui aiment Dieu avec ardeur, & qui vivent comme des

» citoyens du ciel avant que d'y habiter, se sont serarez de nous. » Quoiqu'ils soient puisibles & moderez en toute autre chose, ils

» ne peuvent s'appailer ni se laisser flechir en cette rencontre : &c » ils croiroient trahir la cause de Dieu s'ils demeuroient en repos, L'ardeur de leur zele les anime à combatre leur inspire du cou-

rage, & les rend violens & imperueux. Il craignent bien moins as d'entreprendre quelque chose audela de leur devoir, que de « manquer en rien à ce qu'ils se croient obligez de faire. Une se

grance partie du peuple les fuit dans leur division.

P 11.9 may r. 'On voit par cet endroit & par d'autres où il parle comme fi a Nazor 19 P. cette fedition fe fust elevée contre luy mesme, qu'il ne s'estoit pas separé de la communion de son pere à qui il se joint toujeurs. Mais auffi on y voit qu'il ne condanne point ceux qui s'en

\$.197,c.d.

ettoient separez, de mesme que S. Basile se separa pour le mesme fujet de l'Evefque de Cefarée . Et dans l'oraifon mefme qu'il fit protab. fur ce fujet en presence de son pere, 'il dit seulement qu'il n'avoit pas fallu se diviser, ne fondant la faute qu'ils avoient faite, s'ils avoient fait, dit il, quelque faute, que fur ce que fon pere protestoit qu'il demeuroit toujours dans la veritable foy de la Tri-

nité. [ce qui effoit affez peu confiderable aprés la fignature publique d'un formulaire d'hereriques. 3 Les moines de Nazianze P 106.d. se separerent les derniers de leur Evesque, & s'y réunirent les er.3.p.53.b.c.

premiers 'ce qui n'arriva pas neanmoins avant la fin de l'an 363. EN-CECERTORICE ENCERCISCO POR CERCE CONTROL CO

#### ARTICLE XVIII.

Sentiment de S. Gregoire fur la vertu que doit avoir un Prefire G fur les difficultez que renferment les fonctions du facerdoce.

## L'AN DE JESUS CHRIST 262

Nelolap.ga.c. 'S AINT Gregoire avoit esté confacré à Dieu des sa maissance. Il avoit luy mesme confirmé cette confectation dans les dangers où il s'estoit vu exposé . Il l'avoit executée [ depuis six ans ] par l'abandonnement de toutes choses, [ & par une vertu P 2, b. qui dés fon commencement pouvoit paroiltre parfaite, l'de forte qu'il estoit devenu considerable parmi les Chrétiens, & s'estoit P-24.C. attiré la haine des ennemis de la verité, par la generosité avec laquelle il la défendoit [ en un temps où elle paffoit pour crimi-

nelle , parcequ'elle essoit persecutée par la Cour, & abandonnée de tout le monde. ] ear, r p.6,a.b. 'Cependant il ne regardoit le sacerdoce qu'avec un respect

mélé de crainte, qui le luy faisoit considerer comme beaucoup audessus de luy,& comme un soleil dont la foiblesse de ses yeux ne pouvoit pas supporter l'eclat . Il s'attendoit plutost à toute autre choie qu'à s'y voir jamais elevé. 'Il favoit que chacun n'est or.1,p.2 3. pas appellé de Dieu à gouverner l'Eglife ; qu'il y en a qui doiL'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 362.

vent obeir, & estre gouvernez par les autres, & que l'harmonie de ce corps facré ne peut fublitter si tout le monde ou refuse d'entrer dans l'état ecclesiastique, ou s'efforce de s'y engager; 'mais il jugeoit aussi qu'un homme n'est pas digne de tenir le pa.d. rang de pasteur & de directeur des ames, s'il n'est aussi elevé audessus du commun des hommes que l'ame l'est audessus du corps: Qu'il doit estre exemt de toutes sortes de defauts, parce. P.4.kc. que ce qui auroit esté peu considerable dans un particulier, de-vient tres dangereux dans un pasteur, dont tous les vices seront bien plus facilement imitez par ceux qui luy font foumis, que toutes les vertus qu'il pourroit avoir Qu'il doit avoir surmonté P.36.17. les passions autant qu'un homme en est capable, & avoir éteint cette guerre qu'elles forment dans nous contre nous mesmes, avant que de se rendre mediateur de Dieu & des hommes Qu'il p.7.b.c. ne luy fuffit pas d'estre exemt de vice, s'il ne paroist aussi emi- on plab. nent audeflus des autres par fa vertu, que par fon caractère. '& si mesme il ne fait toujours de nouveaux progrés pour attirer o. 8. p. 148, 149. au moins les autres à une vertu mediocre par son exemple, puisque la loy de J. C. luy commande de conduire ses brebis par la douceur, & non pas de les contraindre par la force : 'Qu'il ne or 1.p.7 c.d. doit pas encore se contenter de surpasser les autres en vertu , mais prendre les commandemens de J. C. pour son unique modele , & mesurer sa vertu par l'eminence de celui à qui elle appartient , qui est Dieu mesme : Qu'il doit encore avoir le cœur partient embrasé par le seu des oracles divins, avoir penetré les secrets des Ecritures & estre instruit dans ses mysteres les plus relevez.

'Il trembloit jour & nuit quand il consideroit les menaces que p.30.hc, fait l'Ecriture aux mauvais pasteurs, '& les exemples terribles pardes chastimens dont Dieu y a quelquefois puni leurs fautes. Il p.31.0 favoir que leur ministere les oblige d'estre des Dieux & de rendre Dieux ceux qu'ils conduisent. Il vouloit estre pur avant que de P.30.0. purifier les autres, estre sage avant que de les rendre sages, estre lumiere avant que de les éclairer, s'approcher de Dieu avant que de les y conduire, estre saint avant que de les sanctifier. En un mot parage il se proposoit l'exemple de Saint Paul, comme le modele de la vertu qui doit estre danstous les pasteurs [& c'est pourquoi j'il ne p.30.4. croyoit point que ce fuit trop d'attendre jusqu'à la vieillesse pour

entrer dans une fonction fi importante.

'L'eminence de la vertu que demande le facerdoce , n'estoit p. b. de 1. pas la seule chose qui l'empeschoit d'y aspirer. Il consideroit que si l'objet de cet art des arts, de cette medecine spirituelle, est

L'an de J.C.

accomparablement plus noble que celui de la medecine des 3624 corps, 'il est aussi beaucoup plus difficile d'y réussir, puisque les malades mesmes sont ordinairement les plus opposez à leur guerison, en faisant ce qu'ils peuvent pour désendre & pour degui. fer leurs maladies.

pardicel.

p. 1 2.d.

'Il confideroit à quoy obligent d'une part les peines & les fatigues que les medocins endurent pour la fanté des corps , qui P.1 1-12n'est rien en comparaison de celle de l'ame : & de l'autre que les pasteurs sont les ministres & les cooperateurs de J. C.qui a donné la vie & enduré dans la chair toutes les autres choies que nous

p. 13-15. favons pour le falut de nos ames 'Il voyoit combien il est difficile de proportionner les remedes à un si grand nombre de mala-

P.1 5.4 25. dies toutes differentes; '& cependant que toutes les fautes que la mauvaile disposition ou l'ignorance y font commettre, mettent

en un extreme danger & le conducteur & ceux qu'il conduit : p. 15.d-17.b. De ces difficultez de la conduite, il paffoit à celles de la doctri-

ne, parcequ'y ayant tant de différentes erreurs fur la foy, furtout en ce temps là où l'Arianisme & le Sabellianisme causqient tant de trouble & de confusion parmi les Chrétiens, il sembloit comme impossible de parler avec tant de precantion soit dans les fermons au peuple, foit dans l'instruction des carecumenes, qu'on evitast tout à fait l'un ou l'autre de ces precipices, fans une conduite toute particuliere du S. Esprit: outre que quand on se-

roit affez heureux nour les eviter, le zele que les uns ont pour p. 13 b. leur sentiment, l'interest qui atrache les autres à certains partis, la presomption qui se trouve ordinairement dans les ignorans, eđ. '& la vanicé de ceux qui fans embraffer aucune opinion fe ren-

dent non les disciples, mais les arbitres de la doctrine de l'Eglife; toutes ces chofes, dis je, font qu'on ne peut presque tirer auc un fruit de la predication de la verité.

'Ces difficultez, qui se recontrent dans la conduite & dans la dispensation de la parole, luy faisoient comparer un pasteur des ames à celui qui auroit à gouverner une beste composée de

toutes fortes d'especes, qu'il faudroit toutes traiter différemp 10.5. ment: & comme il avoit trop de pieté pour alterer & corromc.d. pre la parole de Dieu par une complaifance humaine, 'il se refolvoit volontiers à se soumettre à la conduite des autres, & à apprendre d'eux ce qu'il croyoit ignorer, soit pour la doctrine, foit pour les mœurs.

P 21.35 Beaucoup d'autres n'agissoient pas avec la mesme reserve.& il n'y avoit nen de fi ordinaire que de voir des perfonnes entreL'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 351

prendre de conduire les autres avant que d'avoir (peu le couduire eux métines, & condièrer l'étate celéstique comme un peamétier pour fublifite, ou une diguisé dont les la éclient entraicence à personne. Mais notire Saine font les la éclient entrainer par l'exemple des autres & par le torrent de la couture ; practois fa pieré à lair & de pleurer ce desfonte puilqu'il n'étois pa-és-saine pas capable d'y remedier; de la honce messine qu'il avoir de vie pa-és producer cet des la éré, glois une des raisloss qui l'emplechoient d'y entrer, 'afin que l'exemple de fa retenué confondist la terme-coop-spa-èstif des autres, comme il tià 1 l'égard de la practo

Il efloit encore arrefté par l'amour extreme qu'il avoit pour oct. p4.4.h. la retraite & la folitude, futrout depuis qu'il en eut un peu joui, l'erfuyil se rettra dans le Poot avec S Baffie, fde forte qu'il luy b-fembloit que le facerdoce l'eust arraché d'un port & d'un afyle

facré, pour le jetter dans une mer de confusion & de trouble. 'L'état où estoit alors l'Eglise l'en eloignoit encore beaucoup, p.35.c.d. Te ne dis pas la persecution de Julien qui luy declaroit une guerre ouverte: car ce n'estoit rien pour un Saint qui se moquoit des feux des épées, des bestes sauvages, des precipices, & de tout ce qu'un tyran peut inventer de plus cruel; & qui trouvoit à tout cela un remede facile & avantageux dans la mort qu'il effoit prest d'endurer pour J. C'Mais il y avoit une autre guerre à la de quelle il ne trouvoit point de remede, '& qu'il avouoit furnaffer #36.h. entierement ses forces. 'C'est celleque les Chrétiens se livroient P-33-15à eux mesmes, tant par les diverses heresies qui les dechiroient, que par les diffentions particulieres qui se couvroient sous le pretexte de défendre la foy & qui en effet n'avoient point d'autres sources que l'ambition & l'interest/ce qui éteignoit la cha-p.134. rité avec toutes les autres vertus, 'rendoit nostre religion si me- aprifable qu'on s'en railloit ouvertement fur les theatres, & diffamoit tellement le nom des Chrétiens, qu'ils passoient pour estre Amm. Lang. plus barbares & plus cruels les uns envers les autres que les 309. beftes les plus furieuses ne le sont aux hommes Nostre Saint ne Nazora p. 212 pouvoit se resoudre à prendre part au gouvernement de l'Eglise au milieu d'une tempeste si dangereuse & il ne trouvoit rien de plus favorable pour luy, que de se retirer hors de la mélée. & se cacher dans la retraire.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE XIX.

S. Gregoire est fait Prestre malgre luy, & se retire dans la solitude

REGOIRE Everque de Nazianze n'ignoroit pas quels Nat.car.i.p.6,b. eftoient les fentimens de son fils : mais il ne voulut point y avoir égard : & foit pour le retenir auprés de luy par des chaines d'autant plus fortes qu'elles estoient plus spirituelles & plus faintes, foit pour [ recompenier fa vertu]par le plus grand honneur qu'il luy pust faire, il le sit monter par force au second degré de l'Eglife, 'c'est à dire à la prestrise. [Craignant apparemvir.p.g.b.c. ment qu'il ne s'echapast, il ne l'en avertit point auparavant, 1 puisqu'il fut surpris par certe ordination inopinée, Il paroist que or.1 P.4.1. aor.41.p.673 le peuple de Nazianze eur part à la violence qu'on luy fit. Elie In para de Crete qui a commenté une partie de ses ouvrages, remarque que son pere le faisoit Prestre pour se decharger sur luy des tonctions de l'episcopat, dont son grand âge le rendoit presque

incapable, [ furrout de ce qui concerne l'inftruction des catecumenes & le ministere de la parole & cest ce qui paroit par tout le discours du Saint qu' on appelle son Apologetique.]

"Il receur l'onction sacrée en un mystere, s'est à dire en une

en piespab. fefte y & Nicetas croit avec beaucoup d'apparence que ce fur à ous pasqu'il a ficie de Noul, papelle aufii a Theophane, dans laquelle on espadiation celebrair en même temps l'adoration de J. C. par les Mages autopassent.

Sergeirement par le present par le propriet de la presentation de J. C. par les Mages par le propriet de la presentation de la presentat

qui eff Julien, avoit alors declaré une guerre ouverte à l'Eglife : (Mais la fuite de l'hiftoire de Saint Bafile, qui fut auffi fait Preftre un peu après luy, nous fait croire que ce fut en l'an 261. ]

ftre un peu aprés luy, nous fait croire que ce fut en l'an 361. ]

On peut juger avec quelle peine noftre Saint fe vit contraint de fubir une charge dont il avoit toujours redouté la pesanteur,

conagado, a vivo do porto a porto composito de la furpida de la constitución de la furpida de la composito de la furpida de la constitución de la furpida de la confedencia de la furpida del furpida de la furpida de la furpida de la furpida del furpida de la

oratopopod. de le retenir. Il se retira en un mystere , \*c'est à dire apparem« noratopo memà la seste des Lumieres, que son celebroit en l'honneur du
stor i sona battesse de J. C, peu de jours après celle de sa nassance.

\*Ce su dans le Pont qu'il se retira, pour y chercher le remede

d

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE: L'an de J.C. 362.

de sa plaie, & y adoucir sa douleur en la compagnie de son cher Bafile, qui s'y tenoit encore oaché dans l'ombre de la folitude. & prendre quelque temps pour y penfer à ce qu'il avoit à faire. or.s.p.45.4]or. [On pouvoit dire de luy en cette rencontre ce qu'il disoit luy 41.P.673.4]. mefme un an aprés d'une autre perfonne ; ] 'qu'il effort un excel- en 12. p 195.195. lent pafteur, qui avoit receu le S. Esprit avec l'onction du sacerdoce & de la persection, à qui il avoit esté donné divers talens à faire profiter, à qui on avoit confié le foin du troupeau, quoique par des raisons spirituelles il refusast d'en accepter la conduite : qu'il effoit une lampe qui se tenoit sous le boisseau, mais qui devoit bien-toft estre elevée sur le chandelier pour luire à toutes les ames qui composent l'Eglise de Dieu, & les éclairer dans leurs voies : qu'il consideroit encore les montagnes , les bois & les ruisseaux, pour voir comment il falloit dresser des pieges aux loups ravisseurs des ames; mais qu'il prendroit la houlette dans son temps,& qu'avec le vray pasteur il feroit paistre son troupeau spirituel & raisonnable dans les pasturages toujours verds de la parole Dieu, & desaltereroit leur soif en leur faisant boire les eaux salutaires du S.Esprit.

'La fuite de S.Gregoire furprit d'autant plus, qu'elle paroissoit or. 1. p. 3.d. tout à fait contraire à la manière dont il avoit vécu jusqu'alors. Les uns la blasmerent, & les autres la justifierent, selon que cha- F-1.74 cun avoit pour luy ou de l'aversion ou de l'amour. On la traita Pace, d'imprudence & de folie. On dit que c'estoit un mepris des or- ed 3. dres établis de Dieu; et il y en eut qui jugeant des autres par leurs P. 3 c. inclinations vicienses & corrompues, crurent qu'il estoit fasché de se voir dans le degré de Prestre, parcequ'il pretendoit à quelque chose de plus grand, ainsi qu'il arriva à Saint Augustins Mais Augu Posce 4 c'estoit bien mal connoistre la disposition du Saint, J'qui penetré parasitation de la grandeur de Dieu, & de la bassesse de l'homme, estoit per- « Nat.or.1.9.3. fuadé que les personnes les plus eminentes sont trop honorées d. d'approcher de cette majesté infinie, mesine de la maniere la plus humble & la plus baffe.

## ARTICLE

Saint Gregoire revient à Nazianze pour y commencer ses fonctions à Pasque .

ORDINATION de S. Gregoire ne fut pas seulement femblable à celle de S.Augustin, par la violence qu'il leur Hift, Eccl. Tom. IX.

L'an de I.C.

fallut faire à tous deux, & par la mauvaise interpretation qu'on donna à leur humilité & à leurs larmes. La retraite que Saine Aug.(p.148,p. Gregoire rechercha auffi-toft aprés, eut quelque raport l'à celle 262.2 alNet dont Saint Augustin demanda la permission à son Evesque & la

ap 102.2 al reit or.4.p.673.b. felte de Palque termina l'une aussi-bien que l'autre. b Car Saint 6Naz.car.1.p.6. Gregoire ne put refister aux conjurations que son pere luy sit de ne le pas abandonner en cette extremité de fa vie, de crainte de faire changer fon affection extreme en une malediction , [qui pouvoit sembler assez juste : ]'& cette consideration estoit d'au-

tant plus preffante pour luy qu'il se croyoit obligé sur toutes chofes à prendre le soin dont la vieillesse de son pere & de sa mere P40.b.clor2.p. avoit besoin'Il en fut encore pressé par les sollicitations des habitans de Nazianze, e qui souhaitoient beaucoup d'entendre la ror.41.p.67 s.a. d or. 1 p 40 b.c. parole de Dieu de sa bouche, & par l'amour qu'il avoit luy mes-

me pour eux. Mais la plus forte raison qui surmonta sa resistance, sut la F.41.3 43.b.c. crainte de tomber dans le crime & dans le chastiment de ceux

P.44, R.b. qui desobeissent. 'Il considera les menaces terribles que Dieu leur fait dans ses Ecritures, 'aussibien qu'à ceux qui s'engagent P.43 C. fans difficulté & fans crainte dans un emploi si relevé: '& aprés c.d. avoir long-temps balancé en luy mesme ces deux différens perils. il crut que comme il n'avoit pas dû desirer le sacerdoce, il ne devoit pas aussi y renoncer aprés en avoir esté chargé malgré P44.2

luy . 'Il ne voyoit rien qui pust l'excuser, s'il resusoit d'obeir . fans en avoir une raison suffisante; mais il crut que si par le desir d'obeir il s'engageoit à quelque chose audessus de ses forces, sa faute pourroit estre excusce par la loy de l'obeissance, & que Dieu en qui il mettoit toute son esperance, suppléeroit à sa soibleffe.

Il fit une serieuse reflexion sur l'histoire de Jonas, sachant que P.41.2.b. cen'est pas une histoire agreable pour divertir nostre curiosité, mais l'exemple de ce que nous devons faire dans des occasions semblables: '& se l'appliquant à soy mesine, il jugea que comme P. 4 24 b. il avoit imité ce Prophete dans sa fuite, il devoit aussi l'imiter dans la fournission qu'il rendit enfin aux ordres de Dieu. 'Ainsi prenant les preceptes de Dieu pour ses conseillers & pour les regles de sa vie,il s'adoucit peu à peu, & se resolut enfin entierement à s'humilier sous la main de Dieu, & à se soumettre à la charge qu'on luy avoit impofée.

or 41.8.671.b.d Il retourna donc à Pasque à Nazianze, 'e pour y loiler Dieu e ot.1.p.45.8. dans la dignité & dans la compagnie des Prestres. [ De sorte

P.44.d.

L'an de J. C SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 161.

qu'il ne fut hors de Nazianze que depuis le fixieme de janvier jusques au 31 de mars, auquel Pasque tomboit en l'an 362, selon Bucherius J'Aussi il dit que sa retraite sut tres courte, & qu'elle a dura seulement autant qu'il falloit pour penser à luy se pour sou- p.44 dest.1.p. lager un peu fa douleur, & & il qualifie fon abfence du nom de retardement & de lenteur; quoique ce temps euft paru long à ceux or.1.p.t.b. qui fouhaitoient fon retour. [ Cependant quelques raifons qu'il eust eues de quitter alors sa solitude. Jil témoigne se repentir de ear. 1. 46.6.

l'avoir fait .

Estant revenu, il fit un discours au peuple à la persuasion de ear. s.n.p.s.b. diverses personnes, intitulé sur la feste de Pasque & sur son re- or.41,0, P426.4. tardement (C'est la quarante-unieme de ses harangues, quoique felon l'ordre du temps ce doive estre la premiere . ]'Il la com- orat.p.673-b.c mence par une exhortation qu'il fait & à luy melme & au peuple, de le pardonner tous les sujets qu'ils avoient de se plaindre les uns des autresce qu'il applique à sa prestrise. Il passe ensuite 2.574. à la folennité, & exhorte les Fideles à se donner à JC. qui s'estoit donné pour eux; 'd'où il prend occasion de revenir à son sacer- p.674.d. doce,& au present que son pere leur faisoit en sa personne, qu'il leur donnoit pour estre leur pasteur avec luy, 'ne pouvant seur p 675 4. rien donner qui luy fust plus cher . Il les exhorte à suivre son beaffection par leur obeiffance. Il leur promet que dans fes discours il ne cherchera point à flater leurs oreilles, mais à graver dans leurs cœurs les preceptes du S. Esprit; & pour les assurer qu'ils «.4. n'apprendront point de luy aucune nouvelle doctrine, il declare que la veritable foy est celle qui nous apprend que le Pere le Fils, & le Saint Efprit, n'ont qu'une feule divinité & une feule puiffance.L'Abbé Dorothée cite quelques paroles de cette homelie, Dorlan, 8,8 qu'onavoit ce semble chantées le jour de Pasque, & fait un discours pour les expliquer à fes disciples. Il fait la mesme chose sur 1,23,9,362 d. un autre endroit du messe Saint, que l'on avoit aussi chanté en une seste, où les Martyrs sont appellez des vichimes vivantes & des holocauftes raifonnables.

## 

#### ARTICLE XXI.

S.Gregoire prononce un second discours sur son ordination. & compofe fon Apologetique : S.Bafile eft auft fait Prefire .

AINT Gregoire eut dans cette feste mesme un sujet d'afflic- Necoca.p.46. Stion. Car quelques unes des brebis de fon troupeau, pour contra blate.

pash. opii il avoic le plus d'utfettion, qui l'avoiene eux mefines araché 18qui il avoic le contribuant à los ordinations) quil vavoient mefine arraché par leurs folloitations de fa chere follitude, 'qui par confequent devoiene ettre les premiers à le confider dans la violence qu'il floutfloit, à luy douner la main de à le raffurer dans la crairee qu'il devoit avoir au commencement de fes fooltions ;

violence qu'il louitrout, à luy donner la main de à le rainter dans la rainte qu'il devoit avoir au commencement de fes fonctions ;

de qui quandi leuit efté un étranger, devoient, felon l'ordre de parties per de la commence de les fonctions qu'il est aime d'un colté; l'autre pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere. Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere . Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere . Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere . Cel le touche pas fort mis en prine ni de luy ni de fon pere . Cel le touche pas fon pere de luy ni de fon pere . Cel le touche pas fon pere de luy ni de fon pere . Cel le touche pas fon pere de luy ni de fon pere . Cel le touche pas fon pere de luy ni de fon pere . Cel le touche pas fon per

fi mauvais commencement ne luy donnoit pas lieu de rien esperer d'eux à l'avoir. Il pens four ce light tailfère ce qu'il avoir resolu de dire au peuplet le sour de Passque, Joour faire une invocètve de la commence de la commenc

e "la feconde harangue.")

\*\*Aish.\*\* Le retle de fon difcous est employé à relever le bonheur de fon pere, qui avoir un troupeau fi confiderable dans fon peri ombre par la puerde de fa for y % demander au peuple le refpect.

\*\*Aish.\*\* Car l'Afféction qu'ils devoient à la change, & à fon afféction pour except en confere avoir est la for qu'ils avoient receue; en relle forre reammoins qu'ils millone leur pieck à le taire de à entendre partier de Discuplator qu'ils en priech s'e taire de à entendre partier de Discuplator qu'ils en partier fouver.

eux mesmes & qu'ils s'appliquassent furtout aux bonnes œuvres, dont la pratique leur attireroit la lumiere du S. Esprit.

Nua pallus "Le difocuri qu'il prononna le jour de Pafique à fon retour fier.

fein Elé de Crete, comme le preambale d'un autre dissont
plus ample, qu'il composé enfuire à loisfr, & que l'on a appellé
son grand Apologeque, parecqu'il y fait l'apologie de sa conduire, & rend raison tant dece qu'il avoit su le facentoex, &
é effoit retiré aprés l'avoir recen, que de ce qu'il effoir revenu
ensuite pour exercer cette charge. 'Ce qu'i l'engagea à le faire,
fut que D'ent l'ayare retou considerable parmis le Chrégies, il

fecuyori obliga d'en pefeiber que perfonne ne le Cantalairaft à fon égard , & c aguerr cue avant perfonne ne le Cantalairaft à fon égard , & c aguerr cue avant pi nouvoient lavoir effe. Car il regardaic comme un grand bonbeur de pouvoir ervere, autant qu'il eft possible & cleon tantion, de cloque le peuple ou par des fouppour a meline mal fondez: Il fa

The state of the state of

L'an de I.C.

L'an de LC SAINT GRÉGOIRE DE NAZIANZE. ce difcours pour estre prononcé devant son pere & toute l'eglise

de Nazianze . & peut-estre selon Elie de Crere , devant divers Everques de la province.

L'importance du sujet qui y est traité, l'a fait mettre à la teste or, i.a.p. 3.d. de tous les ouvrages de noître Saint. [ Car c'est dans cette excellente piece qu'on trouve une grande partie des regles pures & faintes que la tradition nous a marquées pour entrer felon Dieu dans l'état eccleliastique. (On en trouve divers endroits citez par Augunjul 1 2-

S.Augustin qui sen fert' pour reprimer le vain orgueil de l'here-c-ip-l'i-l'adio fie Pelagienne, par Facundus, par S. Euloge d'Alexandric, e par Looncede Byzance S. Augustin a cité par trois fois ce qu'il de l'action de l' dir du combat de l'esprit contre la chair & les passions, que cet sphotenage, homme de Dieu, dit il, nous met devant les yeux d'une maniere \$57.6 fi vive, que quiconque est entré dans ce combat, se voit dans ses Elippers b. paroles comme dans un miroir. d Aug.op.imp.

La mesme violence que Saint Gregoire avoit soussert à Na. P.171,114 zianze au commencement de l'an 362, fut faite dans Cefarée à Saint Basile sur la sin de la mesme année. Il s'en plaignit à Saint Gregoire, qui luy récrivit en peu de mots une fort belle lettre, v. S. Bafile que nous raportons autrepart. S. Bafile fut fair Preftre par l'Archevesque Eusebe, \*Ia promotion duquel donna sujet au pere de

nostre Saint defaire paroistre sa sagesse & sa generosité inflexible, qui maintint la paix dans la Cappadoce malgré la fureur de Julien.)

BEC-SECSED BEGING SACKEROUSE, OND SECOND CONTROL SERVICE SHOW

# ARTICLE XXII.

Celaire foutient la foy contre les attaques de Julien & quitte la Cour.

[ NOUS ne parlons point ici de la perfecution que Julien fit cette aunée à toute l'Eglife, parceque nous en avons fait un titre particulier; & nous nous contenterons de remarquer la part qu'y eut S. Gregoire ou par luy mefine, ou par ceux qui luy estoient les plus proches. Julien la commença par les officiers de la Cour, dont il cassa un fort grand nombre, ausant en haine de la religion Chrétienne qu'ils professoient, que de Constance qu'ils avoient fervi, dont il effoit encore plus l'ennemi que le confin & le fuccesseur. Ce retranchement d'officiers regardoir particulierement Cesaire frere de nostre Saint, puisqu'il estoit medecin de l'Empereur. Il paroift que Julien le voulut conferver, & que Cefaire confentit de demeurer avec luy . ] Tout le Nazep.17.p.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE L'an de I.C. monde fut fort scandalizé de sa resolution, & il n'y eut personne 362 soit ami, soit ennemi, qui ne murmurast de voir le fils d'un Evesque demeurer à la Cour d'un apostat, au milieu des profanations &c.

& des facrileges dont elle effoit pleine. p.779.h.c|780. 8,b. 'Saint Gregoire son frere qui n'avoit point d'autre but que le

service de Dieu, en avoit la honte, le regret, & la douleur la plus fensible qu'on se puisse imaginer, outre la crainte sque cet engagement ne le fift tomber dans un état encore plus funette, & jusque dans l'apostasse. ¡Son pere avoit peine à supporter la vie; tant p.280.a.b. il se sentoit touché de douleur; & S. Gregoire son fils ne trouvoit

point d'autre moyen pour le confoler, que de luy répondre de la fermeté de Cefaire dans la foy, & de luy faire esperer qu'il quitteroit bientoff un lieu où ils le vovoient tous deux avec tant de peine. Sa fainte mere ne favoit encore rien de fon état, & l'on fe fervoit de mille inventions pour le luy cacher, parcequ'on favoit bien qu'elle seroit inconsolable a cette nouvelle, tant pour la foibletie & l'impatience de son sexe, que pour le zele qu'elle avoit

pour la pieté. 'S. Gregoire resolut donc de faire un effort pour sauver l'amede son frere, & luy écrivit une lettre excellente, qui meriteroit bien d'estre raportée toute entiere, pour le conjurer d'abandonner toutes les esperances du siecle, & ne pas mettre son salut

en danger pour des choses aussi vaines que le sont la puissance, la gloire & les richesses de la terre.'Il luy represente ce que tout le monde disoit de luy, l'affliction qu'il causoit à sa famile; qu'il trouveroit chez fon pere tout ce qu'un homme fage & moderé pouvoit defirer, que s'il cherchoit un temps [ pour se retirer] & s'établir dans une pieté folide, il n'en trouveroit jamais de plus favorable. Il finit en luy declarant que s'il pretend conserver à la Cour la pureté de sa foy, il doit se resoudre à y tenir le rang le plus bas & le plus indigne de luy, ou que s'il veut faire sa fortune, il ne peut eviter d'y recevoir des bleffures mortelles, & d'eftre noirci par la fumée [de l'idolatrie, s'il n'estoit pas brulé par ce seu:

facrilege, or.10.p.167. [Cela fe tronva veritable;]'& Cefaire fe vit bientost engagé dans ce combat [mais par l'atliftance de la grace il en fortit victop.167. ricux.] 'Saint Gregoire fait une belle discription de ce combat ... P :68.4. qui se passa à la vue d'un grand nombre de personnes. Julien

pensoit l'embarasser par ses discours artificieux, mais il luy répondit avec la melme facilité qu'il eust fait à un enfant, & s'écria enfin qu'il estoit Chrétien, & qu'il vouloit toujours l'estre. Ce

P. 779.

P 779 780 p.780.a,b. 4 C.

e,ď.

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 359

qui fit dire tout haut à Julien cette parole, qui fut remarquée de

qui ht dire tout haut a Junen cette paroie, qui fut remarquée de 20 tout le monde; Heureux pere [d'avoir de li genereux enfans; ] 21 mais malheureux enfans de perdre leur fortune par leur obstina-

ton.]

"Il difoit cela de Cefaire & de S. Gregoire qu'Il joignoit à fon a. firer, paracqu'il avoit affez connu à Athenes l'immobilité de fa for, y aufli-bier que fon reutidion profonde: D'où vient qu'il le confideroit, de vouloit que les autres l'econfideraiffent comme un homme entierement opposé de nonemi de fed felien.

"Háfair la mefine choice de S. Bafile; & Il leur fujóri pour ce a fujer à tous deux de grandes mencas, qui on ferrorien qu'à les relever, & à animer davantage leur piect Il leur fujóri neamoins Honoucu de les referers pour les demiers, afin de les immoiers but de les referers pour les demiers, afin de les immoier aux demons aprés la victoire des Perfacil la voic d'abord Bafe, assa, serier S. Bafile, en l'appellant augusté de luy par une lettre obli- 33-33-35.

geante, comme il y appelloit toutes les perfonnes de lettres simais ce Saint es neltoit morque (Que s'il en und de mefine'à l'égard de S Gregoire, il en receur fains doute une répendeautifse par de lettre de l'appelloit toutes les mentions de lettres par le de l'appelloit par la desta de l'appelloit par la desta de l'appelloit par la desta de l'appelloit par l'appelloit par la desta de l'appelloit de l'appelloit de l'appelloit par l'appelloit par l'appelloit de l'appelloi

Il ne voolute pas neamnoime condanner Cofaire, parcoqu'il cuil 4 =10 p. 164 ± 16.

He bien aife d'avoir auprés de lu pun e perfonne f. capable & fi
habile, & il le remit'à bune fectonde audience, qu'il différent à cause
qu'il clioir occupe de fe preparer à la guerre de Periç. «Co Cafaire b.faivant la loy de l'Evrangile, qui nous défend de nous expoierde
nivant la loy de l'Evrangile, qui nous défend de nous expoierde
nivant la loy de l'Evrangile, qui nous défend de nous expoierde
nivant la loy de l'Evrangile, qui nous défend de nous expoierde
nivant les des des les d

# ARTICLE XXIII

Gregoire le pere resisse à un osseier de Julien: S. Gregoire fait deux discours contre ce Prince. De Candidien.

JULIEN cet ennemi de l'Eglife, qui la haiffoit en toutes manieres, voulut luy ravir non seulement les richesses interieures

L'an de LC.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. de sa pieté & de sa soy, mais encore les exterieures, parcequ'il 3624 effoit avare auffi-bien qu'impie Ce fut ce femble pour luy obeir dans cette passion, ou pour quelque autre dessein encore plus

Naz,er.19.P. cruel, ] 'que le Gouverneur de la Cappadoce aprés avoir esté en 307.308. beaucoup d'autres lieux, vint à Nazianze avec des archers, comme pour s'emparer des eglifes, dit nostreSaint, ou pour les ruiner. Le zele du faint vieillard Gregoire s'alluma à cette nouvelle, le Gouverneur qui en connoiffoit la vigueur ou par luy melme, ou par le raport des autres, abandonna son entreprise, & se soumit

promtement à luy, depeur d'en estre maltraité. L'AN DE JESUS CHRIST 363.

[Ce Gouverneur si ennemi de l'Eglise est sans doute different ep. 194 p 893. de Candidien, ] 'qu'on voit avoir aussi esté Gouverneur de Cappadoce fous Julien, mais peut-estre en l'an 363, aprés celui dont nous venons de parler Car quoique Candidien fuit auffi payen, neanmoins il n'abufa point du malheur du temps & de l'inclination du Prince pour maltraiter les Chrétiens. Il se conduisit au contraire avec beaucoup de douceur, ne donnant au temps & à la mauvaise volonté de Julien pour les Chrétiens, que ce qu'il nepouvoit luy refuser, & du reste taschant de suivre les regles de l'equité & de la justices C'est ce qui nous fait croire qu'il gouvernoit en l'ang 62 plutoft qu'en l'année precedente où la Cappadoce ne fouffrit pas moins de la perfecution que toutes les autres provinces.1

Ses affaires ne l'empescherent pas d'écrire à ses amis, pour leur témoigner son affection, & les prier de se venir rendre auprés de luy.Il paroist qu'ilen usa ainsi à l'égard de Saint Gregoire de Nazianze, qu'il connoiffoit foit à cause du pays, (car il estoit

r.for.ad. de Cappadoce, ) f foit qu'ils euffent étudié ensemble: l'puisque Candidien faifoit profession d'eloquence & de poësse. Le Saint se crut obligé de luy répondre par sa lettre 194, où il fait son eloge; & ce qu'il releve le plus, c'est la maniere dont il se conduisoit envers les Chrétiens. [ Il la finit par ces paroles dignes

p.893.b, d'un Saint qui ne connoissoit plus que J. C. crucifié, 3 Je ne vous " fouhaite point, dit il, une augmentation d'honneurs & de di- " gnitez qui ne pourroient pas augmenter vostre vertu Je ne vous "
souhaite qu'une chose, mais une grande chose, que vous puissez " un jour eftre avec nous & avec Dieu, eftre du nombre des perfe- " cutez & non de celui des perfecuteurs; c'est le moven de vous « procurer un bonheur fans fin: car tout le reste passe avec le " temps.

[ Dieu

L'an de LC

& la crainte des chaftimens dont ils avoient esté suivis, empeschassent les autres de tomber dans le mesme precipice.

Nous avons encore, comme il fe l'eftoir promis ] se deux ex. F-134ellentes pieces qu'il compos fair et afret attiffent aprela mont
de lulen Comme il y parie au nomedestini Bafile audibien qu'au P-13fen, ora a quelque lieu de criore qu'il avoit donné gart dans ce Bas-16-14teravait à cet ami qui eftoit un autre luy mefine (Cequi eft d'auteravait à cet ami qui eftoit un autre luy mefine (Cequi eft d'aumentre audibien que d'eftrie data à l'éliude du Brou-, l'Ordente Non-peripieces femblere avoir efte faires pour eftre prononcées devant Marière
peuple: Ne Rennomica se Sainte il ny mefine que durant la die - d'ai beisse
peuple: l'extennicas le Sainte il ny mefine que durant la die - d'ai beisse.

le peuple: \* Neanmoins le Saint dit luy mesme que durant la di
via note, vision de son Egisle, ("laquelle n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia note, vision de son Egisle, ("laquelle n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia note, vision de son Egisle, ("laquelle n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia note, vision de son Egisle, ("laquelle n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia note, vision de son Egisle, ("laquelle n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia note, vision de son Egisle, ("laquelle n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia note, vision de son Egisle, ("laquelle n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia note, v.ia note, v.ia n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia note, v.ia n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia note, v.ia n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia note, v.ia n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia note, v.ia n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia note, v.ia n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia note, v.ia n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450.

v.ia n'estoir pas encore finie lors (riqu'il ex.137.450

[Elles ne finificar pas en efter par la giórification , qui estra cordinairement celles que l'ora fixido devant le peuple : ] 'Oc le se-a-tes-se commencement de la feconde est plus propre pour une feconde partie d'un livre, que pour une haraque publique. S-ferome les Huevi Realy, appelle un livre contre Julien. S-occarte cie un endote du fic - Sémi-Jasaph. Condidious rocentre les payens, ainsi qu'il l'appelle. Le Prefire ret. Le Prefire (se-la ficar).

cond discours contre les payens, ains qu'il l'appelle. Le Prelite 1418.

Gregoire les qualifie des discours d'investives, & il y admire la consolitance que le Saint avoit de toutes les sciences,

ia methode pour l'arangement des choses, & son eloquence admirable.

La première partie de cet ouvrage eff pour faire voir la ma. ««««»»».

lignité de Julien dans la perfection qu'il avoir faificirée contre l'Egifie , de la feconde pour repreferer les jufies chaffiness dont Dieu, qui facie quaud il luy platifi finir par la miericorde les maux de les ferviteurs, de venger par la honte de par les fup-plues l'infolence de fec sensemis, avoir pani celle de cet apolitat.

S. Gregoire crut e ellre obligé de reconnoiftre en cette mainere en 20,000.

la grace que Dieu faifoit à l'Eglife de la delivrer de la perfecu-51.a.h.

\*\*Eglife de la delivrer de la perfecu-51.a.h.

\*\*Zz\*\*

Zz\*\*

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C.

F.51.4. tion: & aprés tout il n'y avoit rien de plus juste, que de voir Julien 353puni par l'eloquence mesme dont il avoit interdit l'étude aux Chrétiens , & dont il faifoit vanité . Car nottre Saint eftoit bien eloigré d'agir en cela par aucun

p.'e.d. mouvement de vengeance, Jou pour infulter au malheur de fon ennemi . Au contraire en mesme temps qu'il chante des cantiques d'actions de grace, & qu'il folle Dieu d'avoir delivré l'Eglife de la main de ses ennemis, il verse des larmes sur la perce de l'arne 12,4 de ce prince malheureux, & de ceux qu'il entrainoit avec luv dans la dannation: [ Mais il estrit si peu susceptible de vengeance ,

que la douceur qu'il exerça envers les Ariens sous le regne de Theodofe, & qu'il preschoit continuellement au peuple de Constantinople, fut une des principales caufes de la perfecution qu'il fouffrit alors.

Il conclud mesme ses invectives contre Julien par cette excel-4.P. 10.11 lente exhortation qu'il fait fur ce fujet à tous les Chretiens; l'On " est tellement porté à rendre le mal pour le mal lorsqu'on en a le " pouvoir, & furtout quand on a un juste sujet de se plaindre des " traitemens qu'on a foufferts, qu'il n'y a pas d'apparence qu'on fe " laisse persuader par un discours qui interdit la vengeance. Ainsi " je ne doute point que beaucoup de personnes ne seront pas fort " disposées à entendre ce que je vas dire, quoique ce soient des " choses qui meritent d'estre ecoutées & receues avec docilité. Si " le temps nous est favorable, n'en abusons pas pour satisfaire nois " passions. Que la facilité de nous venger ne nous fasse point ou- " blier les devoirs de la moderation & de la douceur . Ne faisons " paroiftre ni aigreur ni amertume à l'égard de ceux qui nous ont " outragez, pour ne pas tomber nous meimes dans les defauts que " nous avons condannez dans les autres. Au contraire mainte- " nant que nous fommes delivrez des rigueurs & de la dureté de " nos ennemis, profitons de ce changement pour deteller plus " que jamais tout ce qui pourroit reflentir la vengeance.Pour peu " que nous ayons de moderation, nous nous croirons trop vengez " de voir ceux qui nous our tourmentez, livrez aux reproches de " leur conscience , & faiss de crainte dans l'attente des peines " qu'ils meritent. La crainte d'une punition que l'on se croit prés « d'endurer, est aussi sensible que la punition mesme & peut-estro " en est-on plus accablé que si on soustroit les maux mesmes que " l'on apprehende . Eloignons donc de nostre esprit la pensée de " leur rendre les melines traitemens que nous en avons receus. « Qu'il ne soit pas dit que nous les punissions d'une maniere dif- "

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE » proportionnée à leurs crimes: Et puisque nous ne pouvons leur n faire fouffrir toutes les peines qu'ils meritent, remettons les leur » toutes. Elevons nous ainfi audeffus de ceux qui nous ont tant " maltrairez. Ils ont fait voir par leur conduite ce que les demons " leur enfeignent . Faifons voir dans la nostre ce que pous appre-» nons de J C. Il s'est acquis par ses souffrances la gloire dont il » joilit. Mais il a furtout triomphé de ses ennemis en ne leur fais-» fant pas fentir la force de sa puissance. Etendons par nostre cle-» mence le mystere de sa misericorde. Donnons luy cette marque " de noître reconnoissance: & menageons pour cet effet l'occasion n qui se presente. Surmontons par nostre douceur ceux qui nous » opprimoient par leur dureté. C'est ce que nous devons à cette " bonté avec laquelle Dieu nous pardonne nous fautes. C'est ce " qu'il nous oblige de faire lorsqu'il nous declare qu'il nous trai-" tera comme nous aurons traité les autres. Si nous ne nous ren-" dons pas encore à ces confiderations, refervons au moins au ju-" gement de Dieu le chastiment de ceux qui nous ont offensez . "Ne diminuons point par nostre propre vengeance la punition " qui les attend. Ne pensons point à faire confisquer leurs biens. " Ne les entrainons point aux tribunaux des juges. Ne les arra-" chons point de la maison de leurs peres. Ne leur faisons point ., fouffrir les foilets & les autres tourmens qu'ils nous ont fait en-" durer. Rendons les mefine, si cela se peut, plus doux & plus hu-" mains par nostre exemple. Si on a maltraité le fils, ou le pere, " ou l'epouse de quelqu'un d'entre nous, ou nostre parent, ou " nostre ami, ou quelque personne qui nous soit chere , craignons » de leur faire perdre le fruit de leurs fouffrances. Perfuadons leur » au contraire de supporter constamment ce qu'ils ont soussert. " C'est le service le plus grand & le plus important que nous leur

'A cet avis, il en joint un autre non moins important, qui est P. 138.d. de profiter du chastiment qu'ils venoient de reffentir, en corrigeant les desauts qui avoient attiré la persecution; de faire voir di 29.0. par la fainteté de leur vie, que Dieu ne les avoit pas abandonnez à leurs ennemis comme des criminels, mais les avoit corrigez, comme ses ensans, de n'estre pas pires dans le temps de la paix p.129.2.b qu'ils n'avoient esté durant la guerre, en se relaschant peut à peu, en perdant l'humilité, la moderation, & la confiance en Dieu feul qu'ils avoient fait paroiftre alors, & en retombant dans leurs anciennes fautes, & de térnoigner leur joie en faifant d'une el jo. maniere toute spirituelle ce que les autres font d'une maniere

a puiffions rendre.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. 353. corporelle & exterieure, qui n'est propre qu'à des payens. [Nous parlerons autrepart de la maniere trop avantageuse dont Nora 1,

CARGORATED CACARTROROROCECERSOLACIA CACARTROROCACART

il traite Constance dans cet ouvrage. ]

ARTICLE XXIV. Saint Gregoire fe retire dans le Pont avec S. Bafile ; revient à Nagiante où il réunit les moines avec son pere.

DENDANT que le corps de l'Eglise joüissoit de la paix que la mort de Julien & le regne de Jovien fon fuccesseur luv avoient acquise, le diable qui ne peut la laisser en repos, tascha de decharger fa rage sur un de ceux qui en estoient les princinaux membres je veux dire fur Saint Bafile, avec lequel nostre Saint estoit trop uni pour ne pas prendre part à tout ce qui le regardoit. L'Archevesque Eusebe qui venoit d'elever ce Saint au facerdoce, conceut contre luy une jaloufie auffi honteufe pour luy qu'elle estoit injuste. Le mauvais traitement qu'il saisoit à Basile, irrita contre cet Evesque tout ce qu'il avoit de plus saint

Naz.or.20.p. 336-337-

P.163.c.

dans Cesarée, 3 '& mesme quelques Evesques d'Occident qui s'y trouvoient alors: [ & cette Eglise estoit prés de se voir dechirée par un schisme dangereux, si la sagesse, de S. Basile ne luy eust fait suivre le conseil que luy donna Saint Gregoire de se retirer dans le Pont, fur la fin de l'an 363.] Saint Gregoire s'y retira luy Bif.ep. 141.13 mesme avec luy '& S.Basile fut ravi d'y trouver la compagnie de ce vase d'election, comme il l'appelle, de ce puits profond s de la fagesse divine,] de cette bouche de J. C. [ Ils y travaillerent peut . estre ensemble, ainsi que nous avons dit, sur les invectives contre

Mais il n'y a pas d'apparence qu'ils aient pu jouir autant qu'ils fouhaitoient, de la joie qu'ils avoient de vivre l'un avec l'autre dans la solitude. L'Evesque Gregoire avoit trop de besoin du secours de son fils, pour le laisser long temps hors de chez luy : &c comme nostre Saint ne parle point de cette retraite dans le poëme de sa vie, c'est une affez grande marque qu'elle dura peu. L'AN DE JESUS CHRIST 364.

L'une des premieres choses que le Saint sit aprés son retour à Nazianze, fut, autant que nous en pouvons juger, la reconciliation des moines, qui s'eftoient separez de la communion de son pere, sur le sujet de la signature du formulaire de Rimini. Nous ne devons pas differer davantage cette réunion , ] 'puisqu'elle se

Nan.or. 19.7. 207.C.

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 365 364. fit avant celles de coutes les autres Eglifes divifées pour le mesime

fit avant celles de routes les autres Eghies divices pour le metime fujet, 'ôt que S. Gregoire femble dire que ce fchifme avoir peu oran pripa. duré! Nous ne pouvons pas aufil la mettre pluthoft, puisqu'elle 1984.a.

Norz s. duré!" Nous ne pouvons pas auffi la mettre pluftott, putiqu'elle n'effoit pas encore faire lorfque le Saint écrivoit contre Julien.]

"U. En figue Caregoire confribus auman qu'il pur à actre reis espanya-le dice de la Felle par fee choration, par les posses, Ve par sa en-leval-odoceux. Il demandoir unit ét jour la Dieulyette unique grace avant que de finir fai longue vic "mais foin fluique liche compa- estra que per la fait de la fait de

tement . 'Il témoignoit fa douleur par son silence: il en demandoit la vit.p. 17, a b, fin à Dieu par ses prieres & par ses veilles ; & il moyenna enfin cette paix en portant fon pere par fes remontrances, felon l'auteur de la vie, à demander pardon de la faute, et à faire une confession claire & nette de la verirable foy; & ainsi la deserence que son pere mesme ex tout le peuple avoient pour luy, sit sinir cette division dangereuse. 'Les morres & ceux qui les avoient or 11 p.197. h.c. fuivis quitterent tous les soupçons qu'ils avoient conceus contre d leur Evefque à cause de la fignature ; & quoiqu'ils ne pussent approuver les termes qu'il avoit fignez par simplicité, ils reconnurent neanmoins que sa foy estoit tout à fait pure & sincere : ce qui fut d'autant plus facile, que dans la chaleur me fine de la difpute, les uns oc les autres avoient quelquefois avoilé qu'ils effoient tous dans une melme croyance & dans les melmes fentimens, 'Ainsi la puresé de sa soy & le respect de sa personne sit rentrer or.19.p.197.c. dans fa communion ceux qui s'en estoient separez.

De sa part non seulement il les y admit avec joie, mais il re-naasyadossiceut aussi les Prestres, que ces personnes separées s'estoient sait abordonner par d'autres Evesques : & nostre Saint en parle en ces ocua-passad

27 termes: J'avois, dicil, perdu un grain, & j'ay recucilli un épi : Je 28 plenrois des brebis, & j'ay acquis des patteurs . Nous avons receu p. 1974-b.

" pleurois des brebis, et j'ay acquis des patieurs. Nous avons receu p. 1972 de grand cœur les chefs qu'on avoit donnez à cette portion fe-

" de grand cœur les chefs qu'on avoit donnez à cette portion fe-" parée pour la maintenir dans la piecé, qu'on avoit établis pour Zz iij

22

SAINT GREGO!RE DE NAZIANZE. L'an de LC. foutenir la vraie foy qui paroissoit en danger. Nous ne les avons 364pas fuis comme des ennemis, mais nous le avons embraffez comme posfreres. S'ils ont un peu disputé sur l'heritage de postre pere commun, c'estoit avec les sentimers & la moderation de veritables freres, & non pas avec de mauvais desseins. Nous n'avons pu ni lotter leur division, ni ne pas approuver leur zele : car il vaut mieux estre divisez pour la pieté, que d'estre unis pour le vice C'est ainsi que nous avons tourné à nostre avantage leur

ont fait contre nous. Prevenus par le Saint Esprit nous avons volontiers changé l'ordre & donné nos suffrages à œux que des mains étrangeres avoient déja ordonnez. Ainsi au lieu que l'ordination doit fuivre l'election . l'election a fuivi ici l'ordination . Il femble que le plus considerable d'entre eux se fust retiré dans les deserts pour ne pas exercer les fonctions du sacerdoce: Car je ne voy aucupe apparence de raporter à Saint Basile ce qui est dit de

P.195 196.

P.195.R.

P.150,c.

P-190.

P. 195.

P.104.

P. 102.

separation passagere La charité nous a fait dissimuler ce qu'ils y

'On fouhaita de nostre Saint qu'il fist un discours public à la folennité de cette réunion; & il n'eut pas de peine à l'accorder. 'C'estoit neanmoins une chose qu'il n'avoit encore accordée. à personne.La douleur de voir son Eglise dechirée par un schisme. l'avoit, dit-il, fait demeurer jusques alors dans le filence; ['hormis les instructions necessaires que les fonctions de son sacerdoce demandoient de luy. J'Nous avons encore le discours qu'il fit alors fur sa réunion, où aprés avoir representé la douleur que ce schisme luy avoit caufée,il dit que dans la joie que son extinction luy donnoit, il n'a rien de plus confiderable à offrir à Dieu pour reconnoissance que sa voix & sa parole. Il remercie Dieu au nom de toute son Eglise de la paix qu'il venoit de luy donner. Il fait un petit reproche aux moines d'avoir violé cette paix qui estoit l'honneur de Nazianze,& exhorte tout le monde à la conserver par une longue deduction des biens qu'apporte l'union, & des maux que la division a accoutumé de causer, dont il leur donne

de ce qu'il voyoit tous ses enfans réunis sous ses ailes autour de [ Mais ce qu'on peut remarquer principalement dans cette piece, c'est la maniere dont ce saint Docleur veut que l'on se conduife dans les disputes qui arrivent dans l'Eglise : l'endroit est trop important & trop beau pour ne le pas mettre ici tout entier. J'Qu'on ne s'imagine pas, dit-il, que je veuille qu'on aime

l'autel; & finit par une courte profession de foy .

particulierement les luifs pour exemple. Il congratule son pere

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 367

364. " & qu'on embraffe toute paix. Je fçay qu'il y a des conteflations have a fair a fai

» bonnes & innocentes, & des unions tres pernicieuses. le n'ap-" prouve de paix que celle qui est bonne, qui se fait pour le bien, " & qui nous unit à Dieu. Et pour m'expliquer en deux mots, je » dis qu'il ne faut estre ni trop mou ni trop ardent. La legereté ne » doit pas nous atracher indifferemment à tous, ni la fierté nous » separer de tout le monde. L'un & l'autre de ces caracteres est » egalement dangereux & contraire à la focieté. Mais quand l'im-» pieté se montre tout ouvertement, nous devons alors ne crain-» dre ni le fer ni le feu, ni considerer ni le temps ni les puissances, » & nous exposer à toutes sortes de dangers, plutost que de pren-» dre la moindre part au mauvais levain, & de nous foumettre à » ceux qui en font infectez. Nous n'avons rien tant à craindre que » de craindre quelque chose plus que Dieu, & d'abandonner » comme des perfides la doctrine de la foy & de la verité, nous » qui fommes les ferviteurs de la verité. Mais lorsque ce n'est qu'un » fimple foupçon qui nous inquiete, & que nostre craince n'est » fondée fur aucune preuve certaine, au lieu de rien precipiter, il " faut user de beaucoup de patience, & condescendre avec dou-» ceur plutoft que de refister avec opiniatreté. Il vaut beaucoup " mieux demeurer tous unis dans un mesme corps . & nous aider » mutuellement par des avis reciproques, que de nous perdre nous » melines en nous feparant malheureulement les uns des autres. & » de gouverner non plus avec une charité de freres, mais avec une » hauteur de tyrans, aprés avoir esté deposiillez, de toute autorité » legitime par le schisme.

#2#5-#2-5#-2#5#5-E9-C9C0C0C0-C9C0C0C0C0C0-#5-£5-55

### ARTICLE XXV.

Des principaux folitaires d's diocefe de Nazianze.

[DU15QUE les moines du diocefe de Nazianze avoient eu

In la principale part dans la división dont nous venors de parler, é que Asian Gregoire en méme tempa qui la balámede quelque indifereiton, y l'eur donne d'autre part de tres grands Nassan, pacleges, f il a fera peut-ellre pas insulte de faire vier quele elivioint les principaux d'extre eux, ce que nous tirevons d'un poème quo outre baint fie queques années aprées ne lurs faveur. J'Car Hell-entageaux d'extre eux, ce que nous tirevons d'un poème quo outre baint fie queques années aprées ne lurs faveur. J'Car Hell-entageaux d'extre eux, ce que nous tirevons d'un poème que de la principaux d'extre eux, ce que nous tirevon d'entre entre la principaux d'extre entre la

368 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. mande le foin de fon peuple, & particulierement des folitaires.

dont voici ce qu'il dit en general.

'Ce font des gents qui ne prennent presque aucune part aux " choses de la terre. Toute leur occupation est de chanter jour & nuit les loilanges de Dieu. Ils ne possedent rien de ces biens fragiles dont le prince du monde se sert pour se joiler des hommes. en les donnant tantoft aux uns & tantoft aux autres. L'esperance des biens qu'on possede s'ans crainte de les perdre , leur tient lieu " de routes les richesses de la terre. Ils ont renoncé au mariage " & au desir d'avoir d'enfans qui fussent le soutien & la consola- " tion de leur vicillesse. Detachez de la chair & du sang, ils ne " connoissent plus ni leurs parens ni leurs amis . On ne les voit " point dans les villes rechercher les magistratures pour paroistre 46 avec faste au milieu de leurs citoyens. Les grandeurs humaines " ne les touchent pas plus que ces plaifirs qu'on reffent quelque- « fois en dormant, & qui se dissipent aussitost qu'ils naissent. Dieu " feul est le terme où tendent tons leurs desirs; & ils s'y tiennent " inseparablement attachez comme à la pierre serme & solide. Ils " menent une vie cachée en J. C, pour meriter d'estre un jour elevez à la lumiere de la gloire, & ée contempler avec les Anges, non plus au travers des ombres & des figures, mais clairement " & à decouvert la splendeur & la majesté de la Trinité sainte qui " fe manifeftera alors aux ames dont les veux feront bien purifiez: 4 C'est tout ce qu'esperent ces hommes qui menent une vie toute celefte dans l'obscurité & dans la poussière .

Plufoun d'entre cux qui ont àbandonné les maifons, se ne vient dans des anners & des cavernes deferes, evitente la uve & «
la compagnie des hommes, & ne recherchers que la tranquillier à muie de la gigliefic Quelques uns les chargende chaines pour 
mortifier leur corps & réligité Quelques uns les chargende chaines pour 
mortifier leur corps & réligité, au comme des belles finances reus 
mortifier leur corps & réligité, pour nome des belles frouches lis 
ne voient signass aucun homme. Il y en a qui paffent vingé jour 
entires fans manger du toux, & qui fouvent ci d'aus les refle du 
ettemps ja luftert par mefen de position : En douvent ci d'aus les refle du 
ettemps ja luftert par mefen de position : En douvent ci d'aus les refle du 
ettemps ja luftert par mefen de position : En certarentinaire.

Il autent moute de contrait de la luting de Dien. Il y en a qui 
perfient les années centriers à pier Dout dans les egifiers, de ce qui 
ett prégue incropable, s'aus metine firmme la yeux pour donmit, d'enteuran aufin et que réflere de I. Comme de si pierre 
mit, d'enteuran aufin et par le préce de I. Comme de si pierre 
mit, d'enteuran aufin et la préflere de I. Comme de si pierre 
mit, d'enteuran aufin et la préflere de de I. Comme de si pierre 
mit, d'enteuran aufin et la préflere de de I. Comme de le pierre 
mit d'enteuran de la préce de de I. Comme de le pierre 
mit d'enteuran au de la préce de de I. Comme de le present 
mit d'enteuran au de la comme de la la comme de la préce de la comme de la comme de la préce de l

vivantes & animées. Toute la nourriture d'un de ces solitaires,

Ibod.

P. 1 c 6, 107,

ช่ววกค.

L'an de I.C.

63366

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

L'an de l.C. » estoit une portion qu'un corbeau luy donnoit de la sienne. Un » autre se transporta sur la montagne sainte d'où J. C. monta au » ciel Là dans un entier filence & une parfaite tranquillité d'ef-» prit il se tenoit immobile au milieu de l'incommodité des nei-» ges & de l'impetuofité des vents. Diverses personnes de pieté le preflerent inutilement [ d'adoucir la rigueur de cette penitence. ] " Fermement attaché à J. C,& appliqué à contempler le bonheur " de l'autre vie, il demeura inflexible à toutes leurs instances " parcequ'il ne se mettoit pas en peine de cette vie mortelle, jus-» ques à ce qu'enfin on l'emporta à demi mort dans une cellule

qu'on luy avoit baftie. On trouve un eloge presque semblable dans un autre endroit de ses ouvrages, où relevant la vertu des Chrétiens audessus de » celle des philosophes: ¡Depuis, dit-il, la victoire que J. C. a rem- car. 14.p. 214.

» portée dans son humanité sur le demon par un jetine de qua- 215. » rante jours, s'a effé une loy à tous les Chrétiens, pour augmen-» ter la honte de cet ennemi vaincu, de mortifier leur chair par le » jeune, & d'immoler des victimes non fanglantes, mais dignes de " Dieu . Ils luy offrent par toute la terre non des veaux ou des » boues, ou quelque autre semblable bostie étrangere & insuffi-» fante, telle qu'et le facrifice de quelque animal que ce foit; mais " ils luy immolent leurs corps, & par un luxe nouveau ils font » leurs delices de se priver de toutes delices. On les voit occupez » à purifier leur corps & à le rendre un temple agreable à Dieu. » Ils passent les nuits entieres dans les veilles & dans le chant des " hymnes. Ils s'elevent en esprit vers l'Esprit supreme: Et comme » tout ce qu'on voit dans cette vie n'est que comme des ombres & o des figures, ils se servent de la vue des choses sensibles pour par-» venir à la connoissance des choses invisibles & foirituelles. Il y » en a qui à force de se charger de chaines ont seu dompter tous » les mouvemens rebelles de leur concupifcence. Quelques uns » pour reparer les fautes qu'ils ont commisés par l'egarement de " leurs fens, se font condannez à des prisons étroites & impene-" trables aux rayons du foleil, ou se sont enfermez & comme en-" fevelis dans des cavernes & dans des trous de rochers. D'autres » pour éviter l'occasion d'un plaisir brutal, se confinent avec les " bestes dans les bois & dans les deserts, où il sont comme une es-» pece particuliere d'hommes qui ne connoissent de ce monde que » ce qu'ils voient autour d'eux Quelques autres pour flechir la mi-" sericorde de Dieu sont couverts de sacs & de cendres, sondent en

" larmes, ne couchent que fur la terre nue, ou se tiennent debout Hill. Eccl. Tom. IX.

370 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE:

L'an de LC. durant des jours, des mois, & mesme des années entieres : Leur « 364-

for & la crainte de Dieu les rendent immobiles, & tiennent avant le temps lenr esprit comme separé de leur corps. Cela paroistra « incrovable à beaucoup de personnes : mais c'est ce que je scav «

auffi-bien que plusieurs autres témoins oculaires de ces ptodiges, « Oue dis ie? Il y en a que leur zele a portez à une vie si extraordinaire, qu'ils mangeoient des cendres pétries avec leurs larmes ; «

ou qui mesme ont vécu sans pain & sans eau, contre les loix de « la nature.

Il raporte mesme une chose de ces solitaires dans le poème à Hellene qu'il est obligé de desapprouver, qui est que leur zele alloit jusqu'à se faire mourir eux mesmes pour se delivrer des dangers de cette vie ; ce qu'il prie J. C. de pardonner à leur ignorance. Tel est, dit il en finissant cet eloge general, tel est le " partage de J. C. Voilà le fruit qu'il offre à son Pere, & que cette "

innocente victime a tiré des supplices qu'elle a bien voulu souffrir « Il marque enfuite quelques uns de ces folitaires en particu-

lier. Le premier est Cledone, [dont nous parlerons autrepart.] Eulale qu'il met le fecond, test, comme on croit, celui mesme p.108.2. # B.P.1379.C. que Saint Gregoire fit depuis ordonner Evesque de Nazianze au lieu de luy : ce qui nous donnera occasion d'en parler plus am-

plement. 'Le Saint dit que la gloire de Cartere estoit grande dans les \$2F.47.P.108.C. cieux , parce qu'il s'elevoit continuellement par l'efprit audessus

des affections de la chair. Il dit que Dieu l'avoit donne à un autre; Socr.1.6.c.2.p. & ainfi ce pourroit bien estre le mesme Cartere, Jqui, selon 103 b, Soz, L. R.c. Socrate & Sozomene, estoit chef des monasteres d'Antioche avec Diodore, & eut la gloire d'instruire dans les saintes lettres & dans la vertu Chrétienne Saing Jean Chrysostome, & avec luy Theodore & Maxime depuis Eve (ques l'un de Mopfuefte, & l'autre de Seleucie en Ifaurie (Saint Melece quieftoit d'Armenie,

& qui y avoit esté relegué par Constance, pouvoit l'avoir emme-Chef 5.]. Fazz, né à fon retour. J'll y avoit au milieu du VI fiecle un monaftere du bienbeureux Cartere, vers Emele en Phenicie.

'Aprés Cartere, S. Gregoire releve extremement Nicomede, qui eftoit son parent aussibien que son diocesain . bll avoit esté marié, mais il avoit embrassé la continence. Il consacra à Dieu les deux enfans qu'il avoit, mettant le fils dans la focieté des hommes à Nazianze, [peut-estre parmi les Lecteurs ou avec les moines, loc la fille parmi celles de fon fexe s c'est à dire parmi les

p. 102.b.c.

2.P.757.2.

Naz-car-47-p. 4 d

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 371 L'an de J C. 364-

vierges. Il avoit un grand soin de les former tout jeunes qu'ils beeffoient, à la vie spirituelle, & leur donnoit d'excellentes instructions, dont la plus efficace neanmoins eftoit celle de fa propre vie. Pour de succession il ne leur en preparoit point de plus riche e. que celle de sa pauvreté sacrée, 'ayant donné tout ce qu'il avoit b. fur la terre pour gagner le ciel.

Theognie estoit entré des derniers dans la lice de la vertu . d. mais il marchoit avec tant d'ardeur, qu'il y estoit des plus avancez, & donnoit un excellent exemple à ses enfans. On remarquoit particulierement sa douceur dans ses paroles: & la gayeté de son visage estoit un fruit de la paix & de la tranquillité deson

cœur . 'L'amed'Evandre estoit extremement riche[des dons de Dieu,] d. & plus blanche[par sa pureté]que ses cheveux ne l'estoient par fon grand age. Le Saint parle ensuite d'Astere & de ses deux p.1094. freres; de Philadelphe fils de Macrobe homme de qualité dans le diocese de Nazianze ; de Rhegin, de Leonce, & d'Heliodore, qui tous estoient montez au comble de la sagesse que J. C.nous elt venu enseigner .

D'autres passoient leur vie à la campagne où ils brilloient .... commedes affres, quoique connus de peu de personnes. Mais il n'est pas possible de faire l'enumeration de tous ces grands hommes qui se distingucient chacun par quelque vertu singuliere Cette troupe fainte dont Dieu mesme estoit le conducteur, touchoit à peine à la terre. C'estoient les grandes pierres du temple de Dieu, que J.C. avoit unies par la charité de l'Esprit saint Ils ne parurent dans la vie que comme des éclairs, n'accordant presque rien à leur corps qu'ils traitoient comme la fource des maux qu'ils voyoient en eux mefmes, appliquez à calmer les mouvemens dereglez & les agitations de leur ame,à pefer leurs paroles, à regler leur filence, à moderer leurs joies, à retenir leurs yeux, a reprimer la curiofité d'entendre, marchant piez nuds, vetus d'une simple robe, défaits, passes, languislans, & comme morts sur la terre, en mesme temps qu'ils vivoient en esprit dans le ciel.

## ARTICLE XXVL

Diverses actions de Saint Gregoire durant sa prestrise: Maladie de son pere.

#### L'AN DE JESUS CHRIST 266.

I HISTORE ne nous fourth tien de particulier pour la viele de suin Gregoire en l'annoce 595. Mais en la diuvane il resolt un fervice notable à l'Egillé, en reconciliant Saint Balle V.z. Rule avec Eurlebe fou Feriquem quoy il fis protific Ré à la figellé de l'éta piete il alla exprés trouver ce Saint dans le Pour pour le rassurer à Cafard, où l'addefinant ous deux l'égressellment en de l'annoce d'annoce de l'annoce d'annoce d'annoce d'annoce d'annoce de l'annoce d'annoce de l'annoce d'annoce de l'annoce d'annoce de l'annoce de l'

Depuiscela nous ne trouvons rien de nostre Saint jusques à la fin de l'an 368. Mais nous remplitonsce vide de diverses choses, dont nous ne pouvons pas marquer le temps.

Une de les principales occupations effort, comme nous avors remanqué, le foin de fon perc de les finere, lls en avoient tout deux un grand befoin à causé de leur extreme vieilleffe , mais principalement fon pere , 'que obten exerçoir quelquefois par des maladies, comme il raite affec fouvent fes Saints, foit pour purifier ce qui rele nonce en cut de la comprétion du purifier de qui rele nonce en cut de la comprétion aux faibles par leur exemple à foutfirir les afflictions avoc patience de fains fe decourager.

Il arriva done une fini qu'il fin fi extremement malade à Pafque, puel fon aviver plus aument efferance de là fame i mis la muit mefime de Pafque, porfique fon fisit qui effoit dans l'epilià ovec fa merce foct ut le pupile, a unaus pour demander à Dieu if guerifion, que pour offire le facrifice; lorique l'henne de celebre le smyleres fine vonite, le vieilland s'éfoits affice de force pour fi lever de fon lu, affitté un fervieur, cole-su les my there-figuature qu'il le pouvoite, fina aveit la situat, in aucune des musteres du facrifice; mais se jugiquate en effort à cu qui fer fair fortair le film facrifice; mais se jugiquate en effort à cu qui fer fair fortair le film fair font de la film de l'autent de la film de la

Nator, 19.7.

P 304,305

1/2m de J.G. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

modo, ] & qu'on appelloit alors le nouveau Dimanche, il alla à l'eglife, où il celebra la feste & offrit le sacrifice avec tout le peuple. Ce que S. Gregoire public comme un miracle evident, \* par passe,

le quel Dieu honoroit & autorifoit la pieté de ce faint Prélat. \* \* P-103 d.
[Pour fon fils, les maladies luy effoient fort ordinaires:]'mais est-s.p. 37-24
il en remarque une entre autres où une oppression d'estomac

penfa luy ofter la respiration & la vie.

TYKE.

"Hoosi apprend auff que s'amufant une foist à courser un ofter, Asil s'en donna un coup dans l'ent, que le la ymit tout en fangac'il femble mefinedire qu'il predit tout à fait cet et al. (. Neamonins dans les reprochesque feit évierse luis fuil foites à Conflantinople, en ne voit pas qu'on l'air jamais traité de loings. Il ne confidera qua fam doute quelque défaut dont d'autres moins pun S' moins d'airvoyan que luy fans les chofes de Deut, ne l'écriter point le la confidera pur le confidera de de Deut, ne l'entre point le l'airvoyan que luy fans les chofes de Deut, ne l'écriter point le l'airvoyan que luy fans les chofes de Deut, ne l'écriter point le l'airvoyan que luy fans les chofes de Deut, ne l'écriter point le l'airvoyan que l'un fant les des l'airvoyan que l'airvoyan que les des l'airvoyan que l'air de l'airvoyan que l'air de l'airvoyan de l'airvoyan que l'airvoyan de l'airvoyan de l'airvoyan que l'airvoyan de l'airvoyan que l'airvoyan de l'airvoyan que l'airvoy

Ce furauffi apparemment dans la preltrife [qu'il (érivir à Suint 494) p. 104. Gregoire de Nylle [qui pouvoit bien n'eftre encoré que Lecèteut,] extre lettre fi forte par laquelle il le reprend de ce qu'il avoit quitté [autel & les livres faints pour enfeigner la rhetorique. Il à la commence par ces termes remarquables [34 receu de la na-

» ture cette bonne qualité, & je ferat affez hardi pour le dire à » mon avantage, que je me fafehe egalement contre moy mefine » & contre mes amis, lorfque nous entreprenons quelque chofe » de mal à propos. Puis donc que tous ceux qui vivent felon Dieu,

38 & qui marchent dans la mesme voie de l'Evangile, sont tous amis 88 ferres, pourquoi serois je difficulté de leur dire avec constan-70 ce ce que tout le snonde dri indifferemment. [Sa charisée ut sins doute l'esse qu'il dessroit, & la suite de la vie de Saint Gregoire

de Nysse ne nous permet pas d'en douter.

Outre que ce degré où il efloit elevé , luy donnoit l'autorité de prefécher fouvre la parole de losse, Jésamis listilient encorre or private, tout ce qu'ils pouvoient pour l'y engager à toutre les feifes qui arrivojent; (% E Ballie qui aironic extremments fou eloquence, 'orang piter, luy prefentoit fouvent divern fujets de l'exercer. Il refittor quel «пера-рафа», quebis par l'amout qu'il avoit pour le repos de pour le filence; de tent qu'il me fait que Preffer, il ne voulta prainais preficher à de l'artic qu'il ne voulta prainais qu'il ne voulta prainais preficher à de l'artic qu'il ne voulta praina

Aaa iij

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

or.9.p. 130 be. Celarce, quelques prieres qu'on luy en filt: 'mais les pressantes 166. follicitations de ses amis l'emportoient quelquesois sur sa modestie, surrout lorsqu'on luy prometroit d'executer les avisqu'il voudroit donner.

#### the three the three thre ARTICLE XXVII.

Cesaire est delivré d'un tremblement de terre: Saint Gregoire tasche de le retirer de la Cour.

L'AN DE JESUS CHRIST 368.

A fin de l'année 368 fut celebre par le tremblement de 119, at Idat |Chr. terre qui arriva à Nicée l'onzieme d'octobre & qui fut le. a Nat. of. 10. p. plus grand de tous ceux dont on avoit jamais entendu parler. b Il acheva de ruiner cette ville déja fort ebranlée par les prece-« Naz.or. 10.p. dens. Presque tous les habitans furent ensevelis sous les ruines. & fort peu de personnes remarquables en echaperent.

Cet accident touchoit de fort prés nostre Saint en la personne de son frere Cesaire qui y fut presque accablé. Il estoit sorti glorieux, comme nous avons vu, de la Cour de Julien & s'estoit p.16\$.c.d. retiré chez son pere.] Quand cette tempelle sut passée, & que la mort de Julien eut rendu l'Empire aux Chrétiens [ en la personne de Jovien, ] il rentra dans la Cour avec des témoignages si avantageux, & tant d'honneur & de gloire, que l'Empereur sembloit moins luy faire une grace que la recevoir en le rappellant . Les changemens qui arriverent enfuite [ par la mort de Jovien, l'election de Valentinien, & la promotion de Valens à l'Empire d'Orient, ] 'ne changerent rien de son credit; & les Princes sembloient disputer à qui l'auroit auprés de luy. Il demeura avec Valens, 'qui avant que de l'elever à des emplois en-169 alear. 1. p.6. core plus grands, luy en donna un fort confiderable dans les finances. ["C'estoit apparemment celui de Thresorier de la Bi- Note : 1.

thynie. ] ce qui l'obligeoit de faire son sejour ordinaire dans cette ep.18.p.782e. province. [Comme il estoit tout auprés de Constantinople, ] 'il paroiffoit avec eclat dans la Cour. Sa science le faisoit connoistre à tout le monde, sa probité l'elevoit audessus des autres, & le grand nombre de ses amis le rendoit tres considerable. [ Une fortune si favorable sembloit devoir rejouir tous ceux

qui avoient de l'affection pour Cesaire: mais les Saints ont bien or.10.p. 169.b. d'autres sentimens. J'Gregoire son cher frere ne regardoit cette grande prosperité qu'avec douleur. Il voyoit avec quelque sorte

Bar 164 1 0

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J C. 268.

de jalousse un naturel si excellent & si elevé s'amuser à la bassesse des soins du monde, & une ame si noble s'embarasser dans les affaires de l'Etat. C'est pourquoi il ne cessoit de le solliciter , & b. de luy donner divers avis dans toutes les occasions qui se presentoient, & il luy écrivit fouvent pour ce suiet. S.Basile faisoit la ep. 16.9 779.4. mefme chofe quand il avoit occasion de l'entretenir, & Cefaire 1834, p. témoignoit recevoir fort bien ses avis . Cependant comme il 331,6. differoit à les executer, 'il se trouva envelopé dans le tremble- Naz or 10.p. ment de Nicée, bouil perdit une partie de son bien, c & ne se sauva luy mesme que par une espece de miracle, estant demeuré e bior, 10, p. 169. couvert fous les ruines, 'avec quelques blessures, qui n'estoient a. or. 10, p. 167, b. que pour luy marquer le danger dont Dieu l'avoit delivré.

S.Gregoire ne manqua point de prendre cette occasion pour b. luy écrire, '& l'exhorter à remercier Dieu de l'avoir tiré de ce epos p. 278 c.d peril, à executer les pensées qu'il avoit eues en cette rencontre, & à se donner entierement à luy, soit dans la vie privée, soit dans le maniement des affaires ; puisqu'il faut , dit-il , ajouter cela , marquant affez le regret qu'il avoit de le voir si engagé à la Cour. ] 'Il luy témoigne qu'il fouhaite beaucoup de l'aller trou- p.779.b. ver, s'il n'aime mieux venir promtement luy mesme, afin de rendre graces à Dieu avec luy de sa delivrance, & de pouvoir l'entretenir plus amplement. 'S Basile luy rendit le mesme office Basep. 162.p. par une lettre tres respectueuse, mais tres pressante : 'où il luy re- 353 presente entre autres choses, qu'il est obligé plus que tout autre de servir Dieu comme une personne ressuscitée, puisqu'il venoit de le retirer de la mort. [Les vœux de ce Saint furent exaucez.] 'car Cesaire récrivit à son frere qu'il estoit resolu de se consa-Nex.or 10.P. crer entierement à Dieu, & dequitter le service du Roy de la 169.c. terre pour s'attacher à celui du Roy du ciel.

### <del>રેક સ્ટાસ્ટ સ્ટાસ્ટ સ્ટાસ્ટ સ્ટાસ્ટ સ્ટાસ્ટ સ્ટાસ્ટ સ્ટાસ્ટ સ્ટાસ્ટ</del> ARTICLE XXVIII

Mort de Cesaire: Ouvrages qu'on luy a attribuez.

L'AN DE JESUS CHRIST 369. TL n'est pas marqué que Cesaire ait executé le dessein qu'il avoit de renoncer à toutes les vaines esperances du siecle : mais il paroift qu'il n'en eut pas le loifir, ] '& qu'il mourut fort Bar. 16t. 19 peu après le tremblement de Nicée, 'c'est à dire sur la fin de l'an Boll 23. feb.p. 368,[ ou au commencement de l'an 369.]4 il mourut de maladie, 496.13. aprés avoir esté regeneré par l'eau du battesme. I N'ayant ni 1694.

> fp 173.b Baf ep. 84. p.156.c.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

femme ni enfans, il voulut que les pauvres fussent ses heritiers, 'afin qu'emportant avec luy tout ce qu'il avoit, il fortift de cette vie chargé de richesses. Le lieu de sa mort n'est pas marqué : a Boll, 2 5.feb p. mais il est certain qu'il fut enterré à Nazianze, b dans le tombeau 6 Nat. or. 10.p. qui estoit preparé pour son pere & pour sa mere. " Il semble que ce fust dans une eglise de Martyrs. 4 Il sut honoré & enterré par les mains toutes faintes de ses parens. Sa mere le conduisit au tombeau avec un habit non de deuil, mais de joie : sa pieté

l'emporta fur sa douleur, & ses gemissemens cederent au chant des pleaumes. p.176,b.

Nationate p.

496.50.

r p.169.c. a c.d.

4:6.a.

Ainfi mourut Cefaire, ou plutost le ciel le receut comme les premices de cette fainte famille, quoiqu'il fust le dernier dans l'ordre de sa naissance Gregoire son frere eut un extreme regret de sa mort, comme on le voit par les plaintes qu'il en faisoit enep.40p.102.c. core dix ans aprés. Il aimoit toutes les chofes qui luy en rappel-·loient le fouvenir : & il les baifoit & les embraffoit comme s'il

y euft vu & entretenu fon frere.

'Il le voy oit fouvent en fonge elevé en haut , environné de gloire & de clarté, foit qu'il luy apparust veritablement en cet état, soit que son amour pour luy le luy representast tel qu'il esperoit de le voir au dernier jour. L'Eglise en esset l'honore au Boll 25 feb.p. 496. \$ 1.2. nombre des Saints, la latine, depuis Baronius, le 25 de fevrier, & Nphr.l. 11.c.19. la greque le 9 de mars, '& l'on voit par Nicephore que c'est depuis plufieurs fiecles.

Naz, ot. 10,p. 170,6. e Hier,v.ill.c. 117.P 301.a. Naz.or.10.p. 170.2. 5 p. 160 c. 470-176,

parfod.

Son frere promet de luy rendre tous les ans les honneurs & la memoire qu'il luy devoit: e mais il honora fa pompe funebre par un excellent discours marqué par S. Jerome, qu'il prononça à sa loiiange devant son tombeau, en presence de son pere & de fr. 60.2/161.b. fa mere, Foù il dit qu'il ne veut ni le pleurer ni le louer que felon les regles de la mediocrité & de la bienseance, & autant qu'il est necessaire pour satisfaire à la coutume; '& qu'aprés cela il representera la foiblesse de la nature humaine, montrera quelle est la dignité de l'ame, sera voir comment on doit consoler les affligez, & changera l'objet de leur douleur, qui n'est que char-

nel & temporel, en un objet spirituel & erernel.

Il dit qu'il fait en cela à fon frere le present qui luy pouvoit estre le plus agreable, & que c'estoit mesme un devoir auquel il estoit indispensablement obligé envers luy, tant à cause de l'eloquence de Cefaire, que pour le defir que ce cher frere avoit toujours eu de l'entendre parler, jusques à se plaindre de son filence. 'Il appelle fon discours les premices qu'il offre à Cefaire;

L'an de 1.C

L<sup>a</sup>n de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE,

"MAIN' GREGORE DE NALANCE."

"He'th alue qu'il tiere lieu des oblations & des facrifices que les n.p. 5/9-6.
payers offreiers aux morts, comme les premites de leur deuil

«Le de une réconse produce de leur deuil

» (Le de leur en pu'il pei

» (Le

"Il ne pathe pas, non plus que S. Jerome, que fon frere air laiffé Bolts, códe ye, acun ouvrage; ce méme entre toutes les qualites Ce les con- \*\*9\*\*113-\* acun ouvrage; ce méme entre toutes les qualites Ce les con- \*\*9\*\*113-\* notifiances qu'il luy attribué, il ne dit point qu'il cult acune lumiere particuliere fur non synferes: ce en effect can heft pas bien probable d'un homme qui passion t'air à la Cour, ce qui refloit que s'imple catecurence. C'est cequi fait douter avec beaucoup de sigte s'il est veritablement auteur des dialogues qui portere s'on nom dans le XI. tome de la Bibliotheque des qui portere s'on nom dans le XI. tome de la Bibliotheque des

oui porter fon om dans le XI. tome de la Bibliotheque des pas de luy; ] Quièque accore pluficurs preuves que cet ouvrage n'est pas de luy; ] Quièque ovoie par Photius qu'il y a longemps qu'en le luy veux attribuer. 'Ce fort deadermandes dé des répors Protections, fes fur divers points de la décrime de l'Eglié dans un carreire 1º00 de quatre jours. ] Photiusen conte 230, dont les 35 dérnières n'oux. "Priespas encore ellé imprimées."

### 

Embaras de Saint Gregoire sur la succession de son frere .

Esaire avoit demandé en mourar, ainsi que nou avoir die, que tous se biens liste distribuez aux pais voire die, que tous se biens liste distribuez aux pais voire. Le construir de la constitución de l'accordant que la jois avoir laquelle ella faisificie certe rabien prometie, fervir à la consider dans son afficition S Gregoire qui le, elcitic le plus incredie dans cette liberalisé, en patie dans le metime fensiment. Hen site luy messione l'executeur, & commonça la sidire, el particular de son le messione par de sindré poppe, que pour faisifiair le clude des ni stédie fiere, à distribuer aux pauvres le peu qu'il luy refloit de son sidire, el pau considerable ja parte la ruine de Nixée, javoir ellé enluvé par les domestiques de d'autres personnes de cette foire.

'Mais il se trouva auffitost accablé par des gents qui preten. p 136. doient avoir preste de l'argent à Cesaire, & qui sious ce pretexte. Not eput s.p. Hist. Eccl. Tom. IX.

Bbb

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. ravissoient & emportoient tout. Une troupe de chiens, dit nostre 369. Saint, vint se jetter sur les richesses & sur les restes de ce mort :

les valets, les étrangers, les amis pilloient chacun de leur costé d'caraapase ce qu'ils pouvoient; comme chacun coupe à l'envi les branches car.2.p. 14-C. d'un cheine abatu, '& vendange une vigne qui n'est désendue

'Le Saint ne se trouvoit pas en état de satisfaire à tant de perc d|35+ fonnes[affamées,] & la vie qu'il avoit embraffée le rendoit incapable de ce qu'il eust fallu faire pour chasser ces imposteurs; qui l'attaquoient avec d'autant plus de hardiesse, qu'ils le rep.34.e ep.18.p. gardoient comme une proie qui ne pouvoit leur echaper. Il ne

281.6.d. trouvoit ni parent, ni ami qui l'affiftast dans cet embaras, "si ce bear.s.p.35.b. n'estoit pour quelques formalitez de justice. b Il souffroit avec plus de peine le trouble & l'inquietude dont son esprit estoit agité, que ni l'affront qu'on luy faisoit, quoique ce soit une chose affez fenfible à tout le monde, ni la perte d'un bien qu'il vouloit

posseder avec les pauvres spour le leur distribuer, 3 comme estant luy melme un pauvre & un étranger, qui n'avoit rien que ce Pa Cep.\$4.p. qu'il recevoit de la main liberale de Dieu, & ayant appris depuis 150.d. longtemps à meprifer les richesses. Ce n'est pas qu'il ne se fust Asz car.s.p.6. aisément debarassé de tout cela, s'il eust este seul, estant, dit-il, comme un oiseau toujours prest à s'envoler : 'mais il estoit con-P 7.8. traint de demeurer avec son pere, & de partager avec luy les bonnes & les mauvaifes affaires, sans partager, dit il, son argent.

ep.18.p.781. 'Il écrivit donc au Preset Sophrone, qui de secretaire qu'il estoit en 365, avoit esté fait Preset de Constantinople, ce qui est aussi God. Th t.6 p. marqué dans une lettre que Libanius luy écrit . f On croit qu'il 78 p. 1. Annue, n.p. 222 cut depuis celle de Maistre des offices. ["Il peut avoir esté Preset V. Valent Bafn.ep.312-p. fur la fin de cette année aprés Modeste. 3 'Comme cet officier 18.

7\$1.281.

315.316. 8 Nazep. 18, p. effoit de Cefarée en Cappadoce, 8 & avoit efté des principaux amisde fon frere, il le conjura de luy témoigner en cette rencontre la fidelité que l'amitié & l'honneur demandoient de luy & de l'affister en la maniere que sa prudence & l'état des affaires

Bafep #4.p. luy feroit juger estre la meilleure. Saint Basile se joignit "à luy, & Note 11. 156.157. écrivit au mesme Sophrone une excellente lettre sur ce sujet, le priant d'affifter des personnes qui avoient la pauvreté d'un Chrétien & l'accablement d'un homme d'affaires. Il le supplie

de parler en leur faveur "au Surintendant des finances, [qui pou- comiti the-Cod. Th. chr p. voit estre] 'Archelaus Intendant des largesses en 369. h Et pour Janeaum. montrer davantage le definteressement de Gregoire dans cette Afforep.54.P affaire, il dit qu'il est prest d'abandonner la succession de Cesaire

Uan de J C SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

& de la ceder au file, s'il fe veut charger de répondre à œux qui le viennent importune fur cela II nemet à fa prudence de trou-evr les expediens les plus aitér; parce, divid, que le peu d'experience que nousavons des affaires du monde, fair que nous ignorons mérine les moyens de ne point avoir.

Nous apprenous de cette lettre,que Saine Gregoire avoit eu payse, quantité d'althélions imprevués,furvemelse unes fur les autres. 
[ ce qui regarde noftre Saint ou directement, ou par son pere. 
Pour l'affaire de la fucceillen de Cefaire, nous res favors pour 
quelle enfair fillée (Nottre Saint en conferva quelques habits & Naturé Paper 
quelque linge , qu'il laiffa par son tellament aux enfans d'Alytenne fille de Sainte Gorgonie de four .

# ቀትት እንደ TICLE XXX

De Sainte Gorgonie : Histoire de Vitalien qu'en pretend avoir esté son mari

T. L'emble que Sainte Gorgonie air l'urvécu de pur son frere Bottama, r. Cánire, puisque nottre Saire dans un poème qui l'aproitit Brain avoir compoté avant qu'il fait l'évelque, en 37, délique les terres Nausana, par l'autre de l'aproitit Brain avoir compoté avant qu'il fait l'évelque, en 37, délique les traisments Nausana, par nere avoient cuts, il retoir faul pour les affider III est toujeur s'enfantes avoient cuts, il retoir faul pour les affider III est toujeur s'enfantes avec les avoir entre de la course de l'aproit avec beau exceptification de l'aproit de la course de l'aproit avec beau exceptification de l'aproit de l'aproit de l'aproit de l'aproit par la perte de deux enfantes qu'elle avoir fait celle de Cefaire, fans s'abarte pur la perte de deux enfantes qu'elle avoir fait celle de Cefaire, fans s'abarte pur la perte de deux enfantes qu'elle avoir fait celle de Cefaire, fans s'abarte pur la perte de deux enfantes qu'elle avoir fait celle de Cefaire, fans s'abarte pur la perte de deux enfantes qu'elle avoir fait celle de Cefaire, fans s'abarte pur la perte de deux enfantes qu'elle avoir fait celle de Cefaire, fans s'abarte pur la perte de

acux enansqui ettoleri conce cans a torce acieri age.

Son frex Gregori, editiof, dici, la fine les oraides funchres ou.12,190-2.

de fa famille, procospa fon paregrique, o hi ll fair une calle chen peinture des evertus; (ce qui onus dispensi d'en rien dire en particulter; & il fuffic de favoir que le martyrologe Romaia met au nombre des Saintes le 9 de decembre. 1) Elle ne fut putt, battroée que peu de temps avant fa mort, (mais non pas dans la demierne maladies 1: Cler d'ans une qu'elle cut au paravant, s'en p. 144,157, effant alife à l'autel, & y ayant mée l'eau de fes lames avecce qu'elle avoir pur referver des antitypes du precieux Corps & du Sang (du Seigneur, )elle fing guerie à l'heure mefime (Orces antitypes, qui, felon le commentateur, font l'Elucaritie mefine,

1 Baronins cite les Grecs-pour Sainte Gorgonie. [Je ne la trouve neanmoins ni dans Canificat, Baronies, ni dans les Mémées au 9, de decembre, Ells n'est point dans la table de Ca. nifins ]

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I.C. ne pouvoient estre ni maniez, ni mesme vus que par les seuls 369. battizez . ]

'Elie de Crete dit qu'elle demeuroit à Icone, d'où fon mari m p.610.s. estoit: [ & il paroist au moins qu'elle ne demeuroit pas à Naor. 11.p. 186 al zianze: ] 'car S. Gregoire parle de son Evesque & de son pere spi-

188 d|189.c. rituel, "comme d'une personne differente de son pere naturel . Note 14 p. 182.d. Ce pere spirituel de la Sainte, qui avoit esté son compagnon auffi-bien que son guide dans le chemin de la vertu , l'assista jusn.or 11.p.18 ab. qu'au dernier foupir de fa vie. \* La bienheureuse Nonne sa mere e r. 188.d. b b.c. fut auffi prefente à sa mort, bavec son mari, ses enfans, & ce sem-

ble, fon frere S. Gregoire, f Il n'est point parle de son pere, que fes maladies ou le foin de fon everché retenoient peut-eftre à Nazianze. ] or 11 p 125.1.b Elle eut la confolation avant que de mourir, d'avoir vu bat-180,c

tizer fon mari, & d'avoir acquis au S.Esprit par le battesme ses enfans & ses petits-enfans. Saint Gregoire loue son mari comme pulocin,p.60 digne d'avoir eu une telle femme . 'Il dit qu'il agiffoit avec elle non en maistre imperieux, mais comme estant avec elle un fidele serviteur de J C: f Ni ce Saint ni Elie de Crete ne le nomment point; '& nousaurions peine à croire avec quelques per- Note 15.

fonnes habiles que ce fust Vitalien, dont le nom n'est pas en honneur dans les ouvrages de nostre Saint; nous ne laisserons pas neanmoins de prendre cette occasion pour parler d'un poème que S.Gregoire luy adressa pour ses enfans )

CAL-52.P-121.E.

'Le sujet de ce poème est, que Vitalien homme de naissance & de qualité, 'qui avoit beaucoup d'avantages exterieurs, 4 & d p 123.4. qui faisoit profession d'honorer les saints Martyrs . . & de pratiquer toutes fortes de vertus, 'ayant demandé à Dieu des enfans, eut deux garçons, Pierre & Phocas, 'qui furent les aifnez, avec deux filles,& peut-estre quelques autres. Mais Pierre & Phocas s'estant trouvez avoir quelques defauts naturels, 'il en conceut une telle aversion lorsqu'ils furent grands, 'que mariant une de fes filles, il ne voulut point qu'ils y affiftaffent, & les tint renfermez dans une chambre. Enfin il ne voulut plus dutout les voir, & les chassa mesme de son logis; 'de sorte qu'ils surent reduits à chercher leur vie tantoft chez l'un & tantoft chez l'autre. 'Ils furent particulierement affiftez de deux personnes qui ne sont

pas nommées. Tout le monde eut compassion de leur misere; & les Evesques s'employerent pour les reconcilier avec leur pere, furtout les deux Gregoires [ de Nazianze & de Nysse, YSaint Amphiloque

P.1 82 8. P.113.C. P.126. p.112.0. P.124 2.

P 126.c.

p. 128 b.

p.113b. ь. c.

L'an de l.c. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 3

[d'Icone.] & Bofphore de Colonie (solbre Everipae de ce temps là...] "Mais Vitallem rejerta les remontances donces & feweres paraulà qu'ilà luy en fireux, tantolt par lettres y & tantolt de vive voix. "Enfin Saine Gregore luy adrella fur se fujet un poème tres tou-pana. Achan, col Pierre parla au nom de luy & de foi nireu. L'eur meto paraginate, efficir morte alors. [Ce ne peut eftre avant l'an 374, qui enfine que S. Amphiloque fur fait Everque, Il femble métimane de que S. Amphiloque fur fait Everque, Il femble métimeque quara paraginate, coloris Gregories de le voix.

ARTICLE XXXI

Des enfans de Sainte Gorgonie, particulierement d'Alypienne & de Nicobule fon mari

Powk revenir à Sainte Gorgonie, Elle de Crete luy donne Nann, 60an deux fils, qui dirente elevez a l'episiopra (Ce qui elt plancer.

8012 16 tain, Jec'du qu'elle laifait viosi filles à formant, 4 h penera, Eugente, unh, 914.6.

& Norne. S. Giegone condanne les deux dermiers dans foi teltament, filst en 38 1. Ma éruj l'il em pe que popie d'elles, parceque leur viced i reprehentible. Il y protette autif que Melcex, qui p917.4
pouvoir eltre le mari d'une d'elles, tenot une cterre qui appartenoit à Eupherme, & que pour luy il en avoit fouvent cett à cet
Eupherne pour l'exbrorter 4 de memetre en polificion.

Il appelle fa ietee Alypienoe fa filte tres chère, & ît il en parie passée, plus hourch bennet que de fis fieuru fan en elfie dans un corps septie extremonent petit elle rendermoit beaucoup de vertu: Elle ne disparation de transposit quaix excupations propres à fon faxe: elle avoit fouvers la celte baiffée vers la terre pour prier Dieu. Son efpirit se devit continuelment attaché à loy. Voge, at limo forte Saint, so commer elle faux fe taire quand il le faux: voyez quelle et la fagefie de fes prottes, son empris pour tous les aquitlemens des se femmes, fa generolir qui furpulle fon fexe, le foin qu'elle prend se de fon menue, fon amour con manie.

Ce mill Alpienne nommé Nicobale fell celui de route à su fimille dors Sinte Gregoire roccut le plus de conflation & d'alifance. Il avoir tous les avantages du corp, de l'effortide eusquape la natione. Il avoir tous les avantages du corp, de l'effortide eusquape la natione authorité de richeffes que fon pouvoir touhier. Il parcitier aufit beaucoup dans la Corn, & d'actioit fignalé dannis guerre de Perfejons Conflance ou lous Julen ) 'Mass les lettres alicient fou principal omement : Il y avoir une extreme facilité 115 n. Bb. iii Bb. iii su le serve su le suite de la conflation fou principal omement : Il y avoir une extreme facilité 115 n.

382 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. foit pour la profe, foit pour les vers, & il excelloit egalement dans 169.

ans, p. 19-18. le jugement & dans l'eloquence. 'Nous avons nocre un poème ep 15-p871.d. de luy parmi ceux de S. Gregoire-Comme il efloit extremement grand de corps, il fe railla en écrivant à S. Gregoire de la periteffe de fa femme; ce qui obligea le Saint de luy en faire l'eloge.

\$\text{cases}\$ in Gregorie parle toujours fort avantageufement de luy" \*\text{cases}\$ is die Gregorie parle toujours fort avantageufement de luy" \*\text{cases}\$ is deve de grands 'temiquages de liaino & de tendreffe. "I \$\text{cases}\$ is a la pelle fon chet Nicobule, fon veritable & tres cher fils, "un \$\text{cases}\$ is a la pelle fon chet Nicobule, fon veritable & tres cher fils, "un \$\text{cases}\$ is a la pelle fon chet Nicobule de & fermalagles, qu'il en fait le foutien & \$\text{cases}\$ cases a la pelle fon che fils fontien & \$\text{cases}\$ cases a la pelle fontien &

regardoit luy mefme, parceque c'eftoit tout son repos & toute sa enter passe, joier qu'il luy ettoit entierement uni & par l'alliance du sang & par l'union de l'amitié; & ce qui eftoit plus considerable que le reste, par la probité de ses mœurs.

\*\*P45-PA92A.\*\* Il fervit, comme nous avons dit , les Empereurs dans leurs armées avec beaucoup de gloire & de reputation, & eut divers era 34-P9504, emplois fous les Gouverneurs de la province. 'Neanmoins il avoit prefique toujours vécu dans le repos , pour lequel il avoit

\*\*psp\*pine. beaucoup d'inclination. 'Ceft pourquoi Olympe qui eftoit gouverneur de la féconde Cappadoce [ven 1 382, ] luy apant domé \*\*pari\*pine. ] Tinendance des poltes, îl fe deplut extremement dans œute occupation qui demanduit beaucoup de foin & d'affiduité dans des leux delerts, à quoy fa foibleté de De peu d'accountamance qu'il avoit à la foitude ne s'accordoient pas. S. Gregoire écrivit à Olympe pour le prier de le decharge de fa commiffion, en

confideration du foin m'il prenoit de luy, & de luy en dooner telle autre qu'il luy plairoit, l'affurant qu'il l'accepteroit avec 18-34-59-21, joie Il fuit mefine obligé d'écrire (depuis) à Hellade (de Cérarée, ) qu'il le prioit de luy procurer une entiere decharge de toutes fortes d'emplois

[11] femble que Nicobule ait eu une affaire confiderable, Iorte, pa se S. Amphiloque effoire encore dans le monde, peutelle vers prites, pa pa S. Amphiloque doit la faire.

18-18-14.

18-19-14.

19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-15.

18-19-

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 383 169 occasion à nostre Saint d'écrire quelques lettres en sa faveur, o comment de l'année de l'an

comme nous le dirons alors] II le recommande fort à Sophrone (p.107,p.370 h. [qui fut Prefet de Constantinople, vers 369, III eur aussi quelque (p.166,p.376 n. demélé vers l'an 374 avec Julien receveur des tailles à Nazianze.

demélé vers l'an 374 avec l'unen receveur destantes à l'actation.

Il conferva fa maifon tant qu'il vecut, dans l'eclat & dans la equaphocho
folendeur : Mais il laiffa 'trop toft fa femme veuve, chargéede

pluseurs enfans (vers l'an 38 5/50n ainé portoit le mefine nom ente puisée.

Noix 19que kuy'ée une de les filles nommée Albysenne comme fa mere, #119-915,
embraffa la virginité avec un esprit ée une resolution qui surpri \*96.4

S. Gregoire messine. (Nous ne trouvous rien des autres enfant de

Nicobule] 級級級級級級級級級級級

## ARTICLE XXXI.

Des lettres de S. Gregoire ; Jes inquietudes & fes peines .

In Ous devon à Nicobale le pere les lettres qui nous reftent encore de Sairi Gregorier; l'Cari li pita ce sàinst d'en Nicaposit, n' ramaffer autant qu'il pourrois ét de les luy envoyer, ce qu'il fit, soud, d' étil luy manda en mefine temps qu'il y touverois just de chofes utiles, que de celles qui ne font que pour la montre ét pour l'apparence; parcoque le caractere de tous fes difcours et oits d'ettre remplis autant qu'il fe pouvois de fentences ét de doctrine pour l'infirudion des fecteurs. Cel Fourquois il demanda d' Nicoballe

pour recompense de son present, qu'il en titre du profit. Une autre fois répondant à Nicobule qui luy avoit demandé epage page a. quelques regles sur la maniere d'écrire les lettres, 'il luy mande a.b. que la necessité & les affaires que l'on y traite en sont la seule regle pour la longueur : 'qu'elles doivent estre fort claires. & a eloignées du flyle pompeux des orateurs, non pas neanmoins ed. feches & fans beauté, mais relevées avec mediocrité par quelque sentence & quelque apophehegme, ou par quelque raillerie & quelque enigme; avec quelque peu de figures, fans antithefes ni autre chose de cette nature, si ce n'est quelquefois comme en fe joilant : 'qu'en un mot leur beauté est de n'en avoir point . [qui p. 904.2. paroiffe, ]& d'approcher aurant qu'il se peut du naturel. [On ne peut mieux comprendre ces regles qu'en les voyant pratiquer par nostre Saint mesme dans ses lettres, Jou il semble avoir eu Balen. 1947.4 beaucoup d'inclination pour le lasconisme, qui consiste, comme Nagap, p. 769 il l'explique luy mesme à Nicobule, non à écrire peu de lignes, \* mais à dire beaucoup de choses en peu de mots. D'où vient que Basap 1.P.42c.

184 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE L'un de pl. S. Bafile huy mande un jour, Jay receu une lettre de vous, &ç qui d' 390. eft tout à fait de vous; ce que jen a'y pas tant reconnu par l'écri. d' ture devosite main, que par le caraclère ordinaire de vos lettres: « Car il y avoir peu de lignes, mais qui renfermoient beaucoupde de fines, Jatens volter réponde par le poment, qui ne fera pas iore t."

iens.) artens votre rejonie par le porteur, qui ne tera pas fore «
chargé d'une lettre laconique, telles que font celles que vous «
nous écrivez toujours.

[Les affaires & les inquietudes que donna à noître Saint la
fucceffion de for fere Cefaire, furent caulé, autant ou on en peut

juger, des plaintesqu'il fair dans un de fes poèmes , "qu'il compofa Norz 11.

Nors etta-19-33 au commencement de 373 au pullutard j. de comme nous l'avons

n-19-18.

Mich.

Mich.

Potte de l'entre de l'entre

for all aire d'effers chandenné de saus le monde

P. 16.

D. 2 8.

P.40,1,h,

car.2.p 42 2,

PALAB.

p.3 7.c. car. s.p.7.c. fe plaint d'estre abandonné de tout le monde. [11 n'y a guere de piece qui fasse mieux voir la pieté de ce Saint.Car c'est une production toute pure de son humilité Quelque faint qu'il fust, il s'y represente comme un homme à qui il ne restoit presque pas d'esperance de salut, à cause des soins & des inquietudes dont il se plaint d'estre agité, & dont il ne pouvoit se retirer estant arresté par l'assistance qu'il estoit obligé de rendre à son pere & à sa mere. Il dit qu'aprés avoir meprisé toutes les choses de la terre, le demon avoit encore trouvé ce moyen de l'attaquer. Il repesente excellemment le tort qu'il croyoit en avoir receu par la chûte d'un grand arbre, dont les eaux ont creusé or decouvert peu à peu toutes les racines. Il se plaint de ne pouvoir plus joilir des delices de la contemplation . Il fe compare pour ce fujet à celui que les voleurs avoient laissé nud & presque mort sur le chemin de Jerico, selon la parabole de l'Evangile. Il dit qu'il n'a plus de lumiere que pour connoiftre le malheur où il est tombé. Il souhaite la solitude comme le seul remede de les maux: '& il estoir en effet resolu d'y retourner . auffitost que la mort de ses parens luy en auroit laissé la liberté; ce que S. Bafile témoignoit beaucoup approuver. En marquant à la fin combien il effoit destitué de toutes les consolations humaines, if dit que les folitaires, dans lesquels seuls il avoit accoutumé d'en trouver quelqu'une, effoient eux mesmes divisez sur le fujet de la foy, marquant peut-eftre ceux qui fuivoient l'herefie des Macedoniens: & il paroift qu'il y en avoit un affez grand

nombre. Il examine a vec beaucoup de pieté quelles effoient les railens pour lesquelles Dieu l'aisflgeoit.

ART. XXXIII.

# SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 385

L'an de J.C. 370.

### ARTICLE XXXIII

Quelques actions particulieres de Saint Gregoire en 370 & 371: Maladie de sa mere. Son pere resiste à Valens.

### L'AN DE JESUS CHRIST 370.

v. 3. 16.64 

V. 4. 16.64 

V. 5. 16.64 

V. 5. 16.64 

V. 5. 16.64 

V. 5. 16.64 

V. 6. 16.64 

V. 6. 16.64 

V. 6. 16.64 

V. 6. 16.64 

V. 7. 16.64 

V. 7.

18-4.16.

L'année fuirance vers le mois de feptembre <sup>7</sup>ll doma avoi à S. Bafile des mauvais bruint que l'on femoit contre luy, fur ce que pour des raifons approuvées par S. Arbanafe, il ne prefchoit pas ouvertement la divanté du Saint Efprit. J'Pour S. Ciregoure il la Nun-pui-s, prefchoit hautemene, de il fie fui frout dans un dificurar qu'il <sup>75</sup> <sup>790</sup>, avoir prononcé peu de temps auparavant, [ & que nous n'avons plus ]

midde Elle fi it reasonaire use fair, de outer logue mittade and the many life no provide product accumentation dense de fam mal, elle no promote product accument nouriture.

Cela dura pluficurs jours, for e finit que par une efipece de minacle Elle vie une nui en fonge fairs (regeopre quel le aimoit le plus 1945.b., tendrement de tous ferenfans, enver inopinément dens fa chambe avec une orbeille pleine de pains fort blancs, qu'il avoit beini luy mefine félos fa coutume, de qui elloinet marquez d'une croix. Elle cent mangre de ce pini qu'il luy preferent, de, qu'il luy mediet ia famé d'ils fonce. Ce fonge devin réel, de clie rovine. Elle Elle Ten IA.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE: L'an de J C Saint Gregoire l'alla voir le lendemain matin, & la trouva plus 3714 gaie qu'elle n'avoit esté les jours precedens. Il luy demanda à l'ordinaire comment elle avoit passe la nuit, & si elle n'avoit besoin de rien. Elle luy répondit aussi tost d'un air fort content & fort tendre: Vous m'avez donné à manger, mon fils; & vous ... me demandez comment je me porte! En mesme temps les servantes qui estoient là presentes firent signe au Saint de se contenter de cette réponse, depeur de la contrister en luy faisant connoiftre que ce n'estoit qu'un songe.

[Ce fut apparemment aprés qu'elle fut guerie de cette maladie, que Saint Gregoire alla à Cefarée trouver S. Bafile fur la fin de l'an 371,] 'aprés avoir acquis une nouvelle couronne en refiftant avec fon pere à Valens. Car il paroift que ce Prince protecteur declaré de l'Arianisme vint à Nazianze, [ avant sans doute-que d'arriver à Cefarée, 1 & pretendit obliger l'Evefque Gregoire à

Soci. L. C.11-P. s'unir avec les Ariens ["Car c'eft ce qu'il faifoit partout.] L'an- V. les Ariens tiquité ne nous fournit rien davantage pour le temps ni pour \$ 116le detail de cette persecution. Socrate dit seulement que lorsque Valens persecutoit & bannissoit tous les désenseurs de la soy Catholique, il n'y eut que S. Bafile & nostre Saint, qui pour leur pieté extraordinaire, & par une providence particuliere de Dien, furent exemtez du bannissement.

Nat, or 20.p. 35 t.d.

p.312.be,

219.6,5,

L'AN DE JESUS CHRIST 372. [ Nostre Saint peut avoir suivi Valens à Cesarée [Car il nous apprend luy mesme qu'il fut present à l'entretien que ce Prince y eut avec Saint Basile [le 6 de janvier de l'an 372, ]à la feste de V. S. Basile l'Epiphanie.

CONTRACTOR CONTRACTOR

#### ARTICLE XXXIV.

Saint Gregoire est fait malgré luy Evesque de Sasimes.

Nanor 5-p. 135. 'T L n'y avoit rien de plus union toutes manieres que S. Bafile abe,

& SaintGregoire; & neanmoins ils penferent rompre fur une occasion dont voici la source. La Cappadoce jusques alors n'avoit V. S. Basile fait qu'une province ecclesiastique & civile. Ayant esté divisée \$ 77en deux pour le civil, Cesarée demeura metropole de la premiere, & la ville de Tyanes acquit la mesme dignité dans la seconde. Anthime Everque de la derniere pretendit que la province estoit aussi-bien divisée pour l'ecclesiastique que pour le civil, & s'attribua les droits de metropolitain sur les Eglises de

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

la seconde Cappadoce. Saint Basile s'y opposa; & pour maintenir fon Eglife dans fon ancienne possession, erigea quelques nouveaux everchez, & entre autres celui de Sasimes où il voulut établir S. Gregoire pour le défendre contre Anthime qui vouloit s'en emparer. Voici la description que nostre Saint fait de ce lieu.] C'est, dit-il, une miserable petite bourgade située sur cur. 1. 17.5. une grande route de la Cappadoce, & où aboutissent trois chemins. Il n'y a ni eau ni verdure . On y est continuellement incommodé par le bruit & par la poussière que sont les chariots qui y passent . On n'y entend que clameurs, que plaintes, que gemissemens. On n'y voit qu'exactions, que questions, que punitions, qu'executions. Il n'y a pour habitans que des étrangers & de malheureux vagabonds. En un mot on ne peut pas s'imaginer un seiour plus triste ni plus indigne d'un homme libre que l'est Safimes.

Tout le monde condanna le choix que S. Basile sit de Saint P.724. Gregoire pour un lieu de cette forte; mais S. Gregoire en fut d'autant plus touché, pour ne rien dire de plus rude, qu'outre l'incommodité du lieu, rien n'estoit plus contraire qu'un evesché p.z.c. au dessein qu'il avoit, & que S. Basile avoit souvent approuvé, qui estoit de se retirer tout à fait dans la solitude & hors des affaires, dés que son pere & sa mere servient morts'Il disoit encore long- or.10,p 156.d.

aissual la temps depuis, que c'avoit esté la cause de tout le trouble & de

à copiese toutes les agitations dont sa vie avoit esté traversée . Il croyoit or,5,p,135,c, devoir d'autant plus s'eloigner de l'episcopat, que tout le monde recherchoit avec plus de passion la puissance & l'elevation de cette dignité : & il craignoit de tomber dans le defaut fi ordinaire de ceux qui veulent estre compagnors de la puissance de leurs amis, & s'elever par leur elevation. 'D'ailleurs plus ses lu- ouz.p. 144. mieres croissoient, plus il redoutoit les dignitez de l'Eglise, dans l'apprehension d'en estre indigne, '& depeur que quand mesme p.143.4h. il y seroit bien entré, la grandeur mesme de la grace ne l'enflast d'orgueil, & ne le fift tomber comme Saul.

[Cependant aprés avoir refisté long-temps, enfin il fut vaincu par l'autorité de son pere, qui se joignir à S. Basile. Il fur sacré assez probablement à Cesarée vers le milieu de l'an 372,] par or s.p. 136.1.16 V. S. Basile S. Basile, en presence des deputez de l'Eglise de Sasimes. Il fut or 6 p. 137. d. facré pour Evelque de Salimes, & neanmoins il dit qu'il n'avoit : cur,t,p.a.b. point receu ce siege non plus que celui de Nazianze, "par une declaration folennelle; [ peut-eftre parcequ'il avoit seulement

esté choise par Saint Basile, oc non pas elu solennellement par le

179-

Ccc ii

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de BC. peuple de Sasimes, & par une assemblée des Evesques de la pro- 3724 vince.

La cinquieme oraifon est apparemment celle qu'il prononce publiquement auffi-toft aprés son facre, en presence de S. Basile, ar.5.p.134,8,b, qui il adresse presque toujours sa parole, Joc de ses chers freres.

pui pouvoient eftre les Ecclesiastiques & les Fideles de Cesarée, P.1 34.2,b. devant qui il n'avoit point voulu parler jusques alors, pour s'en-P 111.2. tretenir avec Dieu dans le repos & dans le filence. On y voit avec quelle peine il avoit confenti à son ordination, qu'il appelle 2,b'c, P.135+

une tyrannie, & qu'il avoit presque entierement rompu sur ce fujet avec S. Bafile: 'mais il dit qu'il est tout à fait revenu de cette fureur, fi l'on veut luy donner ce nom, ou celui de folie, qu'il rep.1 35.d. coit avec joie ce qu'il avoit refusé avec tant d'obstination; & que c'est pour donner une marque de son entiere réunion avec Saint Bafile qu'il luy accorde le discours qu'il fait.

[La fettieme oraifon paroift eftre faite dans la mefine occasion er.7.p.144.2. que la cinquieme, l'finon qu'on peut croire qu'il la prononça en particulier devant les Evesques [ qui l'avoient ordonné , l'entre lesquels il marque son pere & S. Basile, '& devant les deputez de P 143 01195 c. l'Eglise de Sasimes. 'Il y dit, comme dans l'autre, qu'il reçoit son ordination avec joie, quoiqu'il eust eu besoin de quelque temps pour s'y resoudre : 'mais il témoigne assez que cette joie n'estoit point sans quelque tristesse. Il ne se repent point de la timidité & du chagrin qu'il avoit fait paroiltre auparavant, '& il fait en-

luy avoit faite. Il fait paroiftre les mesmes sentimens dans la fixieme oraison, 'qu'il fit en une feste de Martyrs, aussi-tost après son sacre. Baronius veut que c'ait esté le lendemain,ce qui ne paroist pas la s'adreffe au commencement à S. Gregoire de Nysse, lequel estoit arrivé un peu trop tard pour estre à la ceremonie de son sacre.

Chrétiens doivent celebrer les festes des Saints.

core quelques plaintes fort tendres de la violence que S. Bafile

Le reste est une exhortation excellente sur la maniere dont les ARTICLE XXXV.

S. Gregoire quitte Sasimes, & accepte la conduite de l'Eglise de Nazianze fout fon pere ; écrit à Hellene .

[ C AINT Gregoire estoit donc resolu de s'en aller gouverner Ile petit peuple de Safimes, nonobitant toutes les incommo-

P.14 be. diazz.

p/142.d. Blanbe.

or.6.p138, p 1 39.2. # P.138a.b. 4Bar 371, \$ 10 e Naz or.6.p. 216-138.

1 an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE : 389

ditez de ce lieu mais Anthimes émethant faita avant qu'il yeuit pu

180

180

que le croit Baronius Comme le Saint vit qu'il ne pouvoit s'y éta
180

que le croit Baronius Comme le Saint vit qu'il ne pouvoit s'y éta-

que le croit Barroius/comme le Saint vir qu'il ne pouvoir y établir que par une efepce de guerre, c. et que les parties n'elizient point encore en état d'accepter l'accommodement qu'il avoit activé de myoquere entre S Balle de Anthime, il le ferria dans Nacasapha. la folitude fur une montagne. Le Prettre Gregolre dit qu'il l'en vitays a alla dans un hofetin, do il ficulageoit en maidate par fes fervices et par les exbortations, faifant levrir fa fuite à l'exercice de la vertue/ll ne pouver une content par de la companyant de la Campater de la comme de la comme de la companyant de la Campaquelque cutte qui ne vienes pas de luy, (relle qu'elinic la vicinere d'Anthime, l'aller à l'Egifie pour la paquelle d'a c'elé ortonné, il conféreres l'honneur d'els fonditions de l'epidopat, pourvu qu'il ne troble point l'Egifie où il der.

The put long-temps jour de fon repos, & trefifter aux conjuta-Nasana-PAtions que fa pare hy fic de retent. Mass it my refuls abfolument d'aller à Salimes, & ne confenti qu'après beacoup d'inflances «leus.p», ». A gouverner faus luy l'Eglife de Nazianze tant qu'il vivrie ; « dans la croyance que cela ne l'engagorie point pour l'avent ; «san.p»,». puisqu'il n'éclito pas lié à cette Egliten i par aucune prometle pi

par aucune election canonique.

'Ce fut en cette occasion qu'il proponca son huittieme dif-ortentaties. cours, où il represente excellemment les diverses pensées dont son esprit avoit esté agité par l'amour de la solitude d'une part, & de l'autre par la crainte de manquer à la vocation du Saint Esprit, & au service qu'il devoit à l'Eglise Il y releve les grandes p.146.147. qualitez de son pere, oc la vigueur de son esprit dans la soiblesse de son corps, pour montrer qu'il n'avoit eu nul besoin de chercher l'aide & le secours d'un autre. Il dit qu'il s'étonne de ce qu'il p.147.4 h. n'a point apprehendé les mauvais jugemens qu'on pourroit faire de son action, & qu'on ne l'accusast d'avoir moins suivi les mouvemens de l'Esprir de Dieu, que ceux d'une affection chamelle & humaine, en elevant son fils à une dignité que l'on avoit accoutumé de regarder comme quelque choie de fort doux, & comme une espece de principauré. 'Il fait une profession solennelle de la di- Pagob. vinité du S. Esprit svoyant peut-estre que celle qu'il avoit faite un an auparavant, avoit efté utile à l'Eghie: J'mais il n'oublie pas de p.148.149. declarer publiquement qu'il ne s'engage à l'Eglife de Nazianze que pour fecourir son pere, & autant qu'il vivra; & qu'aprés cela il pretend eftre libre de fuivre ce que luy infpirera le S. Efprit: à cur libre. Ccc iii

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE catia) passad quoy fon pere meime avoir confenti . L'une des fonctions qu'il 372,

exerça dans l'Eglife de Nazianze, fut d'imposer les mains pour faire descendre le Saint Esprit ( ce qui marque ce semble en cet or, 19. p. 31 4.b. endroir l'ordination des Prestres. ] Il semble que quand il pres-

choit, for pere le faifeit finir en luy donnant la paix [& la bene. Files visidiction.1 my na hoye

Baf.ep.259.p. Hellene estoit cette année 372, intendant des tailles à Na-V.S.Basse 4 ep. 33. p 5 t.b. zianze, "comme nous l'apprenons de l'histoire de S. Basile, a qui f 64. avoit receu par luy une lettre de nostre Saint dés l'année prece-

Nazcar.48 p. dente; mais il ne paroift pass'il avoit alors cette qualité. 'Il estoir 110,b|111.6, Armenien de naissance. Il avoit une femme, dés enfans, est un 6 p. 110,b. e p. 106.4 frere, lequel auffi bien que luy acqueroit beaucoup de gloire par fon eloquence ; & tous deux rendoient la justice dans les villes . partie. Comme donc Hellene effoit commis à l'affiette des tailles de P.106.b. Diocesarée, [c'est à dire de Nazianze, ] S. Gregoire luy recom-

manda particulierement dix personnes, [ qui estoient peut-estre les solitaires qu'il nomme ensuite. Car oftant Cartere qui estoit autrepart, il n'y en a plus que dix. I

Hellene luy promit d'avoir soin de ces personnes, ex pria aussi le Saint de luy composer quelque piece. Il le fit, & luy envoya le lendemain le poème que nous avons encore, 'où il luy dit d'abord que depuis qu'il est chargé du doux fardeau de la Croix, ses discours n'ont plus rien de complaisant ni de flateur, qu'il ne peut s'amuser à louer tous les avantages des richesses & de la fortune, & qu'il ne sçait que donner des confeils utiles à ceux qui les veulent ecouter. 'Il l'exhorte en effet à considerer son emploi p.111,a,b. comme une offrande qu'il fait à Dieu, à fonger qu'il fera jugé Passbe, comme il jugera les autres, & à ne pas rendre plus pefant à ses freres le joug & la servitude où le peché & non la nature les avoit reduits. 'Il luy recommande particulierement les Ecclep.106 b. p.106-100.b fiaftiques, 'les folitaires, dont il luy en nomme plufieurs, '& les fp 109 edino vierges. Il dit qu'il le prie de cela au nom de Saint Bafile , dont P. 1 10.C.

il fait un bel eloge, '&c de fon pere, qu'il fait parler pour son d|111,2, peuple; P.109.C. [Nous avons déja raporté ce qu'il dit des folitaires. ] Pour les P 110,2. vierges qu'il appelle l'œil & la gloire de son troupeau, 'il dit p.109.c,d. qu'elles effoient en petit nombre , mais excellentes . Elles ont , dit il , une grandeur d'ame extraordinaire, & se sont degagées

avec un conrage masse de toutes les miseres de leur sexe. Pour conserver leur pureté, elles ne se couvrent que de sacs noirs, conchent à terre fur la cendre, font toujours appliquées à la Liva 4e JC SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 397 priere, patient les wuits dans les veilles, poutient fans cettle de tendre gemillement (vera l'Epoux cellele, JC don predique tous jours les yeux baigner de leurs Jarmes. Elles oublient da delicateffe de teur corps e clien mepotient les boans habits; elles neglingent cettre beauté qui, joit naturelle, foit artificiellé & fardée, difáprarió Re perit enun indiant. Enfin dassa un corps de femmes

elles egalent la force & le courage des hommes.

The parte toujours de l'Egifé de Nazianne dans ce poème, gonn-a-to-y-ajora h. me de fon Egifé, de fin troupeau, de fon pruple f. Antil if émable "e que ce foit depuis qu'il cut confenti à la gouverner avec éto prec. J'Il dit que comme Dieu releve ordinairement les petites para.h. chofes, il luy avoit donné la gloire d'eftre comme couronné par un grand mombre de perfonse de piecé.

ONE ONE-ONE-DIE ONE-ONE-DIE DIE DIE DIE DIE DIE DIE DIE DIE

ARTICLE XXXVL

Des discours de Saint Gregoire sur la gresse, & sur l'amour des pasevres: Solitude dans Nazianze.

L'AN DE JESUS CHRIST 373.

wijiab. menien qu'il vante tant, est tout à fait barbare, & bien indigne re sources qu'on ait aucune consideration pour luy (Nous avons remarqué (V.) saite "autrepart que c'estoir peut-estre sur le fujet du messime Eustathe (14) que le Saint avoir écrit la lettre 2 3 à Basile, mais apparenment

en l'an 372, lorsqu'ils estoient encore unis ensemble.

Comme nous ne trouvons rien autre chose pour la vie de

f 90.

noître Saine , qui appartienne particulieremene à l'anoée 373, nous la remplièreus de quelque difocura gruil paruit avoir faire depuis qu'il fut Evefque, de lorque foo pere vivoir essore . De constitue nous mentous le 13 vitante profence de do pere, "ob en period de la constitue nous mentous le 13 vitante profence de do pere," ob est de la did qui aprés avoir efté besid de puis patieurs, il effort alors chef de patieurs, c'est du der Evefque.

Il fit ce discours pour consoler son peuple que Dieu avoit or. 15. pags. b.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I.G. affligé, premierement, par une mortalité qui avoit emporté les chevaux, les bœufs, les moutons, & les autres animaux, fecondement, par une secheresse que le defaut de pluie avoit causé en divers endroits, & enfin par une gresse qui avoit ruiné les vignes, les bois, & tous les grains peu de temps avant la moiffon, & avoit

a p. 236.a.b. mis tout le pays dans une étrange desolation. b La douleur que 6 n.p.645,c. l'Everque Gregoire conceut, [jointe à sa vieillesse, ] l'empescha ous.p.216-be. de parler, outre que dans l'âge où il estoit on n'eust [presque]pas pu entendre le peu de paroles que sa foiblesse luy eust permis de prononcer. 'C'est pourquoi le peuple obligea S. Gregoire son fils de le faire au lieu de luy; s'à quoy il estoit d'autant plus engagé, cor.15.P.136.C. qu'il avoit, comme il dit, prevu ce chastiment long temps auparavant, & en avoit averti fon peuple, pour fauver fon ame auffi-

b.c. P 218,ab,

P-139 a.

bien que celles des autres. P.114-116. 'Il témoigne d'abord combien il eust fouhaité que son pere eust voulu faire luy mesme cette action , dont il estoit , dit-il , beaucoup plus capable; '& puis tournant fon discours à son peu-P.137 138. ple, il l'exhorte à reconnoistre que c'estoit un chastiment de p.232,233. leurs pechez, dont il marque quelques uns, '& à flechir la mifericorde divine par leurs prieres, dont il leur dreffe un modele, par une serieuse penitence, à laquelle il oblige les plus petits p. 111.c.d. enfans, aussi-bien que les Prestres; par le changement de leur P. 238.d.

vie, & furtout par la misericorde qu'ils exerceront envers leurs freres, laquelle Dieu acceptera d'autant plus, qu'ils donneront de leur necessaire, & non de leur abondance. 'Il finit en priant' son pere d'arrester ce sleau par ses oraisons, & de demander à Dieu non seulement la nourriture des Anges qui vient du ciel ; mais encore la corporelle.

La feizierne oraifon est le celebre discours de l'amour des

Hier,villeur, pauvres ou de la pauvreté, 'que S. Jerome a marqué en partip.301.a. d Naz.or.16.p. culier sous le titre grec "qu'il porte . d Il le composa principale- \*\*\* \$1.30ment pour les pauvres de l'hospital que S. Basile avoit fait bastir # rub.inc. P. 655.a.b. er.16.p.147-c. ["des l'an 371 ou 372.] On voit qu'il est fait dans quelque solenni- v. s. Baille té, [mais on n'y trouve pas d'autre caractere qui en puisse mar- 1 st.

quer le temps. Comme S. Gregoire avoit fait le devoir de medecin envers

fon peuple dans la 1 5.º oraifon, il fait celui de pere dans la 17º.] 17.p. 170.d. 'On voit qu'il y avoit eu quelque apparence de fedition dans la ville contre les officiers; [ ce qui faifoit craindre que ceux-ci ne s'en vengeassent severement. J'Dans cet état sascheux où estoit p. 261,b, la ville, le faint pasteur de ce petit troupeau qui se croyoit obligé P.171-R

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 203 par sa charge de prendre part aussi-bien aux afflictions qu'à la joie de ceux que la loy de J. C. fournettoit à sa puissance & à son b.

tribunal [ce qui marque affez qu'il estoit Evesque;] sit le discours

dont nous parlons.

'Il y exhorte ceux de la ville de recourir à Dieu, dans lequel P.266-268. ils trouveront aifément leur confolation; '& de confiderer qu'il Pa68.269. méle ordinairement la prosperité & l'adversité, les faisant succeder l'une à l'autre, tant pour s'affujettir nos esprits dans la vuë des fecrets impenetrables de fa conduite, que pour nous porter par l'inconftance des chofes remporelles à l'amour des eternelles . 'Il les exhorte encore à eftre fideles à Dieu, auffi-bien dans l'afflic- P469 c.d. tion que dans la joie; '& enfin à ofter l'occasion du mal qui les ac. dizzo. cabloit alors, en rendant une humble obeiffance aux magistrats que Dieu avoit établis sur eux.

'Il s'adresse ensuite à ces magistrats, \* & particulierement "à Part ». l'officier b qui avoit l'épée, [ ce qui fait juger que c'eftoit le Gou. 4 p.37,6. verneur de la province, & non pas ) Julien commis à l'assiette des media de la province, & non pas ) Julien commis à l'assiette des media de la province, & non pas ) Julien commis à l'assiette des media de la province, & non pas ) Julien commis à l'assiette des media de la province, & non pas ) Julien commis à l'assiette des media de la province de la provi eailles, comme l'a cru Nicetas. Cet officier faifoit profession de ocur partie. Ia foy Catholique, '& d'aimer à entendre prescher le Saint, e qui p.273 b. l'appelle une ouaille de sa bergerie; [ d'où il semble qu'on peut e pays.b.c. tirer qu'il estoit de Nazianze mesme: J'S. Gregoire le presse ex- p.271-174. tremement par des raifons tres faintes, de se conduire en cette rencontre avec beaucoup de moderation, 'fans craindre ni le p.272,c. temps, ni les principaux Officiers, [qui pour complaire à Valens naturellement cruel & ennemi des Catholiques, eussent peut-estre voulu qu'on eust puni rigoureusement ceux de Nazianze J'Il l'en p.27 36... conjure par la vieillesse venerable du saint Evesque 4 son pere, « a.p 686a. [ qui par consequent vivoit encore, ]'oc par les vœux de tout le or.17.P 27 1.d. Clergé, dont il semble que le logement fust auprés de la maison

'Nous avons une lettre que S. Gregoire écrit à Olympe gou- ep.40.P.800. verneur de la seconde Cappadoce, pour le conjurer de ne pas sto. ruiner la ville de Diocefarce, [ ou Nazianze ] pour la faute de quelques particuliers. 'Mais il paroist qu'il ne l'écrivit qu'aprés paracson retour de Constantinople; & ainsi ce n'est point sur l'affaire dont il parle dans la 17.º oraifon . [ Cette affaire apparemment n'estoit pas fort criminelle de la part du peuple, ] puisque le Saint oragen passe ne fait que le confoler fans y meler presque aucune reprimende, au lieu qu'il conjure tres vivement le Gouverneur de n'user point de rigueur.

Le discours 22, que le Saint prononça en l'honneur des Maca-Hift. Eccl. Tom. IX.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I.C., bées le jour de leur feste, ne nous sournit aucune marque ni du 373lieu, ni du temps où il a esté fait; & les commentateurs n'en mar-

Hier.v.ill.e.17. quent rien. 'S. Jerome en parle . p. 101-4,

\$\$\$**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$** 

ARTICLE XXXVIL

Eulale eft fait Evefque de Doarer, &S. Amphiloque Evefque d'Icone. E 30º discours de S. Gregoire semble avoir esté sait peu de temps aprés les brouilleries arrivées fur le fujet de Sasimes. Naz.n.p.913-2 Car c'est ainsi qu'Elie de Crete explique ce qu'y dit le Saint:] or. 30 P-495-b.e 'qu'il n'estoit pas venu pour faire tort au grand pasteur assis sur le

throne de l'illustre ville des Cefarée, ] qu'il favoit le respect qu'il luy devoit; qu'il le reconnoissoit comme son ches, qu'il luy donnoit volontiers le titre de Saint, quelque injuste traitement qu'il en eust receu. Il semble marquer en esset qu'il n'estoit Evesque que depuis peu, l'orsqu'il appelle sa harangue "un discours de xim

P 494.C. nouvelle erection (comme voulant dire qu'il avoit depuis peu le MATIGETE, droit de parler en Evesque, comme il saisoit. ]

Il fit ce discours à Doares à bourg de la seconde Cappadoce, b|n p.912.2. \*Baleppoppia b fur le fujet d'Eulale chomme recommandable pour la lvie & Geo, Ge p. pour ses mœurs, 4 & fort intelligent dans les affaires du monde. Nat or. 30 P. Les Catholiques l'avoient établi Evefque de ce lieu, aprés en 294.b|n.p.912. avoit chassé un heretique disciple d'un autre, [ qui pouvoit estre Euzoius J'Ce faux Evesque de Doares peut bien estre celui "que v.les Aritm. dor. 30.p 495.d. P.496-b les Ariens rétablirent en l'an 376, comme nous l'apprenons de 1130.

[P409cd.] les Ariens rétablirent en l'an 376, comme nous l'apprenois de Bates 10.195. Saint Bafile, qui l'appelle un muleirer, & en fait une étrange P51c dioésé. Nator 30p. Un voir que l'Eglife de Doares avoir fouffert avant Nator 30p. l'election d'Eulale une tres grande persecution, que Dieu avoit enfin appailée; de quoy le Saint exhorte ce peuple à luy rendre

494-495graces. 'Il est difficile de juger pourquoi il proteste qu'il ne veut point d 495.b.c.

faire de tort à S.Basile dans cette election; [ si ce n'est peut-estre qu'elle se fut faite si viste, depeur que les heretiques ne l'empeschassent, qu'on n'eu pas eu le loisir de la faire confirmer par ce Saint, qui pretendoit encore estre le metropolitain de la seconde

494.44 96.b. Cappadoce Il paroist que les autres Prelats qui estoient presens, devoient parler aussi-bien que S.Gregoire. L'AN DE JESUS CHRIST 374.

("Vers le primtemps de l'an 374, l'Eglise perdit un faint Eves. Nore 20. que en la personne de Gregoire pere de nostre Saint, & en acquit

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

L'an de J.C. un autre qui ne luy rendit pas de moindres services, savoir Saint 374+ Amphiloque qui fut fait metropolitain d'Icone. Nostre Saint a eu quelque part à ce dernier evenement, & nous le mettrons melme

d'abord, parcequ'il eut moins de fuites à fon égard.

f 1,2,

"Saint Amphiloque vivoit alors folitaire dans la Cappadoce, & S. Gregoire estoit extremement uni tant à luy qu'à son pere, qui portoit auffi le nom d'Amphiloque.] Lors donc que l'on commen-entérant, d. ça à parler de porter Saint Amphiloque fur la chaire d'Icone,& qu'on pouvoit encore l'empescher, S. Gregoire qui voyoit la peine que le pere de ce Saint auroit d'estre separé de luy, aussi bien que tous fes parens & fes amis, s'en alla exprés trouver ce vieillard, pour deliberer avec luy de ce qu'il y avoit à faire en cette rencontre; mais le pere ne luy dit pas un moc du dessein que l'on avoit fur fon fils. Il ne put pas luy rendre le mesme devoir dans la con- p.\$75.4|\$74.4clusion de cetre affaire, parcequ'elle arriva vers le temps mesme de la mort de son propre pere, où une affliction de cette nature ne luy permettoit point d'aller trouver le pere de Saint Amphiloque pour rompre un deffein qu'il croyoit déja executé; la pieté ni la bienseance ne souffrant pas qu'il interrompist pour cela les derniers devoirs qu'il estoit obligé de rendre à une personne si proche, ce qui euft este faire paroistre une pretendue constance fort à contretemps & dont un homme n'est guere capable.

'Amphiloque le pere, qui effoit tout à fait fasché de se voir P.874.b. privé de la confolation & de l'affiftance qu'il recevoit de fon fils, ne laissa pas de se plaindre que S. Gregoire n'avoit pas eu affez de p. 2744. foin de luy conferver ion fils, & mefine qu'il l'avoit trahifen contribuant à fon election JS Gregoire luy écrivit fur cela avec affez p. \$74.875. de chaleur, comme indigné d'une plainte si deraisonnable, & de ce qu'on ajoutoit une nouvelle douleur à celle que luy caufoit la mort de son pere. 'Il se désend dans cette lettre d'avoir eu part à p.\$74.64. l'ordination de S Amphiloque, & témoigne mesme du regret de ce qu'elle le privoit d'une personne si intime [lest pourtant difficile de croire qu'il n'ait pas encore eu plus de joie que de douleur en cette rencontre, voyant elever fur une des plus confiderables Eglifes de l'Afie, une personne si digne de remplir une place de cette importance, en un temps où l'on avoit tant de besoin de Prelats éclairez & genereus. J'Ainfi dil dit qu'il estoit allé trouver son 4 pere pour voir ce qu'il y avoit à faire fur le bruit de son election, sc'estoit moins sans doute pour chercher les moyens de l'empescher, que pour la faire agréer à ce vieillard, qui preferoit sa satisfaction à l'honneur & à l'avantage de l'Eglife.

Dad ij

## 

### ARTICLE XXXVIII.

Mort du pere & de la mere de Saint Gregoire.

[TL faut revenir à Nazianze pour y voir les parricularitez & les fuites de la mort de Gregoire fon Evefque. Ce Saint avoit Naz, or 19, p. 313,8, passé de beaucoup les bornes que David donne à la vie des hommes, ayant vécu prés de cent ans, dont il y en avoit 45 qu'il estoit Evefque. La vigueur de son esprit avoit toujours conservé la forp.3 e 6.4. P-312 d. ce mesme de son corps & de ses sens, & l'elevoit au dessus des infirmitez de la nature. Mais enfin son corps ne put resilter à une p.313.2. maladie jointe à la vieillesse. Son mal fut long & fascheux. 'Ce-

pendant quelques douleurs qu'il ressentist fort souvent chaque jour, & quelquefois à chaque heure, il ne laiffoit pas d'offrir encore le facrifice; & par une merveille tres particuliere, cette divine Eucaristic luy servoit seule de remede & avoit la force de bannir & de chaffer tous fes maux [pour quelque temps.]

'Il mourut enfin en priant, & en la posture d'un homme qui prie, aprés avoir donné toutes fortes de preuves d'une vertu tres pure, & tres parfaite, & avoir meline confacré tous les biens aux teft.p.916.d. en19.p.313.b pauvres.'Auffi il fut dans une telle veneration, que tout le monde le le representoit & en parloit avec un respect extraordinaire Et plufieurs personnes ne pensoient point à luy sans porter la main à

la bouche, comme pour baifer la fienne. [Ainfi ce n'est pas fans raison que Il Eglise greque l'honore comme un Saint. Elle en fait la memoire le premier jour de janvier J'quoiqu'il foit mort com. V. Is note me nous croyons, vers le mois de mars ou d'avril. Nous ne voyons 104 pas qu'il foit dans Ferrarius ni dans les autres martyrologes latins. 1

K12,01.19 P. Il fur enterré dans le tombeau qu'il avoit fair faire pour luv & TIAC. pour fon fils .

[Il laiffa fa femme, fon fils & tout fon peuple dans l'affliction F. 31 5.31 6. qu'on se peut imaginer. J'Celle de la bienheureuse Nonne paroists P.237.bc dans le foin que son fils prend de la consoler. S. Gregoire avoue de luy mesme qu'il estoit plus qu'à demi mort avec son pere. Il avoit toujours supporté avec peine les travaux de cet exil, "mais

il le trouvoit alors beaucoup plus rade; ayant perdu ce fage guide & cette lumiere de fa vie. & il ne fouhaitoit que d'eftre bien toft p. 314,c. enfermé dans le tombeau avec luy, pour entrer avec luy dans les tabernacles eternels.}

Le peuple de son costé estoit accablé de tristesse, ne trouvant p.117 b.c.

yan de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 397

plus celui qui le nourriffoit des eaux d'une doctrine falutaire, a
apprehendant d'eltre dechire & diffipé[par la fureur des heretiunes, 1/8, ne croyant pas trouver jamais un pafleur qui appre

appreciation a territorie configuration politicar qui approchaft de celui qui l'avoit gouverné fit longecemps. Il fe confolicient feulement dans la croyance qui la avoient qu'il ne les avoit pas abandonnez; mais qu'elfant toujours prefent devant Dieu avec les Anges; 'illes conduités encone, de la sólutenis davan-

rage par se prieres qu'il ne failoit auparavant par ses paroles.
Dieu les confola aussi beaucoup par la presence du grand Saint passa.
Bassile, lequel suivant en routes ses demarches les regles & la conduite de Dieu, les vint visiter, sant pour les consoler, que pour rendre ce devoir à la memoire du destiur, & prendre par à la

douleur de fon cher Gregoire.

Con la media reservación en ofire Saine prosonça Fornison file - palatate, perho de dos repres coll librit ereci de la viet de des treurus, año, divid, que S. Ballice en ellant informés, puri en faire un tableau diped el 10%, que discrivit legalement à conofier de la infurir des saudireurs, tromme il l'en conjunt au commencement de la fin de audireurs, tromme il l'en conjunt au commencement de la fin de alguet a l'en de discons au trombes cica la ce faire vietilland, payacemme a celui qui l'un yavan impoé les mainspéliois (no pere par la gazce. Il fix ce discons au trombes ad és no pere. Il el fair de la payajuger que ce fus dans la felemini mefine de les luneralles, ou fort peu après, (do à tres qu'il l'appelle une caraison fairebre, de mefine la un adeu. L'es Grees le marquent dans leurs Ménés, en partaux Mensassion de S. Greesire les des services de la service le se de S. Greesire les des services de la service les services de la service de services de la commencia de la commencia la commencia de la commencia services de la commencia services de la commencia particular de la commencia services de la contra services de la commencia services services de la commencia services serv

"La bienheureule Nome qui y efloit prefente, [ne furvéqui Nanosaraps)\*pas apparennente fon mari de beaucoup de temps/puinfuelle "an'efloit pas moins âgés que luy/& que S Gragoire joint enferir-ea-a-pain efloit pas moins âgés que luy/& que S Gragoire joint enferir-ea-a-pan'avoir pas paffé le cinq d'aouth de cente anocé, ja oquel l'Egifie Bar-,s-age,
gregte & Latiné Boove d'a memonir-effe en train moinsqu'elle bas en appa h'avoir pas paffé le cinq d'aouth de cente anocé, ja oquel l'Egifie Bar-,s-age,
gregte & Latiné ground de l'actiné d'aouth de la control de l'actiné de l'actiné de la commande de l'actiné de la commande de l'actiné de l'

ARTICLE XXXIX. Saint Gregoire continué à gouverner l'Eglije de Nazianze fans en estre stiulaire.

In OU s avons vu avec quelle peine Saine Gregorie selonie récluia à prendre fous fon per la conduire de l'Égifié de Nazianze, & qu'il nes écloie requigés à demeurer qu'unuar que se ablesse de comme la folite de afficie de qu'il retre tout & de le retirer son de la feine de qu'il retre tout & de le retirer son de la feine de qu'il retre tout de la retirer dans la folitude auffitoil qu'il feroit mort-Mais l'improrunier de sur le returne de la réplace perfonnes de peire des anis l'emporta encore une fois du fi à refolution. Car ils ne cefferent point de le prefier, de le conjuner, de lu y représenter les clifrois pue folitione les conomis

conjurer, de luy réprelenter les efforts que faifont les conenits de la foy) pour s'emparer de fou Egile. Enfois hi finers fi bien qu'il coolentir à gouverner encore quel-que temps le psulpe de la coolent à gouverner encore quel-que temps le psulpe de cara-spape profitante. Au s'aixanez, non comme rittaiger, ire que beaucoup d'autres l'aifoient en ce temps là Ce ce fut roujous de me profitant aux Eveques que c'écloir feulement en attendant qu'ils cullent donné un palleur à ce troupeau, comme il les fup-pioi de rout fon œur de vouloir faire.

Menanagono (On voir par là combient la arifen,) de fottenir qu'il na junual d'app palsa et léchali D'esfeute de Nazianze par une proclamatin a lugirine et ante au d'action de la comma de tout le monde, à que de dispep par de requien quittent Nazianze il ait abandonné le pupile avec le dispep par des le qu'en quittent Nazianze il ait abandonné le pupile avec le qu'en quittent Nazianze il ait abandonné le pupile avec le que de l'entre le grant de l'entre de l'

Canons que l'Eglife avoit faits contre les changemens de fiege, ne le regardoient aucunement.

Méori 5 97 s. (Cepndant ce fiu le pretexte qu'on prit pour luy faire quitter59 s. (Ces 15.4). Le fiege de Conflantinople. S. Ambrois merime & les autres Evel.

Cel Thans, a mon of the live of the conflantinople. S. Ambrois merime & les autres Evel.

Ga' Taipre, ques d'Italie y billièrent furprendie, j'infqu' écrire à Theotole 19-5.

Gregoire ne pouvrés éartibles l'épriforpat de Conflaris
Ba-19-1, 6-19- in Gregoire ne pouvrés éartibles l'épriforpat de Conflaris
nople que contre la tradition des Peres. Il faut moins s'éconer

ce qu'ils écrivoires, et les autres infloriens polterieurs, ont des
18-18-19- in futifiée s'aint Méléce qui avoir établi le Saint fur le firegé de 

Candaminode, et le l'ait fair qu'en difaire oul l'avoir fuit le cale

Candaminode ; ne l'ait fair qu'en difaire oul l'avoir fuit le cale

l'esprit & l'intention des Canons, qui n'ont désendu les changemens de sieges que pour couper la racine à l'ambition: [Mais il L'an de J.C. 374SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

est tout à fait étrange que S. Jerome qui estoit disciple de S. Gregoire, & Rufin qui vivoit de son temps mesme, & parle toujours de luy fort avantageusement, soient tombez dans la mesme faute, & aient pû écrire , J'un qu'il avoit ethé Evelque de Nazianze , Hier.v.ill.c.117. & avoit ordonné un autre en sa place de son vivant; & l'autre , P. 101.a.b. qu'il avoit succedé à son pere dans l'episcopat de Nazianze.

[Ce qui semble les avoir trompez, c'est non seulement qu'il PE,717. avoit gouverné l'Eglise de Nazianze, mais encore que pour le distinguer des autres Gregoires, on luy donnoit, comme on fait encore aujour d'hui, le surnom de Nazianze qui luy convenoit, parceque c'estoit le lieu de sa naissance, & où il avoit presque toujours vécu.]

Il est vray que depuis qu'il eut quitté Constantinople, il semble avoir esté quelque temps dans le dessein de se consacrer absolument à la conduite de l'Eglise de Nazianze, comme nous le verrons en son lieu, & ainsi il pouvoit passer alors comme titulaire de cette Eglise : Mais ses infirmitez l'obligerent bientost d'y renoncer; & les auteurs qui le qualifient Everque de Nazianze, paroiffent avoir eu peu d'égard à ce qui se passa depuis le Concile de Constantinople. Que si cela peut servir à excuser en quelque sorte S. Jerome & les autres qui l'ont regardé comme Everque de Nazianze sans distinguer les temps, on ne peut pas excuser de la mesme maniere ceux qui ont pretendu qu'il avoit passé de cette chaire à celle de Constantinople.

## **张兴兴兴兴兴兴兴兴兴兴兴兴兴兴兴兴兴兴**

ARTICLE XL

De Bosphore Evesque de Colonie Saint Gregoire é crit à Saint Eulehe de Samofates, & à Eutrope.

'Un de ceux qui eurent le plus de part à faire demeurer Saint Gregoire de Nazianze aprés la mort de son pere, sut apparemment l'Evesque Bospore ou Bosphore. J'Car le Saint se Nat ep, 15 p. plaint qu'il l'avoit supplanté par deux fois, [dont on peut dire que 778 s. celle-ci fut au moins la premiere JS. Gregoire femble dire qu'ils ep 141. p 866 4] avoient vécu quelque temps enfemble. El paroift qu'il avoit d'a par para la sair en de par para la pareire de la rende p bord esté separé de S. Basile, aussi-bien que divers autres Prelats 160.c. de la Cappadoce;mais il se joignit ensin à luy vers l'an 372, & nous clep.86 p.158. avons encore une lettre que ce Saint luy écrivit sur quelques faux 1594 bruits que ce bon Evesque, comme il l'appelle, luy avoit mandé qu'on faifoit courir contre luy.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE: [Comme Bosphore par ses prieres & ses importunitez tiroit

nostre Saint de la solitude qu'il aimoit avec passion, J'il ne faut Naz.ep.14.p. pas s'étonner s'il se plaint quelquefois de luy, & en des termes epitel p. 166.d. affez aigres. Il paroift mefme que cet Evelque n'avoit pas agi avec luy comme il devoit dans quelques rencontres.

400

'Du reste neanmoins il en parle avec beaucoup de respect, ep.225.p.p12. 913 \*ep.227.p.913 "comme d'un Evefque"non feulement venerable par fa vieilleffe Nore 21. # ep.227. p 913 do14. dep.164. Ocpar fon antiquité, mais tres recommandable par la fainteté de p.375.d. fa vie, qui avoit donné des preuves de la pureté de fa foy, qui ep. 227, p. 913. d'ep. 264, p. 875 avoit ramené de l'erreur quantité de personnes, & qui estoit le maistre de tous ceux de son temps, & de Saint Gregoire mesme # ep.17, p.94. \*lequel avoit fouvent ecouté & presché la doctrine de cet Eves-

4 ep. 64 p. 875. que. Ecrivant en fa faveur dans une affaire qu'on luy fuscita aprés d. epazz parad le Concile de Constantinople où il avoit assisté, 'il dit qu'il est confus de voir qu'un Prelat tel que celui là avoit befoin de fa recommandation; qu'ayant encore la voix & la parole, il ne peut manquer de l'employer pour cet Evesque dont il honoroit si fort ep 225, p. 913.4 la foy, &c qu'il connoiffoit mieux que perfonne; & il dit que c'est

ep.227-P.9242 un crime & une chose insupportable de le soupconner de quelque erreur. · [Il nous le represente mesme comme un Saint extraordinaire,] car 52 p. 124.b. l'orsque parlant des Evesques qui s'efforçoient de reconcilier

Vitalien avec ses ensans qu'il maltraitoit, & qui employoient pour cela non feulement les exhortations douces & civiles; mais les reprimendes fortes & severes, il nomme entre autres les genereux Bosphore & Amphiloque, qui surmontoient & guerissoient les maladies les plus violentes par leurs prieres, par l'invocation

de la fainte Trinité, & par leurs facrifices. Pallade en parlant des Evefques de la seconde Cappadoce, Pall dial.c.20. qui avoient temoigné une compassion vraiment charitable aux p.201.202. Prelats que l'on bannissoit vers l'an 406, dit qu'on louoit & qu'on admiroit entre les autres, Bosphore de Colonie qui estoit Evesque

Conc.B.t.r.p. depuis 48 ans Il est aussi nommé Evesque de Colonie dans les sieos.i.a. 6 Nat. ep 14.p. gnatures du Concile de Constantinople, e & dans les titres des let-227 lep. 141.p. tres que S. Gregoire luy écrit. [Mais il faut diftinguer cette Colonie "dans la seconde, ] & ensuite dans la troisieme Cappadoce , V. s. Bas le g Balep, 312-p [d'une autre villede meime nom] qui estoit dans l'Armenie, & note 64. dont Euphrone estoit Evesque en l'an 375.

Le gouvernement de l'Églife de Nazianze estoit d'autant Naz ep.222.p. 900.d plus penible à Saint Gregoire que la maladie luy avoit confumé ep. 18. p. 193 a. toutes ses forces. Car il en eut une [cette année] qui le reduisit à l'extremité :

L'an de JC.

L'ao de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

\*\*CATANI GREGOIRE DE NAZIANZE. 401

CENTRALES A GREGOIRE DE NAZIANZE.

GOSTO L'ANTIGORIO DE L'AN

foltenir de fi rudes perfecutions, & s'acquerir un fi grand "merite auprés de Dieu, par la patience dans les tribulations; ce qui

marque affez qu'il effoit exilé.

374.

Il esperoit donc trouver dans l'entretien d'une personne si le partaite, le remede de tous les maux dont il cropoit son ame atfligée-Maisayant manqué cette occasson, en punition, dit-il, so de sepeche, ¿li-écrivit une lettre à ce Saint pour se recommander à les prieres, qu'il esperoit luy effre une source de benedictions'aussi seconde de xu stip puissante qu'eut pu et de l'autrection d.

V.S.Eufete d'un Martyr. Nous avons encore deux lettres à S. Eufebe exilé, s. 10 p. 10 de Sanolie tut f. entre le carrier se de la montant de la carrier de sanolie de

& à S Bássile .

"Eutrope homme fort civil & fort savant, \que M' Valois croit \quad \quad

Viviers fonging the first factor for fir accufe d'avoir et part à la Nasquis p.

Viviers fonging time de Thodorof ("qui eclata exterante": 1 mais list 1852. 

abfous par la conflance d'un philosophe qu'on produisoit contre par luy de qui or voulurrien avouer à la quettion, ôtin en laifia pas de la vivier fa charge, (foi pour ce fouppon, foit que fon temporité 18-2.

thy other hadrings for point of prophytol, but the temps the Nat epitolist expire, for bour quelque autre fujet. J'Ainfi il dement particu.

Nat epitolist lier; & eflant venu dans ce temps là dans la province où effoit le pafe, effe, effe,

beaucoup de le voir. Le Saint luy récrivit pour le remercier, & 99-13-14-14.

l'affurer que de fa part il fouhaitoit beaucoup de l'aller trouver, mais qu'il ne le pouvoit, parcequ'il eftoit retenu par une maladie.

Eutrope fut depuiselevé à de nouvelles dignitez, & on croit que 69-14-16-15.

Hift. Eccl. Tom. IX.

Eee

L'an de I.C. EXPERIENCE IN CACHEROCATE DE LA CACHERO DE C

#### ARTICLE

Discours & lettres de Saint Gregoire à Julien pour la decharge des Ecclefiaftiques & des pawvres .

E fut apparemment en 374 & 375, comme nous le verrons a par la fuite, que Julien fut commis pour affeoir les tailles à Nas.car. 49.p. Nazianze.) C'estoit un homme riche & bien fait , a né de persona slep. 161.p. nes illustres par leur pieté; b & sa mere estoit la nourriciere des 877.clor.s.p. pauvres Anfii il fut elevédans la crainte de Dieu dés fon enfan-158.d. ce d'Il se rendit fort habile dans les lettres & dans la jurisprudencenst. p. 17.2. ce. [Il fut établi pour rendre la justice, [peut-estre à Nazianze, ] dep.106.p.376. & depuis commis pour y affeoir les tailles .

Comme il estoit depuis long-temps ami de Gregoire, à avec lequel il avoit fait ses études, ce Saint le pria d'exemter de la gono,p.153.cl taille quelques uns de ses Ecclesiastiques qui demeuroient avec 6 or 5 p. 15 c. luy, & qui le servoient : ce qui estoit d'autant plus juste, que dans 3 partirir ep 166, p.376. d'autres villes on exemtoit generalement tout le Clergé. Il luy l'ademanda auffi quelque grace pour les pauvres; & Julien luv ac-/ p. 124.

est. 40. P. 111, d| corda tout cela. Nous avons encore un poeme que S. Gregoire luy adressa, pour le prier d'exemter les pauvres sepreux,1 & son bien propre, parcequ'il l'avoit donné tout entier aux pauvres; pour suivre la Croix de J.C, & il luy promet que contribuant tous deux à leur foulagement, l'un par les terres qu'il leur donnoit, l'autre par sa fignature qui les exemtoit des tailles, ils auroient auffi tous deux part à la recompense due à ceux qui nourrissent les pauvres.

L'AN DE JESUS CHRIST 375. 'Ce fut fur ce fujet qu'il fit sa neuvieme oraison, l'ayant accorr,9.p.150.c.d.

dée à la promesse que luy sit Julien de faire ce qu'il jugeroit luy estre utile pour son falut, & de soulager dans la distribution des or 9- p. 43-153. tailles le Clergé & le peuple de Nazianze. Il commence par une exhortation qu'il fait à tout le monde, de meprifer les grandeurs & les plaifirs de la terre, de n'aspirer qu'aux choses du ciel & de servir Dieu chacun dans la maniere qui estoit propre à fa vocation & à fon état. Il s'adresse ensuite à Julien, qu'il avertit de se conduire dans sa charge comme un disciple de celui qui

estoit né, & avoit voulu estre mis pour nous sur les rolles de la taille; 'de considerer que le mesme J.C. estoit present à tout ce p. 156,d. qu'il faisoit ;'de l'imiter en exerçant sa charge avec douceur , &

ecar-49.P.112-8.

f pared. 877. 4 p.176d. 111.0.

p.157.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I.C. 375.

en n'augmentant pas le poids d'une chose déja si onereuse d'elle mesme; de songer que la différence qui se trouvoit entre luy & ceux qu'il metroit à la taille, n'estoit pas un effet de la nature, mais du peché de le fouvenir qu'il avoit luy mesme besoin de mi- p. 158.2 b. fericorde, & que Dieu avoit un autre rolle que le fien, où ni les b.c. richesses ni la puissance, mais les bonnes actions seules pouvoient faire écrire son nom 'Il luy presente à la fin les pauvres, les Ec. P.159.4 b. clesiastiques,& les Religieux,qu'il appelle philosophes, les priant de les epargner, ou de les exemter entierement. Il fit ce discours p. 156 hd. un peu aprés Noel, 'en une feste de Marryrs. Il estoit sans doute passad, alors Everque, puirqu'il appelle le Clergé de Nazianze fon Cler- apisodiep. 166 gé; [ ce qui ne peut convenir à un Pretire : & l'on peut ajouter p476. mesme que son pere estoit déja mort, tant par cette expression fi abfolue, que parcequ'il ne parle jamais de luy, ni dans cette oraifon , ni dans les lettres qu'il écrit fur ce sujet J'Car s'il dit que or p. 1 10.4. ce Clergé est à luy, parceque c'est celui de son pere ; [ il semble qu'il ne le dit que pour se maintenir dans la possession de n'estre point Everque titulaire de Nazianze, & avoir toujours la liberté de s'en retirer, comme il fit.]

Julien luy avoit promis, comme nous avons dit, ce qu'il luy ep. 166. p. 876.c. avoir demandé pour les Ecclesiastiques & pour les pauvres : Mais il estoit survenu en ce temps là quelque differend entre Julien & Nicobule Juli a voit epoufé Alypienne niece du Saint:] ce qui fit craindre au Saint que Julien ne changeast de volonté. C'est pourquoi il luy écrivit pour luy declarer qu'il ne prenoit aucune part dans ce differend, finon qu'il estoit fasché de tout ce qui s'y effoit passé; qu'ainsi il le supplioit de ne rien changer dece qu'il luy avoit promis, '& de l'excuser s'il ne l'alloit pas P.\$27.4. trouver, d'autant que sa maladie l'obligeoit d'aller elierchet quelque foulagement à Tyanes, tandis que la faison le permettoit encore, [ les grandes chaleurs n'estant peut estre pas encore venties; ] 'mais qu'il luy laissoit Dieu mesme au lieu de luy pour a. veiller aux interests des pauvres.

Il obtint apparemment ce qu'il demandoit, puisque nous ep. 167. p. \$77.b. avons un billet où il remercie Julien de sa promesse, laquelle il s'affure que sa bonté luy fera executer, comme elle la luy a fait donner.oc s'engage à reconnoiftre cette faveur par les facrifices.

Nous apprenons dans une autre lettre, que Julien l'avoit prié ep. 68. p. 677-b. de le venir aider à dreffer le rolle des tailles : 'mais ne le pouvant " pour lors, parcequ'il effoit malade, il le prie cependant de confulter extremement la conscience dans une affaire si importan-

L'an de LC

dest. 15. par te; 'de confiderer que chaque Chrétien ayant un moyen particulier de plaire à Dieu, c'estoit là celui qui luy estoit propre pour ep.168 p.877 d. s'acquerir un threfor [ dans le ciel, ] qu'il devoit melme corriger ce qui pouvoit avoir esté mal reglé par d'autres; maisque surtout il devoit chercher des officiers qui euflent & l'intelligence & la probité necessaire pour seconder ses bons desseins.

#### ARTICLE XLII.

#### Saint Gregoire quitte Nazianze.

S AINT Gregoire n'avoit confenti, comme nous avons vu, à gouverner l'Eglife de Nazianze aprés la mort de son pere, qu'en attendant que les Catholiques eussent eu le loifir d'y Nuxur. 199. établir un Evesque ]'Hen avoit continuellement sollicité les Prelats, mais inutilement. Les uns dit-il ne se soucitoient peut-estre guere de luy ni de ses prieres, & les autres estoient bien aises par l'assection qu'ils luy portoient, de le voir demeurer à Nazianze. ep.115 p.913.3 'Cepen.'ant ses incommoditez le rendoient, [ à ce qu'il croyoit . ] en 131 p 909 d. incapable de faire ses fonctions: \* & comme la mort de son pere # car.1 p.g.b. & de sa mere le laissoit libre de la sujettion qu'il estoit obligé de leur rendre, 'il executa la refolution qu'il avoit formée depuis fa eparapoco, di long temps, quitta Nazianze, & se retira à Seleucie: Il crut que

ep 225 P 912.c. cette retraite luy estoit permise, puisqu'aucune loy ne l'attachoit a Nazianze, & que ses infirmitez la luy rendoient necessaire, & ear. 1.p.g.c. il esperoit qu'elle obligeroit les Prelats à mettre un Evesque en ia place. Il eust ce semble dû esperer d'en sortir d'une maniere plus

glorieuse; & il meritoit bien que Valens l'envoyast en exil avec Thom, Lacar. les défenseurs de la veritable foy, Jpuisqu'il tenoit parmi eux un rang tres illustre. b Mais Dieu par une providence particuliere ne permettoit pas à la tempeste de la persecution d'étendre ses flots jusque fur luy & sur Saint Basilesce que l'histoire n'attribue qu'à la pieté extraordinaire de ces deux grands Saines [Ainfi ne pouvant quitter Nazianze avec le titre de Confesseur de la for. il la quieta comme docteur de l'humilité, & de l'amour que nous devons avoir pour la retraite quand la necessité de la charité ne nous en arrache pas

Il paroift affez qu'il avoit caché fon deffein à tout le monde. I Bufean, p. t. 3. 'puifque Saint Bafile dit qu'il se retira inopinément sans qu'on en P.24 C. sceust le fujet. Ce Saint en apprit la nouvelle au retour d'un

p.701.b. P 316,b.c.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. voyage qu'il avoit fait dans le Pont[ vers le milieu de cette année V. S. Basie 275, 1'& "il forma le dessein sur cela d'aller à Nazianze, s'ans c.

doute pour consoler le peuple, & regler les affaires de l'Église. Nous ne favons point s'il y alla en effet, (car il tomba malade aussi-tost aprés,) ni quel ordre luy ou l'Evesque de Tyanes y établit: mais il paroist que cette Eglise demeura sans Evesque jusques au retour de Saint Gregoire (en l'an 381,) aprés le Concile de Constantinople.

On voit par nostre fuite, qu'il ne gouverna l'Eglise de Nazianze avant & aprés la mort de son pere, qu'environ trois ans, ] 'comme il dit en effet qu'il l'avoit conduite affez peu de Nas, car, 1.p.o. temps.

[ Il ne faut pas s'étonner qu'une action auffi extraordinaire sous la que celle là, ait esté interpretée fort diversement selon les differentes inclinations des personnes. ] Les uns dirent que c'estoit ep. 215. p 912. c. pour fuir le travail & vivre dans l'oisiveté : les autres l'accuse- de l'accuse de l'accus rent de meprifer l'Eglise de Nazianze a comme trop petite pour sep. 212. p. 9 luy, & de violer les loix de Dieu[qui l'y avoit attaché] b Pour dest.6.p.7.5.bie luy il proteste devant tout le monde que ces jugemens sont tout en 111 de 00.4. à fait faux. Car pour la parelle dont on l'accusoit, il dit qu'il n'est esp. 225. P. 912. pas si malheureux ni si peu instruit des regles divines, qu'il voulust preferer un peu de repos aux recompenses preparées à ceux qui travaillent selon l'ordre de Dieu, & qui font profiter le talent qui leur a esté confié. Quel fruit aurois-je pu attendre, dit-il, de tous mes grands travaux, & del toutes mes belles el-perances, fi j'avois manqué de conduite dans le point le plus im-

ARTICLE XLIII

Saint Gregoire se retire à Seleucie; re poit quelques Apollinaristet; predit la paix de l'Eglife: Mort de S. Bafile .

'S ABAT Gregoire quittant Nazianze, s'en alla, comme nous Nazianze, s

Note 12. S avons dit, à Seleucie' [metropole de l'Ifaurie.] Cette ville 6. V.fon time est celebre par la veneration de Sainte Thecle, "cette vierge si illustre, [ dont les reliques y estoient conservées religieusement dans une eglise de son nom: ] 'd'où vient qu'il l'appelle autrepart or, 1. P. 16.b.

V. S. Bafile la Seleucie de Sainte Thecle. [ Nous avons marqué en un autre 107. endroit JqueSympie qui s'unit avec S. Basiles au commencement Basepaos, p. de l'an 375, effoit ce semble le mesme que Sympose Evesque de 4144. Lee iii

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE Seleucie en Isaurie, qui affista au Concile œcumenique de Con- 375.

6P.75-P.131.4 frantinople en 381. Au moinsSaint Bafile dit positivement que les Evelquesd'Isaurie estoient unis de communion avec luy, c'est à dire avec l'Eglise Catholique.

Naz,cara poc.

S. Gregoire demeura affez long-tempsen cette ville, [& apparemment jusques en 379, qu'il fut obligé d'aller à Constantinovit.p. 16.c. ple. Le Prestre Gregoire auteur de sa vie, dit neanmoins qu'il retourna à Nazianze, où le peuple l'ayant conjuré les larmes aux yeux, de vouloir estre leur patteur, il ne put jamais s'y re-

foudre. ( Mais il ne paroift avoir pris cela que de l'endroir I 'où S. Gregoire dit qu'il retomba encore dans ses malheurs ordinaires, qu'il ne trouva aucun des biens dont il avoit esperé de jouir, & qu'il fut accablé d'une multitude d'affaires qui vinrent fondre tout d'un coup fur luy comme de concert. & c'estoit ce qu'il avoit le plus taiché d'eviter. [ Or il semble que cet endroit s'entende de l'état où il estoit à Seleucie, où il n'estoit venu que pour chercher un faint repos, & où il fut troublé, foit par les perfecutions des heretiques, foit par d'autres affaires que nous ignorons : car nous n'avons presque aucune connoillance de ce

qu'il fit durant tout ce temps là. "Ce fut apparemment en cette année que Vital Prestre d'An. V.le s Apo tioche, qui s'estoit separé de S. Melece, & avoit embrassé le parti linanstes 1 d'Apollinaire, ayant esté à Rome, y fit approuver par le Pape Damase une confession de sa soy, qui sous des termes tres Catholiques couvroient le venin de son heresie. & puis s'en retourna à Antioche. Il semble qu'en s'en retoumant il ait passé par Seleucie, & y ait esté receu par Saint Gregoire comme Catholique.] or 51. P.738 2. 'Car ce Saint dit que les Apollinaristes se vantoient qu'il estoit

dans leurs sentimens, tirant avantage de ce que par simplicité il les avoit regardez comme freres, non-comme ennemis: '& il avoue mesme qu'il avoit approuvé comme Damase, la prosession de foy de Vital trompé par l'ambiguité de ses termes. P-747-748 L'AN DE LESUS CHRIST 276.

Ouelque peu de lumiere que pous avons fur ce que fit Saint Gregoire à Seleucie, nous ne pouvons pas neanmoins douter qu'il n'ait pris beaucoup de part aux maux que les Ariens firent fouffrir cette année à l'Églife de Cappadoce, dont nous avons 19.35-36.142. parlé amplement sur Saint Basile. I'll nous en reste des marques dans plusieurs lettres qu'il écrit à S. Gregoire de Nysse sur la persecutionqu'il souffrit ence temps ci, & dont il luy promet la fin. Les heretiques, luy dit-il, cederont bientost à la verité & au temps, &

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 376.

d'autant plus que nous nous abandonnerons tout à fait à Dieu. L'AN DE JESUS CHRIST 278.

IOn vit l'accomplissement de cette prophetie dés l'an 278, auquel Valens ayant esté visiblement puni de Dieu par la main des Gots, qui le brulerent le 9 d'aoust, aprés la funeste bataille d'Andrionople; l'Eglife recouvra enfin sa liberté, vit tous ses Confesfeurs revenir triomphans par la protection de Gratien, & les heretiques reduits bientost aprés, sous le regne de Theodose, à se cacher comme des serpens dans leurs trous & dans leurs antres, selon que nostre Saint l'avoit predit.

L'AN DE JESUS CHRIST 379.

Mais en mesme temps que Dieu consoloit l'Eglise d'Orient par la paix qu'il luy donnoit; il l'affligea d'autre part par une douleur tres amere: & le premier jour de l'an 379 fut, non pas funeste, puisque la mort des Saints est precieuse devant Dieu, mais bien ensible à nostre Saint par la mort de Saint Basile.] Il estoit dans ep.37.p.799.b. les refles d'une dangereuse maladie, lorsqu'il receut une si triste " nouvelle; de forte qu'il fut mesme privé de la consolation d'aller bailer les cendres facrées de fon ami, & d'aller viliter fon Eglife, qui venoit de perdre en luy sa couronne & son ornement [ Nous

V. S. Balle avons marqué "autrepart tous les devoirs que sa pieté luy avoit ep.35.p. ton. 1132, fait rendre à la memoire d'un ami si intime & si illustre. Il en dé liid. fendit l'honneur dans une lettre à Simplicie, où il maintint une ordination qu'il avoit faite.

ARTICLE XLIV.

Et at deplorable de l'Eglife de Conftantineple fous les Ariens.

A douleur de la mort de S. Bafile fut auffiroft temperée par la joie qu'eurent les Catholiques de la promotion du grand Theodofe, à qui Gratien donna l'Empire d'Orient le 19 janvier 397. On scait quelle estoit l'ardeur de ce pieux Prince pour la foy de Nicée, & ainsi il ne faut pas douter qu'il n'ait eu une grande joie de voir S. Gregoire venir combatre l'herefie, & rétablir la foy & l'Eglise Catholique dans la capitale de son Empire. C'est ce que nous avons presentement à representer, & l'histoire de ce Saint va devenir l'affaire la plus importante & la plus illustre qui fust alors dans l'Eglise.]

Conftantinople cette feconde Rome, ce foleil de l'Orient, Nateur, p. 9.4 'estoit alors plongée dans un abysme de maux, par l'heresie dont p.10.1.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. elle effoit dominée Elle avoit autrefois efté instruite dans la veriable foy Mais aprés la mort de S. Alexandre, qui en estoir le défenseur, arrivée en l'an 336, peu aprés avoir triomphé d'Arius, S.Paul qui luy fucceda ne put refifter à la violence des Ariens, qui luy ofterent enfin la vie, & cette Eglife tomba dés l'an 339 entre les mains d'Eusebe chef de toute la faction Arienne, & puis en celles de Macedone, qui y exerça à diverses fois les cruautez les plus tragiques.

Neanmoins il ne paroiffoit impie qu'à demi. Car se laissant de combatre la divinité du Fils de Dieu, il se contenta d'attaquer fon divin Esprit, & se fit chef de l'heresse qui porta son nom . Ses cruautez furent enfin punies par la depolition au commence. ment de l'année, 360, mais ce fut pour luy substituer Eudoxe, digne disciple d'Aece le plus impie des Ariens; & il commença fa premiere fonction par une impieté que l'on n'oferoit ra-v. les Ariens porter.

\$ 94-97.

Il vécut jusques à l'an 370, & les Catholiques espererent par sa mort quelque relasche dans leurs maux: Ils elurent mesme Evagre pour leur Evesque: mais Valens qui regnoit alors, bannit & Evagre & le Prestre Eustathe qui avoit procuré son election, fubititua à Eudoxe Demophile qu'un Concile appelle le malheureux chef de la perfidie, & fur les plaintes que luv firent les Catholiques des violences des Ariens, "il fit bruler en pleine mer 80 thid. \$ 113. Ecclefiastiques qu'ils luy avoient deputez.

or.48-p.918.

Ce fut par ce moyen que les Ariens demeurerent maistres absolus dans Constantinople. Sainte Sophie qui estoit) la grande eglise de la ville, se pouvoit appeller la citadelle du demon , il en avoit fait sa retraite & v avoit campé ses soldats. C'estoit là. dit Saint Gregoire, que s'affembloit l'armée du mensonge, les défenseurs de la fourberie, les gents-d'armes de l'enfer, les legions des esprits impurs; & s'il faut se servir des termes profanes , la compagnie des furies, puisqu'on peut bien donner ce nom aux femmes Ariennes, que l'ardeur qu'elles avoient pour leur secte rendoit animées audelà de leur fexe, & plus emportées que des Jezabels

'Les Orthodoxes y estoient chargez d'opprobres. Il n'y a point de duretez qu'on ne leur fist endurer On les accabloit d'injures & de menaces. On les envoyoit en exil. On leur raviffoit leur argent. On confifquoit leurs biens. Les temples effoient fouillez par l'effusion du sang des Saints, & changez en des sepulcres. On y mailacrost publiquement des vieillars, des Evesques, ou pour

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J C. 379. mieux dire, des Patriarches. Enfin la perfecution alla jusqu'à un tel excés, qu'il n'y avoit que les Catholiques à qui on oftoit toute liberté: & il n'est point de maux imaginables aufquels ils ne fuf-

fent exposez. [Les Ariens mesmes n'estoient pas seuls à combatre la foy dans Constantinople. Les Novatiens avoient plusieurs Eglises

V.les Arientdans la ville.] 'L'herefie "des Macedoniens y avoit fair fes plus Soul.4 exp.p. grands progres, a & les Apollinariftes commençoient à la mena-\$ 104. cer.bLes Eunomiens qui faisoient une secte à part depuis le regne vie p.17.4 Ibid. 191. de Julien & de Jovien , "y avoient aussi établi Pernene , & puis Matter 1,500 Florent pour Evefque de leur herefie [Quoique toutes fes fectes sphife! s.e.s. n'eussent pas le mesme pouvoir que les Ariens, pour persecuter P.107.108.

l'Eglise par le ser ôt par le sang, & que mesme les Macedoniens & les Novariens semblassent s'unir avec les Catholiques contre les Ariens, qui estoient seurs ennemis communs ; neanmoins le mensonge ne peut jamais cesser de combatre la verité, & les perfuations d'un faux ami font fouvent plus dangereufes que la guerse que nous fait un adverfaire declaré.]

Tant de maux que l'Eglife de Constantinople souffroit depuis Nettert. p. 100 plufieurs années, fembloient l'avoir tout à fait détruite & l'avoir " ensevelie dans la mort de l'infidelité & de l'herefie. Neanmoins elle confervoit encore quelque refte & quelque femence de vie dans un petit nombre de personnes, en qui la foy estoit demeurée pure & inviolable. C'effoit un troupeau bien plus confiderable or 12.9-514,26. aux yeux des hommes; ou plutoft ce n'estoit plus un troupeau, mais un foible vestige & un perit reste de croupeau, sans ordre, fans pafteur, fans bornes, fans clotture. N'avant pas la libertédes pasturages, il erroit dans les montagnes, dans les antres, & dans les cavernes de la terre, fans autre conduite que celle que les brebis se pouvoient procurer à elles mesmes, selon les rencontres que la providence leut fournissoit. Et elles s'estimpient trop heureuses lorsqu'elles pouvoient comme s'echaper & se fauver au travers de tous ces dangers, semblables à ces troupeaux fur lesquels des lions se sont jettez, ou qu'un orage a dispersez, ou que l'obscurité a écartez. 'Ainsi c'est avec raison que nostre p. p. p.b.c. Saint comparant cette Eglife au tabernacle de l'ancienne loy, die

V. \$ 47. qu'il l'établit'enfin dans ton Anastasie comme dans une nouvelle Silo, aprés qu'elle avoit etté quarante ans errante & vagabonde dans le desert.

> 'Mais quelque meprifable & quelque petit que ce troupeau estat.p. 10.16. paruft aux yeux de la chair, il estoit bien grand devant Dieu. Hift. Eccl. Tom, IX.

7.11-91-91-91-qui conte non les hormnes, mais les œurs. C'ettoit une moiffon bien flerile à œux qui ne regardent que le dehors, mais bien riche & bien abondante aux yeux de celui qui penetre le focret des œurs.

# 

ARTICLE XLV.

S. Gregoire est pressé de prendre soin des Catholiques de Constantinople, & se resond d'y aller.

Nu zeitannia. V Olla quel effuit le troupeau que l'Efpiri de Dieu commit aux foins de S. Gregoire. Ce Saint, comme nou avona sa prai, t.a.p., dit, effici terité à Seleucie, où s'elevant audeflus de routes les choles vifibles, de napiquant fon ejirit qu'à la contemplation des invilbles qu'ant abandonné la gloire, jes biens, les eigerances du monde, la fcience mefine, de se coutentant pour toute nourriture d'un peu de pain il goulloit la faisfaishcio de les deli-

ces d'une vie clajgrée de toux le trouble du ficele. [Mais en monde n'eft pas le live defliné pour le repos d'un Chrécien, & moins de Sant Gregoire que tout autre. Aufficéid dont Dèu le laifá jouir opacique temps, e fia que pour remouveiller fes forces, de le preparer à de nouveaux travaux, éc à des afficitions d'autant plus rudes, que le fisjer en elitoir plus grande de plus important. [Dieu qui conduisité toutes les démarches .

vouloir qu'il foritit de fon pays, ét qu'il allast pretcher la verticé de la divinté du Saire. Elprit dans des terres étrangeres, rudes; , de incultes, où il devoit arrofer un grand peuple de la toriée de faccione, quelque différe qu'il crutte avair La reputation de fa science auslib-bien que l'ettime de fa vertu (qui avoiten traverist faccione auslib-bien que l'ettime de fa vertu (qui avoiten traverist bette par les des des l'acciones de l'Affe, de que Saint Eurobe de hottes par les Candinationes de l'affe, de que Saint Eurobe de de l'accione de l'accione de l'accione de l'accione de l'accione de service de l'accione de l'accione de l'accione de l'accione de de l'accione de l'accione de l'accione de l'accione de de l'accione de l'accione de de l'accione de l'accione de l'accione de de l'accione de l'accione de l'accione de de l'accione de l'accione de l'accione de l'accione de de l'accione de l'accione de l'accione de l'accione de l'accione de de l'accione de l'accione de l'accione de l'accione de l'accione de de l'accione de l'accione

ear,6.p.74 €.

autipiona de pafleurs & de peuples & ce mos d'appeller femble nous marquer que ces Evedques & ce peuple effoient les Orthodoxes de Conflantinope & les Evedques d'alentour J. Le Prefire Gregoire, dit en effet qu'il fut appellé par les Orthodoxes de Conflantino et prafica-pp, ple y & il pouvoir l'avoir appetid up potem que le Saint adrefie-

per 1,0 il pouvoti 14vo il le marque affec clairement/mais il le dit polenzapade di Mercente en un autre endroit, "ajoutant qu'une des caufes de l'affection que ce peuple avoit pour luy, efloit qu'ils le confidede prafitap, roient comme leur ouvrage. La traduction du poème que nous

ad prafitape, roient comme leur ouvrage. La traduction du poeme que asse

SAINN GRESURE DE NALIANZE. 411 comos de cier, (car nous nea wosse pas le gre, y) joint une alfambice d'Evelques ; (e oqu'il elt tres aif d'entendre de coux d'Antoche, qui ne fe tin, comme nous le cryons, qu'à la fin de citte année. Car il y a bien de l'appraence que de que les Prelats Catholiques fe virent en paix il s'atfemblerent chacun dans leur province, pour donorie corlie taux faîtres de l'Églié.

Les Orthodoses de Coutlantinople & de Thinee ne futere pas aeanmoin les feuls qui follocierem Saint Gregoire de rendre ce fervice à l'Egilie.] On pretend qu'il en fut pretie par les inflan-Tupinappales de S. Ballie, de S. Melcec, & de tous les défenieurs de la virais foy. Le Petrite Gregoire die particulierenne que S. Ballie Naniquita. Persourages extremement à prendre cet emploi, & l'anima fort aux combas fjeritutels qu'il avoir à fotternir à Contantinople, & le Saint messime dit que so voyage n'avoir point esté déclagrable à ce Sainté, d'olto paut juger que le desdein en avoir este fromé.

Nom sp. des l'année precedente, avant la mort de S. Bafile, "quoiqu'affurément il n'ait effé executé que vers le commencement de celleci.] Il paroilt que Bofphore de Colonie, & un autre Evefque de epup 377/ep. Cappadoce nommé Theodore, furent auffide ceux qui le prefie. "1289/00.

rent le plus fortement de l'entreprendre.

Celline arracher S. Gregolie de fer delices que de le fiter de al prefactorio la foltuade Aufli in precelle qui falla lut pa faire vollence, quil prosistante de la lefepiri de à la craine, è celt à dire à des conjunctions de à 4 st profatorio de la finance, è celt à dire à des conjunctions de 3 st profatorio des inflances fin prefatores qui le ult. falla un expirir intolemment produce de la consentation de la confidence de la consentation de la consentatione de la consentation de la consentation de la consentation de la

"Helioit aufii fort rouché de la recessifié de l'Eglife de Constant «pr. 1-777.«
intople , 'durout voyant qu'elle effici alors menacée d'une nou. Neptan pays
velle attaque de fes encemis. 'Car' l'on pictioi d'un fronde que "gana pase,
der Evergues vouloines tenir (à Contantiopole, ) pour établir
la nouvelle herefie d'Apollinaire, de peut-effic furprendre l'ef-

ff i

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

Nat.ep 14 p. 771.clep.212.p. 910,16,

Thehapsahe prit de Theodose Des auteurs disent que s'il ne se fust hasté d'y 379aller rétablir la foy de Nicée, cette ville alloit eftre entierement infectée des herefies d'Arius & d'Eunome. Ainfi voyant comme il dit, que Dieu vouloir qu'il fust exposé à des peines & à des sousfrances, il aima mieux mourir en travaillant pour l'Eglife,qu'en souffrant continuellement les reproches de ses amis. Il se laissa

done vaincre & accepta un emploi qu'il prevoyoit devoir estre fort penible à son corps affoibli par les austeritez & les maladies, 1 mais qu'il esperoit ne devoir pas estre desavantageux à son ame. 'Il confacra son corns à Dieu & à l'Eglise pour travailler tant ou'il

dureroit.

Bosphore de Colonie estoit, comme nous avons dit, un de ceux qui l'avoient le plus tourmenté pour ce sujet les le Saint se plaint affez ferieufement qu'au lieu des excufes qu'il attendoit de luy fur la maniere dont il luy avoit déja écrit, il ne ceffoir point de luy faire des reproches, de continuer dans sa poursuite, & de le charger de nouvelles injures, comme s'il eust voulu sous un pretexte de pieté fatisfaire ou fa passion propre, ou la haine de quelque autre contre luy. Neanmoins aprés cette plainte, il luy mande qu'il est vaincu, & qu'il consent, puisqu'il le veut, à prendre soin de l'Eglife, autant que Dieu luy en fera la grace. & que fes forces le luy permettront : '& qu'il espere le faire par le secours de ses prieres, puisque luy mesme resuson cette commission ( d'où l'on peut tirer qu'on avoit parlé de Bosphore pour Constantinople.]

P.112.P.010

'Il manda auffi fon confentement à l'Evefque Theodore avec lequel il n'estoit uni d'amitié que depuis peu, & qui n'avoit pas beaucoup de connoi flance de ce qui le regardoit, parcequ'il n'eftoit que depuis peu dans la conduite des affaires; [c'est à dire que c'estoit un nouvel Evesque: [Et c'est ponrquoi il ne veut pas l'accufer d'avoir part à l'injure que luy faisoient les Evesques dans les fuffrages, en confentant à l'établiffement [ qu'il proposoit,] & le rejettant peanmoins luy mefmef par où il femble marquer qu'ou refusoit de recevoir sa voix dans quelque election: ce qui estoit luy ofter en quelque forte le rang & l'honneur de l'epifcopat; ou bien c'est quelque autre affaire dont nous n'avons pas de connoisfance. ] Theodore à qui il écrit cette lettre avoit ce femble efté berger On peut juger qu'il estoit Evesque en Cappadoce ou en Haurie, puisqu'il avoit part aux affaires de S. Gregoire. Ce n'estoit pas neanmoins celui de Tyanes, qui ne fut Evelque qu'aprés le Concile de Constantinople, où Ephere son predecesseur assista.) Arrivée de Saint Gregoire à Constantinople : Du don qu'il avoit de faire des miracles.

Dieu envoyoit en la capitale de l'Orient pour delivrer son peuple des tenebres de l'herefie, dont l'Egypte n'est que la figure[Il avoit comme luy la grace des miracles: Et í son humilité paroift en ce qu'il ne parle presque jamais de cette faveur, non pas mesme lorsqu'il avoit à désendre sa reputation contre les calomnies des heretiques ou contre l'envie des Orthodoxes, jusque la qu'il semble ne la pas reconnoistre en luy, ] 'lorsqu'il dit 01,17.p.466 d. qu'il ne se fust pas servi de l'eloquence non plus que les Apostres, s'il eust eu comme eux la grace de faire des prodiges & des miracles c'est à dire s'il l'eust eu au mesme degré qu'eux ; neanmoins Dieu a permis que cette humilité ait quelquesois cedé à la force de la verité, J& que Saint Gregoire nous ait appris luy mes. car, 62, p. 142.2. me, que fouvent en prononçant seulement le nom de I. C. ou faisant en l'air le signe de la Croix, il contraignoit les demons de fortir des corps qu'ils possedoient, en témoignant par leurs cris & leurs hurlemens, quelle estoit la puissance de celui que Gregoire avoit invoqué. D'autres fois il guerissoit les maladies en mettant car, ét. p. 140.b. la main sur les testes humiliées de ceux qui en estoient tra-

CUIVONS maintenant ce nouveau Moyfe que l'Esprit de Natoit p. 174

[Il femble qu'il foir venu avec la verge de l'autorité impeniel, pruisqu'il de qu'il efioit venu avec une puifface qui refluir «03944).

pas mepridabe [L'Eglier y riegne aufi la fiennecare centre la Prelars, qui l'avoient appelle ou envoyo, Pierre d'Alexandrie, que
la diguité de fon fiege, la qualité de disciple Cé de fucceffeur de
S. Athanaié, Cé les perfecutions qu'il avoir foufferers pour la foy,
rendoirer le premier ou l'un des plus confiderables Evefques de
Uriere. I plus voir écrie une lettre par laquelle il l'évalifique de autopute de
L'Evefque de Confiantionple, 3K luy envoyors les marques de cerdiguité; l'é qu'oy nous ser trouves par d'éclarifiement, non
plus que du temps où il luy écrivir, finnon que o'efloir avant l'affaire de Maxime.

Mais son principal appui estoit le secours de J. C. qu'il ne manqua point sans doute d'invoquer, asin d'obtenir de luy le secours de sa grace, et un Ange pour le conduire dans un voyage de cette

Fff îij

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE importance, ] comme nous voyons par un de ses poëmes, qu'il 179.

[C'est avec raison squ'il dir que son entrée dans Constantinople

faisoit en d'autres rencontres.

Or. 13 P 41 3 C.

Soz, p., 109, 2.

estoit surprenante. Son dessein parut sans doute une chose non moins extraordinaire que de voir David marcher contre Goliath. Car il n'y avoit rien de plus miserable selon le monde, qu'un or.15.p.437.d. homme tel qu'il se décrit, qui non seulement estoit un étranger, P. 415.4. 'natif d'une tres petite ville, ou plutoft d'une méchante bicoque, car. 1-p.11,d. '& caché jusques alors dans un coin de terre, mais qui estoit en-6 car. 1.0.11.d. core tout courbé de vieillesse & de maladie, b qui avoit toujours coras PA362 la teste en bas, e qui estoit chauve, affez mal fait de visage, car, 1, p. 11.d. 'deffeché par les larmes, par les aufteritez, & par la crainte des or.15.p.436.b. jugemens de Dieu; d'un parler rude & champestre; avec cela fort or. 28 p. 484.cl mal vétu, '& qui n'avoit non plus d'argent que d'ailes: car ce sont car, t.p. 11.d. festermes. 4 Voila celui qui venoit entreprendre de combatre des d car, p.r.t. gents armez de tout l'éclat des grandeuss du siecle. & de renver-

### fer les trophées que l'Arianisme sembloit elever depuis tant de ಕು ಚಿತ್ರಬೇ ಬಿಡುಗೆ ಬೆಡುಗೆ ಬೆಡುಗೆ ಬಿಡುಗೆ ಬಿಡುಗ ARTICLE XLVII

De l'Anastasie ; Saint Gregoire y assemble les Catboliques .

Nazor, 2 Lp 'C' AINT Gregoire fut receu en arrivant à Conflantinople-484.d. dans une maifon de ses parens, C'estoient des personnes genereuses en toutes manieres. & qui ne luv estoient pas moins unies par l'esprit & la pieté, que par le sang & par la nature. Baronius

temps fur la divinité du Verbe eternel.

dit que c'estoit Nicobule qui avoit épousé la niece du Saint:mais Naz.or.18.p. il n'en allegue point d'autorité. Ce fut dans cette maison, que le 4844 Saint compare à celle de la Sunamite qui recevoit Elifée, 'que le p.485 a.

peuple Catholique commença secrettement à s'unir & à's'assem- «##>bler en un corps, nonobstant le danger qu'ils couroient [ à cause du peuple) qui persecutoit encore la verité.

Bar. 278. 1 6r. Il paroist donc que les Catholiques n'avoient point alors de lieur pour s'affembler, & qu'ainfi c'est cette mailon mesme "qui Nozz 44-Soz. 1,7.c. 5.P. devint la celebre Anastasie; lorsque les Catholiques eurent 201.4. accommodé cette petite maifon en eglife pour Saint Gregoire;

Names ro.p. & ceux qui suivoient avec luy la foy de Nicée. 'C'est pourquoi 14.b. Saint Gregoire l'appelle l'ouvrage de sa rimin & de son travail . err 110.58 P.17. 'On luy donna le nom d'Anastasse ou de Resurrection , à cause dir 8.141 35 4 que la vraie foy, qui effoir comme morte dans Conflantinople.

L'an de LC SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

» avoir commencé à v revivre & v effoir comme reffuscitée. C'est Nat or 31-p. » elle, dit Saint Gregoire , qui a comme ressuscité la parole de la 327,b.e.

» verité, auparavant si meprisée ; c'est le lieu de nostre commune

» victoire, c'est la nouvelle Silo, où l'arche qui avoit erré quarante

» ans dans le desert, a enfin trouvé par nostre moyen une demeure

» fixe & affirrée. Il l'appelle quelquesois une nouvelle Bethléem, car, 10, p 79, 2. foit à cause de sa petitesse, [soit parceque la foy de J. C. y avoit Bez. 378. 161. pris une nouvelle naiffance. Il l'appelle encore une arche de Noé Nax, car. 1. p 17. oui s'estoit sauvée du deluge de l'heresie & avoit porté la semen-

ce d'un nouveau peuple de Catholiques.

'Sozomene rémoigne que quelques uns luy avoient dit comme Son 1.7.c.5.p. . une chose tres assurée, que l'on avoit donné à cette eglise le nom 709 a.b. d'Anastasie, parceque le peuple y estant assemblé, une semme groffe effoir tombée du haut de la tribune, & s'effoit tuce de cette chute, mais que tout le peuple ayant prié pour elle, elle ressufcita avec l'enfant qu'elle portoit. 'Ce miracle qui est raporté par Cang de C L4. divers auteurs apres Sozomene, peut estre tres veritable, & est #Bar.378.661. conforme à ce que Saint Gregoire dit, que dans l'Anastasse les Nascaratore. femmes & les vierges effoient en haut dans des tribunes. b C'est Branda est encare un exemple remarquable de ce que Saint Irenée dit de argafon temps, que Dieu accordoit fouvent la refurrection de beaucoup de personnes mortes, aux prieres que toute une Eglise luy adressoit pour quelque necessité Mais quoique ce miracle puisse bien avoir confirmé le nom de l'Anastalie, il est neanmoins visible par S. Gregoire qu'il n'en a pas efté l'origine. 1

"Le titre d'Anastasie sut encore confirmé à cette Eglise par une Gangde Cl.4. autre rencontre . Car on raporte que du temps du Patriarche P.143.4. Gennade Jentre 458 & 471, 1& fous l'Empire de Leon de Thrace, 101 Mphr. 144 (quoique Nicephore le metre sous Theodose II, mort huit ans 6.10, P.441-L. avant que Gennade fust Evesque, ) on apporta de Sirmich à Conftantinople les reliques de Sainte Anastasie, celebre vierge & martyre, qu'on mit, dit Theodore le Lecteur, dans l'eglife de fon nom , qui est auprés des "Becs de Domnin . Or c'est le lien Cang. p. 1432.

metime où estoit l'Anastasie de S. Gregoire, selon les plus habiles. Aussi il paroitt que"depuis ce temps là on l'a souvent regardée

comme une eglife de cette Sainte. D'autres ont cru dans les fie. m. cles posterieurs, qu'elle estoit particulierement consacrée à la Refurrection du Sauveur, comme la grande eglife de Jerufalem.

Cette petite eglife devint bientoft une des plus confiderables soul 7,25,p. de la ville, par la grandeur & la magnificence des bastimens que doccit, c.r.p. les Empereurs y ajouterent, e en confervant peanmoins l'ancien, 163.b. e Naz vit.p.t 8.

416 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE: L'an de JC.
PROLESSP51 ne eglide 'NeChaire avoit achteté beaucoup de marbre pour l'or.
1379.
Pall. C. Chryle ner: Pallade dit que Saint Chryfollome fit loger les moines perfe-

5º cutez par Theophile dans [les baltimens de] l'Anastasie ['Saint Norz 16.
Marcien qui eftoit œconome de l'Eglife de Constantinople vers
Théa.L.L.p. l'an 460, y rebastit ou y ajouta quelque chose: ] ce la conserva

par ses prieres dans un grand embrasement qui arriva le 2º septembre de [l'an 465," sous le regne de Leon JOn remarque qu'il V. Leon L. Cangde C. L. opposa aux fiammes le sinit Evangile L'Empereur Basile le Ma-

Cangde C.L. oppola aux flammes le laint. Evangile. L. Empereur Baille le Maedonien y fit auffi quelques embelliffemens, & l'on remarque qu'elle fubfiftoit encore il n'y a que peu de fiecles. Soul secte: Sozomene affure que cette eglié effoit celebre par une vertu

Sozomene atture que ecre egite ecre espite con estatol di divine qui y apparoifioti fouvent à diverfes perfonnes tantolt endormies, tantolt eveillées, guerifloit les malades, & faifoit diverfes autres merveilles, & qu'on croyoti que c'efloit a Vierge Norz so.

Cirp. 143. mere de Dieu. Theophane [& d'autres Grees posterieurs] parlent aussi de ces apparitions & des miracles qui se faisoient dans l'Anastasse.

Seer 13.6.18.4. Les Novatiens avoient eu auffi dans Conftantinople leur 431.44186414. Anaftafie, à qui ils avoient donné ce nom, parceque les Ariens 429ant demoile fous Conftance, Julien leur avoit permis de la rebaltir.

### BOND-BO-CORORO CO-CUCACACA CACACACACARANA DE COMO

## ARTICLE XLVIII

Saint Gregoire apprend aux Catholiques à ne pas s'entretenir sur les disputes de la religion.

Nanoraspa

S AINT Gregoire eftoir venu à Conflantinople non pour
jouir des delices de cette ville imperiale, mais pour prendre
par aux maux que les Catholiques y fouffrieur, afin defire
par aux maux que les Catholiques y fouffrieur, afin defire
par aux maux que les Catholiques y fouffrieur.

Genn, p. 26. Mass l'ettoir venu[principalement] pour défendre la foy de l'Esglife, & refuter par une dochine folio les chicines de le vaines sont le le comment de la commentation de l'esprit des folibes, & runouent la fumplicité de la foy, [L. Egife avoir cerramement befon contre une d'un défendre audit puillar qu'etfont le Saine.

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 379-

Il possedoit en perfection la science des Ecritures, qui est la regle de la doctrine. ] 'S'ils avoient quelque eloquence, comme il or.33.P 529.ab. leur en accorde la gloire, [ elle ne pouvoit estre que beaucoup audessous de la fienne. ] 'Il n'avoit étudié les artifices des so- est sapa. phistes, que pour pouvoir se défendre de ceux par lesquels les ennemis de l'Eglise pretendoient embarasser la verité. Car or 33-2-319-6-4. c'estoit leur unique but. & on les pouvoit justement comparer à ces charlatans, qui font semblant de se battre dans les places publiques. & qui au lieu de prendre les tours propres à se porter de veritables coups, ne cherchent qu'à tromper les yeux des ignorans par une vaine apparence d'adresse.

Comme leur impieté alloit jusqu'à se croire capables de pe- p. 10,000,000 netrer & d'enseigner aux autres tous les secrets de la divinité V.les Ariens mesme, ("car c'estoit la folie des Eunomiens,) ils parloient partout fans discretion de ce qu'il y a de plus relevé dans nos mysteres ,

& negligeant toutes les œuvres de pieté, ils n'estimoient que p333-5344 cette temerité effrenée, laquelle effaçoit dans leur esprit tous les crimes dont un homme euft efté coupable. La chose en estoit passe de ventie jusqu'à cet excés, qu'il n'y avoit pasde place publique qui ne retentist de leurs disputes. La joie des sellins en estoit troublée : les festes en devenoient des jours de deuil & de tristesse. Les personnes affligées ne recevoient point d'autre consolation dans leurs peines, que ces querelles qui leur devoient estre plus infurportables que leurs afflictions mefmes. Les cabinets des femmes où doit regner la fimplicité, en estoient inquietez : & les vierges melmes le deshongroient par cette demangeailon de difputer for les mysteres .

Saint Gregoire confideroit cela comme un desordre insuppor- d. table, voyant qu'il sembloit qu'on voulust faire un art & un mé- papore. tier d'une chose si sacrée & si elevée audessus de la raison. Ses a. entrailles en estoient dechirées de douleur. C'est pourquoi il se la crut obligé de prendre une voie toute contraire, & de montrer e de cara, p. 19. par des discours excellens, qu'il n'appartient pas à tout le mon-c,d. de de parler des choses de la religion , & qu'on ne le doit pas faire, ni en tous lieux, ni en tout temps, ni devant toutes fortes de personnes. 'Il vouloit que l'on pensaît toujours à Dieu, a fin or. 13.7.511. b. que ce souvenir nous portast à nous purifier de plus en plus mais s il ne vouloit pasqu'on en parlast hors des temps propres, ' ni que (a.b. l'on s'efforcast de penetrer ce qui est audessus de sa portée .

Il dit que cette dialectique trop curieuse est figurée par les or. p.p. 321.d. Moabites & les Ammonites à qui la loy de Dieu défendoit l'en-Hift, Eccl. Tom. IX. Ggg

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE

or.42. v.637. 1,6,

trée du temple. Il se souvenoit qu'il estoit commandé de man-Moylung 198 ger toute le chair de l'agneau paschal, c'est à dire de nourrir nostre ame de ceque la veriré a de plus simple & de plus facile à digerer; maisqu'il faut bruler les os & non les caffer, refervant au feu divin du Saint Esprit ce qu'il y a de trop fort & de trop relevé pour nous, fans le brifer par une interpretation fausse &c temeraire.

L'an de J.C.

Naz.or.33.n P. 971.6. car. 1.p.20 b.

'C'est le sujet qu'il traite dans l'oraison 33, qui sert comme de preface à fes celebres discours intitulez De la theologie; & dans la 26, qui est admirable sur ce point. Et afin que les Fideles suffent plus en fureté contre les artifices des heretiques, il les avertificit de veiller extremement fur leurs discours & fur ceux des autres. Il y a , dit-il , des occasions où l'on peut ecouter : il y en a où l'on peut parler : mais il y en a aussi où la crainte nous doit tenir en fuspens, & nous empescher egalement de parler & d'entendre. Il est vray qu'il y a bien moins de danger à ecouter qu'à parler : mais auffi il est bien moins s'ar d'ecouter que de se retirer tout à fait .

#### HE HER HER HER HER HER HER HER HER HER ARTICLE XLIX.

S. Grazoire refute les heretiques par ses raisons , & les gagne par sa douceur.

M Ais depeur que sa moderation ne sust supperte de soi-blesse, & qu'on ne dist qu'il désendoit de parler des mysteres, parcequ'il ne se tentoit pas capable de défendre ce Niz.05,34-37 qu'il vouloit qu'on en cruft , ] 'il fit quatre discours excellens où il prouve à fond la doctrine Catholique fur la Trinité , & ruine tous les faux raisonnemens des heretiques. Le premier parle en general de la nature divine, le fecond prouve la divinité du Verbe, le troisieme répond à tous les passages de l'Ecriture que les heretiques alleguoient pour eux, & le quatrieme traite du Conc.t.4.p.\$34 Saint Esprit contre l'herche des Macedoniens . 'Le Concile de a transford Calcedoine cite le second discours fur le Fils, ce que Justinien & Photeasan, S.Ephrem d'Antioche ont fait auffi. Pierre Diacre dans fa lettre

16.p.179

Fol.a. FrendFulg. aux Evelques d'Afrique, allegue un passage du premier. Ce font ces oraifons qui luy ont acquis le furnom de Theolo-\*But 378.462, gien que les Grees luy donnent ordinairement, \* & que l'Eglife \*Natation 25 na jamais donné comme un titre particulier qu'à Saint Jean l'Evangeliste & à luy . [ Un ancien auteur ' dont le discours est

1. ( Quelques uns l'attribuent à Jean de Jerufalem, ] 'mais dant la melme page , il nomme Neftorius.

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. parmi ceux de Saint Chryfoftome,] le furnomme un foldat in- Chry,t.5or 51-

vincible [ de J.C, ] & le second Theologien.

Il parloit des choses de la foy, non par maniere de dispute, mais Naz. 07.13 P. 272 en forme d'instruction ; non en philosophe , mais en disciple des b.c. Apostres: non avec les subtilitez des Sophistes, mais avec la sinaplicité Chrétienne; non en orateur protane, mais comme un predicateur de l'Evangile; non par ambition, mais en vue de l'utilité de ses auditeurs.'Il promet ces discours dans la 13.º orai. P.1130.b. fon qu'il fit cette année; '& il semble encore en avoir voulu par- or 35.p.512.al ler, lorfqu'il dit que d'autres avoient affez travaillé fur les paf-n.p.910.2. fages qui prouvoient la divinité du Verbe, & que luy mesme en avoit écrit affez amplement. [Ce sont peut eftre aussi ces mesmes discours que Saint Jerome qui les avoit entendus, puisqu'il estoit alors fon disciple, a voulu marquer, J 'lorsqu'il dit que ce Saint Hiervillensavoit écrit un livre contre Eunome, & un fur le S. Esprit [Ils sont P 301.b. liez les unsavec les autres, & avec la preface dont on fait la 33.º oraifon, comme ne composant qu'un feul corps : & ainsi il y a apparence que ce sont plutost des ouvrages écrits sur le papier, que des discours prononcez devant le peuple. J

'Il ne manquoit pas neanmoins de refuter aussi les heretiques Naucar, 1 p. 12. dans ses sermons, & sa langue estoit comme une fronde, "qui and asserting asserting asserting da peuple de Dieu par la force & la solidité de la parole divine. Il les alloit quelquesois ecouter, & ap. 0749-9491-6. prenoit par ce moyen l'impieté de leur cœur que leur main n'ofoit écrire. Enfin il fit si bien par ses soins & par ses travaux, qu'il or 32 p.5 s & b. adoucit ces langues qui avoient declaré la guerre à la divinité.

& les reduifit à demeurer dans le filence.

Il obtint cette victoire non en s'emportant contre eux avec befrant page outrage, comme font la pluspart des hommes, qui attaquent plutoit les personnes que les sentimens de leurs adversaires, & qui couvrent quelquefois la foiblesse de leurs raisons par les injures, fans confiderer que la douceur par laquelle on imite I.C. est la vraie marque que l'on combat pour J.C. 'Aussi il proteste car. 55.p. 131. 2. qu'il n'a jamais bleffé perfonne par ses discours. Il prenoit garde on 32.p. 51% adneanmoins qu'un faux desir de paroistre doux ne luy fast affoiblir la verité; & la regle qu'il observoit, estoit de ne rebuter pas les hereriques par dureté & de ne se rabaisser pas d'une manière qui leur donnaît fujet de s'elever . [ Cette douceur que noître Saint gardoit à leur égard, autant dans ses actions que dans ses paroles, parut encore bien plus digne d'estime depuis qu'il eut esté maltrairé par eux, comme nous verrons, & depuis encore

420 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an ée JG. que Theodoise l'eust reudu maistre des Eglises avec une grande 279.

autorité.

On voit encore dans fes oraifors un amout andene pour leur seria, paunaly fait. O' faire, adontble, o' milérocivite l'Imité! Vérênce; il « dans un entroit; ô l'inité qui m'avez fait la grace d'eftre de- puis loogeemps voitre adonteur de voitre presidenter fincere! « de l'inité qui fierze un jour reconnue de tous, foit par la lumière que vous repandrez fur les uns, foit par la vengence que vous repandrez fur les uns, foit par la vengence que vous repandrez fur les uns, foit par la vengence que vous remaintennt, deveir tout vos adorteurs, o'à n'eftre pas prince « de cette confolation pour le plus petit d'entre eux, quand enfenie il m'en devoir couffer quelque definintion de grace « car je n'ofe pas en dire autant que voltre Apolite. (Maisifiait « «\*\*A+\*\*\*\*\*\*\*A+\*\*\*\*\*\*Les suterpart ce qu'il n'ofe fair j. ) & (in ezaire pas de dire carite pas de dire quarte pas de l'arcite pas de l'arcite qu'il n'ofe fair j.) & (in ezaire pas de dire quarte pas de l'arcite pas de l

\*\*\*1.8.5 autrepart ce qu'il n'ofe faire, ] 'Ce il ne craine pas de dire qu'il fouhaite d'étre anatheme à Fégand de J. C. de fouffirir quel-que chosé 'de la peine des dancez, pourvu que les Maccoloniens ; sur found ont il el finnio the aucoup la pieté exterieure, pulifien fe réunir \*\*\*ave l'Eglife , de glorifier la Trinité dans la communion des Carboliques.

#### 

Not ser s.A. A Usefi by a voice favour and admiration univerfile.

Not ser s.A. A Usefi by a voice point d'heretique de quelque forte qu'ille

folloss. In the point d'heretique de quelque forte qu'ille

four per la contrare principal de la contrare de la contra

[ Que fi les heretiques avoient tant d'ardeur pour l'enterpeut, etc. o peut juer queille floit celle des Carboliques. ] His 'y prélioient comme des perfonnes alterées qui ont trouvé une fonzine, cherchant d'ans fia probe de quoy appaife leur loif. b. Thy effoient attirez par la predication de la Tinisté, dont la dochrine long-temps banois de Conflationople, pour ne pas dire qu'elle y avoir effé enévelle, émbloit nouvelle & étrangere dans fon ancience partie. E comme elle avoit diffraru après y avoir fleuri autrefois avec celar, fon retour [qui en elloit comme une refurrection.] (etablificit la foy de la refurrection future. Les

uns l'aimoient comme un genereux défenseur de la verité : &c les autres avoient d'autant plus d'inclination pour luy, que L'an de I.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 421

379

c'estoient eux mesmes qui l'avoient fait venir dans cette ville . 'On accourair en foule pour l'ecouter,on forcoit les baluftres du ocatants a chœur[où il preschoit] pour l'entendre de plus prés, on battoit ab. des mains, on s'écrioit pour luy donner des lottanges on l'elevoit infones au ciel. Se beaucoup de personnes écrivoient ses sermons, a. les uns en cachette & les autres tout publiquement: 'ce qu'il pa- or, a p 116.4 roift qu'on faifoit dés le temps qu'il effoit à Nazianze.

[Il fait en un endroit une description fort agreable de ses sermons, en raportant un fonge qu'il avoit eu de sa chere Anastafie . Ill luy fembloit estre assis sur un throne fort elevé . fans or.10.072. neanmoins s'en elever davantage dans son œur, mesme en ce fonge. Des Preitres venerables par leur âge & par leur dignité, ettoient affis tout autour de luy fur de bas fieges. Les ministres inferieurs se tenoient debout, & representoient la splendeur des Anges par la blancheur de leurs vétemens. Une partie du peuple se repandoit autour du balustre comme un essein d'a-beilles ; & c'estoit à qui s'approcheroit de plus prés. Les autres encore dans le vestibule se pressoient pour avancer, & témoignoient par leurs efforts l'ardeur avec laquelle ils desiroient de l'entendre. Il se trouvoit là des auditeurs de toutes les rues, de tous les carfours, & de toutes les places publiques de la ville. Les vierges de les femmes placées dans les tribunes, l'écoutoient avec grande attention. Mais quoique tous marquaffent le mesme empressement, ils n'estoient pas tous neanmoins dans la mesme disposition. Les uns ne voulant pas elever leur esprit vers les myfteres sublimes, demandoient un discours simple of familier : les autres au contraire versez dans l'étude la plus profonde des secrets de la sagesse divine & de la science profane, se plaifoient beaucoup à l'entendre parler d'une maniere elevée. Cette diversité de sentimens qui partagoit son auditoire, n'empeschioit pas que tous ne l'applaudiffent avec de grands cris, &c ne l'animatient à parler . Pour luy , brulant d'amour & de zele pour la fainte Trinité, il preschoit hautement l'unité de la nature des trois personnes, & refutoit avec force les erreurs contraires. L'admiration où estoient tous ses auditeurs, tiroit des lottanges de la bouche des uns, & tenoit les autres dans le filence . Les uns témoignoient leurs fentimens par leurs paroles, & les autres les renfermoient dans eux mesmes. Il y avoit aussi des ennemis de l'Eglife qui combattient la doctrine qu'il publioit . De forte que l'on pouvoit comparer fon auditoire aux vagues d'une mer agitée par les vents, ou à une grappe de raifin

412 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de LC. à demi mûre, qui est rouge & noire du costé du soleil mais qui 379. de l'autre costé n'est encore que du verjus.

C'estoit l'image de ce qui arriva aux Israelites, lorsque la malediction de Moyfe ayant changé en fang toutes les eaux de l'Egypte, les magiciens s'efforcerent de corrompre celles de la

terre de Gessen, qui estoient demeurées dans leur pureté natu-Nyf, Moyf,, relle. C'est en un sens spirituel, dit S. Gregoire de Nysse, ce qui arrive encore aujourd'hui. Car nous voyons, furtout dans les grandes villes, que quand on est partagé en differens sentimens fur la verité. les uns recoivent la parole de Dieu qu'on leur annonce tous les jours, ou qu'ils lifent dans l'Ecriture, & la goustent comme une eau pure & claire: & les autres imitant par leurs erreurs les Egyptiens dans leur malice, trouvent le breuvage falutaire de l'Evangile & de la doctrine Chrétienne, changé pour eux dans un sang corrompu & gasté. Et ce qui est encore pis, c'est que la perfidie de ces Egyptiens s'efforce par ses men-songes de tourner en sang l'eaut pure des veritables Hebreux. Ils taschent de faire croire que nostre doctrine n'est pas telle qu'elle est. Mais ils ont beau faire, ils pourront bien par leurs fubtilitez malignes faire que la fuperficie de nos eaux paroifle rouge : ils ne nous empescheront pas de boire . Israel le vray

peuple de Dieu boira, & ne se laissera jamais ebranler par la

faulle vraisemblance des objections de ses ennemis. 'Nostre Saint se rejouissoit de ces divers mouvemens que ses 78 d. discours produisoient, parcequ'ils servoient à elargir de plus en plus son pressoir, selon l'expression qu'ila tirée de l'Ecriture. Il

jouissoit alors des fruits de son eloquence, 'qu'il avoit acquise dans l'étude des auteurs profanes, mais qu'il avoit annoblie par la lecture des livres facrez, & par le bois vivifiant de la Croix,] qui luy avoit ofté tout ce qu'elle avoit eu d'amertume. 'Car il n'estoit pas du s'entiment de beaucoup d'autres, qui vouloient qu'on se contentast d'un discours sec, simple, & qui n'eust rien de relevé; qui ne se mettoient point en peine de répondre aux argumens des heretiques, difant qu'ils se contentoient de la foy; qui couvroient leur propre foiblesse par un mepris dedaigneux de leurs adversaires; & qui pretendoient en cela imiter les Apostres, sans considerer que les miracles & les prodiges que les

Apostres faisoient, leur tenoient lieu d'eloquence.

c.d.

1.P.19\$-199.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE 423

L'an de J.C. 379-

ARTICLE LL

Pureté de la doctrine de Saint Gregoire; il enseigne egalement les veritez de la foy & de la morale.

Le Edefrede la lottange & d'un vain applaudifiement n'avoir point de part dans fon eloquence : ¿edle un vice dont il elicit fort elogné, ¡Xe fa modellie ne pouvoir fouffirir fans rought Nasarapan, qu'on le lottaff, llo partoir memier ainsais en public que malgré el luy, comme nous l'avons affez remarqué. Es certes fa manière de prefiche ne térmojiporit pas qu'il recherchalt beaucoup la faveur des hommes. ¡Car il ne favoir ce que c'eftoir que flater. p.n.a. Au lieu de faitive les inclinations des grands de les frontifies du peuple, il a'arrachoir fixement au flenier étroit de la veriné, avec cette faince infestibilité que le monde traite d'orqueil.

'Recherchant en un endroit pourquoi le peuple aimoit si fort on 27. P. 464.b. fes discours, qu'il sembloit s'attacher à luy comme le ser à l'aiman, Je ne fuis, dic-il, ni plaifant ni enjoué, ni propre à gagner di465,a.b. l'affection des hommes par des flateries & des carelles, comme j'en voy plufieurs parmi ceux qui exercent aujourd'hui les fonctions du facerdoce. Ilsont fait un art de la pieté & de la religion Chrétierne, qui estoit auparavant simple & eloignée de tout artifice. Ils y ont introduit un nouveau genre de politique qu'ils ont fait passer des affaires du bareau aux choses saintes. & du theatre au fanctuaire : de forte qu'il y a maintenant, si je l'ofedire, deux foenes dans le monde, lesquelles ne différent l'une de l'autre, qu'en ce que l'une est ouverte à tout le monde. & l'autre ne l'est qu'à un petit nombre de personnes ; l'une est le sujet de la rifée des hommes, & l'autre en est respectée; l'une passe pour un exercice de theatre, & l'autre pour spirituelle. Pour moy je puis dire avec l'Apostre, que vous m'estestémoins, & que Dieu scait aussi combien je suis eloigné d'une telle conduite. On peut plutost m'accuser de grossiereté & de rusticité, que de flaterie & d'une baffe complaifance. Je traite mefine fouvent avec quelque forte de dureté ceux qui ont le plus d'inclination pour moy, lorsqu'ils font quelque chose qui me paroist contraire à la raifon & à leur devoir. Il avoit déia fait la mesme protestation à Nazianze. Je ne vous parlerai point disort-il, avec cette delica- or, p. 151.1. tesse, cet agrément, & cet arangement de paroles si mesuré & si compassé : ce seroit mal reconnoistre l'affrction que vous me

424 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C.
portez, fi je vous faifois de ces fortes de difcours. Mais je vous 179.

portez, n y vous natous act sorteste ad intons. Julia y vous parkrai avec force, avec zele, avec vehemence, ck d'une maniere capable peut-effre de vous faire devenir meilleurs, de vous neiere moins charmels de plus firitudes, ck d'elever vos efprits ou-spasede h à Dieu-Il faisite i foffice d'un vigilant espon, ne caignant point de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de pour fauver les amesdes autres avec la fenne, ck il eltoit le prepour fauver les amesdes autres avec la fenne, ck il eltoit le pre-

mier à publier & à confesser les fautes de ses auditeurs, comme si c'eussent esté les siennes propres, afin de leur en saire obtenir le pardon.

Le principal sujet de ses predications estoit la désense de la

o.,35,9,36.,562. parcequ'il néfloit pas affez confiderable pour eltre banni. 'Mais il se declaroit encore plus hautement sur ce sujet à Constantinople, depeur que son silence ne le rendist coupable devant

carita parte o Dieu. En s'adreffant au S. Efprir: Vous eftes mon Dieu, luy dieil, «
de de je ne cefferai point de le repeter. Oui, vous eftes mon Dieu : «

Qu'on me jette des pierres, qu'on m'assomme, je serai un but "
immobile pour la veritable soy; & je ne me mettrai en peine ni

des discours ni des traits de mes ennemis. Personne ne me peut «
empescher de parler ainsi. Trinité sainte, je le declare devant «
vous : le temps ne me sera point changer de langage. Que tout «

vous: le temps ne me fera point changer de langage. Que tout "
fe change & fe renverse,mon Dieu ne changera point pour moy. "

Cette hardieffe n'eftoit pas étonnante, puifqu'il fe fuit eftimé heureux de pouvoir répandre fon fang pour cet article de noître foy'mais il y a lieu de s'étonner de ce qu'il dit, que jamais rien n'avoit fi fort agité toute la terre, que cette confiance avec la-

quelle il preschoit la divinité du S. Esprit.

[Il ne s'arrefloit pas neammoin reliement à influtire la foy sein-p-stack est Priedes, qu'il negligent de former leur mecurs Il leur donnoit une rugle qu'il segoit tout à fait importance, les avertifies que le moyen de faite on faith refloit pas de pariret des fonds de la religion fans ceffe & fans differmement, dans les theatres & dans les fettins, en raime & en channent, & quelquefini avec une langue fouilke par des chanfons lafcives & des paroks defhonneffes, de s'entreterrier indifferentement de non myferes avec

1 7 700

L'an de J.G. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 379.

des payens & des infideles, & de discourir en se joitant des choses qui demandent l'application la plus ferieuse. Il leur apprenoit que la veritable pieté confiftoit plutost à observer les commandemens de Dieu, à donner l'aumofne, à exercer l'hospitalité, affifter les malades, s'occuper du chant des pleaumes, prier, gemir, pleurer, coucher fur la terre, pratiquer l'abstinence, mortifier les sens, reprimer la colere, moderer les ris, veiller sur la langue, & affujettir le corps à l'esprit. Voilà, leur disoit-il, plufieurs portes du falut qui nous sont ouvertes, & qui conduisent toutes à la jouissance de Dieu. Mais il y faut entrer en effet, & non pas de paroles seulement. La simplicité de la foy suffit pour cela. Dieu n'en demande pas davantage pour sauver la pluspart du peuple. Si la foy n'estoit donnée qu'aux savans, Dieu seroit bien pauvre [ en serviteurs . ]

'Il exigeoit d'eux avec soin le fruit & l'usure des instructions or 18, p. 175. c. qu'il leur donnoit. Et quand il avoit efté quelque part, il leur demandoit au retour, fi durant fon abscence ils avoient nourri les pauvres, s'ils avoient logé les étrangers, s'ils avoient lavé les pieds des Saints, fi en nourrissant leur chair de mets delicieux, puisqu'on estoit contraint de leur accorder cela , ils avoient donné à leur ame une nourriture beaucoup plus delicieuse, s'ils avoient donné aux ministres de l'autel qui estoient pauvres, ce qui leur estoit necessaire; 'enfin s'ils avoient exercé les autres œuvres de p 477.6, misericorde que l'Evangile pous recommande.

### agagagagag agagagagagagba agagagagaga

#### ARTICLE LIL

De la vie que Saint Gregoire menoit dans Constantinople : Elogé qu'en fait Rufin.

A 15 le predication la plus efficace que S. Gregoire puft Ruftsean MA 18 le predication la plus chiacece propre exemple . Il 157. faire aux autres, effoit celle de fon propre exemple . Il 157. n'enfeignoit rien qu'il ne pratiquast le premier : 'car il surpassoit Socrat, c., 7. p. en pieté tous ceux de son temps. Si les autres estoient eblouis par 2634. l'eclat des dignitez, il n'honoroit dans les personnes que la pieté; d'Aix ett.2, p. les autres aimoient les mets delicieux, & luy les plus simples, se or. 25.7.436.4 contentant presque de la nourriture des bestes & desoiseaux; & cur.1, p. 12.8. en ne donnant point aux viandes d'autre affaisonnement que le fel, il condannoit avec mepris toute la superfluité de la bonne chere. On ne le voyoit point dans les lieux les plus delicieux de otas.p436.b. cette grande ville, qui faisoient la beatitude des autres. Hhh .

Hift. Eccl. Tom. IX.

L'an de J.C.

"Il n'elloie pas mefine fafiché qu'on l'accufait d'ettre ruftique 1<sup>32</sup> éniorit.] Il avoite luy mefine qu'il a n'out point ce air gay & enjoué qui fait l'agrément des compagnies. On le trouvoir ten ramemet dans les places publiques. Il ne s'arreliori pas à difeoutri indifferentment avec toutes forres de perfornes. Sa converfaition elloit mefine enuryusé de gefinence, tant elle ettoir, grave de de un pardire. Ordinairement il demauraic ches luy, riffe de fombre, n'ayant fouvert d'autre converfation qu'avec luy mefi me, c'ett à dire avec le veritable centeur de fea actions. Et peusette, dis-il, qu'ettale aufil inutile de aufili nommode que je le

fuis, je merite bien cette prifon [ que je garde . ]

11 ne manquoit pas de perfonnes qui le prioient de venir chez

eux; mais il leur éloi à charge, céloir en réfusine, & non point en uitant trop librement de leurs offrisc arc il fe cortenoir de la charité qu'il rouvoir dans se parens chez qu'il elfoit venu loger d'abord. Cette gravité de cette referve, qui il efoit venu loger d'abord. Cette gravité de cette referve, qui fus depuis imitée d'abord. Cette gravité de cette referve, qui fus depuis imitée par 3. C. Luy foltome, effoit sûn doute noerfaire dans Conflararino.

pius iantes. Il temoigne en un autre endroit qu'on luy tarioit un crime de ce que fa table n'efloit pas affez bien fervie, ses habits "affez magnifiques ét son abord affez majestueux: ce qu'il tourne all'ieuun ensuite contre les mauvais Prelats, qui s'imaginent se relever par

ce faste & cette pompe exterieure.

[ Pour lux, il aimoir mieux prendre une voic toute contraire, etc. 12 pa4481. deit d'acux de Confidantinople. Aufui riene lux gapas tauta l'alfelètion du peuple de Confiantinople, quie de ce qu'on ne remarquoire in luy ai precipitation, ni importunité, ni violence, ni oftentation, ni vanité de qu'on le voyoit au contraire modelle, humble, retiré en fon particulier, de comme foliaire au mille du commerce qu'il effoit obligé d'avoir avec les hormess, et un mot, meurar la vie de philofophe, mais d'un philofophe vaimere. Chrétien. Car il effot ben edogra d'ai condide de cert philofophe sadorite d'espidence de production de la philofophe vaimere. Chrétien. Car il effot ben edogra d'ai condide de cert philofophe sadorite d'espidence de production de la commerce qu'il effot de production de la commerce de la charge de le le horsecuré de l'Egiffe, pour fe fiure elluner digne de quel que choé de plus grand que la place qu'il y occupier. É fa vie paifible de tranquille ne tendoir pas à fe faire un chemin pour arriver à ce hautet dignire.

[ Le soin que S. Gregoire avoit de demeurer chez luy, sans faire beaucoup de visites, est d'autant plus remarquable, que ] L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

c'est une des choses que Julien l'apostat recommandoix à ses Julien 4-2-p.
pontifes pour leur faire actirer quelque estime & quelque vene.

10-2-p.
pontifes pour leur faire actirer quelque estime & quelque vene.

10-2-p.
pontifes pour leur faire actirer quelque estime & quelque vene.

10-2-p.
pontifes pour leur faire actirer des Gouverneurs & les magistrats.

In the direct neutrons white the accordance of the profile of the control of the

Cependant il avoit effequelque temps maiftre de tous leurs. «ne-19 pde versus de l'Egille de Conflatinique), qui effeite fruit grands; [& nous verrous dans la filite comment il les administra.] L'on seul pada-temefre qu'il avoit iend ann Conflatinique, que la peitre Anaflafa, il paroit qu'il avoit de l'argent de l'Egilie à manier (& cettré sins aout en ceque la piet de Nielles qu'il avoit raffembler, luy mettoit centr les maiss pour les bosins du Clergé & des paivers, « Pour les autres nocefficer aufquelles doit et être en-ployé l'argent que l'en offire à J Cpar les mains de l'Egilié & de fes ministres.) Il le glerfière audi dans ét infirmitez & se ministres, 11 le glerfière audi dans ét infirmitez & se ministres, 12 le glerfière de sufferiez voloctaires que de son tem-

"Il moudécir luy mefine la vie qu'il meori à Conflantinople, ext., 4-3; il y spfifici le suit ou à couverfer fait deul avec I/C, ou à chan. Note the gleaume & des cantiques alternativemer avec d'autres. Il metre du gisel de profiterer devanDeule d'a l'arofte le vidge par les larmes qu'il repandoit en fa prefence pour luy demander les lumieres dont il avoit befoin. Sa main effoir occupé à donner l'aumofine & à fecourir les malades. Les forces de foi corps ficcomboient fous le piddsé de grandesauflenire. Dans l'oblation de l'augusté facilité de nos autres, (il 1 y officie luy mefine à Dieu, per l'aufliancaux fouffrascel (c). Il celebrit les frétes des Marys en relevant leur mort glorieufe par les paucgyriques feuil y proposole.

On ne peut mieux finir ce portrait de l'esprit de Saint Gregoire, que par l'eloge magnifique qu'en fait Rufin, térnoin d'autant plus considerable qu'il écrivoit en un temps où les envieux de

L'an de I.C.

8 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

Rufap Naz.t.

es Saine vivieient de dominoient dans l'Orient. J'On n'à jamais abveur, diet il, mer ve plus fainer de plus irrephenfible; une pele vive de plus vive de plus vive de plus vive de plus sonie met, c'est le feuil dont la foy n'à pu effer conteilée par le grant sonformée. C'est le feuil dont la foy n'à pu effer conteilée par les partis, mefrire opposités. Son meirit es elle flusiveriellement reconnu de devant Dien de dans toutes les Epflies, que quierospie a offé atraquer comme pur herreique. Il finfir de ne daccourler pas fur la foy avec Gregoire, pour estre convaince de pecher contre la foy Carholique.

### AND THE PRESTABLE STATES OF STATES OF STATES OF STATES OF STATES

#### ARTICLE LIII

Effet des predications de Saint Gregoire: Saint Jerome étudie l'Ecriture sous luy: D'Evagre de Pont.

IC E T R vettu admitable de S. Gregaire fiut couronée à l'égand du peuple de tout le focée qu'on en pouvoit atl'abrat, 3-a.p. tendre] Soppofare comme il finité aux blaighemes des Arient, 2211-d., 2-a.p. tendre] Soppofare comme il finité aux blaighemes des Arient, 2211-d., 2-a.p. tendre le peuple de Dieu par fe in infentichers toutes evangeliques, & cherchant avec foin les breisis qui erroient hors de la 
bergerie, pour les retirer des mauvais patruages où on les conduitoir; il virj bientoft j fon troupeau, qu'if avoit trauvéfi petit, 
Rufa, Nat. a devenir tres grand & tre nomboux; "It ravailloir à Touvrage

Rufap Nazta devenir tres grand & tres nombreux. Il travailloir à l'ouvrage 6727 de Dieu avec magnificence, & faifoit revenir prefque tous les MALLALPP. jours un nombre infini d'heretiques à la veritable foy. Il purgea 68 peuples du venin qui le corrompoit depuis tant de temps. &

avec un si prome fucció, qu'ils croyent n'avoir commencé qu'alorné effec Crivitien, de la apprecevoir la lumierne de la venté. Nostre Sainn ne pouvoir tendre un fervice plus considerable à l'Egille, que d'avoir affernit dans la foy de dans la dise dochrise un eville si puissant en terre de par mer, qui estoir l'euil de l'univers, le neuvoir de le lienqui unistot l'Orient avec O'Occidente, lecentre où l'en se responde de tous costez. Et comme la Gource d'où la foy se repandoit de tous costez. Et

rien n'eftoir plus digne de son application qu'un si grand ouvrage.

É Entre ceux que le Saint avoit alors autour de luy, soit comme disciples. Soit comme cooperateurs des travaux qu'il enduroit pour l'Eglis, l'histoire n'en remarque qu'un, mais qui seul pa-

A 52 Naz.01, 32 p. 517.a.b.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I C. 379-

roift tenir lieu d'un grand nombre d'autres J'C'est le grand Saint Hier.v.ill.c.ir. Jerome , qui appelle fouvent S. Gregoire fon maistre , fon precenteur, son catechiste, & se glorifie d'avoir appris les Ecritures Joy Lup. 27-4 fous cet homme fi eloquent, quoiqu'il euft déja luy mesme beaucoup de reputation pour l'intelligence des Ecritures, ce qu'il a ville, tylin

fust deja en état d'en expliquer les endroits les plus difficiles, & Ruf.p.101.4|in V. S. Jero- meime'à la priere du Pape Damaie, s'il en faut juger par le titre 6 ep61.c.16.p. d'un de sesouvrages. Il estoit mesme déja Prestre selon la suppu- 119-b

tation de Blondel non de Biondei.

f]] dir qu'il fut disciple de S Gregoire à Constantinople, lors « Biond, p. 207. que ce Saint en estoit Évesque [ce qu'il ne sut proprement qu'en Hier in 16,6 p. 381, durant deux ou trois mois, mais tant qu'il y a esté, on peut dire qu'ilen estoit veritablement Evesque. Ainsi si nous n'osons pas fuivre Baronius , ] 'qui fuppose que S. Jerome l'estoit venu Bar 179 \$10. trouver de Syrie dés l'an 379, & qu'ainsi il demeura environ trois ans avec luy; le'est seulement parcequ'il n'en donne pas de preuve. Il est aisé de raporter à la mesme année 381, ce que dit Saint Jerome, ] que S. Gregoire de Nysse avoit lu ses livres contre Eunome Hier, v.ill e, 12 à Saint Gregoire de Nazianze & à luy Car S. Gregoire de Nysse affifta, comme nous verrons, au Concile de Constantinople en

l'an 381.7 S. Jerome raporte quelque chose des entretiens qu'il avoit in Eph. s.t.o. P. eus avec ce Pere, qu'il appelle une homme tres eloquent, & extre- 236.d.

de Sabbate

tenoit pas affuré]

freundeprima.

mement habile fur les Ecritures '& cet endroit montre encore Bar. 179-1 11. qu'il n'estoit pas moins humble & moins reservé qu'eminent dans la science. Il luy demanda un jour l'explication d'un mot de l'Evangile Hier, ep. 2. P 14.

affez obscur. A quoy Saint Gregoire luy répondit agreablement: d. le vous le dirai tantost dans l'eglise, où les acclamations que tout le monde me donnera, vous contraindront malgré vous de favoir ce que vousne savez pas, ou vous passerez pour une beste, si vous estes seul à ne me pas admirer . On voit par là en mesme temps Bar, 379, \$ 18. que sa gravité ne laissoit pas d'estre gaie, ce qui paroist beaucoup par ses lettres, I combien il avoit d'autorité parmi son peuple, & combien il se fioit peu aux acclamations & aux applaudissemens que son eloquence luy attiroit. [Il semble qu'on puisse encore tirer de cet endroit, qu'il n'estoit pas toujours satisfait luy mesme de ce qu'il disoit au peuple, C'est aussi ce qu'on remarque dans S. Augustin, puisqu'il dit des choses dans ses sermons sans témoigner en douter, quoiqu'on voie par ses lettres qu'il ne s'en

Hhh iii

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

Bar. 270, \$ 17. Baronius dit que Vincent compagnon de S. Jerome vint de 379-122 Hier.ep & Syrie avec luy trouver S. Gregoire, que S. Gregoire l'ordonna Dreftre, mais en telle forte qu'il ne s'engagea point à demeuter scieuspilad

à Constantinople. Il n'est pas dit positivement que ce sur Saint Gregoire qui l'ordonna, quoique cela foir affez probable, ni qu'il feit venu de Syrie avec S. Jerome. Il est certain neanmoins que Saint Jerome luy adressa comme à un de ses plus intimes amis. la traduction de la chronique d'Eusebe, qu'il fit apparemment en l'an 380 à Constantinople.

Baronius le trompe plus affurément, lorsqu'il cite de Pallade. Bar. 379- # 13. qu'Evagre de Pont fuivit S Gregoire de Nazianze aprés la mort de S. Bafile, que ce S. l'ordonna Diacre, le mena avec luy à Lauf, c \$6.p. Conflantinople, & le laissa à Nectaire Car Pallade dit tout cela de S. Gregoire de Nysse. \* Il est vray que Socrate dit ou'il fut a Social 4-0.23p.131 .d. fait Diacre à Constantinople par celui de Nazianze. 8 me Sozomene dit qu'il luy servit d'Archidiacre dans la mesme ville ; [Mais cesdeux hiftoriens affez peu exacts doivent ceder à l'autorité de Pallade, qui estoit & plus ancien qu'eux, & disciple d'Evagre mesme, & naturellement plus exact. Ce n'est pas que S. Gregoire melme ne les favorile beaucoup dans fon tellament, Nauteit past- fait, comme nous croyons, le 31 de may 381, Joù il releve beaucoup

le Diacre Evagre qui avoit travaillé avec luy, & luy avoit témoigné son affection en bien des rencontres s Mais il est aisé qu'il y eust alors deux Diacres de mesme nom : & selon les termes du Saint, il semble que celui-ci demeuroit auprésde luy depuis plus

de trois ans

686.h.

ep.1329.870.d. 'Nous avons une lettre de nostre Saint à Evagre [mais ce n'est pas à celui du Pont, puisque c'est à un homme marié, qui avoit un fils de mesme nom. [ On dira, fi l'on veut, que c'estoit à son Louf.c.16.p. pere] 'qui eftoit Prestre (Quoy qu'il en soit, Evagre à qui cette 2010,2. lettre est écrite, envoya son filsencore jeune à S. Gregoire, qui luy eNat.ep. # 53-Pe \$70.871. enseigna quelque chose de la rhetorique. [Il peut l'avoir fait dans les premieres annnées de sa retraite avant sa prestrise. Il luy apprit

encore plus à craindre Dieu & à meprifer les chofes prefentes, & I auf.c.86.p. jetta dans fon ame les premieres femences de la pieté Elles furent # Nation. 45.p. cultivées par S. Bafile, qui le fie Lecteur. Pour l'oraison 45, qui est une lettre au moine Evagre, fon doute qu'elle soit de nostre Nore 1E

Saint.]

### <u>፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟</u> ARTICLE LIV.

S. Gregoire eft lapide, & mis en juflice par les beretiques .

'C AINT Gregoire nous apprend que Dieu calme souvent les Nat.or. Ja.p. D tempestes dont l'Eglise est agirée, & luy rend la paix & le 3136. repos à la priere d'un seul juste, qui a longremps sousser la persecution des méchans [Il s'est peut-estre representé luy mesme dans ce miroir fans y penfer; & on ne peut guere mieux attribuer les grands progrés que la foy fit dans Constantinople, qu'aux fouffrances qui releverent le merite de ses travaux & de ses prieres.

Il commença à fouffrir des qu'il entra dans cette ville. Le peu- ear, a.p. 1, a.b. ple nourri dans l'herefie & dans une entière ignorance du mystere de la Trinité, s'imagina qu'il enfeignoit plufieurs dieux au lieur d'un de s'eleva contre luy avec fureur. Il eftoit animé encore par l'affection de [Demophile] son Evesque, [ que le Saint attaquoit peut-estre directement . ] Toutes les sectes qui divisoient cette on 13.P. 11 s.c. ville, se réunirent pour le combatre. Elles les dechirerent par des discours & des diffamations publiques. Les mauvaises langues si- or.14.p. 119.2. rent ce qui leur eftoit propre, ce s'exercerent à mal parler, n'ayant

amais appris à le bien faire.

Il s'en mettoit peu en peine, parcequ'il favoit bien que ni les or 14, page la blasmes ni les lollanges ne le rendoient pas autre qu'il estoit. Il jugeoit aussi que si ce qu'on disoit de luy estoit faux cela ne le c.d. regardoit point; & que s'il estoit veritable, il devoit se mettre en colere contre luy mesine pour se corriger, & non pas contre ceux qui luy disoient ses desauts, & l'obligeoient de veiller davantage fur luy mesme 'Mais sa principale consolation estoit qu'il a. n'estoir outragé qu'avec Dieu mesme, ce seulement par ceux qui blasphemoient contre la divinité. 'Ainsi la seule chose qui l'assili-di 20, geoit dans ces medifances, effoit qu'on les faifoit retomber fur la foy qu'il enseignoir, & sur tous les Carholiques.

[Les heretiques n'en demeurerent pas aux paroles.]La fureur est. 1. p. 1. b. du peuple se porta jusqu'à l'attaquer à coups de pierres : de quoy il parle souvent . Il dit qu'aprés avoir apporté au peuple de estrat, p. lo.c. Constantinople le present de la veritable soy, ce peuple ne luy avoit rendu que des pierres, et il se plaint seulement qu'ils ne les carapath. ont pas affez bien adreffées, & ne l'ont bleffé qu'en des endroits

où les coups n'estoient pas mortels .

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE

L'an de J.C.

(Il ne siu pas seul maltratié en cette rencourre par les Arieses, «»,»,»,»,»,» de l'un tiruru s'étendit sir out no pouple [Il les persécuent ourrageulément , leur firent coutes les insilites imaginables , les chasserend es geliseque leur manison, de par une cruauté extreme, des foitudes messimes où la s'etioient retirez. Les Prefers joigosient leur mauvair un traitement à la furrarde la populuse l' posient leur mauvair un traitement à la reurarde la propuluse d'

ground, et soutres respréciente est à étale Empereira de l'ente (et par le propriée de l'ente de l'ente de l'ente de l'ente de S. Gregoire de des Catholiques, commeil dit qu'il effoit veus de S. Gregoire de des Catholiques, commeil dit qu'il effoit veus avec une puissance non meprisable, puisqu'on l'obligeoit de se relever un peus par ces vaniez. Nous pouvous apprendre davantage le detail de cette histoi-

re de quelques autres endroits de nostre Saint. Car il est aisé d'y appliquer ] ce qu'il dit en parlant des femmes Ariennes plus teror.48.P.018. ribles que des Jezabels. Ce sont elles, dit-il , qui ont sait tous leurs " efforts pour arracher entierement la vigne vivante du Seigneur. je veux dire l'Eglise; & n'ont employé à cela que leurs propres. " mains Souffrez, mes freres, que je témoigne la douleur dont " mon cœur est serré, par le souvenir de ces maux ; ou plutost prenez part vous mesmes à ma douleur. Je ne dis rien que ce que " nous avons nous mesmes soussiert. Comment donc exprimerai-je " ce qui se passa dans cette nuit? Des semmes remarquables par la " bassesse de leur naissance, sorties de la grande eglise, qui estoit " alors la cittadelle du diable, foulant aux pieds, à la honte de tout " le genre humain, la pudeur ordinaire de leur fexe, alloient en " triomphe au milieu de la ville, comme fi elles eussent voulu in- " fultera la nature. Leurs mains estoient armées de pierres au lieu " de boucliers, leurs yeux ne respiroient que le carnage, & leurs "

Una de J.G. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 433

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170.

170

Le via de l'ivrognerie fucedent à ce bel acte, a vec les danfes de vieux fatyres de moines fortis de leurs monafteres comme de leurs antes l'ojere, à ce la nuit, le melange de routes fortes de personnes, de toutes les œuvres de tenebres que l'Apostre nose nommer. Car qui pourroit reprefenter en detail eq qui de passicia atons, le seu, les pierres, les blessures des uns, les meur-

tres des autres?

'Le Saint & ceux de la compagnie se trouvoient environnez entination.

'Le Saint & ceux de la compagnie se trouvoient environnez entination.

Nors 1 prices 1 prices 2 qui l'on donnoît le battefine , & des pierres qu'on leur jettoit , ausquelles ils n'oppoloient point d'autre défenté que la priere . On s'efforçoit d'exterminer tous les mi-outapas.

Nors 1 prifres des Eglifes ; & on affontma à coupt de massués au milieu

\*\* nittres des Egiles ; de con aitonnuta s'utoppe au dans de la ville un homme zelé pour la foy, à qui ces hererdiques ne laifferent la vie que parce qui la crunert a luy avoir othec Celui epis, a lug Sante Tegone cerin la lettre il a, paroil la voir e tile des plus maltraitez en cette rencontre. Sciola le latin ; l'eart è gen ne le nomme pas, l'ethoir l'heodorgidepuis [Evelqui de l'yans.

S. Gregore poéssivoir efdispidé, fut encore misen jutilice estapa, la comme un marcher, ét mendé drom le Prefers. Valla J. C. dont e il prefetoir la for J. affilie en cette rencontre, de le fit fortir glo-inculement de celier qui luy editori fonovetus, (fass) avoir fout-vitaças, inculement de celier di luy editori fonovetus, (fass) avoir fout-vitaças, emporter acument ecitario du combate, y de devite Martyr fina avoir endur le martyre que dans la preparation de fon cour . [Ceft fina doute cette coulcin plus qu'aucume autre, qui luy a fait mentre le titre de Confesieur J'qui luy est donné par Vitage.

# ARTICLE LV.

Sentimens de Saint Gregoire dans la perfecution : Il tafche de les inspirer à Theodore .

I SANT Gregoire nous reproferse en cestermes, quela efficient se fernimens durant routes cos perfecucions JLorque je fuis Name 13.5venu dans cete ville, divid la fes perfecueurs medimes, Jy fuis \*n³»6venu avec une puillance qui certainement refet pas meprilable: cari fiat une refever un peu par desendrois qui no font confiderables qu'aux yeux des infenfar. A y-je neamonins imité ces HB.ECITOM IX.

Toronto I to Facility

personnes dont la eupidité est insatiable? Av-i e tiré aucun avan. 379tage de la conjoncture favorable où je me trouvois? Cependant " l'avoisdevant moy des exemples qui me portoient à en profiter. « & fans lesquels mesme il est alors difficile & tres-rare de se rete- « nir. Vous avons-nous disputé ou des eglises ou de l'argent, quoi- « que vous enfliez des richesses abondance, & plus d'eglises qu'il « ne vous en falloit, dans le temps mesme où nous en avions un « besoin extreme? Quel edit de l'Empereur, avons-nous soûtenu « avec ehaleur, lorfque vous le meprifiez avec infolence? Quels « Presets avons nous sollicitez contre vous Quelles plaintes avons « nous portées contre qui que ce foit pour les cruautez [ que l'on « nous a fait fouffrir?] Pour ce qui est de moy en particulier, je « disois alors & je dis encore avec S. Estienne : Seigneur, ne leur « imputez pas ce peché; & avec l'Apostre; On nous maudit, & « nous beniffons: on nous perfecute, & nous le fouffrons on nous « dit des injures, & nous prions. 'Il ajoute enfuite qu'il se consoloit « par l'exemple de la patience & de la douceur de J C.

P-439 44% er, 13-P-20%

On a dicil allibuny, des preuves fuffinente de la purré de ma «
fy dans toutes les tribulations & tous le coupt de forers que «
Jay foultert & que je fisis encore preft d'endurer. Car bien loin «
de regader comme unma de foultir ; e uvo, que c'en eft un «
de ne fouffir pas ; furtout sepuis que j'ay gout le combien i let «
doux de s'experté a oures forres de danges pour J. C. & que «
j'ay en pour finit de mes fouffances, J'avantage de voir multivier le nombre des Cap holiques. 
, «

[Ce qui fair mieux voir encore que ce qu'il dit ici ne font pas de vaines paroles , mais les veritables fentimens de fon cœur , c'ett la lettre 81 qu'il ferrit à un de ceux qui avoient etté maltraitez en cette rencontre. Nous avons déja dir qu'elle ne portroi poirs de nom dans le gree, mais que dans le larin elle ett adreflée

Conct.5 p 4 of Theodore de Tyane: Jee qui est confirmé par le V. Concile ,

où l'on en lut le commencement & la fin dans la cinquieme action,
parecque quelquies uns pretendiorire qu'elle s'adretfoir à Theodore de Mopfuelle. En effet comme Theodore de Tyanes, qu'

NELEPPO-F. ne fut Everque qu'à la fin de l'an 381, Jeftoit d'Arianze, & du sacollep-Supdiocefe de Nazianze, I. S. Gregoire qui le connoissoir par confequer, pouvoir l'avoir amené à Constantinople pour l'aider dans un minister si important.

Mais comme iln'avoit pas fans doute toute la vertu de Saint Gregoire, J'& qu'iln'effoit pas encore accoutumé comme luy à fouffiri la perfecution, il reffentit fort vivement cet outrage,'&

A ...

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. estoit resolu à en demander justice. Se la faveur de Theodose la Invent fans donte fait obtenir fort facilement. S. Gregoire luy écrivit donc une excellente lettre fur cela pour le detourner de fon dessein : ] Il entre d'abord dans ses sentimens, en disant qu'il p.839,c.d. ne s'étonnoit point qu'il voulust demander justice, vu l'enormité de l'injure qu'on leur avoit faite à tous deux; '&t qu'il croit que p.840.4. effectivement la punition qu'on en feroit pourroit empescher qu'on ne leur fist de semblables insultes à l'avenir. Mais il ajoute p.829.4, auffitoft, qu'il effoit encore plus utile de donner cet exemple de patience, qui perfuaderoit mieux que tous les discours : Que la p.840.4. punition arresteroit les méchans, mais que la patience les rendroit bons: Ou'en pardonnant aux autres, ils obtiendroient pardon pour eux melmes Oue Phinces & Moyle avoient esté loilez b. d'avoir puni les méchans, mais qu'ils l'avoient encore esté davantage d'avoir intercedé pour les pecheurs : Que Dieu mesme « avoit pardonné à ses ennemis, & que J. C. nous y obligeoit dans l'Evangile.

'Reprimons, dit-il, ceux qui nous ont offensez, par la crainte & p. \$41.4.b.

,, non par le chastiment ; ] surmontons les par la douceur: gagnonsles par une action de pieté : laissons-les punir à leur conscience

" & non à nost re colere. Ne sechons pas un riguier qui peut encore n porter du fruit : Ne le condannons pas comme un arbre infruc-

" tueux ,& qui cecupe inutilement sa place, puisque le soin & la y vigilance d'un habile jardinier le remettra peut-eftre en vigueur.

.. Ne ruinons pas en un moment une œuvre fi glorieuse & si im-

" portante, pour un accident que la malice & l'envie du diable a peut-estre produit [ exprés pour nous empescher de travailler. ] Le Saint represente ensuite à Theodore, qu'il n'auroit pas a

mesme d'honneur à se porter pour accusateur des pauvres, puisque quelque faute qu'ils eussent commise, la compassion qu'on avoit de leur pauvreté rendoit toujours leur cause favorable. 'Il « luy represente enfin que tous les pauvres & les amateurs des pauvres, que tous les moines, que toutes les vierges luy viennent demander pardon pour ceux de leur condition qui l'avoient offense; & que luy mesme qui n'en avoit pas esté moins maltraité que luy, luy demandoit instamment leur grace. 'Il femble que pters ceux qui avoient commis la faute estoient venus depuis luy faire quelque satisfaction. 'Il parle aussi d'un nommé Pluton qui l'a- 4. voit fort maltraité, & il prie Dieu de luy pardonner.

### PHOTO OXUMETO THE THE THE THE PROPERTY OF THE

### ARTICLE LVL

Saint Gregoire appaise une division qui s'essoit allumée entre les Orthodoxes de Constantinople.

NALEGRAP, AL A guerre étrangere que les Airem firem à noftre Saint, o fincecals la domelique que l'envie luy fuícies [Infereprime point clairement quelle en fus la matiere, & je no figa 3 ilel aisé de la deviser. Neammoins, autant que sous le pouvors juere de divers endroits de fes ouvrages, la diquet en qui vivolir l'Égilé d'Ancioche, pasía jusques à Conflancinople, Job les uns prince le parti d'Anollon, de dautres clui de Paul J c'et à dire de Melec de de Paulin J Des Evefques qui n'avoient pas témogéné in beaucoup de pieté dans leurs actions, ju beaucoup de pieté dans leurs actions, ju beaucoup de firmeté.

dans leuf fry , échaulisien extremement dans cêtre querelle .

46-13-03-08-. Il per gavorquelqu'un parmieux affeit acutien pour metierque noftre Saint l'appellaft (no pere, fi nous ne voulens dire que c'elt luy mefine qui pred cenom à l'égard deculi dont il parti, "en bars per qui paroîtil e plus veritable ; [ & qu'ainfi c'eftoir quelqu'un des .
Perthes de fon Eglié, Ce peru-effre celui mefine qui le projeti

depuis à Maxime. ]

or,14,P,212 be
S. Gregoire qui ne cherchoit que la paix, & qui avoit accepté

le fein de l'Églié de Conflantinople pour la procurer à l'Orient észi. 1812 d. & à l'Occident, ne vouloit point prendre de part à cette divifion, qui faillôit beaucoup de tort à fon Eglié encore naissance exispant. Or sible, de domoit occision aux heretiques d'infalter aux chiespant. Orthodoxes. Mais en voulant rémis les deux partis qui divi-

araphis b. foient toure la terre; il fe les rendit tous deux ennemis. Ils fe raillerent de luy, 3x s'efforcerent de la décrier, de quoy il fe fuit pur mis en peine, fi à perfecurion e fuit retormbée fur d'on peutice, passa, ple, & il fembloit qu'ils voultifient le chaffer de la place qu'il en milleu de l'orient & de l'Occident, afin que les deux

partis puffent de battre & (e choquer plus liberment .

[Nous raportros de finite 13 y 64 in 14 e onsidio, dont la deniere parcial faite dans le fort de crete division. Auffi elle no conient, prefigue autre choie qu'une exhorationabla pais preview vive & tres eloquente. J'll la commence par la paix qu'il venoit de donner au praiple & de de recevoir de luy. & (founhaire qu'il venoit e foit finorer , & non pas un menfonge proferé publiquement a particul l'intérior de l'ille un l'illemoigne entaite no amore pour la paix.

1.ºan de J.C. 379.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 437

Il fait voir quels font les funches effetts de la discorde, dont les passas.
Chrétiens doivent furrout ellre élaignez, puilque le Dieuquils
adorent el la charité. "Il montre combies la divition et tho-passateufe dans fon origin, finjafte dans les jugement qu'elle nous fait passas,"
faire des personnes, et qu'il traite excellemmens, '& dangereufe passasse,
ora l'avantage qu'elle donne aux ennemis de l'Egille.

"Il reprefete e mil y a des chofes dans la doctione fur lefquelle passassi, in e fanne principales (% passassé, il e fanne principales (% passassé, il e fanne) e doctione de principales (% passassé, il femile mettre de ce rang l'hercié de A polliantites, qu'il appelle une pique de firres, quoiqui la condanne en merine remps fort chiremens. Mais il rouve furout fort étrange que passassi l'oppende par de l'autre proportion que d'autres on peur des escrébes. Il recommence enfuire l'elege de la paix, "& lifonit en passassi prochanque fi le sautres ne veulent pas fe ferrir desviragiqui" a passassi prochanque fi le sautres ne veulent pas fe ferrir desviragiqui" a passassi l'autre donne, au moins il aura la confolation de s'ettre acquiré de fon deroir.

"Hadrife fondiforum à ceux des dons parts qu'il appelle fes hectans ; d'évil et de l'affeit foncer qu'il patoit à fon peuple. Pour hetemps, nous fommes obligez de dire que c'étloit ou en cette année ou en la divante ; ) puisqu'il marque clairement que les partemples & les revenus de l'Églife efforien encore certe les mains des bertriques ; El 70 peut dire la mefine chode des ravages que parad.

les barbares raisoient alors dans l'Empire.

La paix se fit enfin; & ceux qui s'estoient divisez sur le choix or.13 P.207.b.c de deux pasteurs tous deux dignes de leur charge, s'accorderent enfin à les honorer tous deux egalement, [c'est à dire à recon-noistre Melece & Paulin pour Evesques d'Antioche, en communiquant avec l'un & avec l'autre. ] Les deux partis se réunirent ainfi fans avoir befoin de l'entremife de personne, '& se donne-passe, rent publiquement des marques de reconciliation & d'amour. La rerionne qui s'estoit reconciliée avec le Saint, avoit d'abord paos.a. fait un discours qui avoit esté receu avec de grands applaudissemens: '& le Saint prit enfuite la parole pour répondre à l'avan- pao6-208. tage que les heretiques avoient voulu tirer de la division de son Eglife . & montrer qu'elle n'avoit pas esté fort grande ni fort dangereuse. Il pulle de là à la doctrine & à la matiere de la foy page-aux. pour refuter les Ariers . Il finit en fouhaitant leur conversion , Pastany & promet de répondre à toutes leurs objections : [ ce qui nous P.213donne lieu de juger qu'il n'avoit pas fait encore alors ses discours de theologie; ] quoiqu'il eust déja souvent traité de la foy devant P 208.6. le peuple, 'Il cité dans cette pièce le troisseme livre d'Esdras, que p.107. 36. 8 p.519.0.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE

L'an de J.C. S.Augustin semble aussi recevoir comme canonique. 'Il estoit fort 379 Naz ot.13 F. 208,b. foible lorfqu'il prononça ce difcours.

### ARTICLE LVIL

De divers eloges ou discours de Saint Grezoire .

Naz. vit.p.18.19 E Prestre Gregoire aprés avoir parlé de la jalousie que les grandes actions du Saint excitoient dans le cœur de ceux qui devoient en ressentir plus de joie , dit que ce mal n'estoit pas encore cessé lorsqu'Apollinaire luy suscita de nouveaux troubles. Car estant venu à Constantinople, comme il le semble dire. & fon eloquence luy attirant des disciples de toutes parts. le Saint fut obligé de s'opposer fortement à luy . Mais les disciples d'A pollinaire eurent affez d'adresse pour rendre sa foy suspecte, & persuader au peuple qu'en établissant la perfection des deux natures en J.C, il en faifoit deux Fils au lieu d'un & les Ariens. continue Gregoire, prirent cette occasion pour faire eclater la haine qu'ils portoient au Saint, le lapiderent, comme nous avons dit, & le trainerent devant les juges comme un feditieux.

[ Ce recit a affez peu d'apparence, puisqu'il paroist que le peuple Catholique a toujours eu beaucoup d'amour & une crovance entiere pour S. Gregoire: Mais il fussit que nous n'en trouvions rien dans ses écrits pour le tenir au moins pour suspect. Cela nous donneroit neanmoins occasion de parler ici des deux let-

Nat. or. 3 km p. tres à Cledone, qui regardent les Apollinaristes, ] 's'il ne paroifsoit que le Saint les a écrites non à Constantinople, comme a cru er.51. P.737. Elie de Crete, 'mais en Cappadoce, aprés avoir quitté cette ville.

Ce fut, comme nous croyons, au mois de septembre de cette. Note 31. Hier.v.ill.c.137 année, qu'il fit l'eloge de S. Cyprien', J'marqué par Saint Jerome P. 101.4. A Nat. or. 18.p. Lorfque la feste de ce Saint arriva, il estoit hors de la ville chez quelque dame de pieté, où il estoit allé pour donner un peu de

foulagement à son corps. Nicetas dit qu'il estoit allé prendre des alor, 18. p. 274- bains d'eau chaude pour un mal de reins qu'il avoit . Il revint de là le lendemain de la feste de Saint Cyprien, qui estoit fort folennelle dans la ville, & prononça à l'heure mesme ce discours,

or.18.p.274.d. 'où il témoigne que quoique son absence n'eust pas esté longue, elle l'avoit neanmoins ennuyé dans le desir qu'il avoit de revoir des enfans dont il estoit le pere '& le pasteur.

Il dit qu'ayant abandonné l'amour de toutes les choses de la terre, il ne rougissoit pas d'avouer qu'il trouvoit une grande

126\$,c.

274.b.c.

p. 186 b. P.175, e.d. L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 439
379. fatisfaction dans les honneurs qu'il rendoit aux faints Martyrs.

fatisfaction dans les honneurs qu'il rendoit aux faints Martyrs.

'Il invoque à la fin Saint Cyprien, & le prie de l'affilfer dans la pates, conduite de fon troupeaul, de chasser les Joups qui chicanent fur les syllabes, & de faire briller de plus en plus la doctrine de la

Trinité.

Annete de Grat excere à Constantinople qu'il proconça l'eloge de «man pris-h
Sain Athannáe, comme il et nië de le tirre de ce qu'il dir, qu'il «
serate d'annet et ville que l'exemple de bestore en qu'il dir, qu'il «
serate, 334, h
rette de la limite de l'estimate de l'estimate auth-blem
the choix de la limite de l'estimate un directiffenne auth-blem
thes choix de la limite de l'estimate de choix de l'estimate auth-blem
thes choix de la limite de l'estimate de l'estimate de l'estimate
the choix de l'estimate de l'estimate un chefd'eure de pieté p. 19-19-16.

Ké d'hoquence , s'il suff accompli le defir qu'il y témoigne de
faire l'hultier de S Arhannáe, pour ferrir à la politicité d'un divertiffement aufi suile qu'agrable, de mefineque S Athannáe
savié fair en évivant la vie de S Antonies. S Jerome marque cet Hinvillezeloge de Saint Athannáe & Saint Euloge d'Alexandrien circ un septembre.

"La 3,5 oration eff écrite auffibien que la 1,4 du temps que les Nausras, à barbares ravagecient l'Empire, 3 & que les Ariers tenoient en
\$\frac{4}{p\_144.0}\$. barbares ravagecient l'Empire puis après le mauvais traitement que le Saint avoir receu d'eux. Que file faint vieil flard qu'il \$\frac{9}{p\_144.0}\$. be
dit avoir eff ètu par les beretques au recour de fon exil, f'eft

Saint Eufebe de Samolates, il faut dire qu'elle ne fut faite que l'année fuivante.

29.

"De la il patte à l'état de son Egille, & dir que s'il ont les tem-p-4-se ples materiels, il ales temples vivans, & Deu mefmequi ett le maitre des temples, s'ils oot 10° de l'argent, it a la purte de la doctrine; si son tor se l'argent, i a la purte de la doctrine; si son troupeau est petit & reslerré, il en ett d'autant plus aifé à comoitte, mais qu'il s'augmentera mesme bismott, & qu'il failloir que beaucoup de even qui ettôent abord ses loups, & qu'il failloir que beaucoup de even qui ettôent abord ses loups, SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

fuffent un jour du nombre des brebis, & mesme de celui des 37% pasteurs. 'La suite verifia tout à fait que c'estoit l'Esprit de Dieu. P.440, d. comme il dit, qui le faisoit parler de la sorte : '& quelques uns ont Boil.co.ian.p. 612cru mesme qu'il avoit prophetizé par là l'agrandissement de son

Anastalie, qui ne se devoit faire que long-temps aprés. Naz. oz. a 5. p. Entre les eloges qu'il donne à son peuple, il dit qu'il savoit dis-

441.8 cerner la voix de son patteur de celles des étrangers, & qu'il n'avoit garde de se laisser tromper par les heretiques, dont il nomme plufieurs, & il finit par un petit difoours fur la foy, où il P.441,442.

prouve particulierement la divinité du S. Esprit par le battesme, Le commencement de l'oraifon 29, explique excellemment OT 29-P-486 488.

P-489-492

p493,e,d,

dans quelles dispositions il faut estre pour entendre & pour parler des mysteres de nostre religion. Le reste est employé à traiter de la Trinité, particulierement du Verbe; ce qui nous la fait mettre au nombre de celles qui furent faites à Constantinople. [ Je ne sçay pourquoi on l'a intitulée , Du dogme & de l'etablifement des Evesques. Car il n'y a rien qui regarde ce dernier point . fi ce n'est ce qui est dit en general des dispositions qu'il faut avoir pour enseigner les mysteres. Il y a à la fin sur ce sujet un excellent paffage que nous ne devons pas omettre. ] Si vous m'en « croyez, dit-il, & fi vous vous en raportez à un theologien qui «

n'est pas hardi ni temeraire ; quand vous avez compris quelque « chose, priez & demandez instamment l'intelligence de ce qui « vous manque. Aimez & foyez content de ce que vous avez receus « regardez le refte comme refervé dans les celeftes threfors . « Montez-y par vostre bonne conduite . Tendez par la pureté de « vostre vie pour arriver à la possession de celui qui est la pureté « mesme . Voulez vous devenir un jour theologien & digne de « iouir de Dieu? gardez fes commandemens, marchez dans fes « preceptes: l'action est un degré qui eleve à la contemplation : « employez vostre corps au service de vostre ame.

BO CROBE CONTROL DE LA CONTROL ARTICLE LVIII

Plaintes de S. Gregoire contre les mauvais Prelats de son temps.

L'AN DE JESUS CHRIST 380. [ C AINT Gregoire eut sans doute une joie sensible au commencement de l'an 380, d'apprendre que "Theodofe avoit V.Theodoreceu le battefme par les mains d'Ascole tres orthodoxe & tres faint Everque de Theffalonique, & qu'auffitost aprés il avoit fait]

L'an de J.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C.

380. 'sa loy du 28 de sevrier , adressée particulierement à la ville de Cod. Th. 1644. Conflantinople, "par laquelle il ordonnoit que tous œux qui ne 12 P.45

fuivroient pas la foy de Nicée, enseignée par le Pape Damase & par Pierre d'Alexandrie, seroient traitez comme heretiques

& punis de diverses peines.

Cette loy par laquelle il se declaroit absolument le protecteur des Catholiques, fit fans doute un grand effet fur les esprits de beaucoup de personnes, & fit tourner ceux qui n'avoient point d'autre foy que celle de la Cour. Il paroift affez qu'on les receut dans l'Eglife sans les degrader, puisque S. Gregoire de Nazianze se plaint si souvent desmaux que causoient dans l'Eglise & dans

les Conciles les Evelques de cette forte.

C'est en ce sens que nous expliquons un endroir de ce Pere, qui paroist assez obicur.] Car il semble que sur les plaintes qu'il Nazear. 1-p.27. faifoit de ces Prelats qu'on avoit receus trop facilement, il introduit une personne qui luy répond qu'il avoit luy mesme esté d'avis de les recevoir, & que cela s'estoit fait dans des Conciles dont il avoit esté le maistre comme Evesque de Constantinople. A quoy il replique qu'il n'oseroit dire qui a esté le maistre dans ces Conciles, quoiqu'à proprement parler il n'y en eust point : puisque tout le monde le vouloit estre, que mesme ses maladies l'avoient fouvent empesché de s'y trouver, de quoy il avoit esté bien aile: Qu'aprés tout il eftoit vray qu'on en avoit receu quelques uns dans les Conciles où il s'estoit trouvé, quoiqu'avec bien de la peine, & que c'estoient seulement des personnes qui pouvoient s'excuser sur leur ignorance, & dire qu'ils avoient signé par simplicité une chose qui sembloit exterieurement orthodoxe, mais qu'il n'avoit samais confenti à recevoir cette foule de gents qui font un trafic honteux de la foy, & qui ne peuvent fervir qu'à corrompre ceux qui les hantoient.

Ceux qui les recevoient avec tant de facilité, ne manquoient pas sans doute de s'autoriser du decret que S. Athanase avoit fait avec fon Concile en 362. Mais l'Eglife effoit alors dans un état bien different: Presque tous les Evesques du monde estoient engagez dans l'Arianisme par la communion & par la signature; & comme c'estoit sous Julien, on avoit sujet de croire que ceux qui quittoient les Ariens, le faisoient sincerement par la connoissance & par la haine de l'erreur : Outre qu'entre ceux qui les quittoient sous Theodose, il y en avoit sans doute plusieurs qui les avoient déja quirtez aprés la mort de Constance, & qui s'efloient réunis à eux fous Valens : & c'est à eux qu'il faut ra-

Hift. Eccl. Tom. IX.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. porter cette ironie de nostre Saint. J Quel plus grand plaifir que 310. de se jouer de la soy let de changer avec le remps? Quand le dez

sera tourné, tournez aussi & courez de l'autre costé; vous en favez bien le métier.

Hier.an 374.

p.27.c.d.

On trouve dans la chronique de Saint Jerome, que Pierre d'Alexandrie estoit si facile à recevoir les heretiques dans l'Eglife, que cela avoir donné lieu à quelques urs de croire qu'il en retiroit de l'argent. [ Mais un soupçon ne nous doit pas suffire pour croire fans autre preuve une chose si desavantageuse à la memoire de ce Prelat, lequel à la reserve de ce qu'il sit contre S. Gregoire de Nazianze, a passé pour un des plus grands & des plus faints personnages de son siecle 1

Entre ces Evesques dont nostre Saint se plaint si souvent, il y en avoit plusieurs qui durant le regne de Valens avoient pris la

place des Everques orthodoxes que l'on banniffoit, [& pouvoient estre demeurez sans competiteurs par la mort des veritables f 12. Everques:]'de forte qu'estant entrez dans leur charge par une si mauvaise voie, & par la faveur des Generaux d'armées & des grands du monde, [ plutost que par leurs merites ; il ne faut pas

s'étonner des justes reproches que leur fait souvent S Gregoire.] Naz, ad pref.p. 'Il se plaint de ce qu'au lieu de choisir les personnes les plus capables d'un ministère si difficile & si facré, on y elevoir des per-# F. 301 b c. fonnes nourries dans des emplois qui n'avoient rien de commun

avec la science & les fonctions d'un Evesque, 'Ils s'excusoient sur l'exemple des Apostres: mais le Saint leur p. 303.1.2,b,c,

répondoit que quand ils feroient paroiftre la vertu & les miracles des Apostres, il ne se mettroit guere en peine de la vie qu'ils auroient menée auparavant, mais qu'ils ne pouvoient pas mesme P.304-T.C. excuser leur ignorance par l'exemple des Apostres, qui n'avoient pas veritablement la fcience des paroles, laquelle n'est point necessaire, mais qui estoient remplis de la science de la

p.304.E.C. verité, & qu'il estoit bien étrange que ceux qui en manquoient, se mélassent d'estre les maistres & les conducteurs des autres. Que s'il trouvoit mauvais que l'on n'apportaft point à l'epif-

copat la science necessaire pour instruire, il condannoit encore bien plus ceux qui s'y elevoient eux mesmes, aprés avoir mené une vie scandaleuse & pleine de crimes, comme on en voyoit p.305.r.c. alors beaucoup d'exemples . Cela regardoir ceux mesmes qui avoient vécu de la forte avant leur battefine, & qui s'imaginant que ce facrement les avoit absolument purifiez, montoient aussitost à l'episcopat, sans prendre du temps pour effacer leurs mau-

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C.

vaifes habitudes. C'est de ces desordres que venoient ces Euripes p. 304.1.6.d. de la foy, comme il les appelle, ces adorateurs non de Dieu,

"mais du temps & de la faveur qui faisoient un métier de chan- ext.1-p.37.c.d. ger de foy felon les, inclinations des Princes.

Il reproche encore aux mauvais Evelques de son temps leur or.32.p.516.4.6 conduite toute fastueuse, '& le desir qu'ils avoient de plaire au cd.

peuple par une eloquence affectée.

årc.

'Il a fait un poëme entier pour décrire l'esprit de ces Prelats, car. 12 p. 81-85. & le tort qu'ils faisoient à l'Eglise, à laquelle ils ne servoient qu'en p \$3 dear.1.p 1. ce que l'exemple de ce qu'ils faisoient estoit la regle de ce qu'il ne falloit pas faire.

[Il n'est pas le seul qui ait crié contre les vices des Prelats de fon temps; & le livre Du facerdoce que S. Chryfoftome écrivit vers ce temps-ci, fait voir qu'il n'estoit point necess'aire d'avoir esté traité avec ingratitude & indignité, pour trouver du dereglement dans ceux que leur qualité doit elever en vertu autant qu'en honneur audellus de tous les Fideles. ] Saint Gregoire de Nyf.inCan. 3. Nysse se plaint aussi de ce que ceux qui doivent estre les yeux t.1.p 67a.b.c. fpirituels de l'Eglise, au lieu d'estre toujours auprés des eaux de la doctrine divine, 'se tenoient assis sur le bord des sleuves de Babylone.

#### ARTICLE LIX.

Description de Maxime le cynique: Il vient à Constantinople où il trompe Saint Gregoire .

[ N Ous avons vu l'année precedente comment Dieu avoit amené S. Gregoire à Constantinople pour relever cette Eglife, comment il l'avoit cultivée par ses soins, par ses predications, par l'exemple de sa vertu, & enfin par ses souffrances. Il avoit esté maltraité de deux manieres fort différentes. Car les pierres que les heretiques luy avoient jettées, luy donnoient plus de joië que de douleur. & servoient plutost à le fortifier qu'à l'abatre. Les divisions au contraire qui s'estoient elevées entre les Orthodoxes, luy avoient percé le cœur par une douleur tres fensible. ]'Il s'estoit neanmoins trouvé assez fort pour la suppor- Naz-car-z, p.12. ter, & fi d'un costé il s'estoit un peu laissé étonner par un mal si e, nouveau & fi imprevu, comme nous le fornmes quelquefois par un bruit soudain ou par la lueur d'un éclair, il avoit eu d'autre part ses forces toutes entieres pour le solitenir, ne les ayant point

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, L'an de J.C. encore epuifées(à d'autres combats de cette nature, loc il fe foû. 380. tenoit par l'esperance d'avoir à l'avenir un temps plus tranquille & plus favorable. Mais cette tempeste sut suivie d'une autre plus Note 32. rude & plus dangereuse, qui sut l'affaire de Maxime.

[Cet homme fi celebre par les efforts qu'il fit pour se charger du poids de l'episcopat & de l'Eglise de Constantinople, J'estoit p. 12.c. or 11.0.411.2 Egyptien, 'né à Alexandrie, \* d'une famille dont Saint Gregoire Hierwillen dit qu'il ne veut point louer la noblesse; [ ce qui marque qu'elle Nanoral p. effoit fort mediocre : 16 mais il fe vantoit qu'elle effoit honorée 410.d. par le martyre . Cuelques uns croient que c'est ce philosophe Adhande & S. Bafile ont adreffe quelques let. V.5 Athande & S. Bafile ont adreffe quelques let. V.5 Athande Athande & S. Bafile ont care Peres en par. Safe jui. & S. Bafile of the S. Bafile of

But, ep 41, p.59 lent, paroilt affez difficile à accorder avec ce que nous allons 15. voir; & ceux qui le disent n'en paroitient pas avoir de plus forte

preuve que le titre de philosophe mis à la teste de ces lettres.] Nat or, 13 P. 'Car celui dont nous parlons embrassa dés sa jeunesse avec le 411.6. Christianisme, e la philosophie des cyniques, sdécriée parmi les e d|41 3.2. payens mesmes comme une profession ouverte de divers crimes, p.400,d[n.p. furtout d'impudence; & il en prit l'habit, qui estoit blanc, & dif-£ 02. d ferent de l'habit ordinaire des Chrétiens, Il portoit un baston f car, 1.p 13.4. [ felon l'ordinaire de ceux de cette fecte, ] 'avec de grands che-Col.r.Li.p.40. veux qu'il avoit fait devenir epais & roux par artifice, 'quoique cet exterieur qui n'estoit bon que pour des idolatres, deplust P-38.

tout à fait aux Chrétiens, & fust condanné par S. Paul. Nazvit.p.10 c. 'S'il imitoit l'habit des cyniques, il en imitoit aussi l'impudence, gear.1.p.12.t. la gourmandife, & l'avarice. Saint Gregoire l'appelle un valet de carfour. 'Il avoit la rage aussi bien que le nom d'un chien, [qui est ce que signifie le nom de cynique, ] quoiqu'en mesme temps

ear, 44 passe il fust muet comme un poisson; estant en effet fort ignorant, & se contentant que son manteau de cynique luy donnast un peu de pain. Il courut diverses villes, où il paroist qu'il laissa beaucar.1,p.e3.s. coup de marques de sa mauvaise conduite, & qu'il fut souvent P.15.C. misen justice. 'Il avoit demeuré seul avec quelques filles à Co-

estat. P. 2500 rinthe, fous pretexte de s'exercer avec elles à la pieté. 'Ce font estat. Patro. apparemment celles "dont le Saint dit qu'il eftoit le cygne. 'Il fut &co fouetté publiquement en Egypte, & relegué à Oalis, 'pour des car, r.p. 16,2. or. 11.P.410. a. chofes tout à fait infames, 'oc il y demeura quatre ans. " Il avoit 4 p.410d. Thornis, e. encore fa mere, & des fœurs, qu'il difoit estre vierges. On ajoute à tout cela qu'il fuivoit l'herefie d'Apollinaire, Parillo, atout cela qu'il inivoir necenc a raponimient, ne trouvant plus sa Natarra paris Cet homme aprés avoir coura partout, ne trouvant plus sa

nourriture ordinaire, [ qu'il avoit accoutumé de gagner par ses

L'an de LC. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 350.

crimes & ses sourberies, ] s'en vint enfin à Constantinople dans le dessein d'en chasser Saint Gregoire & de s'en faire luy mesme Evelque. Pour cet effet il talcha de s'infinuer dans l'affection de c. ce mesme Saint, en donnant de grands eloges à ses discours, & declamant contre les heretiques. Il prenoit un exterieur de p. 25, 16, pieté, & la foy paroiffoit pure & fincere. Il se vantoit d'avoir p. 16,8. fouffert pour la foy ce que les crimes seuls avoient merité.

Comme les méchans font ordinairement adroits à tromper . P. 13 b.c. & que les bons au contraire ne soupçonnent pas aisément du mal des autres, 'croyant volontiers qu'ils font bons, parcequ'ils p 16,2, le fouhaitent, Maxime n'eut pas de peine à abufer la fumplicité 4-le de S. Gregoire, 'qui tomboit fort facilement dans des fautes de la cette nature, fi l'on veut appeller faure une chofe qui ne venoit que de son amour pour le bien, 'que de sa simplicité, & de ce p. 1 3.6-qu'il mettoit son esprit à des choses plus saintes & plus relevées. 'D'ailleurs comme son Eglise estoit encore fort petite pour le p. 16.4007.13.P. nombre, (car ce pouvoit estre dés l'an 379,) ail estoit obligé de 421b. ramasser tous ceux qu'il pouvoit avec moins d'exactitude qu'il actt. 1.p.16.2 n'eust fait en un autre temps, '& il se croyoit mesme assez heu- areux de ce qu'un homme qui se faisoit passer pour Confesseur,

vouloit bien s'y joindre. NOTE 22.

'Ainsi il receut Maxime au nombre de ses amis; bil en fit "le p.15.4, compagnon de la maison, de sa table, de ses études, de ses desfeins, '& luy donna de tres grands eloges, non feulement en par. Payde ticulier, 'mais mefme dans une oration qu'il fit à fa lottange, tout p pot a malade qu'il eftoit, d'devant toute son Eglise petite dans le nome e Nazora; r. bre, mais grande dans la pieté, ex pour les femences qu'il y avoit 409 à. déja jettées, lesquelles il taschoit de cultiver & de faire croistre.

'Il y releve beaucoup le pretendu martyre de ce fourbe; & la f p. 403 423croyance de ce fait important luy fait interpreter en bien toutes les autres circonfbances de sa vie , [ quoiqu'elles fussent plutost mauvaifes que lotiables. ] Ce luy est une occasion de nous donner des instructions tres solides, [ mais mal appliquées à ce cynique.] Il y fait une belle description de la persecution des Ariens sous passage Constance & sous Valens, surrout de ce qui arriva aprés la mort parrare. de Saint Athanafe, fous Pierre fon successeur. Il fait ensuite un P.410-413. discours sur la soy, en disant ce qu'il attendoit de la doctrine de Maxime. 'Il témoigne à la fin que Maxime devoit s'en aller au- P4136 f. trepart ,'c'est à dire selon Elie de Crete, s'en retourner à Alexan. m.p.\$55.b. drie. 'Il estoit present lorsque le Saint faisoit son eloge.

Cette oraison est intitulée , Eloge du philosophe Heron re P409 2 Kkk iii

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

venu d'exil; '& Elie de Crete a lu & entendu de la forte : 2 Mais 310. n.p. 800.s. a Hier.v.ill.c. S. Jerome nous apprend qu'il faut lire Maxime au lieu de Heron. 117.P.301.a. dont le nom a esté substitué à l'autre par quelques personness dautant que S. Gregoire a blafmé dans un autre ouvrage, f c'est à dire dans le poème de sa vie, le mesme Maxime qu'il loue dans cette piece, comme fi, dit ce Pere, on ne pouvoit pas lotter &c blasmer une mesme personne, selon les differens temps, [ c'est à dire, felon que les personnes changent, & lorsque nous connoisfons en un temps ce que nous ignorons en un autre. Peut-estre Nove 34-

mesme que Maxime avoit aussi le nom d'Heron, quoiqu'il sust plus connu à Conftantinople sous celui de Maxime qui estoit Nazera pie. Romain. ] Pour le Saint, il ne desavoue point d'avoir loité & honoré Maxime comme un homme de bien. Il dir que s'il a peché en cela, il veut bien qu'on luy coupe la langue; mais qu'au moins il la retiendra long temps dans le filence, pour la punir de ce qu'elle avoit esté trop favorable à tout le monde. [Nous verrons dans la fuite comment il s'en acquita.]

> ARTICLE LX.

Intrigues de Maxime pour se faire Evesque de Constantinople:Son ordination [candaleufe .

Es honneurs que Maxime recevoit de Saint Gregoire, ne changerent point sa malice. Il trouva deux ministres de ses mauvais desseins; le demon fut le premier, & le second fut un Prestre de Constantinople mesme, barbare de nation, & encore plus d'esprit. Il n'avoit jamais receu aucun tort du Saint, qui au contraire l'avoit toujours honoré comme le premier des Prestres. Cependant il fit tout d'un coup eclater la haine qu'il avoit cone Bar. 379 127. ceuë contre Saint Gregoire, 'par le feul mouvement de sa jalousie.

Natapante. C'estoit un reste de la premiere maladie, c'est à dire de l'orgueil, qui est la premiere cause de nostre chute sou de la division arrivée l'année precedente, dont ce mesme Prestre aura peut-estre erazpa66c, esté le chef.] Il portoit apparemment envie à l'eloquence de son Evefque; car c'estoit le sujet de la guerre qu'on luy faisoit . Le car.1,p,13d. Saint appelle ce Prestre un homicide, [ce terme convenant tout

01.27, 9.467.a. à fait bien à l'envie . Il femble parler de luy, ] lorsqu'il ne veut point fouhaiter de mal à ceux qui ayant autrefois esté ses admirateurs, estoient devenus ses envieux, & qui luy eussent sans doute toujours dit des injures au lieu de luy donner des lollan-

6 p. 1 3 d.

L'an de IC-

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I.C. ges,s'ils euffent seu que leurs loitanges & sa reputation devoient produire un mal aussi pernicieux pour eux mesmes que l'envie

qui les rongeoit.

L'effet de la conspiration de Maxime avec ce Prestre, sut de esta pasa. faire venir d'Egypte sept espions, choisis de tout ce qu'il y avoit de plus indigne & de plus meprifable parmi les jeunes gents & les vieillars. Ils fe nommoient Ammon, Apammon, Harpocras, Stippas, Rhodon, Anubis & Hermanubis, nomsqui font [prefque

Note 35 tous ] des Dieux des Egyptiens [ 'On ne voit pas bien de quelle qualité ils effoient.] 'Mais S. Gregoire ne craint pas de dire que s. c'estoient des gents capables de tout faire pour un peu d'argent. Ils furent suivis peu aprés par ceux qui les avoient envoyez, a.

'& qui estoient eux mesmes envoyez par Pierre [d'Alexandrie.] b. 'Car ce Prelat qui avoit honoré S. Gregoire des marques de la b. dignité d'Evesque de Constantinople, & l'avoit établi sur ce throne par ses lettres, se declara ici contre luy, sans qu'on puisse alleguer d'autre cause de cette legereté, [ finon que Maxime estoit Egyptien . ]'Le Prestre Gregoire l'accuse de s'estre laissé vit.p.13,6. gagner par argent:[ mais puisque nostre Saint ne le dit pas, il ne faut pas noircir de ce nouveau crime la reputation d'un Prelat d'ailleurs tres confiderable.] On affuroir que c'eftoit luy qui avoit donné ordre de facrer Maxime fecrettement fans en parler à 104.

[ Il n'y a pas à douter qu'au moins ces derniers envoyez ne fullent Evelques , puifqu'ils venoient pour facrer Maxime;] & Nacesta pas-Saint Gregoire les qualifie clairement pasteurs II les appelle les dignes chess de cette belle armée, ou pour parler plus proprement, les pasteurs de ces chiens. Il n'en veut rien dire davantatage, a cause du respect & de Pierre leur Archevesque, & de ces b. palteurs mesmes, 'qui n'ettoient coupables qu'en ce qu'ils sui bior.12, 43, b voient trop simplement ceux que l'envie avoit rendusennemis du Saint, Baronius croit que les fept premiers envoyez qu'il qualifie Bar. 379. 125. Evergues, & qu'il ne distingue pas des seconds, vinrent avec la flore d'Egypte qui amenoit du blé à Constantinople, & que ce fut fur leur fujet que S. Gregoire prononça fon oraifon 24. [Son

Note 16. fentiment ell appuyé fur des raisons considerables. "Mais nous croyons en avoir de plus fortes encore pour ne mettre & l'arrivée de cette flote & la harangue de Saint Gregoire qu'aprés l'ordination de Maxime.]

Comme l'argent a beaucoup de force parmi le hommes, Nat. cat. 1, 124. Maxime ne manqua point de l'employer pour venir à bout de e

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. son entreprise; [ & Dieu qui punit les méchans en les laissant 310.

réuffir dans leurs mauvais deffeins, permit qu'il en trouvaft le moven. J'Un Prestre de Thase sisse de l'Archipel sur la coste de Thrace, wint à Constantinople avec l'argent de son Eglise, pour acheter du marbre de Proconnese. Maxime le flata de si belles esperances, qu'il l'engagea à son parti, parceque les méchans se lient aisément avec les méchans. Il s'en servit tres utilement, & ceux qui térnoignoient auparavant le plus d'affection pour Saint Gregoire, commencerent à meprifer son amitié comme inutile. parcequ'elle effoit fans or . Ce fut par ce moyen encore qu'il ga-

gna beaucoup de mariniers pour l'aider dans son entreprise Il ne restoit plus qu'à mettre la derniere main à cet ouvrage d'iniquité. ] On choifit pour cela les tenebres de la nuir, & le temps que S. Gregoire effoit malade; & fans avoir donné aucun avis, ni à luy, ni au Clergé, ni au peuple, les Egyptiens estant tout d'un coup entrez dans l'eglise avec un grand nombre de mariniers, "se mirent en devoir de placer Maxime sur le throsne epis. Note 17.

Cord, p. L. F. 40 copal, avec tous fes grands cheveux de cynique.

Cette ceremonie n'estoit pas encore achevée le Iendemain Nazararapas. matin, lorsque les Ecclesiastiques qui demeuroient auprés de l'eglife s'en apperceurent. Le bruit s'en repandit aussi tost. Tout le monde, les magistrats, les étrangers, & mesme les heretiques 1134. y accoururent . Il n'y eut personne qui ne sust indigné de cette action, furtout en voyant qu'on reconnoissoit si mal les travaux Colata, p.40, de Saint Gregoire. Tous le moquoient particulierement de ce

qu'on l'ordonnoit avec ses grands cheveux.

43. 'Ainfi [les Egyptiens]furent contraints de quitter l'eglife,&t de p. 38, 20 Naz. car.1. p.15. s'en aller avec leur Maxime, pour fatisfaire son ambition, dans Nat car.1.p.s. une maifon particuliere, 'qui eston à un joueur de sluste. Là en presence de quelques personnes du peuple de nulle consideration & de nul merite, ou mesme excommuniez pour leurs crimes, vit 0.01.d. carapasalCol. 'ils achieverent l'ordination de ce cynique, & luy couperent les ACOLULADAO cheveux, ne pouvant plus fouffrir les reproches qu'on leur 6 Nat or 23,p. faifoit de les luy avoir laiflez. 6 Ce fut la feule preparation que b Col.t.p.40. qu'à luy faire perdre son unique gloire, & toute la sorce de ce nouveau Samion, qui effoit cette beile chevelure qu'il avoit fait

croiftre, & qu'il avoit entretenue avec tant de foin fans luy pouvoir faire acquerir la dignité de l'episcopat qu'il avoit briguée: Naz.car.a.pas. 'furquoi Saint Gregoire le raille , jusqu'à luy dire qu'aprés un fi grand malheur il ne luy restoit plus que de s'aller pendre .

ART, LXI.

### ARTICLE LXI

Saint Gregoire veut se retirer, & est retenu par le peuple, qui l'aime plus qu'auparavant.

OUTE la ville fut étrangement indignée de cette action . Nat. car. 1. p 15 On chargeoit Maxime de maledictions, & l'on publicit c.d. alors tous les crimes qu'il avoit commis, lesquels S. Gregoire ne veut point raporter; & enfin on le contraignit de sortir de la ville. P. 16.c.

'Au contraire les Orthodoxes qui effoient affemblez dans l'e- p 17.6. glife[de l'Anastalie] avec S. Gregoire, le gardoient avec grand soin & faisoient tous leurs efforts pour le mettre en sureté Pour luy , il estoit accablé de douleur de voir cette division , dont les heretiques esperoient tirer un grand avantage. 'Il estoit encore orat.pats b. touché par l'infidelité de ses amis, dont les uns, scomme le Prestre dont nous avons parlé, le effoient declarez ouvertement contre luy, & les autres s'estoient écartez; ce qui fait qu'il s'attribue la parole de J.C. Que tout le monde avoit esté scandalizé cette

muit là à fon fuiet .

'Mais quand il sceut que les Egyptiens avoient achevé leur ce. car.1.p. 17.1.b. remonie,& que]Maxime ettoit tondu,quelque douleur qu'il eust de l'affront qu'on faifoit à l'Eglise en sa personne, il se consola peanmoins dans l'esperance que le crime des autres luy seroit une occasion favorable pour se retirer de Constantinople. Il s'y reso- blut auffi-toft;mais au lieu de diffimuler fon dessein pour l'executer fans que personne le sceust l'amour qu'il avoit pour le peuple luy fit dire quelques paroles qui estoient comme une espece d'adieu. Il n'eut pas plutoft lasché ce mot, que toute l'assemblée, c. 'tant de ceux qui y estoient déja que de ceux que cette nouvelle d. y fit accourir en foule, 'animée d'amour pour fon pasteur, & de P.9.4. colere contre ses ennemis, s'eleva pour le retenir, [ & l'obliger mesme d'accepter la dignité dont il faisoit les fonctions . ] 'Mais il P 1366 n'y eut point de violence capable de l'y faire consentir. Sa re- or.28,p.483. fiftance alla jufqu'à prononcer publiquement des maledictions contre luy jusqu'à repandre des larmes , jusqu'à exciter presque de la haine plutost que de la compassion dans ceux dont il rejettoit les prieres.

'Comme on vit donc qu'il ne falloit pas esperer de le faire estat.P. 126. monter fur un thrône auquel il n'estoit pas encore elevé legitimement, [c'est à dire par une assemblée solennelle d'Evesques,] le Hift. Eccl. Tom. IX.

LII

dist,s,t.

peuple se reduisit à luy demander qu'il demeurast, & qu'il ne 150. les abandonnast pas, employant pour cela les supplications les plus touchantes & les conjurations les plus fortes. 'S Gregoire se trouva dans un extreme embaras, & ne savoit dutout que leur dire.Il ne luy estoit pas possible d'arrester leurs cristée il craignoit les fuites s'il leur accordoit ce qu'ils demandoient. Cependant le iour estoit déja sur son declin; & tout le peuple jura qu'il ne sortiroit point de l'eglife, quand mesme il y faudroit perdre la vie. jusques à ce que le Saint se fust rendu à leurs prieres. La resistance qu'il y apportoit obligea quelqu'un de luy dire que s'il fortoit de Constantinople il en bannissoit avec luy la foy de la fainte Trinité.Cette parole le toucha vivement. Il craignit que cette conspiration n'eust quelques effets dangereux. Neanmoins il ne voulut point s'engager avec eux par ferment, n'en ayant fait aucun depuis son battesme. Mais il leur donna sa parole, que sa probité & la droiture rendoient aussi croyable[que des sermens, ] & il leur promit de ne les pas abandonner jusques à l'arrivée de quelques Evefques que l'on attendoit dans peu de temps Ainsi ils se separerent egalement contens, le peuple comme s'il eust engagé le Saint à demeurer, & le Saint comme bien affuré qu'il auroit bientost la liberté de se retirer pour gouster la douceur du repossaprés lequel il foupiroit.]

Col. r. p. 394 P-37-4 p.18.b.

Le diable avoit excité cette tempeste pour donner matiere aux ennemis de l'Eglise d'insulter aux Orthodoxes, & de se relever de l'abaissement où ils venoient d'estre reduits [ par la loy de Naz.car.1.p.17. Theodofe. ] 'Ils crurent en effet que cette division seroit la ruine de la verité dans Constantinople. Mais il arriva tout le contraire. La parole de Dieu reprit un nouvel eclat. & cette plaie fut aussi-tost refermée. Ceux mesmes qui n'estoient liez avec Saint Gregoire que par la confideration de fa doctrine, voyant ce qu'il

9127.P.456.b. venoit de fouffrir, l'en aimerent davantage. 'Car le peuple indi-

gné contre les ennemis & étrangers & domeftiques, qui l'avoient si maltraité, compatissoit au moins à ses souffrances, ne pouvant les empescher; & ce sentiment de compassion se joignant au respect qu'il avoit pour luy, formoit dans les cœurs une affection tres ardente : & comme fon eloquence effoit le fujet de l'envie qu'on luy portoit, c'est ce qui la leur rendoit encore plus agreable. Il n'est pas besoin de parler de ceux qu'il avoit enfantez à J.C. 'Les ennemis mesme de la foy, de quelque secte & de quelque religion qu'ils fussent prenoient plaisir à ecouter sa doctrine ou fon eloquence.

dire.

L'an de J.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

Il preschoit avec la douceur & la moderation que nous avons p.19,24.

déja remarquée, & appressità fon peuple à praiquer plutofi les bonns etuves, qui archecther avec trup de curiotisé les femers de fapt des les des les des les des les consisters de femers de fapt me deres années dans [Famour & Pétude ] des femers de fapt me dress années dans [Famour & Pétude ] des dévines Entirures. Ainfi il ée reprédenteit avec raifon comme un réche labouren; quoique fa molfion ne full poise écore toute traffemblee Car il arrachoit ecore les épines dans une partie de fest extres il en labouroit une partie une autre effost déja enfemencée. Il y en avoir ols le grain commerçoit à germer; il eleitrotte levé dun autre cofte. L'ao nvojori dels sécpsis : lei tout choit jaune & president plus de l'avoir défa des genbres dans l'aire des graines monceaux, du blé tout vanné, tout firré dans les groiters & mefine déja en paince qui ell la fin des travaux d'un laboureur.

"Pour luy jamais fon courage ne parut mieux qu'en cette ren «cale-a-la-becontre Oh le vit feul dans une confonace qui autrot pu paffer en d'autres pour temerité. Luy feul conferva une ferme ciperance au milieu des plus horrbibles tempétee. Luy feul lopport a wec confiance toutes les advertifees aufquelles il fut expolé, Joué & relevé en public, meptile & dechrie en fecrer, como & fameux dans l'Orsent & comparable de la comparable d

redoublé son esperance.

Ben loin de trouver aucun sujet d'affliction & de crainte dans P485.486.

tout ce qui se passoit personal attention nullement touché de ce qui se regardoit personnellement, & til ne deploroit que ceux qui luy faissoint tant de peines. Il leur témoigne d'une maniere tres touchante la charité dont son cœur bruloit pour

- " eux , nonobltant toutes les injures qu'ils luy avoient faites. O manciens membres de J. C, leur dit il , membres qui m'estes tou-
- " jours chers, encore que la corruption vous ait gastez; membres d'un troupeau que vous avez livré avant qu'il fust rassemblé;
- » comment vous eftes-vous dispersez ? comment en avez-vous dis-
- » perse d'autres? comment avez-vous elevé autel contre autel?
- " comment vous eftes-vous ainfi ruinez & detruits tout d'un coup?

  " comment vous eftes-vous donné la mort à vous mefines par
- » voltre separation? comment nous avez-vous causé une affliction
  - Lll ij

fi grande?comment avez-vous abusé de la simplicité des pasteurs " 1to. pour diffiper & perdre tout le troupeau? car je ne leur renro- " cherai pas leur defaut d'experience : mais plustost je blasmerai « voftre malice. O Ifrael, qui guerira voftre corruption? quel re- " mede trouverai-je pour refermer vostre plaie? de quel bandage " me servirai-ie pour une si grande blessure ? comment ferai-ie " reprendre ces chairs entr'ouvertes ? quelles larmes, quelles pa- « roles, quelles prieres employerai je pour vous tirer du malheur « où vous vous estes jetté? Le pourrai je en faisant cette suppli- « cation à Dieu? Sainte, adorable, & parfaite Trinité, que nous « preschors & que nous adorons hautement, il n'appartient qu'à " vous de reparer un mal fi dangereux; il n'y a que vous qui puif- " fiez operer ce grand ouvrage: Daignez, nous rendre ceux qui fe ... font detachez de nous ; & faites mesme que leur separation leur " apprenne à aimer & à conferver la paix & l'union Et pour nous, aprés les travaux & les tribulations de cette vie, faites nous arriver à la jouissance de ces biens celestes qu'on possede sans divifion & fans trouble.

# ቀ።ቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀ

Saint Gregoire se retire quelque temps à la campagne : Discours qu'il fait au peuple à son retour.

Naz oratap.

'S ARN Gregeire ne haiffoit pas de s'ennuyer beaucoup à Carolinarinople, foit à caufe du trouble & du trumhierordinaire aux grandes villes, foit pour la peine que luy donnoient des fuchcions, & la crainte de ne répondre pas parfa vertu à la dignité de for minisfere : mais d'autre par l'amour qu'il avoit pour fon peuple faifoit qu'il y demeuroit avec joie.

P.478.c. P477.c.d "Hite reanmoire contraine d'en fortir une fini pour fei informe. Ac pour remette fonejirique Palfaired de Marine avoit extremement troublé de agint "Il le retira dans la foitude, non feulement pur nimbre Elle AS Jean Barthle, muis encore pour praniquer es que J Canous a appris par fes frequentes retraites, favoir qu'il ne faut par soujours effet dead a Tablon mais la quiter quelquefuis pour entre dans un faint repos d'une inaction tres fubime, ob nous poufices nous cartecteri avec D'en dins aucune diffication act retirer nottre effort de toutes les chofes muables de préfignes.

D.47 La.

Comme il s'y promenoit un soir sur le bord de la mer, ainsi

L'an de J.C. SAINT GREGO!RE DE NAZIANZE.

qu'il avoit accoutumé de fiire pour é éclafier de fet travaux îl be, y vie une temple, qu'il appliqua autiford hêrea de festafiaire, & en rira d'excellentes infractions: Éz c'ett ainfi qu'il tathoir « de profiter de voites chois», fatrout forfique quelque accident particulier luy donnois de l'inquietude. Il remarque autrepart esse, place, que quand il avoit l'efprit abatu de quelque affichen, il ainnois à entretenis rous feul en luy mefine, & s'allois promeure dans des sois, fam que ouus leur beaux qu'il le charmer. Mais fa défenié essas payse, mons, effoit de recourir à Dieu par la priere, & de l'arraer du figure de la Covit, coto til le fervior en poster reconstruire.

"(Cc fur peutelfre dans cette maladie , fi la maladie effoit la caudié de fa retaite, ou dans quelque autre, Yuqu'ellant contraint ex-64-19-19-h de quitter [rour un temps] la conduite de fon peuple, fans nearmoins Irbandoner-, '& fe trouvant hors d'état de foifir le facri- fice, & de continuer some autres exercices de pieté; 'il foulage fa ε-λ douleur par un pome que nous avone nouce, où il protethe au demon, que de quedque plaie qu'il puific affliger fon corps , fon amm demeurent toujouin invulnerable à les attaques, '& immo-bite dans le fevire de J. ('& puisi la darfell une excellente price 41-6- à Dieu pour luy demander la gentrofio, depour que las foibles ne

fuffent scandalizez pat ses souffrances.

Durat fa maladie le peuple ne manquoir point de perfonnes P-19th. pour le nourri de la parelle dirine; mas il ne pouvoir en effere fatishis, parcequil n'entendoir poinc ce Pere qu'il aimota avec tant d'ardeur, A cui infaitoir teuluire dans leurs ames la lumière de la Trinnét'll ne demeura donc pas beaucoup dans fa fatitude, entaparte de la Trinnét'll ne demeura donc pas beaucoup dans fa fatitude, entaparte de la Trinnét'll ne demeura donc pas beaucoup dans fa fatitude, entaparte den la Trunca de fon peuple le rappelloir, s'unifisien que la caraince Potque les loups, les chiens, [celt à dure les hereriques, de Maxime; de de ceux qui entant a vec luy peu de jours auparassus, [céthoien liguez avec ce fchifmatique, pie se fervillere de fon ablence comded'ume nuit rour diffurpé fon troupeau.

Estant donc de rector; il fit un disforut excellent, dont le 1401-145; commencement ell un peincure auffi vive de l'amour mutuel de luy & du peuple de Conflamthophe, [ que tous fes autres érités moutreut qu'elle elloit fincres.] À pres avoir de quelque p<sup>2-0-1</sup>chois fur les foldmaniques, & termingel le defir qu'il avoir de 1<sup>9-0-1</sup>les avoir réuns au corp dont ils échoiser figenare; l'aprés avoir x<sup>1-1</sup>ha.

encore proteile du officiarrellement & du raize avec leuoui il

z. C'eft principalement cet endroit qui nous a obligez de mettre ce poème au temps que S. Gregoire effort à Conflantinople, p utoit que dans la derniere retraite.

LII 111

SAINT GREGOIRE DE NAZIANEE. L'an de 1G gouvernoit cette Eglise, 'il demande conte à son peuple du profit 380,

qu'il avoit fait durant son absence, 'afin, dit il, que l'on connoisse l'arbre par son fruit, & le maistre par ses disciples, & que ceux qui examin nt nostre conduite, ( ce que plusieurs font ou par affection ou par curiofité,) foient obligez de publier que Dieu est vraiment parmi vous, & que non feulement on y presche la verité de la parole, mais encore qu'on l'y adore en esprit & en verité.

d.d'477.

P.476.

P-477.C.

Il s'offre auffi de rendre conte de ce qu'il luy effoit arrivé dans P-478-482 fa retraite. & raporte pour cela les reflexions qu'il avoit faites fur la tempeste qu'il avoit vue en se promenant, s'étendant principalement fur la generofité qui nous rend inebranlable dans la vertu en quelque etat & en quelque condition que nous foyons.

P 452-485. 'Il s'applique enfuite cette maxime à luy mefine, & fait voir que par la grace de Dieu ses ennemis n'avoient rien à luy reprocher de ce cotté là , & que tous leurs efforts contre luy sont inutiles . parceque ne s'attachant qu'à Dien il se moque de la perte & de la privation de toutes les autres choses. En parlant de l'episcopat, il P-484 2. fouhaitoit qu'il puft n'y avoir d'autre rang dans l'Eglise que celui que donne la vertu, puisque ces disputes pour les preseances preciptoient tant de perfonnes dans l'enfer. 'Il dit que si on le

chaffoit des autels de la terre, Jon ne le chafferoit pas pour cela de celui du ciel. P-481.b Parlant de l'affaire de Maxime, il dit que Pierre mesme l'a presque renié, & qu'encore peutestre ne pleure t-il pas sa faute :

ce que l'on pout fort bien entendre avec Baronius, de Pierre d'Alexandrie ; [ & cela nous oblige de dire que l'oraison 24, si elle a efté prononcée aprés l'ordination de Maxime, comme nous le croyons, ne l'a encore effé qu'aprés la 28e dont nous parlons. Auffi il faut bien que Pierre air continué quelque temps à favorifer

Cod.Th.sp.p. Maxime , ] 'puisque cet imposteur se vantoit de communiquer avec l'Eglife d'Alexandrie, & montroit pour cela "des lettres de Nore 18. Pierre, [ qui devoient donc estre des lettres de communion qu'il luy adressoit comme à l'Evesque de Constantinople. En effet il y a beaucoup d'apparence qu'il ne cessa point de le proteger, que quand il le vit rebuté par Theodofe, le venir attaquer luy mofme

à Alexandrie, comme nous l'allons raporter.

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

SAINT GREGORE DE NAZIANZE. 455 GOSSO GOSGO GOSGO GOSGO GOSGO

ARTICLE LXIII.

Maxime est rejetté par Theodose par let Prelats de Macedoine Gpar le Pape Damase: Il trouble Pierre d'Alexandrie qui se réunit à Saint Gregoire: D'Alype gouvrneur de Cappadoce.

MAXIME chaffé de Conflantinople, s'en alla avec les Nascetta p. 4.

V. Though The Edgyptiers qui l'avoire not notené, trouver Theodofé à "

V. Though The Edgoptiers qui l'avoire l'air pour fair la guerre aux Goes, 
fait 12.

V. Though The Edgoptiers qui avoire l'air pour l'air le guerre aux Goes, 
fait 13.

V. Though The Edgoptiers qui avoire l'air pour le proprié de l'air pour l'air pour le proprié de l'air pour le proprié de l'air pour l'air pour défautif cette cat est pape de l'air pour l'air pour de l'air pour l'air pour de l'air pour l'air p

entreprise criminelle.

[Theodofe fuivit fans doute en cela l'autorité de Saint Afcole,] A qui le Pape Damale avoit fouvent écrit de pruedre garde pape, qu'on ne fit rien pour l'Eglife de Conflantionople J qu'avec beaucoup de maturité & de fageffe, à acuit des haretques qui ne chercholent qu'à la ruiner. 'Ce Saint Evefque, ok avec luy con p 19,1 autres Evefquedé Maccoline, J écrivizent donc à Damaife fur l'entreprife de Maxime: « & autant qu'on le juge par la réposife du Pape, ils luy propretent la choic tout de mefine que Saint Gregoire la décrit. ( Ce qui autorife extremement es Saint, & donne lieu au contraire de s'étomet romment J S. Ambroisé & CotTharp, les autres Evefques d'Italie ont pu ajouter foy deux ans aprés à 1º4. La relation contraire que leur en fi Maxime.

"Damafe ayanc reccu la lettre des Prelars de Macedoine, leur Cole p pase, térnogias par la réponde ellre fort touché de la temenité tans de Maximeque des Evefques d'Egypre, qui avoient ordonné un homme ted que celli B, de concre avec fescheveux de cynique; furquoi il s'étend beaucoup. "Il fe répôlit au contraire de ce que p-se, Isautrité de l'Empereur avoir tende leur entreprile, "El lez. Patriorité de l'Empereur avoir tende leur entreprile, "El lez. Patriorité de l'Empereur avoir tende leur entreprile, "El lez. Patriorité de l'Empereur avoir tende leur entreprile, "El lez. Patriorité de l'Empereur avoir tende leur entreprile, "El lez. Patriorité de l'entre leur entre leur entre d'artier, and pas que tous fest entre leur entre d'artier, a fon que tous les Catholiques pullon fe réunir, & jour de la paix que l'on Souhaitoit fi fort. Il averrit encore cuts l'ét. A quil fécrit d'emperfeher qu'on no fift paffer les Evefques d'un fiege en un autre, à cauté des troubles & des déportes qui en arriven . (Cela pourriet avoir qu'eque par port à Saint Gregoire

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de LC. contre lequel on s'est servi de cette raison, quoique fausse à son 2004. égard: Mais il ne paroist point que Damase l'air eu en vue, puis-

qu'il dit cela en general, & non en parlant de Constantinople, 1 'Il écrivit à peu prés en melme temps une autre lettre à Ascole en particulier, 'où il continue à improuver l'ordination de Maxime, & prie Ascole de travailler à faire elire un Evesque Catholi-

Bar, 180. 15. que avec lequel on puft garder la paix & la communion. Le Pape Boil 9.may,p. Nicolas I. témoigne que Damase "écrivit beaucoup de lettres Note 10. 406.5. contre Maxime: [ mais il se trompe lorsqu'il ajoute que ces lettres avoient fait chasser Maxime de Constantinople, puisqu'il en estoit chassé & rejetté mesme par l'Empereur avant que Damase

en sceust rien.]

P.42

P-4 I+

c,d,

Nat, car, z p. 6. 'Maxime se voyant rejetté & chassé par Theodose, s'en retourna ensuite à Alexandrie, faire porter à Pierre la peine de l'avoir favorifé si legerement contre S. Gregoire. Car ayant gagné par argent quelques vagabonds, il s'en vint attaquer ce bon vieillard, & le pressa étrangement, en le menaçant que s'il ne le faisoit jour du siege de Constantinople, il s'empareroit du sien propre. Mais le Prefet d'Egypte craignant l'embrasement que cette flamme pouvoit causer, l'envoya hors de la ville, & depuis cela il demeura quelque temps en repos. [ Nous le verrons bientost venir en Italie, & remuer l'Occident contre Nectaire, l'com-

me S. Gregoire semble predire. [L'insulte que Pierre avoit receuë de Maxime luy ouvrit les or.44.p.437.2. yeux. Car ce fut fans doute par fon ordre que Jla slote d'Egypte qui apportoit du blé à Constantinople , y estant arrivée [ "fur la V. la note P.416.0 fin de cette année, mais avant la fin de novembre , J'ceux qui la 16.

conduisoient se joignirent publiquement à la communion de S. P.417.c. Gregoire, & le vinrent ecouter. Ce fut sur ce sujet & en leur pre-

fence qu'il prononça sa 24 foraison, soù l'on voit combien sa charité estoit facile à oublier les injures les plus sensibles.] 'Car il s'y P-424. étend beaucoup sur les louanges de l'Egypte, qui avoit, dir il, P.415. confervé & fait revivre la foy; fur celles de Saint Athanafe, & fur

celles de Pierre mesme. Il remercie ensuite ces Egyptiens qui P 424.427 l'estoient venu entendre, de quoy il leur témoigne beaucoup de joie, [parceque c'estoit une chose tres importante pour l'honneur P.427-418. & le repos de l'Eglise: ] & pour leur montrer qu'ils ne s'estoient

pas trompez dans le choix qu'ils avoient fait de la communion , il leur fit un discours sur la foy de la Trinité. ep 116.p.808.e. [Ce fut peutestre en cette année que la Cappadoce eut Alype

pour gouverneur. Il estoit du pays de Saint Gregoire, si c'est luy

L'an de J.G. 180.

SAINT GRECOIRE DE NAZIANZE 4, 570 dont pale ce siant dans latert a 46,1 62 sint for peut bieneftre encore le mefine] 'Alype à qui S Gregoire avoir écrit une excel- #98-9-13-lente lettre peut-eftre ven l'anoée 273, Joseffuil gouvernoir avec <sup>154</sup> fon pere le peuple de Nazianze, pour exhorter Alype & Acer fon fiere à exceuter la volocié de leur mere, qui avoir laiffé quelque parrie de son bien à l'Egliér pour le foulagement des pauvres. [Si c'ell le mefine, il profit des infruêtoirs de Saint Gregoire, ] puisqu'il devint le procedeur des folicaires & le dé- 49/49-4944-4-

\*\*Durant qu'il floite gouverneur, le Saint apprit qu'un nommé 9-4-8-3-40-9.

\*\*\*Pub-Pa-Palled rezinoit fin maiton qui elbit d'ans le Felfer de fa jaint diction, (ee qui nous fait mettre cot durant que le Felfer de fa jaint hors de Cappadoe.) Il ne crivir à Altyre, qui la baine effuit hors de Cappadoe. Plan ectivir à Altyre, qui la baine effuit avoir foin, dequoy le Saint le remercia. [l'ene fays fin extre maifoi qu'il dit effuit à luy, refler foir celle § qu'il di dans une autre q-19-3-2-3
lettre effuit sie parents (Cari luie affez fouverat de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverat de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverat de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverat de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverat de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari luie affez fouverate de cette maiextre effuit sie parents (Cari lu

## ON BLOOD ON BUTTLEST BUTTLEST BUTTLEST BAD

ARTICLE LXIV.

Theodose vient à Constantinople pse les Eglises aux Ariens, les donne à Saint Gregoire: Le peuple demande l'inthronization de ce Saint

€ I, § 8.

Es chofes eftoient à Constantinople dans l'état où nous les Naturapao , avons laistées, lorsque tout d'un coup Theodose y arriva d de Macedoine, le 24 novembre de cette année Saint Gregoire à sorr. Le c. 6 p. qui tous les honneurs du monde n'estoient rien, & qui n'estimoit 263 a Chr. Al . que Dieu feul, ne veut point raporter la maniere honorable dont & Naz, car a.p. cet Empereur le receut, depeur qu'il ne semblast en vouloir tirer 21.b.c. vanité. Il se contente donc de nous dire que Theodose l'embrassa, luy parla, & l'ecouta avec beaucoup de bonté, & qu'il luy dir enfin ces paroles: Dieu se sert de moy pour vous accorder cetté Eglise: vous auriez peine à le croire si vous ne le voyez. La ville est là-dessus dans une si grande emotion, & le demande avec tant de chaleur, qu'elle ne s'en departiroit pas, ce semble, quelque chose qui luy en pust arriver. Elle paroist mesme dans la disposition de me faire violence pour m'y obliger: mais elle fçait qu'il ne m'en faut pas faire une bien grande pour m'y faire consentir. Hift, Escl. Tom. IX.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE L'an de J.C.

Ce discours remplit Saint Gregoire d'une joie mélée de crainte. Si c'effoit pour luy une grande confolation de voir ainsi ses travaux recompensez, il prevoyoit qu'il y auroit à souffiir pour luy: Mais la croix de J. C. l'animoit à porter toutes celles qui luy

estoient preparées.

Socr.1.5.c.7.p. Socrate dit que Saint Gregoire demanda dés ce premier entre-263 C. tient à Theodofe, la permission de se retirer de Constantinople. Se son humilité le peut rendre assez croyable : Neanmoins il n'en dit rien. 1

'Comme Theodose n'avoit point de plus grande passion que de 709.b. réunir ses sujets, & d'établir la paix dans les Eglises, il demanda [ dés le jour mesme ou le lendemain ] à Demophile Evesque des

Ariens, ou luy fit demander, s'il vouloit accepter la foy de Nicée, & réunir tout le peuple en un mesme corps, [ dont il luy offrit peut estrede le laisser Evesque.] Demophile témoigna estre sort eloigné de recevoir jamais [la foy de Nicée: ] & alors Theodose luy dit que puisqu'il refusoit de consentir à la paix, il luy commandoit de quitter toutes les eglises. 'Cela arriva', selon Socrate, dés

le [jeudi] 26 de novembre, quoique la chronique de Marcellin le mette au mois de decembre .

'Les Catholiques furent mis en possession des eglises en mesme temps qu'on en chaffa les Ariens. Les Anges protecteurs de cette Eglife y furent leurs introducteurs, & leur en ouvrirent le chemin. [ On ne negligea pas neanmoins les moyens humains que la prudence jugea necessaires. Theodose fit ] garder 1 l'eglise par des foldats, pour retenir dans le devoir les Ariens qui eussent pu se porter aux dernieres extremitez s'ils n'eussent esté arrestez par la crainte: ] Ils employoient les menaces contre le Saint. Ils tafchoient de flechir l'Empereur par les prieres les plus humbles . On [ les ] entendoit orier , pleurer , gemir : & Constantinople ressembloit en ce jour là à une ville prise d'assaut. Les carfours, les rues, les places publiques effoient toutes pleines d'hommes, de femmes, d'enfans, & de vieillars: il y en avoit à tous les étages des maisons, pour estre spectateurs de ce qui se passoit. Enfin S. Gregoire parut entre 1 l'Empereur & les foldats. Son corps effoit alors fi foible & fi abatu qu'à peine pouvoit-il un peu respirer . Mais il tenoit ses yeux elevez au ciel, [ d'où il attendoit sa sorce ] avec une serme esperance: [ Il estoit si appliqué à Dieu & si peu

s, Sainte Sophis la grande egitfe de Confratinople, de l'aquelle les autres dependoient t eperage [ Ceftoit apparemment] Theodofe meime qui effoit en perfonne prefent à cette.

263.d.

p.164.b.

P. 164.b.

Naz.or. 32-P/ 516.c.

L'an de J G SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE . 459

100 attentif à tout le refte, ] 'qu'il ne favoit pas comment il fut intro-

duit & mis en possession de cette Eglise.

'Quoinu'il fust aussi cloigné que qui que ce soit de tout ce qui est.1,041.41. paroiffoit extraordinaire, il ne laiffe pas de raconter comme une merveille une chose qui arriva alors. Elle fut remarquée par plufieurs personnes dignes de foy, mais persuadées que rien n'arrive par hazard, furtout dans ces grands evenemens. C'estoit au matin que la chose se passoit. Le temps estoit alors extremement fombre, & le soleil couvert d'une nuée fort epaisse, Rien ne convenoit moins à un jour de feste & de rejouissance où le beau temps & la serenité sont tout à fait de saison. Les ennemis de la foy se rejouissoient de ce contretemps, comme d'une chose qui marquoit que l'entreprise n'estoit pas agreable à Dieu; & les Catholiques en estoient tout affligez. Mais quand l'Empereur fut entré dans l'enceinte ' du chœur avec le Saint, à peine eut-on levé les mains au ciel, & commencé à chanter les lollanges de Dieu, que tout d'un coup le soleil perçant la nuée de ses rayons, remplit toute l'eglise d'une lumiere eclatante, & repandit la mesme ferenité dans le cœur & fur le visage des Catholiques.

"La jué que tout le moode reflexit en cette rencoure , juy pauddonna la harielle de demander à Theodofe qu'il leur donnaît
le Saint pour Evefque, les hommes de les fimmes, les magifitats
de les particuliers, tout le moode enfin, de demandoire avec la
mefine ardeus, proteflant que mulle grace ne leur pourroit effreplus fenfible, de qu'ils la perferiorer à toutes les grandeurs où
il les pourroit elever. Toutes ces voix confuiés failoinet un bruit
increyable. Saint Gregoire faifs de caraine Ce tout remblaire dans
l'apprehenfon que ces clameum n'eufleut leur effer, le rouvra
de fer Prefire no pur un Evefque du effort affi auptée de loy,
qu'ils ceffaifort de criter ainfic qu'il ne s'agilistir alors que de render graces à Dieme, Ce que les autres affaires autroire feur temmes.

Le peuple luy donna là-deffus de grands applandiffement: èc Theodofe ne releva pas moins une fi grande modelhie. On fe fepara ainfi, èc tout le patifi fans defortire. Il y eut feulement une épée tirée, èc remité auffi-tolt dans fon fourtau. 'Ce fut apparemment pour empécher quelques violences apa<sub>litié</sub>.

V.I estationades Ariens, f "qui au contraire ne s'estoient rendus maistres des eglises sous Constance que par le meurtre de plusieurs milliers d'hommes.]

1, 7% orflaspilas es peut effre de l'eglife meles

M m m ij

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.G. La fuite fait voir que Theodose rendit Saint Gregoire maistre

car.s.p.234|18.

cisoreilse. P. de la maison episcopale & des revenus ecclesiastiques aussi bien que de toutes les eglises de la ville. [ C'est ainsi qu'elles furent retirées des mains des Ariens, J'environ quarante ans depuis qu'ils s'en estoient emparez, [ lorsqu'Eusebe usurpa le siege de Saint Paul en l'an 339, les Catholiques ne les ayant presque tenues de-

Secr.L.s.c g.p. aSOLLACAR P 586.c.

puis ce temps là qu'environ deux ans, lorsque S. Paul sut rétabli aprés le Concile de Sardique, ] Socrate femble dire que l'on ofta aussi aux Macedoniens l'eglise de S. Paul. \* Mais selon Sozomene ils n'avoient alors aucune eglife à Conflantinople, & les Ariens les tenoient toutes.

CARGERIAGES CALCARGRORDES CACARGROCAL CARGERIAGO

### ARTICLE LXV.

Pourquoi Saint Gregoire refuse l'episcopat de Constantinople. De sa 48 & de sa 27 s oraison.

Naz.or.27.p. 465 b.c.

E refus que faifoit S. Gregoire de monter fur le trhone de Constantinople, semble avoir esté enfin vaincu par l'impatience du peuple, & nous avons lieu de juger que sa modestie ceda en partie aux vœux de tous les Orthodoxes. 'Car il se plaint de ce que le peuple emflammé de zele & d'ardeur, l'avoit placé fur le throne episcopal malgré ses cris & ses larmes, & il appelle cela une entreprise & un violement des loix. [Il semble donc que n'ayant pas voulu monter le premier jour dans le throne des Evelques, on l'y ait forcé quelques jours aprés. Comme il fembloit par là prendre possession de cette Eglise, ce qui ne se devoit faire que par une assemblé d'Evesques, il appelle ce procedé un violement des loix. Neanmoins ce ne fut pas une inthronization folennelle & fuffisante pour dire qu'il estoit Evesque de Constantinople, puisqu'il ne receut ce titre que du Concile œcumenique.] 'Il dit qu'il se mit tellement en colere contre ceux qui témoignoient le plus de chaleur pour luy en cette rencontre, que quelques uns en devinrent ses ennemis.

[On pourroit s'étonner de ce que Saint Gregoire refishoit si fort à l'extreme desir que l'Empereur avoit, aussi-bien que tout le peuple, de luy faire accepter le titre d'Evelque de Constantinople , & qu'il traite mesme cette pensée de prevarication & de violement des loix. Il semble que rien ne soit plus conforme aux Canons, que de voir un Evelque qui est sans siege, recevoir le foin & le titre d'une Eglise qui est sans pasteur, & qui le demande

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de LC.

avec inflance, furtout effant comme impossible qu'il n'y eust pas plufieurs Evefques dans Constantinople,& à la fuite de l'Empereur, qui eussent esté ravis de confirmer par leur autorité les vœux du peuple. Il est difficile de dire qu'une inthronization de cette forre foit illegitime en elle mesme: Mais comme elle peut estre sujette à de sascheux desordres par l'ambition des Prelats & la legereté de peuples, ce n'est pas sans raison que le Concile d'Antioche l'avoit condannée par son 16º Canon, qui porte Jque Conce. p 500 fi un Evefque vacant & fans titres'empare d'une Eglife vacante 569. fans l'autorité d'un Concile legitime, c'est à dire où le metronolitain foit present, il doit estre deposé, quoique tout le peuple le veuille avoir pour Evesque.

'Le 48° discours'de noître Saint fut prononcé, comme nous Nat.or. 48.p. croyons dans la premiere festedes Martyrs, qui arriva depuis que les eglifes avoient esté oftées aux heretiques & rendues aux Catholiques, & peut-estre le jour mesme que cela se fit. Il ne contient presque autre chose qu'une action de graces à Dieu, pour une merveille que l'on avoit si peu esperée, & une representation F.911. de la fureur des heretiques dans la fedition contre les Catholiques que nous avons raportée l'année precedente.

'L'oraifon 17, est faite peu de jours aprés que le peuple eut or.17. p. 165. b. contraint S. Gregoire de monter sur le throne episcopal se ainsi fur la fin de cette année. J'Elle semble prononcée en presence de P-471toute la Cour, & de Theodose mesmes peanmoins elle s'adresse proprement & ordinairement au peuple îde Constantinople.

Il la commence par les causes de l'affection que l'on y avoit P464-467. pour luy, qui estoient non sa complaisance pour ceux qu'il gouvernoit, puisqu'il ne les flatoit guere, mais de ce que ce peuple l'avoit appellé, & encore plus de ce qu'il le voyoit persecuté par l'envie [de Maxime & de ses fauteurs. ] Et comme sesenvieux P467.461. faisoient courir le bruit qu'il estoit venu à Constantinople pour s'en faire Evefque, il proteste solennellement que c'estoit une fausseté toute pure ; qu'il se met peu en peine si les hommes le P-469.b. croient, puisque Dieu voit que cela n'est pas ; 'qu'il est honteux d. de ce que ses amis ont honte de le voir exposé à ces calomnies : que le jugement des autres en quelque grand nombre qu'ils diston. fussent, ne peut le rendre ni meilleur ni pire: 'qu'il vit plus pour P-470-8. luy que pour les autres ; qu'il consulte en tout la regle de la raison & de la justice de Dieu, & que comme cette regle le condanne fouvent lorfque personne ne l'accuse, aussi elle l'absout quelquefois quoique les autres le condannent Qu'il estoit bien aile, pour 4,6, Mmm iii

462 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. parler selon les sentimens de la nature , lorsqu'il arrivoit qu'on approuvaft ce qu'il faisoit ; mais que quand on le condannoit, il

s'en mettoit peu en peine. d471.a.b.

'S'adressant à ses brebis, il leur dit qu'ils seront eux mesmes sa défense & son apologie, s'ils conservent inviolablement la veritable foy de l'Eglise,& si la sainteté de leurs actions accompagne la pureté de leur foy . 'C'est sur ce sujet qu'il donne en peu de mots d'excellens preceptes aux Princes, 'aux grands seigneurs, & aux principaux officiers de la Cour, à la nobleffe aux personnes de lettres, aux riches, '& à tout le peuple de cette seconde ville de l'Empire, si neanmoins elle cedoit à la premiere. Il reprend particulierement ce peuple de son attachement aux spectacles .

### \*\*\* ARTICLE LXVI.

Des oraifons 33, 39, 40, 44, 31 & 26 de Saint Gregoire .

Naz.or, 38.p. 613.E. p.613.25.

P.979.b.

he.

c.d.

P.47%

'IL faut finir l'année 380 par l'oraison que fit Saint Gregoire le jour de la nativité de nostre Seigneur. On l'appelloit aussi l'a Theophanie; & il paroist que l'on celebroit ce mesme jour l'adoration des Mages, [comme les Grecs la celebrent encore aujourd'hui avec le mystere de la naissance du Sauveur. El prononça ce n.P.979, a 680. discours en un lieu où il estoit étranger, 'c'est à dire à Constantinople; & Nicetas dit que le grand nombre des hereriques qui estoient en cette ville, est ce qui l'a obligé de s'étendre beaucoup fur la doctrine de la foy [Nous n'avons point de raison considerable pour dire fi ç'a esté en cette année ou en la precedente neanmoins nous avons mieux aimé raporter cette oraifon & celles qui

en dependent, au temps où il preschoit dans la grande eglise,&c où il avoit un ample auditoire.

cr.38.p.617.2. n.p. 992.d.

196,2,

une chose d'une maniere, dit il tres belle & tres relevée: ce que Leon.in N.&E Nicetas & une ancienne scholie entendent de S. Athanase. 'Leon-6Leo, ep. 134.p. ce de Byzance cite un endroit de cette oraifon . 6 On y trouve 212 Nazor. 32 les deux passages que Saint Leon cite de l'homelie sur l'Epip.too.blear.e. phanie. Caffien cite le premier de ces deux endroits, de Vigile 2.c 19.p.1061 b. de Tapfe tous les deux . Saint Augustin en cite deux autres «Vig in Early." endroits. Jobe[ auteur du fixieme fiecle, ] qui en raporte aussi Aug. in Jul. 1. quelques paroles, les cite de cette langue vigilante [exacte, ]& es. p. p. d. i.e.d. divine.

'Il cite dans cette oraifon un theologien qui avoit expliqué

L'an de J.C. 38 z. L'AN DE JESUS CHRIST 381. La feste des Lumieres, c'est à dire du battesme de J.C.sa car on Nat. or 39. P. Iny donnoit ce nom, parceque le battefine effoit appellé Illumination. ) 6 suivoit de peu de jours celle de la Nativité. S. Gregoire for, 12. p. 612. b.

fit donc en ce jour un second discours qui est le 391, où il cite celui for, 194 p. 1, 1.

qu'il avoit fait le jour de Noel . Il y combat les payens, les Juifs, les Eunomiens, les Macedoniens, & mesme les Novatiens dont il par le affez rarement.

Mais l'heure l'ayant surpris ce jour là, il recommença le len- or 10.7.537.c. demain à parler du battefine, & s'étendit fort à en montrer l'utilité & la necessité, contre les catecumenes qui différoient de le recevoir ou par negligence, ou pour ne vouloir pas s'engager à une vie digne d'un Chrétien battizé. Leonce cite aussi un endroit Leoncin N. &

de l'oraifon (39,) Sur les Lumières Le Page Jean I I qui en raporte Le Jonetan. un autre passage, l'intitule Le sermon sur l'Epiphanie du Seigneur. 1751.b.

Cassien la cite sur le mesmetitre, s' & Facundus l'appelle le dis Cassade Inc.

cours intitulé Sur les Lumieres.

L'oraifon 44, prononcée le jour de la Pentecofte, a qui est citée 18.h. par S. Augustin & par Saint Euloge d'Alexandrie, [\* paroist aussi s Nas. or. 44 p. par Sanguiui e par anno pole j par le foin qu'y prend le Saint have, pref ci y d'y exhorter les Macedoniens à se réunir à l'Église, de de leur p. 160-161. prouver la divinité du Saint Esprit (Ce n'estoit pas non plus à Na. 773 m zianze, mais à Constantinople, qu'il pouvoit esperer de souffrir le k Nation 44.p. martyre pour avoir annoncé la divinité du Saint Esprit, & user de 709.

27 ces excellentes paroles: ]'C'est ce divin Esprit qui me fait parler P.713 b.c. " aujourd'hui avec une entiere confiance. Si je n'en dois rien fouf-

, frir , Dieu soir loué; & si ma liberté m'attire quelques sous-" frances,que Dieu foir encore loué. Qu'il foit loué s'il epargne ce

n peché à mes ennemis . Qu'il foit loué aussi s'il permet qu'une , mort fanglante me fanctifie & couronne mon ministere dans n la predication de l'Evangile . [ Nous verrons dans la fuite que

fon desir fut presque accompli, nonobstant toute l'autorité de Theodole; & s'il ne fut martyrizé, il fut au moins depossedé de son siege, pour avoir soûtenu la divinité du Saint Esmit 1 Nous avons remarqué autrepart la grande charité & l'extreme condescendance que nostre Saint fair paroistre en ce discours pour les Macedoniens. [ Il paroift affez que l'oraison 31, est faite non seulement à Constantinople, mais mesme depuis que les Eglises y furent renduës aux Catholiques. 1 Car ayant dir quelque chole de la divinité de J.C. Tirrite encore, ajoute-til, les langues [ des or. 11.4.1994. heretiques. I Il y en a encore qui blasohement courre I. C. ou.

464 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'un 461 C. plutoft qui s'emportent coatre moy , parceque Dieu m'a rendu d'un fidele predicateur de fon Verbe. Je fuis comme Jean, la voix « de celui qui crie dans le defert : car ce lieu, ci effoit autrefois de ...

ce cent qui crie cans se deter : car ce neu-ci ettors autrenos de « fert & aride, quoiqu'il foit aujourd'huit res habité. "Aufil Ton y e voit qu'il avoit des magistrats pour auditeurs, '& qu'il leur parle avec autorité, en leur reconstanadant de reprimer les heretiques. 'Cette oraison est une homelie sur l'endroit de S. Matthieu où les

Pharifiens interrogent J.C. fur le divorce .

A-9-9-1.4 Il ne faut pas douter que Saine Cregoire nair fair beancoup surres difeours fembalbels fur l'Evangile & faut l'Ecriture; 

«1-31-10-49-50 celluici mérine paroifi effre une fuite de quelque explication une condécrable qu'il avoir entreprije. & peut-effre de tout 
[Evangile de S.Marthieu; mais cell le feut de ce genre qui foir 

1-3-11-11.

qu'il foit, est un ouvrage tout à fait informe.

P. 463.4.

P.443.F.

d. TNous mettons encore en oe tempsei la 16 oraión, J parcoquielle eff faite dans une affemble for nombreule, Compofée mefine de magifitats; I ce qui convient moiasau temps où il parloit dans la peiter Anaflafe. J Celt une excellence exbortation au puiple fair la maniere de le conduire dans les difipates: car aprés avoir dit que toutes les divisions qu'ou vojovi ator parmi les Chréciens, venoient de personnes d'efprit dont l'ardeur n'eftoir pas reglée par une fage moderation, il montre qu'il faut obtever l'ordre que J.C. a mis entre les patieurs & les brebs, qu'il fen-paraitent passi tout le monde de parier de Dieu, "Q'e qu'il vant beaucoup meux s'appliquer à la pratique des bonnes œuvres qu'il l'étude de la feience." Il fe c diffouirs en une reffe de Martyrs. Il dit qu'il effoit un patieur petit & pasave, & qu'il pe plaifoit pas enore aux autres patieurs, qui en jugeoise annis, foir par sonte a un sur terre patieurs, qui en jugeoise annis, foir par de l'application de l'app

ration, oit par animotité. [ce qu'il femble qu'on puifle raporter à l'affaire de Maxime.
Nous fuivos en tout ceci des conjectures qui ne paroiffront peut-eftre pas fort confiderables, ét qui feront mefine quelquefois combatteis par d'autres: mais forfique nous se trouvous pas de fondement pour rien affurer, nous croyons qu'il nous fuitit de fondement pour rien affurer, nous croyons qu'il nous fuitit de

mettre ce qui nous paroift le plus probable. ]

Chry.t.ch.st.,

'Nous avons dans S. Chrysoftome une homelie fur le commencement de l'Evangile de Saint Jean, qui ne paroift pas indigne de

porter

\_\_\_\_

In Go

L'm de l.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE

porter fon non . Mais elle elf site dans use ville qui vennir pad'elfre delivrée du joug de l'herelle; [c qui ne fe pouvoir plus guere dire d'Antoche en 38 ou 38 (oltque Saint Chifollome commença à y précher . Ceux d'Antoche n'euffert pas mefine fins doute avoue ce que l'on voit dans ce difous), que la foy y avoir elfc comme tout à firit écintre '&c effin il y ell parié d'une pa-so. Trintée d'Apoltres, [que nous re voyons point le pouvoir exten-

V.S.,but dre que des corps de S. André, S. Luc, & S. Timenfré, "apportez à Conflantinople en 356 & 357. Ce dificurs en thore prefiche à Conflantinople, de fars doute cette année mefime à Paique, jouisqu'il y est beaucoup parlé des nouveaux battirze, Jonn par 3301. Saint Gregorie droit il n'a pase le flyje,mais par quediqu'in de fes Preftres, j qui parlé de ce grand Proirié, & qui dernande les 3001, prietes de ce predicature de la Trinité,de er Pere & de ce docteur communé de tout l'auditoire. Ce Preftre avoit encore prefesse, che la veille, j & ainfi c'ettoir un de ceux que Saint Gregorie.

employoit pour nourrir fon peuple. ]

Il explique donc le commencement de l'Evangile de Saine 4 Jean', [ qu'on avoit accoutumé de lire à Pasque; ] & il s'en sert pour prouver la divinité du Verbe 'contre les Eunomiens [& les p. 205 b. Ariens. ]'Il traite auffi de la divinité du Saint Esprit. Il se moque P.200.204. [comme S.Gregoire, ] des argumens philosophiques par lesquels " P-103-103. les heretiques vouloient établir les dogmes de la religion, qui font l'objet non du raisonnement, mais de la foy, non de l'intelligence , maiss de l'adoration & ]de la lottange, de la croyance & de l'amour, non des recherches & des disputes. Il s'étend sur le passad, changement que Dieu avoit fait dans la ville, dont l'herefie qui la dominoit & l'infectoir entierement, venoit d'estre bannie pour faire place à la verité Catholique; '& où l'Eglise aupara. 41034. vant deserte & abandonnée, se trouvoit déja mere d'un grand nombre de peuples. Il paroit auffi que beaucoup de perfonnes p 2016. venoient de recevoir le battefine de la main de Saint Grogoire; 'aprés quoy on les avoit conduits folennellement & en procession d. au milieu de la grande place, des cierges allumez à la main. & p.103. en chantant les lottanges de Dieu, comme pour purifier l'air corrompu par les chansons dissolués, par les blasphemes [ des heretiques, ] & par les cris impies de ceux qui y avoient adoré les idoles [ fous Julien , & peut-eftre mefine fous Valens, ]

40

Hift. Eccl. Tom. IX.

 $N_{nn}$ 

### CERCEL CARCEL CHEARC CACERDRORORD ROAD ROCHCECE ARTICLE

Douceur de S. Gregoire envers les beretiques qui l'avoient voulu affaffiner. Sa Conduite envers les grands. Son defintereffement.

p.23.b.c.d.

'ORGUEIL des heretiques effoit extremement abatu de voir les Catholiques en possession des eglises, mais ils ne se rendoient pas pour cela. Le seu & la sumée qui sortoient de leur cœur, faifoient affez connoiftre la violence de leur douleur. [ Leur colere les porta jusques à vouloir ofter la vie, à nostre Saint; ] '& un jeune homme fut affez hardi pour l'entreprendre, mais Dieu ne permit pas qu'il fust assez malheureux pour l'executer. Il fut luy mesme son propre denonciateur. Il vint se jetter aux piez de celui dont il vouloit repandre le fang & fon funeste dessein ne servit ou'à faire eclater la douceur extreme de Saint. Gregoire, qui luy pardonna, & le mit au nombre de ses amis au grand étonnement de toute la ville qui en fut touchée. C'est de cette maniere qu'il avoit accoutumé de traiter ceux

p. 22 d.

à qui les excés qu'ils avoient commis contre luy, faisoient craindre la juste punition de leurs crimes [Et il se trouvoit que la fureur des heretiques contre luy, bien loin de luy inspirer quelque desir de vengeance, estoit ce qui le portoit davantage à user envers eux d'indulgence & de douceur. ] Car voyant qu'ils estoient déja si animez, au lieu de les aigrir & de les enflammer de nouveau en les pouffant & les pourfuivant à la rigueur, comme il luy euft esté aifé de faire, s'il eust voulu user de toute l'autorité que luy donnoit la faveur de Theodofe, il crut devoir se servir de remedes plus doux & plus propres à les guerir, esperant que sa moderation les rendroit plus moderez & plus faciles, & qu'elle luy acquereroit leur estime & leur amour.

or.32 P.525.d.

Il les crut suffisamment punis de tous les maux qu'ils avoient faits aux Orthodoxes, parceque ceux-ci avoient le pouvoir de les en punir. Il ne se mit point en peine de se venger des Pretets, de chastier les peuples, de faire soulever les villes par des perfonnes affidées, & de faire au moins qu'on eust peur de les attaonserved, quer à l'avenir. 'Il portoit les autres à la mesme moderation, &

les exhortoit de servir J C. en ne se vengeant point de leurs perfecuteurs, comme ils l'avoient servi en endurant la persecution avec patience. [ Ainsi l'on voit que l'Esprit de Dieu luy inspiroit les mesmes sentimens dans Constantinople, qu'il avoit si noble-

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. ment exprimez à Nazianze aprés la persecution de Julien. I'll 01,11, paos. b. remarque que pour se moderer dans la prosperité,il avoit accou-

tumé de lire les Lamentations de Jeremie.

[ Sa douceur envers les heretiques n'alloit pas neanmoins jusqu'à ne vouloir point qu'on reprimast leurs insolences. ] 'Car on trapasses. il declare que les magistrats sont obligez d'employer pour la verité, le pouvoir qu'ils ont receu de Dieu. Que si c'est une grande chose d'empescher les meurtres, de punir les adulteres, de chastier les larcins, c'en est une bien plus grande de soutenir la pieté par l'autorité des loix, & de faire recevoir au peuple la

veritable dochine. Mon discours, ajoute t-il, n'aura pas tant de

force & tant d'efficace en combatant pour la fainte Trinité, " qu'un edit qui reprimera la temerité des heretiques , qui prote-

" gera ceux qui sont persecutez, qui punira les meutriers, & qui ", défendra les meurtres non feulement des corps , mais encore

olus des ames, qui ne font tuées que par le peché. C'est ainsi que S. Gregoire s'efforçoit de gagner par la douceur & la fagelle de sa conduite, œux qu'il convainquoit avec tant de force par ses discours, & il pratiquoit cette parole de Job : Je me suiselevé. & Greg. in Job . 10 j'ay crié fur la terre, mais fans fureur; felon l'explication qu'y v. 18, p. 141, c. d.

donne un autre S. Gregoire.

L'elevation de nostre Saint qui se voyoit chef de la premiere Eghie de l'Orient, & appuyé de la faveur de Theodose, ne changea rien à la vie qu'il menoit auparavant, puisqu'une grande partie de ce que nous en avons raporté, est pris de ce qu'il a dit de luy mesme depuis ce changement. ] Mais pour les visites des Nat cat.a.p. 21. grands, au lieu que tout le monde reveroit la puissance des ma- 1giftrars, & encore plus des eunuques, que les autres affiegeoient fansceffe la porte du Prince, accufoient [ leurs ennemis, ] s'efforcoient par leurs follicitations de tirer quelque argent, abufoient honteusement de la profession Catholique, & faisoient d'autres actions tasches & indignes; Saint Gregoire pour montrer qu'il ne s'attachoit qu'à Dieu & non pas à la fortune, laissoit aux autres le foin d'aller visiter les puissans du siecle, & ne s'occupoit presque qu'en Dieu, & à purifier son ame, airmant mieux qu'on se plaignist de ne le pas voir affez souvent, que de se rendre importun.

On voit en un autre endroit ou'il décrit avec douleur l'état où il se trouvoit, lorsque quelque necessité indispensable l'oblig coit à ces fortes de devoirs, quoiqu'on ne puisse pas douter que f co humilité jointe à la liberté ordinaire aux poètes, n'y ait

Nnn

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

encherici fur la verité. C'est l'orsqu'il parle des maux qu'il dit 381. estas plois avoir evitez en quittant Constantinople. On ne verra plus, dit- "

il , Gregoire affis au milieu d'une table dans un trifte & morne " filence, fans ofer presque respirer non plus qu'un esclave, manger avec les Princes, & donner à fon "ventre un plaifir court & souire. cassager. Un maistre de ceremonie ne m'y placera plus en mon «

rang, ou au bas de la table pour reprimer mon orgneil & ma " vanité. Je ne ferai plus obligé de baifer des mains fanglantes, & « de caresser des hommes [ indignes ] pour en obtenir quelque pe- «

tite faveur. Je ne me trouverai plus aux festins du jour de la " naissance [ des grands, ] où de leur mariage, ou de leur mort. Je "

n'y gousterai plus de toutes ces viandes que l'on v ferr. Sa referve mesme luy acqueroit du respect de de la veneration. [ L'Empereur au lieu de s'en offenser, le faisoit quelque fois man-

de Ept. p. 301. r. ger à fa table, comme nous venons de voir, 1'& les perfonnes les plus qualifiées de cette nouvelle Rome luy témoignoient beaucoup d'estime & de respect, [& on en voit quelque chose dans ses lettres, qui s'adressent souvent aux personnes les plus illustres

de l'Empire. ] 'Mais il n'employoit fon credit que pour servir autant qu'il pouvoit ceux qui avoient besoin de son affistance.

[ Son definteressement dans l'administration des revenus de l'Eglife de Conftantinople parut admirable . 1 'Car quoique les biens de cette Eglise fussent tres grands, 'il n'en voulut jamais etr.r.p.a1.34. profiter en aucune maniere, 'Il donna encore un bel exemple à l'Eglife fur ce fujet. Ne trouvant nullepart l'inventaire des biens, de l'argent, & des vales qui avoient esté donnez à œtte Eglife, il ne voulut point s'en mettre davantage en peine, ni fe fervir d'un étranger & d'un laïque pour s'en faire rendre conte, comme on le luy conseilloit, depeur de deshonorer les mysteres, & il disoit qu'il n'avoit à répondre que de ce qu'il avoit receu,& non de ce qu'on luy devoit. Une action de cette forte ne peutestre blasmée que par ceux qui seront esclaves des richesses si elle avoit beaucoup d'imitateurs, l'Eglise ne pleureroit pas tant demanx que commettent les Ecclefiattiques, en qui l'avarice est. encore plus criminelle que dans les autres.

202020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-0020-ARTICLE LXVII

En quelétat Saint Gregoire mit l'Eglise de Constantinople.

TOILA ce que faifoit Saint Gregoire [ durant les quatre ou cinq mois qu'il gouverna paisiblement l'Eglise de Constan-

L'an de J.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE

382.

cinople. Outre cela il presoit un tres grand fion des pauvres , b des moines, des vitregs de étempes, viecciorpues des princioniers, des hommes de des fremmes qui faisiones une prodefino niera, des hommes de des fremmes qui faisiones une prodefino particuliere de piece é. de l'ommit des perfonnes pour veiller de pouvroir à rous leurs befoins Ce fut auflip art fes foins qu'on y vis fleurir le chare des pénames, del Fescencie de ces princieres etc. pui finiciere couler les larmes toute la nout. Edinful y regla particiement couler les larmes toute la voir. Edinful y regla particiement couler les larmes toute la nout. Edinful y regla particiement couler les larmes toute la noute la foins de présent des que de la noute de présent de que de la notat de présent en que l'assistant de la notat de présent en de l'est de l'action de présent que l'action de présent par de l'est de l'action de présent de l'est de l'action de présent de l'est de l'action de l'est de

à Dien & à huy.

Il represente encore avec plus d'étendné l'état où il avoir mis

n fon Eglise JLevez les yeux, dit il aux censeurs de sa doctrine, & p.517-512.

considerez tout ce qui est ici. Voyez cette couronne de gloire, au

lieu d'une couronne d'ignominie que l'on y voyoit auparavant . Voyez cette fainte affemblée de Prestres si venerables par leur vieillesse & par leur prudence ; cette conduite si reglée des Diacres qui ne sont pas fort eleignez du mesme esprit; ce bel ordre des Lecteurs, cette ardeur que tout le peuple, hommes & femmes témoignent pour s'instruire ; cette sublime connoissance & ce souft des choses de Dieu, tant dans les plus simples que dans les plus spirituels; cette admirable docilité dans les per-, fonnes établies en autorité comme dans ceux qui leur font fou-" mis; ce zele pour les interests de Dieu, soit dans les nobles & les " gents d'épée, soit dans les savans & les personnes de lettres , tons " extremement doux & moderez dans tout le reste, mais promts " & ardens lorsqu'il s'agit de combatre pour le Saint Esprit, tous n parsaitement instruits & fideles adorateurs du Verbe, cette pieté , qui eclate egalement dans toutes les femmes , tant en celles " qui dans l'état du mariage sont plus attachées à Dieu ou'aux " liens de la chair, qu'en celles qui libres de tout engagement se-, culier se sont entierement consacrées à Dieu ; cette vertu enfin , qui paroift dans les jeunes gents auffibien que dans les vieillars, " qui menent une vie digne de leur âge , qui s'efforcent d'acque-" rir l'immortalité,& qui se renouvellent tous les jours par l'espe-

" rance d'une vie plus heureufe. Ce font là ceux qui forment cette " couronne , aufquels j'ofe dire , quoique je me le devrois pas felors " Dieu,que j'ay efté de quelque ntilité. Et il y en a qui font le fruit N n n iii

470 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. de mes discours, & que j'ay enfantez selon l'esprit. Les plus since- 38 .. res d'entre vous (ajoute t-il en parlant à son peuple,)me rendront ce témoignage: ou plutost vous me le rendrez tous puisque vous

P. 51 9, c.d.

Pour ce qui est de la foy,il veut que l'on juge de la fienne par celle de son peuple, qui estoit si zelé sur ce point, qu'il auroit plutoft fouffert qu'on luy offast la vie, que d'osters dans sa croyance la divinité à aucune des trois Personnes : Et il leur rend ce témoignage, qu'ils avoient tous la mesme soy oc les mesmes sentimens, & qu'ils effoient parfaitement unis & entre eux & avec luy, & tous ensemble avec la fainte Trinité .

avez tous elté le fujet de mes travaux evangeliques.

'Faifant autrepart l'abregé de tout ce qu'il avoit fait à Conftantinople. J'y ay travaillé, dit-il ; j'y ay rassemblé un peuple disper- " fé parmi des loups: j'y ay abreuvé par ma doctrine un troupeau " à qui l'eau manquoit : j'y ay repandu la femence de cette foy " qui est fondée sur Dieu mesme: j'y ay decouvert la lumiere de " la Trinité à des personnes qui estoient auparavant dans les tenebres. Mes discours leur persuadoient les veritez que je pres- " chois. Déja quelques uns s'estoient rendus: d'autres n'estoient " pas fort eloignez: & les autres auroient fait la mesme chose . " Emportez & indociles auparavant, ils commençoient à devenir " tous plus traitables On estoit plus disposé à recevoir mes instruc- " tions : & j'avois lieu de bien esperer de ceux mesmes qui " m'estojent les moins favorables.

P.104.

Saint Ambroise rend en ce temos-ci mesme un témoignage authentique du progrés que la foy faifoit à Constantinople par la benediction que Dieu donnoit aux travaux de Saint Gregoire: & fes termes font d'autant plus remarquables, qu'il y joint nostre Saint avec luy mesme, & avec les plus illustres Evesques de ce temps là . C'est en parlant d'Athanaric Roy des Gots, qui aprés avoir esté long-temps la terreur des Romains, fut obligé de venir implorer la misericorde de Theodose à Constantinople, ["où il v.Theodoarriva le 11 janvier de cette année 381,80 mourut quinze jours 6 L 110

P. 814.

aprés. Voici donc ce que dit S. Ambroise. C'est vous, Seigneur Jesus, qui nous avez fait la grace de « purifier aujourd'hui mille lepreux: au lieu qu'Elisée n'en a gueri " qu'un. Combien en avez vous gueri à Rome! combien à Alexan. " drie! combien à Antioche! combien à Constantinople! Car «

Constantinople mesme à déja commencé à recevoir la parole " de Dieu:& elle a merité que vous vous declaraffiez en sa faveur "

par des marques evidentes de voltre protection. En effet tant "

L'an de JG. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 471

qu'elle a renfermé audédant d'elle mefine le venin des Ariens, elle a elle continuellement environnée de guerres : 6 fe mun retentificiert du bruit des armes nomenies. Mais depuis qu'elle a eloigné d'étle coux qui fi font ciopper, de la veriable foy, elle sa vu fon ennemi, ce juge des Rons qui luy avoit toujours ellé fi redouzable, fer rendre à fa diferente, elle la recu comme fappillant, elle a fait fes funeraillet, elle le conferve encore dans le figularet. Combine donc avez vous purifié els preux et Combinente de la recur de la recurson de la recurs

[Ce progrés de la foy fur auffi visible en cette rencottre, que giorieux à J. Ce à S Gergeires en ministre [Cat les herectiques Naschapas, avoient publié, [lorsque l'on readit les egifies de Constantinople à noffre baint, qu'il n'avei passaffe de monde de la communion pour en remplir feulement les porches En esamonius il le trou-ies-pagaze va que par se predications de les benedichiens que la grace y donna, les Carboliques furent en afice grand nombre pour les remplire toues; d'il y avoit le une désporer qu'ils fe multiplie «rempire toues; d'il y avoit le une désporer qu'ils fe multiplie «rempire toues; de la vieu de les désporer qu'ils fe multiplie «rempire toues; de la vieu de les déspores qu'ils fe multiplie «rempire toues; de la vieu de les déspores qu'ils fe multiplie «rempire toues; de la vieu de les met plus «Poul Resoul» les travaux de contre Saine avoient mis l'Egifie

de Constantinople, lorsque l'on y assembla le second Concile œcumenique, dont il saut ma intenant faire l'histoire.

# ARTICLE LXIX.

Theodose assemble le second Concile accumenique. Des Evesques qui le compossient.

V. The cult efté à fouhaiter que Theodofe euft pu rendre auffi Cot Thapp.

V. Theodo.

J. alfémere ha paix & Thusion aux Carboliques, que faisy dans 1920.

Le faison par le cette anomé melle leur avoir traval les egiffes con136.

cupées par les Ariens. Tout l'Occident jouifoit pleinement de 1920.

curte par d'épuisé passé docques qui figurale a Dace d'avec la 1920.

Thance 'Vê les doux feuis Evrégieus qui troubbient le repos de Anima 1,710.

V. S. Acc. es provinces par l'hereté Animen, f'inter condannez cette de 11,110.

ve l'année par le Concile d'Aquilée. 'L'Orient au contraire effoit 68-47.

dechité non feulement par un grand nombre de féctes heret.

\*\*Toptage.\*\*

dechité non feulement par un grand nombre de féctes heret.

\*\*Toptage.\*\*

\*\*Topt

ques, mais par les divisions mesmes des Catholiques (Outre celle

- Down In Court

472 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

d'Antiche qui effoit la plus ancienne. Maxime en venoit de <sup>34x</sup>
former une nouvelle dans Conflatinople; fans parte de l'opposition que Timothée trouva à Alexandre, 'door il fue elu cette V
senAnias
mér. Eveque aprés la morte de Pierre fon free; '4317.

Their Joseph Theodore dei for a semement Jim Dangte n'avoir point eu de 7314 plus forte paifon que de natre marte plus pour et a la noire paifon que de natre partie plus forte paifon que de natre partie plus forte paifon que de natre partie plus forte paifon que de confidentina plus de la proposition de la noire partie plus part

Chad.

Second, et a.

Ce fut Theodole qui l'affembla auffitoft qu'il eut mis les Cachiert, se de configuer en possesse de configuration ple, & qui orpuncture donna par sei settres à tous les Evesques de se trouver en certe

PARCONNY donna par les lettres à tous les Everques de le trouver en cette

ALLA PARTI VIII-pour y confirmer la foy de Nicce, y établir un Everque, No

Forente Es y fâire les reglement dont l'Egifie avoit befoin pour affermir la

1844 paix qu'elle commençoit à gouter .'Le fixieme Concile a ciri
1844 partier. Projuit fui naffemble par Theodofe, Damafe, Saint Gregoire, de resistator.

1850 partier de l'activité de l'act

Steffyerers to Neclaire. Neamonis comme il efferieratin que Neclaire n'eur religione. Nel comme comme il efferieratin que Neclaire n'eur religionate. L'action de la commencement du Corcile, a sulfi Christianus Consella. Lu superforatanché à Cour de Rome reconosit que l'herbedole de la convoqua, & que Damafe n'y eut aucune autre part que

7col.p.41. de le ratifier dans les decifions de la foy jquand il fut fait. De la maniere dont Damafe parloit luy mefine de ce Concile l'année precedente, [il n'y a pas lieu de juger qu'il ait eu beaucop de part ni au deffein de l'affembler, ni à fa convocation.]

Nasenta-pa- Les Evefques y accounteren de noutes les provinces de l'Ouisse de Mancadi, rincia, hommis del Eggiper. ©nn en coure es poi, en comprente, setté, elbou ... Combon de l'experiment de l'activité de l'act

M. M. Learn, p. elléreccu univerfellement de tout le monde. Il Les fouscriptions 18.d. que nous avons de ce Concile, marquent les noms de 143, dont Phote.ca.16 p. il y en a fix qui n'y eftoient que par leurs Preftres. 'Mais'elles ne Norz 42-60-68.41-p. hot pas fort exactes.

\*\*Léberts, and the latest and the la

3.b. Amphiloque d'Icone, Optime[d'Antioche]en Pilidie, Diodo

L'an de J.C. 381.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. de Tarfe, S. Pelage de Laodicée, Saint Euloge d'Edeffe, Acace de Berée Isidore de Cyr Saint Cyrille de Jerusalem, & Gelase de Cesarée en Palestine . [ Outre cela on peut remarquer dans les fouscripcions Denys de Diospolis en Palestine Confesseur. Vite de Carrhes tres celebre par sa pieté, Abraham de Batnes en Melopotamie Confesseur, Antioque de Samosates Confesseur, Bosphore de Colonie en Cappadoce, Otrée de Melitine: & divers autresdont les noms se lisent dans l'histoire avec honneur.

Ainsi l'on voit qu'il n'y a peut-estre point eu de Concile dans l'Eglise où l'on trouve un plus grand nombre de Saints & de Confesseurs. ] 'Mais il y en avoit aussi beaucoup d'autres qui avoient Bar. 3f s. 6 22. des qualitez bien différentes, & qui ont obligé nostre Saint de traiter ce Concile avec beaucoup de mepris, [ 'jusqu'à l'appeller Nataranapas une affemblée d'oisons & de grues, qui se battoient & se dechiroient sans discretion, 'une troupe de geais, & unessein de gues-car, 1-p.37.4. pes qui fautoient au visage des qu'on s'opposoit à eux.)

S. Gregoire de Nysse apporta en venant son ouvrage contre Harvillent. Eunome, qu'il lut à nostre Saint & à S Jerome. Il amena avec suy Luccasp. Evagre de Pont qu'il avoit fait Diacre aprés la mort de S. Basile. 1010,b. En s'en retournant il le laissa à Nectaire. S Melece y amena aussi Conc. La.F. deux celebres Prestres de son Eglise, Flavien & Elpide, [ dont le 955.4. remier luy succeda bien-tost aprés, & l'autre sut Evesque de Laodicée en Syrie aprés S.Pelage. 1

Comme Theodose ne desesperoit pas de pouvoir réunir les Ma. Sorr, I. s.c. & p. cedoniers avec les Catholiques, il les appella auffi au Concile, & 264.6301.1. ils y vinrent au nombre de 36 Everques, la pluspart de l'Hellespont,& dont les principaux estoient Eleuse de Cyzic s'ci celebre dés le temps de Constance, & Marcien de Lampsaque.

'On ne lit point qu'il ait eu ni lettres ni deputez envoyez de la Lapus, t. t.p. part de Damaie, ni des autres Occidentaux, ni personne qui y 174affiftaft en leur nom : & Theodoret repete deux fois que Theo Thankse.6.2

dose ne l'avoit assemblé que de l'Orient.

711.ck.7.p.712. S.Melece estoit chef de toute cette assemblée, c & S. Gregoire & Naz, car. 1-p. de Nysse l'appelle en plein Concile, nostre pere, nostre chef. 24,6. "Aprés sa mort, nostre Saint en est appellée le pere: & il ne desa «Nysaemel.». voue pas luy mesme qu'il n'y ait eu le premier rang, quoiqu'il n'y apris h. eust pas autant d'autorité qu'il eust etté utile pour l'Eglife, divers « Nat car.1.p. autres voulant y estre les maistres. Ses incommoditez l'obligerent auffi fort souvent de s'en absenter. 'Le Concile de Calce-Conceptate doine dit que Nectaire avoit esté le chef avec Gregoire de l'asfemblée qui condanna Apollinaire. 'Le VI Concile parle à peu Lupus, t.s. p. Hift. Eccl Tom. IX. 000

474 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J C. prés de la mesme maniere [Ainsi nostre Saint paroist avoir presidé 381. au Concile depuis fon inthronization, ou au moins depuis la mort de S.Melece, & Nectaire ensuite, lorsqu'il eut esté mis en sa place. YLes nouveaux Grees y établissent encore d'autres presidens. [avec auffi peu de fondement que d'autorité, fi ce n'est pour Timothée d'Alexandrie, J'qui peut avoir prefidé entre la demission

de S.Gregoire & l'ordination de Nectaire . ARTICLE LXX.

Saint Gregoire est établi Evesque de Constantinople.

Therplac . Q UAND les Evesques furent arrivez, [ "en assez grand nom. V.S.Melece bre pour commencer le Concile, ] ils allerent saluer 'Theo-P.712,C. dose, qui les receut avec toute sorte de marques d'affection, &

les pria comme ses peres de travailler avec soin aux affaires qui les amenoient [Quoique celle de la foy fusten soy la plus impor-Bar. 38/\$13-34- tante, Jil y a neanmoins bien de l'apparence que l'on commença

par ce qui regardoit l'Eglife de Conflantinople comme la plus Nylde Mal, p. pressante de toutes. 'Cestoit pour ce sujet que S. Melece estoit 593 L. venu à Constantinople , & quelques historiens ont écrit mesme p.161.41646. qu'il y estoit venu pour cela avant le Concile, [ parcequ'en estet cela se fit avant que les Evesques d'Egypte & de Macedoine y fuffent mandez.)

'L'ordre vouloit que l'on commençast par l'examen de l'ordi-Bat. 14 11/2 2 24nation de Maxime le cynique [& cet examen ne fut pas diffici-Thore, Lges, le ]'Les Evefques ne purent fouffrir une entreprife fi illegitime . p.713.b. b Ils declarerent que Maxime n'avoit esté & n'estoit point Evesque; que ceux qu'il avoit ordonnez ne pouvoient estre receus en aucun degré du Clergé; & que son ordination & tout ce qu'il Conc. B. t. top. avoit fait comme Evelque eltoit illegitime. On en fit un Canon

POLC. LUDGER LLD. exprés e Il y avoit lieu d'agir contre les Evesques d'Egypte qui l'avoient ordonné & mesme contre Pierre d'Alexandrie. On ne trouve pas neanmoins qu'on l'ait fait, & on a affuré dans le VIII. Concile qu'on n'avoit rien decerné contre eux. [ Pierre venoit de mourir, & S. Gregoire le plus interessé dans cette affaire, sut sans doute le premier à excuser les autres. Quand ce n'eust esté que pour ne pasaugmenter l'opposition que l'Orient avoit déja pour l'Egypte & ne pas faire dire que la juste punition de ces Evelques estoit un effet de pique & d'animolité S. Melece qui estoit alors le chef du Concile, estoit & par nature & pargrace un esprit de charité & de paix.]

D 174

p. 235.

7154.

287.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. 181.

'Aprés avoir chassé l'usurpateur, "il fallut cher her quelqu'un Bar. 182. 136. qui fust digne d'estre établi dans cette importante place & on 712.20. n'eut pas de peine à le trouver. ]L'Empereur qui admiroit la vie & l'eloquence de S. Gregoire, le jugeoit le plus capable de la remplir, & l'estime de la vertu de ce Saint fit tomber les autres Prelats dans le mesme sentiment. S. Melece & les autres Evesques Naceau. 1944. assemblez de tout l'Orient firent donc violence à sa modestie, & c. le placerent sur le throne malgré ses gemissemens & ses cris. L'Empereur qui eut part à son inthronization, fut aussi témoin p. 10.b. de sa resistance, qui eust encore esté bien plus grande s'il n'y eust pared. consenti en quelque sorte par l'esperance dont il se flatoit, que estant Evesque de cette ville qui estoit au milieu de l'Orient & de l'Occident, il concilieroit enfemble ces deux moitiez du monde qui estoient dans une malheureuse division, [particulierement ] fur le sujet de l'Eglise d'Antioche. b Ainsi S.Melece donna enfin 113.b. un epoux à l'Eglife de Constantinople, & couronna ce saint ma 5Nyl.de riage par sa benediction.Les autres Prelats, & nommément Saint Gregoire de Nysse, contribuerent à la solennité de cette seste qui fut tres grande & honorée par leurs eloquens discours.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

## ARTICLE LXXL

Saint Gregoire ne pouvant donner la paix à l'Eglise d'Antieche. prend le dessein de quitter Conftantinople.

ETTE joie que l'on avoit eue de l'inthronization de Saint Nylde Mel. Gregoire dura bien peu, & eile fut aussi-tost changée en 188, a.h. deuil par la mort de Saint Melece, qui fut tres sensible à tout le monde, mais plus à nostreSaint qu'à tout autre Car cette mort qui devoit finir les maux de l'Eglise d'Antioche,ne servit qu'à les augmenter. Au lieu de laisser Paulin la gouverner toute entiere. V S.Melere felon "l'accord qu'on avoit fait en faveur-de celui des deux qui furvivmit l'autre l'Quand S. Melece eut rendu l'esprit, quelques Nazer, in ac-[Prelats]ennemis de la paix, proposerent dans le Concile une " chofe à laquelle on ne devoit jamais fonger, favoir qui on luy don-

peroit pour successeur. On parla beaucoup sur ce sujet, les uns pour la paix & les autres pour le trouble. Il y avoit melme des pasd. gents chargez d'or qui s'efforçoient de contompre les Evesques. Ondernandoit pour cette affaire le secours de Saint Gregoire, passe. fc'està dire apparemment pour facrer celui qui seroit elu, co

qui est encore une preuve qu'il presidoir au Conciles ] Mais ce pas.cd. Ooo ii

115

476 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE: L'an Saint qui n'avoit accepté le fiege de Conflantinople que nour 1811.

car.13 p.45 e.d. réunir l'Orient avec l'Occident, & qui n'avoir garde de preferer aucun interest de parti , ni l'autorité du plus grand nombre à ce qu'il devoit à J.C.(& à la verité, Jarma tout son zele en cette ren-

qu'il devoit à J.C.[& à la verité, jarma tout fon zele en cette reneu.13.37.87.26. contre II euft volontiers employé la verge pour reprimer cette division qui mettoit toute l'Eglife en feu: mais cela ne fe pouvant pas, il tachha de fe tendre mediateur entre les deux partis

cu.,1,3,3,6, pour les potres à la paix Il fit un grand diffours pour exhorter les Evefques à ne point denner de faceefleur à S.Melece, & à aiffer Paulin gouverner patiblement durant le peu de jours qu'il avoir a vivre Il le finit en protellant que if on s'imagine qu'il park ainfi ou pour favorifér quelqui unu, pu pour entirer quelque avantage, ou pour se rendre l'arbitre de l'alfemblée, il est si cloigné detoutes es vusique ollus fram meline plaifir de olluy veu permettre

de quitter son evesché, & de demeurer particulier.

Mais quelques faintes & quelques judicieuses que fussent ses remontrances, elles furent inutiles. ] Les jeunes s'eleverent avec fureur contre le Saint, & les anciens furent affez indiscrets pour les fuivre, quoiqu'ils n'eussent point de meilleure raison à alleguer, sinon que puisque J.C. avoit voulu paroistre en Orient, il falloit que l'Orient l'emportast sur l'Occident [Aussi c'estoit visiblement un effet de l'antipathie que la querelle de Saint Melece & de Paulin avoit commencée entre ces deux parties de l'Eglife, qui s'estoit formentée par le différent usage du mot d'hypostase: & cette premiere froideur avoit sans doute eu quelque part au peu de secours que les Occidentaux avoient donné aux autres durant la persecution de V alens, comme S. Basile s'en plaint si souvent : à quoy il faut joindre l'esprit d'orgueil, de pique, &c de jalousie, qui faisoit regarder comme un grand mal à ceux qui n'avoient pas une vraie vertu , d'honorer Paulin comme Evesque d'Antioche aprés l'avoir long temps regardé comme schismatique ,& de se voir ainsi contraints de ceder en quelque sorte aux Occidentaux qui avoient toujours porté Paulin.

S. Gregore mice bien suideflur de ces mifons fi haftes & fi. Brigore de rejecte. Il ne cherchost que la voloride de Dieu, l'influence de rejecte. Il ne cherchost que la voloride de Dieu, l'influence de l'Egifé, & Tunilité des ames, à qui ces divisions del inest cont à las prepulciables l'Ainfi ce fue novin qu'il fue follevée puifamment par les plus grands amis de vouloir ceder. un fecuimende autres; il n'avorigate de fe la little conduire en ries par les plus grand nombre, pluroft que par la lumiere de Dieu, & il ne vojuloir point d'amis qui de fervillent du

P. 18,b.

- CGW

L'an de I C.

L'an de I.C. 3\$t.

pouvoir de l'amitié pour l'engager dans le mal.

[Il y a apparence que les Evesques de Syrie furent auteurs de cette resolution, depeur de se voir soumis à Paulin. Elle ne sut neanmoins executée qu'aprés l'ordination de Nectaire, J'puis-Cod.Tia.spp.p. ou on I'en crut auteur. Elle fut faite par les Evelques du diocele a Thorn, I s. c. a. d'Orient, avec le consentement de l'Église d'Antioche, b c'est à p.717.ed. dire que cela se fit à Antioche mesme, aprés la fin du Concile: bBlood.p.213. d'où vient que dans la loy du 30 juillet, où les principaux Evec. ques de chaque province sont nommez pour estre les centres &c les marques de la communion de l'Eglise, il n'est point parlé de l'Evefaue d'Antioche.

S. Gregoire n'ayant pu obtenir qu'on laiffast Paulin paisible à Antioche, ce qui estoit si necessaire pour la paix de l'Eglise, songea deflors à quitter l'episcopat, comme il s'y estoit offert. Il semble qu'il ait écrit alors ['la lettre 15.º à Bosphore de Colonie , Narap 15.0. à qui il mande que cet importun de Gregoire n'importuneroit 778.1. plus personne, & que ne pouvant faire changer les autres d'avis, ils ne l'empescheroient pas aussi de se rensermer en Dieu & en luy mesme. Il commença dessors à se retirer des assemblées qu'il car, a, p.a t.e. voyoit estre si pleines de confusion : 'de quoy ses frequentes in- a. commoditez luy estoient souvent ou une raison ou un pretexte.] On receut apparemment durant ce temps là plusieurs Evelques de ceux qui avoient esté engagez dans le parti des Ariens.

'La peine qu'il avoit de ce qui se passoit dans le Concile [ s'aug. c. mentant de plusen plus, jil changea mesme de maison, & quitta celle qui tenoit à l'eglife [où l'on faifoit les affemblées, ] qui effoit Bar \$13. 164. la maison episcopale. [ Cette action confirmant ce qu'il avoit dit dans l'assemblée, qu'il vouloit quitter l'evesché, ] 'toutes les per- Natearit, p. fonnes les plus considerables de la ville vinrent le trouver , & c,d. le conjurerent en pleurant de ne pas abandonner fon peuple. Leurs larmes l'attendrissoient, mais ne le flechissoient pas. Enfin il arriva un nouvel accident qui le determina tout à fait à rompre fes liens & à quitter Constantinople.

Oob iii

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** ARTICLE LXXII

Les Prelats d'Egypte & de Macedoine arrivez au Concile, mur murent contre S. Gregoire, qui obtient sur cela la permission de se retirer.

Es Everques n'avoient d'Egypte & de Macedoine point \_ encore esté appellez au Concile, de quoy il est difficile de Norz 43-

rendre raison à l'égard des Egyptiens. Car pour les autres c'est fans doute parcequ'ils effoient confiderez comme membres des Occidentaux, n'ayant esté joints à l'Empire d'Orient que depuis deux ans, lorsque Gratien demembra diverses provinces de l'Illyrie pour les donner à Theodofe . Mais on croit que comme les Orientaux se divisoient entre eux sur le sujet de l'Église d'An-Nazentapas tioche, J'les uns & les autres furent mandez en diligence, dans abollomar.p. l'esperance qu'ils contribueroient à la paix. 11 semble que c'est à se, ceci qu'on doit raporter ce que un ouns distributes ce que un ouns de llement cru devoir at-Cod-Thapp. Evelques, que les Orientaux avoient rellement cru devoir attendre le jugement du feul Ascole Evesque [ de Thessalonique, ]

Soer, I, s. et p. qu'ils l'avoient mandé d'Occident à Conflantinople . 'Au moins 264 d Soul 20 Socrate & Sozomene nous affure qu'il affifta à ce Concile. 2 .P.711.d. [S'il en faut neanmoins juger par les conjectures que la fuite nous fournit, il y a apparence que luy & les autres furent mandez par

N.1. carp. 18. l'Empereur plutoft que par le Concile. Car dés qu'ils furent arrivez, ils parurent fort échaufez contre les Orientaux, & ceux-cide leur costé n'estoient pas moins animez contre eux. (On avoit lieu d'esperer que ces Evesques nouvellement arrivez s'uniroient entierement avec S. Gregoire, puisqu'il entroit tout à fait dans les interests de l'Occident, quoique par le seul desir du bien public. } P.19.2 Ils n'avoient d'ailleurs aucun eloignement de fa personne ; comme ils l'en affuroient fous main, ni aucun defir d'en mettre un autre en sa place. Cependant parceque c'estoient les Orientairx qui l'avoient établi Everque de Constantinople, & que la passion qu'ils avoient contre eux leur faifoit rechercher toutes les voies de leur faire de la peine, ils voulurent trouver à redire à son inthronization, alleguant contre luy des loix qui ne s'observoient guere, & qui aprés tout ne le regardoient pas,[c'est à dire qu'on l'avoit sait

passer contre les Canons de l'Eglise de Nazianze à celle de Consde Epis 101, r. tantinople . ] 'Car c'est la fable que ses ennemis & ses envieux avoient inventée, & Rufin l'exprime en disant qu'on allegua con-257.

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 47
3tt.
minus fante tre luy des prescriptions qui n'estoient nullement raisonnables.

Sil en faut croire Theodoret, ce differend alla fi avant, que Triett, sc.1 ke Orientaux fe fequeren (de la commond) les Eppetien, c. 8-7916-1 ke Orientaux fe fequeren (de la commond) les Eppetien, Mais d'une part il ef difficile que les Orientaux aient eu cer excé de zele pour noftre Saire, c. de l'autre, j. 11 nous affaur ley mefine qua unificiot qua livi ke Espytiens murmurer de foncición, de la marcine felon Run, avant qu'on eutre de demoder de demolére de demolére de familiton, l'arti de trouver cette occasion pour rompre des liens qu'il Nacaus pape ne fupportoit dés qu'avere beaucoup de peine de d'impatience.

Ellar donc entré dans l'alfemblée, <sup>8</sup> lidit que fon plus grand s. defir efinit de contibuer à la paix de à l'union de l'Épilité Que fi « 1948 PROfon cleblom y apportoir quelque trouble ; il vouloit bien imiter partier plus que propose par l'apport de ces per l'estats de le jetter dans la me l'al-s'approve pour appuier la tempefite qu'il n'avoir point excitée. 'Que rion Nassarapa, pour appuier la tempefite qu'il n'avoir point excitée. 'Que rion Nassarapa, l'imiter, tous les troubles de l'Epilife féroirent biens tott appuilez; d'auffiliblem l'effort affec archive de maladies. de d'antirmitez d'admithée de l'obte affec archive fer malades de d'antirmitez de d'auffiliblem l'effort affec plein de rele pour bien définatée la foy. 'Il leur d'admitée n'els prime de fiourent de ferravaux, de fortit de l'al-scalapa, d'ambiée. L'es Evedques demeurerent un peu intendits de cette en des des demenurerent un peu intendits de cette en des des demenurerent un peu intendits de cette en proposition, d'en enantonis les condriviers bies-sol de cette.

A bien confiderer les circonstances de cette action, il ne s'en trouvera peut-estre point de plus heroique dans toute l'histoire de l'Eglife. TEt si toutes les actions de ce grand homme sont admi- Soul 7.c.p.p. rables, comme a dit un hiftorien, il n'y en a point de plus admira- 712.b. ble que celle ci, ni qui puisse mieux faire connoistre combien il estoit eloigné soit d'aimer la puissance & la grandeur, soit de tirer aucune vanité de son eloquence, [ qui ne pouvoit paroistre avec plus d'eclat que fur un si grand theatre. Il s'agissoit du premier fiege de l'Orient qu'il avoit rétabli luy mesme par une infinité de travaux & de souffrances qui luy avoient acquis le titre de Confesseur. Il y avoit esté établi par une election tres canonique, & peut estre la plus solennelle qui se sust encore vue dans l'Eglise. puisque presque tout l'Orient y avoit eu part. Il s'estoit acquis par fa vertu & par son eloquence l'amour & l'estime de son peuple, des grands aufli-bien que des petits, audelà de ce qu'on en peut dire L'Empereur estoit tout à fait pour luy, comme on le voit par la peine qu'il eut de le faire consentir à sa demission . Les Evesques qui l'avoient établi n'eussent pu se dispenser de le maintenir,

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE L'an de I.C. & l'opposition des Evesques d'Egypte & de Macedoine, eust peut- 381.

estre bien-tost cedé à l'estime de sa vertu, surtout lorsqu'ils l'auroient vu entrer dans leurs fentimens plutost que dans ceux des Orientaux. Cependant il ne voulut point avoir d'égard à toutes Soz.1.7,c.7.p. ces considerations.]'Il n'allegua point tous les services qu'il avoit rendus à cette Eglife, les fatigues qu'il y avoit endurées, les dangers qu'il y avoit courus pour la foy: & dés qu'il vit que sa promotion faifoit peine, il rendit aux Evelques le depost qu'ils luy Aug in Cre.1.2 avoient confié, [fans qu'ils le luy redemandaffent.] Il favoit bien

711,0,

113.d.

514.

p.524 cd.

Gail R.P.417.c. que les Everques ne sont Everques "que pour le service des peu- &c. ples, & que quand leur ministere cesse de leur estre utile, ils le doivent quitter avec joie, & rentrer dans l'état humble qui doit estre le centre de tous les Chrétiens.

> to act to act a act to ARTICLE LXXIII.

> Raisons qui porterent Saint Gregoire à se demetre; les Evesques à l'abandonner. E desir de pacifier l'Eglise ne sur pas neanmoins la seule

cause de la demission de S. Gregoire. Il y sut encore porté par le deplaifir qu'il eut de ne pouvoir servir l'Eglise comme il fouhaitoit, à cause de l'envie qu'on luy portoit, & de la mauvaise conduite d'une grande partie des Evesques. Car nous avons vu que le peu de correspondance qu'il trouva dans le Concile pour la paix de l'Eglise d'Antioche, dont dependoit celle de toute Naz,ep,65.p. l'Eglife, luy avoit déja fait prendre le dessein de se retirer. \ Il estoit las, dit-il, de combatre l'envie & les dissensions des Evesques qui rompoient l'unité de l'Eglise, & qui n'employoient le pretexte de la foy que pour donner une honneste couleur à leurs palousies & à leurs querelles particulieres. Ce fut là ce qui le fit resoudre à quitter Constantinople, non par une legereté precipi-

tée, mais par une resolution murement prise. 'Il allegue dans l'oraifon 23 ces melmes combats & ces divier. 31.P 519.

sions des Évesques comme la cause de sa retraite. Il les compare aux courfes des chevaux qui se faisoient dans le cirque, 'ou à des enfans qui se jouent dans une place, ausquels il seroit honteux que des personnes âgées voulussent s'arrester pour s'amuser avec eux. Il se plaint aussi qu'il est sas d'avoir toujours à soûtenir or.32.p.511 c. tant d'attaques & des langues & de l'envie, tantost des ennemis declarez, captoft de ceux qui faifoient profession d'estre ses amis.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

28r.

L'an de J.C. Il se compare sur ce sujet à un pilote qui auroit à gouverner un e.d. vaisseau agité par une tempeste, en meline temps que ceux qui seroient dans ce vaisseau , ne songeroient qu'à se quereller & à se battre ; & il dit que c'est ce qui l'oblige d'en quitter le gouvernail. [ Il femble que cela regarde particulierement quelques personnes de son Clergé, qui pouvoient porter envie à ses grandes actions Cest ce qui avoit separé de luy le Prestre qui s'estoit ligué avec Maxime, & ce Prestre qui estoit alors au nombre de ses ennemis declarez, pouvoit avoir plusieurs compagnons de sa maladie parmi ceux qui estoient demeurez avec S. Gregoire.

Son peuple meime, quelque affection qu'il eust pour luy luy faifoit de la peine, ] en se plaignant qu'il estoit trop doux aux b. heretiques qui leur avoient fait tant de maux. Il aimoit aufii trop \$ p. 519. la pureté de l'Evangile pour se rendre à toutes leurs inclinations, & pour s'accommoder à la fantaifie de ceux qui ne regardoient les Prelats que comme des orateurs, ou comme des gardiens de leur argent, ou comme leurs protecteurs dans leurs affaires temporelles, & qui ainfi les eussent voulu engager dans une vie toute seculiere '& pleine de tumulte & d'affaires, de « quoy le Saint avoit une extreme aversion.

'Son corps melme effoit extremement affoibli par l'âge, par P.5 23-b. les maladies, par les travaux, & tout à fait abatu par le foin & de Epi, 302.1.c] l'inquietude. [Toutes ces raisons neanmoins n'eussent pas eu apparemment la force de le faire quitter, fi les dissensions causées par les mauvais Evefques, ne luy euffent fait croire qu'il n'eltoit est. s.p. 31.2, plus en état de servir l'Eglise que par ses larmes, & qu'ainsi il devoit se retirer dans quelque solitude à couvert de tant de maux qu'il avoit sousserts, où il n'eust qu'à chercher Dieu par la lumiere de l'esprit, & à nourrir sa vieillesse par l'esperance des biens eternels

'Avec tout cela quelque joie qu'il eust de se voir libre, il n'estoit P.19.6.4. pas sans triftesse: Ses entrailles estoient dechirées quand il songeoit qu'il quittoit ses chers enfans, fans savoir entre les mains de qui ils tomberoient. On voit par toute la fuite de ses poemes, car. 10, p.79. qu'il ne cessa jamais de les aimer, qu'il regreta toujours son Anastasie, & qu'il se plaint d'avoir esté contraint de l'abandonner, comme de la plusgrande affliction qu'il pust ressentir, quoiqu'en mesme temps il s'eleve audessus de tout pour ne desirer que Dieu . 'Il n'ole pas melme affurer qu'il n'ait point fait de caran, st.b.e. faute de les quitter ; mais il dit que s'il y en a, elle retombe sur ceux qui l'y unt contraint.

Hift. Eccl. Tom. IX. Ppp

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I C [Maiss'il est étonnant qu'il ait pris cette resolution, il est encore 384.

plus étonnant que les mesmes Évesques qui venoient de l'établir fur le throne, y aient pu consentir. ] 'Ils le firent neanmoins & avec une promtitude un peu surprenante; ce qui sir soupçonner qu'une si grande facilité avoit quelque autre cause que ce qui en paroifloit audehors. Nostre Saint ne la veut point penetrer dans le poëme de sa vie; [ mais il en parle plus clairement en d'autres endroits. Quelque affection que les Orientaux eussent 471.19 P.\$5 G. eu pour luy, ] 'ils estoient devenus ses ennemis depuis qu'il avoit refusé de preferer leur parti à J. C, & de suivre le torrent des

car, 13 p. 187, b. autres, [qui vouloient donner un fuccesseur à Saint Melece.] En voulant concilier les deux partis oppofez, il n'avoit rien gagné [devant les hommes] que de se les rendre tous deux ennemis, Beaucoup auffi eftoient envieux de fon eloquence, \* & mefine

AOT. 22. P. 519. 2. de la pureté de sa doctrine. Sa gloire comme il arriva d'ordinaior 40 P.7271 re, luy avoit attiré de la jaloufie. Sa vertu mesme eitoir à charge Ruffines.p. à ceux qui ne vouloient pas l'imiter, 4 parceque fon amour pour «Nax, deEpt.p. la fimplicité & l'humilité condannoit le luxe & le faste tout se-301.14.b. culier des autres. Je fuis, dit il agreablement, d'un caractere à nem'accorder pas beaucoup avec le commun du monde & à ne " pouvoit marcher dans les mesmes routes. Peut-estre que cette " conduite paroiftra groffiere & ruftique : mais enfin c'est mon caractere. Ce qui fait plaisir aux autres, me fait de la peine; Je " me plais dans ce qui leur paroift desagreable. Ainsi je ne serois " pas furpris fi on en venoit jusqu'à me lier comme un homme " fuscheux & incommode & je ne m'étonne pas si plusieurs croient "

[Il est furprenant] qu'il mette la pureté de sa doctrine entre les choses qui luy avoient fait tort dans l'esprit de quelques uns, carata a patrace, 'Se qu'il dise qu'on en vouloit mesme à la divinité du S. Esprit qu'il car 145. p.24 pe avoit preschée tres clairement. Il en estoit devenu odieux à ses sor.32.p.,194, meilleurs amis, parcequ'il les surpassoit par cette genereuse liberté avec laquelle il preschoit hautement la verité. [ De sorte qu'outre les Evesques qui s'estoient réunis à l'Eglise, & qui pouvoient conferver leur herefie dans le cœur , lesquels ne sont pas ceux que S. Gregoire avoit pour amis, il faut dire qu'entre ceux mesmes qui avoient toujours esté Catholiques, il y en avoir qui

que j'ay tout à fait perdu l'esprit.

ne vouloient pas qu'on preschast ouvertement que le S. Esprit or.32.p.510.b. est Dieu; )'& nottre Saint semble le marquer encore en d'autres onas, p.4: 4.d. endroits. D'où vient peut-estre qu'il dit qu'il y avoit en ce temps là peu de veritables predicateurs qui donnassent aux peuples la

P-524-525.

P 519.8.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C.

nourriture spirituelle. Mais nostre Saint au lieu de rien cacher car. 133. p. 147 de la verité, en fait toujours une protestation publique, \* & le c.d. rejouit d'avoir esté persecuté pour ce sujet.

En un mot, il s'estoit attiré la haine de tout le monde, & de cura, p. 30, b. ses propres amis, parcequ'il ne pouvoit regarder que Dieu seul dans ses actions [ Il ne faut donc pas s'étonner si la plus grande partie des Evesques receut volontiers la demission de Saint Gregoire, l'prenant pretexte fur le trouble que son election ap. de Episp. 3014. portoit, & fur ses infirmitez, quoique des personnes qui eussent aaimé à travailler pour Dieu, eussent dû le respecter & l'elever, d'autant plus que le travail qu'il avoit entrepris pour l'Eglise l'avoit rendu plus infirme.

'Ils ne se contenterent pas de le laisser descendre du throne a.b. où ils venoient de l'elever par un consentement qui les rendoit indignes de leurs fonctions, 'fans avoir aucun égard aux travaux Soz, 1,7,0 7, p. qu'il avoit soufierts pour cette Eghie : b mais ils témoignerent 712.6. encore beaucoup de joie de sa sortie; e & ils voulurent mesme poed. faire croise qu'ils l'avoient chaffé malgré luy, quoique cela leur s dearasage. fust plus injurieux qu'à luy [ Et c'est peut-estre coqui ] fit courir le aCod Thap p. Nora 44. bruit dans l'Occident qu'on l'avoit deposé & privé de la com- 107.

> munion. [Il ne faut pas neanmoins accuser tous les Evesques de la laf. cheté indigne de ceux qui consentirent à la demission de Saint Gregoire. ] 'Car il y en eut beaucoup qui des qu'ils vitent qu'on Nicaria jo fe resolvoit [ de laisser aller ce Saint, ] se boucherent les oreilles, " & s'enfuirent en diligence, en témoignant qu'ils ne pouvoient pas fouffrir d'en voir un autre affis fur son fiege [Nous voudrions favoir les noms de ces Evesques qui témoignerent avoir quelque sentiment d'honneur & de pieté. Mais il est aisé de presumer que ce sont les Saints que nous avons nommez d'abord. Nous ne voyons pas qu'il y ait lieu d'assurer qu'ils aient absolument quitté le Concile, & qu'ils n'y foient plus revenus depuis, & il y a mesme peu d'apparence de le croire.)

# 

# ARTICLE LXXIV.

Saint Gregoire obtient de l'Empereur permisson de se retirer : Il dit adien à on peuple.

PRES avoir eu le consentement du Concile, il falloit 1 encore que S. Gregoire obtinît celui de l'Empereur, J'Un Naz car 1,7 19 Ppp ij

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. autre luy euft fait des conjurations, se fust jetté à ses genoux eust employé le credit de tous ses amis, eust fait des profusions d'argent, pour se maintenir dans un siege si eminent. 'Mais Saint Gregoire ne fit autre chose que d'aller trouver Theodose, & de luy dire en presence d'un grand nombre de personnes, qu'il venoit luy demander la permission de se retirer pour ceder à l'envie, & qu'il le fupplioit d'établir la paix entre les Prelats par son autorité, puisque la crainte de Dieu n'estoit pas assez puissante pour cela, & de faire que la ville consentist à sa demission pour le bien de tout l'univers. Theodose admira cette demande, aussi-

bien que tous ceux qui estoient presens. Il eut peine, dit-on, ep.55.p 814.c. à la luy accorder, mais il le fit enfin, particulierement en conficar,1.p.30.b.c. deration de ses infirmitez continuelles. Il restoit encore à gagner le peuple & le Clergé de son Eglise, avec les Evesques qui s'estoient opposez à sa demission ; & il usa de toutes sortes de moyens pour leur faire agréer le sentiment des méchans [ Eves-

ques qui la souhaitoient. Ce sut pour ce sujet, ou plutost pour dire le dernier adieu à son Eglise, ] qu'il prononça sa 32° oraison er. 31, p 5174. 'dans la grande eglise [de S. te Sophie,] en presence des Evesques p. 5104|5114| du Concile, à qui il s'adresse ordinairement, '& de tout son peu-518.4. a Leon.in N.5. ple. \* Leonce de Byzance raporte un endroit de cet adieu , com-EL. P. 971.2. me il le qualifie. Le Saint eut peine à le prononcer, tant il effoit Nat or, 32-p. foible de corps. Il y veut rendre conte publiquement de la maniere dont il s'est conduit à Constantinople; 4 & pour cela aprés avoir represente en quel état il avoit trouvé cette Eglise, e il fait voir avec étendue celui auquel il eftoit prest de la laisser. Il explique ensuite la foy qu'il luy avoit preschée, '& accorde en pasfant la difficulté du mot d'hypostase en la mesme maniere qu'avoir fait le Concile d'Alexandrie en 362. 'Il fait enfuite comme Samuel, une protestation publique de son desinteressement, qu'il a confervé son sacerdoce pur & sans tache, & qu'il n'a jamais

rien souhaité de tout ce qui paroist grand dans le monde . Il demande donc pour recompense de tous ses travaux, la P.513 514 permission de se retirer; & la principale raison qu'il en allegue, est qu'il ne peut plus souffrir la dissension des Eglises, ni que l'on condanne sa douceur pour les heretiques, 'ou son amour pour la P.526,ab, modestie, en quoy il taxe bien ouvertement les Evesques devant lesquels il parloit. 'Il les epargne encore moins dans la suite, lorsqu'il les conjure de le laisser aller, en rendant, s'ils le veulent, un témoignage favorable à sa conduite, ou enfin de telle maniere qu'il leur plaira, parcequ'il se met peu en peine de leur approba-

tion ayant Dien pour juge.

p.30.a

5126. d p.511-513. P.513-518 f P.519-521. P.510.581.

P.522,c,d.

p.515.

P.517,2,

L'an de JG. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE .

Il remer au Seigneur le foin de luy fubliturer un fucceffeur, «, emmer il avoit, di-til, mis un belier en la place d'Iface (& ilne pouvoir mieux choifir pour prophetirer Nechaire fon fucceffeur, ) Il marque neanmoins les qualitez que devoir avoir un facelle de la companya de

Prelat de cette importance.

Il finit enfin en jureant congé de fin Eglife, de si chere hed.
Anntalie, de la prande eglife, de de autres partieres de la ville,
des áints Apoltres, cette illustre colonie, dont l'exemple l'avoit
animé au combant, quiose il l'incit pas cu le loifir de faire fouvent
leur felte, à causé que le fathan que Cleu luy avoit domé comme
8 sint Paul, 6 peut-ettre pour fon avantage, le contraignoit de
fortir, 'On croit qu'il entend des maladies, ou plutoft la peric. App33-14-0;
cuttion de fes revieux. Pour la colonie des Apolttes, c'eficioient

V.5.André les reliques de Saine André, de S. Luc, & de S. Timothée, j"que Conflance avoir fait apporter & mettre dans l'eglife magnifique des Apoltres. Celt fant odur à caude des ces reliques june le Saint en 1,00-73-24. femble la proferer à toutes les autres eglifes de la ville ; [ car il

femble la preferer à toutes les autres eglifes de la ville ; [ car il paroift par les auteurs, que celle de Sainte Sophie paffoit dés ce temps la pour la première & comme pour la cathedrale.]

'Il continue fon adieu , & prend congé de fon throne mefme, or.32-P.527. de son Clergé, des solitaires, & des autres compagnies saintes, de l'Empereur & de toute la Cour, des heretiques mesmes, qu'il exhorte à se convertir, de l'Orient & de l'Occident qui estoient en mefme temps les causes & les ministres de sa persecution ; enfin des Anges tutelaires de son Eglise, & de la Trinité sacrée. 'Il y reproche aux courtifans d'estre la pluspart infideles à Dieu; or. 32. P.5 to. [ce qui semble se raporter principalement aux eunuques , ] 'qui or , 31. p. 507. d. avoient la reputation d'estre presque tous impies [& Ariens,]'Il or. 32-27-318 c. exhorte quelques Prelats à quitter leurs fieges comme luy pour rendre la paix à l'Eglife. Il promet que si sa langue se taist, sa b. main & sa plume combatront toujours pour la verité. Enfin il d. » conclud par ces termes : Mes chers enfans, gardez le depost que » ie vous ay confié, & fouvenez vous des pierres que l'on m'a jet-" tées. [ Voilà la recompense que les hommes rendirent aux travaux & au merite d'un Saint qu'il eust fallu aller chercher au bout du monde pour le faire Evesque de Constantinople, mais eette ville n'estoit pas digned'une vertu aussi pure que la sienne, & que celle de S. Chrysostome.

Il quitta probablement Constantinople le plustost qu'il luy fut possible: & il n'y a aucune apparence qu'il ait attendu après l'election de Nechaire & la conclusion du Concile.] Ce fut ce estrata para la conclusion du Concile.] Ce fut ce estrata para la conclusion du Concile.]

Ppp ii

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

semble en partant, & avant qu'on eust mis personne en sa place. 181, ep.38 f. 515.d, qu'il fit une perite epigramme aux Evefques.Il mandoit quelque temps aprés à un de ses amis, qu'il avoit laissé les troubles aux autres, & qu'il ne songeoit qu'à jouir de sa chere philosophie.

#### Buther Buther Buther Buther Buther Buther Buther ARTICLE LXXV.

Nestaire est fait Evefque de Constantinople.

[N Ous quitterons pour quelque temps S. Gregoire, afin d'achever l'histoire du Concile de Constantinople, qui est trop avancée pour la laisser imparfaite. La demission de ce Saint y avoit laisse un grand videos il estoit question de le remplir, finon d'une personne egale à luy, ce qui eust esté fort difficile, au moins d'une qui en approchast. Il avoit luy mesme marqué quelles qualitez devoit avoir celui qui prendroit sa place, & Theodole avoit recommandé aux Evelques de prendre extre-

Naz.or 32.p. 527.2 b. # Soz.1,7.c.7 P. 712.d.

mement garde que celui qu'on choisiroit pour un siege si important, eust la vertu & la pieté necessaire pour le bien conduire. Mais ceux qui se vantoient d'avoir deposé Saint Gregoire, 6.1. P 7134 b. estoient dignes de luy donner Nectaire pour successeur. "I'll Nore et. Thert.Ly.c. s p. effoit de Tarfe en Cilicie, 'd'une famille illustre, b& de Senateurs 711d. Histori, 156.1. [Romains.] Et il exerçoit alors [ou avoit exercé] la charge de P165.blsor.p. Preteur de Constantinople. Il estoit déja fort âgé ; [& il n'est

Sort pasel point hors d'apparence que c'est le mesme ] Nectaire à qui "S. V. son titre Ruf 1a c 21-p. Bafile avoit écrit autrefois auffi-bien qu'à fa femme pour les con-160. 4 Sor. P. 714.3. foler de la perte de leur fils unique, dont la mort avoit éteint, dit Balepistus ce Pere, une race illustre, & affligé deux provinces, la Cappap.101.106 doce & la Cilicie.

gSocr.p.165.b

Il est loué comme un homme qui avoit beaucoup de douceur Sor. p.711.b. & une mine fort majestueuse. Socrate dit mesme qu'il se faisoit "Thort p.711 b admirer en toutes choses, & Theodoret, qu'il estoit orné de la Set, 17, 6.10.P. beauté des vertus. Neanmoins il avouoit luy mesme qu'il avoit vécu dans une grande incontinence. [ Et bien loin de s'estre long-temps exercé, comme les Canons l'ordonnent, dans les degrez inferieurs de la clericature, pour y acquerir la vertu & la science necessaire à un Evesque, J'il n'estoit pas encore seulement Rufflacation herence necessaire a un everque, j il n'estoit pas encore seulement 100 Marchad battizé. [On ne peut guere raporter à d'autres qu'à luy ] à les Nationalists plaintes que fait nostre Saint, de ce que l'envie luy avoit fait preferer des méchans qui ne devoient pas seulement entrer dans

l'état sacré [de la clericature.] & il dit que ceux qui l'avoient fait

L'an de J C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. 38r.

n'avoient fongé en cela qu'à s'affurer dans leurs thrones. [Il est difficile de dire comment il fut elu.] Sozomene en ra. Soz.1.7.c, \$p. porte une grande histoire qui charge tout à fait Diodore de 713-714 Tarse, & Theodose, d'un choix si étrange. Mais il la rend fort

fuspecte en y mélant "l'Evesque d'Antioche, [ quoiqu'il soit cer-tain que Saint Melece estoit déja mort,& qu'il n'y ait aucune apparence que Flavien fust encore elu. Ce que dit Socrate peut pation, & ne s'y rendirent que parcequ'ils n'estoient pas les plus

roistre plus veritable, Jqu'il fut enlevé par le peuple [qui pouvoit Socr. Ls.c. \$,p. roiftre plus veritable, jou il fut emeve par se peupse (qui pour sainer la donceur, or facré par les 150 Évelques, dont Sozomene assett, e.t.p. dit neanmoins que plusieurs s'opposerent d'abord à cette elec- 714,2, forts. [ Les Evesques d'Egypte pouvoient estre de ce nombre, ] puisque Nestorius dit que Nectaire avoit eu quelque chose à Merct 3, p 361 fouffrir de la part des Egyptiens. Domnus d'Antioche attribué Paclacapp. l'ordination du tres heureux Nectaire à Diodore de Tarfe, à 339deux Gregoires & aux autres du mesme sentiment (Que s'il met nostre Saint entreces deux Gregoires, c'est une chose qui est sans apparence . ] 'Les Everques du Concile de Constantinople de Thére.1.5.c.p. l'année suivante, disent qu'il avoit esté porté sur ce throne par P.714,c. le commun consentement des Peres du Concile œcumenique. en la presence de Theodose & avec le suffrage de tout le Clergé & de tout le peuple.

Les Occidentaux ne le receurent pas avec la mesme facilité, Cod.Th.ap p.

& témoignerent qu'ils ne voyoient pas comment son ordination 104. pouvoit estre legitime. [Il y a neanmoins apparence qu'ils la receurent enfin; ] & S Ambroise s'en sert pour justifier la sienne. Amb. ep. 35. p. Le Pape Boniface écrit aux Prelats d'Illyrie en 422, que l'Empereur Theodose ne croyant pas l'election de Nectaire assurée, parcequ'elle n'estoit point encore reconnuë de l'Eglise Romaine, envoya des personnes de sa Cour avec des Evesques pour prier le Pape d'envoyer à Nectaire une lettre formée selon la regle ordinaire, afin de fortifier fon episcopat. [Je ne scay s'il entend autre chose que la lettre écrite l'année suivante par un autre Concile de Constantinople, ] 'qui prioit les Occidentaux d'approuver les Thôrté, s.c.o. choses qu'ils avoient faites, entre lesquelles estoit l'ordination de P-777-76 8. Nectaire. Cette lettre fut portée par trois Evefques f & peut-estre p.716.h. que Theodose y joignit quelques officiers.

On voit bien que Sozomene ne connoissoit guere l'esprit de l'Eglife, J'puisqu'il vent faire passer l'election de Nectaire pour Sot. 1.20. 2. 2. un miracle de la providence; ce qu'il confirme par la fuite de cet 714 a. episcopat, qui fut, dit-il, plein de douceur, & d'une conduite fort

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C.

fage.[ Il est vray qu'il fut plein de douceur, car Nechaire n'avoit 181. Pall, l'al, post peut-estre pas plus de parole qu'un poisson, ] 'comme on le dit d'Arface son frere mis à la place de S Chrysostome; [ & il avoir une telle douceur pour tout le monde, qu'on ne voit point qu'il fe foit jamais opposé à aucun desordre, & que Saint Gregoire qui estoit obligé par la bienseance autant que par la charité, de faire profession d'amitié avec luy, ] fut contraint de luy écrire

nne lettre forte, afin qu'il arrestast la licence qu'on laissoit prendre aux heretiques. [ Pour la sagesse de sa conduite, elle paroist fans doute beaucoup dans ces deux histoires que Sozomene Soul, r.c.16.p. mesme en raporte, J'puisque dans l'une qui est cetre histoire ce-716.718 Sort. 1. lebre fur la penitence, il ofta felon Sozomene une des plus fortes

barrieres que la religion Chrétienne puisse opposer au debor-Soz, 1.7.6, 10. p. dement des vices: Et dans l'autre on voit qu'il voulut elever au 716.b.c. diaconat un homme qu'il favoit avoir violé la fainteté de fon c.12.p.718719. battefme par toutes fortes de debauches . On voit encore dans

une occasion où il s'agissoit de toute la foy Chrétienne, qu'au lieu de consulter les plus habiles Prelats de l'Eglise, il prend avis. selon le mesme historien, du chef des heretiques Novatiens, ou plutost d'un de leurs Lecteurs.

[La seule chose qui puisse luy faire quelque honneur, Je'est que

300,6

Sort 1,50 73 p. les Ariens brulerent sa maison; encore on ne dit point que ce fust par aucune aversion pour sa personne, mais seulement en haine de ce que les Catholiques estoient maistres des eglises. Quel qu'il air esté, comme apparemment l'exterieur de sa vie Gafadelnella, n'avoir rien de mauvais, J'il n'a pas laissé d'estre loité comme un c. 30 31, p. 1064. Everque excellent & d'une infigne pieté: [& les Grecs qui cano-

\*Boll 9 may, p nifent aifément leurs Patriarches, ] \* l'honorent dans quelques 421 b. 650cz.L6 c.a.p. uns de leurs livres comme un Saint le 27e septembre, qui est le jour auquel il mourut en 397.[ On le trouvera fouvent qualifié bienheureux dans les anciens : mais ce titre ne marque autre

chose sinon qu'il estoit mort dans la communion de l'Eglise. 1 B4r, 38r. \$ 87. 'Nous ne favons pas precifément le temps de son election, si-

non qu'elle fut faite assurément avant le 20 juillet; & il y a mesme Soul.7.4.1049. apparence que ce fut avant le neuvierne.] Il apprit la science de 216.a.b. l'episcopat de Cyriaque Evesque d'Adanes en Cilicie, qu'il retint pour cela quelque temps auprés de luy avec le confentement de Diodore de Darfe [ son metropolitain , ] aussi-bien que Lauf,c,\$6,p.

quelques autres personnes de Cilicie . S. Gregoire de Nysse luy lattia aussi Evagre de Pont qu'il avoit fait Diacre, parcequ'il estoit tres habile à disputer contre toutes sortes d'heretiques.

ART. LXXVI.

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 489

100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 ·

## ARTICLE LXXVI.

Du second & du troisseme Canon du Concile : Autorité de l'Eglise de Constantinople .

I E Concile de Configninople avois effé affemblé, pourregler l'état non de Configninople feule, mais suif de tout
l'Orient J Ceft pour ce fujire qu'il recouvella l'ancienne loy de Thérala-selegifié autorifée par lef quatrieme, le cioquieme, 8,6 particulie- 1918 benéfiés
rement par le fusieme Catono de Nicée, laquelle vouloit que les lapersonne melime, de par les Prelats vosities que coux-ci voudoient appeller. C'efte que elle pour peur peur de de
la province melime, de par les Prelats vosities que coux-ci voudoient appeller. C'eft ce quelle pour épar le ferode Classon de
Confignitople, qui ne le refierre pas neumonis dans les elecpeur l'état de la confignite de la c

tons j'anua compensa generatement toutes les attaires de l'Exposition d'outlaire qu'elles fluitent terminées par le Concile de la province, ou au moins pur celui du departement ou diverégééet à direct course les provinces qui avotent un méme V'auire, ;] fans que les Everipers d'un diocrés puiffont se méére de ce qui se passión dans un autre. Le Concile fembles rejestrer ainsi, fonc à destins, foit fans y penifer, o equi avoit etile ordonné par le Concile de Sandque en faveur de Rome. Mus comme alimenteurs il a point pretendie empériere que ni se Concile excurniques ; a faites qu'en leur penetones, ainsi fine se qu'en s'en peut conclure abbiliumes qu'els pretendifiere désinche d'appeller à Rome. Il regle comment o odit raigi de disorché à diocrés, mais non ce qui pourroit regarder les tribunaux suppriseurs ] Le morit dece Cason fine d'empériere que la puix de l'Edific se anastes

nefult troublée par la liberté que la perfécution avoit donnée Surjouent aux Prelats, de paller dans les provinces étrangeres pour y régler les affaires de l'Églific (comme S Eufche de Sumofies neitre, s'effant mefine trouvé à l'échôn de Saint Bandier avoit et le la province y au moins parceit de Nazionez evide un enfort un des principaux, de d'autres pruvoient faire par cupâtife or que la feule charité pui faité faire ple l'option de la province y au moins parceit de Nazionez que le relatroptité de Petrer d'A Donalghon. De la contraction de la libertée de la contraction de la libertée de l'option de la four de la feule charité de la libertée de la contraction de la libertée de libertée de la libertée de libertée de libertée de la libertée de libertée de la libertée de libertée de libertée de la libertée de libertée

Hift: Eccl. Tom. IX.

Qqq

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE

L'an de J.C.

'Ce Canon parle fort differemment de l'Evefoue d'Alexan. 381. drie à qui il laisse le soin de l'Egypte, & de celui d'Antioche

auquel il conserve seulement les prerogatives marquées par le Concile de Nicée, attribuant aux Evesques d'Orient le soin des affaires de l'Orient[ce qui peut faire juger que l'Eglise d'Antioche n'avoit pas la mesme autorité sur l'Orient qu'Alexandrie fur l'Egypte, foit que cette derniere fust seule metropole ecclefiastique de son détroit, au lieu qu'il y en avoit plusieurs dans l'Orient, soit qu'Antioche n'eust pas jurisdiction sur tout l'Orient, comme il est certain qu'elle ne l'avoit pas sur l'isle de Cypre, ni peut-estre sur la Pelestine. ]

Le Canon ne comprend pasdans ce reglement les Eglises des pays barbares [c'eft à dire qui ne depandoient pas des Romains,] leur permettant de garder les coutumes ordinaires qu'ils avoient

receuës de leurs peres.

c|954.d.

79-71-

Ser. p.714.d.

699,d,e,

Denys le Petit enferme dans ce second Canon ce qui fait le troifieme felon les Grecs. C'est ce Canon celebre qui donne à l'Eglise de Constantinople le premier rang d'honneur aprés celle de Rome. Quelques Grecs ont pretendu qu'il egaloit ces deux Eglises sans aucune subordination : mais Zonare mesme re-Socr.p.165.4 connoist que cela est faux & insoutenable Socrate & Sozomene raportent ce Canon. Et le Concile de Calcedoine non seule-# Conc.t.s.P. 2006.1.4.p. ment le confirma,mais l'étendit encore beaucoup, en attribuant

à l'Eglise de Constantinople l'ordination des trois Metropolitains destrois dioceses du Pont, de l'Asie, & de la Thrace: scar le Concile de Constantinople ne luy donne que le rang & l'honneur, fans parler d'aucune jurisdiction. Et il semble mesme qu'il n'ait fait que confirmer ce que l'ulage & la pratique luy avoit déja acquis par avance, puifque Saint Gregoire avoit prefidé à ce Concile, quoiqu'il paroisse avoir quitté avant que ce Canon eust Bur thi first, effé fait, comme nous le verrons dans la fuite. Baronius a pretendu que ce Canon estoit supposé : mais les raisons qu'il en alle-

gue[font fort foibles en elles melmes, quand elles ne feroient pas combatues par les preuves qui en font voir la verité. "Et on ne v.s.Leon peut douter que Conflantinople n'ait toujours joili du rang que 116. ce Canon luy donne.

Conc.t 4.p.

Quoique ce Canon ne parle que du rang, on ne laissa pas de l'étendre jusques à la jurisdiction , ] 'comme on le voit par Aece Archidiacre de Constantinople, qui attribuant à son Eglise le droit de facrer l'Archevesque d'Ephese, se fondoit sur les cent cinquante Peres Soit donc à cause du faux sens que l'on donnoit

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I.C. 181.

à ce Canon , soit par le credit qui suit naturellement l'Evesque V.S.Leon d'une ville imperiale, l'autorité de celui de Constantinople s'é-116. tendit bientoft fur toutes les provinces voilines, ou plustost sur tout l'Empire d'Orient. Ainsi le Concile de Calcedoine resserra plutoft' fon pouvoir en luy interdifant l'ordination des fimples Everques qu'il ne l'étendit en luy attribuant celles des Metropolitains du Pont, de l'Asie, & de la Thrace; en quoy il ne faisoit qu'établir par une loy authentique ce que la coutume luy avoit 1bid. § 116. déia donné. Mais nous esperons traiter "ce point plus amplement

1 10. en examinant le 28° Canon de Calcedoine.)

> ARTICLE LXXVII

Des autres Canons du Concile : Insolence des Macedoniens. E sixieme Canon du Concile de Constantinople, squi ne se Constapago

trouve point dans le recueil de Denys le Petit, ] regarde encore la discipline de l'Eglise, & ordonne que toutes sortes de personnes doivent estre admises à accuser les Evesques & les autres Ecclesiastiques des torts qu'elles pretendront en avoir receus: mais que pour ce qui regarde les marieres ecclefiastiques, on ne doit point recevoir pour accusateurs ni les heretiques, ni les schismatiques, ni les personnes ou excommuniées, ou depofées, ou accufées de quelques crimes, avant que de s'estre justifiées. Il ajoute que ceux qui voudront accuser un Evesque en matiere ecclesiastique doivent s'obliger par écrit, en cas qu'ils ne puissent prouver leur accusation, de subir la mesme peine qu'ils vouloient luy faire fouffrir; qu'ils doivent porter leurs plaintes devant tous les Evesques de la province, & si ceux de la province ne peuvent juger l'affaire, ils la porteront devant tous ceux du diocese; & que ceux qui au lieu de cette voie se pourvoiront devant les Empereurs, ou devant les magistrats seculiers, ou devant le Concile œcumenique, ne pourront lestre receus pour

'Le settieme Canon regle la maniere dont les heretiques doi- P. 651. vent estre receus dans l'Eglise, & il ordonne que les uns seront seulement obligez de donner une requeste, & d'anathematizer toutes fortes d'herefies; aprés quoy ils feront fignez pour recevoir leSaint Esprit,& oints du saint chresme au front, aux yeux, au nez, à la bouche & aux oreilles; & que les autres feront receus

accufateurs, mais seront rejettez comme violateurs des Canons

& de l'ordre de l'Eglife .

492 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE :

comme payens, Fantehinez, exorcinez, & hartinez. Cenx du stapremier rang for les Ariena, les Macceloniens, les Sabbatimes les Novarienus Gaucheul-Quartolecimans, & les Apollinatifet. Ceux qui devrience felte bantizez font les Louromiers, les Montanifies, les Sabelliens, & tous les autres hereriques; ¡ non en general tous ceux qui pouvoient eftire, mais ceux que le Coxolle avoir en vue, & qui effoient affez, defignez, par cette experfilos general; ce que le Coxolle étmoigne en difant que

Concile avoir en vue<sup>2</sup>, of qui efforent affez defignez par cette

Hiera-Galla-pe c'elloient prioripalement ceux qui venoient de Galacie , ] 'pro
27-14
27-14
27-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28-16
28

ques que le Concile ordonne de battizer, ou n'avoient point dutout receu le battefme, ou ne l'avoient point receu dans la forme de l'Eglise.

p.; s. Les Sabbatien

'Les Sabbatiens dont parle ce Canon, effoient felon Zonare, une feche des Novatiens' qu'un Preilre nommé Sabbace avoit v. les Nodivifice des autres pour celebrer la Pafique felon les Juits (Que fi ratient 6 c'effed luy que parle le Concile, il faut que Socrate fe trompe) 'Corfoul dit oue ce Sabbace fur fair Prefire nar Marsien oui

sociliseas. Profiqu'il dir que ce Sabbace fut fait Prefire par Marcien qui stra. avoir fuccede à Agele Evefque des Novatiens en l'an 38 4,60 qu'il ne commerça à faire schisme que quelque temps depuis sa

[Le Concile avoic à établir la fory auff. bien que la discipine: Les Ariens (è les Eunomiens combotiens la divisité du Verbe. Les Ariens (è les Eunomiens combotiens la divisité du Verbe. les Max-e voiens résidéant de reconocitre celle du S. Efpris; de la Appliantailer surionien à uverifé de l'Incamation. Les premiens avoient esté édit, condannez par le Concile de Nicele. Les deux autres l'avoien est étig artivers. Concile actules de l'Occident, mais non par aucun Goocile actudifiére qu'ale failleme par touses les provinces de cette partie du monte Cola fe sie en éffic dans le Concile de Constantinople, que les chroniques de Protéper, de Marcellin, & d'Alexandre,

Field par differt avoir ellé tenu contre les erreunt des Macedoniens , J'éc qui decida que le S Efprir el t confubltanciel au Pere & au File Contre par d'Un Grec moderne en cise un aosthème contre ceux qui ne rediangue, un conociliron cette verifé : " maison ne voir pas d'ob il 1 april principay» franculus écrit que Macedone mérire fix appellé au Concile:

# Rull 2,c, p.:60. L'an de J.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

L'an de J.C. son decret la sentence du Concile de Rome, qui avoit condanné 381. V.les A pol- l'herefie d'Apollinaire [en 377, "& avoit mesme deposé Apollinaire, Vital , & Timothée. D'où vient ] que Saint Gregoire de Nissep 77 P. Nazianze se plaint que les Apollinaristes avoient mis un Évesque

à Nazianze par le moyen de quelques Evefques deposez par tout le synode d'Orient & d'Occident Justinien dans un edit, dit que Pet.docz.4.1.4. le Concile de Confiantinople avoit esté tenu contre Macedone . c.6. § 19.P.13-& contre Magnus Apollinariste que ceux de cette secte avoient

établi leur Evesque à Constantinople.

'Le Concile confirma le symbole de Nicée, & anathematiza Théri, 1,5 c. 2, p par écrit toutes les nouvelles herefies: [ ce qui est compris dans ].

le premier Canon, ] qui anathematize generalement toutes les Conet...p. herefies, & nommément celles des Eunomiens ou Anoméens, 946. des Ariens ou Eudoxiens, des Semiariens ou Pneumatomaques, (ce sont les Macedoniens, ) des Sabelliens, des Macelliens, des Photiniens, & des Apollinaristes. 'Le Synodique pretend qu'il P974 c.d. condanna (ces fameux chefs de l'Arianisme, ) Eusebe de Nicomedie, Theognis de Nicée, Patrophile de Scytople, Aece de Lydde, Paulin (de Tyr, [ un Gregoire de Phenicie, Theodote & George de Laodicée,] Narcisse de Neroniade, Athanase d'Anazarbes, Menophante d'Ephese, Theodore de Perinthe [ou Heraclée,] & avec eux Marcel d'Ancyre, & Apollinaire. [Nous voudrions

que cela fust mieux autorisé.

Les Macedoniens venoient de meriter les anathemes du Concile par une insolence toute nouvelle. ] Theodose, comme Sorr.1.5.c.8 p. nous avons vu, avoit fait venir à Constantinople les Evesques de 164 163 Son 1.7 ce parti jusqu'au nombre de trente six, dans l'esperance de pouvoir les faire rentrer dans la foy & dans l'unité de l'Eglise. Ce prince & les Prelats Catholiques firent tout ce qu'ils purent pour les y porter, les faifant ressouvenir de la deputation qu'ils avoient envoyée [en l'an 366,] au Pape Libere, par laquelle ils avoient fait profession de la foy Catholique, & leur representant que peu de temps auparavant ils communiquoient fans difficulté avec les Orthodoxes. Mais ils se moquerent & des prieres & des raisons, & répondirent qu'ils aimeroient mieux embrasser la croyance des Ariens que celle de la Consubstantialité, quand cela devroit estre contraire aux declarations qu'ils avoient envoyées à Libere . Ils se retirerent sur cela de Constantinople, & écrivirent par toutes les villes à leurs sectateurs de ne point recevoir la foy de Nicée.

'Le cinquieme Canon approuve la foy de ceux d'Antioche, Barager, 121 David parte Qqq iji

494 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an 44 JC. [c'elt à dire ce femble de ceux du parti de Paulin, 3 qui confej. 341. Giotat un feuile divinité du Pere, du Fils, & du SEffrit. Il y met au commencement un mox 3 du tome des Occidentaux [mar. acuses faux deux engeles fexil i unité avaiere fair [un] à se.

au commencement in mis "au tois use se Cestamania a manaria fan dout quelque écrit qu'ils avoient fait fur la foy, de Zoala casse, qui avoit ellé receu par ceux d'Antioche J'Cela ne peur regarplistancesse de l'ecocie de Sardique, comme a cur Zooure, puilqu'il eftoir tropancien, de qu'il n'avoit rien fait fur la foy, l'écrit qu'on luy tropancien, de qu'il n'avoit rien fait fur la foy, l'écrit qu'on luy

Bis 34. 532. attribué ellant luppolé se covor ien qui empecible de l'entendre de la tetre de Damacie Paulin touchant les Apollimatifles, van Apol-Jou decelle que les Occidentaux avoient, écrite aux Orientaux, "èc qui fut ignée en l'au 379 par 5 Melece éc tous les Evesques du Vatteure Concide d'Antoche. Elle prouviet aufil l'avoir elle par ceux du 144.

Mara, 9-9

Tel de Paulio, TM. de Marca cort que eclítoir quelque lettre
ou les Occidentaux témognoiren recevoir en leur communio
tous ceux d'Antiche, et qui recomoliforen. Il divinité des trois
Perfonnes, foit qu'ils fuffers pour Paulin ou pour Melce, oc
que le Cocicleapprouve, d'il témognoiren ria fat mémic chôc
dés auparavair. ¿ Un endroit obleur d'onne lieu à beaucoup de
conicétures, mais il et d'idficile d'm inte inter de confidant. }

### 

Du symbole & de quelque autres paricularitez du Concile.

Théral 5.69. [L. E. Concile ne se contenta pas d'approuver ce que les autres avoient sait de bien.] Il sit encore suy mesme un tome qui estoit une profession de foy assez étendue; se si semble que le promier. Canqui consient se autrimose de herses. V air

premier Cano qui contient les anathemes des herefies, y air de Coman-prise ellé inferie (II y a quellepe fuje et certire que c'elloit une lettre defeifée aux Cocidentaux, J'puisque le Coocile de Callocoine dis que les Peres affemblez insu Gregoire, e & Nechaire ayant decouvert le polito d'Apollimaire, firent committée à ceux der l'été.

1, 16 rous M. David, p. 115, l'explique comme s'il y evoit res rouss

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. de Constantinople, [Il comprend celui de Nicée tout entier , & y ajoute quelque chose, particulierement sur l'incamation & fur le Saint Efprit; J'non que ces Peres crussent que le symbole de p. 566c.

Nicée fust defectueux en aucun de ces points, mais parceque unio, ceux qui combatoient'la puissance du Saint Esprit, les contraignoient de s'expliquer davantage sur cet article par les termes des Ecritures. Ainsi ils n'ajouterent quelques articles au symbole parase de Nicée, que pour exclure les faux sens qu'Apollinaire, Valentin & Macedone v donnoient. Par ce moven, ce symbole si fage, si salutaire. & si digne de la grace de Dieu qui le produisoit, fut fuffilant pour nous instruire parfaitement, & pour nous-affermir dans la veritable foy touchant le Pere, le Fils, & le Saint Efprit, & fur le mystere de l'Incarnation, [quoiqu'il ne se serve point du nom de Dieu pour exprimer la divinité du Saint Esprit. Il dit aussi seulement qu'il procede du Pere. Les Latins y ont depuis ajouté,

& du Fils; ce qui a produit bien du bruit dans l'Eglise J'On mar- Un desymp. que que cela a commencé en Espagne dés l'an 447. Les Eglises de 24. France ont fait ensuite la mesme chose; & celle de Rome les a fuivies aprés le Pape Paul III.

S. Jean de Damas cite de Theodoret, (ou plutost de Theodore Jo D. imal, 3.p. le Lecteur, que les Prelats s'affemblerent pour dreffer le fymbole 799 d'un commun consentement, dans une chapelle où estoit une partie des reliques de Saint Pantaleon & de Saint Marin, & que cette chapelle fut depuis appellée pour ce sujet l'Homonée ou la Concorde. 'Cette eglife de la Concorde n'est pas inconnue dans Cang de C.L., l'histoire [Mais pour ce qu'on pretend que le symbole de Constan- P.157. tinople y fut dreffé, cela a au moins befoin d'explication; ] & ce Nphr.l.11.6.13. qu'on écrit que le symbole fut composé par S. Gregoire de Nysse, P. 369 c. 'ou par celuide Nazianze, reçoit encore plus de difficulté. Car Lup. 1. p. 276, li faut dire que le symbole fut plutost autorisé & approuvé que «Us desymp. composé dans le Concile de Constantinople, puisque nous le Epiane, 119, trouvons tout entier dans l'Ancorat de Saint Epiphane, composé 120. fept ans auparavant, où ce Saint veut qu'on l'apprenne mot à mor aux catecumenes, comme la foy de l'Eglise qui avoit esté donnée par plus de 310 Evesques sc'est à dire par le Concile de Nicée J'Ce Pere y méle seulement quelques petits mots de nulle Ust desym. p. importance, que le Concile de Constantinople a retranchez . \$3.34 [On peut donc juger par là que ce Concile estant obligé d'ajouter quelque chose au symbole de Nicée pour s'opposer aux herefies nées depuis, aima mieux employer ce qu'il trouva déja dans l'Eglise, que de rien faire de nouveau.]

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

Nazer 52 P. 745.746.

496 Il est remarquable que S. Gregoire de Nazianze ayant à faire une declaration de sa soy aussitost aprés ce Concile, dit qu'ils'attachera toujours à la foy de Nicée, & ne parle point dutout de celle de Constantinople. [ Le Concile d'Ephese n'en parle point non plus, & défend mesme de faire signer d'autre symbole que

Conc.t.4 p. 12 2.d. t.a.p.946.b.c.

celui de Nicée. Je ne voy point qu'on l'ait cité jusques au Concile de Calcedoine, où on l'employa beaucoup. ] 'Ce furent les officiers de l'Empereur qui l'y citerent les premiers (Pour l'ordre dans lequel se sont faites les diverses actions du Concile, Jles Peres dans une lettre adressée à Theodose, disent qu'ils ont d'abord renouvellé l'union & la concorde entre eux; qu'ensuite ils ont fait quelques decisions abregées pour confirmer la foy de Nicée, & anathernatizer les herefies qui la combatoient; & qu'enfin ils ont arrefté quelques Canons pour mettre l'ordre dans les Eglises Ils adressent tout cela à Theodose, & le prient de confirmer leurs decisions. pour en honorer la fin par son suffrage, comme il avoit honoré l'Eglise en les convoquant.

Socrite. sp.

Socrate & Sozomene mettent le schisme des Macedoniens dés 263.4 Sor. 17 6 l'entrée du Concile, avant mesme que l'on eust établi S. Gregoire 7.p.711.4. a sort.p.165.4. fur le thrône episcopal. Les mesmes auteurs pretendent aussi que h Soc. e 9. P.714 tout ce qui fut decidé tant fur la foy que fur la discipline, mesme pour l'affaire de Maxime, ne se fit qu'aprés l'ordination de Nectai-Conc L.4. p. tu, re: 'Et en effet lorsqu'on lut les trois premiers Canons dans la 26.

seance du Concile de Calcedoine, le titre qu'on lut comme le titre original, portoit que c'estoient les definitions faites par les 150 Everques affemblez de diverses provinces par Theodose sous Nectaire Eveque de Constantinople. Le titre quiy est aujourd'hui, & qui est suivi immediatement de la lettre à Theodose, porte que t.s.p. 0464. ce font le Canons des 150 Peres affemblez à Constantinople le 9 juillet de l'an 381 [De sorte que si l'on peut dire que quelques uns avoient esté resolus dés au paravant, comme cela est assez vraisemblable de celui qui regarde Maxime, au moins ils ont esté apparemment signez & redigez en Canons que ce jour là aprés l'election de Nectaire".]

NOTE 48.

**的物物物物物物物物物物体体物物物物 談** ARTICLE LXXIX

D'Optime & des autres Evelques établis pour centres de la communion dans l'Orient.

Conc.t.s.p 946, c.

E Concile aprés avoir dreffé ses Canons sur la soy & sur la discipline, les adressa, comme nous avons dit, par une perite

L'an del.C.

L'an de J.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE lettre à Theodole, & le pria de confirmer ce qu'avoir fait le Concile Ce fut, selon Sozomene, pour accorder cette confirma. Sot. 17.00 P tion du Concile, que Theodole publia la loy celebre datée du 30 \$1 Mar, conc. uiller à Heracke, par laquelle il commande de donner toutes les phosposis les eglifes qui restoient aux heretiques, à ceux qui faisoient profession de la foy de Nicée, & qui estoient unis de communion dans chaque province avec certains Evelques qu'il nommoit comme ceux dont il connoilloit davantage la vertu, & qui avoient la reputation de gouverner le mieux leurs Eglises. Ces Everques estoient Nectaire de Constantinople, avec lequel il femble que tout l'Orient devoit communiquer; Timothée d'Alexandrio pour l'Egypte; S.Pelage de Laodicée, & Diodore de Tarse pour le Comté d'Orient ; Saint Amphiloque d'Icone, & Optime d'Anrioche en Pisidie pour le diocese d'Asie : Hellade de Cesarée, Otrée de Melitine, & S. Gregoire de Nysse pour celui du Pont ; Terence de Tomes en Scythie, & Martyre de Marcianople pour la Thrace.

Socrate donne à ces Evelques le titre de Patriarches, & femble socrat, c.e.t. p.

i phini pris mefine leur attribuer juridiction pour la decision des affaires 45,6-d.

in mini de leurs diocess s'oc qui pout n'eftre pas infoûtenable, puilque Nyfad Fl.p.

Saine Gregoire de Nysie dit que luy & Hellade avoient roccu une 450-d.

mefine preeminence, ou plutoff un mefine foin pour la correction de a faltires (% da mie Coccide de 17a 394, le mefine Saint Cometapup Gregoire ell nommé devane pluficurs metropolimins \*Le mefine \*\$\frac{n}{n}\_{n+1,n+1,n}\$ (\$\frac{n}{n}\_{n+1,n+1,n}\$ (\$\frac{n}{n}\_{n+1,n+1,n}\$ (\$\frac{n}{n}\_{n+1,n+1,n}\$ (\$\frac{n}{n}\_{n+1,n}\$ (\$\frac{n}{n}\_{

[Ce ferrit ici le lieu de marquer quel effoit le meirie de ces kerdque choitig na rie Concile Ce par l'Emprerur pour effire comme les peres des autres Evefques, de les centres de la comnution dans l'Orient, firo sur le Naviona dés finit en d'autres musico dans l'Orient, firo sur le Naviona dés finit en d'autres control en parler , Cettoir fun des plus illuttres Petraires for Théral actar, cemps, qui avoir décinul a foy Catholique fous Valens, de re-Perus cemps, qui avoir décinul a foy Catholique fous Valens, de re-Perus (CD nor de que Shalle avoir beacoupt ell'untroé, d'infériour pour lay (Optime ley avoir écrit pair des persones qui luy appartes hérajay-p. noires, pour le condi her fur quelques difficultre de l'Errature, 394. Saire Baile luy mande qu'il eft ravi d'avoir vu ceux qu'il luy en voyoit, puique appartement à une personne comme luy, its faifoire tel greet quelque chofe de grand/de qu'il est encore plus pays. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE

aife d'avoir receu d'eux une lettre de sa part : mais qu'avant lu 382. cette lettre,& y ayant vu d'une part le soin qu'il prenoit des interests de l'Eglise, & de l'autre avec quelle affiduité & quelle exactitude il lisoit les Ecritures, il en avoit rendu graces à Dieu. 1. 305.b-308.d. & fouhaité toute fortes de benedictions à Optime. Il le fatisfair

ensuite avec étendue sur les questions qu'il suy avoit proposées. dont l'une estoit sur la punition de Cain, la seconde sur les parop.308,309. P.309-311a les de Lamech à les femmes, & la troilieme fur celles de Simone

à la Vierge. Thdrt,L5 c.Rp

'Le mesme Optime est mis, comme nous avons vu, entre les 713b. plus illustres Peres qui affisterent au Concile de Constantinople: Natiefl.p.921. & noffre Saint le choifit pour eftre un de ceux qui fignerent fon restament, comme nous allons bientost voir. Il mourut à ConfaPalldial.p. tantinople mesme assisté parSainte Olympiade [Nous n'en savons 47.b. point l'année mais c'estoit sans doute depuis qu'elle fut demeu- V. Sainte

rée veuve en 386, & mesme depuis que Theodose luy eut laissé Otympiade l'administration de son bien à la fin de l'an 391, Jpuisqu'il avoir a,b, receu de l'argent & des terres de cette Sainte [ pour les pauvres

de son Eglise. 1 Socr.L7.c. 16.p. Socrate dir qu'avant que d'estre Evesque d'Antioche,il l'avoit 381.c.

esté d'Agdamie en Phrygie, soù nous ne trouvons point de ville Conc.t.3.p. de ce nom Il faut qu'il ait laissé à l'Eglise quelques écrits, Jpuis-416.c. que les moines orthodoxes de Constantinople mettent en 430. un Optime parmi les Peres dont ils veulent fuivre la doctrine.

Bar.381. \$ 94. 'On ne peut guere douter que le Concile n'ait duré jusqu'au 30 de juillet, dont Theodose date la loy sur les Evesques établis pour chefs de la communion ecclefialtique : [mais nous n'avons point de raisons pour le prolonger davantage : J'puisque Socrate & Sozomene raportent cette loy comme la fin & la conclusion

de l'affemblée, aprés laquelle les Evefques se separoient. 'Il semble qu'il duroit encore lorsque le corps de Saint Paul sut raporté à Constantinople dont il avoit autrefois esté Evesque, On remarque que tous les Evelques furent audevant de luy,

bien loin audelà de Calcedoine.

ARTICLE LXXX. De l'autorité du Concile & de ses Canons .

E tous les actes qui furent faits dans le Concile, il ne nous reste rien que les Canons avec la lettre qui les adresse à

Sotr.y.166.al Soz 1. 7.c.9.p.

71 t.b. Phot.c. 157.P. 1418,

L'an de I.C.

L'an de I.C. 381.

point ce Canon.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. Theodofe,& le fymbole. On y peut joindre si l'on veut l'oraison de Saint Gregoire de Nazianze fur son depart, & celle de Saint Gregoire de Nysse sur la mort de S. Melece.]

Nous avons vu que le Concile avoit écrit un tome ou une Conc.e.4.p. Nous avons vu que le Conche avoir ecrit un tome ou une 166.8.

lettre aux Occidentaux fur l'herefie d'Apollinaire, ôc y avoit ce a Thdr. leee. femble ajouté le symbole avec les anathematismes des heresies, P717,4-6. puisque le Concile de l'année suivante les y renvoie. [ Comme ces anathematismes font dans le premier Canon, cela donne quelque lieu de croire que tous les autres Canons ont aufli esté envoyez aux Occidentaux. JNeanmoinsnon seulement S. Leon Leo, ep., p.c. s. pretend qu'on n'avoit jamais notifié le troisieme Canon à Rome, p. 100, 1.b. mais mesme S. Gregoire semble dire que l'Eglise Romaine n'a. Greg. Ly. en 11 voir pas seulement le Canon où sont condannez les Eudoxiens , P.116.c.4. qui est le premier. [Il est aisé de répondre à S.Gregoire, que son fens n'est pas que l'Eglise Romaine n'eust point ces Canons, mais qu'elle n'en recevoit pas l'autorité. Pour S. Leon il feroit bien difficile de le justifier, s'il avoir pretendu que l'Eglife Romaine n'avoir jamais sceu que l'Evesque de Constantinople prenoir le fecond rang dans l'Eglife, & le premier dans l'Orient; puisque fes legats dont il approuve entierement la conduite, venoient de l'autorifer eux mesmes comme une chose incontestable, & ou'Eusebe de Dorvlée soûtenoit que S. Leon mesme l'avoit approuvé. Mais nous avons vu que le Clergé de Constantinople étendoit ce rang d'honneur à un droit de jurisdiction. Anatole pouvoit avoir fait la mesme chose en écrivant à S. Leon, & ainsi luy donner droit de dire que l'Eglife Romaine ne connoissoit

Voilà ce que nous trouvons dans l'antiquité touchant ce celebre Concile, dans lequel les passions particulieres ont eu pour le moins autant de lieu que l'amour de la verité. J'Cela n'a pas Thérits cas empesché les Orientaux de luy donner l'année suivante le titre 717. de Concile œcumenique. Il paroist que les Grecs l'ont toujours receu en cette qualité, au moins dans le Concile de Calcedoine où il fut souvent allegué, Joc cela se voit principalement par la Conce 4,0 945 lettre des Evesques de l'Hellespont à l'Empereur Leon, où ils Lap.c.1,p.196. parlent fort avantageusement de ce Concile. [ Mais jusque là je

ne voy pas qu'il en foit fait beaucoup de mention . Pour les Latins la chose est plus difficile. Car nous verrons bientost qu'ils s'opposerent à l'election de Nectaire, & demanderent qu'on affernblast un Concile general à Alexandrie, en Epire, & enfin à Rome. ¡Les legats de S. Leon rejetterent ega- Conc L.p. toe

Rrr ii

d Marc e ne.l 2-C-3 P-147-150 ter Lup.t. . . p.

298.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE

P. 1 10, a.b.

lement l'autorité de ses Canons dans le Concile de Calcedoine. Leosep. 53.63. & dirent qu'ils n'estoient pas dans les livres des Canons, 'Nous venons de raporter comment Saint Leon a rejetté le troisieme comme n'ayant jamais esté notifié à l'Eglise latines On voit aussi que les Papes Simplice & Felix III, parlant des Conciles qu'ils faifoient profession de recevoir , marquent seulement ceux de

P.210.C.

Greg 1 6. ep.31. Nicce, d'Ephese, & de Calcedoine, J Saint Grogoire le grand die auffi que l'Eglise Romaine n'a point les Canons ni les actes de ce Concile,qu'elle n'en reçoit autre chose que la condannation des Macedoniens & que pour les autres herefies qu'il a condannées. elle les reiette comme ayant déja esté condannées par d'autres

4. P.14. P.390. Conciles D'autre part le mesme Saint dit souvent qu'il reçoit les quatre Conciles œcumeniques comme les quatre Evangelistes &c il met le Concile de Constantinople pour le second de cesquatre. [Gelafe & d'autres Papes avant luy, avoient receu de la mesme maniere les quatre Conciles, comme Martin La fait aprés luy.Il est disficile d'accorder cette contrarieté apparente, si l'onne dit que les Papesont receu le symbole qui fut en effet inseré dans le Concile de Calcedoine en presence des legats de Rome, & qui est particulierement contre les Macedoniens, & que pour tout le reste ils n'avoient point voulu y prendre de part. Que si cela suffit ou non pour dire qu'un Concile est accumenique,ce n'est pas ici le lieu de le traiter. Il est certain au moins qu'il n'avoit esté assemblé que de l'Orient, sans que l'Occident y ait eu de part. Denys le Petit en a mis les quatre premiers Capons reduits en trois dans fon Code, Jox ils se trouvent de mesme dans celui que le Pere Quesnel nous a donné comme l'ancien Code de l'Eglise Romaine:

Leo,Q.t,2-p. 2 38. p. 647.618, David, p. 121.

'mais il croit qu'ils n'y ont esté ajoutez qu'aprés S. Gregoire . 'L'omiffion des trois derniers a donné lieu à quelques uns de croire qu'ils effoient de l'autre Concile de Constantinople tenu en 382 [Neanmoins il est aisé de croire que les Latins ont omis le cinquieme , parcequ'il ne regarde qu'un fait particulier du temps & le dernier parcequ'il contient une discipline différente de la leur. Il n'y a plus que le sixieme dont il est plus difficile de rendre raison Car quand il ne seroit que du Concile de l'an 382, ce Concile valoit bien ceux de Gangres, d'Antioche & plufieurs autres dont les Latins ont voulu avoir les decrets. Car celui-ci est tres beau & tres important . ]

# 

# ARTICLE LXXXL

Maxime le cynique appayé par l'Italie, veut troubler Nectaire: Il écrit contre S. Gregoire.

VANT que de retourner à l'histoire de S.Gregoire, il faut achever celle de Maxime qui ne pouvoit laisser en repos ni l'Orient ni l'Occident. Durant que les choses que nous avons raportées se passoient dans l'Orient, les Evesques du Vicariat d'Italie, que nous appellors aujourd'hui la Lombardie, dont S. Ambroise de Milan & Saint Valerien d'Aquilée estoient les chess, tinrent à Aquilée un celebre Concile avec les deputez des Eglises de France & d'Afrique, pour examiner la cause de Pallade & de Secondien Evesques d'Illyrie, qui y furent condannez & deposez comme Ariens le 3 septembre de cette année. Le Concile traita encore quelques autres affaires : mais ce qui nous oblige d'en parler ici , ]'c'est que voyant avec douleur que la re. Cod, Th, app p. solution prise par le Concile de Constantinople de donner un fuccesseur à Saint Melece, renouvelloit le trouble de l'Eglise ils écrivirent à Theodose pour demander qu'on assemblast à Alexandrie un Concile de tous les Evefques de l'Eglise : see qui marque bien qu'ils ne tenoient pas celui de Constantinople pour occumenique. On ne sçait pas bien ce quis se fit sur cela, sinon qu'au lieu d'Alexandrie le Concile fut indiqué à Rome pour la fin de l'année 482. I

'Ce fut sans doute le bruit de cette convocation qui fit venir p 10t. Maxime en Italie, '& luy fit quitter le repos où il estoit demeuré Naz cara p.16 insques aprés le Concile de Constantinople , [ dans l'esperance de trouver du support dans les Evesques d'Occident, indignez avec affez de fuiet contre les Orientaux. Et il ne fe trompa point. J'Car s'estant presenté à un Concile, où il paroist qu'estoit p.104. S. Ambroise avec les autres Evesques du Vicariat d'Italie, il leur montra des lettres de communion qu'il avoit receues autrefois de Pierre d'Alexandrie & leur fit passer son intrusion criminelle pour une ordination tres legitime; de forte que les Prelats crurent ne pouvoir douter de son episcopat, le receurent dans leur p.106, communion, & approuverent la demande qu'il faisoit de l'evesché de Constantinople.

( wife ) in fr- "Ils ne voulurent neanmoins rien définir fur cela , "attendant p.105. note en 64. que le Concile recumenique fust assemblé, '& se contenterent p.104, Rrr iii

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. d'écrire à Theodofe pour l'en informer, & demander qu'on eust 381. égard aux interests de Maxime, selon que la paix de l'Eglise le demanderoit.

[ Ce fut affez vraisemblablement en cette rencontre, que Maxime pour s'acquerir davantage la faveur d'un Prince aussi zelé pour la foy Catholique qu'essoit Gratien, & le support de Saint Hier.v III. 6.127 Ambroise oc des autres Prelats d'Occident, 3 presenta à Gratien p.303.a. dans la ville de Milan un livre qu'il avoit écre contre les Ariens. comme nous l'apprenous de Saint Jerome, dont les paroles portent d'elles mesmes à croire qu'il ne le presenta qu'aprés avoir esté chassé de Constantinople. Le mesme Pere releve ce livre,

National Para 'quoique S. Gregoire de Nazianze ne nous laisse pas lieu de croiecar 144.p.350 re que ce cynique fust capable de rien écrire : [ mais il pouvoit Cod.Th.6 : 26 avoir ellé affillé par d'autres. ] Nous trouvons diverfes loix da- V. Graties tées de Milan aux mois de mars, avril, & may 382, ce qui doit affez 114. 4.1.13 P.177 11 C. vraifemblablement fixer le temps où tout ce que nous venons de 6.l.s.p 308.

dire est arrivé,& faire mettre à Milan le Concile d'Italie qui receut Maxime. Cod, Thap p.

'Quelque temps aprés S. Ambroise & les autres Evesques s' du 104-105. Vicariat ] d'Italie ayant apprisque les Orientaux au lieu de venir au Concile de Rome s'affembloient à Constantinople, ils écrivirent de nouveau à Theodose pour s'en plaindre, & ils s'étendent beaucoup dans cette lettre en faveur de Maxime, jusqu'à p.107. rompre ou menacer de rompre la communion avec les Orientaux, s'ils ne confentent que cette affaire & celle de Flavien nou-

vel Everque d'Antioche, foient jugées dans le Concile de Rome. Naz car, r.p.id. S. Gregoire avoit bien prevu que Maxime exciteroit enfin cette tempeste contre ceux qui ne s'y attendoient pas, c'est à dire contre Nectaire. [ Nous ne voyons pas neanmoins qu'elle ait eu de suite,] & peut-estre que Saint Ambroise & les autres qui avoient écrit en faveur de Maxime, reconnurent bien-tost quel il effoit, foit par eux mefmes dans la fuite de fes actions foit par ce que leur manda Theodose, [ si nous voulons raporter à ce

Cod.Th.p.100. fujet ) le reproche qu'il leur fit d'avoir effé trop faciles, de quoy ils s'excusent, en difant qu'ils n'avoient rien défini, & qu'ils avoient raporté ce qu'on leur avoit fait entendre, pour instruire, & non pour l'affurer comme vernable. [ Ils peuvent aussi avoir appris la verité du Pape Damase qui avoit esté tout d'abord informé de l'affaire de Maxime, & s'effoit declaré contre luy Saint Ascole & S. Jerome qui se crouverent au Concile de Rome avec Saint Ambroise & les Evesques d'Italie, ne pouvoient manquer

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

d'eftre tres bien infirmits de otte affaire, & de leur faire remarquer que ce que J Maxime leur avoit fair accraire, qu'il avoit etlé ordonné dans une maifon particultere, parceque les egilica ethoien occupées par les Ariens, [etloit une illusion toute pure, puisque les Carholiques tenoient publiquement leurs affemblées dans l'Anaffalle.

Outre l'écrie contre les Acies que Maxime prefenta à Gratien, il peut avoir fait encor quelque chromaine, puipue l'Orrille Contigues, pais pour les Contigues appelles autreur de la ves de S. Endymer, cite pour la chrocologie Saine 1994-194-194.
Epiphare de l'écrit pour l'écrit pour la chrocologie Saine 1994-194-194.
Explanement en vers contre Saine Gregoire de Nationales, du contigue par le préposét que put un petit poieme du l'écrit moigne fon économent et de ce qu'un homme fait comme luy fe moigne fon économent et de ce qu'un homme fait comme luy fe moigne fon économent et de ce qu'un homme fait comme luy fe le principe de controlle d'active. Le Pape Coleis condance les écriste du Maxime Consea-passe le cynique parmi ceux des plus méchans herreiques (ce quico-d. 4 d'Apollimaire , [ pour lefquelles il 6 declara peut-eltre enfanou-712-8 verencent .]

# ARTICLE LXXXII.

Testament de S. Gregoire.
[TL faut enfor retourner à S. Gregoire que nous avons laissé sur

T Laut enho rectourer à Mazquer qui et dus avons une tut
le point de recourrer en Cappadoce Ji II d'avoit point convoir Baraj-19-144-14,
que te la ville, ni méme l'episcope de Contamont de Joséphane de La ville, ni méme l'episcope de Contamont de Joséphane de La ville, ni méme l'episcope de Contamont de Joséphane Neuerla peut de l'Epische Carbalhogue de Contamont de Joséphane de l'Epische Carbalhogue de Contamont de Joséphane de La ville de Contamont de Contamont de Joséphane de La ville de Contamont de La ville peut de Contamont de La ville peut de Contamont de La ville peut de Contamont de La ville de La ville de Contamont de Contamont de Contamont de La ville de Contamont de Contamont de La ville de Contamont de La ville de Contamont de La ville de Contamont de Contamo

elt du 21 may 381.

Il parell que ce refamento rélique la confirmation d'un pre- pes-sustaceden. "Le principal article regarde la paruves, augules fon paésé",
pere & fa mere avoient promis leun biens. S. Gregoire n'avoir
garde de monquer à excuerte leur voorder. Dès supravant il 1993avoir confacré tout ce qu'il polleioit à l'Eglié de Nazianze pour
l'entreire des pauvres du leux, d'a luvié cabib pour administrateurs du bien des pauvres, Marcel & Gregoire Dixares, & Eustiateur du bien des pauvres, Marcel & Gregoire Dixares, & Eustiatie, tous truis moines, d'écoler la écut demiera avoience rélédé a.

de maifon . "Comme il confervoit toujour la mefine affection à
pour l'Eglié de Nazianze, l'outonce qu'aprés fi merçi, merime

504 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

L'an de JGDiacre Gregoire, qui l'avoit fervi avoc beaucoup d'affection, & & 3<sup>15</sup>.

qui il avoit donné la liberté long-temps auparavant, feroit fou heritier univertél dans tous ses biens meubles & immeubles,

aqui i avoit donte la notte origicatip auparavar, recor for heriter univertel dans tous fes biens meubles & immeubles, mais feulement pour les donner à l'Egilie Catholique de Nazianze. Il défend expressément à les nices de troubler ni ce Gregoire son heriter, ni l'Egilief del Nazianze, j & fait particulierement excusé à la chere Alypienne de ne luy pouvoir rien laifer de se hier, repromis les amprenoires aux pouvoirs.

p.926.

p.916,d

p.036.c.

B9 27.4.

p.028|Boll.g.

may,p.413.al

415.

# P.o 24.b.c.

haifer de fes biens, parcequits appartenoient aux pauvres. Il fait entitute diven legà e fes dometiques de d'autres, de confirme une pension viagere qu'il avoit donnée à une vierge de apracte nomme Rulfiense, à qui il veut qu'ou donce aussi un logement raisonable au lieu qu'elle choisse, avec deux servanerà qui elle pourra donner la bibert; de si celle ne fait par, elles appartiendron à l'Egilié après sa mort avec le logement qu'elle aux eu.

[11 ett remarquable que dans une piece aufit publique & aufit authentique qu'elt un relament, Jaie cru devoir noticir la reputation de deux de l'es nicces, en difant qu'il s'en mettoir peu peine, parceque leur vie effoit reprehenfable. Il fait un nefine choic à l'égard de Melece [qui pouvoir ettre le mari de l'une delles, p juique] l'appelle fon geodene : de mefine qu'il appelle Alypenne fa fille, [quoique'le ne firit que fa niece.] 'Il fair disse, une protefation folkeunle à tout le monde, que en Melece tient injuffement une terre qui apparteoir à un Eupheme, auquel il avoir mefine écri pour l'echorere de pourfuirre for droit. C'eff

ainfi que Saint Grégoire le grand ne craint point de raconter devant tout le peuple l'hittoire du dereglement & de la chute de fa tante Gordienne.

"Il y a un article fur S. Amphiloque qu'il appelle fon tres reverend fils, en mefine temps qu'il le qualifie Evefque. C'eft tou-

rend nis, en meime temps qu'il se qualine Evelque. L'et rouchant la terre de Canorales que Saint Gregorie avoit ce s'emble achetée de luy: mais cette affaire se rompit, & S.Grégoire veut qu'on rende à S.Amphiloque "le contract de vente qui elloit de-rivairemeuté parmi se papiers.

Voida e que content le reftament du Saint, Il el fligné de luy;

de Cutiure à la pierie, de S'Amphiloque metropolitain d'Icone; de Saint Optime metropolitain d'Articche [en Pifidie,] de Theodofe Evelque d'Ide fants la Lycaone, ] de Theodofe Apamée [futromomée la Choice en Pifidie,] Hallaire d'Illaure en Lycate v. 88.66; nie, ] de Themillius d'Adrianople [en Pifidie,] & de Cledone 1100. Petito d'Icone.

Ce

L'an del.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 5

21 Norz pan. Ce teflament \*\* a elfé donné au public par diverse perfonnes, Nausaha, propriet par le merc, tanoft en lain. \*\* On pretende ogli a eléctiogé s'abapata. par Jean LeGeur de Nozaire de

# ARTICLE LXXXIII.

Saint Grégoire revient à Nazianze où il se justifie par quelques perines: Il écrit à Philagre.

'S AINT Gregoire quitra enfin Conflantinople aprés y avoir Conect, p 210 foiture (jaste) de combats pour la veriée, aprés avoir eu la égliore dy retirer les peuples de l'herrife Arienne, & les avoir manene à la venitable foy. Il éen revite en fa paris, c'elt à dire Nasite, yı. en Cappadoce, f dans l'éferance dy trouver le repos de la folie qu'il avoir toujours fi fort ainnée Sa premiere d'emueur fur apparemment la ville de Nazianze, fuivanc ce qu'il dir. j qu'il meast p partier choir revenu duce rent érangere en fa maifon patemelle, ravi de revoir fon cher peuple, que fon pera avoir fauvé, comme l'arche de Noct du deluge de l'Ariantíne.

(Nous ne depetignous point ici quadi efficient aloni fei fentimen, quiqui il fusionte tranderine une partie de fis etteres, & principalement de feis pointes, ob l'on voit tantoli la joir d'ellte ellerire des troubles d'e de disepte qu'a popte un ganal evefché, tantoli au contraire fa douleur d'ellte fignaté d'un peuple qu'il aimor de dont il floit aimé, d'e de le vier ettre le mains d'un patteur fi peu capable, de tantoli fion indignation contre l'injuitité de les trailléros des mauvais Prelats, l'

Il se regardoit comme un mort qui est neanmoins plein de ent-p. p.n. vie, comme un soldat vaincu & qui triomphe par sa defaute, par-coque Dieu qui one luy avoit pu soldar, che verirables sams, i. j. y dy.a. tenoiote lieu & d'evelché & de toute la grankeur humaine l'Ainsi il estite résolue de se plus mettre ne pene de toute eque le monde pour orde le plus mettre ne pene de toute eque le monde pour orde le luy, mais de ne chercher que Dieu dans la soli inude.

Toulut neanmoins écrire Thiftoire de fa vie, & particulie. P. A. rement de ce qu'il avoit fait à Conflantinople, a fan d'arrelter les faux beuits que fes nomens failonet courir contre luy, foit pour luy faire excere de nouvelles peines par leurs medifances, Hift. Each Tom. IX.

506 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

Las 44 JC.
for pour vécusire de la maniere si indigue dont ils l'avoient attaité, en voulante ne rijettur la faute fur luy, comme cela est con nace "Il cerivit certe histoire en vers pour se divertir, de l'adreita à ceux de Constantinople tant heretiques que Carholiques, purique, détal, les muercés de somost note plus d'écoemia.

De P. P. 9-9-9. 'Un homme d'efprit pretend qu'il d'y a point de vie écrite plus age-tablement, plus elegamment, de plus naturellement que l'est Biotalis anyle, après fa demillion, dautant qu'il ne parle point de ce qui lu yarde present plus despuis d'après fa demillion, dautant qu'il ne parle point de ce qui lu yarde presente par l'après d'après d'

aprés.]

Nicaration de l'autres poèlies pour fa judification, & contrera pour faire voir quels effoient une grande partie des Evefques de Palis.

12-p.jon les Pérejques deu et el autif affurêment de luy ou queure autre.

Soil 3 1 100-54 quoique mous n'én ayons qu'une traduction en profe. J'On cruit éché. que le extre grece et là Vienne dans la bibliothierque de l'Elmpsreur, avec beaucoup d'autres poimes de noître Saint qui n'ont partie. L'active de la company. Chair et fish proudéerire la vie non de 100-100-100 de la company. Chair et fish proudéerire la vie non de partie. L'active de la company de la company de la company. L'active de la qu'il revente, mais de tous ceux qui efforient coupable des de-

qu'il reversie, mâss de tous ceux qui chloient coupables des deains qu'il leur reproche fais les eparger. Il ne particularize pas neammoins les choirs, & ne nomme perforne, pour ne pas decouvrir ce qui ellois caché, é qu'on ne puisif le scuient d'imisire prefinent, ce qui ellois un veze qu'il haiffoit extremement. Son deffini ethoir qu'on ne commit feux dont il décritoir la mauvaife conduite, que par les plaintes indiferettes qu'ils récient de les invochèves. Il cult volune point écrite ces choies, & garder dans se paroles la mefine moderation qu'il gardoit dans sea actions, pour recevoir de Dieu la recompresi parfaite d'une entirer patience. Mais il crut devoir donner quelques bones à la profiperit des méchans, d'à a la licence qu'ils prenoient de tues de repandre le faing des ames du peuple de Conflantionple, par les bruits qu'ils faissient court contre luy.

4-64,9435.

1-En arrivate en fon paysil fe trouva fort mal; ce qui l'empefeha d'aller voir un de fes amis nommé Philagre, qu'il los comme un homme metilligent, & eminent en pieté. Cet ami luy écrivit le premier pour évexuelre auffi fair fes incommoditez de ce qu'il en pouvoir veuir villert ç l'en y témigre qu'il crigiquit qu'il n'euft pas agi avecaffea de maturité & de fagelfe d'avor quirté fon Egillé, ce qui eltoit, difioid, une colo d'agneruelte le Saint.

- Coorl

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 507

St. Note 53 luy récrivit sur cela\*sa lettre 65, où il luy rend raison de sa con-

Ce Philagre qui avoir effé un des plus grands attitude Cefatre quant ten frer de notific Staire, effeit in commondé de diret maux ; de il quédeble frer de notific Staire, effeit in commondé de diret maux ; de il quédeble fettre que Saint Geggie luy écritori pour l'exborate à fouffirir avec une patience Chrécienne. J'Ill Bila voir à Matazes où il de. patacol, meuroir, de luy espliqua à fa priere le pfettume p. 7.11 luy promet que prophe un ouvrage qu'il luy avoit demandé, [mais on ne voir pas ce que cértoir.]

#### 

S. Gregoire tasche en vain de faire mettre un Evesque à Nazianze.

IS ÂINT Gregoire ne trouva pas finol dans la Cappadoce
le repos aprel loque il floquirin; 1.75ll ent est la pied etro. Nusataupt
voir l'Egifé de Naziance qu'il aimoit roujours, [il est encore \*\*\*\* stable plus de douleur je de la voir dans ne état edperable. Elle efloir
comme un vaiifeau qui errea un milieu de la mer fans pilore; quoi seu. 5-29,
que Soornese air écrit qu'il y avoit un Evelque estable en l'an \*\*\* vaire sour en roujeur qui n'avoir point de pasteur. \*\* Ne pourant donc fe săd\$31: 'Ce les Apollinarifies avoient prisce temps pour fe jetter fin Nusat-14-p.
et roujeur qui un l'avoir point de pasteur. \*\* Ne pourant donc fe sădprisolate ni à fe charger dune Egifé toute en défendre, futtout
and la fabilité de cerps où il fe runviori, n'i autil à voir ruinter surasspands
tous les meraux de foip pere, 'il rachén d'y établir pour Evelque Panaltous les meraux de foip pere, 'il rachén d'y établir pour Evelque Panaltous les meraux de foip pere, 'il rachén d'y établir pour Evelque Panaltous les des des la comment de l'appendre de l'apprisont, quois qu'il ent l'effe de l'immerat en reprofiles qu'il
gricont, quoisqu'il ent el été de l'il Thier aux emprelles qu'il
et emps (Sc. qu'ainsi il fuit encore laique, ce qui ne connece poixe à
Eulale qu'il en fit Evelque que que pui ne connece poixe.

L'allale qu'il en fit Evelque que que terma prés.

à Euisac qui in în r. zvențae que agua seuisa a apra-ă a Mais l'envie oppoia encore à les bons defeins; ¾ en le lafă curitărila pint de că. În curitărila propie de ce combarte tout mort quil effoit, pour nous ferrir de că. În curitărila curitărila propie de că. În curitărila curită

111 1

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. de parole;ce qui le toucha au dernier point; & il se plaint pour ce 361.

fujet qu'il n'y avoit plus de fidelité parmi les hommes.

Il fouffrit neanmoins ces indignitez, ne faifant pas femblant de voir ce que tout le monde voyoit, pour ne pas ruiner tout à fait le peu d'union qui restoit entre les membres de l'Eglise, & il ne decouvrit sa douleur qu'à Dieu seul . [11 la dechargea un peu dans un poême qu'il fit sur ce sujet, où aprés avoir deploré le desordre que les Apollinaritées causoient à Nazianze, l'il avertit un Evelque qui regardoit ce mal avec mepris, & negligeoit d'y apporter le remede, qu'affurément il ne seroit pas exemt de la maladie qu'il n'avoit pas soin d'éloigner de luy. Le ne seav si cela

eg. 215, p. 912, b. ne regarderoit point Hellade de Cefarée ] dont il se plaint dans une lettre; & autant qu'on en peut juger par ses paroles, c'estoit fur ce qu'il ne vouloit point qu'on mift d'Evefque à Nazianze. [Cet Evelque ne suivoit pas affurément tous les sentimens de Saint Bahle son predecesseur, comme nous le verrons encore dans la suite: & Saint Gregoire de Nysse fut obligé de faire des plaintes publiques contre luy aux principaux Evefques de l'Orient.

On pourroit peut-estre dire aussi que l'Evesque dont parle le Saint dans son poème, est l'Evesque de Tyanes metropole de la seconde Cappadoce où Nazianze estoit alors, & que cet Evesque est Ephere] nommé dans les signatures du Concile de Constantinople, a ou Theodore à qui on croit que S. Gregoire écrit fon Nove se epiftre 881& qui peut avoir succedé à Ephere aussi tost aprés le Concile de Constantinople. Si c'est Theodore, il y a tout sujet de croire qu'il effoit bien aife de laisser nostre Saint à Nazianze, dans la croyance que personne ne pouvoit mieux gouverner cette Eglise: & c'estoit peut-estre aussi le sentiment du peuple de Nazianze, quoique l'affection de nostre Saint pour la solitude luy fist prendre d'une autre maniere la refultance que ce peuple faisoit à son

ARTICLE LXXXV.

De Theodore Evefque de Tyaner. Son union avec Saint Gregoire.

TOUS attribuons sans crainte à Theodore les sentimens les I V plus dignes d'un homme de bien, & d'un ami de S. Gregoire, parceque l'hittoire luy attribué la premiere de ces qualitez, & l'autre paroi l'affez dans les lettres que le Saint luy écritice que n'est pas une petite preuve de sa pieté.]

Conct.t.p 016.6. + 45.P.476.

deffein.]

P 2.6 €

L'ande I.C.

L'an de J.C. Il estoit apparemment d'Arianze, comme nous avons déja Natapatt. 90, remarqué. [ Ainsi c'est plutost à luy ] qu'à celui de Mopsueste, pagaditat. comme l'a cru Facundus, que se raporte la lettre 220,0ù le Saint 311. le remercie de quelque presens qu'il luy avoit faits, & loile la hNatep220 p. pieté qu'il faisoit paroistre en un âge assez peu avancé, & avant 901,909. que d'avoir renoncé au mariage. Il eut part, selon ce que nous ep \$2.p.\$39. avons dit, aux perfecutions que Saint Gregoire fouffrit à Conftan-

tinople Joù il pouvoit l'avoir accompagné. Il fut depuis fait Evefque de Tyanes vers la fin de l'an 381, selon ce que nous venons de

Comme Saint Gregoire estoit sonami particulier, Jorsqu'il se pp.90.p.8444, fut retiré à Arianze, l'ainsi que nous allons voir . 1 il luy écrivit pour le prier d'y venir celebrer une feste de Martyrs qui s'y faifoit tous les ans le 22 du mois Dathuse (je ne scay quel mois c'est.) tant pour luy rendre visite dans sa maladie, que pour conferer ensemble sur des affaires de l'Eglise. 'Cette lettre aussi bien que Conet. 5.P.476 plusieurs autres, est du nombre de celles que les défenseurs des 475, trois Chapitres pretendoient estre écrites à Theodore de Mopfuelte, & que l'on soutint dans le cinquieme Concile,où on la lut toute entiere, s'adresser à Theodore de Tyanes; de quoy nous ne voyons pas qu'il y ait lieu de douter [Theodore vint à Arianze comme il en avoit esté prié, ¡&S. Gregoire receut sa visite avec Neuep,att.p. grande joie. Il voulut la luy rendre, quelque amour qu'il eust pour la retraite, mais comme sa maladie le retenoit toujours, & que le temps n'estoit pas encore assez beau, (ce pouvoit estre sur la fin de l'hiver en 382,) il luy manda qu'il attendroit encore un peu.

Theodore le pria aussi de vouloir se trouver à une assemblée: ep.\$4.p.\$42.c. mais il luy récrivit que comme il feroit ravi de le voir, pourvu qu'il fust seul; aussi il estoit resolu de s'eloigner toujours des assemblées [d'Evesques,] ayant vu que la pluspart avoient eu de mau-

vailes fuites.

Il luy écrit diverses lettres de recommandation, centre autres ep.\$5.p.\$42. la 82º pour la vierge Amazonie sa parente. La 86º est remarqua. 100 141. ble. Theodore avoit condanné un homme qui luy estoit recom- dep. 16.p. 142. mandé par Saint Gregoire. Le Saint luy récrivit qu'il luy avoit 143mandé ce qui luy avoit paru juste, mais que puisqu'il estoit d'un " autre avis, il croyoit qu'il avoit raison; car il ne seroit pas raison-

» nable, ajoute t-il, qu'aprés vous avoir adreffé des personnes com-» me à un juge equitable & éclairé, je refufasse de consentir à ce » que vous avez ordonné.

s, on Leance felon le grec, V. la nete 54.

Quelques \* dames tyrannizées par un homme puissant, en 381. ep.19.p.144. porterent leurs plaintes en justice. Il y avoit danger que la verité

ne succombast; & divers Evesques écrivirent à Theodore pour le prier d'appuyer leur cause par son credit & ses sollicitations. S. Gregoire fit la melme chole, & fur ce qu'on luy eust pu dire qu'il se méloit d'une affaire qui ne le regardoit point, [ces semmes n'estant pas de sa jurisdiction, ] il répond que J. C n'estoit point divifé, ni tout ce qui luy appartenoit, & que si l'on viole la justice en cette rencontre, il fera obligé malgré fon infirmité d'en entreprenire hautement la protection. Cette lettre est cirée dans

Conc.t.5.p. 476,b.

le cinquierne Concile. Nat.ep. 219 P.

908.

21 C.

Theodore luy envoya une fois un nommé George de Paspase, qui avoit promis une chose avec serment, mais qui pretendoit n'estre pas obligé à tenir sa promesse, parcequ'elle n'estoit pas écrite sur du parchemin , ni conceue avec des imprecations ; & qu'il pretendoit l'avoir faite par contrainte. S. Gregoire fit voir à George qu'il avoit tort & qu'il devoit demander pardon à Dieu & à son Evesque, auquel il le renvoya pour fortifier les fentimens de componction qu'il avoit tasché de luy inspirer, le traiter autant de temps qu'il jugeroit à propos par la regle [de la penitence, ] & aprés cela luy faire mifericorde, & abreger le

Gosc.t. 5 P 477 temps à proportion de sa componction. Euphrate Archevesque a.b|478.b,c. de Tyanes, remarque dans le V. Concile où cette lettre fut luë en partie, que Pale (car il lit ainfi ) estoit un monastere à quatre ou cinq lieues de Tyanes, dont ce George estoit Superieur. [Neanmon la qualité d'Abbé s'accorde difficilement avec la

maniere dont S. Gregoire parle de George.] Pall, dial.co.p.

'Lorfou'on youlut chaffer S. Chryfoftomeren 403 ou 404. Jon manda entre autres à Constantinople Theodore de Tyanes. Cet Evelque avant vu les mauvais desseins que l'on avoit, se retira en fon Eglife Jaiffant là & laCour & toutes les entreprises criminelles de Theophile d'Alexandrie . Il se contenta d'environner sa province du mur de la pieté, & demeura jusques à la fin dans la communion de Rome. Pallade dit que c'estoit un Prelat qui avoit beaucoup de fagesse & d'autorité. Il loüe la compassion summe que les Evelques de la seconde Cappadoce, & principalement gravitatis. Theodore de Tyanes qui estoit un homme tres doux, avoient fair paroiftre pour ceux qui estoient bannis à cause de Saint Chryfoftome.

Chry.ep.111 p. [C'est sans doute cet? Evesque à qui ce Saint mesme écritsen l'an 405, I pour le remercier de ce qu'il avoit dit & fait pour

L'an de I.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. foûtenir son innocence. Il loile la charité pure ardente, sincere &

fans deguisement qu'il luy avoit témoignée & depuis long-temps, & depuis peu.

ARTICLE LXXXVI

Saint Gregoire fe retire à Ariange , écrit à Nectaire , & à fer amis de Conflantinople.

L'AN DE JESUS CHRIST 382.

[ S AINT Gregoire estoit sans doute à Nazianze durant qu'il taschoit, comme nous venons de voir, d'y mettre un Evesque. ] Mais la maladie que le foin des affaires augmentoit encore, Nat.op. 88 p. le rendant tout à fait inutile à cette Eglise, l'obligea bientost de 143.6. la quitter Japparemment des l'année 381 Joc de prendre quelque est. 6 p.74. c. peu de temps pour rétablir sa santé. [ Ce sut sans doute pour ce fujet ] 'qu'il se retira à la terre d'Arianze 2 qu'il avoit heritée de ep 00.p.t.4.d. fon pere , comme le Prestre Gregoire dit qu'il fit au retour de avit p. 31, c. Constantinople. Il établit un excellent homme pour gouverner car. 6.p.74-c. l'Eglife de Nazianze durant fon absence [C'estoit peut-estre le Prestre Cledone dont nous parlerons dans la fuite.

On peut juger que le Saint demeura dans sa retraite jusqu'à Pasque de l'an 382 au moins, puisqu'il passa tout le Caresme precedent sans parler, ce qui estoit plus aisé à la campagne que dans une ville où il tenoit lieu d'Evelque. ] Il est certain neanmoins e-qu'on l'y laissa peu, & qu'il sut bientost obligé de revenir prendre le gouvernement de l'Eglife de Nazianze, qu'il garda au moins juiqu'à la fin de l'année 381, & juiqu'à l'election d'Eulale, Jqu'il fit Hist.v.M.c.n.j. enfin ordonner Evesque de Nazianze, ensuite de quoy il se retira [encore] à la campagne, où il vécut folitaire tout le reste de ses iours . qu'il vit finir heureusement l'an 389 [Voilà en abregé ce qui nous reste à dire de luy, où nous trouverons fort peu de chose que nous puissions distinguer par les années.]

'Une des premieres actions qu'il fit à son retour en Cappadoce, Nas, vit.p. 31. fut d'aller à Cesarée rendre les derniers devoirs à son cher Basile, par le celebre eloge de ce Saint qu'il y prononça en presence de 101 20 21 le tout le Clergé & de tout le peuple de cette Eglise [Il le fit, dis-je, fort peu aprés son retour, ] 'puisqu'il s'excuse seulement de ne P 317,6 d. l'avoir pas fait aussi-tost après la mort de ce Saint, en ayant esté empesché par le voyage de Constantinople.

[Ce fut apparemment dans sa premiere retraite a Arianze ca

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE L'an de LC. ep. 51 p. 8124. 38 r ou 382, Jqu'il écrivit à Nectaire la lettre 5 r,où il luy parle de 384

la solitude, & il dit qu'il en tiroit déja cet avantage de se porter beaucoup mieux . Il luy recommande ensuite un nommé Pancrace, afin, dit-il, de donner cette preuve de la confiance que nous avons l'un pour l'autre. & de n'avoir rien qui charge nostre cœur lorsque nous nous presentons devant Dieu.

[Nectaire qui estoit un esprit doux & civil, receut fort bien ep.226 p.913 b. cette civilité. ] 'Car nostre Saint se loue fort de l'estime & de l'affection qu'il luy témoignoit. 'Il dit qu'il effoit toujours prest à ep.227.P.912.d l'obliger, '& que comme un bon fils il honoroit & confoloit la

vicillesse de son pere.

(Ce fut peut-estre dans le mesme temps, Jqu'il écrivit aux officiers de la ville [ de Nazianze, comme nous croyons, June severe reprimende, sur ce qu'ils vouloient mettre à la taille un excel-lent Diacre nommé Theotecne, titulaire d'une chapelle de Mar-

ep. 198,p.895. tyrs. [Ce Diacre est sans doute different]'d'un neophyte de mesme nom, à qui le Saint écrit une fort belle lettre pour l'empefcher de poursuivre criminellement une injure qu'on luy avoit faite. & où le Saint avoit esté mélé.

(On peut raporter au mesme temps, ou à celui qu'il passa à Nazianze aufli-tost aprés son retour, quelques lettres à ses amis, où il rémoigne ses sentimens sur la cession qu'il avoir faire de l'evesché de Constantinople . ] De ce nombre est celle à Proep.56.p.814. cope, à qui il mande qu'il est bien pour une personne abandon-81 3. née, & mal pour un homme dont Dieu prend foin[d'une maniere (enfible aux hommes : ) parceque fa maladie ne le quittoit point encore, & que ceux qui faisoient profession d'estre ses amis ne cessoient point de luy faire tout le mal qu'ils pouvoient, [en ne voulant point le decharger du foin de l'Eglise de Nazianze.] ep. 59. p. 816.3. 'Il dit à Sophrone que dans le repos de sa retraite il sent un grand

deplaifir d'estre privé de la compagne. [Ce qu'il mande à Amazone l'un de ses amis qu'il avoit laissez. "

en 73 p. 8 29.0. à Constantinople, merite bien d'estre ici transcrit.] 'Si quelqu'un " de nos amis communs, dont je croy le nombre affez grand, vous " demande où est Gregoire & ce qu'il fait dites luy qu'il est dans " une paix & une tranquillité parfaite, qu'il mene une vie vrai- "

ment de philosophe, & qu'il ne se met non plus en peine de ceux " qui l'ont maltraité, que de ceux qu'on ne sçait pasestre au mon-

de tant il est fort de ce costé là: Mais si l'on s'informe comment " il supporte la privation de ses amis, ne répondez pas de mesme "

qu'il fait le philosophe; dites plutost qu'il est tout à fait abain & " mortifié "

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 513

182. mortifié.Les uns ont un foible.& les autres un autre; pour moy

» nortine.Les uns out un none, cc ses autres un autre; pour moy » j'avoue que j'ay celui d'eftre fort fenfible du cofté de l'amitié & » de mes amis.

"Que j'ay, dit-il ailleurs, trouvé d'avantage dans la jaloufie de ep.101-148.c.

mes ennemis, & dans le fuccés de leurs efforts contre moy! Ils

» m'ont delivrédu feu de Sodome en me retirant des fonctions » de l'episcopat. Mais pour vous, comment tout va t-il du cofté de

» Dieu car pour routes les autres choles, laissons les aller comme

selles pourront. Encore un peu, & je verrai ceux qui m'ont fi mattraité à ce jour auquel toutes nos actions feront examinées par le

n feu Je vous faluë, vous ôc nos arnis communs. Souvenez vous que

» j'ay esté lapidé.

"Al Leirà à Hypace, qu'il a codé à l'envie, & s'est retiré en luy «passe, 3,000 messense, abandonnant à d'autres le gouvernement de l'Egisse, & un magnifique theatre, terme dont il croyoit pouvoir uter, puifqu'on y traitoit comme en se joilant les choses les plus serieuses & les plus graves.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*

### ARTICLE LXXXVIL

Lettres du Saint à Sigance & à Timothée.

OU s mettors durant l'hiver de cette année les lettres à No 1943 per miemiere lorsqu'il cut appris le delléin qu'avoit Signace d'empartie brafqu'il cut appris le delléin qu'avoit Signace d'empartie par l'empartie delléin qu'avoit Signace d'empartie le répetit de cette qu'il s'avoir en quelque forte effé contraint par la perfecution des méchans, & S Gregoire se régisit de cet que ceux qui ne pouvoient faire volontairement aucus bien aux autres, leur en procurient au moins malgré eux. Signace répordit au Saint en faisdant de grands cloges de la verteux, de le priant de le vouloir venir voir en une certaine feitemais ce qui faistifé davastrage Sixins (régorque, c'eft qu'il y faisoir une

declaration tres claire & tres Catholique de fa by fur la Trinité.

Le Saint pour luy en témoigner fa joie, die qu'il a cette foy e4.
plus fouvent dans la bouche que l'air qu'il refpire; que c'eft fon
unique thréfor, & le faul qu'on ne luy puille ofter comme on
ja avoir fait cou le refile. Quebque affibition, luy diri-il, que j'aie

avoit fair tour se retre. Quesque arniction, fuy dreit, que j'ase endurée & que j'endure encore par la guerre que me font les méchans, envilage uniquement la grace que j'ay receue d'eftre le predicateur de la venté dans un temps où elle est abandonnée

e, Il est nommé Gigance dans l'eprifire 218, & Sigance dans le poème 206. Hift, Eccl. Tom. IX. Tet

L'an de J.C. & rejettée avec mepris dans le desert, dans un lieu inaccessible 381. & fans eau, selon les termes de l'Ecriture.Ce seroit peu de vous dire que je ne reffens aucune peine ni aucun chagrin : je fuis tout penetré d'une extreme joie pour un honneur si grand & si elevé audessus de moy Aussi je vous declare que je ne regarde comme une amitié & une union stable & solide , que celle que j'ay avec

P 92 3.2. les personnes qui sont dans la mesme disposition,

Il n'ose pas neanmoins luy promette d'aller à sa feste, craignant que sa maladie & l'hiver ne l'en empeschassient : mais il témoigne que s'il manque cette occasion, il sera revi d'en trouver car.106,pato.h une autre [Cela arriva de la forte. ] 'Car il alla voir en effet cer anacorete, mais dans un temps où il n'estoit point chez luy. Ainsi trouvant comme il dit,la fontaine sans eau, il s'en retourna tout trifle & encore plus alteré de le voir , comme il le luy manda en

neuf vers . 16.P.L., epass 'Saint Hidore de Peluse parle d'un Gigance de Cappadoce: mais il en parle comme d'un tres méchant bomme, [ce qui nous tuffit pour croire que ce n'est pas celui qui a esté aimé de S Gregoire. quoique les méchans puissent paroistre bons durant quelque temps, & que les bons puissent devenir méchans.

Naz.ep, : \$2.p. Durant que Saint Gregoire effoit à Conftantinopl. , ] 'il avoit \$7.6. connu un nommé Timothée qui avoit beaucoup de science beaucoup de pieté, beaucoup de douceur & de modestie dans les mœurs, mais qui tenoit tous ces threfors fort fectets & fort cachez. Avant donc trouvé cette lampe cachée fous le boifleau. il la mit fur le chandelies & la fit voir à tout le monde felevant apparemment Timoth e au facerdoce . ] Lorfqu'il fut parti de Constantinople . Timethee qui y choit demeurene l'oublia pas . & luy écrivit une lettre p eine c'eloges Le Saincluy réponcit fort obligeamment qu'il recevoit ces eloges comme une exhortation a effre ce qu'on croyoit qu'il effoit. Il l'exhorte enfuire à défendre la foy de tout fon pouvoir avec generofité & avec douceur comme il l'aveit pratiqué luy meime,' I luy demande c.d. fes prieres, parcequ'il effoit fort malade, & l'affure qu'il ne fonge qu'a s'entretenir avec Dieu dans le repos, à se recueillir en soy

meime,& s'occuper à la priere. ep.189.p.818, 'Il ariva depuis à Timothée quelque affliction qu'il ne fupporta pas avec affez de curage: ce que le Saint ayant appris, il luy en fit une petite reprimende, l'exhurtant à temoigner sa piety encette rencore, à fe recueillir en luy mesme, & à chercher sa consolation dans la lecture des livres saints. Timothée cp.190,p,882.

L'un 4 pl. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 515
profits de cette remostrance, è cut honcede son peu de generostie, crimme il le térnoigna par la réposse qu'il sir au Saint :
mais comme il qu'ilistit aussi qu'il et plus aisé d'exocurager un
athlete que de combattre for metine, le Saine, enly refronate le
traille en ami sur cette parule qui ne luy estoit pas trop bien
adresses.

FOR THE CONTROL OF CON

## ARTICLE LXXXVIII

Saint Gregoire écrit à Cledone contre les Apollinaristes qui avoient fait un schisme à Nazianze.

Note 35.

E fut 'durant se retraite à Arianze, que le Saint écrivit les Nat.viup.33.b deux celebres lettres à Cledone, comme le Prestre Gregoire l'a reconnu , [ Ce Cle.lone est affez problablement celui mesme j'que nostre Saint mettoit en l'an 373, pour le premier des car. 48, p.107.d. solitaires du diocese de Nazianze qui ayant beaucoup paru dans la Cour du Prince, s'estoit rendu encore plus considerable dans l'Eglife, en confacrant tous ses biens à J. C. en la personne des pauvres, aprés s'estre consacré luy mesme à son service, sans sé referver quoy que ce fust, & qui eclatoit entre les Fideles comme un diamant entre les pierres Le testament de nostre Saint J fait , test p. 924. comme nous avors dit-le demier jour de may Ide l'an 381,eft figné par Cledone Prestre d'Icone : [ & il n'est pas improbable que Saint Amphiloque effant fait Evefque d'Icone en l'an 374, ait emmené avec luy de Cappadoce cet illustre solitaire, & puis l'ait rendu à S.Gregoire son pere spirituel & son intime ami, lorsqu'il en eut affaire pour gouverner l'Eglise de Nazianze.

Ce quiet certain, c'elt que Jedui à qui Siène Cregaire écrit, es-19-131ellet un Petter l'enigne par la piete de par fa foy, qui avai auto. Paysharité d'enigner de drependre dans l'Eglife de Nazianne, qui risyaelici charged-feyodare des maux qui yarrivoire. Vi à qui àbeaucoup de personnes s'airelfoiren pour s'infririer de la vraie for, J'Anti frouis avons fisci de corire qui let l'ere saie excellent es-6-par. pur lequelle Saine dir qui l'occidific fei brebs, de empethate qu'eleme fulloire vangées des bupe durant qu'il et fire cais excellent es-6-par. que qu'eleme fulloire vangées des bupe durant qu'il et fire chigé prit qu'il avoit foulières à Confantinople (Ainfil felhot comme fon grand Vicinit Naziane Che revoire prépare un fertiment d'Elle de Crete, J'qui dir que Circlone elloit Curé de quelque apasya-ha-

Ttt ij

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE Les deux lettres que nostre Saint luy écrivie , font contre les 382

Apollinaristes Nous avons déja dit que le Saint avoit trouvé l'E-

glise de Nazianze infectée de leur venin.]

4P.77.P.\$13.46 'Quoiqu'il connust tout à fait l'impieté de leur doctrine nearsmoins comme il savoit auffi que leur fureur alloit aux demiers

excés,il crut devoir user de patience envers eux, dans l'esperance er.51-p-718.a. de les appailer & de les adoucir peu à peu. Il les seceut comme #77.P.331.b. ses freres & non comme des étrangers & des ennemis. Mais sa

douceur au lieu de leur inspirer quelque retenue, les rendit pires ansupastab qu'ils n'estoient, & mustit plus à l'Église qu'elle ne seur servit. 'Ils en prirent mesme pretexte de dire qu'il estoit dans leurs senti-

mens [furl'Incarnation; ] & pour tromper plus facilement lesfimples, ils ajoutoient par un nouveau mensonge, que le Concile d'Occident qui les avoit condannez, les avoit depuis receus; quoiqu'ils nepuffent montrer ni la lettre du Concile qui portoit leur reception, ni ancurse lettre de communion qu'ils en eussene

tirée, comme c'estoit la coutume.

P.737.745.b. 'Le fruit de ces mensonges sut que sans rien dire à S.Gregoire, quoique sa personne fust considerable, & fa foy si autorisée dans l'Eglise, its entreprirent de diviser & de piller son troupeau 'par P-745. un conventicule d'impieté qu'ils eleverent ; fe plaignant que le P-744.C.

Saint ou les Catholiques en general, ne furvoient pas la veritable foy fur la Trinité, Jet estoient joints de communion avec les-

hereriques.

Saint Gregoire n'avoir pas besoin de se justifier sur des accusations fi mal fondées 'mais ne croyant pas en conscience pouvoir tolerer un mat aussi grand que le schisme & l'heresie, il écrivit à Gledone une grande lettre, 'qui contient d'abord divers anathemes contre les erreurs, dont les Apollinavilles pouvoient accufer la foy Catholique, & refute enfuite tout ce que les heretiques alleguoient pour la défense de leur dogme afin que Cledone eust de quoy leur fermer la bouche & les obliger de fe taire. 'Il finit

par la protestation qu'il fait à toute son Eglise, que si quelqu'un quitte fa communion pour se joindre à ces schismatiques par quelque raison qu'il le fasse, il en rendra conte au dernier jour.

Il promet de refuter plus amplement les Apollinariftes ce que nous ne voyons pas neanmoins qu'il ait fait, n'ayant de kiy contre Apollinaire que quelques poêmes affez courts. Mais comme cet heretique attiroit beaucoup de monde par les charmes de fes vers,il promet que s'il ne tient qu'à cela,il ne luy codera point! Et en effet nous verrons qu'il s'occupa beaucoup à la poèlie dans fa

retraite .

P.745.4.

D.740-744 p.738.b,c.

P.745 b.

P.745, b.c.

L'an de I.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 517 La seconde lettre à Cledone est vraisemblablement écrite

dan la mefinea cincollances que la premiere. Jíur ce que besu-1951.0-3-4.

dan la mefinea cincollances que la premiere. Jíur ce que besu-1951.0-3-4.

cup de Perfonos eficiaire venus rouver co Perfue, ¿6 lay demander que le Saire donnafi quelque affurancede fa foy; ce qui
avoir chigh Celchou de luy Scritte, pour le prier de luy envoyer
quelque declaration abregée de fis fentimens; 'dautant que les pupals.

Apolliaraifles Pacculémes de divider J. Ç6. & de luy donore deux

natures feparées & opposées l'une à l'autre.

Elle de Cirere femble voulièr que les Cartholiques euffert de sa sayasamandé cet échistificiences pour avoir une regle affiriré de la foy de l'Égille (Neamonins les termes de S. Gregoire marquest viliblement que celcitoi de la fisy mêmle donc et voulois effre éclaire. Ce qui nous donce fiyire d'admirer fon humilisé. Car il rispond à cette demande avec une donceur d'un dimplicité d'enfant, fant témoigner qu'il trouve mauvais qu'on femblait douver de la foy, après les fromigognes is authentiques qu'il en tablé dicipile de celui qui nous oblige de rendre raifon à trous ceux qui nous la demandent, de qui haig imansi minure en chef de l'Égillé que quand il fe juitifia publiquement devant les Fideles fur le batterine de Correille).

S. Gregoire prie donc Cledone de protefler à tout le monde, orga p.y.t., qu'il statuche involublement à la foy de Nicée, en y ajoutant <sup>246</sup> feulement ce qui concerne la divinité du Saint Esprit; & pour ce qui regarde l'Incamation, qu'il adere un feul du nique y l.C. Fils du Petr & Fils de Marie, & Qu'il n'en fait point deux Fils, [comme on le ditoit; ] Il s'étent enstitué advances contre les p.vol-res. Apollisarifies, & le juilifie fur ce qu'il avois fait point de production proposer préviétée. La confétione de Vital, autilibien que le Pare Damanfe, faute d'en

connoittre l'artifice.

[Hell étrange qu'on aix actué de ne vouloir point de paix, un homme qui vecoir de quitter l'eveché de Conflantinople pour procurre la paix de l'Eglié : ) de neamonia il el fobligé de se pou-paulifier fair ce point. Il proteste donc qu'il ne destire rien tant que la paix; mais que les actions de les entreprisés des herrétiques sermoient toutes les voies doxend. [Les Saints aiment en effer la paix, mais nonjusqu'à l'achetre par l'affervissiement del series.

Ces deux lettres à Cledone ont effé tresutiles à Eglife, dautant que le Saint effant obligé d'y combatre d'une part les dogs, mes d'Apollianire, & de l'autre les erreurs contraires dont on le vouloit rendre coupable, il a ruiné par avance & l'herefie

d'Eutyche qui estoit une suite de l'Apollinarisme, & celle des 182 Conc.t.1, \$170 Nestoriens qui luy estoit opposée. C'est pourquoi } le Concile d'Ephese cite contre les derniers un grand passage de la premiere epiltre, tiré, dit le texte, de Gregoire le grand tres saint Evesque de Nazianze. Theodoret l'allegue souvent dans ses dialogues

contre les Eutychiens, sous le ritre de premiere exposition à Clet.4.p.\$26c|\$30 done. 'Le Concile de Calcedoine adopte la lettre à Cledone. Il cite un passage de la premiere Jean Maxence, & Pierre Diacre 6 Bib. P. t.4.1.p. dans fa lettre au Africains, en raporteut un anathemex, & Justi-Ast. Fig. 1. Sept. nien un autre dans son edit sur les trois Chapitres. d'Leonce de Gones, s.p. Byzance en cite auffi divers pallages. Saint Ephrem d'Antioche d Leon, la N. de le gue par deux fois l'autorité de la seconde Cest peutestre ce qui les a fait juger affez confiderables pour tenir rang parmi fes ethor.c.119.p. oraifons plutoft que parmi ses lettres. Elles ont fait meriter au

Saint les injures de Polemon l'un des plus insolens chefs des Apolc. 2 10 p. \$49 f. linaristes, Jaqui il a plu d'appeller la doctrine des deux natures le dogme des Gregoires, & la nouvelle imagination des Cappadociens.

#### distributed and the state of th ARTICLE LXXXIX

Le Apollinaristes mettent un Evesque à Nazianze: Saint Gregoire i'en plaint au Metropolitain & au Gouverneur .

SAINT Gregoire ne se contenta pas d'écrire à Cledone contre les Apollmanistes Jimais il envoya exprés les Prestres Naz ep. \$\$ p. Eulale Corevesque, & Celeuse, à Theodore de Tyanes, pour l'avertir de la nouvelle entreprise de ces heretiques, & des menaces qu'ils faisoient de la pousser encore plus loin.'Il luy en écrivit comme à celui qui estoit le ches de la province, & qui avoit le pouvoir de secourir l'Eglise [de Nazianze:] ce qui montre bien que cette lettre ne s'adresse point à Theodore de Mopsueste s'en Fac,1.7.c.7.p. Cilicie, J'comme Facundus l'a pretendu; cet Evesque n'estant pas 313. / Conct.5.p. seulement de Cappadoce, bien loin d'en pouvoir estre appellé l'unique chef, comme on le remarque dans le V. Concile, où cette

\$414.

477-478.

P. 8 43.6.

lettre fut luë N 12.ep,88.p. Le Saint appelle l'Eglise de Nazianze l'Eglise de ce Prelat. 24 3.C. \*comme il l'invite une autre fois à venir à son Arianze, oc c'est ce I P.\$44,c.d. qui nous a porté à croire que Theodore estoit vraisemblablement natif ou originaire de ces quartiers là.]

Saint Gregoire lu y proteste devant Dien, qu'on répondra de

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. 382.

laisser cette Eglise sans pasteur, que pour luy la maladie l'a bientost contraint de la quitter, le reduisant à tous momens en danger de perdre la viesce qui le rendoit incapable de la servir, sur. d. tout dans le besoin qu'elle avoit alors d'estre puissamment secouruë: Que si on neglige de la pourvoir, il sera favoir à tout le p.t. ...... monde par une protestation publique, qu'elle a besoin d'un Evesque & qu'il ne peut pas la gouverner .

unit

[Nous ne saurions pas bien dire si cette lettre fut écrite à l'occasion du schisme des Apollinaristes, ou sur l'attentat qu'ils y ajouterent sans doute fort peu aprés, de se donner un Evesque: 1 ce qu'ils firent sous Olympe, qui fut fait Gouverneur de la fe. 49.77.7 8 31.6. conde Cappadoce en 38 2; comme on le juge affez probablement dep.76p.8 jo.e. de la lettre 76,º de noître Suint. Ces heretiques prenant donc oc. ep 27, p.8 31, b.e casion de la foiblesse extreme où estoit S. Gregoire, qui s'estoit mesme trouvé obligé de s'eloigner pout aller chercher quelque foulagement aux eaux chaudes de Xanxaride, 'où il y avoit "un ep. 178 p. 884.4. monastere; '& trouvant quelques Evesques deposez par tout le'ep.77.p.831.c. Concile d'Orient & d'Occident, qui pussoient par ces quartiers là, où les ayant fait venir exprés, ils leur firent donner le nom d'Evesque à un miserable de leur faction, sans se soucier ni des edits de l'Empereur, 'qui défendaiem d'ordonner Evefques ceux Col Tha 6-ta. qui n'estoient pas dans la communion Catholique, ni des ordres | Nat. ep.77.p.

qu'avoit donnez Olympe pour cela. [ Nous ne connoissons guere \$31.6. d'autres Evesques Apollinaristes, qu'Apollinaire mesme. Vital d'Antioche, Timothee, & peutestre Magnus de Constantinople] Saint Gregoire effoit aux eaux, comme nous avons dit, lor que be-

cela arriva & ainfi ne pouvant luy meime aller trouver Olympe. d. il luy écrivit unelettre forte, par laquelle il le fupplie de punir cette entreprise qui ne devoit pas estre moins insupportable à l'Empereur qu'à l'Eglife, quoiqu'il fallust la punir moins qu'elle ne meritoit: [voulant ce semble dire qu'elle ne seroit jamais assez punie ,

Voilà tout ce que nous trouvons des combats de Saint Gregoire contre les Apollinarilles, que nous nous croyons obligez de mettent l'an 382, au moins pour ce dernier article , durant qu'il estoit retiré à la campagne, partie à Arianze, & partie à Xanxaride. Nous verrons neanmoins encore dans la fuite une lettre celebre qu'il écrivit à Nectaire en 38 s, comme nous croyons, tant contre les Apollinaristes que contre divers autres heretiques 1

# 

ARTICLE XC

520

130, d.

P.127,b,

Saint Gregoire paffe tout le Carefme fant parlere : Mais il écrit à quelques perfonnes.

[ Nous mettons en la mesme année, 382, le silence que le Saint garda tout le Caresme,] 'qui estoit de prés de deux Nyfjej.p.253.b Baldiv h 14.24 mois dans la Cappadoce, 'c'est à dire de sept semaines, [qui com-P.419.b. prencient depuis le 27 fevrier, jusques au 17 avril auquel Pasque est marqué l'an 382.]

Naz car-15-P. 'Ce fut donc durant ce temps que S. Gregoire voyant que la maladie & la vieillesse le rendoient incapable des mortifications qu'il avoit accoutumé de pratiquer, en trouva une toute nouvelle. 'Car voulant vaincre sa chair, & offrir un sacrifice myllique aux fouffrances d'un Dieu homme, pour mourir à la vie humaine & chamelle, il se renferma seul durant les quarante jours destinez par la loy de J. C. à purifier nos corps par le remede de l'abstinence, afin que la folitude luy servist à calmer son esprit. à se rensermer entierement en luy mesme, & à se couvrir des te. nebres de sesdouleurs, c'est à dire à sentir le poids & l'amertume de ses pechez.

'Mais suivant l'avis & la doctrine des personnes saintes & éclairées, il ajouta le silence à la solitude, 'estant demeuré tout ce temps fans dire un feul mot. 'Il fit un poème fur ce fujet, qu'il adresse ce semble à quelque ami, 'où il apporte les raisons de sa p.118.129 conduite. La premiere, est que le meilleur moyen d'arrester la volubilité de la langue, dont il fait une fort agreable description. & de luy apprendre à ne rien dire de mal, ce qui est surtout ne-

cessaire à un homme elevé au sacerdoce, c'est de la retenir quelque temps dans le filence, & qu'il en faut user de la mesme maniere à l'égard de toutes les choses où nous excedons, nous en privant quelquefois entierement, pour nous apprendre à de-meurer dans une juste mediocrité. Il dit qu'un grand avantage du filence, est qu'il modere la colere & nous la fait surmonter plus facilement, pourvu que l'on foit affifté de J. C, fans la conduite duquel & le filence & la continence sont inutiles, puisque ce n'est

qu'arrefter un torrent qui coule ensuite avec plus de force, 'La feconde raifon qu'il allegue de fon filence, c'est que bien dligt. qu'il ne se fust jamais servi pour nuire à personne de l'avantage qu'il avoit à parler, neanmoins son eloquence avoit suscité contre

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE :

luy l'envie mesme de ses amis ; de sorte qu'il voulutla satissaire en quelque maniere par un filence de quelques semaines. 'Il en epap porte. ajoute autrepart une troifieme, favoir que n'ayant pu empescher les hommes par ses discours de parler plus qu'il ne falloit, il le leur avoit voulu apprendre par l'exemple de son filence.'Il semble l'a- est.1.p.16.b. voir encore fait pour se punir d'avoir esté trop facile à losser ceux qui ne le meritoient pas comme Maxime.

Il marque la premiere raison dans deux petits billets qu'il «p. 96.98.p. 847 écrivit à Cledone sur ce qu'il luy avoit demandé la cause de son b.c. filence; & il luy mande dans un autre qu'il vouloit bien qu'il le ep. 1979 \$47.c. vinst voir, puisque s'il ne pouvoit pas luy parler, il seroit neanmoins ravi de l'entendre, [ parcequ'il ne luy diroit rien que de bon. / Car pour les discours inutiles, il y avoit les oreilles aussi careappages.

fermées que la bouche.

'Le silence qu'il voulut garder tout ce Caresme ne l'empescha ep. 218.211, p. pas d'écrire quelques lettres comme la 228 & la 231,ou au moins 914.915. la dernière ; car l'autre peut estre écrite un peu devant . L'une & l'autre s'adresse à Pallade, qui estoit appar emment un des principaux officiers de la Cour de Constantinople, 'où nous Cod. Th. e.g. trouvons en effet un Pallade Intendant des largelles en 381, & 176.1 Maistre des offices la mesme année & les suivantes : & on croit que c'est luy à qui Saint Gregoire écrit les deux lettres dont pous parlons, auffi-bien que quelques autres II luy écrit ces deux-ci en Nateparant faveur d'Eupheme son parent qui alloit à Conffantinople.

'Son filence ne l'empescha point non plus d'aller visiter les ep.99 p.847.d. freres qui demeuroiene à Lamis avec Eulale [ Prestre & depuis fon successeur, J'qui de son costé passoit ce Caresme dans la re-epasa.p.\$41.b. traite & dans un jeune tres rigoureux, comme on le voit par un billet que le Saint luy écrivit durant ce Carefme, comme pous croyons. S. Gregoire parut donc en ce lieu, comme en peinture, ep.99 p.847.1. parcequ'il n'y dit pas un mot : mais Eulale fut l'interprete de ses peníces qu'il expliqua neanmoins en fort peu de mots.

'Ce fut aussi durant ce Caresme qu'il composa les poèmes que est 4 3.0.239.2 nous avons contre les juremens & fur la colere. [Nous y raportons encore les lettres à Celeuse ] 'son ami qui \$9.74.p.\$30 a.

l'estoit venu voirs en ce temps là.]Le Saint le receut sans luy rien dire, & luy écrivit[depuis]conformément au temps[du Carefme] où on estoit alors, qu'il faisoit fort mal de ne pas jeuner, & qu'il n'avoit garde d'observer les loix des hommes, puisqu'il meprifoit celles de Dieu. Ill'exhorte de ne point donner de frechacles ep 74.p.\$30 b. infames, depeur de se distamer luy mesme: [ ce que l'on peut Hift, Eccl. Tom, IX.

372 SAIN A GENERALE DE INVAGANZE.

papeter aux fectales publis que les magifiras donnoien; 
[car Céleulé clint jugs, ] ou à quelque occazion particulier, ji 
fron veur joinde roce articlea procedere, où le Sain l'averir 
de purger fon tribunal, depour de paroitile méchane, s'il 
el 
elfolto pas (Son en fait deux articles, on peut raporte cette pureté à ellre exemt d'avaire ou d'injulitie; Ill finit par ces mos:
Sochez-jugs, que vous avez un juge devous ferre minorde fautes.

[Celeule ne fut pas apparemment fatisfait de cette lettre plus epiforpale que civile, 76c voulut blafmer le filence du Saint; ce qui l'obligea de luy écrire: Ne coodannez point mon filence, puisque e ne condanne point vos paroles. Que si vous me con-

dannez, prenez garde que je ne commence à parler pour parler "
contre vous: car il fe pourroit trouver que vous feriez mieux de "
cp.1 p.767-764. vous taire que de parler. Il luy écrivit encore fur ce fujet une "

lettre plus longue que la precedente, mais qui n'est pas moins libre & moins sorte.

[Il ne traite pas ce juge avec le respect qu'il a accoutumé de

[Il ne tratte pas ce juge avec le relpect qu'il a accontitumé de éténoigner aux Gouverneursqu'il ne qualifie pas mefine du nom de juges, ce qui peut faire croire que c'éloit feulement le juge & le chefde la police de Nazianaz-8c en effet la lettre àOlympe fur les Apolliamitles, nous permet difficilement de dire que la province ait eu cette année d'autre Gouverneur qu'Olympe mefine.]

#### 

S.Gregoire étrit à Eulale, à Hellade, à Theodore de Tyanei: S'excufe d'aller à un Concile où Theodofe le pressoit de se trouver.

Namespip. The jourde Pasque delia enfin la langue de notire Saint, de passable passa

parole toute purifiée.

Section 1

100

L'an de J.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. 381,

'Ce fut apparemment à cette feste de Pasque, qu'il receut de ep. 34 P.81 3814 l'Evefque Hellade une lettre & quelque prefens, comme on

avoit alors accoutumé d'envoyer aux grandes festes. Il répondit à la civilité de ce Prelat par une lettre,où il luy fouhaite une longue vie, quoiqu'il fouhaite pour luy mesme une promte mort . Il ajoute que si ce Prelat veut luy donner quelque satisfaction dans

Note 16. fa vieillesse, il n'a qu'à donner un Evesque à son Eglise ; [ "d'où l'on peut juger que c'estoit quelque Evesque de la seconde Cappadoce.

On peut, si l'on veut, raporter à la mesme seste de Pasque la lettre 87, Jqui nous apprend que Theodore de Tyanes avoit écrit \*p.\$7. p. \$43. s. au Saint une lettre fur la feste quelques jours avant qu'elle arrivaft. Le Saint l'en remercie, & luy envoie la Philocalie d'Origene, qui estoit un extrait des endroits [ de cet auteur ] les plus utiles pour les personnes qui veulent étudier [les Ecritures.]Il dit que ce luy fera un monument de S. Bafile & de luy fee qui marque que ces deux Saints avoient recueilli cet extrait. Il a esté donné au public depuis peu d'années.

· Vers le commencement de l'été de cette année 382, il se tint un nouveau Concile à Constantinople, dont on pourra voir l'hif-V. S. Am- toire'en un autre endroit. Nostre Saint fut mandé par Theodose ep. 15. p. 8144. pour s'y trouver. Surquoi il répondit à Procope [qui luy en avoit

apparemment écrit de la part de l'Empereur, ] qu'il fuyoit toutes les affemblées d'Evefques, à cause des querelles & de l'ambition de ceux qui s'y trouvoient; qu'il n'en avoit jamais vu aucune qui eust eu un bon succés, & qui n'eust pas plutost augmenté que foulagé les maux de l'Eglise : Que c'estoit ce qui l'avoit obligé de se rensermer en luy mesme, & de chercher son salut dans le repos. 'Il témoigne en bien d'autres endroits cette mesme resolu- ep \$4.0.\$41.4 tion qu'il avoit prise de ne se plus trouver aux synodes. \* Il ajoute car. 11. p. 21 bl toujours à l'extremité, & ne luy permettoit pas de disposer de luy mesme: Qu'ainsi il esperoit que Procope agréeroit ses raisons, & les feroit agréer à l'Empereur.

Onne voulut pas neanmoins les recevoir, ni croire qu'il fust ep.76 p.\$30 c. effectivement malade comme il se disoit; '& il receut sencorel e.d. un ordre d'aller [à Constantinople, ] qui luy fut envoyé par un nommé Icaire, & par Olympe qui avoit esté fait depuis peu gouverneur de la feconde Cappadoce. Il récrivit à l'un & à l'au en 30,0,0 stre, tre, que l'infirmité de son corps luy rendoit un si long voyage de 6/16,0,5/10. impossible, & qu'il ne pouvoit se resoudre à rentrer dans les trou-

Vvv ii

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J C.

bles, quelque gloire qu'il en pust recevoir, aprés avoir quitté 384. [Constantinople]pour les eviter. Il pria de plus Olympe d'écrire pour luy, & de témoigner l'état où il estoit, qui l'avoit empesché

d'aller saluer ce Gouverneur à son arrivée.

Ill témoigna affez que le refus qu'il faisoit d'aller à Constantinople, ne venoit d'aucune indifférence pour l'Eglife, par les lettres qu'il écrivit à diverses personnes de qualité pour les prier d'employer leur soin & leur credit à empescher que le Concile dont on parloit ne produifist de nouveaux troubles qui seroient \*P 133-P \$63-4 d'autant plus dangereux & plus honteux, ] que les heretiques

observoient tout ce qui se passoit dans l'Eglise pour en tirer avantage. C'est le sujet de la lettre au General Victorssi celebre «P.72-p.819-a.b fous Valens, T& de celle à Saturninfaussi General & Consul en

383,] à qui il mande que la peur qu'il a de voir réuffir ce second Concile austi mal que le premier, quoiqu'il ne s'en plaignist point pour ce qui le regardoit, le tenoit dans une grande inquietude ; [termes qui nous obligent de raporter cette lettre au Concile

Bar. 383. 8 16. de cette année, & non Jà celui de l'année fuivante, comme a fait Baronius.

Naz ep 60.p. 'Il écrit à Sophrone & le prie d'employer toute son autorité pour faire au moins ceffer alors les divisions qui troubloient l'Eglife, s'il reconnoissoit comme luy que les querelles particulieres en fussent la cause plutoit que le desir d'établir la foy; que pour Iuy il feroit bien plus aife d'avoir esté jetté dans la mer comme Jonas, fi fa cession pouvoit appaiser la tempeste Mais qu'au moins il estoit satissait d'y avoir contribué ce qu'il avoit pu , & qu'il se tenoit mesme obligé à ceux qui en pensant luy faire tort, luy

ep. 133. p. 263. avoient procuré la retraite & la paix dont il jouissoit. La lettre au General Modaire[Got de nation, mais Chrétien, ] est encore V.The odofur le mesme sujet, sinon qu'elle paroist écrite durant la tenue 6 1.14mesme du Concile.

> 4) (hod) ARTICLE XCIL

> Saint Gregoire se charge de l'Eglife de Nazianze ; écrit à Olympe fur un divorce .

TO Us avons raporté beaucoup de chofes sur la retraite de Saint Gregoire à Arianze: mais neanmoins elle peuvent Nat. car. 6.9 74 toutes s'estre faites en quelques mois.] 'Aussi le Saint nous apprend qu'on ne le laissa que fort peu de temps dans le repos dont son L'un de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

corps avoit beloin pour fe guarit. Les chefs, (<ent à dire les Evefquos ou les Perliers), ôt rout le peuque de Naziance, le prefierent de venir à la ville, tant par l'amour qu'ils avoient pour lavy que par la crainte de Apolliantifies. On ne vouloir poirt lavy que qu'il dicit de fes infermiere, de on s'imaginoit metime, fio on foit le dire, qu'il megrinité le peuple de Dieu. D'autres avoient eu des revelations ou des fonges que Dieu vouloit qu'il gouvernaît cette Egifié.

"Third done on fine contrain de coder, "See fair fur cela quil fit 1757.4".

"In in done pour demander à Dieu fon fectours avec une humilité "184, un poème pour demander à Dieu fon fectours avec une humilité "184, un poème pour de humière fui ne de doncier, d'autant que nous avons peu de humière fui ces démières années de S. Gregoire: mais aprés l'avoir bien examiné, pous s'avons pas era luy pouvoir donner d'autre fiens que celui que nous venons d'apprimer ; 10 de d'allieum novi et que co Saint depuis fon retour que 48-11-11.

de Conftantinople, parle comme Evefque de Naziance, & comme ayant cette ville fous fa conduite.

(Il faut peut-effre raporter à ce temps là la lettre 83, Joh il dit à \$4,5,5,4,1.6.

Theodore de Tyanes, qu'il ne veut plus combatre ni importuner personne. Assemblez vous, luy dit-il, deliberez, resolvez tout ce

" qu'il vous plaira contre moy : Que mes ennemis demeurent vic-" torieux : Qu'on observe les Canons à la rigueur, & que l'on com-" mence par moy , qui ay esté assez malhabile pour les ignorer, se

" ne m'oppose point à toute vostre exactitude. Il paroist s'estre enté parais.

" resolu à confacrer à l'Eglise de Nazianze les restes de sa vie, & à la gouverner jusques à la mort: s'de sorte que s'il en a jamaise sité giunt de la confaction d

veritablement Evelque, ç'a plutoft elté en ce temps-ci qu'en aucun autre. Mais les infurnitez luy firent bien-toft changer de dessein, comme nous verrons dans l'année suivante.

Cc que nous avons dir qu'Olympe elloir cette année gouverneur de la Renoide Cappadore, nous engage à y rapporter diverées petites choifes qui appartiement au temps de fon gouvernment. Saim Cregoire parle toujous fort avanagequiement dece magilitat; de c'ett avec raifon | qu'il le qualifie fon paregyrifle, \*\*\*papart, ja.\* de qu'il promet de rendre fon administration celebre de glo. \*\*\*papart, ja.\* riculé. \*! Il dit que le bonheur qu'il avoit dans fes affaires éfoit \*\*papart, ja.\* une recompendé de fa pireté, è que la producer, ja generofité, le .\*\*de, \*\*papart, ja.\* definiteréllement, la moderation, élioient les compagnes de toutes fes affaires.

'Olympe de son costé avoit beaucoup de respect pour le Saint, écd.

cd.
cd.
v &c de constance en les prie, reséc luy accordoit fort volontiers epi379,843.
V v v iii

fep.178.p.87ac

ce qu'il luy demandoit pour diverfes perfonnes qui avoient re
spir,9,841c. cours à luy: ce qui obligeoit le Saint d'en ufer avec liberté; & ne

spir,12,841c.

b.c.

il luy écrivoit fouvent dés lettres de recommandation. Il le pra

dés le commencement de fon adminifiration de proteger l'in
dés le commencement de fon adminifiration de proteger l'in-

nocence de Philumene, qui estant demeurée veuve chargée de ep: 2.5.1.6. quelques enfans, estoit opprimée par violence. Il luy demandé la grace d'Aurele qui avoit deserté la milite. & s'estoit venu 19-27-27-26. jetter entre les bras de Saint Gregoire, 'd'un nommé Paul, d'un

d. sep. 177 p. 881.c Eustrace qu'il appelle son parent.

411 arriva en ce temps là qu'un nomme Veriner ou Veriner Anappase que les baine appelle fon fils, fèqui ei diot apparemment de Napase partire le baine appelle fon fils, fèqui ei diot apparemment de Napase partire la comment de Nappase pour la voit manie, fild divorce avec pei passat, fan omat: Obumpe commit S Gregorie pour favoir la disposition proposition de la fille, dans l'eliperance qu'il s'en acquiterori con avec la proposition de la fille, dans l'eliperance qu'il s'en acquiterori con avec la proposition de la moleration d'un resultant avec la fagelle Ca i moleration d'un resultant de la moleration d'un resultant d

Evelque, & qu'il le rendroit le mediateur de la paix pour recon-«p.176. p.31.b., cilier le beaupere avec le gendre, 'puisque les loix Chrétiennes font tout à fait contraires & ennemies du divorce.

tont tout a tait contraires oc entermie dit divorce.

SGregoire rut que c'eftoit le dessen d'un pre, & receut sa
commission dans cet espris. Car il n'eust jamais voulu s'entrep-13-14-15-75 mettre pour une chose aussi odieuse qu'est un divorce. Il interp-13-14-15-75 mettre pour une chose aussi odieuse qu'est un divorce. Il interp-13-14-15-75 mettre pour une chose aussi odieuse qu'est un divorce. Il inter-

rogea donc cette femme qui efloit ce femble encore for jeune 
Cluy demanda fi elle voloite efter fegurée de for mar Elle répondit veritablement qu'elle y confentoit. Mási il s'apprecent 
qu'elle ne l'avoir pu dire foan repandre des l'armes. Ainti liugea 
qu'elle parrageoit fes fentiments de que donnaut fes puroles au 
qu'elle parrageoit fes fentiments, de que donnaut fes puroles au 
paragréfacté de fon pere, elle donnoit fes lammes à la cendreffe pour 
paragréfacté de fon pere, elle donnoit fes lammes à la cendreffe pour 
paragréfact de foar pere, elle donnoit fest authorité pour 
paragréfact de foar pere, elle donnoit fest aint perès de finant, (car il 
le tempraqu'il luy avoit donné pour cel fait prés de finant, (car il

le temps qu'il luy avoit donné pour cela fut prés de finir, (car il ne voulut rien prefier; & il ajouta qu'il en fieroit ceq qu'i pageroit à propos ; mais que pour luy il pencheroit fort à exbourer Verien d'excufer tout ce qui pouvoit s'estre passé, de ne pas poursuivre ce divorce.

18-11-18-14. Il en écrivit en effet en certe maniere à Verien mefine , luy 18-5 encellent que s'il pretend lé fervir de luy pour un divorcejl n'a qu'à s'adrefier à d'autres , parcequ'encore qu'il l'alimath beaucoup , il ne l'aimoir le pan enamonis juffque à d'effente l'Dieu à la confideration. Que pour le conferenceu de la fille , il n'y peut varier égant , que quand le refject d'un pere ne l'empréchera.

1. Asyrcit, qui effoit le premier magtifrat d'une ville, & comme le Maire,

L'an de I.C SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 381. point de dire librement ses sentimens quoiqu'elle les fasse affez paroiftre par ses larmes.

### ARTICLE XCIIL

Lettres du Saint à Olympe pour la ville de Nazianze, & pour

[ CAINT Gregoire eut en ce melme temps une grande occa-'fion d'employer tout le credit qu'il avoit auprés d'Olympe.] 'Ce Gouverneur avoit, ce femble, donné quelque ordre affez Nazep.49.p. fascheux pour la ville de Nazianze, & peut-estre imposé quelque sop 811. tribut excessif. Cela anima les habitans & quelque jeunes gents plus étourdis que les autres, entreprirent d'eux mesmes de violer ouvertement les ordres du Gouverneur, Olympe irrité de cette rebellion, ne menaçoir pas moins que de ruiner la ville. Ce fut pour ce fujet que Saint Gregoire qui ne pouvoit l'aller trouver à cause de sa maladie, luy écrivit pour le porter à la douceur, & luy demander qu'il se contentast de punir moderément ceux qui effoient coupables de la fedition, fans étendre fa colere fur les innocens & fur une ville qu'il luy féroit toujours glorieux d'avoir confervée. Il la nomme Diocefarée f mais il paroift affez que p.top.4. Nazianze avoit ces deux noms ; cette lettre mesme en foumit les principales preuves. Nostre Saint parle comme estant Evesque de ce lieu. Ill feroit, dit il, bien étrange qu'aprés avoir eu autrefois une grande ville, je vinsse à n'en avoir plus dutout s'Cette grande ville qu'il avoit eue comme Evefque ne peut estre que Constantinople. J'Car Diocesarée estoit une petite ville.

Nous raportous à la mesme sedition la lettre 172, qui est une ep. 172, p.179. supplication tres touchante à Olympe en faveur des officiers de « h

ville & des autres, du foin desquels il estoit chargé.

Le Saint, comme nous avons vu, avoit esté cette année aux ep 178,0,88 14 eaux'de Xanxaride. mais il n'y demeura que peu de jours, & fut ep.77 p. 8 jr b. tout d'un coup contraint de se faire reporter [peut-estre à Na. 44P. 178 P. 831 b. zianze, Idepeur de tomber dans quelque plus grande maladie 40 dont il se voyoit menacé. Il ne quitta ce lieu qu'avec regret, parcequion luy avoit fait esperer d'y voir Olympe, à qui il avoit b. à parler en faveur de Nicobule qui avoit epoulé sa niece Alvpienne! Ainsi n'ayant pu luy parler, il luy écrivit [peu de temps be. aprés pour le prier de decharger Nicobule du foin des postes. Il fut obligé de luy écrire encore une autre fois pour le mefine

L'an de 1C. ep. 47. p. 805.c. Nicobule, dont les serviteurs avoient fait, disoit-on, quelque 322, \*P.179-P.1332 infolence, quoiqu'au fond ce ne fust peut-estre rien. Nicobule avoiteu si peu de part à ce qu'ils avoient fait; qu'il estoit tout prest de remettre ses serviteurs entre les mains de celui qui s'en

laignoit, s'il les eust voulu accepter. Mais cet homme pour qui ep, 47. p. to 1. b. S. Gregoire avoit écrit peu auparavant au Gouverneur, & dont il avoit obtenu la grace ; [cet homme, dis-je', au lieu de reconnoistre cet te obligation, & recevoir la satissaction que Nicobule

clep.179.p.\$83. luy offroit. Ye porta contre luy pour accusateur, & demanda que luy & sesenfans fussent soumis aux charges publiques du Conseil de ville.

'Comme Olympe estoit le juge de cette affaire. Saint Gregoire qui regardoit Nicobule comme le plus intime de ses proches, en ep 47 48 p.fos. écrività ce Gouverneur.'Il en écrivit encore deux sois à Astere, a ep. 48, p. 109. "qui avoit part à l'autorité du Gouverneur, [c'est à dire qui estoit alep.126.p.858. fon Affeffeur.] 'C'estoit un homme qui faisoit profession d'eloblep.117.p. 859. quence Saint Gregoire le loue comme un excellent officier & un dep 127. p. \$ 58.c bon ami.

'Il luy recommande un Diacre nommé George que l'on toureF.126.p.858.b. mentoit injustement, & qu'il consideroit extremement, comme ep. 18 p. 18 5 h. un homme tout à fait utile à l'Eglise. Il avoit donné à ce George quelque intendance dans son Eglise, si c'est luy à qui il ordonne de luy amener le Diacre Euthale, accusé d'avoir enchainé &

battu un nommé Philadelphe : ce que le Saint trouve fort mauep.116 p.012.b. vais. Ce peut estre encore le mesme George qu'il recommande à Nectaire comme son tres honoré fils, en priant ce Prelat de l'affifter dans les fascheuses affaires qu'on luy suscitoit auprés du Comte des domestiques.

ер.175.р.888 с. 'C'estoit apparemment durant que l'affaire de Nicobule se traitoit devant Olympe, que Saint Gregoire luy écrivit pour le prier d'avoir pitié d'un Leonce qui estoit Prestre, ou plutost qui l'avoit esté. Car il s'estoit rendu indigne de ce rang qu'il avoit eu dans l'Eglise Saint Gregoire prie Olympe de luy pardonner, & de se ed. contenter de ce qu'il avoit déja fouffert

Le Saint ayant esté si uni avec ce Gouverneur luy témoigna ep.30,p.\$11. encore fon estime & son affection par la lettre qu'il luy écrivit lorsqu'il quitta le gouverneur (à la fin de cette année, comme nous croyons. I'll rendit la mesme civilité à Astere son Assesseur.

ART. XCIV.

L'an de J C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 183. BEAL OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR

ARTICLE XCIV.

Saint Gregoire ecrit pour l'Eglife aux grands de la Cour . L'AN DE JESUS CHRIST 383.

OMME la venile de S. Gregoire à Constantinople y avoit abatu l'herefie, & relevé la foy Catholique, aussi son depart y avoit fait un effet tout contraire )'Les bouches impies des Nes.car, st. p. heretiques recommencerent à diviser la Trinité au milieu des 134.c|Nyl.de places & des affemblées publiques, & les discours qui corrompoient par un adultere abominable la pureté de la foy, repre-noient une nouvelle vigueur. 'On cherchoit [en vain] un Phinées Nat car. 5t.p. qui perçait ces fornicateurs par l'épée de la parole divine, ou un 134.c.d. Moyfe qui s'acquist une veritable gloire en donnant la mort à l'Egyptien qui persecutoit Israel [Nechaire estoit l'un & l'autre par la charge, mais non par fa vigilance & par fon courage, ce qui obligea enfin nottre Saint de luy faire des remontrances comme nous le dirons dans la fuite.] 'Les autres villes se ressentoient sort, se resp.

du mesme desordre; de sorte que Theodose se resolut d'assem-268 1/1/2011. V. les Ariens bler encore "cette année un grand Concile de tout l'Orient à \$ 1379T 38.

Constantinople au mois de juin .

Saint Gregoire de Nazianze qui pour avoir quitté l'embaras Nazen, 71 ... des affaires, n'avoit pas perdu le foin & l'affection de l'Eglife, \$12.4. n'ayant pas pu abandonner la pieté en abandonnant le throne episcopal, fit encore ce qu'il put en cette occasion pour procurer l'union & la paix des Orthodoxes par une charité d'autant plus fainte, qu'elle le regardoit moins en son particulier. Il en écrivit à Postumien dont il releve beaucoup l'erudition & qui possedoit alors le comble des dignitez : 'c'est à dire qu'il estoit Prefet du Bur. 181. 8 16. Nore 57. Pretoire, [ "comme on le voit par beaucoup de loix de cette an-

née J'Comme il estoit Chrétien & ami du Saint,il luy remontra Nacap.pr.p. que rien n'estoit plus digne de luy, ni plus convenable à l'obligation qu'il avoit de reconnoistre par de grands services les grandes faveurs qu'il avoit receues de Dieu, que d'employer toute son autorité à rétablir la paix des Eglises dans le Concile qui s'assembloit, & corriger mesme avec force, si cela estoit neceffaire, ceux qui voudroient entretenir la division.

[De toutes les choses qui nous restent à dire sur Saint Gresoire. nous n'en voyons aucune que nous puissions raporter à cette année plutost qu'à une autre, si nous n'y voulons mettre ] la 43° n.p.1202.4. Hift. Eccl. Tom. IX.

L'an de I.C.

P.608.C

oraifon que le Saint prononça à Nazianze felon Nicetas, dans 383or 41, 27004 à l'eglife de S Mamas qui effoit auprés de la ville. Je dimanche de l'octave de Pasque, 'que l'on appelloit alors Dedicace ou le renouvellement : [ cette oraifon, dis-je , ne peut estre mile avant cette année, fi le Saint l'a faite depuis son retour de Constantinople, puisqu'en 382 il estoit apparemment retiré à la campagne au temps de Parque plutost qu'à Nazianze:maisil peut aussi l'avoir Conc.B.t.p. faire du vivant de son pere ] Justinien & Leonce de Byzance en 110. justineo. In N.E.L.p. citent quelques endroits. Saint Nil en raporte cette sentence, Que nous ne devons nous mettre en colere que contre le serpent qui nous a perdus.

aCotelg.t.p.p.

# ARTICLE XCV.

D'Enlate confin & disciple de Saint Grecoire.

TOUS ne pouvons douter que nostre Saint n'ait conduit l'Eglife de Nazianze jufqu'à la fin de l'année 382, mais nous n'avons point de preuve qu'il l'air gouvernée plus long-temps. C'est pourquoi nous mettons en celle-ci l'election d'Eulale, sur lequel il se dechargea enfin du poids de cette Eglise que son humilité & sa foiblesse luy faisoient regarder comme audessus de ses forces. Il avoit paru, comme nous avons remarqué estre dans la refolution de confacrer à l'Eglise de Nazianze ce qui luy ep.42.7.803.d. restoit de vie . 'Neanmoins soit qu'il trouvast dans cette charge ep 225 P912.4 des difficultez encore plus grandes qu'il n'avoit cru, foit que ses infirmitez le rendiffent absolument incapable des travaux de l'episcopat: (car l'on pourroit aussi raporter la lettre 88 au temps qu'il estoit à Nazianze, )[ soit qu'il n'eust jamais perdu le dessein de mettre un Evesque en sa place, s'il le pouvoit obtenir, ] enfin il est certain qu'il demanda & obtint comme une grace l'election

Naz.car.6.p.

75.a.b.

ep.195 p \$93.d. 'Cet Eulale effoit coulin de nostre Saint. b 11 avoit un frere nommé Hellade, co une mere dont les vertus ne se pouvoient cear 48.p.108.4 expliquer on pen de paroles, ôc neanmoins c'estoit affez les exep 195 p \$944 primer de dire qu'elle eftoit digne de ses enfans. 'Ils embrasse rent tous deux la philosophie la plus sublime, sc'est à dire la vie ep. 105.p.\$19.8. folitaire.] 'Ils acheterent une terre pour s'y retirer & y vivre loin du tumulte du monde; mais ils se trouverent avoir affaire à un fort méchant vendeur & à des voifins tres incommodes de forte cu'aprés y avoir bien depenfé de l'argent, ils furent reduits à de-

6d car. 48 p.

L'an de J C. 383.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. mander que le vendeur la reprift pour le metine prix qu'il la leur avoit donnée. S. Gregoire qui les aimoit & comme parens, & b. comme faifant profession d'une vie fainte, 'écrivit en leur faveur p.\$48.d. à Cefaire, luy recommandant leur affaire comme celle où il pouvoit l'obliger plus sensiblement qu'en toute autre . s Ce Cesaire

peut bien ettre celui ] 'qui estoir Preset de Constantinople au Anim.1.16.p. commencement du regne de Valens en 365 (& rien ne nous em- 313/201, p.731pesche de mettre en ce temps là la lettre de S Gregoire aufsi-bien que celle ]'qu'il écrit à Lollien pour luy recommander en gene. Nas.ep.195.p. ral ces deux freres, [ au moins elles sont toutes deux avant l'an 193.194. 372, auquel S. Gregoire écrivoit à Hellene. [Car Hellade estant cat. 48. p. 108. a. mort peu auparavant, Eulale estoit alors demeuré seul à prendre

le soin de sa mere qui estoit fort incommodée.

Saint Gregoire le mettoit dans ce temps là au rang des plus il. 4. lustres solitaires du diocese de Nazianze. 'Il passa depuis à celui ep.83.p.\$43.d. des Prestres, & fut mesme établi Corevesque [par S. Gregoire,] qui l'envoya, comme nous avons vu, à Theodore de Tyanes pour l'informer des entreprises des Apollinaristes Nous avons vu ep.101.p.148.b auffiguen 382, il paffa le Carefme dans la folitude de Lamis.& dans un jeune si rigoureux que Saint Greg vire le qualifioit excesfif. Voilà donc, comme nous croyons, celui qu'il choiste pour luy fucceder dans le gouvernement de l'Églife de Nazianze; [ car fi nous n'avons pas de preuve que tout ce que nous avons dit se raporte à une mesme personne, la convenance qui y paroist, suffit pour nous le faire croire avec quelque probabilité, n'y ayant rien qui y foit contraire l'L'Abbé de Billy a cru auffi-bien que nous, n.P.1279qu'Eulale frere d'Hellade & solitaire estoit l'Evesque de Nazianze, [cil falloit affurément un homme rel que nous l'avors depeint, pour estre elevé à l'episcopat par le choix de S. Gregoire, Jcom. Russace, p. me celui-ci le fut, \* & estre appellé par luy un homme digne de aNaz ep.41.p. fes desirs & des prieres de l'Églife. 804 slep,235.p

ARTICLE XCVI

Le Saint fait enfin ordonner Eulale Evelque de Nazianze ; folltient l'innocence de Bolpbore.

S AINT Oregoire pria & follicita pour obtenir qu'on luy Natepati-p. fubditualt un Evefque, ce que sa foiblesse, & la crainte qu'il 103.2. avoit de le charger d'une Eglife qui avoit esté long-temps negligée, luy faisoit beaucoup desirer, dautant que son Eglise n'ayant epass pass de X x x ii

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. point d'autre pasteur que luy, son état dependoit du sien . Ainsi 383

elle effoit malade parcequ'il l'effoit, & comme ses infirmitez le menacoient continuellement de la mort, elle n'avoit plus de diep 42 p.803. vigueur, & fembloit aller perir. Ses instances résterées obtinrent # Hervelli e, enfin l'election d'Eulale, "dont S. Jerome attribue l'ordination à 113.0 301.b. noftre Saint. 11 fut fait Evefque par les Evefques de la province

(Nat.ep. 135.P. [de la feconde Cappadoce.] e b/Cone.t.s p. 'Il semble qu'Hellade [de Cesarée ] ait tasché de s'y opposer,

sous pretexte de faire observer les Canons, & en effet par passion Naz.ep.42.225. & par pique : 'ce qui alla jufqu'à former quelque division entre p.103.c|41.d. les Everques de Cappadoce, qui jurque là avoient toujours paru affez unis.[Le bruit paffa jufque'dans les provinces voifines, où ] Note 5%. Ton youlur perfuader aux Evefoues que Saint Gregoire violoit les P-912.C.

Canons, "en abandonnant l'Eglise de Nazianze pour laquelle Nora 59on supposoit faussement qu'il avoit esté ordonné: de sorte qu'un [ Metropolitain ] que le Soint ne connoilloit que de reputarion , luy en écrivit . Le Saint luy repondit par son epistre 125, avec beaucoup de civiliré, '& par luy aux autres Evefques à qui on

pouvoit avoir fait les melmes plaintes, & à qui il ne jugeoit pas à propos d'écrire en particulier. Il leur rend raison de sa conduite; & aprés l'avoir fait, il les prie de donner eux mesmes leur approbation & leur fuffrage à l'election (d'Eulale, ]pour ne pasaccabler fa vieillesse en ajoutant soy aux calomnies que l'on repandoit conare luy.

[Ily parle avec beaucoup de force contre Hellade ]Qu'il ceffe, " dit il . de s'informer si fort de nos affaires, s de s'en méler . 1 " 'Car il ne le fait pas par un mouvement decharité, mais par un " esprit de contention Ce n'est pas pour faire observer les Canons, " mais pour latisfaire sa colere ; ce qui paroist assez par le temps « qu'il a pris, & par diverses autres choses qu'il a entreprises contre « la raison La fuite de cette histoire & celle de Saint Gregoire de " Nysse en fournissent quelques preuves.

Jamais Saint n'a esté plus persecuré par la medisance que Saint Gregoire. On luy avoit plufieurs fois reproché de meprifer l'Eep.c.p.toj.d. glife de Nazianze comme la croyant audessous de luy ; ] & cependant lorsqu'il ent obtenu par beaucoup d'importunitez que l'on y mist un Evesque, or publia qu'on avoit fait cette ordination malgré luy. Il écrivit donc à S. Gregoire de Nysse pour l'assurer B.204.E.

que cela estoit absolument faux. Il luy recommande en mesme temps Eulale que l'on avoit elu, & entre les mains duquel il foû-

haitoit de rendre l'esprit.

L'an de J.G.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I C. 145. Norz 60. La finde la lettre 225 regarde Bosphore Evesque de Colonie. ep 255-9913 4. Nous avons décrit "autrepart les grandes qualitez que Saint Gregoire attribue à ce Prelat. ] 'Elles n'empescherent pas qu'on alepa 17-P-914-

ne luy suscitast une accusation sur la foy, & sur quelques disputes enancana. qui regardoient les dependances & les departemens des Eglises; 91 a.d. ce qui venoit de quelques personnes qu'il avoit reprises. Le Saint ep 164p. \$75.4. Note 61. pria Saint Amphiloque d'aller jusques à Parnasse pour convain-

cre les accusateurs de cet Evesque, 'qui n'auroit pas eu besoin 48762. d'autre témoignage que de ses propresactions sans la malignité du temps & la foiblesse des hommes. S. Amphiloque fit ce que fou- P.8754.d. haitoit le Saint qui l'en remercia;mais il le pria en mesme temps de ne luy point refuser ce que luy demandoit son peres spirituel.) 'qui effoit d'entreprendre encore un plus grand voyage pour p.\$76.a.

rendre luy mesme témoignage à l'innocence de ce Prelat, & V.fon titre terminer fon affaire avec les autres Prelats["Je ne sçay s'il entend 15. le voyage de Constantinople, où Saint Amphiloque fut cette année au mois de juin, Joc où il paroist que l'affaire de Bosphore ep. 237. p. 9134.

fut portée.

6610

'Mais S. Gregoire ayant appris qu'on vouloit traiter devant P-914-8les juges seculiers cette cause toute ecclesiastique, & où l'on faifoit mefme entrer la foy, 'il trouva que c'estoit une chose insup- por 3, d. portable, quoique ces juges fullent Chrétiens. 11 en écrivit à Potes. Nectaire de Constantinople pour luy recommander la personne de Bosphore; 'mais surtout pour le presser fortement d'empes. P.924, a.b. cher de tout son pouvoir que cette cause fust jugée par la justice civile. [Ses plaintes furent sans doute considerées & furent peutestre cause du rescrit ) que Théodose adressa à Optat Preset de Cod. Thaspo. P. l'Egypte, où il interdit à tous les juges seculiers la connoissance 9.10, de toutes les causes des Evesques & des Clercs en matiere ecclefiastique. Ce rescrit qui sans doute n'estoit pas donné lorsque S. Gregoire en demandoit l'effet, ]est daté du 4 fevrier l'an 384 ou 381, & il y a plus de raison de le mettre en 384.

British British British British British British British ARTICLE XCVII.

Saint Gregoire se retire à la campagne, où il s'occupe à la poësse. [SAINT Gregoire se voyant enfin libre & en état de ne penser plus qu'à Dieu & à son salut, J& de jouir du repos que 1972. fon age & fes infirmitez luy rendoient necessaire, e se retira à la . Hierwille, campagne pour tout le reste de ses jours, sans neanmoins quitter 117,07 poi.b.c.

4 But.p.157.

Xxx jij

Concers part fon Eglife, [c'est à dire le diocese de Nazianze]'où nous avons 383. Avaz,vit.p.33, dit qu'estoit sa maison d'Arianze, a qui sut le lieu de sa retraite felon le Prestre Gregoire. b Il y avoit un jardin, une sontaine & 6 car. 60 p 138. que lques arbres qui luy donnoient du couvert. C'estoit là en quoy

confiftoient toutes fes delices.

Hier.v.ill e 1174 'Car il menoit en ce lieu la vie d'un moine, cavec d'autres folip. jor.b.
c Fac.p.312, taires all y mortificit fon corps par les larmes, par les jeûnes, par d Valeatop. les veilles , par les prieres qu'il faisoit à genoux. "Il renonçoit à 138.a/car.5.p. cous les plaifirs du monde. Je vis, dit-il, parmi les rochers & avec " scarg.p.70a.h les bettes sarouches. Ma demeure est une caverne où je passe ma «

vie tout seul. Je n'ay qu'un seul habit, & n'ay ni souliez ni seu. « Je ne vis que de l'esperance. Je suis le rebut & l'opprobre des « hommes. Je, ne couche que fur la paille . je me couvre d'un fac: « mon plancher est tout trempé des larmes que j'y repans continuellement.

'Ce sont les douceurs qu'il promet à son corps d'une manière car.120.p.z\$4. tout à fait gaie & agreable, aprés luy avoir demandé ce qu'il vouloit. Il s'entretenoit dans cette fainte ardeur pour la penitence en se representant l'exemple des solitaires les plus rigoureux.

e2r,60 p. 13%. 'Il est afforément un peu étrange que des gents du monde qui vivoient dans tous les plaifirs du fiecle , luy aient fait un crime de fa vie, comme si elle eust esté trop molle & trop delicare. Il semble que ce fussent des gents tels que Maxime le cyrique, qui avoient un exterieur de philosophes, & qui se moquoient des austeritez des veritables religieux, sous pretexte que quelques

uns les pratiquoient par hypocrifie. Il fit un petit poème pour leur répondre.

vir.p. 11.c.

P210 C.

P.348.0

Une des choses ausquelles le Saint s'occupa dans son loisir, fut err 147-p.148. de composer des vers'll eust bien mieux aimé demeurer dans le filonce que de rien écrire, s'il eust pu porter les autres à imiter fon exemple & à se contenter des livres sacrez, voyant que tant de livres que l'on faisoit tous les jours ne contenoient que des folies & des chofes inntiles. & donnoient toujours matiere à de nuuveaux troubles. Mais comme ce dessein estoit impossible,& que tous les heretiques ne désendoient leurs erreurs que par leurs écrits, il se resolut d'écrire quelque chose, & de le faire en vers, fachant qu'une partie de l'Ecriture effoit composée en cette maniere dans le texte hebreu, si nous en croyons Saint Jerome & divers autres anciens auteurs.] 'Il estoit bien eloigné de le s'aire ni pour en tirer de la vanité, 'ni pour preferer la poësse à l'étude

des Ecritures. Il le faifoit au contraire pour mortifier sa chair

par le travail de cette composition, avant, dit-il, beauconn de peine pour faire quelque peu de vers: [ ce qui n'emreschoit pas qu'il ne les fist affez promtement lorsqu'il ne vouloit pas les faire avec tant de foin.]

'Il y avoit auffi en vue les jeunes gents, & ceux qui aimoient d. les belles lettres. Pour les retirer des chansons & des poësses I dangereuses, I il vouloit leur donner un divertissement non seulement innocent, mais encore utile, leur rendre la verité agreable. '& les faire patfer insensiblement à la connoissance de Dieu, P.149.5. qu'ils n'estoient pas encore capables de gouster en luy mesme . Et c'est peur-estre pour ce suiet qu'il renserme dans ses vers divers points de l'hittoire fainte, pour les faire retenir plus facilement par cœur. [Cela luy servoit à luy mesme de divertissement :. & de confolation dans ses maladies.

'Enfin il ne vouloit pas fouffrir, dit-il, que les étrangers eussent s. aucun avantage fur nous, mesme dans une chose de si peu

de consequence. [ Et comme les payens qui sont veritablement étrangers à l'égard de la patrie que nous avons dans le ciel, font souvent marquez par ce terme dans les Peres, c'est peut-estre de cet endroit que le Prestre Gregoire a tiré ] que le Saint avoit vitpanheis. écrit en vers pour se moquer & rendre inutile la défense que b. Julien avoit faite aux Chrétiens d'érudier les auteurs profanes. Cette penlée neanmoins a peu de fondement. Saint Gregoire ne s'estant particulierement appliqué à la poêsse que dans ses dernieres années, long-temps aprés la mort de Julien dont les edits avoient esté ensevelis avec luy : & Saint Gregoire sans songer à Julien ni à ses edits, peut bien avoir eu le dessein d'oster aux payens le foible avantage qu'ils avoient sur les Chrétiens d'exceller audeffus d'eux pour la poéfie. Le mefine Preftre Gregoire peut avoir plus de raison, ] lorsqu'il dit que c'estoit aussi pour p. 11.c. s'opposer à Apollinaire qui attiroit beaucoup de monde par ses vers. Car noftre Saint mandoit à Cledone que si les Apollinaristes or, 31,745,4.d. prenoient pour un troisseme Testament leurs grands discours, leur nouveaux cantiques opposez à ceux de David, & l'agrément de leurs vers , il ne luy ferbit pas fort difficile d'écrire autant qu'eux, & de faire comme eux des vers & des pleaumes. Qu'il ne pensoit pas avoir moins qu'eux l'Esprit de Dieu pour cela, si c'estoit un don du Saint Esprit & non pas une invention toute humaine.

Il semble que quelqu'un luy ait voulu faire un crime de ses cur.147-0-149 b poèfies, mais il fe défendit d'autant plus aifément, que son accu-d.

fateur le méloit luy melme d'en faire, quoiqu'il n'y entendist 113 # P.150,d. vit.p.11,b,e,

til P. 180.10E.

rien; [ ce qu'on reut affez vraisemblablement raporter à Maxime est, 148, p.250. le cynique,] qui s'avisa d'écrire quelques méchans vers \* contre le Saint, qui le connoissoit trop pour s'amuser à répondre à un si miserable écrivain. Saint Gregoire composa des vers de différens genres & de diverses mesures: & il y réussit tellement, que l'on trouve dans ses ouvrages presque toutes sortes de sciences. Mais il n'y traitoit que des fujets de pieté qui pussent animer, purifier, instruire, ou elever l'ame à Dieu: Et en y proposant aux Chrétiens une saine doctrine, il en bannit toutes les ordures & les foear, 55-7, 130h. lies de la fable, & les prestiges des faux dieux. Comme sa langue estoit l'organe de Dieu consacré à un sacrifice tout celeste, il

n'avoit garde de l'employer à des fujets non pas criminels, mais profanes. ear.147.p.249 b Tous les poèmes sont affez courts, & n'ont rien d'enquyant ni

Du Pio,p.647. d'inutile. On y trouve tout le feu & toute la vigueur que l'on pourroit souhaiter dans les ouvrages d'un jeune homme, & tous les sentimens les plus saints qu'un long exercice de vertus peut

Nateat. 147-P infpirer à un vieillard d'une pieté conformée 'Il y exprime quel-349,b, quefois les mouvemens de son ame, & quelquefois il y fait l'eloge de la vertu, ou la condannation du vice, ou y exprime les dogmes de nostre religion, ou y traite quelque sentence & quelque point de morale, ou y renferme divers preceptes pour les faire

Suidas passe retenir plus facilement par la mefure du vers. Suidas marque en general ce grand nombre de vers qu'a faits nostre Saint, qu'il e Hier.v.ill.e. fast monter à trente mille : 'mais il marque en particulier auffi-117.0.101-alia bien que S. Jerome, le poême en vers hexametres, où la virginité & le mariage disputent ensemble b Le poème qui le suit, & qui A Nazenta P. contient divers preceptes pour les vierges, paroift lié à celui là, &c 55,4 ne faire qu'un melme ouvrage.

#### ARTICLE X C V III.

Des peines & des temations que S. Gregoire souffroit dans la solicude . L'EsT principalement de ses poèlies que le Prettre Gregoire Nat,vit,p.33c. dit qu'il a tiré l'hilloire du Saint; mais sa pieté s'y trouve encore plus que ses actions. Elle paroitt dans ses aucours & dans ses lettres; mais elle se decouvre avec tout un autre our dans ses poefies, où ne parlant qu'à Dieu feul, il y repand son cœur avec liberté, & nous y laitle decouvrir tous les fentimens. 'Il y cache encore CRE.IQ. P.O.S. SAF.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I.C. encore moins ses defauts que ses vertus, & ne rougit point d'y 133. avouer presque partout la peine que sa chair luy causoit malgré fon âge, malgré tant d'afflictions qui devoient l'avoir abatue.

malgre les extremes austeritez dont il l'avoit mortifiée, malgré

fes maladies continuelles .

[ Ses plaintes sont quelquesois si vehementes, & il décrit sa peine avec tant de douleur, qu'il pourroit donner lieu de croire qu'il estoit tombé dans les accidens les plus fascheux, ] 's'il ne re. car. 50, p. 136 al connoissoit en d'autres endroits que Dieu luy faisoit toujours la car, 3, p 41.c. grace de le soûtenir & de luy conserver sa virginité. C'est pour- car. 60. p. 138.3uoi il ne faut pas s'étonner s'il met entre les plus rudes travaux de la vie solitaire, la peine de souffrir les combats de l'esprit contre la chair & contre le monde. [Il verifioit en ce point & en beaucoup d'autres ce que Saint Augustin a dit depuisen un codroit, où il fait sans y penser, un abregé de la vie de nostre Saint:

'Nous fommes, dit ce Saint, amateurs de la paix, appellez à la AuginJohn paix & à la concorde. On nous commande d'estre en paix les uns Pattata,

avec les autres; & il faut faire tous nos efforts pour arriver un ,, jour à une parfaite paix. Mais pour le present nous sommes pres-

que toujours en dispute avec ceux que nous taschons de sauver. Il faut disputer contre l'idolatrie des payens, contre les erreurs des herctiques, contre les mauvaises mœurs des Catholiques.

Toutes ces personnes nous refusent, & il faut disputer contre eux, si nous voulors nous acquiter envers eux & envers Dieu de

", nostre devoir. [ C'est ce que Saint Gregoire avoit fait durant tant d'années à Nazianze & à Constantinople.] Combien de disputes & de guerelles inevitables, continue b.

S. Augustin? Et il arrive souvent qu'un homme s'en ennuie, & se dit à luy mesme: Pourquoi souffrir toujours des gents qui mecontredifent? Pourquoi fouffiir ceux qui me rendent le mal pour le bien? Je les veux fauver, & ils veulent perir. Je passe toute ma , vic à quereller: Je n'ay point de paix, & je ne fais que me rendre ennemis ceux qui devroient m'aimer, s'ils consideroient avec quelle affection je tasche de les servir. Et à quoy bon souffrir tout ", cela? Je me retirerai chez moy, je demeurerai en mon particu-

lier, & là j'invoquerai mon Dieu. [C'est la disposition où estoit S. Gregoire de Nazian/e quand il quitta Constantinople.] Mais, ajoute S. Augustin, rentrez en vous mesme tant que vous b.

voudrez, vous y trouverez aussi-bien qu'autrepart, des disputes & , des guerres, si vous commencez à servir Dieu. Et quelle guerre " y trouverai-ic] Les defirs de la chair opposez à ceux de l'esprit,

Hift. Eccl. Tom. IX.

δέ ceux de l'espiri contraires à ceux de la chair. Vous voila vous renseine avec vous messine : vous voila l'eux vous reforite, de « personne ; mais vous trouvez une autre loy dans von membres « qui combate contre la ley de vothre deprir, de qui vocamiliquiertà « la ley du peché qui est dans von membres. (Cett la description « le l'erat d'el eltot d'issuit Gregorie dans la terratiere mais ly pratila ley du peché qui est dans von membres. (Cett la description « de l'erat d'el eltot d'issuit Gregorie dans la terratiere mais ly pratile l'erat d'el eltot d'issuit Gregorie dans la terratiere mais ly pratile l'erat d'el eltot d'issuit d'experiment de l'experiment de l'exper

paix avec yous mefine.

'I Les poimes de noître Saint foit pleinade ces cris d'amour, & des conjunations qu'il fair à Jasson, Chitart de le foitoire en cette guerre, ou de l'en delivrer entierement. Et il n'avoit gande dy manquer, Jlava qui a feitir que le commencement de la find enso bounes auvres font de Dieu, que c'eft luy qui nous rend caps bles du bien, qui nous donne la force de le pratiquer, qui nous fair d'evoir de courir, fans lequel nous fommes, quoique vivans, des morts qui n'ocabalent que la panaeturel de leurs poeter, de qui pouvons suffi peu faire un past fans la bonne vie, ] qu'un oifeau voter fans air, ou un poiffon nager fans eau.

DECENTRACION DE LA COMPANION D

### ARTICLE XCIX.

Saint Gregoire mortifie sa chair, fuit la vue des femmes.

Natara 59 76

AINT Gregoire ne se contentoit pas de prier pour resister

aux tentations du demon & de sa chait. ] Il ajouroit à la

priere les mortifications que nous avons déja décrites : ce qui le

fait parler ains à son corps.

car.19.p.93.b c.

guerra à mon ame? Je te prorelle par la main du Dien immore. "Els, & par e poi ur terrible qui raflemblera tous les hommes au «
jugement demier, que je vaccablerai tellement partoutes fotres «
de tourmens, que tu ferascnén plus fisible & plus abanta qu'un «
cadavre, à mons que l'attouchement du bord de la robe de] Ci.
"ararelle la fource de ta maladie hometue. V enez, larmes çoulez avec abondance du fond de mon œur. Et vous, fommel,
retirez vous de mon efpirit & de mes pata."
falamme qui me devore, & de deffecher les ordures de mes pata."
fons, Jen veux gamais raffalier en talim. La ecorde frea mes.

Me respecteras tu donc, malheureuse chair? Reprimeras tu

enfin les mouvemens de la gourmandise? Cesseras tu de faire la

N:2.car.59.p. 136.d. p.137.a. Line & G. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 939

\*\* delices, Mos genoux s'enduriront à force deltre courte terrier

\*\* delices, Mos genoux s'enduriront à force deltre courte terrier

\*\* or de literation de la literation de la literation de la literation de la companion de la literation de la companion de la literation de la companion de la literation de la literation

"Sauveur, qui pouvez m accorder une parfaite pureté, & reffulciter mon ame [ dans ce corps de mort. ]

'Il fe plaint quelquefois dans fes fermons, que Dieu luy avoit et 32 p 527.d. donné comme à S Paul un fathan, & un éguillon de la chair. Il or 10 p. 173-1. est visible que dans le premier endroit il marque, selon Nicetas, \* 8. P. 931-C. ses infirmirez, qui estorent le presexte de sa sortie de Consbantinople, ou felon l'Abbé de Billy, l'envie de ses ennemis qui en effoit le ventable fuiet. Les commentateurs entendent encore P7\$5.4le fecond d'un mai de reins ou de la gourte, [dont il est vray qu'il estoit travaillé, mais je ne seav s'ils ont eu raison l'd'expliquer de p.1302.6. la mesme maniere l'endroit où il demande à Dieu d'arrester la tyrannic que son corps exercoit sur luy. Ce terme marque difficilement une maladie; ] & d'ailleurs il est tiré de l'oration 42 que or.42.p.697.2. le Saint paroitt avoir faite dans ses dermeres années. & Nicetas n p.1101.c. dit qu'il la fit aprés fon retour de Constantinople à Arianze. 'Car il y avoit en ce lieu une eglife de Martyrs, à la feste desquels ep.00.p.\$44.d' le Saint invite Theodore de Tyanes. 'Il prononça ce discours or 41 p. 576.c. devant le peuple le jour de la Refurrection, '& il y fit une fort p.585longue allegorie de l'Agneau pascal. 'Il est remarquable qu'on y R677-684694trouve deux grands en froits repetez mot pour mot de l'oraifon 696 38, qu'il avoit prononcée à Constantinople le jour de Noel.

(A. Gregoire obdervoir encore avec foin une autre regie pour conferers de fachleted, plus effoit de fuir la familiarité des fem-spass papeames comme les morfures d'une vipere. Valentinien foi parent bendire partie de l'entre partie par le foit venu loger auprés de luy; c'omme pour pouvoir jouir de des foits venu loger auprés de luy; c'omme pour pouvoir jouir de des foits foit et le dans la vie; Cet l'avoir logé des femmes la la vuel de S Gregoire. A departement de l'entre de l'en

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an Je J.C. bien mieux fait de l'en chasser par une proscription & une vio- 3831

lence publique, que par le moyen dont il se servoit pour cela. quelque excuse dont il se couvrist pour dire qu'il ne la chassoit pas. Il l'exhorte neanmoins à vivre plus chastement qu'il ne sembloit vouloir faire, & à traiter favorablement [les Clercs & lespayfans] confacrez aux Martyrs; depeur qu'en offenfant ces Saints il ne fe fift tort à luy mefine, & ne ruinaît & fa personne & tout ce qui luy appartenoit, en usant mal de cette nouvelle

acquisition . Bar.319. | 29. Si cetre lettre se raporte aux demieres années de la vie de

4245,

Saint Gregoire, comme Baronius semble supposer, sil ne les a pas Nat. ep. 196.p. toutes passées à Arianze; J'car le Saint appelle Carbales le lieu Boll 9. may, p que Valentinien l'obligeoit de quitter: fi l'on ne veut dire que Carbales estoit le nom de la terre que le Saint possedoit à Arianze, & que Valentinien touché de la crainte de Dieu ou des hommes, fit cesser le scandale qui obligeoit le Saint d'en sortir. f Au reste il faut dire avec Baronius, que ceci arriva sur la fin

de la vie de S. Gregoire, si nous le mettons aprés la lettre qu'il écrivit en faveur du mesme Valentinien à Nemese, comme cela peut paroiftre affez probable, un de plaifir fi fenfible &t la maniere dont cet homme vivoit, le rendant ce semble indigne que Saint Gregoire employalt fon credit pour luy comme pour un anni & ep.79.P.131 al un parent. Car Nemelene fut gouverneur de Cappadoce que 6 ep 18 3 p.18 5. dans la vie illesse de nostre Saint. Le suiet de cette lettre paroift estre que Valentinien avant pris quelque chariot du public : il avoit tué les chevaux par quelque malheur, & s'estoit blessé luy mesme. S. Gregoire écrit au Gouverneur pour l'assurer qu'il n'y avoit point de la faute de Valentinien, & le prier de luy faire feu-

lement quelque reprimende fans l'obliger à payer les chevaux. CARGOD (CARGODA CARGO CARGO A CARGODA RORO (CARGODA CARGODA CA

ARTICLE

Saint Gregoire travaille à la conversion de Nemese ; donne des avis à Sainte Olympiade.

Nat.ear.62.p.

,116,

rat. d. d. EMESE à qui la lettre dont nous venons de parler est ed 146 aler-79. Cerite, estoit un homme qui faisoit profession des belles P.8 31.2. de l'eloquence, de qui avoit acquis beaucoup de repu-de tation dans le barreau. La premiere charge de judicature qu'il 6 p. 79 p. 833,2. eut, fut le gouvernement de la Cappadoce. Saint Gregoire en parle avec beaucoup d'estime, s comme d'un homme incorrup-

b.c.

cd.

323.

foit de celui-ci . ]

L'an de LC. -tible à l'argent, '& qui pour ce sujet ne condannoit jamais à l'a- ep.18 pp 685.d mende, 'mais qui faifoit profession du paganisme. Neanmoins car.62 p.145.24 comme il aimoit les lettres, il les honora dans Saint Gregoire, & prit foin de luy dans fa vieillesse & fa maladie avant mesme que de l'avoir vu. Le Saint pour reconnoiltre d'une maniere p. 141, 2. digne d'un Evefque & d'un fuccesseur des Apostres, l'honneur qu'il recevoit de ce Gouverneur, 'au lieu de s'amufer comme P.140,d. les autres à luy donner des eloges , luy adressa un poème contre P-141-145la vanité de l'idolatrie, 'pour le porter à embrasser la foy Chré. P. 146 a, b.

[ Le zele de Saint Gregoire ne fut pas apparemment inutile.] 'Car il paroift par une lettre du Saint écrite lorsque Nemese eut epitantiste , quitté le gouvernement ; 'qu'il vit le saint s'entretint avec luy sur la religion; & parcequ'il n'eut pas le loifir de rien conclure, il promit de le revoir une seconde fois. 'Il semble mesme qu'il eust ad. donné fon nom parmi ceux des catecumenes, quoique cela ne V.S.Gr.de foit pas clair J"Nous avons un ouvrage d'un Nemefe philosophe A, de 1 16. Chrétien, & je ne voy rien qui nous empesche de croire que ce

Le Saint luy écrivit la lettre dont nous parlons, pour luy té- b.c. moigner le desir qu'il avoit de le revoir. Il luy en écrivit une au. ep. 85. p. 886 d. tre sur ce qu'il avoit passé auprés de chez luy sans que le Saint l'eust sceu, & une durant qu'il estoit Gouverneur, pour le prier \*P.79-P.833.a.b. de dispenser un nommé Theodose d'une commission qu'on luy avoit donnée pour un lieu fort eloigné . [ D'autres l'entendent de l'exil: mais le Saint en parleroit ce semble d'une autre ma-

niere. Ce fut apparemment vers le commencement de la dernière retraite de nostre Saint, & fur la fin de l'an 38 4 au plustost, que se fit le mariage de Sainte Olympiade.] 'Car Nebride son mari qui ne Pall diale 1:- Pa vécut pas vingt moisentiers avec elle, " vivoit encore le 29 juin de 46.2. Pan 386 Saint Gregoire qui l'appelloit fon Olympiade & fa fille, "God. Th.; 6 p [ l'ayant fans doute connue & instruite dans le temps qu'il estoit s'Nai; 69, 57, 9. à Conftantinople . ] d'avoit ce femble effé invité à fes noces par est 51,512 b Procope, qui tenoit lieu de pere à Olympiade, & qui ainsi pou- 40p.37.p.315.b. voit eitre tout ensemble & son tuteur & sononcle. Il ne crut pas d. Aum, p. 18. sans doute que ce luy fust une raison de quitter sa solitude pour s'aller montrer à Constantinople; ] & mesme il ne le pouvoit pas, Naz ep.57.7. parcequ'il avoit la goutte: mais pour prevenir les plaintes de \$55.b.c. Procope, il luy écrivit auffi-toft aprés, pour s'excufer fur fon incommodité, de ne s'estre pas trouvé à ce mariage; & luy manda

Yvv iii

L'an de I.C. qu'il s'y trouvoit neanmoinsen esprit, & unissoit ces deux epoux 383.

tant avec Dieu qu'entre eux mesmes.

'Il adressa aussi un poème à Sainte Olympiade, où il luy donne car. 57.P 133 134 d'excellens preceptes fur la maniere dont elle se devoit conduire Pall dist.e.r. dans le mariage. [Elle en eut peu de besoin : ] 'son mari l'avant Pas.oLaufe. laissée veuve au bout de vingt mois ou un peu moins, comme 144-P.10.0 C Naz.ep. 53.p. 815.d.

nous venons de le dire. Procope maria 'encore une seconde niece. Le Saint qui pe se trouva pas non plus à ce mariage suy écrivir aussi pour s'en excuser, luy protestant que ses infirmitez l'en avoient empesché, & non la paresse. Il l'assure qu'il se trouve heureux du collé de Dieu, parcequ'il avoit laissé les troubles aux autres, mais que sa joie seroit parfaite si Procope delivré de tous ses engagemens vouloit renoncer à tout pour retrouver tout en Dieu feul. I Ce Procope avec lequel il paroift encore par d'autres lettres Zoil, s.p. 26.d avoir efté fort uni , peut eftre l'celui dont Zoirne parle au commencement du regne d'Arcade, & à qui il attribue plus de droi-

ture que de politesse. Il avoit epousé une fille de l'Empereur Valens.

## THE SECTION THE SHE SHE THE CHECK THE SHE SHE SHE SHE SHE

## ARTICLE GL Education de Nicobule le fils.

NOUS avons souvent parlé dans cette histoire de Nicobul e qui avoit epousé Alypienne fille de S. Gorgonie & niece de nottre Saint; & nous avons vu par diverses lettres qu'il vivoit encore en 382. Il avoit, comme nous avons dit, plutieurs enfans.] L'aisné s'appelloit Nicobule comme luy, " & paroissoit avoir de l'esprit mais il estoit un peu paresseux comme le sont assez sou-ACP 116 p.854.b vent ceux qui ont plus de genie. 'Il alla à Tyanes avec ses freres cp.\$3 p.842,b. [ en 382 comme nous croyons, ] pour y apprendre à écrire promtement Saint Gregoire les recommanda à Theodore Evefque de cette ville, & le pria de les faire loger auprés de l'eglife, & de les envoyer souvent querir, afin que leurs mœurs se formassent à la pieté: Car les Canons, dit-il, ne vous empeschent pas de me faire cette amitié. [On envoya aussi Nicobule à Cesarée en Capep 218 p. 007,d padoce pour apprendre les belles lettres & la rhetorique; ] & Saint Gregoire pria Hellade non seulement de luy faire avoir les

> z. Il'i, δεύτερες σο γαμεβρές Si ce γαμεβρές eft dit pur raport à Olympiade , comme il y a bien de l'apparence, Procope n'eftoit par son pere. Ains le Saint prend lei γαμερές , comme dans fon tellament, p.927.4, pour le mari de fa niere,

Byz fa.p.60.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I.C. meilleurs maistres, mais encore de luy donner la liberté de le

visiter souvent, & de luy faire connoittre qu'il prenoit soin de luv . I Rien ne nous empesche de dire que cela se fit la mesme

année 382, ou la fuivante. ]

383.

Nicobule fut mis avec ses freres entre les mains d'Eudoxe, à ep 115.p.\$5ca. qui Saint Gregoire écrit comme à un Chrétien, & à un homme dont la famille effoit unie d'amitié avec la fienne. Il effoit fils bepay p \$53.4. d'un autre Eudoxe rhetoricien tres celebre dans la Cappadoce, espande pa sod '& le Saint le recommanda en cette qualité tant à Sophrone de Prefet 'de Constantinople [ vers l'an 369, ] dqu'au sophiste The. Aum.p.311, miftius, \*avec lequel il dit que l'eloquence l'avoit uni, [quoiqu'il #65.d. fust payen.] I Il écrivit encore en faveur d'Eudoxe à Saturnin , e . [qui sut Consul en l'an 383.] Mais il écrivit à Eudoxe mesme une septial. Plat de l'an 283.] Mais il écrivit à Eudoxe mesme une septial de l'an 283.] grande lettre pour le porter à abundonner toutes les choses de 821. la terre, & à se donner tout à fait à la philosophie Chrétienne; & c'est à luy apparemment que s'adressent quelques lettres sans ep. : 19,111.p. nom qui font fur le mefine fujet, puifqu'il paroift par la première hep 195 95 de qu'elles s'adreffent au maistre de Nicobule. 11 luy enseignoit la 169.117.9.355.4. rhetorique, & Saint Gregoire le prie d'y ajouter la science des forhiftes, [ c'est à dire apparemment la philosophie morale, ] puisqu'il estoit capable de la luy montrer s'il vouloit , quoiqu'il n'en fift pas profession. S. Gregoire luy écrit diverses lettres pour ep. 15 17 P. 8 33 luy recommander le soin de Nicobule; sar il ne parle d'ordi-naire que de luy & non de ses freres. Nous les pouvons raporter à l'annie 383.

Ce fut peut-estreà la fin des études que Nicobule sit en rhetorique ou si nous voulons avant mesme qu'il allast à Cesarée que] Saint Gregoire luy composa un poeme pour demander à son pere en 30.p. 11-115 & à sa mere la permission d'aller hors de son pays pour apprendre l'eloquence, comme avoit fait son oncle [ qui estoit Saint Gregoire mesme. J'Nicobule répondit au poème de son fils par car gupus 150. un autre poeme, [ que l'on peut raisonnablement luy attribuer à luy mesme, puisqu'il estoit poète, Jquoiqu'il soit parmi les œuvres de postre Saint. 'Il reprend quelques expressions dans les vers de p. 116. fon fils, comme trop peu respectueuses; & neanmoins il luy ac. P.119.ed. corde enfin d'aller où il voudroit sous la conduite de Dieu, s'affu- P. 110.6. rant qu'estant sage comme il estoit, & se reglant par l'exemple des personnes telles qu'estoit Saint Gregoire, il ne manqueroit point de se rendre parfait en toutes choses. Il luy recommande b.e. d'eviter la conversation des méchans, & de ne preserer que la bonne vie à l'étude & à la science.

### CARCOCALATORICA CARGOCACA (UN CARCARA GARCOCAGA GARCOCA ARTICLE CH.

Lettres confiderables du Saint à des fosbifles.

[TL paroift que Nicobule envoya fon fils étudier à Conftanci-#cp.118 p #55. b.c

nople, J'puisqu'un nommé Photiusqui demeuroit en cette ville, a rendit au Saint un fort bon témoignage de luy. Comme ce Photius faifoit profession de l'art de parler & d'écrire, sc'est à dire que c'estoit un sophiste, J'il y a assez d'apparence que Nicoep. 61 p. 42 p. 3. bule effoit fon disciple. Maisil est certain que son pere l'envoya [ auffi ] étudier fous un autre sophiste nommé Stagire, foit à Conftantinople, foit autrepart, ] fans en confulter S.Gregoire, qui le ep.188.p.887. recommanda neanmoins à Stagire par une lettre, 'qui peut estre

ep.61.p.817.b.

la 188.º Le Saint effoit ami particulier d'un autre forhiste nommé alep.101,p.8 52. Euftoque, avec lequel il femble qu'il avoit étudié à Athenes, b &c hepan, p. sea, b auquel il avoit envoyé un disciple nommé Pronce. Ce sophiste rep.61.p.817.a. voyant que Nicobule étudioit fous Stagire & non fous luy, ne put s'empelcher d'en faire ses plaintes à Saint Gregoire, & de témoigner sa jalousse contre Stagire par des injures, 'qu'il avoit apparemment prononcées publiquemeut devant les magistrats.

P.S18,4. P.817.818.

Cela donna lieu au Saint de luy écrire une excellente lettre. où aprés l'avoir loué de ce qu'il luy ouvroit son cœur sans deguifement, & l'avoir affuré que ce n'estoit pas luy qui avoit adressé Nicobule à Stagire, il luy fait une reprimende tres forte & tres ferieuse, mais pleine d'affection sur cette jalousse que les sophistes avoient les uns contre les autres , & ces injures qu'ils se disoient: Il luy represente que cela estoit tout à fait honteux à des gents qui avoient de l'age de la reputation & du bien comme Eufloque ; & abfolument inutile , n'y ayant rien de plus facile que de les traiter de mesme qu'ils traitoient les autres : Qu'il n'y avoit rien auffi de plus dangereux pour les jeunes gents qu'on leur envoyoit, lesquels payoient bien cher un si mauvais exemple que leurs maistres leur donnoient : Mais qu'il s'étonnoit surtout comment les juges qui condannoient dans leurs tribunaux les paroles injurieufes, non seulement souffroient qu'on dechirass publiquement la reputation des gents d'honneur, mais se ren-doient eux mesmes les auditeurs & les approbateurs de ces er, 62 p.\$16-2, diffamations feandaleufes. Euftoque receut fort mal cette remontrance. & declama contre le Saint mefine & contre beau-

L'an de 1.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

383 .

coup d'autres en mesme temps. Le Saint luy écrivit sur cela qui lestoit bien fasché de l'avoir mecontenté sans le vouloir, que neanmoins il se soucioit fort peu de ses medisances; mais qu'il souhaitoit pourtant qu'il arrestatt sa langue s'il le pouvoit.

(Scagin ayant effé attaqué par Eufloque, no demeura pas apparamment faus reparie, & Cet floramme nous cryons le fujet de la lettre 19 t. que S. Gregoire luy adreffa felon les manuferirs, & non a l'Imorté comme on le devoire dire en l'uivant les editions/Car comme le Saine effoit né pour dire librement la vetrié, il luy témigne que s'il veur l'obliger, de faitaire Pilcobule. (le pèrequi avoir efté offenté de ces diéputes & de ces querelle de l'ophithes, il faloir qui di quirtal abil dumence oct declamations & ces invectives dont lu fe dechiroient les uns les autres en prefence de leura auditeurs.

L'AN DE JESUS CHRIST 98c.

[Toutes oes choics pauvent affez probablement & mettre en l'an §§4, Consisoment comme obligat de mettre la mort de Nicobule le pere en §§5, 'Il avoit maistenna fa famille dans la §44,616, paix & dans la lephedeur tare qu'il avoit vécumais la la laffic en l'appear de la destination de la destination de la comme del comme del comme de la comm

chole, finon qu'ils avoiene effé obligez 'de livrer leursamis, de fithir des interrogatories, de fine des fermens, & qu'aprés cela on ne laifidit pas de les inquieter encore. 'Le Saint écrivit pour re- q-sa-plase, commander leur affaire à Gregoire qui entroire pour lon dans le gouvernement de la province, de à Écebole qui effoit vraifem- q- 4,5,8,86. blablement fon Affeleur.

do a managamenta ama anta ana ama ama ama

# ARTICLE CIII. Saint Gregoire écrit à Nessaire contre les beretiques.

The Ous pouvons mettre aussi en cette année la lettre celebre que Saint Gregoire écrivit à Nectaire. Au moins on ne la peut pas mettre plustott, puisqu'Eunome estoit alors banni en

Vision a peut pas increre paulot, piunique Lacomé eficite auto no anun en Vision de Carlos de C 546 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. Um de J.E. la liberté qu'on luy laissoit, il faisoit des essorts pour attirer tout 185.

le monde à luy .

'Les Ariens du parti d'Eudoce ne craignoient point auffi de faitemblées avec autant de liberté que s'ils en euffent eu ne permisson de l'Empereur. 'Les Macchoniens de mefine de montroient dans la Cappadoce, de preuoient la qualité d'Evefque, qu'ils pretendoient avoir recruié de l'ordination d'Eleufe [de l'un la preudient la voir recruié de l'ordination d'Eleufe [de l'ordination d

qu'ils pretendoient avoir recrué de l'ordination d'Eleule [ de Cyzic.] Pour les Apollinarifies, lis avoient effectivement obtenu de Theodofe la permisifion de saffembler avec la mefine liberté que les Catholiques, fant que Nechaire de Conflantinople s'y

p.7a.i.d. fuft opposé, comme sa charge l'y obligeoit. Ces desordres, & particulièrement le demier, percerent le cœur de Saint Gregoire, p.7p.7a.p.ba.i.d. que sa solitude n'empeschoit nullement de ressent les maux de

ep. 12, p. 13, 14, que la foitude n'empetchost multement de réflents les maux de l'Eglife, & d'en procurer les remedes autant qu'il luy effoit possible. Quelques peines & quelques maux dont il fust accablé en son particulier, la douleur qu'il avoit des afflichions publiques de l'E-

glise, luy en faisoit perdre le sentiment.

py11,259

The folloge does de circi à Neclaire une lettre auffi forte que civile, pour le préfic ce l'octive à Neclaire une lettre auffi forte que civile, pour le préfic ce l'octive à Neclaire de la permitte de l'activité, pour le préfic ce l'octive à l'activité de la permitte ce de la possibilité survient de la permitte de la permitte cette permitte cette permitte cette permitte cette permitte de le l'active de la profice pour l'Egiffe, "puifque cette permitte cette des Catholiques Pour faire voir la recettif de devie de la commentant de cette de Catholiques Pour faire voir la recettif de des l'active de la commentant de la co

lettre affez confiderable, quelque courte qu'elle foir, pour tenir 
501 lé cars », rang parmi lesoraismes de notre Saint JSozomene en a infer une 
1756 de la carse de la cars

<sup>4</sup>Quelpues uns different cette leurs en treis ans, & criore que ce furent les follicitations de S. Gregoren, qui produifirent la loy du prans 383, une ferent contre tous les herreiques en general, & commément contre les ápolimanifes (Cequi peut les voiriets es faintimes, séel que nous aivons auseune loy contre les herriques depuis celledu a r janvier 384, judque à celle-ci. Afini il et à dié de critie qu'il se donnoirent also plus de liberté.)

L'an de J.C. 316,387,383

#### ARTICLE CIV.

Diverses lettres de Saint Gregoire.

L'AN DE JESUS CIREST 365, 387, 388,

Out rempillous ces trois années de diverfes circoer
flancesde lettres du Saixt, dont nous n'avors pu trouver
le temps; l'Nous avons vu qu'il die luy mefene qu'il efloit né pour Naugeup-pinclipation; Nous revinée à l'é bidius acause par raison que par 490,
inclipation [Nous avons remarqué divers exemples, ét nous y
an pouvons enous caisours d'aures.]

The comme Ablave qui key avoit rémniged avoit differ loss ero pastes fentimens, lapique endiere à limit he frochlon de fossibilit. Saire Gregoire key écrit que s'il joint à cet emploi l'étude de l'amourde la vertu, jin evert poire l'en decouner : Mais que s'il et tout fophilité de qu'il neglige le serfie, il fic construe de luy dire qu'aprés avoir un per joso de étamidé des endinn, il versa un jourqu'il

tera encore plus joué luy mesime .

Il loite beaucoup les bonnes qualitez d'un jeune homme de epaga 130p. condition nommé Adelphe, & témoigne qu'il fongeoit tout à \$59.b|861.a.c. fait à Dieu C'est pourquoi il luy écrit pour luy offrir son amitié , ep 128 p. 8 99. & promet de l'aller voir pour l'aider à clever un temple magnifique à Dieu dans luy meline. [ Adelphe receut fort bien la civilité, J'& le pria tres instamment d'accomplir sa promesse de le «passage » ». venir voir en un lieu nommé Navilles. Le Saint ne le por neanmoins, ayant esté arresté par d'autres occupations & par ses maladies : de forte qu'Adelphe se plaignit à luy qu'il negligeoit son fils,& le Saint luy répondit avec beaucoup de douceur, que comme il ne faut pas negliger un fils, aussi il faut croire un pere,qu'il peut donc s'assurer sur sa parole, que ce n'est ni par paresse ni par mepris qu'il ne l'est pas allé voir ; mais par la seule impossibilité de le faire, & que dés que Dieu hay en aura donné le moyen il courra vers luy. Il alla affectivement à Navilles nonobstant son ep.190.p. 161.b grand âge, eut de grands entretiens avec Adelphe, & crut luy avoir perfuadé tout ce qu'il avoit à faire pour son falut.

Cependare Adelphe tromps routà fair (es esperances, en com. h.e., biant dans les deregiemens les plus grands & les plus viñbles. Le Saint en flus fort rouché, & luy d'ervivi une lettre tres forte & trevehemente, 'mais où l'ou voit le tendreffe auffi-bien que le zele p. 860.4, d'un perço, este mefine ne venant, comme il le luy procefte, p. 860.4.

Zzzij

548 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'ande J.C' de l'affection ardente qu'il avoit pour luy, '& de la crainte qu'il <sup>1863</sup>1873 savoit de tomber dans la condannation d'Heli, qui fut puni fi fe.

verement pour n'avoir pas repris affez severement ses ensans. Je pourrois luy dit-il, vous écrire des choses plus agreables, mais "non pas plus utiles; se jaime mieux vous faire quelque douleur "pour vostre bien, que de vous precipiter dans les plus grands "

pour voltre bien, que de vous precipiter dans les p maux par une malheureuse complaisance.

D.\$61.4.

p.161.a.

267.868.

en fa faveur [Nous avons vu'autrepart que S.Bafile & Saint Gree V.s.Bafile of goire écrivoient à une Simplicie qui paffoit pour Ariente.

"Haut mettre or femble dans fes demierra annésa du Saint, la 18-20-3444-l. lette pop 5, puigidu Ji mande à Saint Gregorie de Nylfie, que flant parri pour halter veir, de ellur de fai artive à Euphemisde, al mavoir pas voulu alter plus lon, dautarq qu'il avoit appris, qu'il renoit une alfemblée-pour cebbrer la felle de quelque faints Martys, de que les infimitures en luy permettores pas d'affilier à ces affemblée, yourre qu'il avoit pour d'ellur à charge à cevur l'an constitue de la commanda de la commanda de la constitue de la constitu



## ARTICLE

Vertu du Prefire Sacerdos: Il eft persecuté; & Saint Grezoire l' exborte à la patience.

'AFFAIRE de Sacerdos arriva aussi dans les dernieres années de nostre Saint.] 'Il estoit frere d'une fainte veuve Nax.ep.202.p nommée Thecle. S. Gregoire l'appelle fon fils, [ayant peut-eftre \$99.2.b. contribué à l'enfanter à J. C. ] b Car quoiqu'il ne l'eust pas formé ep. 23 2. P. 919 dans la vie spirituelle, e il y avoit neanmoins contribué par ses separa p-905.4 exhortations; ce qu'on voit par une lettre où il le falue comme b. sa nouvelle esperance, & comme un jeune homme qui avoit la maturité des vieillars. Il l'envoya une fois à un de fes amis nommé ep.93.P.\$45.4. Castor qui le demandoit, mais à condition qu'il le luy renvoyera bientoft, pour apprendre de luy, & luy apprendre la divine philosophie. Il l'appelle la consolation de sa vie, & le compagnon de

fes fouffrances.

L'an de J.C

356,3 \$7,358

Sa pieté devança toujours son âge, & il se tendit celebre par epasépao. les travaux qu'il entreprit pour le service de Dieu. Il fut elevé à 117.0.007.h la preffrise, oc fut chargé du soin des pauvres oc des Religieux de ep.216.p.006 la prettrile, et lut charge du foin des pauvies et des Reingeuts de digozia. Cefarée[par S. Bafile, comme nous croyons, f dont il gouverna le fep.3], p.019. celebre hospital avec beaucoup de soin & de pieté le Castor que gep 91 p.8454. Saint Gregoire appelle frere de Sacerdos, 'donna à cet hofpital \*P.º 33 P.º 39. deux terres qui y estoient jointes; & le Saint écrit à Cyriaque pour le prier de les decharger [ de tailles & pour le present ot pour l'avenir. ] Il paroift qu'il demeura long temps dans ces en 16 1906,c. deux emplois, & il s'acquit extremement l'affection de tous les d.

Mais il falloit que sa vertu sust eprouvée par les armes que la ep.211.p.901.b. Justice divine tient à sa gauche, c'est à dire par les tribulations & epais pooac les traverses, & cela arriva sous l'espicopat d'Hellade, la lorsque ep. 216-p 906. S. Gregoire jouissoit du repos aprés toutes les persecutions qu'on luy avoit suscitées. 'La jalousie en fut apparemment l'origine, ep.102.p.899.b 'Un jeune homme nommé Eudoce qui faifoit depuis peu pro-epaza ponlep fession de la pieté, 1 & d'une union particuliere avec Sacerdos 135 P.990.b. sc'est à dire apparemntent qui estoit moine de son monattere , j e. 'le laissa aller aux conseils de quelques personnes qui se servoient en san post d de luy pour leurs mauvais deffeins, fous pretexte de luy témoi- ep. 236.p. 92 f. a. gner de l'affection, ou plutoft à l'infligation du demon qui por- en 1969-921 c. toit envie à son progrés dans la pieré, ot il se declara ennemi de be

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE acerdos qui luy témoignoit toutes fortes d'affection. PCe fut an 186,187,182

paremment cet Eudoce qui forma de fausse plaintes contre luy à Hellades de Cesarce & cePrelat se conduitit en cela de telle maniere, qu'il semble que ce soit luy mesme qui avoit susciré Eu-P. 906.0 doce. J Car il offa à Sacerdos le gouvernement des moines & des pauvres fans qu'il parust en avoir aucune raison & fit eclater la

£ 0.007. a.b. colere mesme par des écrits publica. ep 136.p.910.d

Saint Gregoire qui faifoit profession d'aimer ce Prestre, [luy écrivit trois lettres pour le fortifier dans cette tentation; mais la maniere libre & genereuse dont il luy parle, fait vois qu'il le croyoit capable de porter les veritez les plus fortes, & qu'il n'avoit pas besoin du menagement dont le Saint use envers les ep. 215. p. 906. 2 autres.] 'Il luy montre dans l'une par son propre exemple, qu'il

estoit obligé de rendre graces, finon à ceux qui le maltraitoient, ep. 114. p. 905. d. au moins à Dieu qui l'eprouvoit de la forte. Il luy mande une autre fois ce peu de ligoes, Si vous vous estes imaginé n'avoir rien à " fouffrir lorfque vous eftes entré dans la vie religieuse, vous n'y " estes pas entré en vray religieux, & j'ay à me plaindre de ceux qui " vous ont instruit. Que si vous vous estes attendu à estre persecuté " vous devez remercier Dieu si vous ne l'avez pas esté: mais si vous «

l'eftes, fouffrez-le genereusement, ou reconnoissez que vous-manquez à voltre promeffe.

p.203.945.

[La troisieme lettre est encore plus belle JQu'y a t-il, suy dit-il, « de fascheux pour nous? Rien que de perdre Dieu & la vertu. « Que tout le reste aille comme il plaira à Dieu de le faire aller. « Il est le maistre de nostre vie, & il scait bien la raisen de tout ce " qui nons arrive. Craignons seulement de faire quelque chose " d'indigne de nostre pieré. Nous avons nourci les pauvres:, nous « avons eu foin des freres, nous avons chanté des pseaumes avec plaisir autant qu'il nous a esté possible. On ne veut plus nous le " permettre; employons nostre pieté d'une autre maniere. La " grace n'est pas sterile, [ & elle nous ouvre plus d'une voie pour " nous fauver. ] Demeurons dans la folitude; occupons nous à la " contemplation; purifions nostre esprit par la lumiere de Dieu, ce " qui n'est peut-estre pas moins relevé que tout ce que nous pouvons « a.,

47'377.9.931.

'Ayant esté prié vers ce mesme temps de venir à une assemblée (& à une feste, apparemment dans le monastere dont Sacerdos avoit la conduite, ] il répondit à Homophrone [ l'un des principaux sans doute de cette maison, qu'il y fust allé volontiers , fa son infirmité luy eust permis, pour voir cette sainte famille , & 1/sn de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

participa 1 à joie Que Deus avoir permis par une conduire înportrable à de primer, que cerce pie entif etté in past traistion en la perfecucion de Sacretos; il mais qu'affarément leur destince leur force etim [doricult. Il prie Homonophrone d'exborter. Sacretos à ne fe poix decourager, unais à profiter au contraire de cerce perfecucion, à traficher concer d'adouctr fon Evréque, & à fortifier les firers, sfin de faire fubifite le grand ouvrage (et monofiter qu'il conduité; ou de l'hoffertal de pauvree, pus qu'au moissi le uft la fairfaction der lavoir donné aucune cocasión, à la baise qu'on luy protoit.

# ata a ricle CVL

Saint Gregoire écrit pour Sacerdos.

"EsT une chose affez ordinaire d'avoir de la compassion pour les gents de bien qui font persecutez injustement : mais la force de les foûtenir & de refulter à leurs perfecureurs. furtout lorsque ce sont des personnes puissantes, est aussi rare qu'elle est excellence . ] 'L'action d'Hellade scandalizoit beau- Nissep, 235,0 coup de monde, a & on ne pouvoit approuver qu'on euft ains 920.c. traité un Prestre considerable, plutoit sur une calomnie que sur hernante un firm de partie par le prestre considerable. un jugement legitime. [ Mais il falloit la generofité de Saint Gregoire pour s'oppofer comme un mur à l'iniquité. Ill s'y trouva 4. mefine obligé par les plaintes que divers moines luy firent faire de ce qu'on leur oftoit ce Prestre, auquel ils estoient unis depuis fi long-temps, & aussi étroitement attachez qu'à leurs propres membres. Il écrivit donc à Hellade, que l'affection qu'il avoit b. pour luy l'obligeoit à luy raporter la maniere dont son action estoit receue dans le monde : 'Que pour luy il veut croire qu'il c. avoit quelque raison d'en user ainsi; mais que neanmoins il le supplie de considerer combien il estoit sascheux & àSacerdos de quitter des emplois où il travailloit depuis tant d'années, & aux d. folitaires d'estre privez d'un homme qu'ils aimoient fi fort : 'Que dboy.a. fi Sacerdos luy avoit donné quelque petit mecontentement, ce qu'il ne croyoit pas, il luy pardonnaît ou à cause de la pieté de ce Prettre, ou en fa confideration.

Sacerdos efloit venuí cependant trouver S. Gregoire, b & luy \$9.93.9.030.ca avoit fair des plaintes d'Eudoce, mais avec la tendrelle d'un fiere, \$\frac{1}{2}\cdot 10.95.03.ca avoit fair des plaintes d'Eudoce, mais avec la tendrelle d'un fiere, \$\frac{1}{2}\cdot 10.95.03.ca avoit fair des plaintes \$9.34.03.ca avoit fair de 10.95.ca avoit fair

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de LC donc à cet Eudoce avec une douceur & une autorité de pere, '& 246, 187, 188 le pria de le venir trouver pour luy rendre ce respect comme à un vieillard, s'acquiter dece devoir enversun pere, & l'employer comme mediateur entre luy & Sacerdos , pour terminer leurs differends, & travailler ensuite à appaiser l'esprit de l'Evesque

[Hellade,] & à lever ce fcandale.

Eudoce luy répondit ce semble d'une maniere assez froide. & neanmoins comme en avouant qu'il n'avoit pas affez confideré ep. 236. p. 921. a. cette affaire avant que de l'entreprendre. Saint Gregoire se crut a'ep. 22 4 p. 914. obligé de luy récrire d'une maniere un peu severe , 'quoiqu'elle fust moins contre luy que contre ceux qui s'estoient servis de luy ep.224.p.9u.c. pour fatisfaire leur passion. Il luy dit que s'il l'eust voulu flater, &

le rendre pirequ'il n'estoit, cela luy eust esté tres facile, mais que ne pouvant se resoudre à le tremper, il estoit contraint de luy dire qu'il avoit fort mal commencé; qu'il ne luy restoit que de ep. 236.2-car, b. faire penitence, & de reparer la faute 'en le reconciliant avec eg. 224-p.911.e. Sacerdos, 'quoiqu'il fust encore assez difficile de refermer entierement cette plaie: Que s'il est resolu de perseverer dans ce qu'il a fait, pour luy il ne peut que le plaindre & gemir de son mal-

> heur. Que neanmoins s'il le veut venir trouver, il ne refusera pas de le voir.

p.920,d,

ep 236.p.g12.k. 'Cette lettre fit l'effet que le Saint desiroit. Ludoce témoigna la trouver rude, be se plaignoit que le Saint estoit ami de Sacer-6 p.920.d. dos mais neanmoins dans la réponse qu'il luy fit il luy parloit P 921.b. avec beaucoup de foumission, & témoignoit souhaiter de l'entre-

tenir.'S. Gregoire luy récrivit aussi avec plus de douceur, l'assura 9 P 10.d. que l'affection qu'il vouloit bien qu'on sceust qu'il portoit à Sacerdos, n'alloit pas à condanner personne sans l'entendre. 'Qu'il p.521,2.b.

ne luy avoit écrit d'une maniere un peu severe que pour son bien, comme l'effet le faisoit voir . 'Qu'il le recevroit avec joie s'il le venoit voir; mais que si l'hiver l'en empeschoit, il le conjuroit encore une fois fur toutes choses, de se reconcilier avec Sacerdos,

'qui de sa part témoignoit une grande affection pour luy; & il l'affure comme un homme tres experimenté en cette guerre, que cette querelle estoit une malice du demon qui vouloit ruiner sa pieté; qu'il devoit donc resister à ce premier assaut, depeur qu'il ne luy en livrast un second, & d'autres ensuite.

Il fut beaucoup moins satisfait de la réponse d'Hellade fort civile dans les termes, mais tres fascheuse dans le fond à cause qu'elle reprochoit diverses choses à Sacerdos, & qu'ainsi il falloit ou que ce Prestre fust fort criminel, ou que la calomnie eust esté

L'an de ).C SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

374.1934 bien maligne, & en mefine temps bien puilfaine für leight? de fin Prelat. Lin & l'autre affligeoir S Gregorier, quoiqui lernit plus afficient le dernier, pe pouvum fe prelitated que Sacret de control de contr

#### 海海海海海滨海滨海滨海滨海滨海滨海 ARTICLE CVII

Mort de Sacerdos: Piete de Thecle sa sœur.

Du son favous pas la fuite de cette officie J 'On veis que vas ap 91 as.
Sacerdos porta à Conflantiosphe deux lettres de noille 2 hay
Saire, de conflantiosphe deux lettres de noille 2 hay
Saire, de conflantion de la conflantion de los Corfesses, la conflantion de la conflanti

'Sa fœur Theele que le Saint appelle une servante de Dieu, c.

& les premioes des gents de bien, Jouffiti cette mort avec beau «
coup de conflance, comme elle avoit fair celle de fon pere & de «
fa mere [qui elfoient peut-effre morts un peu auparavant JSaint «.»
Gregoire voulut l'aller vifiter fair cette mort, nonoblfant la foibleife de fon forsp; mais en ayant effe empefich par quelque
rencortre, il luy écrivir pour l'exhorter à fe prepartre lle meſme
à mourir avec autant de conflance que fon ferte.

[On peut ce semble raporter à Sacredos ce que dit se Saint, 1, 1, que Thecle esse toit tourmenté à cuus se des sains qui estoient est route se sains qui estoient est peut peut entre sains de la comme Sacredos avoit administre le bien des pauvers, Hellade qui le perfectuoie, pre-tendoit qu'il en avoit ma lus (, de que c'estoie pour ce sujet qu'il inquiette s sa seur comme son hermitere )

'Saint Gregoire l'eftoit allé voir chez elle, & en avoit efté fort p 197.6. edifié. Car outre la fermeté de sa foy, elle vivoit dans une sainte

Hift. Eccl. Tom. IX. A a a a

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'ao de I.C. ep. 102. p. 199-4 folitude, 'en la compagnie peut-estre de quelques personnes de 326, 187, 188 ep.201, p. 807, e pieté, 'separée de tous les contentemens de la terre, & renfermée avec Dieu feul & les faints Martyrs, auprés desquels elle demeu-

roit. Elle avoit des enfans, & les offroit auffi à Dieu comme des hosties vivantes qui luy estoient agreables. 'Elle écrivit quelque temps aprés à S. Gregoire, qu'elle estoit bien faschée de ne l'avoir pu retenir chez elle, & luy parla apparemment de la peine qu'on luy faifoit. 1'Le Saint dans fa réponse luy donne d'excellentes instructions sur ce sujet; & sur ce qu'elle souffroit pour les morts, il dit qu'elle ne pouvoit leur plaire davantage qu'en

fouffrant avec patience. Car je fuis perfuadé, ajoute t-il, que les " ames des Saints connoissent ce que nous faisons ici. 'Il dit à la fin " 1.899.2. qu'elle devoit avoir du respect pour les avis d'un homme de son âge,& qui avoit travaillé pour Dieu comme luy Joe qui nous fait juger qu'il écrivoit encore ceci aprés son retour de Constanti-

nople.

p. Bor Bo E.

P.\$98.c.

S. Gregoire avoit fait ce semble une liaison particuliere avec ep.100.p.197.2 cette dame comme par rencontre. ] 'Car comme quelqu'un luyécrivoir sur quelque affliction, elle y ajouta un mot. Le Saint qui avoit encore alors peu d'habitude avec elle, luv répondit par une lettre, où il dit qu'elle estoit à luy, & luy à elle par l'union que le S. Esprit formoit entre eux; & qu'elle pouvoit s'assurer que personne ne prenoit plus de part que luy à tout ce qui la regardoit; & que pour l'affliction dont elle luy écrivoit, il la confideroit comme un temps où il falloit témoigner une veritable pieté par la patience.

[Que si la lettre 212 de S.Basileest de S.Gregoire de Nazianze, "comme il v a affez d'apparence, & fi elle regarde l'Eglife de V. S. Bafile Nazianze qui fut bastie par le pere de nostre Saint, & ainsi avant note 37. l'an 374, il faut que celle dont nous venons de parler foit encore plus ancienne, la liberté de l'autre montrant que le Saint avoit déja fait une union entiere avec cette dame.)

#### DESPERANDMENTS DESPE DESTRUCTOR DESCRIPTION DE LA COMPANSION DE LA COMPANS ARTICLE CVIII.

Mort de Saint Gregoire : Translation de ses reliques. L'AN DE JESUS CHRIST 389, 390.

TL ne nous reste plus rien à dire de Saint Gregoire jusques à sa mort. Il la faudroit reculer jusques à l'an 391, si nous voulions 15uida 17.627 fuivre Suidas, J'qui la met dans la treizieme année de Theodofe,

389,390.

L'an de I.C. fou pluftoft jufques aprés l'an 418, s'il eftoit vray, comme le dit le mesme auteur, qu'il eust passé l'âge de 90 ans . Mais nous nous Hieraille 117. arrestons à Saint Jerome, qui dit qu'il estoit mort prés de trois ans p-101.b. avant qu'il fift fon catalogue des auteurs ecclefiaftiques, l'an 392, 6135-7.303.b. fur la fin felon quelques uns: 'ce qui nous oblige à dire que Saint Bar. 3 19.4 12. Gregoire effoit mort l'an 389, ou au commencement de 390, sagé de 60 ou 61 an, b'il est né en 329, comme nous croyons.

'L'Eglise latine fait sa feste le 9 de may depuis plusieurs siecles Bolt 9 may, p. comme on le voit par Ufuard, Adon, Norker, & d'autres anciens 370-c. martyrologes. Neanmoins il y en a qui la mettent le 29 de mars, ou en divers jours du mois de janvier. 'Les Grecs l'honorent le alMentra,p. 30 de janvier avec S. Basile & S.Chrysostome, & en particulier Menza, p. 410le 25 de janvier, auquel ils en font un office fort folennel; 2 & une 4371 Ugh t.6.p. inscription faite en 1505, ou peu aprés, dit que ce fut en 390. bIl #8011.9 may.r. mourut dans la folitude où il s'estoit retiré avec des moines. "Il 452 d. avoit fait luy meime par avance fon epitaphe, où il represente 13:313,

en douze vers une fuite abregée de fa vie . douze vers une fuite aprègee de la vie .

\*Les Grees l'honoroient principalement à Constantinople dans 97 d.

\*Menanasse la grande eglife, dans celle de Sainte Anastasie des Becs de Dom- in p.416.

Note 63. ninfoù il avoit rétabli la foy, ¿&c dans celle des Apostres, où 'Conflantin Porphyrogenete fit mettre fon corps, qu'il avoit fait apporter de Nazianze, 'vers l'an 950. Nous avons une histoire de Boll. 9. may p. cette translation dans un eloge de S. Gregoire composé ce semble 448.d. peu de temps aprés qu'elle eut esté faite. Ony lit que le tombeau p. 168.6. du Saint effoit alors à decouvert dans la Cappadoce, affez peu honoré de ceux du pays.L'Empereur ayant resolu avec les Evesques de le faire apporter à Constantinople, 'adressa une lettre passa. au Saint pour le prier d'agréer cette translation. 'On fut emba- eraffé à trouver fon corps, parcequ'il y avoit deux monumens dreffez dés le vivant du Saint pour luy & pour ceux de sa famille, [& on ne favoit pas mesmedans lequel des deux il estoit. ]On fit beaucoup de prieres pour cela , & enfin ayant trouvé un corps dont tous les offemens effoient encore dans leur fituation naturelle, on jugea que c'estoit le sien à cause d'une excellente odeur qui en fortoit. Son pere effoit inhumé avec luy dans ce tom- e. beau{On nedit point ce qu'on en fit:] 'mais pour nostre Sainton d. l'emporta à Constantinople, au grand regret de ceux du pays. 'Il fut accompagné folennellement dans tout le voyage avec de quantité de cierges & d'encensemens, & tous les peuples des environs y accouroient. L'Empereur passa le détroit pour venir \$170.4. audevant, porta luy mesme les reliques en le repassant, & les

Aaaa ii

mit dan Teglife de fon palais' Aprés que le corps du Saint y eut 19939; repoé que que reemps, a list prore folomellement par le Evefques, luivis de l'Empereur & du Patriarche, dans l'eglife des Apoltres, ò il lies placé dans le fanctuaire prés de Saint Chryfoltome & prés de l'autel, enfermé dans une chaffe d'argent for magnifique. Cha fe fit durant l'hiver; y & enefit et les chres en

magnifique. Cela se fit durant l'hi

b.c.

d.c.

p., 69 z

holl omay,p. 'On a presentement un corps à Rome que l'on croit estre celui 454 fi457.d . de ce Saint apporté de Constantinople & cela sur une tradition P 456, b. ferme & conflante, dit Baronius, mais que l'on trouve neanmoins F-457.d. embarassée de bien des erreurs. Ce corps sut mis sous l'autel de F+57.458. l'eglise de la Vierge, au champ de Mars, l'an 1505, d'où le Pape Gregoire XIII le fit apporter solennellement l'an 1582, l'onzierne de juin dans une grande chapelle qu'il avoit fait faire fous le nom de Saint Gregoire de Nazianze dans l'eglise de Saint Pierre au Vatican, & le lendemain il le fit enfermer fous l'autel. L'on a mis dans le martyrologe Romain la feste de cette translation n my, p.6614 l'onzierne de juin. Cela n'empesche pas que l'on ne croie avoir aussi à Venise dans l'eglise de S. Zacarie le corps du mesme Saint,

auffià V enife dans l'egifie de S Zacarie le corps du mefine Saint, apporté tout entire de Conflantinople. Bollandas dit que l'un e-miri, p. 437-al de ces corps pourroit effre de Saint Gregoire le pere. On croit avoir un bras du fils à Tamar en Portugal, mais on veut qu'il y aic effé apporté de Paleltine.

P 455.

Il paroift qu'il y a eu à Rome une ancienne chapelle de Saint Gregoire de Nazianze; & quelques uns croient que ç'a elté dés Nazienh, par le VIIIº facele. Nous avoas vu que l'egifié de Nazienze [b aftie par [uy mefine & par fon pere, la porté fon non aprés fa mort.

# \*STREET OF CIX.

Apparition de Saint Gregoire Quelques eloges qu'on luy a donnez.

Meza, p. 934.

O u s pouvors marquer ici ce que les Grees difent dans leurs Mérées fur l'origine de la fette commune qu'ils font le 30 de janvier pour Sian Gregoine, S Balée, & C. Chry/oltone. Du tempa d'Alexis Common ei I s'eleva dans Conflaenionple une difjute entre les favans de coux qui l'affoiene profession de pieté, pour favoir lequel de ces tois Saints elloir le plus grand. Mais le reminerant eux mémes l'a convellation, en 2 s'apparoissifiant de. 3 lean Ewesque d'Eucaites, celebre alors par la pieté de par fa friere. Car likluy d'une ces parodes. Nos forumes une messine

L'an de I C.

» chose en Dieu sans avoir jamais entre nous aucune dispute. Nous » avons chacun en nostre temps écrit ce qui estoit utile pour le » falut des hommes, selon que l'Esprit de Dieu nous a conduits,& nous avons enseigné ce qu'on nous avoit appris. Il n'y a point » parmi nous de premier ni de second . Que les hommes ne dif-» putent donc point fur cela, & qu'ilsne se divisent point sur nostre » fujet. Nous avons aimé la paix & la concorde durant nostre vie, » oc nous l'aimons encore aprés nostre mort. Ce fut sur cela, dit on,

que Jean établit une feste commune de ces trois Saints, ce qui a esté embrassé par les autres Grecs.

Baronius raporte une description du corps de Saint Gregoire Bar 389. \$ 20. & de son visage, qu'il dit avoir tiré d'un manuscrit du Vatican; & Men.jan.p.136 les Grecs la repetent deux fois dans leus Ménées. Il parle d'une aller, 150, 6 sul statuë qu'on en conservoit dans une isle au IX s siecle, & auprés Cedz. P497de laquelle Dieu rendit la parole au fils de l'Empereur Leon 494.

l'Armenien.

[Nous ne marquons point ici les eloges que Rufin & les autres anciens luy ont donnez, parcequ'ils sont repandus pour la pluspart dans la fuite de son histoire. Theodore Metoquite & d'au- Bottomay,p. tres nouveaux Grecs en ont fait des panegyriques. Les Ménées 169.170. le relevent extremement. Il n'est point necessaire dans un Pere 537. aussi celebre que Saint Gregoire de remarquer ceux qui l'ont mis au rang des plus illustres docteurs de l'Eglise, ou qui ont cité son autorité ou celle de ses écrits en general. Mais nous ne pouvons

omettre que] 'S. Augustin voulant prouver le peché originel aux Aug in luille. » Pelagiens: Nous vous trouverons aussi dans l'Orient, leur dit-il, 6.5 P.168.1,b.c.

» un Evenue d'un grand nom, dont la reputation est tres illustre, » & dont les écrits pleins de grace sont connus partout. Que Saint

» Gregoire vienne donc s'unir aux Peres de l'Occident, & qu'il >> prononce avec eux un mesme arrest pour condanner vos nou-

" veautez profanes, & guerir ceux que vous avez infectez. Oferez d. » vous dire qu'il est Manichéen, & ne revererez vous pas plutost

» la verité dans cet accord de l'Orient avec l'Occident, 'dont le p.2-2-» feul Gregoire vous est un témoin assez authentique, puisqu'il

" n'y seroit pas celebre & reveré comme il est, si ses paroles ne » s'accordoient avec la croyance commune & publique des autres

Fideles. Il joint ensuite S. Basile à S.Gregoire, & presse les Pela. p.369.1-4. giens par l'autorité de ces deux Prelats infignes, & dont la fainteté estoit si illustre. 'Cassien voulant aussi alleguer à Nestorius des témoins de la Casa, Inc. 1.7.e.

verité qu'il ne pust pas meprifer, commence par Saint Gregoire 28, p, 1068, Aaaa iij

cérte lumière fi celarante de fience & dedoctrine, qui est morr, dicil, depuis long-temp, mais qui vit encore par fon autorité & par fa foy, qu'on ne voir plus dans les egilles, mais qu'on necefie poin d'y entendre, & de ly coutre comme un docleur à un maitre qui releve magnifiquement la mijeffé de Dieu, & qui mous éclaireit, fes myfleres, comme un docleur admirable de la vraie foy. Il conjune ceux de Constantinople de n'oublier jamais de doctrine qu'il avoien apprisé nois a conduite de cet Eversque illustre dans toute la terre. [Ceft ainfi que Dieu s'est plu à recever un Saire qu'il avoie caprié durant toute fa vie qu'à fe ca-

Da Pin<sub>3</sub>p. 6, 6, cher aux hommes, Jusque là qu'on luy veur faire un crime d'avoir trop aimé la folitude.

DE CONTRE DE CONT

c.31.p.1065.

ARTICLE CX.

Des ècrits mélez parmi ceux de Saint Gregoire.

F. L. nous refle affez, peu de chofes à dire fur les écrissed Saine. Gregoire. Ses orasions en font la principale partie; ¿ & nous les avons toutes marquées félon le temps oit nous avons reu qu'il les avoit prononcées ] Il n'y en a aucune qu'ou puilfe raisionablement douter n'étile passel luy maiston a join fous le mefine titre quelques pieces qui ne font pas du mefine genre, ni egalement du diubitables. Cartous avons remanqu'e que la lettre à l'avagerni le commentaire fur Exechiel ne font point apparemenne desouvages de notife soits, d'ex que la paraphrafe fur l'Ecclédafteet!

affurement de S. Gregoire Thaumaturge.
[Il y a encore deux traitez qui ne font que latins, & qu'on pretend avoir eftértaduits par Rufin ILe dernier n'elt qu'une petite

expolition de la foy [opposée peut-eftre à Apollinaire] puisqu'elle

9-14-9-737
porte que J C.effoir 'vray homme ayant le fentiment & l'ame Le &
premier est un discours affez étendu pour prouver la divinité de

AUSTRILES. J. C. & défendre le symbole de Nicée contre les Ariens. 'Mais

spanial polymers and Augustin mefine qui le cite, paroife l'avoir cui de notre Saint, f'il y a bien de l'apparence qu'il eft de Gregoire Norr 44.

Leo Qu'dua e Evefue d'Elvire en Efpagne qui vivoit du mefine temps J'Des promes habites remarquent que c'elt une explication & une

personnes habiles remarquent que c'ell une explication & une défensé de la petite exposition de la foy qui situi dans les imprimer, & qui ainsi l'une & l'autre est de cer Evesque Luciserien, quosque la petite exposition ait esté inferée dans le Code de l'Égiste Romaine.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 559
'Le premier de ces deux traitez est precedé dans S. Gregoire Nax.p.716727.

d'un prologue de Rufin (ur quelques oraifons de ce Saint qu'il avoit traduites : 'mais ce prologue regarde l'Apologetique de S. p. 727.

Gregoire, [ & non cette piece .

Étrer les poéfies, il y en a auffi quelques unes qu'on pretend ne luy pas appartenir. La réponie de Nicobule à foi fils eft vraifemblablement de celui merime dont elle potre le non , lequel n'avoir pas befoin d'empruene la plume de Étaite Gregoire. On peut dire la merine choic du poème à Scleuque, J'que l'Abbé de Billy veut avoir efté étrir par Saiss Gregoire au nom de Saint

V. S. Am-Billy veut avoir esté écrit "par Saint Gregoire au nom de Saint philoque, a qui neanmoins tous les manuscrits l'attribuent, Amphiloque, a qui neanmoins tous les manuscrits l'attribuent, Amphiloque, a qui neanmoins tous les manuscrits l'attribuent,

auffi-bien que Balfamon, & mefine S. Jean de Damas.

Beaucoup d'auteurs tant Catholiques qu'heretiques,ne trouLab ferta p
vent pas que la tragedie intitulée Le Christ fouffranțait le style 369 Rivra; 45

Les vissdes Peres citent de luy cette parole Que Dieu exige Avit P.15..., le de tout homme qui a receu le battefine, la foy orthodoxe dans p.501.06etl. Pefprit, la verité dans les paroles, & la chasteté dans le corps

felon fon état; ] & cette autre fentence, Que toute la vie n'est qu'un jour pour celui qui est blessé du desir de jouir de Dieu. Les Boas

qu'un jour pour celui qui est blessé du desir de jouir de Dieu Les Bons, lit. 1. 1. 2. 9 Orientaux luy attribuent une de leurs liturgies. P. 64 La grace toute extraordinaire dont ses écrits sont remplis, Aug. la Jul. la.

estoit inserieur à luy messene l'orsqu'on le traduisoit en latin.

1. Chiffiet eroit que les oralions p. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, qui se trouvent ensemble en les vig.a.peso.
Lin dans diver manufetties, por l'endaires par Rombe.

444-445 Du P. P.657.

Tous ses ouvrages en prose & en vers ont esté traduits au dernier fiecle par l'Abbé de Billy, qui s'est acquis par cet ouvrage la reputation d'estre le plus habile & le plus fidele de tous ceux qui se sont appliquez à traduire en latin les Peres Grecs & il ne falloit pas moins de genie & de capacité qu'en avoit ce favant homme, pour réuffir dans un ouvrage si difficile, & surtout pour

Nat.prol.t.p. fes poelies, qu'il a presque rendus vers pour vers. S. Gregoire a encore l'avantage que ses oraisons ont esté expliquées par des personnes tres habiles entre les Grecs, savoir Nicesas, Psellus, Nonnus & Elie de Crete, dont les commentaires ont esté inserez

en partie dans le second tome de ses ouvrages, mais seulement en latin. Il y a auffi quelque chofe de Nicetas David fur quelques t.2 p, 1405 Cottl g 1.3.p. unes de ses poésies.

P.Aur.ep.G.p. 'Un auteur celebre & tres habile a cru que S. Augustin parloit P.15.1,d,

de Saint Gregoire, \*lorfqu'il prie S. Jerome au nom de toutes les Eglises d'Afrique, de traduire en latin les plus excellens auteurs Grecs qui avoient travaillé sur l'Ecriture, & principalement celui que Saint Jerome citoit plus volontiers dans ses ouvrages. Mais neanmoins comme Saint Augustin parle des interpretes & des commentateurs de l'Ecriture, au nombre desquels il n'y a point d'apparence de mettre Saint Gregoire, il femble que l'on doit plutost entendre ce passage d'Origene, pour qui S. Jerome avoit témoigné jusques alors une estime & une veneration particuliere. 1



S. GREGOIRE

# S. GREGOIRE EVESQUE DE NYSSE, DOCTEUR DE L'EGLISE,

ET CONFESSEUR.

ARTICLE PREMIER;

last Arcon to an extension of the control of

De la vie de S.Gregoire encore lasque : Il épouse Theosebie.

V. S. Bafile \$ 1.4.

O US avons traité fur Saint Bafile tout ce qui regarde la familie de Saint Graggier fon firer.

Anfi nous nous contrettemes de dire izi, que comme S Bafile et né au pluftot levra la finde l'angelle avant l'un 31. I' Il étudia les lettres humaines comme S Bafile et né al public de l'experés laurance, peut et flet verua ai monde avant l'un 31. I' Il étudia les lettres humaines comme S Bafile.

S'audas parle tres avantageufement de fon erudition , de moore de l'estata l'autant que s'autant que s'autant que d'estata l'estata l'estat

belles comparations. [Il femble eftre plus clair & plus diffus que S. Bafile, mais ne l'egaler pas pour felevation & la majeffé; & écil avec beautoup de raifon que l'Saint Sophrome de Jerufalem «34-9-11». Pappelle un fleure de paroles. Il flaut dire qu'il avoit embraffé la vie folitaite auff-bien que

les freres, fi c'est de luy que parle S Basile, l'Ioriqu'il dit que (on) Bulep. 19, que frere Gregoire avoit demeuré avec luy dans le monastere prés de l'Iris, & avoit embrassé le mesme genre de vie . [ Mais de s

Quelques uns le font aifné de Saint Buile, en quoy ils fe trompent certainement.
 Ballo-mataga A de Pin-A 65 apretend que la composition est mainèle, que fon figir a lei point naturel. 4qu'il parie placete no declarateur qu'un marant Cefa ne nom parcell point nom pins qu'aux.

Hift. Eccl. Tom. IX.

ВЬЬЬ

personnes tres habiles entendent cet endroit de S. Gregoire de Naziance, fondez fur ce qu'il semble que S. Gregoire de Nysse Sort 14,636.P. a plutoft vecu dans le monde que dans la folitude: 1 Et en effet. 244.5. Socrate dir que S.Bafile l'a eu pour imitateur dans son eloquence. & S.Pierre son frere dans fa retraire & fa solitude: see qui n'emperche pas qu'il n'ait pu auffi paffer quelque temps dans la retrai-

562

\$46.

te, comme nous le dirons dans la fuite. Ce que nous disons que Saint Gregoire a d'abord vécu dans le

monde, se montre encore plus affurément par le livre 'De la Nore :.

virginité. l'où il avoue avec regret que tout ce qu'il dit de certe Nyfavirg.Lat. vertu luy est inutile, & qu'il n'en peut profiter, parceque la vie 3-P.116,117. commune & feculiere qu'il avoit menée, eftoit comme un mur ou un abyfine qui le feparoit de cette vertu,& l'empefchoit d'en approcher. Qu'ainsi il estoit comme un cuisinier qui appreste aux

autres d'excellentes viandes dont il ne luy est pas permis de manger : & que tout ce qu'il dit des avantages de la virginité,ne fert qu'à luy faire deplorer de plus en plus la vie où il avoit esté engagé, & la perte d'un bien qu'il avoit connu trop tard; de mesme que la vue des richesses d'un autre ne sert à un pauvre qu'à suy fai-

re reffentir davantage sa necessité & sa misere. Nat.ep 95.p. On croit qu'il epousa Theosebie , 1 dont Saint Gregoire Nove s.

de Nazianze fait un grand eloge dans une lettre qu'il écrivit fur fa mort à celui de Nysse. Il la releve par sa vertu propre. Se par ses freres. Il l'egale mesme en honneur à ceux qui estoient dans le Bar. 169, 166. facerdoce & l'appelle une femme facrée, fans doute parcepu'elle

estoit Diaconisse de l'Eglise. Car les loix de l'Eglise l'avoient obligé d'entrer dans la continence en mesime temps que son Naz.ep.95.p. mari avoit esté elevé à l'episcopat d'où vient 'qu'elle est appellée

\$46 b. [ Nostre Saint est encore engagé dans les affaires du fiecle, & peut-estre dans sa premiere jeunesse, lorsqu'il luy arriva un

accident qu'il a bien voulu apprendre luy mesme à toute la terre Ny (v. Mac ta par une humilité qui a peu d'exemple ] Sainte Emmelie fa mere n Q.p.a.p.au, s'eftoit "retirée en un village [nommé Anneles, dont S. Gregoire V.S. Basile fut depuis seigneur, placé sur le bord de l'Iris, prés de la ville 124. d'Ibore dans le Pont. ] A fept ou huit stades de ce lieu il y avoit

une eglife, où elle fit mettre des reliques des Quarante Martyrs in Q.P. 1124.d., de Sebaste, 'pour la reception desquelles elle fit faire une grande folennité. Elle voulut que S. Gregoire son fils se trouvast à cette feste quoiqu'il demeurast fort loin d'elle; & elle le manda pour cela Comme il effoit encore fort jeune & laïque, & que d'ailleurs

SAINT GREGOIRE DE NYSSE. il se trouvoir pressé de quelques affaires, il receut assez mal cet ordre de sa mère. Il se plaignit de ce qu'elle n'avoit pas remis sa feste en un autre temps, & de ce qu'elle l'obligeoit d'abandonner un grand nombre d'affaires dont le soin l'occupoit alors Ainsi il ne vint que la veille de cette folermité; & durant que les autres paffoient la nuit à prier. & à chanter des pleaumes en l'honneur des faints Martyrs dans un jardin où l'on avoit mis leurs reliques, 'il P.1134.

dormoit dans une maifon qui en estoit proche.

'Durant qu'il dormoit ainsi, il songea qu'il vouloit entrer dans ale jardin où l'on fai soit la veille; mais estant arrivé à la porte, il y apperceur un grand nombre de foldats qui la gardoient. & qui s'esfant tous levez tout d'un coup, venoient à luy pour l'empescher d'entrer, en le menagant de le fraper avec les baguettes qu'ils tenoient en la main; & ils estoient prés de le faire si l'un d'entre eux qui estoit plus doux que les autres, n'eust prié qu'on luy pardonmaft . Il se reveilla là dessus , & repassant par son esprit la froideur avec laquelle il estoit venu affister à la fette des Martyrs, 'il com- b. prit bientoft ce que vouloient dire ces foldats si terribles que son songe luy avoit representez : & alors fondant en larmes & deplorant fa folie il alla plein de douleur arrofer de ses pleurs la chasse des reliques pour flechir la misericorde de Dieu , & demander pardon à ces faints foldats. Voilà ce que ce Saint publioit luy mesme devant tout un peuple, pour montrer que les Martyrs sont veritablement vivans, & qu'ils sont presens devant le throne de la majesté divine.

#### der in the state of the state o ARTICLE

S Gregoire eft fait Lecteur : De ce qu'il fit jufqu'à fon epifcopat . NOUS ne voyons pas fi ce fut cette vision qui le porta à re-noncer à la viece aux esperances du monde ll est seulement

certain] qu'il passa du rang des la iques à l'état exclesiastique, et il Natapas do so lut quelque temps aux peuples les livres facrez. a p.lou.c. Mais depuis par la tentation du demon, il abandonna l'autel & f c.d los a

les mysteres, 4 & quitta les volumes divins pleires de la pluie & de ep. toc. 4 205.2 l'onction de la grace, pour prendre les livres secs & steriles de la 4 p.to.... shetorique, qu'il fit profession d'enseigner à de jeunes gents. Tout plos.s. le monde murmura de ce defordre , qui luy estoit fort dangereux p.tos.a. pour luy mesme, & d'un mauvais exemple pour les autres, d'ail. c. leurs honteux non seulement à luy mais à tout l'état ecclessaftique & à toute la religion. Bbbb ii

p.tos.c.

p.204.4

351,b,c.

Saint Gregoire de Nazianze à qui l'amitié qu'il avoit pour luv donnoit plus de reffentiment & de douleur de fa faute, crut que le mesme titre d'ami l'obligeoit à l'en avertir pour le faire rentrer en luy mesme. La lettre qu'il luy en écrivit est tres ingenieuse & tres forte , & l'on y admire une simple indignation pleine de douceur & de charité. [Nous ne pouvons douter qu'elle n'ait eu l'effet que son auteur avoit prié Dieu de luy donner. Toute la fuite de la vie de Saint Gregoire de Nysse, l'honneur qu'il eut de monter à l'episcopat, la gloire de souffrir pour IC, les eloges que Saint Gregoire de Nazianze mesme a depuis faits de sa vertu, & les respects que l'Eglise luy à toujours rendus, suffisent pour nous perfuader qu'il se releva promptement d'une chute que son ami luy represente comme mortelle pour sa reputation oc pour son

ame. On voit par ses écrits avec quel soin il-s'applique non plus à la lecture des orateurs mais à l'étude des livres faints de la doctrine Du Pin, p. 683 de l'Eglife, & des auteurs ecclefiaftiques J'On croit qu'il s'attacha particulierement à Origene, dont il a affez fuivi les allegories & dont il semble mesme avoir tiré diverses choses qu'on a peine à justifier. Hest certain qu'il meditoit & qu'il raisonnoit beaucoup

Nyther, p. 7.11 fur leschofes de la religion auffi-bien que cet auteur. Ill-cite quelquesois les différentes versions de l'Ecriture, a & il a mesme recours à l'hebreu .

[ Il semble qu'il se soit retiré quelque temps dans la solitude ani.t.3.p.181.b. avec Sainte Macrine fa fœur, J'puifqu'il la qualifie fa maistresse: & alibi. La vie seculiere qu'il avoit menée auparavant demandoit affez de live qu'il en embraffast une plus sainte, sans quov il estoit difficile ni qu'il entrast saintement dans l'episcopat, ni qu'il s'y gouvernast comme il fit. En effet S.Basile dit de luy peu de temps aprés sa Baf.ep. 358,p.

promotion à l'episcopat , ] qu'il s'estoit resolu depuis longtemps ele menes une vie paifible, oc hors du bruit des affaires, dont for \*P385-P3774 naturel & fa volonté l'eloignoient entierement. Il effoit fuiet à un mal de reies, provenu ce semble d'un excés de froid qu'il avoit enduré; f ce que nous prenons volontiers comme une marque de la penitence austere par laquelle il avoit travaillé à effacer les defauts de sa vie passée.

S'il se retira dans le Pont auprés de sa sœur , il eut aussi sans doute la confolation d'y jouir de la compagnie de Saint Bafile, qu's établit auprés d'elle un monastere où il passa plusieurs années . c'est à dire depuis l'an 358 ou environ, jusque vers le milieu de l'an 362, & depuis la fin de 363 qu'il s'y retira de nouveau estant

Prefre, judqu'en 366, ]'S Bali le effoit prés d'y venir faire fon pre- ep 1956.2.'

Y. 8. Balie fon frere, qui luy mandoit que "S. Gregoire de Nazianze & luy

116.

le devoient venir voir [ à Cefarée; ] mais il ne les attendit pas.

164.158. ["Au commencement de l'episcopat de Saint Bafile, c'est à dire

\*\*Yers l'an 371, il arriva quelque differend entre Saint Bafile, c'elt à dire

vers l'an 371, il arriva quelque differend entre Saint Bafile & l'E
vefque Gregoire fon oncle. Saint Gregoire de Nysse tacha de les

te. remettre "ben enfemble: il y réufit apparemment, mais neanmoins S Bafile le plaint qu'il luy avoit fait teair de faufies lettres, & en dit quelques autres chofes que nou avor spries à concevoir.) Cela ne finit ce femble qu'en l'an 372, lorique S. Gregoire 1945/8734. effoit del Evefoue.

[Saint Gregoire peut aufia voir écrit en 371, le livre De la virgi-V. la 1000 s. niré, l'puisqu'il femble "qu'il n'estoir pas encore Evesque, & que Nytdesire pe. S. Basile l'estoir déja.

## COCORDCOCOCOCOCOCOCOCORDROS CONTORDED COCOCOCOCO

## ARTICLE III.

### Saint Gregoire eft fait Evefque de Nyffe.

I' E fut au commencement de l'am 372, ¡que Saint Gregoire the suit caix à 3 5 feuit de Céchier du code de Nytfe-ville de la Cappadoce, 'environ assuris 424, à 3 5 feuit de Céchier du code de Nytfe-ville de la Cappadoce, 'environ assuris 424, à 3 5 feuit de Céchier du code de Anover, 'c a dies pre de Co-septisfolio, mane. 'Il devint pare ce moyen en des plus illuftres declients appuis, a 5-1 de la vraie foy dams la Cappadoce, 'Cel i fut meine établiséque (Nous 1996), a 5-1 de la vraie foy dams la Cappadoce, 'Cel i fut meine établiséque (Nous 1996), a 5-1 de la vraie foy dams la Cappadoce, comme l'an de course de la commension exclusifique (Nous 1996), a 5-1 de la vient de Celepte dans as-passino, a comparation de la compara

à S Balife pour s'en rejouir avec luy, i etimoignant neanmoins quelque regret de ce qu'on ne luy avoit pas donné à gouverner, ume Églife plus confiderable. C'eft cé qu'on peut n'ere avec beaucoup d'apparence de ces paroles par lefquelles. Saint Bafile luy répond vers le milieu de l'an 372, de qui font un illustreeloge de B b b b si

Downt - Cross

566 SAINT GREGOIRE DE NYSSE

49-199-131-1. Δα vertu de Saine Gregore. J'l'euffe voult auffi-blen que vous, luy α

proportionnée 3 fa capacité, c'et là dire toute culle qui eff fous α

proportionnée 3 fa capacité, c'et là dire toute culle qui eff fous α

proportionnée 3 fa capacité, c'et là dire toute culle qui eff fous α

te l'et le laise principe ce et et impossible, l'aux qu'il foi Exceller a estem

en celle force qu'il houve le lieu d'où li fera Everque, au lieu α

d'et let capable des grandes chose, musi encoure des rivar reterer α

de fine capable des grandes chose, musi encoure des rivar reterer α

de fine paroliter grandes les plus perites. J'Ceff ce qui est arrivé α

effectivemenc car la ville de Nyllé affect pur consule d'ailleurs,

et d'evenite celche dans l'Egifé à causé de Sinic Gregoire Mais

que leque peu condicarbe qu'il et nit, que everchée ne laisloit pas]

quelque peu confiderable qu'elle fuft, cer evefché ne laifoir pas]
Nyfo-Mofo,
de rendre le Saint, per & Gupeireur d'un grand nombre d'ames
de 16-18-48.
Nous avons encore un difcours de Saint Giegoire de Nyffe, inDe Pia, per : titulé Sur fon ordination: 'mais il ne concient rien qui ait raport à
ce trier, f' & il ne peut effre fait oue l'an 204.

Ce Saine el tantelevé à l'epifequet, l'houvra fans doute par le conditionalistisse que per fes fourfinace. Cell et que nous servoss par toute la fuire, ét il et aif d'enjager par un feul article. Nec. Mue p. Cel que que le ly ét tous fei triers culfien herité de 1819, p. Cel que que le ly ét tous fei triers culfien herité de 1819, p. grands biens de leur pere ét de leur mere, » il felioi neamoins de 1819, p. grands biens de leur pere ét de leur mere, » il felioi neamoins de 1819, p. grands biens de leur pere ét de leur mere, » il felio in eamoins de 1819, p. grands biens de leur pere ét de leur mere, » il felio in eamoins de 1819, p. grands biens de leur pere étant de comme S. Buille nous en

affure [Mais iln'en faut pas conclure qu'il euft abfolument quitté
Nyfino 1. a.p. tout fon bien: Car parlant de puis la mort de S. Bafle; j'il dir que
le village où eftoient les reilques des Quarante Martyrs, & coù fon
pere & fa mere eftoient enterrez, 'luy appartenoit.

pere & fa mere efloient enervez, "Iny appartenoit.

Ballep41848

Ce fut peut-effre au commencement de l'epifoopat de Saine \*\*\*\*
271.

Gregoire, que S Ballef luy écrivit une longue lettre pour l'infruit - X Baller rede la différence des mots de fubflance & d'hypoflafe.

[ Lun des premiers ufages que S Gregoire à faite de fon ordi-

narion, peut avoir esté de figner la lettre que les Orientaux écrivirent "la mesme aumée vers Pasque aux Prelats de l'Italie &c des ep-8-p.104 b. Gaules l'Oarlelle est fignée entre autres de deux Gregoires s'dont faute

Againes, Carnies Carnes en regione entre autres de deux curgones (donc il y a apparence que le fecond el celui de Nyffe.)

Nat, or 49:13

S. Gregoire de Nazianze ayanc etté fait Evelque de Safimes 16:16, 17:6.

quelques mois aprés par S Bafile, Saint Gregoire de Nyffe arriva
quelques mois aprés par S Bafile, Saint Gregoire de Nyffe arriva

p.136 138. un peu trop tard pour le trouver à fon facte; '& fut neanmoins honoré d'un eloge digne de luy, & du nouvel Evelque qui le prononça.

\* { Nous ne favors si ce fut Saint Gregoire de Nysse ou celui de Bacep 314393. Nazianze, 3 'qui receut le Diacre Glycere, "& écrivit pour le re- Bace 9 34concilier avec S. Basile qui avoit sujet de n'en est re pas content.

Nous ne comprenors pas davantage ce que nous trouvons dans une lettre de S. Basile, J'qui écrivant à S. Eusebe de Samosates epassé passes 1514.163. [vers le milieu de 372,] pour le prier de le venir voir, "luy mande qu'il a besoin de luy pour prendre des mesures sur ce que fait contre nous, dit-il, la fimplicité de Gregoire de Nysse, qui assemble des synodes à Ancyre, & n'oublie rien de ce qu'on peut faire pour nous dreffer des embufches.

> THE TAKE THE THE THE THURSDESS AND THE THE THE THE THE THE ARTICLE IV.

Saint Gregoire persecuté par les Ariens, deposé & banni, est rêtabli apres la mort de Valens .

A perfecution que les Ariens faifoientà S.Bafile, se repan. Ny Ly Mac, p. dit dés la mesme année jusque sur son frere,] puisqu'il nous 187,146, apprend que quand il alla voir Sainte Macrine, prés d'un an apres la mort de S.Basile J & ainsi sur la fin de l'an 379, Jil y avoit prés de huit ansou'il ne l'avoit vue, à cause des persecutions des heretiques qui le chassoient partout hors de sa patrie. [ Nous en trouvons diverses particularitez dans Saint Basile: mais elles ne peuvent convenir qu'à l'an 376. Ce qui nous oblige de dire que S. Gregoire ne fut pas proprement exilé & relegué dés l'an 372. mais seulement que les mauvais traitemens qu'il recevoit des Gouverneurs & des Ariens l'obligeoient de se cacher & de s'enfuir, en sorte neanmoins qu'il revenoit quelquefois à son Eglise, au moinsjusqu'à ce qu'on y eust intrus un miserable Evesque en sa place, ce qui le fit en l'an 276. 1

'On parla de l'envoyer en Occident[ "au commencement de Baf.epayo.p. l'an 374, pour representer au Pape Damase, & aux autres Eves- 150. 101. ques, l'état deplorable où l'Orient estoit alors plein de divisions

& accablé par les Ariens, afin que les Occidentaux y envoyaffent des personnes capables de réunir les Orthodoxes, & qu'ils obtinssent de Valentinien une recommandation assez puissante pour arrefter la perfecution que Valens faifoit à l'Eglife. On n'a point de marques que S. Gregoire ait fait ce voyage. 1

S. Bafile mande à S. Amphiloque [en 375, ]que les affaires de \$p.406 p.433 b Nyffe estoient en l'état où il les avoit laissées, & alloient de mieux '

» en mieux.De ceux,ajoute t-il,qui avoient alors fait schisme avec

" nous, les uns sont allez à la Cour, les autres sont demeurez, & » attendent ce qu'on fera de ce costé là: Mais Dieu peut, s'il luy

» plaift, confondre l'esperance de ceux-ci, & rendre le voyage des » autres fans effet .

Cependant, Dieu qui vouloit eprouver la patience de Saint
Gregoire, permit que fur la fin de la mefine année Demothène v.s. 81616/
1859. Vicaire du Pont, grand ennemi des Catholiques, 3 l'leavoya ar. 115
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/1818.
1818/

en japa por la cele pour le le latre aimente primorier à moyre dans la Casen japa por la cell paroidi qui on luy demandort quelque argent qu'on l'acni 148 por la celle primorie de la celle proposition de la celle primorie de la celle proposition de la celle que en la celle que proposition de la celle primorie de la celle que la celle que grapa para par un feul homme, nomme Philocare, le Celle que nome de neural l'el troble qu'il fut article de faut une des mains en participat de la celle de la celle que la celle que la celle que en participat de la celle que en participat de la celle de la

fe miten fureté & fe cacha;à quoy il fut d'autant plus obligé, qu'il
eftoit alors travaillé d'un mal de cofté, outre fon mal de reins ordinaire.

1913-b.

Tes Prelats, qui l'avoient ontonné, 4 & tout le comp des Evel.
1913-b.

1913-b.

1913-b.

Les Prelats, qui l'avoient ontonné pour luy mendire raison de fon ablence, (& l'affuret que cala e reranderoi pour l'appent qu'on luy demandoir, le l'Interôres de l'Égile etitoient preflis d'en répondre de de le judifier endirertenne; Vé que s'on l'accentire de quelque faute contre les Canons, c'elloir à cux qui l'avoient fact, de répondre lur ce chef, s'i Demothène en vouloir consostites mais qu'il le luppitione de les vouloir entreedte dans la consostite de l'accentification de l'accentifica

avec eux fur des differends ecclefiaftiques, fur lesquels il fouhaiteroient beaucoup de pouvoir s'accorder.'Ils luy font paroittre par deux fois qu'ils trouvent un peu étrange qu'il entreprenne de juger un affaire de la nature de celle ci

57.33\*-0.33\*-c. Cásine Baille qui parle principalement dans cette lettre, Idevivé.
de de concerte crete afaire à Abyrec qui elloit un feigeure tile etter amis, pour le prier de parler en faveur de fon firet au Surintendanc, & d'alustres s'il elloit befoin, afin de le tiere d'unembaras fi conraire à fon naturel ennemi des affaires, à la vie tranquille qu'il avoir embarfacé depuis long-emps, & à la pauveré dont il

67-404.P-410 faifoit profession. Il mande encore vers Noel à S. Amphiloque que son sere est entre suite, luy recommandant de prier pour luy, afin que Dieu luy fist la grace de revoir son Eglis, & de la trouver guerie des plaies de l'heresse.

ep. 164, p. 163, b. Peu de temps aprés ce que nous venons de raporter, & Jvers le primtemps

printemps de l'année 376.]Demosthene sit tenir à Nysse mesme un nouveau Conciliabule d'Ariens, [ où apparemment il ne se temps à conformer leur ouvrage d'iniquité: & ] ne se contentant pas d'avoir chaffé [ par leurs perfecutions & leurs calomnies ] l'Evesque legitime de cette Eglise, ils y établirent un miserable usurpateur, plus digne d'estre valet qu'Evesque, & qui n'avoit pas d'autre foy que l'herefie impie de ceux de qui il tenoit cette

vit fur sa persecution, & l'assura que sans sortir [de sa retraite,] il l'accompagnoit quelquepart qu'il allast, par l'union que la

Saint Gregoire ne pouvant supporter ces troubles qu'on luy \*P.105.P-406.d. fuscitoit, aima mieux abandonner le pays & il paroist qu'il y eut Nys v. Mac.p. mesme un ordre exprés de Valens pour le banair: [ ce qui nous 1916. oblige de luy donner le titre de Confesseur.] Saint Gregoire de Nazen 441. P. Nazianze, qui estoit alors retiré à Seleucie en Isaurie, luy écri-

charité formoit entre eux, & qu'il esperoit avoir la consolation ou de le voir bien-tost rétabli,ou d'estre fortissé par ses lettres &

\$1.72-

par fes prieres. 'Les progrés des heretiques ne luy effoient pas moins fenfibles 47-35-7-7994. que la perfecution qu'il fouffroit. Il s'en plaignit à S. Gregoire de Nazianze, qui l'exhorta à esperer que le temps & la verité ruineroient bien toil leurs progrés, & d'autant plustost, dit il, que nous remettrons davantage à Dieu le soin de toutes ces choses. Il écrivit encore au mesme Saint sur les blasmes & les lollanges, ep 16.8799.2. peut-estre à l'occasion des mauvais bruits qu'on faisoit courir de Il'un ou de l'autre yor Saint Gregoire de Nazianze luy répond en a.b. un mot qu'il ne trouvoit point mauvais qu'on le meprifast, parcequ'il le meritoit, & qu'il estoit bien aise qu'on l'honorast parceque cela flatoit sa vanité.

[L'Eglife recouvra enfin la paix en l'an 378, auquel Valens estant mort tous les Prelats exilez furent rappellez par Gratien. Mais la joie que Saint Gregoire eut du rétablissement de l'Eglise, & de pouvoir jouir luy mesme de quelque repos, sut croublée dés le premier jour de l'an 379 par la mort de Saint Basile, la laquelle en 37. P. 799.c.

il semble qu'il ait affisté ["Nous avons marqué autrepart les septimens de pieté, d'affection, & de douleur qu'il fit paroiftre en cette rencontre, & le respect extraordinaire qu'il eut toujours pour ce Saint, le considerant plutost comme son pere, que comme fon freie.] On a encore l'eloge qu'il en fit, & qu'il prononca Nyf 1.3. P. 195-Hift. Eccl. Tom. IX.

à Cesarée. Il herita de luy le celebre Evagre de Pont, que Saint. Lauf, c.36.p. 5 C10.b. Bafile avoit fait Lecteur: & il l'eleva au diaconat pour fon merite.

## 

ARTICLE

S. Gregoire vilite Sainte Macrine fa lœur : Mort de cette Sainte .

Nyl.v.Mac.p. 'C AINT Gregoire se trouva au mois de septembre ou d'octobre 187 d. de la mesme année 379,"au grand Concile que les Orientaux V.S.Melcoe it. Jer p 633-di tinrent à Antioche: & il ya affez d'apparence que ce fut ce Con- Norz s. Bar. 378. \$49. cile qui luy donna commiffion d'aller visiter les eglises d'Arabie.

pour y corriger quelques desordres. L'obligation du rang où Dieu l'avoit mis dans l'Eglise ne luy permit pas de refuser cette commission: & comme l'Arabie est proche de serusalem, où il y avoit auffi quelques troubles, il promit d'y aller en mefine temps Balep. 20.358 pour travailler à y rétablir la paix, Ainsi un homme qui sembloit n'estre né que pour la paix & pour le repos & qui naturellement estoit peu propre pour les affaires soit civiles, soit ecclesiastiques, Nylv.Mac.p. 'estoit cependant devenu par la puissance de la grace l'arbitre des Eglifes, qui l'appelloient à leur fecours, & l'envoyoient re-

192,e,d, former les defordres des provinces; de force qu'il estoit connu des villes, des peuples, & des nations de tout l'Orient. Il ne fongea au voyage d'Arabie que pour l'année fuivante, ayant sans doute esté obligé par les soins de son peuple de venir

P.1 87-488.

p. 17 \$,c,d,

paffer l'hiver & le Carefme dans fon diocefe : & Dieu l'ordonna ainsi afin qu'il eust la consolation de voir encore une fois sa sœur Sainte Macrine & de luy rendre les derniers devoirs . ] Tous les Evefoues qui composoient le Concile d'Antioche, s'estant donc separez pour retourner chacun chez soy, S. Gregoire de Nysse, defira d'aller vifiter S. Macrine fa fœur qu'il n'avoit point vue depuis prés de huir ans. 'Cette Sainte estoit l'aisnée de toute cette famille si illustreen pieté. Outre le nom de Macrine, elle avoit encore celui de Thecle, que Dieu luy avoit donné avant mesme qu'elle fust née Nostre Saint qui en a écrit la vie, [ ne la represente pas seulement comme une vierge tres pure & tres sainte, mais comme une source de verrus qui s'est repandue sur sa mere, fur ses freres, & mesme sur le grand Basile.]'Il raporte la sainteté

P. 179-180. de fon education fous la conduite d'Emmelie, & comment aprés la mort de celui que son pere luy vouloit donner pour mari, elle se considera comme veuve, pour avoir la liberté de demeurer vierge.

Elle s'attacha absolument auprés de sa mere pour la servir & Pasonte. la decharger de beaucoup de soins depuis qu'elle sur veuve. Son occupation particuliere estoit de saire du pain pour les sacrez mysteres; & par occasion elle en faisoit aussi pour sa mere. Ce sur pastacel.

v.s. Balle (le qui anima 'S Balle (vers l'an 35 à resoncer abbolument au monde: & fortifiant par la vertu celle de la mere, elle la porta para alta ass

enfin à renoncer à tout le faite de fa qualité, pour s'egaler comme fa fille à ses propres servantes, ôt faire un monastere de vierges de la maison qu'elle avoit l'prés d'Ibore dans le Pont sur la ri-

viere d'Iris, JSinter Macrite fu la Superieure de cette maifon (au. p. 11.1.15) moins depuis la mort de la merçou arriva fur la fin de 273, 16 p. 215, 16.1. elle y eleva à une vettu eminente Pierre le plus jeune de fai freres. I Nous avons creu qu'il futificio de donner cette idée de frere le fai vie, avec ce que aous allons dine de la mort, parceque fon hittoire ferrouve tout de fuite dans l'ouvrage que Saine Gregoire fon frere en a fair, de qu'on a moottre langue dans le premier fon frere en a fair, de qu'on a moottre langue dans le premier

tome des Vies des Persis J
Sains Gregorie qui confiderait moins Sainte Macrine comme p. 190 deut.

fa feut, que comme fa maitfertife, carc el el nom qu'il lay oden de ferit, que comme fa maitfertife, carc el el nom qu'il lay oden cilc. «Ne passis, d'Ancioche [celt à dire fur la fin de l'as 370, pire d'un an apré la mort de Suin Bable, pour decharger il douieut extreme qu'il nat. n'ept. n'effention de la mort de cue Saint mefine, en s'en entretenant l'avec une perfonne qui n'en etile par moia touchée que le proposition de la mort de cue Saint mefine, en s'en entretenant l'avec une perfonne qui n'en etile par moia touchée que la proposition de la mort de cue Saint mefine, en s'en entretenant l'avec une perfonne qui n'en etile par moia touchée que la proposition de la mort de certe Sainte, a l'opro accomplir le valespats, bien en affidant à la mort de certe Sainte, a l'opro accomplir le valespats, bien en affidant à la mort de certe Sainte, a l'opro accomplir le valespats, bien de l'est considére qu'elle avoir en de le vier conces une fois avant que de s'en aller au cil e', «C pour luy rendre les demiers d'oveirs, «Appro passe» clant de moiattéer il la ut perfeigle de certe mort, qu'il n'e «Pattis.

compris nearmonisque par l'evencenceu.

Il trouva les moines qui versoinez audevant de luy : car il y ediasque.

Ji trouva les moines qui versoinez audevant de luy : car il y ediasque.

Ji trouva les moines qui versoinez audevant de lournez [fonde par Saine Ballie Expondire par 5 Pierre no fierre L'as vierges partie.

L'attendoire dans l'egilié, où aprés la priere elles recurent de

benodicition en buildias la telle. Entridre elles fer retirevent toutes,

parceque (Sainer Macrine) leur Suprieure n'y effoir pas. Elle Palpa
effoit déja termalade. S'engerier lalla voir afs Chambre.

At trouva couchée non dans un lit in fur un marcela, mais par

terre for unais couvert d'un cille. e, d'a terfe fur un autre sia

qui luy fervoir d'oreller. I'll raconce amplement l'entretie qu'il p Palpa
eu avec elle avant & cap rès le dirié, d'e qui en fait qu'avec le parse.

Cccc ij

jour , lorsque le chant'des vespres l'avertit d'aller à l'egiste ren-me s'arante.

1.38111. dre graces à Dieu de ses saveurs. C'est cet entretien qui fait le siè s'estats
sujet du traité celebre intitulé De l'ame & De la refurrection,
qui et un dispund le Cressien avec se l'engré se me de l'estats
sujet un dispund le Cressien avec se l'engré se me de l'engré se l'engré l'

qui est un dialogue de S. Gregoire avec sa sœur, se qu'on appelle messe à cause de cela la Marcinienne. On y voir quelle estoit ni Marce.

Suid-y-11-p. fans doute encore ce que Suidas appelle J'un grand difcours fur Suid-y-11-p.

627.6. l'ame, parfaitement beau, & qu'il adreffa à fa fœur Macrine.

Nyl.v.Mac.p. 'Aprés que la nuit fut paffée, Saint Gregoire retourna chez la

591- Sainte le lendemain matin. Mais des qu'il la vit, il reconnut qu'elp-197-195. le ne pourroit pas paffer la journée. Et en effet elle rendit l'esprit le soir mesme après les prieres que Saint Gregoire raporte. Elle accompagnoit & finissoir se prieres par le signe de la Croix qu'el-

pagagon common a march page register at contraction page register at contraction page register. The failor fur fee years, fur fa bouche, & for for court. SGregorie décrit amplement ce qui fuivit cette bienheureufe mort, & remarque particulierement que la Sainte portoit toujours fur for court une croix de fer, avec un anneau de mefine matiere, dans cuert une croix de fer, avec un anneau de mefine matiere, dans

cœur une croix de fer, avec un anneau de mesme matiere, dans lequel il y avoit un petit morceau de la vraie Croix S. Gregoire garda pour luy cet anneau.

"Le corp de Sainte Macrine fur porté à feyr on luit fladeude lui et leglid des Quaranne Martyrs, o de lis fut enterée auprés de fa mere. Saint Gregoire en fit luy mefine la cremnoie, avec Araxe Evelque diocedin [apparenn

office de cette illustre vierge le 19 de juillet fauquel on a aussi mis fa feste dans le martyrologe Romain, quoiqu elle foir morte au Nyfer Mae, mois de novembre ou de decembre. J Saint Gregoire fon fierre derivit huy mesme sa vier la fadressa à Olympe solitaire qui l'en

avoit prié, dans la croyance que la connoissance d'une si eminente vertu seroit utile à l'Eglise.

ARTICLE VI.

De Saint Pierre de Schafte frere de Saint Gregoire.

à la mort & aux funeraelles de Sainte Macrine. Comme l'histoire

Nyf., Mac., Instruction of the control of the contr

SAINT GREGOIRE DE NYSSE. 573 nous a confervé peu de chofes de ce qu'il a fair, nous ramaflerons ici ces precieux refles, pour le joudnet à lon frere de à la fieur.] 'Il fiu le dixieme des enfans de Basile de d'Emmelle, de leder p. 144. nier de la famille pour la naiflance, maisson pas pour la vertu.

V. 8 Maie, [II naquit'avant I'm 340,] & perdic fon pere prefique autificot? upil first children florup pris front el elever autificot? quil fiur forti d'entre les bras de fan ourrice, & elle l'infiritulti excellemment eile merine de fon entiace dans les chois faithments, fan luy permettre de s'occuper à des érades praises de inseines, fan luy permettre de s'occuper à des érades praises de inseines, fan luy permettre de s'occuper à de érades praises de inseines, par la perceptate. L'est proceptate; de par fon excellente condaine elle luy infpira de telle forte l'amour de ce qui elitoir le plus partiat; qu'elfant encre jeun el feloit dégla arrivé au plus haur point de la fagelfe. Il avoir l'éprit fi excellent de li ouvert à boutes choise, que jusque aux ouvrages des mains, il fembloir y eller ne, apprenant deu hy mefine en perfection de fain princ, teque les autres ne peuven.

Il meprità donc l'ammiment de la diffrazion que cause l'étude bder ficiences, le concentant de la conosiliance que fon excellent naturel luy en donoire autant qu'il luy effoit noctifiaire. Er le propofant continuellement fa fœut comme l'exemple qu'il s'elloit refolta d'imiter, afin de s'avancer dans le fervice de Dieu, il fit un tel progrés en routes fortes de vertus, qu'il parte dans la fuite de fa vie ne pas ceder au grand Balife. Et en effet Rufin Rediant-pacomparant S. Gregoire de Nyfie et S. Pietres S. Ballig, disquils <sup>373</sup> l'Equince, le premier dans la parde de dans la doffrire, de le

fecond dans les œuvres de la foy. Theodore dit de mefme, que Tblint, Leas, quoiqu'il n'euft pas étudié les sciences comme ses fieres, il pa. Froi.a. roissoit neamoins aussi bien qu'eux entre les plus grands hommes de son temps, par s'eclar que sa vie repandoit de toutes parts,

Durant qu'il eliuit exoric estré avec fa men & fa feur illieur Nyé-Matetenoii leui de uniteschéos, & étélorique à uvec lieule menue 1848, vie toute angelique. [Edhan plus âgé ] il conduits le monaîtere avec just est. de dromenes pint à éculi des vierges où ellite fa feur. [Ceff fans doute celui 'gue Saine Bafile avoit fondé de l'autre coîté de l'Iris, à levies pay-la foute de l'Uris, à l'extre pay-la faire les fondès ou de l'entre par la faire les fondès de l'entre de l'entre les fondès de l'entre de l'entre les fondès de l'entre de crette l'entre l'entr

Cccc iij

fainte maifon y ayant fait venir un grand nombre de panyres. Pierre trouva moyen par son industrie de leur faire tare d'aumosnes, que la multitude de ceux qui y abordoient de tous costez. auroit donné fujet de croire que ce desert estoit plutost une ville

qu'une solitude.

p. 187 2.0. [Cela n'arriva peut-estre que lorsqu'il estoit déja Prestre TCar lorsque Saint Basile eut esté sait Evesque de Cesarées en l'an 370.] il le confacra au ministere des autels, ["apparemment dés le com- v. s. B. Re mencement de son episcopat, Joe l'eleva à la dignité de la prestri- note 38. fe, ce qui l'engagea à vivre dans une perfection encore plus grande, l'obligation de s'acquiter dignement d'un ministere si elevé.

se trouvant jointe à l'amour extreme qu'il avoit déja pour la ver-Baf ep. 307.p. tu. Saint Basile ayant à s'éclaireir avec Eustathe de Sebaste sur une affaire importante & delicate, luy écrivit[en 371 ou 372,]par le reverendissime & tres pieux frere Pierre qui devoit l'instruire

de tout, & ne manqueroit pas de s'entretenir avec luy sur son \*P 77-P-132-138 fujet. Thehoifit auffi[en l'an 375,]le Prestre Pierre [son]tres cher & tres pieux frere, "pour l'envoyer aux Evefques du Pont qui Bid, s rot, s'estoient separez de luy, or avec qui il vouloit se réunir : & il le choisit par l'avis de tous les Evesques de la Cappadoce, comme

un homme capable de fuppléer par la prudence que la grace de Dien luy avoir donnée, à beaucoup de chofes qu'il n'avoir pu mettre dans une lettre [ Si ce Pierre est celui dont nous parlons , comme il y a affez d'apparence, on voit qu'il n'avoit pas moins

de capacité que de vertu.]

Nyfer Mac.p. Haffifta Sainte Emmelie fa mere à la mort fur la fin de l'an 373, 186.117. estant à un costé de son lit, & Sainte Macrine à l'autre, & Emmelie en étendant ses mains sur tous les deux, leur donna une benediction toute particuliere entre ses enfans, & les recommanda à Dieu plus que tous les autres, parcequ'ils luy appartenoient d'une maniere toute finguliere. S.19 Macrine comme les premices de sa Bufen.64.272.

famille,& S. Pierre comme la difme. S. Bafile vine visiter en 375] p.98 de 268 a. la petite maison (c'est ainsi qu'il parle) de Pierre son frere, pour se reposer quelque temps de ses fatigues en sa compagnie.

[Ce que nous avons vu qui s'estoit passé à la mort de Sainte Macrine, fait affez juger que 'S. Pierre demeuroit encore alors Nove 6. dans le defert auprés d'elle. Mais vers la fin de l'an 280, il fut fait Everque de Sebaste en la petite Armenie, & par un ordre parti. Notz 2. culier de la providence, le frere de S. Bafile fut affis fur le throne d'Eustathe, le plus dangereux ennemi qu'eust eu ce Saint. Nous ne trouvons point 'si ce sut par la mort ou par la deposition de Nett a

199.2

cet Euflathe, qui ayant fait fehifine avec S Bafile pour s'unir aux Ariens, meriteit bien d'effre depoté; de qui effoir affer âgé pour prevenr par fa mort la house de fa depotition puisqu'il avoit effé difeiple d'Arius à Alexandrie vers l'an 3x0. Ce fur peut-effre au ligir de la promotion de Saint Pierre à l'evelché de Sealet, Jupe Nyfas Ean, et

fujer de la promotion de Saint Pierre à l'evelché de Schafte, j'que Nylia Eun.pc.
S. Gregoire fit vers ce temps là un voyage en Armenie.

[Nous ne trouvous rien de l'episcopat de S. Pierre,] 'sinon qu'il Tabrit, et a.

Alfish. L'a. - Se cas Conciliant automatic de Confinationale Const. 1718.

affifta l'an 38 r au Concile meumenique de Constantinople, [quoi. 1136. que nous ne puissions pas douter qu'il n'ait répondu estant Evesque, à la vertu eminente qu'il avoit fait paroiftre effant folitaire & Abbé. Nous en pouvons juger en quelque sorte par l'estime que faifoit de luy S. Gregoire de Nyffe] "Car en luy dediant plu- Nyf, bec. p. 1,4 fieurs ouvrages qu'il avoit entrepris à sa priere, il l'appelle un 41.4. homme de Dieu, 'qui estant monté sur la montagne de Sinai, p.4.4. s'elevoit audessus de tous les hommes 'Il dit que s'il veut entrer b. avec Moyfe dans la nuée, & penetrer les fecrets des mysteres de Dieu, 's'il veut connoistre luy mesme ou enseigner aux autres les p.c.b. merveilles qui ont esté relevées à ce grand legislateur, il n'a que faire de le consulter comme il faisoit, puisqu'il pouvoit sonder les secrets de Dieu les plus profonds par sa propre grace, & par l'esprit de revelation & de lumiere qu'il obtenoit par ses oraifons. Il remet à sa prudence d'ajouter à ses ouvrages ce qu'il ju- page. gera y manquer.'Il ne le loue pas moins en luy adressant le livre de bom pr p. de la formation de l'homme, où il dit qu'il avoit accoutumé de \*\*cd.

Iuy faire à Paíque quelque present de cette nature.

Pallaide dans la vie de S. Chrysostome le met au nombre des Pallaiapass.
Saints à qui S. vo Olympiade avoit donné des sommes d'argent &
des terress pour son Fglisé & pour les pauvres. Nous avons vu de

quelle maniere Rufin & Theodoret parlent de fa pieté. Outre cela Jie demier lay donne rang entre les plus illustres défenseurs Toter, le car, de la vraie foy, entre les Evesques les plus pleins de zele & de la 1,508 p.1134.

Note 9 (Nous

"(Nous ne favors point'en quel temps il mourat, finon que ce fut aprés l'an 391,62 avant baint Gregoire de Nyffe, ldés le vivant Nyfed P1 p, duquel ceux de Schafte celebrerent la memoire de S. Pierre leur 445.6. Evefque "S. Gregoire de Nyffe s'y trouva la première fois qu'on

en fit la felte, [apparemment l'année d'aprés fa mort.] Sa felte passelésqu'il tomboit en un temps fort chaud; [ & ainsi ce n'elloit ni au 9 de 6504.
janvier, Jauquel elle est marquée dans le martyrologe Romain, Bolla-jian, Note 20, feil le 9 de de mars, ausuel les martyrologes de S. Jerome mortres 518, 54.

Note 10. "ni le b 26 de mars, auquel les martyrologes de S. Jerome mettent 511. 11. 11. un S. Pierre Evelque de Sebaste, [mais apparemment plus ancien p. 10]. que celui-ci.]

Notas avons une lettre de luy dont nous parlerons dans la passa.

Notas avons une lettre de luy dont nous parlerons dans la passa.

Alternative de la reception for production de parler de passa.

Notas de la reception de la reception de la reception de la Reception de parler de la reception de la reception de la reception de la reception de justicement furprise de ce que n'ayant pas feuidé, il paroitt par cette lettre avoir eu toute l'eloquence, toute la beauté, de la pureté de fist que de la floque s'endea savoient pu donner à fas fieres ]

# ARTICLE VII.

Saint Gregoire adresse quelques écrits à S. Pierre de Sebasse: Eunome écrit contre S. Basile, & S. Gregoire contre Eunome.

'C AINT Gregoire adressa à Saint Pierre son frere le livre de la Nyf.dehom.pt. P 44.c.d. formation de l'homme à la feste de Pasque, aussi-tost aprés la mort de Saint Basile, selon l'epigramme de Nicetas qu'on lit à la P.4 s.b|hex.P. teste,[c'est à dire vers le mois d'avril de l'an 379.] 'Il écrivit cet 43.a.biSocril.4 ouvrage pour suppléer à ce qui manquoit à l'Hexaemeron de c.16 p.144-1. S. Bafile fon pere & fon docteur, comme il l'appelle, qui n'avoit Suid 3.t.s.p. pas traité ce point. Suidas l'appelle un ouvrage admirable Saint Jean de Damas en cite quelques endroits. Le P Combefis y fait 6 lo.Dimala. diverses corrections On remarque qu'il a esté traduit en latin il Combf, inBaf. v a plus d'onze cents ans par Denys le Petit, dont la version a esté imprimée à Cologne en 1537. Il adressa cette traduction à l'Abbé d Nylap. 8.1. eAnalitapa-18 Eugippe, celebre par les extraits qu'il nous a laissez de Saint Augustin & dans la lettre par laquelle il la luy adresse, il fait un P 2.3-10-11. grand eloge de cet ouvrage de Saint Gregoire. Il remarque neanmeins qu'il s'y rencontre quelques fautes, comme cela est ordinaire aux hommes.

Ny Lus-pays. \*\* Geogoire adertifia encore depuis un autre ouvrage 3.2 Pierre
frys.
fra la creation, four accorder quedques endriste du texte facet,
frast-to-4-st-d.
gui parcificient le contredire, le récodure quedques quelhons que
frast-to-4-st-d.
frast-to-4-st-d.
gui parcificient le contredire, le récodure quedques quelhons que
frast-to-4-st-d.
frast-to-4-st-d.
gui parcificient le contredire, le récodure quedques quelhons que
frast-to-4-st-denni le peuple qui nétou pas capable d'entrer
cequi l'apaire d'estra le peuple qui nétou pas capable d'entrer
rechard par le parcie que la financia fraste par la contre de l'accordant le recharche, finan examoin bélifir la lettre, rai vouloir rien combarte de ce que S. Baffe avoit avancé.

p. s.c.d.

'Il proteffe qu'il fait plutoff cet ouvrage pour s'exercer , que pour fervir d'inftruction aux autres, & qu'ainfi on ne doit point trouver

rrouver mauvais s'il die quelque chofe extranodinarie. Que fi pays. le les felteras, fielt, aly trouvers les sortos e quifs fionhieronem, il ne tiendra qu'à euxe de lispofer ce qu'ils jugerone y manquer. Le paurve reuver-onffraire fes deux obles, n'emprécha pas les riches de faire leurs magnifiques prefens. Ceux qui offrirent à Moyfe des peaux, des bois, qu'il pour la confruction du taber-aucle, ne s'opproferent point à ceux qui voulurent donner de l'or, de l'argent, è de les pierres preciailes. Nous mous croitones trop heureux & trop bien recompenfez fi on regarde comme du policèque nous prefenonsi et aux lecturus; é cous feron s'arivi policèque nous prefenonsi et aux fecturus; d'aux feron arrivi que en candois de cet ouvrage qui fe lifent affez differenment 1.044.5151.

(Ce fix à la priere de SPierre que S. Gregoire donna au public fon ouvrage contre Eunonne, beaucoup plus important que ceux donn nous venors de parler. L'heretianque Euronne avoit cu la dartielle de vouloir fouteris fon apologe que Siein Basille avoit foutdryée. Il avoir employé quelques Diympiades pour faire éclorre ce montirequi il nó di neamotina produire cant que y.in.triens S Ballel vént: Ténlis fordire ce Saint fra tal égibit da reposq que

Dieu luy avoit preparé, il crut pouvoir prendre la liberté de le montrer à ses amis. ] Philostorge son disciple dit que cotte refu- Philostorap. tation effort diviféeen cinq livres. Photius n'en conte que trois , \*Photografie. \*& S. Gregoire non plus que S. Pierre de Sebaste, n'en marque in que deux, [peut-estre parcequ'ils n'avoient pas encore vu les autres. Il semble qu'Eunome ait intitulé cet ouvrage Apologie e parté basé al l'apologie , parcequ'il y pretendoit montrer contre S. Basilequ'il s'in Ean. L.p. avoit eu raifon de donner à fon premier ouvrage le titre d'apologie. Il y témoignoir moins de foin d'établir son opinion par des pr p 266 b[l.p raifons folides que de passion pour dechirer la reputation de Saint ant blond 109. Bafile par les injures les plus atroces Son ouvrage fut receu avec 1.4 p. 186 d. une extreme joie par ceux de fa fecte mais ils le terroient encore Photos pt.p. fort fecret, fans vouloir le montrer aux autres; [ & en cela ils 31 3avoient quelque raison . I'Et effet autant que leur aveuglement N, Ep. 87. a b. le leur faifoit admirer, autant tous les autres qui avoient un peu de lumiere & de jugement en conceurent de mepris, loríqu'ils le virent Car quoiqu'Eunome l'eust travaillé avec un grand soin. P.286 287. tout son travail au lieu d'éclaireir la verité des dogmes, comme il le promettoit se reduisoit à une vaine abondance de paroles. à une affectation de style toute effeminée, & à une eloquence fausse & ridicule.

Hift. Eccl. Tom. IX.

1 200.

Dddd

InFun.p. p.

166 a,b.

p.265.b.

P.246,b.

P.161 A

P.166.C

r 168.

P.160.

encore.

- 578 Quelque soin qu'eussent les Eunomiens de cacher l'ouvrage de leur maistre, & de le tenir dans les tenebres dont il estort digne; Incanmoins il tomba entre les mains de Saint Gregoire de Nysse, au temps mesme qu'il pieuroit la perte que luy & toute l'Eglise venoit de faire par la mort de Saint Basile; s'c'est à dire reut-estre dés les premiers mois de l'an 279. ¡On ne le luy laissa que dixfept jours ; de forte qu'il n'eut le loifir ni de le transcrire , ni mefine de le lire avec l'exactitude qu'il eust souhaité. Cela luv fusfit neanmoins pour dresser quelques cahiers où il resutoit la

premiere partie de cet ouvrage, comme S. Pierre son frere le luv avoit conseillé; '& comme sa douleur [ encore toute recente ] estoit irritée par les injures que ce malheureux disoit au grand Bafile, il fit paroiftre dans fon discours quelque chaleur & "quel- +>=7 que aigreur contre celui qu'il refutoit . Cependant comme on feeut qu'il avoit travaillé contre Euno-

me,ceux qui avoient du zele pour la verité, le presserent souvent de donner cet ouvrage au public : 'de forte qu'au retour d'un voyage d'Armenie Jou il avoit peut-estre esté sacrer S.Pierre son frere, for la fin de l'an 380, Jil prit le loifir aprés avoir fait quelques remedes de ramasser ce qu'il avoit écrit. & d'en faire un discours fuivi, qui composoit "un petit corps d'ouvrage, dont le commen- worfe cement estoit employé à défendre S.Basile, & le reste à resurer ce qu'Eunome avoit avancé contre la ductrine de l'Eglise, ou à prouver la verité de cette fainte doctrine. Neanmoins il hefitoit encore à publier cet ouvrage, depeur que la chaleur qu'il y montroit ne parust pas affez fainte, ni affez digne de la moderation qu'il avoir apprise dans l'ecole de S Basile & qu'il avoir accourumé de garder en ces fortes d'occafions ; quoique d'autre part , dit-il , on pourra ne le pastrouver mauvais, puisque nousne nous mettons pas en colere pour nostre interest, mais pour celui de nostre pere ; & que dans ces rencontres la moderation est moins pardonnable que la vehemence. Pour s'affurer donc de ce qu'il avoit à faire, il s'en raporta au confeil que la prudence de son frere luy donneroit, & il luy érivit pour cela la lettre que nous avons

S.Pierre luy répondit qu'il avoit reconnu que J.C. feul pouvoit estre l'auteur de son écrit , qu'il le falloit louer d'avoir permis qu'Eunome écrivitt, puisque personne n'auroit excité S.Gregoire à défendre la verité comme il faisoit, si cet heretique ne l'eust attaquée par les blasphomes. Pour la chaleur que Saint Gregoire faifoit paroiftre, au lieu de la condanner, il dit que c'est comme

SAINT GREGOIRE DE NYSSE. no fel , qui rend fon discours plus agreable & plus vif, & il l'affure que son exemple apprendra à la posterité de quelle maniere un bon fils doit foutenir l'honneur de fon pere. Il le prie seulement passage. de vouloir achever ce qu'il avoit commencé, &c d'imiter le zele de Phinées, en perçant par l'épée spirituelle s de la parole de Dieu, koures les deux parties du livre d'Eunome, & de n'en pas

laisser revivre la queue aprés en avoir écrasé la teste. [On ne peut guere douter que S. Gregoire; n'ait suivi le sentiment de son fiere, & qu'il n'ait donné au public l'ouvrage qu'il avoit preparé dés devant le Concile de Constantinople de l'an

381, puisqu'il lut ses livres contre Eunome à Saint Gregoire de Hier Mars Nazianze & & Saint Jerome [qu'on ne voit point s'estre trouvez P.10]. a. ensemble avec luy qu'en cette rencontre. Taint Jerome en parle alc. 150.P. 10. pluficurs fois.

'Photius remarque qu'il a fait deux écrits contre Eunome', Phote 6,7 P 9dont le premier ne refutoit point de suite l'écrit de cet hereti-" que, & l'autre le "combatoit par des raisons plus étendués, l'em-

portoit de force, & reduifoit en poudre toutes les défenfes de fon hérefie. [ 11 y a quelque apparence que le premier de ces écrits est celui sur lequel il consultoir son frere , & que le second est celui que nous avons aujourd'hui , dans lequel il aura fait entrer le premier Car il commence en effet par la défense de Saint Basile, & par la description de la vie tant d'Eunome que d'Aece son maistre ; ce qui convient fort bien à celui dont parle la lettre de S. Gregoire Mais pour le reste, je ne voy pas comment J'il au- Nysepipass.

soit pu appeller "un petit livre, & S.Pierre un simple discours un "ouvrage divisé en douze grands livres, & qui est l'un des plus étendus de toute l'antiquité. Il semble aussi qu'il ait fait son pre. passab. mier ouvrage en assez peu de temps, E & au moins is est certain qu'il ne le commença qu'en l'an 379, & l'avoit achevé en 381, ce qu'il est difficile de croire de celui que nous avons. Il n'y a point non plus d'apparence qu'aprés un si grand travail il ait eu ni la necessité 'ni la volonté d'en entreprendre un second . ] 'Cet ou- Du Pin, p.663.

vrage contre Eunome passe pour le plus excellent des écrits dogratiques de S. Gregoire: [ôc il a elté tres celebre dans l'antiquité, comme on le voit par les passages qu'en ont cité non seulement les auteurs particuliers, J'comme Theodoret qui en cite Thdridials.p. divers endroits, & qui nous y renvoie pour apprendre l'histoire a hard a pe d'Acce, comme Facundus qui tire plutieurs passages du troisse.

Dada ii

Conces page, comme l'Empereur Justinien, qui en cite le quatrieme livre dans al energia Ner fon edit contre les trois Chapitres, a comme Leonce de Byzance El. 1 Pars. qui en cite plufieurs autres du fecond, ce du troifieme livre, mais encore le VIº Concile œcumenique, & le graud Concile de Rome sous le Pape S.Martin . 'On remarque que cet ouvrage se INFac. n.p. 477. divise affez differemment, ce qui fait que quelques uns y content

Boll. 9 mars, p. treize livres au lieu de douze . 7.c.d.

#### \*\*\* ARTICLE VIII.

Voyage de Saint Gregoire en Arabie & en Palestine, son sentiment fur les pelerinages .

L faut reprendreenfin la fuite de la vie de nostre Saint que nous avons un peu interrompué pour parler de S. Pierre, &c. Nyf.v.Mac.p. des écrits que son frere luy a adressez. J. Aprés donc que Saint son Gregoire eut rendu les derniers devoirs à Sainte Macrine [ sur la fin de 379, Jil partit de ce lieu[pour s'en retourner] à Nysse; & en paffant par la ville de Sebastople dans le Pont, il apprit d'un officier d'armée son parent, un miracle considerable que sa sœur &c. avoit fait durant qu'elle estoit encore en vie .

[Il y a de l'apparence felon ce que nous avons supposé, qu'aussirtost que la saison le luy permit, c'est à dire au primtemps de l'an-380, il partit pour executer la commission qu'il avoit receue du In Jent 3 P.654 Concile d'Antioche, d'aller en Arabie & en Palestine. J'La pieté de l'Empereur [ Theodose ] l'exemea des incommoditez or des distractions qui accompagnent ordinairement les voyages, en luy donnant droit de prendre un charjot du public, qui luy servit d'eglife & de monastere, de sorte que luy & ceux qui l'accompagnoient chanterent ensemble & jeunerent dans tout le chemin :

> d'où nous pouvons juger de quelle maniere il vivoit dans le reposde fa maison . 1

'Il passa "par Antioche, où ayant trouvé le solitaire Olympe son. Nove 11-178. ami. & s'estant entretenu avec luv de la vie & des vertus de Sainte Macrine, Olympe l'engagea à en écrire l'histoire: [ ce qui nous fait croire qu'il l'écrivit au retour de ce voyage sur la fin de la melme année.]

lt. Jer.p.613.d.

Le principal point de la commission du Saint estoit la visite de l'Ambie,où le Concile l'avoit chargé de reformer l'Eglise. [Mais nous ne savons point en particulier ce qu'il y avoit à reformer dans cette province, ni de ce que le Saint v fit. Tout ce que SAINT GREGOIRE DE NYSSÉ.

sons pouvous dire, c'eft qu'outre les troubles que les Ariens, les
Macedoniers, les Apollmarifles, & La divilion des Orthodoxes

d'Anticche caudici alors dans tout l'Orient, ) T'Egifié d'Arabie Epi-81-82-8.

10. 30% for troublée en particulier vers ce temps l'àrgr les deux herefies 1091/41/959.

oppofes des Arcidicomarianites qui violoient Phonoeur du à la fainte Mere de Dieu , en pretendare qu'elle avoir ceffé d'effre vierge; & des Collyridens qui ne la dehonoroient pus moins par les honeurs excefifs & fuperfluieux qu'ils luy rendoient comme à une divinité.

comme à une divinité.

(Il faut done faires G. Gregoire à Jerufalem, J où il dit qu'il Nyfa-Macq.

(Il faut done faires G. Gregoire à Jerufalem, J où il dit qu'il Nyfa-Macq.

effeit venu pour voir les lieux qui one effé honotre par la pre
1796.

1870. A le control de la comme de la comme de la comme particulare de control qu'il en avoir fair quelque venu i quoique dans un autre 10. Juq-6/3 d.

entre ul flemble affurer que échtie monts pour finsfaire à la che
votton particulaires, qu'il causé du béfoin que l'Egifie y avoir de

1970. Note de la comme de la comme de la comme de la figure de la comme de la comm

la mifericorde infinie que J. C. a exercée enversnous.

Sa foy nearmoins ne rectur point de nouvelle perfection par in pupespanh cette vuit, diatant que fance de la evoit roujous neit fres par-faire. Il ajoute que celh aly avoit ferri à ne pas fort effirmer ces a fortes de pelerinages, 'n'ayant reint de celusici ancum autre h' avantage, que de reconsolitre qu'il y avoit beaucoup moins de piet dans ce pass que dea la Cappandoce, 'dans laquelle il dit pegab, qu'il y avoit prefugueautant d'autel où l'on glorifiorit le nom de piet dans ce pass que dea la Cappandoce, 'dans laquelle il dit pegab, qu'il y avoit prefugueautant d'autel où l'on glorifiorit le nom de piet par la participat de de vouloir conteffer le veriré à cauté ('de la piet al Eudpaga, qu'il dit dans une autre avoir reffernic en viritant les faints leux, qu'il dit dans une autre avoir reffernic en viritant les faints leux, qu'il dit dans une autre avoir reffernic en viritant les faints leux, qu'il dit dans une autre avoir reffernic en viritant les faints leux, qu'il dit dans une autre avoir reffernic en viritant les faints leux, qu'il dans controlle de faint de leux de la viritant les faints leux, qu'il de fait que l'auter des de la virit de auter la reffernir, cette devotion exterieure & fentible eff bien peu de chofe lorf-qu'ille eff faite l'auter leux de la virit de auter leux de l'auter leux de la virit de la piet qu'ille eff faite leux de l'auter leux de la virit de la piet de faite de l'auter de l'auter leux de l'auter leux de l'auter de l'auter leux d

Il fau aufficonfidere queleff le figir pariculier de cette let. Comme la devotion d'alle villaire les beax que les retiques des Martyns ou quelque autre choie femblable fanchiseux en quelque forte, ell tres naturelle aux Chriétens, elle avoir publé à un rel point, ¡ que fon mettoit une partie de la piece, comme u. letages, de la la met point que fon mettoit une partie de la piece, comme u. letages, de la la familia que non fuit pas 54-1. Chriétens l'a nua avoir elle à perullaime. A fanti une d'evroiou.

Dddd iij

loiiable degeneroit en superstition, & en une superstition dangereuse, à cause des accidens-encore plus dangereux à l'ame qu'au corps, qui sont des suites comme necessaires des grands voyages, l Nostre Saint estant donc consulté par un de ses amis, & appap.65 to remment par un Abbé de Cappadoce, fur des Religieux qui vou-

loient faire ce pelerinage, 'luy conseille de les porter à sortir de P.6544 leur corps pour s'elever à J. C, plutost qu'à sortir de Cappadoce p.652-654 pour aller à Jerusalem; & il appuie son sentiment par des raisons dont les unes foot generales pour tout-le monde, en montrant

que les pelerinages ne sont ni necessaires en soy, ni si utiles qu'ils ne soient encore plus dangereux pour beaucoup de monde , ( ceque l'experience ne fait que trop voir ; ) & les autres regardent en particulier ceux qui font profession d'une vie retirée , tout à

fait contraire à la diffipation des voyages.

[Mais il ne faut pas pretendre de là qu'il condanne cette devotion comme une chole qui ne peut jamais estre utile. Saint Jerome qui n'est pas suspect de condanner le voyage de Jerusalem, 1 'exhorte S. Paulin de n'y point venir par les mesmes raisons dont 110.530. P.102.d. se sert ici S. Gregoire: & il loile S. Hilarion de ce qu'estant né & demeurant en Palestine, il n'avoit jamais esté qu'un seul jour dans Jerusalem, afinqu'il ne semblast pas meprifer les saints lieux

en estant si proche.

Cappadocien.]

Ainfa comme tous les faits marquez par cette lettre ont un parfait raport avec l'histoire de Saint Gregoire, austi la doctrine qu'elle contient ne nous la peut faire rejetter ni comme supposée, Bar. 37 \$ . \$ 49; ni comme mauvaise.] Baronius la cite comme veritable, d'autres Nyfa p.3.1. Catholiques la reçoivent de meime & on n'allegue aucun fon-aDu Fia,p.41: dement raifonnable pour la rejetter [La convenance des faits est une preuve de sa verité d'autant plus considerable, que ce ne sont point des faits fort celebres, auquel un impolteur ait cru estreobligé de s'attacher, mais qui ne se rencontrent qu'en un ou deux. de ses ouvrages.On ne peut au moins douter qu'elle ne soit d'un

#### ARTICLE

Saint Gregoire tasche en vain de pacifier l'Eglise de Jerusalem: Nyfad Eaf.p. 'CAINT Gregoire outre la confolation de voir les faints lieux de Jerusalem, eut encore celle d'y trouver des ames dans lesquelles la grace avoit gravé les mesmes vestiges de la miscri-

Hier op 03.pa

[Les affaires de l'Eglife n'y estoient pas en meilleur état.] [l y it. Jer.p.653.d. estoit venu pour appaier avec les principaux Eccleliastiques les troubles qui la divisoient, & servir de mediateur, mais il eut la adEas p. 656.1. douleur de s'en retourner fans y avoit pu réuffir. Dans la fettre P.440.c. Norz 12. à Eustathie qu'il écrivit aussitost aprés, il se plaint de ce que tout P.656.657.2. le monde estant uni dans la mesme consession sincere de la Trinité. Il y avoit des personnes qui tournoient contre leurs freres passible. avec une étrange animolité, la haine qu'ils ne devoient avoir que contre le demon, contre le peché, '& contre les ennemis d. declarez du Sarveur; qu'ils regardoient les adorateurs de J. C. P. 657. comme des gents profanes ; 'enfin qu'ils dechiroient la robe de ». l'Eglife. & qu'ils cleverent de nouveaux autels [Il est affez vifi- p.660.1.5. ble qu'il parle d'un schisme formé non contre luy en particulier, puisque n'ayant point d'autel dans cette Eglise, on n'y en pouvoit pas elever de nouveaux contre le sien ; outre que cette Eglise estoit divisée dés devant qu'il y vinst ; ] mais sormé contre l'E- pass. glife Catholique de Jerufalem, & contre l'Evefque du lieu, [en consequence duquel ] les schimatiques avoient auffi rejetté sa paso.s. communion.

[ Il est certain que ce schisme regardoit la doctrine de l'Incarnation, foit que ceux qui en effoient coupables craignissent tellement de tomber dans les erreurs d'Apollinaire, qu'ils avoient l'impudence d'imputer au Saint, qu'ils s'engageaffent dans celles que Nestorius a soutenues depuis, soit qu'au contraire ce fussent de veritables Apollmaristes, qui accusoient le Saint & les autres Catholiques de croire que J. C. eust esté purement homme dans la naiffance. & eust enfuite merité la divinité, com-- me on a accusé Nestorius de le croire. En ce cas il faut dire que c'est par ironie que le Saint se désend des folies des Millenaires, comme fi on les luy euft attribuées. Car c'estoient les Apollinaristes qui admettoient ces folies. Ce qui peut justifier ce sens, c'est que ] S. Gregoire represente ces schismatiques comme des passable. gents qui se vantoient de leur science, '& qui meprisoient la simpéédé
plicité des autres [ce que l'on reproche ce me semble ordinairement aux Apollinariftes . Le Saint meime declare en 385, ou depuis, ] qu'il n'avoit jamais f ceu que personne voulust distinguer in Apol, p.262.

dans J. C. un Fils de Dieu par nature, & un autre qui ne l'eftoit que par adoption, ce qui estoit encore une heresie [ Nestorienne dont les Apollinaristes vouloient que les Orthodoxes fussent couadEufo.666.b. pables. 'Il est remarquable qu'il demande si l'on a jamais entendu un Catholique appeller la fainte Mere de Dieu, mere de l'homme

p.6 57-4.

Nazep. 34.p.

l'condannant ainsi nettement par avance la temerité de Nestorius. S.Cyrylle estoit alors Evesque de Jerusalem: Mais comme il n'y estoit reconnu que depuis un an ou deux, il n'avoit pas encore eu le loifir de reparer les maux que son absence & les Evesques Ariens mis en sa place y avoient causez; J& il paroit que les schismatiques megrifoient fon autorité, comme fi c'eust esté l'un de ces Evelques illegitimes mis durant la persecution pour établir l'Arianisme, & contre qui il estoit juste de s'elever, depeur que la

puissance humaine ne s'elevast audessus de la verité. S. Gregoire n'ayant donc pu venir à bout de réunir l'Eglise de Jerusalem, ] 's'en retourna tout triste en son pays , " & dés le F.656.2 . # P.660.c. premier loifir qu'il eut, 'il s'efforça de decharger son cœur de la Note 13douleur qui le ferroit, par la lettre que nous avons encore. Il l'a-

dreffa à Eustathie & aux deux autres dont nous avons parlé, pour les exhorter à demeurer inebranlables dans la communion & dans le sentiment de l'Eglise, sans se laisser tromper aux illusions de ceux qui ne cherchoient qu'à se faire honneur de la pieté des autres pour en augmenter leur vanité.

(La douleur de ce mauvais fuccés de son voyage de Palestine, v.Macp. 192.b. augmenta fans doute encore] la peine qu'il avoit dés auparavant de rant de fatigues & de combats aufquels l'engageoient les troubles de l'Eglife: 'Et ce fut peutestre fur cela, autant que sur la necessité où il se trouva sous Valens de s'ensuir & de se cacher . 'qu'en écrivant à Saint Gregoire de Nazianze, il se plaignoit de mener ainfi une vie errante & vagabonde oc d'eftre comme le bois que l'eau emporte de costé & d'autre. 'Mais S. Gregoire de Nazianze luv répondit qu'au contraire il effoit comme le foleil qui sans s'arrester jamais porte partout la chaleur, la fecondité &c la lumiere, que Dieu estoit son conducteur dans ses voyages, &

que s'il change fouvent de lieu, il ne change jamais le bonheur

qu'il a de profiter à beaucoup de monde.

ART, X.

# <del>突然来源的原始的表面的影響等。 ARTICLE X.</del>

LeConcile œcumenique fait Saint Gregoire un des centres de la communion:Saint Gregoire écrit contre le destin & sur les Cantiques; re çost quelques lettres de Saint Gregoire de Nazianze:

N int l'an 38 i, le grand Concile de Confinationple , ne consu pour le fector decumenique ] Siant Gregoire 59 Théreis, se i trouva avec Saint Cyrille & les autres principaux. Evedjues de 87918. [Orient: Vei I mena avec luju le Diamert Evarge; Ce fut, comme Lancester, nous croyons, en cette occasion Pquillut à Sciregoire de Naziana. La consultation con consultation of the control control of the control control of the control control of the control of th

On le met entre exax qui furent auteurs de l'election de Peal.1.6-52.

Néchaire [quoi ni frevfeique aprèle in demiffiin de Sainte-Gregoire <sup>138</sup>
de Naziante: mais c'ett feulement parcequi l'eloit dans le Conciley ayant bien de l'apperence que toute le part qu'il prit à
cette election, fut de ne pass'y oppofer formellement; I Nice Nephelancie;
phore dir qu'il composité elective l'imbole qui fut faitign pluttel Production
qui ne fautrui croire avec quelle force il desquerce, & avec passo s'inte
quelle l'appeare de l'election de

'Ce qui est plus certain, Cell qu'il flut choift par le Concile, & Ba<sub>1,16,18,18</sub>, annomé par la loy celebre du 30 de juliet 38, pour effer avec distinct Hellade de Célarde & Ottofe & de Melitine, le centre de la communion Catholique dans le diocrée du Pour, & avei me même ce NyfadPi, femble quelque jurisficition pour le gouvernement des affaires <sup>670,4</sup>, ceclefafiques: 'd'Oi viere qu'on leur attribute quelquein la Sent-Jack, Normanne prince de Tautorité de Partiarches '& dans le Concide Constan-<sup>670,48</sup>, son tiople en l'anya, & Gregorier et nommé avant plusfeundres.' Genetus R. Concident de Partie de Partier de Partier

Catholiques.

[Il fe tint encore un grand Concile à Constantinople en 382, Hist. Eccl. Tom. IX. E e e e

auquel il y a quelque apparence que Saint Gregoire se trouva. comme cela est constant de celui qui s'y tint en 383. Il proponca dans celui-ci fon discours sur la divinité du Fils & du S. Esprit. & Nylde Abr.p. (ur Abraham.) Car il est assez visible qu'il parle dans une grande 466 c.d. ap. 476 blo D. ville pleine d'Ariens & d'Eunomiens, & S Jean de Damas citant im.l.1.p.508.d. cette oraifon, dit expressement qu'elle fut proponcée à Constan-Conc.t. 7 paos. tinople. On voit la mesme chose dans le VII Concile. Ces con-¿NyldeAbr.p. viez plus parfaits & plus habiles que luy, à qui le Saint laisse les choses dont il ne veut point parler, (s'entendent bien aisement des Prelats affemblez à Constantinople. Pour le temps, cela est encore plus indubitable. ] 'Car c'effoit lorfqu'il y avoit quatre

Empereurs, un pere, & un fils enfant, & deux autres; [ce qui ne s'est peut-estre jamais vu qu'en cette année, depuis qu'Arcade eut esté fait Empereur par Theodose son pere le 16 ou, 19 de janvier, jusques au 25 d'aoust ou de juillet que Maxime fit tuer Gratien qui regnoit en Occident avec le jeune Valentinien son frere, & troubla la paix,] 'dont le Saint marque qu'on jouissoit alors partout. Il parle dans le commencement de son discours contre les Anoméens, dont il fait voir que les raisonnemens egaloient l'impieté des Epicuriens & des Stoiciens; '& puis à l'occasion d'un passage de Saint Paul qu'il allegue pour montrer

l'egalité du Fils avec le Pere, il fait une grande description de l'histoire d'Abraham qui voulut sacrifie r son fils. Il parle à la fin de la divinité du Saint Esprit. Theodoret cite un endroit de ce discours qu'il intitule Sur Abrabam. Le Pape Adrien Len cite un 109.202 4 452. paffage, quifut encore raporté plus au long dans le VII Concile: C'eft où il dit qu'il avoit souvent pleuré en voyant un tableau du facrifice d'Abraham. [Ce fut dans quelque rencontre s'emblable] que Saint Gregoire

476 d. de fat.p.62,d.

> estant à Constantinople, y eut une conference avec un payen affez habile. Comme il vouloit luy perfuader la verité de nostre religion, 'ce philosophe luy répondit que c'estoit une chose qui ne dependoit pas da la volonté, mais de l'ordre du destin qui estoit le maistre & l'arbitre de toutes choses. Cela engagea le Saint à faire un grand discours pour refuter cette imagination ; '& il le mit depuis par écrit au sujet de la conversion d'un nommé Eusebe, homme tres sage, mais si obstiné dans l'idolatrie dans laquelle il avoit vieilli, que le Saint suivant le langage de l'Evangile, l'appelle une montagne d'infidelité Neanmoins cette montagne fut ebranlée & transportée dans les eaux de la foy. Eusebe prit une resolution digne de son âge, si toutefois il faut attribuer

466 2.

P 467,6 d.

.466-471.

P-473-477-

P.477.478.

4 P.4 s a, b. c Conc.t., p.

Nyf.de Abr.

un changement de cette nature à une refolution humaine, & non pas à un fecours divin de celui qui fait toutes chofes pour le bien des hommes; & il parut beaucoup plus ardent pour la verie e, table pieté, qu'il ne l'avoit ellé pour le culte des demons.

Saint Griegoire qui le trouva prefent lorique ce prodigetéel a b. gan cel artiva, en fui furipsi étéconement. ét commei l'éneme di feneme ou tretenoir avec un de fes amis, qui effoit peut effur l'Evefque du lieu, le difoust tomba fur le dellin, ét donna cotafion à cet ami de le prier de mettre par éent l'entretien qu'il avoit eu à Confantinople fur ce figure métre; ce que le Saint fraquelque tempe après. Cet ouvrage el ciré par Analia é Snaite-L'Esaint y parle produper après. Le couvrage el ciré par Analia é Snaite-L'Esaint y parle produper de l'any 154, 104 destina vec de l'any 154, 104 destina vec des que le guerre avoir faits dans toute la 33-bit l'artendement qu'il avoir termerlé le de l'avoir de l'any 154, 104 destina vec des quarte la faitest furnelles de ces termba eventures. Il parle encodie le l'applé furnelle de la Bétyprie, desna l'Applé quoir, en Cypre, dans la Pridie; dans l'Acale, & craporte diverse particulariez des desfittes qu'ils avoiren causife.

Ce fut sans doute aussi dans ses voyages de Constantinople qu'il connut l'illustre Olympiade. Cette Sainte non moins ardente pour les biens du ciel que detachée de ceux de la terre. 1 Te pria de luy vouloir composer une explication du Cantique in Cant.p 468. des cantiques, & luy renouvella depuis par lettres l'instance bequ'elle luy en avoit faite de bouche. Il entreprit ce travail avec joie, '& le fit avec d'autant plus de facilité, qu'il avoit expliqué P473b.c. la moitié de ce mesme livre à son peuple durant le Caresme, &cque quelques personnes avoient pris le soin d'écrire ce qu'il disoit. Il n'eut donc qu'à ramaffer ce qu'on en avoit écrit, & y ajouter ce qu'il jugea necessaire, pour en faire un corps d'ouvrage diviséen quinze homelies qu'il envoya à Sainte Olympiade. Il luy promit e.d. aussi qu'il tascheroit d'achever cette explication si Dieu luy en donnoit le temps & le loifir: [mais nous ne voyons pas qu'il l'ait fait.] Suidas marque cer ouvrage: b& le Pape Adrien L en cite Suid.y p.617.e. un endroit.

Nous avons dans la bibliotheque des Peres un commentaire : his.p.113p. fur les Cantiques, dont le titre porce qu'il eft tiré des expositions 41s. que S Gregoire de Nyffe, S. Nil, & S. Maxime ont faites de ce livre [ Elles y font juintes en un seul corps, sans que l'on puisse dillinguer de qui chaque chose ett tirée. ]

S. Gregoire de Nazianze ayant obtenu vers l'an 383, ou un National. Pari pi E e e e ij

peu aprés, qu'on établist Eulale Evesque de Nazianze au lieu de luy, en écrivit à celui de Nysse pour le prier d'étouser un faux bruit qui couroit, qu'on avoit fait cette ordination maleré luy prote. 'Il témoigne à nostre Saint qu'il espere qu'il rétablira la paix des Eglifes par la vertu de l'Esprit saint qui le conduisoit en toures cho(es.

[ Ce ne fut, comme nous croyons, que "quelque temps depuis v. S. Gree. CP 95 P. \$46. le Concile de Constantinople, que J'Saint Gregoire perdit sa de Nation Theosebie, qui de sa femme estoit deventie sa sœur. Nous avons te \$ 62. parlé par avance de la lettre que Saint Gregoire de Nazianze luy écrivit fur ce sujet pour lotier la vertu de Theosébie, & la constance avec laquelle nostre Saint supporta sa mort. Ces deux Saints ne s'estoient point vus depuis assez long-temps. C'est pourquoi celui de Nazianze voulut venir rendre vifite à l'autre fur cet accident, Mais ayant appris en chemin qu'il estoit à une seste de Martyrs où il y avoit beaucoup de monde, il se contenta de luv écrire, & remit sa visite à une autre fois, parceque s depuis sa sortie de Constantinople] il ne vouloit point se trouver à ces sortes

d'affemblées. 'L'Imperatrice SainteFlaccille femme deTheodose'inourut fur V.Thro/ola fin de l'an 385, [peu aprés avoir envoyé au ciel la petite Pulque: fe L \$10| rie sa fille.] S. Gregoire de Nysse qui fut present à ses sunerailles, fut choifi pour en faire l'oraifon funebre que nous avons encore de Place, 314 parmi les œuvres: & lorsque l'Imperatrice sa mere fut morte, Nectaire l'obligea encore d'en faire l'eloge quelques jours aprés, Il y renouvelle d'abbrd la douleur de ses auditeurs par la consi-

P-519-511+ deration de la perte qu'ils avoient faite, & puis il repand sur leur plaie l'huile de la confolation, en montrant la felicité que cette fainte Princesse s'estoit acquise par ses vertus. Il y parle de Neclaire avec bien du respect, l'appellant le docteur, le louant comme un œconome prudent & fidele, bluy attribuant une fageffe admirable.

> ARTICLE XI

#### Differend de Saint Gregoire avec Hellade.

TNE lettre de nostre Saint "écrite un an au moins aprés la Nore 14. mort deSaint Pierre deSebaste (fon frere, & ainsi en 393au plutoft , I nous apprend qu'il eut d'affez grands differends avec Hellade Archevelque de Cefarée. 'Cet homme qui n'avoit point

\$47.

Bar. 385 f 32. Nyf.de Pul.p. 516 d.

P.515-514-P.514 d525-2 P.524-2.

ASMATNI GREGOIRE DE NYSEE. 389
d'avantage extraordinaires ei pour la miffance, ni pour la General, rei pour la General de Gene

Que S.Balil Cefarée.

II se conduisit de mesme à l'égard de Saint Gregoire de Nysse;] & fans que ce Saint euft jamais rien fait pour le desobliger , bil NyCad Fl.p. faisoit eclater entoute rencontre la haine injuste qu'il luy por 4p.645.b.d. toit, & se plaignoit par tout qu'il luy avoit fait de tres grands de maux. Saint Gregoire qui se sentoit innocent, avoir peine à croire ce que diverses personnes luy en raportoient. Mais comme tout le monde luy difoit la mefme chofe,& que d'ailleurs il voyoit ces raports appuyez par des effets tout conformes, '& par le traite- P.650 b. ment injurieux qu'il recevoit d'Hellade, 'il crut ne devoir pas P.645-dnegliger ce commencement de division, '& écrivit pour cela à c-Flavien & à beaucoup d'autres Prelats qui pouvoient contribuer à assoupir ce differend. Il témoigne assez que c'estoit aux Eves. Le ques voifins, [c'est à dire ce semble à ceux de la Cappadoce mesme, ou des provinces les plus proches : & si cela est, ce Flavien n'est pas celui d'Antioche, comme quelques uns le croient; estant Boll.9, man en effet affez raifonnable qu'une affaire de cette nature ne fust pas 9-b. repanduë d'abord dans tout l'Orient.)

Cas Piclats no fermaren pas beaucoup de ce que S. Cregoire Nota Para Para la leararoic étric; de dorre cu Piclada e voyant que les premiers 45-66, affront qu'il avoit faits au Saint effoient demeurez impunisy en ajoura un tournouveau. Saint Gregoire en defeirit amplement y 64-69 a. Philitôrie avec routes fes particulairez, dans une fecton el lettre 18-69, qu'il en écrivit à Flavien pour en demander la repantions (ét en voic l'abresé). Ecc e iii

p.645.646.

P 646,647.

2.649

P.649.65@

"It eltos allé celebres Schafte la fette de S'Pierre (ion frenz) ui s'p faitoi alon la premiere fois, foi il ien revont chez luy lorigui lappire qu'Helhade eftoit à la campagne à fix lienes de Bour celbrer une fette de Marrys en un village nommé Andamocines: & con luy dis mefine qu'il elloit malade. Il le crud obligé de ly alle trouver «, de partir de sia ouix, en forte qu'il y arriva 'd'alfica bonne heurs, aprés avoir fait une partie du chemin à pie. & le relle a cheval. Il elladate fronto nemmoin déga min à pie. As er let à cheval. Il elladate fronto nemmoin de le fit sudit oui avertire qu'il elloit venu pour luy faire de civiller. Le fit sudit oui avertire qu'il elloit venu pour luy faire de civiller.

The Byth and the last five de refronder à fon homoselhet, le fit attendée our four foundation and the first pand combrede perfonnes qui effoire a faienbles pour la felle, expertée por lé à un foile la extremement chaul. Enfin ne annomoire il le fit entrer fur le midi avec un Diacre qui le foutenoir, parcequi le foutenoir, parcequi le foutenoir, parcequi le foutenoir, parcequi le foutenoir partie de la finite. Le Saint luy fit fon compliment, de pais le fine quelque temps de bour attendant qu'on le praît de l'aditiori, fan qu'el Hellade luy dilt un feul mor, a luy fill feulement un figne de criville. De forte qu'il fine enfin obligé de fe reitre, de de aller affoire rife. Ion de l'aller partie de l'aller partie de l'aller partie de l'aller partie de l'aller a foutent de l'aller partie de l'alle

qu'il fur enfin obligé de le retirer, de de Salter afficir affec, loin de la , ayant beaucouple peine à demeurer dans les termes de la moderation de de la putente mes de la moderation de de la putente de la moderation de la putente de la moderation de la putente de la moderation de la moderatio

'Ainfi le Saint fut obligé de s'en retoumer d'où il effoit venu, où il arriva le foir fans avoir mangé, avec la fatigue & la douleur qu'on se peut imaginer, ayant mesme encore eu une grosse pluie en s'en retoumant. L'orsqu'il sut arrivé chez luy, il

z. Le texte porte, p.446 s, un'd rês xpores rêç quépet éque, qui feroit au lever du foleil , ce qui ne se peut. Il saut au moint recers au leu de roiers.

écrivit, comme nous avons dit, à Flavien, pour luy demander la reparation d'un traitement si injurieux & si injuste, croyant estre obligé de pousser cette affaire, pour rabatre l'orgueil d'Hellade, le faire ressouvenir qu'il estoit homme, & luy apprendre à ne pas traiter ainsi ses confreres qui ne luy estoient en rien inferieurs , 'puisque pour le sacerdoce, le Concilesocumenique de Constan- P.650.4. tinople]leur avoit donné une egale autorité dans l'administration des affaires.

l'Nous ne savons point l'issuë de ce differend, ni en quel temps il arriva, finon, comme nous avons dit, que ce fut au plutoft en l'an 393. Ce ne fut pas auffi plustard qu'en 394, s'il n'y a point de faute dans le texte de Balfamon, J 'qui met Pallade Archevesque de Balf in can.p. Cefarée en Cappadoce, entre ceux qui composoient cette année 161.d. là le Concile de Constantinople; 'ce qu'on a fuivi dans la derniere Conceapage. edition des Conciles [Mais on n'en peut rien conclure,] si au lieu de Pallade il faut lire Hellade, comme Baronius semble avoir Bar. 394. f 18. Zon,in can.p. voulu, '& comme on le lit effectivement dans Zonare.

525,d,

ARTICLE

Concile de Constantinople pour la dedicace de l'eglise de Rufin : S. Gregoire écrit à Theophile contre les Apollinarifles.

XIL

TOUS avons deja parlé du Concile tenu à Constantinople l'an 394. Ce fut sans doute un Concile tres considerable, 'puisqu'on y vir Nectaire de Constantinople, [car il est nommé le Constantinople, premier, Theophile d'Alexandrie, Flavien d'Antioche, Pallade (ou Hellade) de Cefarée en Capppadoce, Gelafe de Cefarée en Palestine, Saint Amphiloque d'Icone, Paul d'Heraclée, Arabien e d'Ancyre, Ammone d'Andrinople, Phalere de Tarfe, Luce d'Hieraple, Helpide de Laodicée, (tous metropolitains de diverses provinces de l'Orient, ] sans parler des autres Prelats dont il n'en a que huit nommez, & les autres marquez seulement en general. Saint Gregoire de Nysse est de ces huit, mais il est parmi les metropolitains avant S. Amphiloque & les fuivans : [ce qu'on ne peut ce semble raporter qu'au respect qu'on avoit pour sa personne, & au droit particulier que le Concile œcumenique luy avoit donné.] Entre les autres on peut remarquer Theo- c. dore de Mopfuelte. Outre les Evesques, le Concile estoit encore composé de tous les Prestres, [c'est à dire apparemment de tous ceux de Constantinople,] qui eurent seance [avec les Evesques.]

'Le Concile s'affembla le 29 de septembre de l'an 394, dans le battistere de l'eglise de Constantinople. Il y avoit eu une seance au mesme lieu: [mais nous ne savons pas ce qui s'y estoit passé.] 'Celle-ci commença par l'affaire de Bagade & d'Agape qui se disputoient l'evesché de Bostres [metropole de l'Arabie ,] dont Bagade qui pouvoit eftre le successeur de Tite, Javoit esté déposé feulement par deux Evefques qui estoient déja morts, & ce sem-

ble en son absence ce qui ayant esté justifié, Arabien d'Ancyre pria le Concile de determiner pour l'avenir, & fans prejudice de cette cause particuliere, si deux Evesques pouvoient en deposer un, principalement en son absence. 'Nectaire loua la pro-P. 21 51.0. P.1134.2 polition d'Arabien, '& Theophile dit qu'on ne pouvoit point prononcer contre les deux Evesques [ qui avoient deposé Bagade, ] puisqu'ils estoient morts avant que d'estre ouis & jugez : mais que pour l'avenir son sentiment estoit que pour juger un Evesque, il ne fuffisoit point de deux ni de trois Prelats, mais qu'il falloit, s'il se pouvoit, assembler tous ceux de la province, & que

l'accusé fust present Nectaire appuya ce sentiment comme conforme aux Canons Apostoliques. Flavien suivit ce que Nectaire & Theophile avoient dit, & le confirma au nom de luy & de tous Ball, incan.p. les autres. Balfamos & Zonare ont extrait ceci des actes de ce 761-763.Zon. Concile, I dont nous n'avons rien autre chose. Il est tres imporin can, p 515. tant pour montrer que tout l'Orient consentoit à reconnoistre

l'Everque de Constantinople pour superieur en rang, conformé ment au Canon du second Concile œcumenique. Car Theophile ne manquoit pas d'ambition pour pretendre ce rang, s'il eust cru le pouvoir emporter. Il est remarquable encore d'y voir Theophile avec Flavien, quoiqu'ils ne communiquassent pas enfemble.]

Balfarnon dit que l'ordre que ce Concile prescrit, ne s'obser-Baif.p.763.b.c. voit pas de son temps, mais que l'on suivoit le 12 . Canon de la collection Africaine, qui ordonne que les causes des Evesques

\$27.

feront examinées par douze Prelats. 'Mais le Canon d'Afrique dit que c'est seulement en cas qu'on ne puisse pas assembler tous les autres Evefques de la province, [ & ainfi s'accorde fort bienavec le Concile de Contlantinople.]

Il n'y a point d'apparence qu'un Concile si considerable ait esté assemblé de tout l'Orient en l'absence de Theodose, pour juger des affaires femblables à celle de Bagade & d'Agape; '& \$ 29. Baronius a fans doute eu raifon de croire que ce fut Rufin alors Prefet du Pretoire & tout puissant dans l'Orient, qui assembla

SAINT GREGOIRE DE NYSSE. 593
tant d'illuftres Prelats pour honorer la 'dedicace d'une grande Souls en perille qu'ils quois fair les litters dans le foburge de Calcadoire en 7800.

eglife qu'ils avoit fait baltir dans le fibourg de Calcedone ap. \*\*\*loc. peillé Chénée, geuel porta depuit "le nom de ce minifre. Il 9 avoit fait faire un palas avec extre eglife, auprés de laquelleil avoit ensi des moines pour la fervir ée y tenir la place du Clergé L'Eglife s'appelloit Des Apolfors, à caute qu'elle effoit bafface en Inononeur de S. Pierre Cé. de S. Paul. Ce futen ce mefine lieu que Theophile affenhal depuis fon Concile pour condamer S. Jean

Chryfoltome.

Pallide rous apprend donc que pour dedier cette eglife, la Lusicas pop quelle porroit auli le nomé Ruini (de méfine que le fobourg.) \*\*

ce Préter allenia des Evefques de differentes povinces; de meime des deferrs (de l'Eggrec, Josume Dictore d'Hermopole Gorelangue contingue en la fine de la companya de la

V.la note 4. Ce fut peut-estre dans ce Concile de l'an 394, "que S. Gregoire prononça le discours intitulé Sur son ordination, mais qui n'en

traite point dutout, JÖC qui est un des fruits de la vieilles. \*\* Notae va. \*\*
\*\*Sante Cyrille d'Alexandrie produit touter Neflorius quelques \*\*
\*\*Sante produit d'Alexandrie produit touter Neflorius quelques \*\*
\*\*Sante produit d'Amonto l'anno de la vieille de la vieil

[Comme S. Gregoire de Nylle avoir beaucoup d'humilité, & quil peut aifemne avoir véus judiqu'à la find ul 19º fiele, qui et le temps que Saint l'idore de Pelufe commençà avoir de la reputation dans l'Eglië; nous se voyons fin qui nous empeche de croire que cett ] T'Evréque Gregoire qui écrivit une grande let l'êt et à cost sint pour le confuler fui l'Ange qui menua Moyle Pelufa.

Joséqu'à albie en Egypte. Si lédore luy répond qu'il se trouvoir tout plointes de fevoir confulér par un homme de fa forte, mais

Hift. Eccl. Tom. IX. Ffff

Committee Co

SAINT GREGOIRE DE NYSSE. qu'affurément il faifoit comme les peresqui fe divertiffent à exercer leurs enfans.

[Le foin qu'a eu S. Gregoire de se trouver à tant de Conciles. marque affez qu'il ne renfermoit pas sa charité dans les bornes de son diocese. Mais il en donna encore une autre preuve confiderable dans la lettre qu'il écrivit à Theophile d'Alexandrie, lequel avoit fuccedé à Timothée l'an 385.] Les Apollinaristes Nyfin Apol p.

qui dechiroient alors l'Eglife par leur schisme, & corrompoient sa doctrine en enseignant un Verbe charnel, un fils de l'homme createur des fiecles. & une divinité paffible : (car ils ne con. V.lesApolnoissoient qu'une nature en J. C, composée de l'humanité & de linaristes ! la divinité, non feulement depuis l'Incarnation, mais mefine de toute eternité, ) 'ces hereriques , dis-je , ne trouvoient point de meilleur moyen d'établir leur dogme, que d'attribuer à l'Eglise l'erreur contraire à celle qu'ils foûtenoient, pretendant que quelques Catholiques enseignoient qu'il y avoit deux fils [en J C,] l'un naturel, & l'autre adoptif; l'un fils felon la nature eternel. & un qui avoit receu cette qualité dans le temps par adoption ?

& sous pretexte de s'opposer à cette erreur, ils enseignoient la leur propre.

261,c,d,

ab.

5 11.c.

a p.261.2.

Saint Gregoire de Nazianze semble accorder qu'il y avoit des personnes qui tomboient sans y penser dans l'erreur de diviser AthadEpic.p. J. C. en deux perfonnes, & cela paroift par S. Athamafe. [On pretend aussi que Theodore de Mopsueste que nous avons vu avoir V. son titre affifté en l'an 394 au Concile de Conflantinople, a esté comme le pere de cette herefie, & qu'il l'a enfeignée à Nestorius, en qui elle fut folemellement condannée. Mais il est certain que l'on en accusoit des personnes tres innocentes, 3 puisque S. Gregoire

Nat. 07.51.p. 718,c|719,2|01, 91 p.746.b. de Nazianze mesme ne sut pas exemt de cette calomnie. Soit done que personne ne fust alors veritablement coupable

de cette herefie, foit que cela n'eust pas eclate ôt ne fust pas venu Nyl.in Apolp à la connoissance de S. Gregoire de Nysse, l'il proteste que pour 262.8. luy il ne sçait pas à qui les Apollinaristes imputent de croire deux personnes en J. C, et qu'il n'a jamais oui personne enseigner ce Conc.t.5.p. fentiment. C'est pourquoi si c'est au sujet de Theodore de Mop-472-473-490.d. fueste que les Apollinaristes objectoient cette heresie à l'Eglise, fcomme l'a pretendu le V. Concile en deux endroits : ce témoignage est plutost favorable que contraire à ce Prelat, puisque ne

fuffilant pas hay feul pour montrer que Theodore a esté accusé, ce qui melme pe pourroit luy nuire, il montre certainement que S. Gregoire l'avoit cru. 1

Mais quoique ce Saint ne crust aucun Catholique coupable Nyfin Apol.p. de l'erreur des deux perfonnes, neanmoins pour ofter tout pre- 161-163. texte aux Apollinaristes, il la combat & la refute, '& de plus il p.166,b. prie Theophile de foûtenir la verité d'une maniere encore plus forte, 'en s'opposant puissamment à l'heresie, "avec toute l'auto- Pasab. rité que la grace avoit donnée à luy & à fon Eglise, 6 puisque " p. 261,6. l'Eglise d'Alexandrie avoit paru dés le commencement comme une fource feconde de la fagefie divine ; [ ce qu'on peut principalement raporter à Saint Athanafe. Il femble que ce que Saint Gregoire demande à Theophile, c'est qu'il condanne l'erreur des deux personnes dans le Concile d'Egypte.]

On trouve des passages de cette lettre citez dans le V. Con- n.p.59.3|Con cile, & inferez par Euthymius dans fa Panoplie. Nous voyons c Concept, p. que Theophile écrivit [ en 404, ou aprés, ] à Porphyre d'Antio- 472.6. che, fur le fujet de quelques personnes accusées de renouveller l'erreur de Paul de Samosates (Mais si nous voulions croire que ce fust une suite de la lettre de nostre Saint, il faudroit étendre sa vie jusqu'aux troubles arrivez alors au fujet de S. Chrysoftome: aufquels nous ne voyons pas neanmoins qu'il ait eu aucune part.] \$363-\$3-2963\$363.6363\$36363636363636363636363636

#### ARTICLE XIII

Diverfes vertus de Saint Gregoire. Histoires remarquables arrivées de fon temps.

[ ] AMOUR de Saint Gregoire pour l'Eglife Catholique, ne diminuoit rien de l'affection particuliere qu'il devoit à la portion qui luy en avoit ellé confiée. On en voit une marque » dans un de ses sermons qu'il commence de cette sorte : ] 'C'est Nys in Lump. » maintenant que je reconnois mon troupeau. Je voy aujourd'hui 166.167-» ce qu'on peut appeller une affemblée & une Eglife. Negligeant " les foins des chofes temporelles, vous eftes accourus ici en foule » pour rendre à Dieu vos hommages. L'eglise se trouve trop pe-» tite pour contenir tout le peuple qui entre meline jusque dans » le fanctuaire. Ceux qui ne peuvent plus entrer, parceque l'eglise " est trop pleine, remplissent les vestibules, comme des abeilles qui " voltigent & font du bruit autour de la ruche, pendant que les » autres y sont renfermées & occupées à travailler. Continuez, » mes chers enfans, & que voltre zele ne se ralencisse jamais. Je » me trouve vraiment à vostre égard dans la mesme disposition » où font les bergers envers leurs brebis. Se ie fuis ravi de voir de Ffff ii

cette chaire où je fait elevé, le troupeau traffemblé de touget «
parts atouro de moy. La joe que y refulea en de partielle occa «
fons eft extreme. Elle chaire dans mes dificiour, comme les berer eges manifetten la leur par leus aire champelitres Malau conartaire lorique je vey que vous vous luifez alter aux egiremens «
des payers, comme il vous artiva dimanché demier, j'en fisis «
fauiblement affligé, je ne pais me refoudre à parler, je ne penfe «
qui me noiluir, je cherche le Carmel de Prophete Elique quel «
que nother inhabité; car les perfones affligées n'aiment riera vet une la ficilité « R'tolèsement es companies.)

[Son affection pour son peuple effoit ferme & genereuse, aussica 'sppn.e. bien que d'ouce & charitable. ] Il arriva un famedi quelque p.314.4. desorde , 'qui l'obligea de reprendre avoc severité ceux qui en effoient courables. & mesme ce semble de leur désondre l'enethoient courables. & mesme ce semble de leur désondre l'en-

1-315-314. Trefile ne haiffant point d'autres armes à fes ministres, & ne leur mettant point la verge entre les mains Ces personnes qui devoient s'humister sous la correction de leur Prelar, s'emporterent contre luy en murmures & en plaintes.

Aparts Prefat, s'emporterent contre luy en murmures & en plannes.

Aparts miss pour luy au lieu de s'éconor de cettee coernalichion, s'il montal le lendemain en chaire pour leur faire une nouvelle reprinciel.

Ca leur montrer combien les bens de l'excommunication font funeffet.

[Il finit ce dificours, intitulé Contre euxqui ne peuvots funfrir qu'un lei reprenne, d'une maniere digne de S. Chryfoltome JCar aprés avoir montré que les Prophetes & les Apoltres n'avoient foufiere jusques à la mart que parcequ'ils 2 oppositent au peché, & qu'ils apprenierre à fuivre la vertu & la justicie à conchte et avoir a contra character à l'un les avertu de la justicie à conchte et avoir a format de la principal de l'avoir de la prepare de l'avoir d

p.317.b.c.

fin par ce paroles: Ceux qui aiment la veniré, out toujoursleurs et propes dificiple pour accentis forfait la les treprenent. Quant et a nous, nous a'aveus poire excerce left fanges pour l'aveur foit le teure, nous aixons poire excerce ettle en danger de foultrie excele, nous aixons poire excerce ettle en danger de foultrie excele, nous aixons poire excerce ettle en danger de foultrie excele, nous aixons poire excerce ettle en danger de foultrie va quelque en al fair notifre corps. Comment open con pour coire excele et excelle et Celt gourque riete au reque voou ev voulere; je fouffiriair voitre colere de voultre mauvailé hument, etcome un pere ou une mere fouffire celle de les califies.

[Quoique les écrits de Saint Gregoire contiennent affez peu de faits hiltoriques, ils nous forumifient enamonius encore quel[aQh.p.n.ve.], ques marques de fa pieté. ] 'Car on voir fon humilité non feulement dans la maniere dont il releve fouvent Saint Bafile audefflusduy, n'odat pas mefine (equalifier fon frere, mais encore dans

SAINT GREGOIRE DE NYSSE. 597 la fimplicité avec laquelle il raporte publiquement ce qui luy

estoit arrivé en la jeunesse dans la solemnité des Quarante Martyrs, quoique cette histoire ne luy fust pas fort honorable.

The reconnorif fouvent incapable de penetrer dans les fecrets «Molpasa, de l'Ecriture. Il dit que les fens qu'il luy donne ne font que des in Canth pas conjectures vinifemblables, qu'il fournet au jugement de fes ston.

Belleurs Dui dicil en un endreit nous ofters la rieser de certe in Cantha (se.

» lecteurs. Qui, dit-il en un endroit, nous oftera la pierre de cette incant.h15-p. » obfcurité? Qui nous tirera[de ce puits facré] l'eau myftique des 704,cc. » fens cachez. È Elle eft profonde que noftre raifon n'y peut at-.

» fens cachez ¿ Elle eft fi profonde que noftre raifon n'y peut atteindre: Es je croy estre obligé de vous dire que la connoissance » de ces mysteres est reservée à ceux que Saint Paul dir avoir esté

» comblez de richeffes en J. C. pour tout ce qui regarde le don de » la parole & de la fcience. Pour ce qui eft de nous, noftre pauvreté » n'eit nullement capable de comprendre les threfors renfermez » dans ces paroles. Neanmoins afin que l'on ne nouscondame pas

» de parefle, nous nous mettrons en devoir de fatisfaire à la loy » qui nous oblige d'examiner les Ecritures, & nous ferons tous nos » efforts pour en approfondir quelque chose.

Les malheun de fon temps fourniters de l'exercice à la chariet, & luy donnerse ocasion d'ouvrir les threfor des riches par fon eloquence. [Car il eft dir dans un endroit, que les courfes hape,nasol., des Syrthes avoiren trargie beacatoup de pays dans P. Port; & Thale,gy.74, en faifant l'eloge de S. Thoudore Marryr, il le remercie d'avoir s'decourie une insulhable tempelle prefule à fondre (or cette province; pour laquelle il luy demande la medire procedion à l'a Polysol, your laquelle il luy demande la medire procedion à l'a Polysol, or grand nombre de puerres & deling formalishes que custierne s'appagnation de la medire de la proposition de la p

[Mais ces ravages n'eurent point d'accident plus tragique, que celui qu'il raporte pour exciter la froideur des catecumenes, qui Ffff iii

differoient de jour en jour à s'engager à une vie veritablement haptapasohe Chrétienne en recevant le battefme.] Je veux, dit-il à fon peuple, « vous racenter l'histoire d'un homme qui fut assez malheureux « que de ne pouvoir obtenir ce feau de nostre esperance, & qui « chercha de l'eau dans un temps où il n'y en avoit plus pour luy. « Dans les courses que les Scythes faisoient il n'y a pas long-temps « en beaucoup de pays, ravageant & defolant les campagnes avec « leurs habitans, les fobourgs de la ville de Comane qui n'est « pas fort eloignée d'ici, furent pillez par ces barbares. Un jeune es homme de cette ville nommé Archie, qui effoit de qualité & que « e comoifois particulierement, ne pouvant fouffire les miferes « communes & particulieres de sa patrie, fortit de la ville pour « decouvrir combien il y avoit de barbares qui pilloient, & pour « voir ce qui se passoit. Il tomba entre les mains des ennemis, qui « le percerent de fleches. Renversé par terre & prés de mourir « fans avoir receu le facrement de battefine , il cria de toutes fes « forces Montagnes & forests, battizez moy: Arbres, rochers, & « fontaines, donnez moy la grace de ce facrement. Il rendit l'ame « en proferant ces triftes & lamentables paroles. La ville ayant « feu ce funeste accident, le deplora plus que tous les autres mal- « heurs de la guerre.

[Comme cet exemple est terrible pour les pecheurs qui different leur conversion,} le Saint en raporte encore un autre de son temps, où il fait voir la justice de Dieu sur un usurier extraordinairement avare. Cet homme qui n'avoit point de plus grande passion que de cacher soigneusement son argent, depeur qu'onne le luy derobast, fut enlevé tout d'un coup par la mort, & ses enfans qui s'estoient imaginez devoir estre extremement riches, n'ayant jamais pu trouver où leur pere avoit caché son argent, demeurerent reduits à la dernière indigence.

## **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** ARTICLE XIV.

Mort de Saint Gregoire, estime que les Saints ont faite de sa pieté.

TOILA ce que nous avons pu recueillir pour l'histoire de nostre Saint, tant de ses écrits, que de ceux des autres Ught 6 parts, anciens auteurs.) Il parosit qu'il a vécu fort long-remps, comme d. le difent les Grecs, punqu'il parie anez iouvera de ion grand assistantes, âge, de les cheveux blanes, & de les membres courbez de vieille disent les Grecs, à puisqu'il parle assez souvent de son grand 40.4led.Let.p. leffe, [ & il femble qu'on doit raporter tant à son grand âge, qu'à

P.111.e.

In reputation de la fluffillance, le riter de Perry des Perry, que les Canaca-Re-197. 
Circo lairy out donne qu'esquérais, comain rous l'apprennant au l'apprennant de la canaca-Re-197. 
Circo lairy out donne qu'esquérais, comain rous l'apprennant de la canaca-laire de la canaca-

Les Grees qui en honorent la memoire le dix de janvier, en Mener, p. 112. font leur grand office, & luy donnent de fort grands eloges, \* Sa 110 [Ugh.t.Ap. fefte est marquée le 14 d'octobre & le 22 de novembre dans les aboll, s.marr, p livres de l'office des Cophtes ou Egyptiens, comme les Latins le 10.6.6. sont depuis le temps d'Usuard le 9 de mars, { c'est à dire le jour que diverses Eglises sont la seste des Quarante Martyrs, dont il a fait l'eloge plus d'une fois, et pour lesquels luy et toute la famille ayoient une veneration particuliere J'Les Grecs disent qu'ayant Ughas paralel esté elevé au gouvernement de l'Eglise de J. C. à cause de son Mens eloquence, de sa sagesse, de sa vertu, de son zele pour la foy orthodoxe, il entreprit de s'opposer aux impies qui osoient renverfer les dogmes de l'Eglife, qu'il les combatit tantolt de vive voix, tantost par écrit, & les surmonta tous par l'autorité des paroles facrées de l'Ecriture ; qu'aprés avoir extremement paru dans le fecond. Concile occumenique, & eftre retourné à fon Eglife, il s'acquita avec grand foin de tous les devoirs d'un vray pasteur, composa par l'assistance de Dieu beaucoup de livres priles aux ames, & s'en alla enfin au Seigneur plein de merites & de joie. [Mais nous nous arreftons davantage à ce que les anciens ôt les Saints ont dit de luy . ] 'Saint Gregoire de Nazianze qui l'avoit Nazep. 4]. p.

repir li forement kofqu'il avvir quire l'office de LeCleur vous "habit de prendre coul de rhencrien", videnti depuis la generità de la resp. plat-hi conflance avec lacuelle il porta la mort de la Theofèbie, dans lacuelle, deli il, il finisi pranditte la vetta. La perfection, fon artachement à Dieu, sa lumiere pour cononitre mieux que perfone les chofes divires de lumines. Ul most demigrage au « defir extreme qu'il avoir de mourir, 'de en laur écrivant fur la stya-plosa, mort de Saine fadile, il direqu'il falieir voir en luy comme dans un parfair mirori toures les perfections de ce grand Saint, 'de qu'il s p-79.4. et le la delle de la moderation qu'il faux garde dans la professiré, de la fine acte disquile

«p. 35. p. 799 a. il faut supporter l'adversité: 'ce qui ne l'empeschoit pas de ressentir avec beaucoup de douleur les progrés que faisoient les heretiques. Il l'appelle dans un discours public, la loy & la regle de or.6 p. 138. toutes les vertus 'aprés avoir commencé le mesme discours par p. 236.137.

un eloge magnifique qu'il fait de luy.

Pallade le qualifie de Prelat si sage, si degagé de toutes les Lauf.c.86 p. passions, & si illustre par toutes sortes de sciences. C'est luy, com-# Socr 1.4.c. 2 2. me nous croyons, qu'Evagre appelle le Juste, comme un surnom P.236 d. qu'on avoit accoutumé de luy donner, aussi bien qu'à S. Jacque le Vinc.L c 42.p. Mineur. ] Vincent de Lerins dit qu'il estoit un tres digne frere de S. Basile à cause de sa foy, de sa bonne vie, de son integrité, &

de la lagesse.

[Je ne sçay neanmoins si toutes ces loüanges egalent le témoignage que S. Bafile rend de luy à S. Eusebe de Samosates, Jque'le v. 1; Baf ep. 239 p. gouvernement de toute l'Eglise estoit la seule chose qui fust pro-

portionnée à la capacité & à fon merite.

Il ne laisse pas de dire que comme sa conversation estoit tres aimable à ceux qui estoient capables d'avoir du respect pour sa vertu, aussi il n'estoit pas propre à traiter avec ceux qui s'imaginoient estre fort elevez, & qui ne regardoient les autres qu'avec mepris, comme beaucoup audeflous d'eux [Mais ce defaut mesme luy estoit glorieux, ] 'puisqu'il venoit de ce qu'il n'estoit pas 358, p. 351, c. capable de flater les autres d'une maniere basse & servile, & de l'amour qu'il avoit pour le repos, qui luy faisoit hair les assaires

ep. 250 p. 250d aufquelles naturellement il n'estoit pas propre; de sorte mesme qu'il n'estoit pas experimenté dans celles de l'Eglise.

[ Autant en effet qu'on peut juger de luy par ses écrits c'estoit un esprit doux, bon, facile, qui avec beaucoup d'elevation & de lumiere, avoit neanmoins beaucoup de simplicité & de candeur. qui aimoit plus le repos que l'action, & le travail du cabinet que le tumulte des affaires, qui avec cela estoit sans faste, disposé à estimer & à louer les autres, & à se mettre audessous d'eux. Mais quoiqu'il ne cherchast que le repos , nous avons vu que son zele pour ses freres l'avoit souvent engagé à de grands travaux , & que Dieu avoit honoré sa simplicité en le faisant regarder comme le maistre, le docteur, le pacificateur, & l'arbitre des Eglises.]



ART. XV.

# 

Respect qu'on a eu pour la destrine & les écrits de Saint Gregoire: Des fautes qui s'y trouvent.

[S I on a eu beaucoup de respect & d'estime pour sa pieté, on n'en a pas eu moins pour sa doctrine & pour ses écrits, soit durant fa vie, foit aprés fa mort, comme on le voit d'une part par les diverfes confultations aufquelles il répond dans fes ouvrages; & de l'autre par l'autorité qu'en ont tiré pour appuyer la foy de l'Eglife, non seulement divers Peres, & divers anciens auteurs, I mais encore le Concile œcumenique d'Ephefe. Car Conc. B.t.z.p. quand il fut question, dit Vincent de Lerins, d'établir des regles Vinc. L.c. 42. de la foy, tous les Evesques qui le composoient au nombre de p.374. prés de deux cents, craignant qu'on n'introduilist quelque nouveauté profane, comme il estoit arrivé à Rimini, crurent qu'il n'y avoit rien de plus Catholique, de plus orthodoxe, & de plus à propos que de produire les fentimens des SS. Peres reconnus ou pour Martyrs on pour Confesseurs, & pour avoir esté rous des Everques d'une foy orthodoxe, & morts dans la communion Catholique, afin que la religion de l'ancienne doctrine fust confirmée par leur confentement & leurs témoignages, & que le p.175. blaspheme de la nouveauté profane fust condanné suivant quoy l'impie Nestorius fut trouvé contraire, & le bienheureux Cyrille jugé conforme à l'antiquité Catholique. Et aprés avoir marqué 641. p. 375. les dix principaux I de ceux qui furent citez dans le Concile entre lesquels est nostre Saint, il ajoute : Ce sont là, dit-il, les maistres, paré. les confeillers, les térnoins, & les juges qui furent alleguez à Ephefe, Cette fainte affemblées attacha à leur doctrine, fuivit leur fentiment, crut à leur témoignage, obeit à leur jugement: & n'agilfant ni par passion, ni avec negligence, ni avec presomption, ni par faveur, elle prononça[furement] fur les reglesde la foy.

"Le V-Concile dans la troiferme action, met auffi Sait Gregoire Case 1,59 de Nylfe entre le Petre & Cles doctours de l'Eglife qu'il veut et par fouvre en toutes choies "Le fettieme le met de mefine entre les 1,59 et sui luitres odceurs de le défendeur soincibles de l'Eglife qui fleutifisione à la fin du IV. fiecle (Nous avons marqué & nous marquerons divers anciencajout orité feu ouvages, « & s'en foot fervis pour prouver la veitié de la foy, comme S. Cyrille, Theodore, Saite Eplisme d'Antiche, le Pape Jean II, Le Comoc de

Hift. Eccl. Tom. IX. Gggg

t. 2.p. 416.d. Byzance. TI est mis entre les docteurs de l'Eglise parl'AbbéBasile en l'an 430.

[Nous remarquons d'autant plus cette autorité qu'on a donnée aux écrits de Saint Gregoire, particulierement dans le V. Concile qui a condanné Origene, que cela peut fervir à faire croire ce que dit Saint Germain de Constantinople, que les heretiques ont corrompu quelques uns de ses ouvrages, & y ont mélé diverses erreurs que nous y lifons aujourd'hui, furtout pour le falut de tous les pecheurs, & des demons mesmes. Cela regarde particulierement le traité De l'ame & De la refurrection, où affurément nous trouvons deschofes affez étranges dites fous le nom de Sainte Macrine. Voici ce qu'en dit photius, où nous trouverons encore un nouvel eloge de nostre Saint prononcé par la bouche d'un illustre Patriarche de Constantinople. 1

Phot.c, 133.P. 904.

'S. Germain petend que S. Gregoire & ses écrits sont exemts " de l'erreur d'Origene . Comme ce faint Evefque de Nysse estoit " tres celebre pour son erudition, fameux pour son eloquence, & " recommandable pour sa sainteté que tout le monde relevoit par " ses eloges, ceux qui tenoient que les demons & les hommes condannez aux supplices eternels doivent en estre un jour delivrez, " oserent inserer dans la doctrine tres claire & tres salutaire de ses " écrits, le poison noir & pernicieux de l'erreur d'Origene, & sup- " poser adroitement cette folle heresie à un homme illustre par sa " vertu & par sa science. Ils firent donc tous leurs effors pour abu- " fer de l'autorité de ce Pere, tantost en alleguant des passages sup- " posez, tantost en prenant à contre-sens des raisonnemens tres " justes. S. Germain prenant la défense de la pieté, prit l'épée de " la verité, attaqua les ennemis, les perça & les renversa par terre, " & rendit vainqueur & triomphant celui à qui l'herefie avoit ofé « dreffer des embusches. Photius aprés avoir ensuite extremement loué le style & la

maniere d'écrire de Saint Germain, & avoir parlé de la premiere partie de son livre, où il prouvoit la verité de la foy de l'Eglife fur la dannation eternelle des demons, par les textes mesmes de S. Gregoire, il ajoute: S. Germain raporte enfuite les autres " passages de ce Pere que ces malheureux heretiques taschoient de " corrompre, ou plutoft par où ils s'efforçoient de corrompre la « doctrine de l'Eglife, en y mélant leurs pernicieuses opinions. Et " convainquant les Origenistes par leurs propres paroles, il triom. « phe d'eux par les moyens dont ils se servoient pour seduire. Il « leur reproche leurs additions temeraires & impudentes qui de. "

" figuroient entierement les ouvrages les plus legitimes, & les , fens forcez qu'ils eftoient affez infolens & affez fous de donner à " ce qu'ils en méloient dans leurs additions, pour les ajuster à leurs " fentimens heretiques. Enfin il demontre que les écrits de ce faint , docteur sont exemts de toutes les erreurs que ces impies veulent " y faire trouver; & il le fait voir par ce qui precede & ce qui fuit " ces endroits corrompus, & par mille autres ouvrages de S. Gre-" goire de Nysse, où l'on ne voit qu'une doctrine saine & orthodoxe; " ce qu'il examine avec toutel'exactitude possible . Les livres dont " ces heretiques taschoient d'abuser, & que S. Germain a justifiez , contre eux, font le Dialogue fur l'ame, adressé à sa sœur Sainte , Macrine, la Catechese, & l'Introduction à la vie parfaite. [On trouve encore les erreurs attribuées à Origene, dans divers autres traitez de Saint Gregoire.

Ce Saint peut avoir eu aussi-bien que Saint Basile &S.Gregoire de Nazianze, de l'affection & de l'estime pour Origene, de quoy neanmoins on voit peu de marques dans ses ouvrages, ] 'finon Nyf.v.Gr.p. qu'il en parle avantageusement dans la vie de Saint Gregoire 543.d. Thaumaturge, & que voulant expliquer les Cantiques, il fait In Cant. P. 473quelque excuse de ce qu'il entreprend cette explication aprés qu'Origene avoit écrit avec tant de soin & de travail sur le mesme livre.[ Mais on auroit grand tort d'en conclure qu'il ait pris ses sentimens pour la regle certaine de la verité, puisqu'il les com-

bat mesme quelquesois ouvertement.

Car on accuse Origene d'avoir cru que toutes les ames avoient esté creées dés le commencement du monde; le Saint Gregoire h.7 p 1904fontient qu'elles ne sont point avant leur corps. Il en fait un cha-dehou.h.st.p. pitre exprés dans un de ses principaux ouvrages, où il resute tres 119-132. fortement cette erreur, 'qui avoit esté enseignée, dit-il, par l'auteur passond. du livre des Principes, [ c'est à dire par Origene: ] & Justinien en Conc.B. A.P. le combatant n'a pas manqué d'alleguer cette autorité. F On dit 327.24 qu'Origene ne veut point qu'il y ait de chair aprés la resurrection. I SGregoire reconnoill expressement qu'elle subsiste toujours, & Nylin Cant. h. il fait un discours entier pour désendre la resurrection de la chair : P.432 e.d. contre les payens & les infideles [ Il faut neanmoins avouer qu'il y a de la difficulté pour cette derniere opinion, comme nous le remarquerons dans la suite de ses ouvrages, que nous mettrons ici suivant l'ordre de la derniere edition de Paris en 1683. 1

604

ARTICLE XVI

Des ouvrages de Saint Gregoire pour l'explication des Ecritures:

De auclaues écrits du II. tome.

Nyfile P. .

[PO U R. traiter donc en peu de mots des ouvrages de Saint Gregoire de Nyffe, ] le premier de tous felon l'ordre de l'impreflion, est l'Héxacemeron dont nous avons parté ci-deffits, V-1 re.

[Politique que de finique n'impreflion De la formazion de l'homes V-1 P.

4 aufibien que du fuivant "intitulé De la formation de l'homme, V-1» qui fut fait à Pasque de lan 379, avant le precedent. Les deux homelies suivantes, qui sont aussi Sur la formation de l'homme, ene sont apparemment ni de S. Gregoire de Nysse, ni de Saint V.A.B.ssine

Bafile à qui quelques uns les attributes. ]

p. 166.167/Do. Le livre de la vie de Moy fe est austi nitual é De la vertu parp. 166.167/Do.

Le livre de la vie de Moy fe est austi nitual é De la vertu parp. 166.161/l. faite - 8 C. Theodoret qui en circ unrendrost, l'appelle le livre De
p. 166.167/187. Le présidée de la vir. \* Le Saint adresse couvrage à un jeune
france de la vir. \* Le saint adresse consume Centire, qui l'appelle
167.187. L'appelle le livre De
p. 166.167/187. L'appe

Monte de la constituct pomme Graine, qu'il apallé fon fils, volt e plus cher de fes amis & de se freres Cefaire lavoir, prin par une tetre de lay cher de fes amis & de se freres Cefaire lavoir, prin par une tetre de lay cher de fes amis & de se freres Cefaire lavoir, prin par une tetre de lay cher de fes amis & de se freres Cefaire lavoir, prin par un estre de lay cher de fes amis & de se freres Cefaire lavoir, prin par un estre de lay cher de fes amis & de fes freres Cefaire lavoir, pour y pouvoir arriver. S. Gregoire quelque âgé qu'il fait alors, & charge du fin du la constitución de la consti

eroyant pas capable ni de comprendre ni d'exprimer la perfection

p. 17-1355 d. de la vie & de la veru, il voulur luy en propofer un modele en
décrivant la fuire des actions de Moyfe, fur lesquelles il luy donne
de fort belles infructions.

infspossillou 'Un autre de ses amis luy demanda quelque éclaireissement fur les inscriptions des Péaumes, & non feulement il luy envoya un traité sur ce sujet, mais il y en ajouta un autre fur tous les pléau-sault-passil, mes en general [] en s'épa si c'est] le commentaire sur les Péau-

Sanda-pagga mesen general [] en e (ray fi c'eft] le commentaire fur les Pfeaubandes de Sienne ley attribué. Le difeours fur le pfeaume 8-94,p-16-24. Eustierne eft un fermon au peuple. 5-94,p-16-47. "L'explication de l'écolefathe eft marquée par Suidas. Elle eft

Nytas Israela. divisice en huit homelies ou parties; '& fon voit que c'elt le Saint Abbulon-péds mefine qui l'a divisice de la farte No junge qu'elle et la fun anti
de l'abbulon-péds mefine qui l'a divisice de la farte No junge qu'elle et flu un anti
de l'abbulon-péds me l'elle explisice qu'elle ne va pas mefine julqu'à la fin du troi
fieme chapitre: mais le P.Poffin a promis de nous la donner toute

Nota-ette peus le va homeles fur les Carpinisseurs inflora
fiemes (Nosadesven) ser s'homeles fur les Carpinisseurs inflora
fiemes (Nosadesven) ser s'homeles fur les Carpinisseurs inflora-

entiere (Nous devens les 15 homelies fur les Cantiques aux inftances de Sainte Olympiade, "comme nous l'avons déja marqué."] V.1

SAINT GREGOIRE DE NYSSE. Les cinq homelies où il explique l'Oraifon dominicale à fon P.718.b. peuple, [ peuvent passer pour un de ses plus excellens ouvrages.] peuple, [ peuvent panier pour un de les frus extendes du est p767,763]

C'est de la premiere des huit qu'il a faites sur les beatitudes, qu'est p767,763] tiré le passage de nottre Saint cité par le Concile d'Ephele, & dont

Theodoret a allegué une partie. [ Voilà ce qui compose le premier tome des œuvres de Saint 43-43. Gregoire, & qui est proprement cequ'il a fait sur l'Ecriture:les autres traitez où il en examine quelques points particuliers, ne pouvant pas tenir rang parmi les explications & les commentaires. I'll remarque luy mesme que quelques uns trouvoient mau. NylinGant pr vais de ce qu'il ne se contentoit pas du sens litteral des Ecritures, pos j. l. mais taschoit d'en penetrer les sens mystiques & allegoriques. Et veritablement il semble qu'il ait esté quelquesois jusque dans Da Pin,p.461.

l'excés , [ & jusqu'à ruiner la lettre de l'histoire . ] Le discours qui explique comment S. Paul dit que le Fils fera Nylita parie.

foumis au Pere a la fin des secles, est adressé à un de ses amis qui l'avoit consulté sur ce passage, & à qui il mande ques'il est satisfait de sa réponse, c'est Dieu qu'il en doit remercier ; & que s'il trouve qu'il y manque quelque chose,il sera ravi de l'apprendre ou de ses lettres, ou de la lumiere que le Saint Esprit luy donnera dans la priere. Ce traité montre fort bien que les Ariens ne peu. Du Pin,p.663. vent tirer aucun avantage des paroles de Saint Paul, & explique de mesme que S. Augustin, l'union de J.C. avec l'Église; mais il semble aussi enseigner bien clairement, que le peché sera telle. ment détruit, que toutes les creatures raisonnables jouiront de Dieu & de la selicité.]

"On doute s'il faut donner à nostre Saint, ou à Saint Anastase Sinaite, le traité qui explique comment l'homme est fait à l'image Nylat. 3, p. 31de Dieu, & qui montre que nostre ame est une image de la a. Trinité. Saint Methode y est cité par deux sois. Il parle contre map. p. 1.6.215 Arius & Macedone. b Il semble selon le titre que ce soit un frag. a p.p.b. ment d'un plus grand traité où il resolvoit plusieurs difficultez 6 p. 3.4.

femblables.

L'Evesque Theodose luy proposa diverses questions sur l'E. de pyth.p 35.0 criture, dont la principale effoit sur la Pythonisse consultée par 31.0139. Saul, '& nostre Saint l'exhorta à chercher luy messne les solu-be. tions qu'il demandoit, & à s'appliquer à la lecture, en s'affurant que Dieu luy donneroit l'intelligence dont il auroit besoin . 'Il c. ne refuse pas neanmoins d'examiner ses questions, pour luy apprendre par la qu'il faut se servir les uns les autres,en faisant ce qu'on desire de nous. Son sentiment sur l'histoire de la Pytho. p. 16-18. Gggg iij

mile eft, que e afté le demon fous la figure de Samuel qui a mile est, que e a Samuel qui a l'appelle Theodoli fon file (& fon) Timothée; ce qui marque affec qu'il luy efloir beaucup juinferuer & fon difficie et mais en eft pas un conviction qu'il ne fit ras Evedjus, Jomme le titre le prare. Nous et a fondat de l'appelle et de Conflaminople de si bloc.

Tund'Amioche en l'aurie, 'fautre d'il em Lysaonie/&c et eràstantape, nier a famie le tettument de Scriegoire de Naziane co l'il na fet

I'un d'Antioche en Isaurie, l'autre d'Îde en Lycaonie, & ce der-8 Niktuft, p.p. nier a signé le tettament de S.Gregoire de Nazianze en l'an 38 r. Ny f. n. p. 33-2. 'On ne cite qu'un manuscrit pour donner cette lettre à Saint Gregoire de Nysse.

[ Nous avons parlé au fujet de la promotion à l'epiforpat, de l'oraifon fuivante, que le titre devroit fuire taporter à cette cretmonie, s'il refloit aifé de voir qu'il elf faux , '& qu'elle fe v<sub>innoce a</sub>, raporte plutellà l'an 394, qu'à l'an 372. J'On a mis enfaite une refutation d'à Apollianier , qu'on voit eftre un ou plutott deux

fragmens d'un plus grand ouvrage, (dont e loir pouteffre inté.)

Phor 238ph. 'le prilige que Sint le librem d'Aintoiné ciré du traité contre acultius. A pollimaire, (& que je ne trouve point dans la lettre à Thoophile).

Part lequel on prouvoir qu'une lettre à Denny de Crainche que le retre à Den

de ce Pape, mais d'Appellinaire. Car S. Gregoire raportoi dans in NA Elap. Su écrit une grande partie de cette lettre pour la relister. Cell partiernement du métime livre contre Apollinaire qu'ell triel Paperennement du métime livre contre Apollinaire qu'ell triel Partiernement de métime livre contre Apollinaire qu'ell triel el telaparis pous fournir encore beaccuog d'endrois de l'ouvrage contre cen brie aint un peu de la pere que nous en avisos fitte e mais on foit aint un peu de la pere que nous en avisos fitte e mais on foit aint un peu de la pere que nous en avisos fitte e mais on foit aint un peu de la pere que nous en avisos fitte e mais on foit aint un peu de la pere que nous en avisos fitte e mais on foit aint un peu de la pere que nous en avisos fitte e mais on foit aint un peu de la pere que nous en avisos fitte e mais on foit aint peu de la pere que nous en avisos fitte e mais on foit aint peu de la pere que nous en avisos fitte e mais on foit aint peu de la pere que nous en avisos fitte e mais on foit aint peu de la pere que nous en avisos fitte e mais on foit aint peu de la pere que nous en avisos fitte e mais on foit aint peu de la pere que nous en avisos fitte e mais on foit aint peu de la peu de la peu de la peu de la peu foit aint peu de la peu de la peu foit peu de la peu de la peu foit peu foit peu de la peu foit peu foit peu foit peu foit peu de la peu foit foit peu foit

vient de l'imprimer à Rome.

3-8-49-4. Le difcours Sur l'amerd op parvers, que l'on intitule le fecond
[faisqu'on en donne de tailon, J& qu'on met le premiergit fait
comme celui de S. Gregorie de Nazianne qui porte le mefine
titre, pour ex-horter les Fideles à prendre foin des Jepeus & &
Jes affilter de leux maiss. I'll eft fait fur l'Evangile du jugement.

[Nous avors parlé "autre part du difeoure contre le deftin.] V-110.

Du Ping, 665, fophique & fort obleur. Il traite des termes dont les anciens fe fervoient pour explique r le myftere de la Trinité, [Je ne fçay ce

que veut dire le tire 'Des notions communes.

Nyfita p.50.

Le traité De l'ameeft pour refiuer les divers fentimens des immères de autop 101.

Philosophes für l'origine de l'ame] 'Il y a un endroit pour mon-

SAINT GREGOIRE DE NYSSE. trer que les ames ont toutes esté creées dés le commencement du monde : 'ce qui feul pourroit faire douter si ce livre est de Saint de hom cat p. Gregoire, qui enseigne formellement le contraire : " mais ce n'est 4 Nem.c.1.3.p. plus une chose douteuse, puisque ce traité De l'ame n'est que le 710-739, deuxieme & le troisieme chapitre d'un grand ouvrage de philosophie, 'qu'on reconnoist aujourd'hui n'estre point de Saint Riv. 13 c. 24.2.

v. s. Greg. Gregoire, mais d'un philosophe Chrétien nommé Nemese, dont 155 Bell.pt 191 on ne scait pas le temps, & que l'on qualifie Evesque d'Emese . 100,101. [ Je ne voy rien neanmoins qui repugne à dire que ce soit Nemese gouverneur de Cappadoce, qui estoit un habile payen, que Saint Gregoire de Nazianze tascha de convertir. Les dernieres personnes dont il parle sont Eunome & Apollinaire qui vivoient en ce temps là. 1

100.

Outre l'erreur touchant la creation des ames, Bellarmin re- Bell.p. 137. marque que tout cet ouvrage est fort philosophique, & ressent le Pelagianisme, [ce qui est moins étrange d'un philosophe & d'un payen nouvellement converti.]

#### ARTICLE XVII

Suite des ouvrages du II, tome.

A lettre de S. Gregoire à Letoius de Melitine, [est celebre.] Nyfea,p. 114. Îl effoit pleindu zele de Dieu , \* comme u se remogras to sope pofant à l'herrefie des Messales ... Le livre De la vraie virginité. 

pofant à l'herrefie des Messales ... Le livre De la vraie virginité. 

ples de l'action 'Il estoit plein du zele de Dieu, b comme il le témoigna en s'op-hista e 10,1 30 manuscrits, \* témoigne que plusieurs personnes avoient esté embrafées de l'amour de la vertu par le moyen de ce Prelat: 1 Nostre 4 n.Combst.1, Saint se glorifie de l'avoir engendré à J.C, & d'estre le perespirituel de cet homme de Dieu.

s Il voulut luy donner une marque [de son affection auffi-bien fNysad Let.p., que ] de l'obeiffance que nous devons aux commandemens de g b nos freres, en luy envoyant la lettre dont nous parlons. 'Quoi- p.114-b. qu'elle soit longue, on voit neanmoins qu'elle n'est pas entiere & il paroist que c'est seulement un fragment d'une lettre qu'il luy écrivoit sur la feste de Pasque. Il luy marque dans ce fragment les regles qu'il doit observer dans l'imposition de la penitence selon l'ordre des Canons; ce qui fait qu'on luy donne le

nom de Canonique. Il temoigne qu'il estoit fort âgé lorsqu'il p. 122.b. Lab, serittus P. Pécrivit Balsamon & Zonare l'ont expliquée par leurs commen-310. taires: [ & comme on ne trouve aucune epiftre de nostre Saint que les Grecs aient receue pour Canonique, nous fommes obligez de reconnoistre que c'est celle ci que marque le Concile die

in trullo, lorsqu'il approuve les Canons de S. Gregoire de Nysse. 1 'C'est pourquoi il y a peu d'apparence d'avoir égard à la pre-Riv. 13 cas. P. tention des heretiques, 'qui ne veulent point qu'elle foit de Saint

Gregoire de Nysse ni de personne de son temps. [] avoue que j'y trouve beaucoup l'air de Saint Gregoire de Nysse, & la citation des Peres plus anciens ne me fera jamais une preuve qu'elle ne foit pas de luy. Que s'ils trouvent qu'une penitence de 18 ans ne fuffife pas pour expier les pechez les plus enormes ; pour nous , nous nous estimerions encore trop heureux si les Chrétiens

estoient aujourd'hui capables de cette sainte severité. Des perfonnes habiles pourroient examiner plus en particulier ce qu'ob-Conc.p.159. jecte Cocus: mais il est certain que toutes les absurditez qu'il pretend y trouver, n'ont point empesché qu'on ne l'ait toujours receue, comme fainte, comme utile, comme de Saint Gregoire de Nysse, comme digne de luy & de l'Eglise. ]

Nyf.t.z.p,124. 'Apres la lettre à Letoius on a mis plufieurs traitez, qui tous fe trouvent en grec dans la fuite, où nous en parlerons, a hormis le # P.151. livre De la Trinité contre les Juis, que nous n'avons qu'en latin, [mais qui ne peut estre de Saint Gregoire de Nysse,] puisqu'il cite p. 161.1,b.c. non seulement le Theologien, [ c'est a dire Saint Gregoire de Na-

zianze, ]'mais encore S. Chrifostome, [ qui est posterieur à Saint Gregoire de Nysse. 1 La premiere partie de l'oraison sur la penitence est employée L2, p.165-173.

à refuter les Novatiens qui ne vouloient point de penitence, & rejettoient les pecheurs avec orgueil, quoique eux melmes ne fusient pas exemts de fautes : '& la seconde apprend aux Catho-P.173-176. liques avec quelle serveur ils doivent embrasser le remede de la Phot, c, 272. p. penitence 'Mais s'il s'en faut raporter à Photius, 'cette oraifon est Note 16.

209,0,

de S.Astered Amasée [ qui fleurissoit en l'an 400, plutost que de 1480. S. Gregoire. Nous avons affez parlé autrepart de la vie de Sainte Macrine,

écrite, comme nous croyons, en l'an 380.] 'Comme les Quarante illustres Martyrs de Sebaste estoient Ny finQ.h.3.p.

l'ornement de la race de S.Gregoire, & mesme la racine dont il tiroit son origine, [ "fa famille venant apparemment de Sebaste, V.S.Bassle s il ne faut pas s'étonner qu'il ait employé plus d'une fois fon eloquence

SAINT GREGOIRE DE NYSSE. 609
quence à en faire le panegyrique. J'Celui qui vient dans nostre p 207.6.
suite n'a point esté prononcé ni à Schaste en Armenie, 'ni dans pastalla.

Feglia de ces Saints prés d'Ibore [ dans le Pont, on reposient les corpts du pres cés de la mes de nothe Saint." Il y avoir encore une eglià de leur nom à Cefarée, qui fervoit à un monaftere de vierges gouvernée put les tiesces de S. Gregoire. Mais outre qu'un lieu de cette naturen est pas propre pour les affemblées du peut, Saint Gregoire paroit à voir justion fait ne fernon dans fos egilé reporte. ¿) puilqu'il avoit annound is veille le une consequence de la comme de la comme le tirte de porte. ¿ (no peut igner que Saint Gregoire na voit fait bastir une d'Ayste, (on peut igner que Saint Gregoire en avoit fait bastir une à Nyste, (olt à avoir mis de leurs pas; Missa.)

\$ 14.

Note 17. "L'oration fur le battefine elt faite," auffi-bien que celle de S. Nyfia, par s. Gregoire de Nazianze, pour prefler ceux que la pareffe, ou le ce.

adirié mere une vie relachèse empethoti de récevoir ce facrement. Il est laite visible que le Sunt la prononça d'avana fon pau p.b.e. peuple, au jour faituraire auquel on avoit accoutumé d'appeller a le étrangen à l'adoption, d'e cust, qui eliointe foillite, par les pechez, à fe purifier de à le laver ; Celt à dire d'inviter les cates-parse, cumeros à donne leurs noms pour le battefine, d'e les pecheurs à embraffier la penitence. Ce jour pouvoir eftre celui du battefine de j. Gon quelque autre un peu avante le Carefine [1] y est papel. patié de l'hymne des Seraphits que les buttieze; chantoises, [celt à dire appearement du Sandhu,] for de la ville de Comane passo.

comme d'un lieu voifio.

Le fermo contre les ufuriers cire celui que S.Bafile a fait fur 1,100 x 100 fem fem feixet en expleuant le pleaume 1,4 ). Le trois oraifion le mefine faixet en expleuant le pleaume 1,4 ). Les trois oraifion le fuir le commencemen du jelon e, 'contre les formietaurs d'un francis en la femiere en partificat en une finer en temps dans le premiere pur du Carefine, ) puifque l'auteurdit dans la demiere , que les deux jours prece payse. L'entre si l'avoit combatu les plaiffaire de la bouche d'ut ventre (Elles partiflent faites hors de Nylfie, Jpuifque dés le commence », cerners de la demiereil parte du chef de cette Eglié, au nom

duquel il peut fembler qu'il parloit : '& dans celle fur le jeune, il lei 1930 c. demande le jugement d'un autre qu'il qualifie juge. [Cela peut donner Beu de douter li ces orasions foot de Saint Phoe. 1949 p. Gregoire, j' dautant que Photius raportant divers passiages ex. 1940.

1. 'A la fin de cette feconée oraifon il y a noe pedite addition date le latio, [ qui ne paroifi 1876, a.v. l' auvoir autum raport à ce qui precede, à le ne fay ce qu'elle veut dire.]

Hift. Eccl. Tom. LX.

Hihhh

P.1501. Nyf. je i p.247. d.é.

traits de plufieurs endroits de l'homelie du jeune, dont nous parlons, il l'attribue à S Aftere d'Amafée. Il l'intitule Contre ceux qui n'observoient pas les jeunes. Elle est faite au commencement du Carefme ; & est fort belle pour son sujer, aussi-bien que celle de l'aumoine qui est intitulée De l'amour des pauvres "éc de la Nore 18, liberalité . [Nousen avonsdéja remarqué une autre du mesme fujet & du mesme ritre, qu'on appelle la seconde, & celle ci la premiere contre l'ordre de l'impression, auquel nous ne voyons rien de contraire. Nous ne repetons point ici ce que nous avons dit des douze livres contre Eunome, qui finissent le second tome. & en composent la plus grande partie.]

#### ARTICLE XVIII

De la grande Catechefe , & de quelques autres ouvrages du troisseme tome .

E livre de la Trinité qui commence le troisieme tome, sest Nyf.t.3 P.a. la 80º lettre de S.Bafile, à qui nous croyons qu'elle appartient. Elle est neanmoins plus ample en quelques endroits dans S.Gregoire de Nysse.

P.1 5.d. Un nommé Ablave qui paroift avoir esté des disciples du Saint le pria de répondre à quelques objections que les heretiques faifoient contre la Trinité Saint Gregoire luy envoya un traité pour montrer qu'on ne doit pas dire que les trois Personnes divines foient trois Dieux. Le commencement à quelque raport pour la doctrine qui est assez surprenante, aussi-bien que pour la matiere, 'avec le traité intitulé "Des notions communes, mais la fin est plus De commu-1'2 P.St. 1.3.P 20.2lCone belle. Le Pape Jean II en cite un endroit dans fa lettre à Avie. niène. ANyf grol pus, nus vers l'an 532. Mais on n'y trouve point un paffage cité nar Euthymnisd'un écrit contre Ablave ou à Ablave, jour la divinité

des trois Personnes, f Il peut luy avoir encore adressé quelque autre écrit qui se soit perdu.]

1-3-P-43-

thymius.

La lettre intitulée à S.Pierre de Sebaste sur la différence des t. 3. P. 2 8. mots d'essence & d'hypostafe, est la 43° de Saint Basile adressée à S.Gregoire mesme. Le petit traité De la soy adressé au Tribun p.38.a. Simplice, 'se trouve presque tout entier dans la Panoplie d'Eun.p.45.1.

> La grande Catechese n'est pas un discours fait aux catecumenes, mais une inftruction pour les Catechifles, à qui elle apprend à prouver par le raisonnement les mysteres de nostre soy à ceux qui ne sont pas capables "de deserer à l'autorité de nos Ecritures. &c.

Pour rende nisse de l'Incarnationil a recourr à la noceille DePing-46; du Redempteur pour guerri la nature corromappe par le ps. ché. 'Rivet femble vouloir douter de certe pioce; mas il noise Rich<sub>2</sub>6.217 refisfire à l'autorité de fion Calabon qui l'appelle un ouvrage <sup>214</sup> excellent, à l'exception de quelques endroits [ qui parlent fort clairement du fault de tous les hommes abdiumnes. É des de-moss mefines J'Aubertin reconosité aufii cer ouvrage. Er il et D. Pin-6.64. rous pauroit fe pour le contefler. Car Theodorce en cire plusfour Thoristinia. Proparoité par le contefler. Car Theodorce en cire plusfour Thoristinia. Proparoité autorité de l'action de l'ac

Note 19 heretiques ".

Nois avors parif ci-deffiu du livre De la virginité, du dialo », l'es paudi, gue avec Sº Macinie fur l'ame d'ut la refurercion, d'ed la les «de l'action, d'ed la les «de l'action, d'ed la les «de l'action de l

Comme le Saintavoir proposi l'exemple de Moyfe à Cefaire

(Comme le Saintavoir proposi l'exemple de Moyfe à Cefaire

(Comme le Saintavoir proposite la periedicio, ) 'Il propose Nyfa, p. 197,

de le diversalité de l'exemple de la periedicio, j'Il propose Nyfa, p. 197,

de le diversalité de l'exemple de l'exemple de l'exemple l'exemple

de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple la proposite de l'exemple de l'exemple de l'exemple la proposite. Mais additure parta

parceque les secoffica de la vie les avoient obligez de fe (exemple de l'exemple l'exemple l'exemple l'exemple l'exemple l'exemple l'exemple l'exemple l'exemple de l'exemple l'exem

Pour Olympe, on voir par la vie de S.º Macrine que le Saint «Marcha, p. la yadrella, 1939 natine 18 jargen a faire à la priese, que céroles un de fes plus in-197. 

times annicSon amour pour la perfection le porra à demander à grépus-de, 
S Gregories lemoyers d'a arriver. Sumpois le Saint lay répond, 
que ne pouvant pas le propoier luy metime comme un modele de 
perfection, quesqu'ul l'eurit bien destainté; il luy propoiei J. Ce 
comme la règle de ce que doivent faire tous ceux qui portent le 
nom de Chrécieux.

Hhhh ij

Le discours suivant paroist estre une exhortation pleine de pieté, adressée à un monastere de Religeux. La fin surtout en est excellence. Nous avons affez parlé du sermon intitulé Contre

ceux qui ne peuvent souffrit qu'on les reprenne.

[L'ouvrage qui le fuit est affez embaraffant.]Hiere gouveriní.t.3.p.317neur de Cappadoce, qui y est relevé avec beaucoup d'eloges. avoit proposé au Saint cette question, savoir ce qu'il faut dire P 319.c. des enfans qui meurent en bas âge . Le Saint pour luy répondre fait un grand discours sur ce sujet,où il paroist établir, que Dieu permet la mort de ces enfans, depeur qu'ils ne deviennent vicieux ; & pour leur état, qu'ils jouissent de la vue de Dieu & de la beatitude, mais dans un degré inferieur à ceux qui ont bien vécu, auquel ils arriveront neanmoins dans la fuite. [ Cette doctrine est affez étrange : car il ne paroist point si elle suppose le battefme ou non : les raisonnemens dont on l'appuie, [ car on n'y parle guere de l'Ecriture, Jne conviennent qu'à la nature non corrompué par le peché. D'ailleurs cela revient à ce falut general de tous les hommes aprés une purgation de plusieurs siecles: } & en effet la punition de Judas y est appellée une purgation . 1.3 p. 111.b. Riv.L. Cas. p. C'est pour ce fujet que Rivet & d'autres croient que ce traité

n'eft point de S. Gregoire, ou qu'il a effe extremement corrompu.

Nyf.inf.p.y2.bj par les heretiques' Le Saint effoit vieux lorsqu'il le fit.

ቅ ቁተው የተመሰው የተመሰ

Sermons sur les festes & sur les Saints .

NyGARANIA. 'C ORAIGON für la fielte de la Nativité, a beaucoupde que historie qui rout au moins fore fire incertaines, trant fundamentale particular de la Part

C is mariage de la Vierge. Est l'auteur avoire qui fien à ure une paper per page.

 Papa 311. Papa 312. Pap

SAINT GREGOIRE DE NYSSE. 613 ques jours aprés celle de la Nativaté, parle aufii contre l'herefie P 372.6, des Macedoniens. Il y a des choses qui paroissent tirrées de la h. grande Catechese.

La premiere oraifon fur la Refurrection est faite la muit de P.185.2. Pasque, avant l'oblation du sacrifice. \* Elle semble encore mar- P. 300.d. quer le falut de tous les hommes & des demons mesme. La p. 38 e 189 s. maniere dont elle explique les trois jours de la mort de I. C. elt affez extraordinaire. Elle pretend montrer par S Matthieu, que P. 190.c. F.C. est ressuscité le samedi au foir mais la seconde sur la Resur- P.400. rection, qui est toute pour accorder les quatre Evangelistes entre eux, explique tout autrement les paroles de S. Matthieu, & refute P.401.401. expressément le sens que la premiere leur donne. [ Ainsi on ne peut dire que ces deux oraisons foient toutes deux de S. Gregoire de Nysse, à moins qu'il n'ait tout à fait changé de sentiment. Le Ault. 1 p.77; P Combess en tombe d'accord, & attribue la seconde à Hessy que 13.4631.b. Prestre de Jerusalem, celebre dans le V. fiecle, se fondant pour eela fur l'autorité d'un manuscrit, & sur le style plus conforme à la simplicité d'Hesyque qu'à l'eloquence de S Gregoire. 'Il croit Autha p.777 d. aussi qu'il y a grand sujet de douteur si la premiere mesme est

"Il y a dans la première un paffage confiderable fur l'Eucz. Nyfakratharitie. La feconde femble faire petque sour de la femnion de p<sup>1</sup>/<sub>2</sub> pa-Pafque, plutoft que le dimanche meline <sup>1</sup>/<sub>4</sub> troifeme ell pour la hayaprouver la refurrection de la chaire. La troifeme ell pour la hayade Pafque, a près la folemité de la nair fur laquelle elle parle exocre. La cinquieme qui ne confille préque que mox, pour P-17: roi bien eltre de quelque converan Cree. Le tirre de celle qui P-44: elf fur l'Afcention, potre que cette feile el chôt appelle par les Cappadocines, "la fasset"; de quoy in ne voy ponte la saiton.

Cappadociens, "la Jasese; de quoy je ne voy point la raison.

"Possevin dir qu'il y en a qui croient que l'oration fur la feste de Riva-peane.

la Purissation n'est pas de S. Gregoire, parceque Metaphrasse 3314.

V. S. Orille y a ajoute & change divers endroits: ["& on a peine à croire que

de letistalem note 7. cette feste ait esté dés le IV. secte.]

de luv.

L'edifours contre les Ariess & fur le facrifie d'Abraham fur Nyfespassipronocoé, comme nous cryons, 1 na §3, dans le Coxcile de Conflactionple. S Gregoire prononga l'eloge de S Baifile le jeur v<sup>Balgo</sup> espade fa feft, que l'on faifoir anyté celle de Noel, de S. Eltieron, de S. Pierre, de S Jacque, de S Jean, & de S Paul-II le fa devant le P4934peuple que ce Saint avoic conduit à Dieu par fon facerdoce , (celt à dire devant cellai de Celfact).

'Nous avons déja vu un discours du Saint fur les Quarante 129,215.b. H h h h ij

Marrys; [ il nous en refle encore deux autres , qui neammoins fon qu'un.] Car ayant commeno fèur eloge dans la place mefine où lis avoiens fouffert le martyre qui effoit à Sebalte en ha-payah.

h, relie le fefte de ces Saints avoit amenée en ce lieur, è ui le monde que la fefte de ces Saints avoit amenée en ce lieur, è ui le le demani den Payante fluid en l'entre le le demande profit en le demande de la grande fluid en l'entre le femble en l'entre de la profit de l'entre le demande de l'entre de la profit en l'entre le demande l'entre l'entre le control l'entre l'entr

611

fon frere effoit Evefque de cette ville.]

1.3.P.\$14.537. Nous ne difons rien des oraifons funchres de la petite Pulquerie & de l'Imperatrice Flaccolle, d'out nous avons affez parlé fur V \$ 10.

P334 l'an 385. 'Nous avons jultifié 'autrepart la viede Saint Gregoire V. S. Greg.
Thaumaturge, contre les heretiques qui la veulent conteiler 10.
DuPin, 1677. d'an auteune apparence de raifion : Il femble par le commence.
\*Nyl-Gaip\*
ment qu'elle ait ellé prononcée à la felle de ce grand Saint :

mais à longueur ne permet guere de croire qu'elle air efté profei, Lespa, noche c'i Rivet conteile aufil l'oution fut Saint Teodor-mais il 1841, 1842, par le comme de la différence du fyle, [ laquelle il ne truove apparement que par le defir qu'il a le rejetter diven paffages de cette piece qui montrent l'antiquité des peinutes, méme dans les gelifes, de l'invocation des Saints,

Du Pin, p. 83, & de l'honneur que nous devons aux reliques. Quelques uns y trouvent d'autres difficulter[qui ne valent pas feulement la peine d'effre raportées. Auffi Rivet ne parle de cette oraifon qu'en Rin La Calle de la commine à deffein

Fish-351. les ouvrages de S. Gregoire qui font conteflez, il n'y dit rien dutout de celui-ci.

Nyfi, 1 p. 52. 'L'oraifon funebre de Saint Melece fut proponcée à la mort de

ce Saint l'an 381, "en prefence de tout le Concile œcumenique, V 610.

Comme nous l'avons marqué en fon lieu. 'Nous avons examiné V. Saine autrepart la vie de S. Ephrem.

52-512.

SHEKAR SHEDE SHEDREDKE SHEDREDKE SHEDREDKE

### ARTICLE XX.

Du discours sur la mort: Divers ouvrages perdus.

- Dennie - 4000 of

Nyti, pais; 'L E difcours fur la mort feit un de œux qui font le plus de pien entre les ouvrages de nottre Saint. Il eff fuit pour apprentre aux Chréciens que l'hipt ils ont de les confoire dans la mort de leurs proches, qui paffont de la vie empoguelle à la gloire de l'eternité. Il femble parler generalemen de rous les hommes, mais fon difcour peur taifonnablemente le refletander

SAINT GREGOIRE DE NYSSE.

de cut qui one meiré cette glième per leur bone vie; ] % il Peta-amarque affez luy mefime en quedques codroits, qu'il ne l'antend
que de cette facte "il femble die quelquefre quel Hommen n'a Peta-tieu un corps qu'aprés le petch, & que c'elt cequi est figuré par les
peaux donc Diou le couvris. [le ne fayr fon le pournei extendra feulement de la pefiniteur du corps, de la mortalité, de la
cocupificnec, de de autres miferequi font verialisement des
fuites du premier peché [II ya des endroits qui font font beaux, politulés à
fin de le entred du Purgauster, mais il fembles qu'elbut aller à
69.

Originalité con la contra de la premier qu'elbut aller à
100 rejet de la permier peché [II ya des endroits qui font beaux, politulés à
69.

Originalité con la carte au un carte autrea auquel je ne voy pas que p<sup>44-66</sup>.

Con puité doncer un bon font.

'Ce qu'il y a encore de fascheux dans ce traité, c'est qu'aprés p.6; 1, b. avoir reconnu une veritable refurrection de nostre chair, 'il p 634 d 640 b. paroilt dire que la chair fera ensuite tellement changée d'une les maniere toute spirituelle, que les personnes ne seront plus distinguées que par le degré de leur vertu, & non par aucun lineament ni par aucun caractere corporel . 'Encore n'admet-il cette p.644.c. distinction que jusques à ce que la mort & le peché soient entierement détruit dans toutes les creatures : ( c'est à dire, selon la crovance qu'on attribue aux Origenistes, jusqu'à ce que tous les hommes & les demons aient esté purgez.) Car alors, dit-il, il n'y aura qu'une seule beauté toute divine qui reluira "dans tout le monde. Neanmoins il ne donne pas ce qu'il en dit comme une p.640.4 chose affurée, mais plutost pour une conjecture : l'Ecriture, ditil , marquant feulement que nous ferons changez , mais non en quelle maniere se sera ce changement; & il dit absolument que p 641.4. s'il y en a qui croient que nous aurons aprés la refurrection les melmes trais & les melmes lineamens que nous aurons eus en

THEL

cette vie, il ne voit pas lieu d'affurer si cela est faux ou verirable.

Nous n'avons nen à ajouter sur la lettre à Flavien courte p.445.652.655.

Hellade, ni sur celle où il parle des pelerinages, ni sur celle qu'il

Gerivit en 380, comme nous croyons, à Eustachie & aux autres.

[Comme nous avons remarqué dans cette fuite des ourrages de noftre Saine, qu'on loy attrible d'iente écite qui ne fote pas de luy , il en a fait autil pluficurs qui ne font pa vetus jusques à nous ] De ce nombre el l'écrit qu'il gromet d'envoyer à l'èxel. <sup>4</sup> pyris p<sub>3</sub>, si en l'est pour exploquer Comment [Corneille] avoit recu le S. Efpris avant be baretine! Il cise utili luy mémir les réplication de fair pyraqu'il avoit faite du pfeaume 61. [ Nous avons parlé ci-deffits de l'écrit cornet Apolliaire, dont îl nous refte quelques fingmens.]

Towns to Conv.

Du Pin, P. 661. Il y a quelque fujet de croire "qu'il avoit fait un commentaire Note 20. Sixt, Le Pin, P. 693 fur les Proverbes avant que d'expliquer l'Ecclessafte. 'Sixte de

Sienne luy artribuë des commentaires fur l'Epiftre aux Philip-De Pin-Astel jergi done S Grillé d'Alexandre apporte un paffage, en diffant Nyf prol-19-2 qu'il eft de l'Evrefque Gregoire; & on croit que ce ne peut eftre Nyf prol-19-2 que celui de Nyfle. Nous avons dir qu'on peut avoir 'perdu un V.11. Paffagent le cond derit à Ablate fur la Trinité. Eurhtyme nous aconfervé

dans fo Panophile beaucoup de fragmens de ce Saint,

Sorti-Aca33). Cell huy, comme onus cryous qui Eveger appelle Gregoire

le juffe, & dont il rapotte quelques paroles fur les vertus cardirales (Car Evagre ayant effé dicipe le de noftre Saint, e celt luy

plutofi qu'aucun autre, à qui on peut croire qu'il attribué un intre 
i glorieux. Nous avonu me lettra à Evagre, que quelques unse 

diient effire de noftre Saint-franially a fujet d'en doutte, auffilien Nort av.

qu'd'un grand panogrique de S Pierre de de S. Paul que fron Nort av.

a donné fous fon nom.

Do Pisp, 48 Quelques uns fe plaignent que fes ouvrages font trop pleins d'allegories Cule railonnemens abfraits: qui li méle la philoio, phie à la theologie, de fei ert des principes des philoiophes, tant dans l'explication des myfteres, que dans fes dificours de morale; ce qui diri que fes livres font plus fembables à ceux de Platon &

d'Ariflote , qu'à ceux des autres Chrétiens , 'és qu'àls font tout enfemble mours clairs, moins agreables, moins folides, & moins utiles. [Mais ic defaut, n les fautes mefines qu'on y rouve contre la veritable doctrine , ] 'foit qu'elles viennent des auteurs qu'il avoit lus, & qu'il fuivoit quand il n'y faifoit pas affez de reflexion, foit qu'elles y aiene effé ajoutées par la malice des her-

riques (rour cela, disse, n'a point empécide toure l'anziquié ]

1906-1914-1914 de recoverir fes écrits avec une elitme extraordinaire (Celt fiant els etc.)

doute ce que nous devons faire aufilt les verirez que nous ylifans en ou devoren pion faire recevoir ce que ! Dustorité de l'Eglife no ou append effre contraire à la veriré ; de ces fautes ne nous doivent point affigia emperire les grandes verirez dont lus font pleins. Il faut tout examines, profiere du bien, d'excutér le mal avec le refrécé quot odit à un elude Deu, à un Saint entité.

nent en pieté, à un genereux Confesseur de la soy, & à un illustre Pere de l'Eglise.]

F.662.663.

p.68%

S. AMPILOQUE



# S. AMPHILOQUE

## ARCHEVESOUE D'ICONE

ENHACTED COCONORACIO SECUCIO COCO CONTROL DE CONTROL DE

ARTICLE PREMIER.

ncement de la vie de S. Amobiloane: Boaroift dans le barean.



E merite de S.Amphiloque paroift moins par les Théredial, a.p. epithetes de Saint, "d'excellent, "de digne de toutes loüanges, d'admirable, ôcde tres fage, que luy 1436.
donne Theodoret, 4 que par ce que dit le mesme 673.4. historien, qu'il fut l'un des plus illustres Prelats e esté p. 715.14 de son siecle, cel un des plus genereux défenseurs #14.0.37.P. 701.

de la foy ancienne contre les attaques des heretiques. Toutes les lettres que S. Basile luy écrivit, qui sont en assez grand nombre . marquent d'une part la liaison qu'ils avoient ensemble, & de l'autre l'estime particuliere que ce grand Saint faisoit de luy.] Theo. ep. 145. plos 6

doret l'appelle le compagnon des travaux de Saint Basile.

Saint Gregoire de Nazianze dont la famille faisoit profession Nazep, 160 p. d'amitié avec celle de S. Amphiloque, { mais qui paroist avoir \$73 d. encore esté plus uni avec luy par les liens de la grace que par ceux de l'amitié, ] le consideroit lorsqu'il ethoit encore solitaire «P.161 p.87 4.5" & particulier, comme fon unique appui, comme fon fidele confeiller, comme le feul qu'il puft avoir pour compagnon dans la

pieté: 'ôc depuis qu'il fut Evesque, il l'appelle un Pontise sans est. 57.p. 124. 2 tache, un ange & un heraut de la verité. S. Jerome le joint avec Hier.ep. 84.p. cet eloquent Pere & avec S.Bafile pour la science tant ecclesiasti. 418.c. que que profane.

[ Cette grande idée que l'antiquité nous donne de S. Amphiloque, nous fait regreter d'avoir si peu de connoissance de ses actions, dont l'histoire ne nous a presque rien conservé. Nous en avons veritablement une histoire dans Surius au 13 de novembre: mais quelque facile que soit le Pere Combesis à soûtenir les pieces les plus infoûtenables, ] 'il est obligé d'abbandonner colle-ci , Amphi-p. 137. Hill. Eccl. Tom. IX.

SAINT AMPHILOQUE. & de reconnoistre qu'elle ressent moins la gravité d'une veritable histoire, que les contes de Metaphraste [ Il faut donc none contenter du peu que nous en pourrons recueillir des Peres & des

histoires de ce temps là. ]

Nicobule (on neveu.

Balep 394. P. ANRLED HOD. e Hierep 14.p. 134.2.

Il effoit d'une province voifine de la Lycaorie, a c'est à dire de la Cappadoce, comme il est aisé de le tirer de Saint Bafile, b & de Saint Gregoire de Nazianze; Scomme S Jerome le dit clairement. I Son pere, "autant que nous en pouvons juger, portoit le Nore s. mesme nom que luy . ] d ll avoit une sœur nommée Theodosse qui aNot car. 37. p. fut mariée. & qui ayant eu la conduite de la grande Sainte Olympiade, la forma dans la pieté S.Gregoire de Nazianze la propose à la mesme Olympiade comme le modele vivant qu'elle devoit

Bafep. 391.p. fuivre dans fes actions & dans fes paroles . 30% b,cp.192.p.39% f p \$13.d.

'Il fit quelque temps profession de la rhetorique, \* & hanta le bareau, où il fit la fonction d'avocat & de juge . Saint Gregoire Na eg. 160 p. de Nazianze qui l'avoit déja vu quelquefois, s'huy recommandant la cause d'un Diacre nommé Euthale, qu'on vouloit mettre à la gep. 159 p. 173 taille, le prie de fe faire connoiffre à luy par un commencement fi favorable; ce qui marque felon toute la fuite de la lettre qu'il ne faifoit encore alors que commencer à paroiftre dans le bareau. C'estoit aprés l'an 361, ] puisque Saint Gregoire qui appelle Euthale fon collegue dans le diaconat, [effoit fans doute Preftre ep 160 p.\$73 de ce temps là. ] Ce Saint luy recommanda encore une affaire de

rp 106.9.749.49 Quoiqu'il full encore alors fort jeune, il avoit neanmoins une 1911.0.943.4d. telle reputation de fagelle & de probité, qui l'empelchoit de fe de probité, au l'empelchoit de fe laiffer jamais prevenir contre perfonne, que S Gregoire le fult, iep.106.p.149 d dit-il estimé heureux tout vieux & tout Prestre qu'il estoit, d'en ep, 110 p.8 st.d. avoir autant. 'C'effoit une chose inquie & estimée incrovable. qu'il eust jamais fait une lascheté pour de l'argent. Il en fut Nore s.

sp. 106.p. \$49. reanmoins accusé fur quelque affiftance qu'il avoit rendue à un

criminel, que l'arnitié & l'eloignement qu'il avoit du mal, luv ep.110 p.152 a avoit fait croire innocent. 'Il fut inquieté pour cette affaire, '& il à ep 106.p.149. eut besoin que S. Gregoire s'employalt pour luy auprés de Cesai-Amml, 16 p. re, [qui peut estre celui] qui avoit esté Preset de Constantinople
312.
mbia epitop en 365, " & auprés de Sophrone aussi Preset a de Constantinople
313-14-16 [en 369.

Ce fut apparemment pour la mesme affaire, que ] SGregoire 132. Nat. en 140p. recommanda encore Saint Amphiloque au forhifte Themiftius, comme un homme qui luy devoit estre cher, tant percequ'il faifort profession de l'eloquence, dont il dit que ce sophiste estoit le

use que percepui eflois d'une famille unie d'armité avec cells de l'hemifus. Il ne deshoorte es acune manière, dis Saint Gergoire, ni fa naiffance, ni l'amourque jay pour laryck la vexaforegoire, ni fa naiffance ni l'amourque jay pour laryck la vexation qu'on luy lair der trop juiulte pour ne le par affifte de tout 
volrre credit. Car Themifus quoque payen navie pas moins No. 1911, a 
d'autorité à la Cour que dans les coulos. Saint Gregoire di equ Nustra, no. 1919, pour luy, tout le fervice qu'il pouvoir rendre à S. Amphiloque 
dans l'étar où li fe trouvaire, chied d'étrieme da faiveur à destine d'an d'evant qu'il effoit 
avoient le moyen de l'affider [Il femble marquer par là qu'il effoit 
malade ].

# ARTICLE II.

Saint Amphiloque se retire dans la solitude avec son pere:

O v soe favous pas fi Dieucenvoya corte traverfa à Saint Amphiloque pour le degaint eu fice fis farrecher tout à fait à luy, comme il dit dam le Prophete qu'il fait quelquelois Maisi l'el certain que ce Saint ne demarca pas toujous dans la Bareau J'S. Gregoire de Nazinarze paratiit avaircontribué beaus Nacetas par coup à le retirer du monde de à l'envoyer à Dieu , comme il du d'où vient qu'il l'appelle à gloir I l'é joire crocka avec Sainte

d'où vient qu'il l'appelle sa gloire. Il se joint en cela avec Sain

Thecle, s'pour quelques raisons que nous ignorons. ].

Saint Amphiloque se retira dans la Cappadoce, où il prenoit Bifep. 391.P. foin de fon pere déja fort âgé. b Il demeuroit en un quartier nom- aep 392.p. 302. mé Ozizale, coù il femble que S Gregoire luy envoyoir du blé, dhatapato p. car ce canton n'en portoit point: Mais comme il effoit riche en #74 b. prairies, en jardins, &c en herbages, S. Gregoire luy demandoir 226 c. des herbes dont il manquoit, quand il en avoit affaire, comme il ep 15,0,976.d. fit une fois que S. Bafile le devoit venir voir; [peur eftre durant e. qu'il effoit Prestre à Cesarée vers l'an 367: 100 comme S.Amphi. \*p.+; p.776.d. 1 loque luy en avoit envoyé trop peu, il luy en fait des reprochesavec la gayeté ordinaire. Saint Amphiloque luy ayant écrit une «2/163-243-35-c fois dans le mesme air, il le raille encore agreablement sur son Ozizale, où fi l'on mouroir de faim; dit-il, faute de blé, Jau moins l'on y fentoit bon'à cause de l'abondance des fieurs [C'est peutestre dans le mesme temps] qu'il le prie de regaler avec desher. ep.141 p.023 d. bes un nommé Glauque qu'il luy envoyoit. & que la charité avoit arraché à luy lorsqu'il visitoit les villesdes montagnes voilines de la Pamphylie .

'Le soin que Saint Amphiloque estoit obligé de prendre de son Baser 302.9.

Li i ij 199.c.d.

pere , l'empescha de venir demeurer auprés de Saint Basiles de-\*P. 393 P. 402 2. puis que ce Saint eut esté elevé à l'episcopat en l'an 370.] 'D'ailleurs il le fuvoit depeur qu'il ne l'appellaft au ministère de l'Egli-

fe, quoiqu'affurément il fust dés ce temps là fort uni à ce grand a'cp 394 P 403 Saint, 'qui l'appelle son cher fils, Il estoit ami d'un jeune homme ACP, 131.P. 106, nomme Heraclide, qui luy ayant decouvert le dessein qu'il avoit pris de se retirer du monde & du bareau où il estoit engagé, luy 399.

avoit promis de se retirer avec luv dans quelque caverne. Mais estant venu à Cefarée par le conseil de Saint Amphiloque mesme, pour demander de sa part quelques avis à S. Basile, il sut arresté par ce saint Evesque qui le retint auprés de luy Saint Amphiloque luy écrivit enfuite pout favoir s'il demeuroit ferme dans la refolution de fervir Dieu, & pour le faire ressouvenir de sa promesse, le menaçant en riant de luy faire un procés s'il y manquoit Surquoi Saint Bafile composa à Heraclide une fort belle lettre pour s'excufer d'aller demeurer avec S. Amphiloque ['C'estoit apparemment V.S. Basile # vers l'an 371.

Naz. ep. 162. p. 'Ce fut peut-estre en l'an 373, que JS. Amphiloque écrivit à Saint V. 5 Ge de 875.b. Gregoire de Nazianze pour tascher de reconcilier S. Basile avec Nat. \$ 16. Eustathe de Sebaste [qu'il ne connoissoit pas assez.]

#### ARTICLE III

#### S. Amphiloque est fait Evelque d'Icone .

[ ] L n'y avoit pas encore beaucoup d'années que S. Amphiloque avoit quitté le bareau, j'& neanmoins il estoit déja monté à Bafep.393 P. 402 b. une pieté fort eminente b. Sa vertu, comme nous avons dit, luy 6 p 402.2 faifoit fuir Saint Bafile, depeut que ce Saint ne l'appellait au mi-

nistere de l'Eglise Mais Dieu qui fait choisir en tout termos les P-199-Cvases d'election qui luy sont agreables, Tenserma dans les filets P.401.8. de sa grace, & l'amena au milieu de la Pissdie, afin qu'il y prist par une pesche spirituelle ceux que le demon tenoit captifs dans

l'abyfme des crimes. L'estime de sa vertu le fit ravir de force , Naz.ep 162.p. pour l'elever à la dignité de l'episcopat, ] c & luy confier le gou-(Thort.la.c. vernement de toute la Lycaonie . 10.p. 673-4. Balep &p.g.d. 'La ville d'Icone avoit esté autrefois la seconde de la Pissdie

[aprés Antioche. ] Elle estoit alors la capitale d'une nouvelle province, compolée de diverles pieces retranchées de provinces voifines. [On avoit donné à cette province le nom de feconde

41ep 393 p.402. Pilidie, comme il femble qu'on le peut tirer de S. Bafile, J'qui met

toujours Icone dans la Pifidie; 'ou le nom de Lycaonie, comme Thirt.L4 C.16. elle est appellée dans Theodoret, dans les signatures du Con- P.673-L. cile de Constantinople, & dans les auteurs posterieurs. Valens V. 5.Bafile s peut avoir erigé cette nouvelle province en l'an 372 , "en mefine

temps qu'il divisa la Cappadoce en deux; ] & Themistius le lotte Themi or 1 1.p en l'an 373, d'avoir elevé de nouvelles metropoles. [ C'eft peut- 190 h. estre de là que vient] ce que dit un Evesque de Lycaonie dans le Conc. 4. p. 500

, Concile de Calcedoine : Comme depuis long temps dit-il, & dés disorbe » le commencement nostre pays a esté entierement pur de la con-

, tagion de l'herefie, on ne s'y est point exercé à ces sortes de n questions & de disputes: Nous nous sommes contentez de la

n fimplicité de la foy, & de fuivre ce que les Peres nous ont appris (Si la Lycaonie n'a formé une province que fur la fin du regne des Ariens, il ne saut pas s'étonner si elle a peu eprouvé les malheurs de l'herefie, furtout estant aussi tost tombée entre les mains d'un

pasteur ausi sage que S.Amphiloque ]

Faustin estoit Evesque d'Icone en l'an 373 Ill mourut sur la fin Bifen tip 51.4 de la mesme année, & son Eglise pria Saint Basile de la venir affifter & de luy donner un Everque C'est ce que nous apprenons d'une lettre 'que Saint Basile écrivit alors à Saint Eusebe de de Samofates, à qui il parle de cette affaire; & il le prie de luy mander s'il ne devoit faire aucune difficulté de se méler de ces ordinations étrangeres, qui effoient hors de la Cappadoce, & mesme hors du diocese du Pont. Nous ne savons point ce que S. Eusebe luy répondit, mais foit pour cette raifon, foit pout quelque autre, il paroift par la fuite qu'il ne se trouva pas à l'election de S. Am-

'On croit avec beaucoupd'apparence, que ce fut ce Saint qui Bond p.661. fut mis à la place de Faustin [La fuite de l'histoire de S Batile nous oblige en effet de dire qu'il fut sait Evesque vers ce temps là Il n'ell pas neanmoins tout à fait certain s'il n'y eut point entre eux un Evelque heretique durant quelques mois, J'Car S. Basile Bassen, 102 p. parlant de son election, die que Dieu avoit fait perir les ennemis, 402.6. pour faire David Roy d'Ifrael (d'où nous juscons que fon predecesseurestoit un heretique, foit que ce suft Faustin, ou quelque autre aprés luy, à qui Dieu eutt bientoft ofté la vie J'Il est toujours Naz. ep. 161 p. certain que l'election de S. Amphiloque traina quelque temps, & 874.375. ne fut conclue que vers le te.nps de la mort de S.Gregoire pere du

V. S. Gr.de. Theologien ["que nous ne pouvons mettre avant le primtemps de l'année 374 ] 20.

'Le pere de Saint Amphiloque qui se voyoit privé du secours & P. 874.875.

de la presence de son fils par sa promotion à l'episcopat & en fue tout à fait faiché, & le plaignit que Saint Gregoire de Nazianze l'avoit trahi[en y contribuant. ] Mais ce Saint luy répondit qu'il v. s. Gr de estoit luy mesme fasché de l'eloignement de Saine Amphiloque Naz. \$ 170 auffi-bien que tous ses parens & ses amis, qu'il avoit mesme songé à l'empescher lorsqu'on avoit commencé d'en parler, mais que la mort de son pere l'ayant retenu à Nazianze, luy en avoit & c. depuis ofté le moyen. [Il est pourtant difficile qu'un homme qui aimoit l'Eglife comme S. Gregoire, n'air pas eu en cette rencontre plus de joie que de douleur, voyant établir pour chef d'une des plus considerables Eglises de l'Asie , une personne si digne de remplir une place de cette importance; en un temps où l'on avoit tant de besoin de Prelats éclairez & genereux.

Baf.ep. 20 1.P. 402,C

Ce fut le fentiment qu'en témoigna S.Bafile 1'S. Amphiloque luy avoit écrit pour se plaindre de la pesanteur de la dignité episcopale, comme d'un fardeau qui surpassoit ses forces: 'Saint Basile au contraire benit Dieu du choix qu'il avoit fait de luy, & sa réponse est toute pleine des marques de sa joie, qui se repandoit, dit-il, sur toute sa patrie; laquelle soussiroit volontiers d'estre privée de luy puisqu'elle s'acqueroit par luy des peuples entiers.

Il l'exhorte donc à corriger par sa sagesse les mauvaises coutumes qu'il trouveroit dans son Eglise, & à gouverner son peuple avec autant de courage que de prudence, pour ne se pas perdre dans la tempeste de l'heresie, que Dieu appaisera; dit-il, lorsqu'il se trouvera quelque voix digne de le reveiller. Pour le poids de sa charge ,il l'affure qu'il a affez de force pour le porter , mais que de plus, Dieu le porteroir avec luy. Il témoigne souhaiter de l'aller visiter en son Eglise, & il le prie neanmoins de le venir voir luy mesme le plutost qu'il pourra, sans attendre ni qu'il le mande, ni que le temps soit plus favorable,parcequ'une longue maladie

(qui estoit son infirmité ordinaire; se pressoit de sortir du monde. [Je ne voy point que cette lettre nous permette de dire que S.Ba-ಲಿ ಭೆರ್ಮಿ ಬಿಡ್ಡು ARTICLE IV.

file ait affifté à l'ordination de S. Amphiloque.]

Union de S. Amphiloque avec S. Balile.

[S Antr Amphiloque ne differs pas apparemment à venir Santile à Cefarée, J'où il le trouva encore malade, & il demeura affez long-temps avec luy, quoique ce temps leur pa-

SAINT AMPHILOOUE ruft court . [à cause de l'affection que ces deux Saints avoient l'un pour l'autre JLe peuple de Cefarée fut extremement fatisfait de a. S. Amphiloque, & le goulta plus qu'aucun de ceux dont il avoit receu instruction. Il emporta en s'en retournant une lettre de S. ep.374 p 361.

Bafile au Comte Jovin.

[Ce fut peut-eftre encore en certe occasion que S.Amphiloqué alla à Nysse, Joù S.Basile semble dire l'année suivante qu'il avoit «p.408 p.4a.). 4. esté. I soit pour visiter S Gregoire frere de S. Basile qui en estoit Evelque, foit pour y suppléer à son absence, & y donner quelques ordres au nom de S. Bafile Car S. Gregoire extremement persecuté par les Ariens, pouvoit avoir esté obligé de s'absenter.]

S Basile ne se contenta pas de cette premiere visite de Saint ep 394.p.403. Amphiloque, il le pria par une lettre écrite exprés, de venir celebrer avec luy la feste des Eupsyque au au commencement de septembre, pour satisfaire le desir que son peuple avoit de le revoir,

& annoblir par sa presence le grand hospitalsque Saint Basile saifoit bastir auprés de Cesarée.] Ce fut peut-eftre en cette occasion 'qu'il obligea Saint Basile 1 lod ton d'écrire le livre Du Saint Efprit, 'qui ne \* fut neammoins achevé ep. 105 p 406.c. que fur la fin de l'an 375,ou mefme en 376, & S.Bafile le luy en ep 395,p 406 your alors écrit fur du parchemin.comme il le luy avoit deman- 40 voya alors écrit fur au pareneminatorinise il se nuy avon comune despier page.

dé Il le luy adreffe à luy mefme, & il y loue l'ardeur exacte & la
estanacia, a. borieuse qu'il avoit pour la science de l'Eglise, comme il releve 17.d.e. autrepart son humilité. Car estant dans la dignité & l'état de écanac.i.p., docteur, il estoit ravi de se rendre disciple, « & proposoit conti- c de spic.t.e. nuellement des questions à S. Basile, non pour le tenter & savoir 291.4. fes fentimens, comme beaucoup d'autres, mas par un veritable defir d'apprendre ce qu'il ignoroit [ Auffi il n'y a personne à qui S. Basile éclaircisse tant de dissicultez, tantost sur la doctrine de la foy, tantoft fur l'explication des Ecritures, tantoft fur la discipline de l'Eglife, comme on le voit par les lettres 391,399 400,80404, outre les trois celebres qui portent le titre de Canoniques, qu'il luy écrivit, comme nous croyons, en l'an 375.

Il se passa au commencement de cette année 375, diverses chofes confiderables entre S Amphiloque & S. Bafile, furtout pour le rétablissement de l'Eglise d'Isaure dans la province de S. Am-1bid. \$ 107. philoque: mais "comme nous les avons raportées plus au long fur

S. Balile, il fuffit d'y renvoyer, & de remarquer en general J'eloge sp 302P408.4 que S. Basile donne à nostre Saine, qu'il regloit la Lycaonie d'une maniere apostolique.

1bid. \$ 109. [S. Basile ayant ensuite fait un voyage dans le Pont, "écrivit au

retour diverfes lettres à S. Amphiloque, dont le fujet plus important est de luy donner le foin de la reconciliation de divers Evefques de Lycie,qui xouloient rentrer dans la communion de l'Eglife]

rp.408,P410.

S. Amphiloque luy écrivit au commencement de l'an 376, & luy envoya quelques prefiss fur la fette de Nocl, "de quoy Saint V.8.8416.

Bafile le remercia par une lettre, où il lluy parle de la perfecution [415.
19.408,P411. qu'on faifoit à Saint Gregoire de Nyffe. Il luy "écrivit encore fur 1814. \$116.

19,405,9,431. qu'on failoit à Saint Gregoire de l'Ayue. Il tuy "écrivit encoré iur. la perfecution que fouffroit toute la province par la violence de [Demofthene,] pendant que S. Amphiloque gouvermoit paifiblement fon peuple à couvert de ce grand embralement.

#### 

#### ARTICLE

Saint Amphiloque écrit à des Macedoniens qui vouloient se réunir Il assiste à divers Conciles.

A demicre lettre que nous ayons de Saint Bafile à Saint August Amphiloqué (fel cell qu'il luy évrit un pun aprés, furla v. s. hafie hyérivoir affect arrentent fuste de principa qu'entre qu'en vient de capital vient de capital vient de capital se lettres, quolqui al cult point de plus grande pie que d'entrene rir un forter ami, dont le principal fiont effort d'apprendre de fas courselles, d'à qu'il euit voult a faire dans fisterem journal de pent fa inc. Il act luy avoir par cancer envoyé fon ouvrage du S.

Cord garan.

Mais Saint Amphiloque l'avoit lorsfqu'il recent une lettre de divers Evesques, qui térnoignoient ce lemble quelque défir de s'unir à luy, à Saint Bassle (& aux autres Catholiques ] lis demandoient neamnoins encore que lque échircissement fur le Coordie deNice de le S. Espiri, je Stonnante ce femble qu'on vouluit leur

faire confeiferta divinité & la confibilmanialité du S Expiri, dont post de la confibilmanialité du S Expiri, dont post de la confibilmanialité du S Expiri, dont post de la confibilmanialité du S Expiriques prista, avoient ellé cragage, dans le parti des Macedoniens, mais non de la communion des Ariens I la svoiten meline foullet a vec Da Pin-post courage beaucoup de perfecutions pour la vraie foy & pour le post de la confibilmania de la capacita de la Seriens de Lycie, de la confibilmania de la Cycle a four avec de Experigue de Lycie, de la capacita de la Expirique de Lycie post de la capacita de la Expirique de la capacita de la Capaci

Balle avoit prié S. Amphiloque d'y travailler.

Cott. p. 10.b. S. Amphiloque leur répondit dans le Concile[de sa province,]:

où il avoit invité. Bassle qui ne put s'y trouver paccequ'il estoit

malade

malade mais son livre [du S.Esprit] y parla pour luy. S.Amphilo- p. 101. que rend donc raison à ces Evesques pourquoi le Concile de Nicée avoit peu parlé du S. Esprit; mais que J. C. mesme en avoit p. 102403. affez parlé en ordonnant de battizer en fon nom, auffi-bien qu'en celui du Pere & du Fils, & nous obligeant par là de le reconnoittre Dieu comme les deux autres Personnes, un seul Dieu & une seule nature en trois personnes ou trois hypostases; Qu'il n'y a point de milieu entre Dieu & la creature; & qu'il ne nous est point permis de mettre le S.Esprit entre les creatures, puisque nous battizons en son nom; Qu'ainsi il les exhorte de le joindre avec le Pere & le proje, Fils dans la glorification [ par laquelle on terminoit les pseaumes, les prieres, & les fermons, J'& de s'unir eux mesmesentierement p. 100,103. [à l'Eglife.] Il leur parle au nom de tout fon Concile toujours avec beaucoup de respect & d'amitié: 'mais il ne laisse pas de leur pro-page tester à la fin, que ceux qui blasphement contre le S.Esprit tombent dans un peché irremissible, & dans la condannation des

On nous a donné depuis quelques annérs extete piece importan - P>>te fur deux manuferis,dont l'un en fait une lettre de S. Bafile AS.
Amphiloque, 'ce qui efl contraire à la piece mefine; quociqu'elle - P>> blytos,
foir tour à fait dans l'efgrit de S. aims Bafile, ('èc en cela mefine tres
digne de S. Amphiloque'à, qui elle appartient felon l'autre manufcir. Elle convictor parfaitement à fon temps, à la gerfonne, & 'à

fon union avec S. Bafile.

an unma vece. Jashir.

La perfection de Valeos coffa en l'an 378, par fa morc funclée

& l'Eglide recouvra la paix fous la proceêton de Theodole, Saint Tuteri, seal,
Amphilope frei un de ceax qui fe trouverent[la 38 just lectond 71 to 16 contraction].

Cocolie exumenique affemblé à Confinationje, de il en fue l'or. Leon, field, que
mente au cet le deux Soffengiene 11 y figna la premier le 3 de de shatteffit, par
may, comme nous copyond, le tellament de Soffengiene de Nation pata.

equipi y gale d'une terre qui l'avit voulun abette de lu y, de l'ap-para.

ze, qui y parle d'une terre qu'il avoit voulu achetet de luy, & l'ap., 2922 a. V. S. G. de pelle fon tres reverend fils ("Il fur établi dans ce mefine Concile, Nas.) 375. & entitire par la loy que Theodofe publia le 30 dejuillet, pour un des centres de la communio Catholique dans le dioceté d'Afie. Il s'erndit encore illuftre dans le Concile qu'ils tinta un mefine

lieu Ian 183, par la generolfié ingenieuse avec laquelle il rin de Theodolé un réciri contre les Ariens. Mais mus avons décrit V.in Arienscette hilitoire en un autre endroit.] Il fu peta-effre vers le meline en pata-patys. 13 pilonge temps un voque pla Paramife (ville de Calpyadoce, 3 à la priere de 1918. 13 pilonge temps un voque de Nazianez, - "pour appurp l'improcence dun faith Nazia et l'escolub. Scrégoire de Nazianez, - "pour appurp l'improcence dun faith. Nazia et l'escolub. Scrégoire de Nazianez, - "pour appurp l'improcence dun faith. Est et l'est. K. K. k. k. k.

Come La.P. nist. prendre encore un plus grand voyage pour le messe suite. Il assistant aussi l'an 394, à la dedicace de l'egisé "que Rusin avoit fair V.S.Gr. de bastir au sobourg de Calcedoine, & au Concile qui se tint ensiste Nysis s'assistant de l'accessione de la concile qui se tint ensiste suite de l'accessione de la concile qui se tint ensiste suite de l'accessione de l'accessione de l'accessione de l'accessione de l'accessione de la concile qui se tint ensiste de l'accessione de l'ac

Nation 32 P. à Contlantinople le 29 feptembre : Il travailla à reconcilier Vita-

#### 

Mort de Saint Amphiloque : Ses écrits .

E qui rendi a l'Eghife en combatant l'herefie des Melfaliers, de quoi nousavors parlé plus amplement en un autre endoit. Nous Ylan Maria Laccio nous contentercos de dire ici ] qu'il s'eleva contre eux avec beau. Bilant aous 18-87-81-1.

[ Ceft à cette victoire de l'herefie que nous pouvons terminer l'hiftoire de noftre Saint, ne trouvant rien de Juyqui foir pofterieur à ce temps là. Ily a tout fujet de croire "qu'il mourut avant Nora ales troublesque la deposition de S. Chrysfostome excita dans l'O-

Mezzaposts rient dés l'an 403 ] Les Grees honorent fa memoire le 23 de novembre, Ce n'fort leur grand office [On l'annis le mefine jour draits annary tooleg Romain. Longtermps avant fa mort, J Scriegoire de Nazianzerémoigne qu'il querilloir les maladies par les pretes, par l'invocation de la l'innicé, de par l'Dolation du Rorifice.

[ Comme il avoit edific l'Eglié durant fa vie par fea côtions, il l'infiruitir encore aprés fa mort par les livres qu'il luy laifla, & dont elle fit fains doute beaucoup d'effirme, s'il en faut juger par les citations qu'en ont fait non feulement Theodore & d'autres auteurs ecclefaffiques, "mais mefine pultierur Conciles eccumeniques. Via nous y-

Notation and the state of the s

[ Il feroit inutile de faire ici une longue & ennuyeuse deduction de ses ouvrages, "qui ont ellé citez par les anciens, &c dont il ne Nore s-

SAINT AMPHILOQUE nous refte plus que quelques fragmens. Il fuffit de dire que tout ce que nous avons aujourd'hui d'entier de ce Saint, est la lettre aux Evelques Macedoniens qui vouloient rentrer dans l'Eglife, '& un poeme qu'il adressa "à Seleuque neveu de Sainte Olympia- Nazeur 125 p. de, \* & "petit fils de Trajan ce General d'armée\*fi celebre fous V2. 100.195.b. lens, avec lequel il perit le 9 aoust de l'an 378 dans la malheureuse. 4 Amphi.pa 56. journée d'Andrinople, S. Amphiloque tasche donc de former ce l' Amn. 1, 31, p. jeune homme à la vertu, & de luy inspirer un veritable esprit de pieté. Il veut neanmoins qu'il commence par les études ordinaires b.c. des belles lettres, & par la lecture de toutes fortes d'auteurs, où il luy recommande de discerner avec soin ce qui luy peut estre utile pour le retenir. & rejetter tout le reste. Il l'exhorte extremement à fuir la compagnie des méchans, à detefter les theatres, les combats de bestes, & les jeux du cirque, comme des lieux de peste: & les sources de tous les crimes. C'est aprés qu'il se sera ainsi poli l'esprit par la connoissance des sciences civiles, qu'il luy confeille de paffer à l'étude de la science sainte de l'Ecriture, pour s'y appliquer tout entier, mais fans s'elever jamais du progrés qu'il-

Note 6.

NOTE 7.

On nous a donné depuis quelques années Thuir homelies fous Da.Pin<sub>3</sub>n<sub>3</sub>n<sub>3</sub>, et le nom de Saint Amphiloque. Mais de ces huit il n'y en a aucune qu'on puille affuerre eltre de luy, de il y en a qu'on peut affuer n'en effre pas, sutfi-bien que la pretendué vie de Saint Bafile qui porte p.654.656. le nom de Saint Amphiloque.

033

### \$\$\$\$**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$** NOTES ET ECLAIRCISSEMENS

SUR LE NEUVIEME VOLUME DES MEMOIRES pour fervir à l'histoire ecclesiastique .

### *્રા*્યુક પુરુપુર પાસ્તુ પુરુપુર પાસ્તુ પુરુપુર પુરુપુર પુરુપુર પાસ્તુ પુરુપુર પુરુપુર પાસ્તુ પાસ્તુ પુરુપુર પુરુપુર પાસ્તુ પાસ્તુ પુર પુરુપુર પાસ્તુ પાસ્તુ પાસ્તુ પુરુપુર પુરુપુર પુરુપુર પુરુપુર પુરુપુર પાસ્તુ પાસ્તુ પુરુપુર પાસ્તુ પાસ્તુ પુરુપુર પાસ્તુ પાસ્તુ પુરુપુર પાસ્તુ પાસ્તુ પાસ્તુ પાસ્તુ પાસ્તુ પાસ્તુ પાસ્તુ પાસ્તુ પુરુપુર પાસ્તુ પાસ્તુપુ પાસ્તુ પાસ્ત NOTES SUR SAINT BASILE.

Potr la page

NOTE L Temps de sa naissance.

mieux la pouvoir avancer : Et en effet on ne peut faire aucun fond fur ce journal, puisqu'il ne luy donne que cinq NOUS mettons la naiffance de ans d'episcopat, au lieu qu'il luy en S.Basile vers la fin de l'an 329 ; saut donner constamment plus de huit.]

S. Gregoire Thanmaturge .

NOTE IL Four la page 4.5 2,

parcequ'il effoit à peuprés de mefine ge, mais un peu plus jeune que S. Gregoire de Nazianze, que nousero- Si Sainte Macrine a esté instruire par Naz.ep.31-p. yons eftre né cette année la J'CarS.Gre-

goire dit dans une lettre que S. Bafile ne le devoit pas maltraiter comme il fai-Baronius dit dans fon martyrologe , Bar. 1 jan. b. foit, au moins à cause qu'il estoit plus que Sainte Macrine ayeule de S. Basile

âgé que lu y, se mpre porque [Cela ne figni- a vecu du temps de Dece [morten 2 5 1,] fic pas à canfe que se suit Prestre, puil. & qu'elle a este instruite par S. Gregoi-qu'il avoit déja esté fait Evesque de re Thaumaturge, 'Mais puisqu'elle a Bissey par se Salimes, comme on le voit par toute affez vécu pour former l'enfance de passarquique la lettre : ainfi il faut que cela marque S. Bafile , & qu'ainfi elle ne peut eftre Bollas. len p. on the same and the control of the

que affez en un autre endroit qu'ils apres tout, les parbles de S. Bafile qui effoient environ du mesme age. Pour semblent avoir donné lieu à Baronius les raifons qui nous font mettre la d'entrer dans ce fentiment, marquent naissance de S. Gregoire en 329, on les plutost le contraire ; l' éea upér durle Basep.75. p. verra fur fon titre dans la note 4, oul andubia uniune Monobina. Baronius 19. a. nous examinons les objections affez dans fes Annales se contente de l'appel- 14fortes de ceux qui la voudroient met- ler une eleve alumnam de l'Eglife de ce erc beaucoup pluftoft. Saint.

Scult. 9.1044. 'Scultet cite un journal gree manuf crie qui porte que S. Basile a vécu 45 ans 1 selon quoy il saudroit differer sa naiffance jusques en 334, puisqu'il est mort le premier janvier 379: mais au

Fenr la page NOTE IIL Bafile qui c'enfuirent durant la perfecucion de Maximin II.

lieu de la différer, nous aimerions bien [ II est affez étrange que ] le marcyro-

loge Romain de Baronius 30 may, ait | maturge, & par fes disciples, [fans dire attribué à Basile & Emmelie pere & jamais qu'elle l'ait este par ce Saint N. or.so.p. mere de S. Bafile , 'ce que S. Gregoire mefine .

de Nazianzo dit chairement de fes an- Mais ce qui détruit l'opinion de Paceftres paternels , of most marife nim pebrok, c'est que l'la maniere dont S. Nir. on marifee .'Il faut sans doute l'entendre , Gregoire de Nazianze parle de la per-119 by Solling.jan.

p.951.951. comme Bollandus, de Sainte Macrine fecution de Maximin [ est tres fausse, fi & de son mari, ayeus paternels de S. on l'entend de celle de Maximin I, qui Basile. Et le temps joint à ce que Saint no fut pas sort violence. Mais ce qu'est Nyf.v. Mac.

1973/16/14 Cre ce emploant à ce que sant nortun possivirontes ant équient mais de la contraction de la

fott encore tombé dans la meime faute, viton fept ans dans les foreits. 'Ce que P-1-1-h-[qui n'a pas meime d'apparence, puil-dit S. Gregoite de Nazianze qu'on con-

qu'il faudroit que Batile & Emmelie notifoit affez ce Maximin qui avoit efte euffent efté mariez dés l'an 101, & ce- encore plus cruel aux Chrétiens que pendant ils n'eurene S. Basile, qui fut ceux qui venoient de les persecuter en pendant its neutent 3. Danie, que plus de grand nombre, e (2000) n' (27) 200 vingt ans apres. neutions impute the le raporte fort

Papebrok a abandonné & Baronius bien à Maximin II. [Mais Maximin I. & Bollandus fon collegue, pour for m'effoit guere comunator de perfonne, pout, per une nouvelle opinion. ] Car den- & il perfocus l'Eglis lorsqu'elle point personne de la paris depart environ-s quir, & con de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir, & con de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir, & con de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir, & con de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir, & con de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais depart environ-s quir de l'apacid de S. Soir de la pais de l'apacid de S. Soir de la pais de l'apacid de l'apacid de S. Soir de la pais de l'apacid de S. Soir de la pais de Basile, mais de sen basayeul, pretendant depuis la perfecution de Severe qui que Maximin qui perfecutoir alors, est avoir esté bien plus cruelle que la

celui qui regnoit en 335. [Jene penfe tienne. pas qu'il ait douté quest apic marphena- Je douterois fort auffi de ce que dic Pipe ne putile audi-bien fignifiet l'ayent encore Papebrok, J'que le miracle des Bell. jo.m.s. que le bifaveul paternel. J'Maisil fois cerfs , (il dit engeneral desbeftes & des tient que l'age de Sainte Macrine ne oifeaux, f qui se vinrent presenter aux permet pas qu'on les entendo de Maxi- ancestres de S. Basile, continua durant min II, parceque S. Basile die souvent les sept ansde leur fuite . S. Gregoire de Naz-7-191. A. que Sainte Macrine son ayeule pater. Nazzanze dit quelques paroles qui le

nelle a efté instruite par Saint Gregoire peuvent favorifer. [Mais dans un ora-Thaumaturge. [Cependant quand S. teur, & dans des choses de cette nature, Gregoire Thaumaturge n'auroit vécu il vaut mieux se contenter de ce qu'on que jusqu' aprés l'an 16 q, comme Pape-brok en tombe d'accord, pourquoi S'e n'est qu'indiqué, & d'une maniere tres Macrine n'auroit-elle pas pu ellre in foible. 3 ftruite alors par luy agée d'environ 10 NOTE IV.

four la poue ans, & avoir encore vecu cinquante ans Temps de la retraite des ayeuls de apres, jusqu'en 3 1 5, & apres la mort de S. Bafile . Maximinlli Mais ce qui est vray,est que

S.Gregoire Thaumaturge vivoit enco-'S. Gregoire de Nazianze dit que Naziana p. reen 170, & que S. Bafile dit sculement c'estoit Maximin qui excitoit la perfe. 319.4. Billep. te p. que ] 'Sainte Macrine a efté instruite cution dans laquelle Sainte Macrine & dans la doctrine de S. Gregoire Thau- fon mari se retirerent dans les foreste

121.3

Kkkk in

du Pont. (Et il est difficile de pretendre veritablement n'ont aueune liaison ne-que ce soit une faute de copiste, I puis cessaire. Les Chrétiens ont eu assez de qu'il dit que ce Prince taschoit de fur- raison des l'an 304, de se retirer dans passer encore la eruauté de plusieurs les soretts pour sauver la vie de leurs autres persecuteurs dont il estoit pro-corps & de leurs ames.]

2 325.4. che. 'Mais comme il marque luy mesme que cette persceution continua au moins fept ans, [& que Maximin felon l'histoire ne regna dans le Pont & l'Asie mineure qu'après la mort de Maximien

NOTE V. Pour la page \$40. Que Sainte Macrine & son mari

demeurerent apparement toujours dans le Pont .

Galere fon oncle , c'eft à dire en 3 11, Baronius dit que S. te Macrine & fon Barana 1 chdeux ans au plus avant la fin de la perfe-mari pafferent du Ponr dans la Cappa. cution . & moins de trois ans avant fa docc lorsque la persecution sut ceilee .

Bat 1944 sp. mort, I'il faut reconnoiftre avec Baro- [Je ne voy pas qu'il en ait d'autre fonnius que c'a esté proprement sous ce dement que de ce que le pere de Saint Maximien Galere que l'histoire de S.te Basile epousa Sie Emmelie qui estoit de Macrine est arrivée. [Maximin regnoje la Cappadoce, & que S.Baile y naquit. auffi alors, mais e'eftoit feulement en Au rette] il est visible que Se Macrine Bacep. 4. p.
Syrie & en Egypte, & avec le feul titre vecut dans le Pont & yeleva S. Basile. de Cefar. C'eftoit un cruel ennemide la 'Il femble mesme qu' Emmelie mere de 51-78-p-142religion Chrétienne, mais il n'estoit que S. Basile y demeura avec elle; '& il est Nizant. 10. P. Pimitateur des cruautez de son oncle, certain que S.Basile sut instruit premie.

Sainte Macrine & son mari sortirent rement par son pere qui estoit le maistre

fans doute de leur retraite en 311 au de la pieté dans le Pont. 'S. Gregoire p. 1224. plustand, puisque les edits de Maxi-mien Galere donnerent cette annéé là la Cappadoce partagerent les actions la paix à l'Eglife pour quelques mois. faintes du pere & de la mere du Saint. Ami ils pouvoient y eftre entrez en [De forte qu'il est affez probable que 304, ou bienen 305, fi nous voulous ce furent eux qui vinrent les premiers dire, pour suivre Saint Gregoire de s'établir dans la Cappadoce, si nean-Nazianze, que ec fut du temps que moins le pere de S. Batile s'y est jamais Maximin regnoit en Syrie. Nous avons établi : J'Car S. Gregoire de Nysse son Nysse ver vu dans l'hiltoire de la perfecution de fils dit que la reputation se renferma 1914. Diochetien § 18-30, que peu après que dans le Pont, de qu'il se contenta d'acce Prince eut quitté l'Empire , Galere querir de l'honneur dans cette provin-

& Maximin publicrent de nouveaux ce fa patrie. [S. Bafile pourroit estre né Estage Pale, edits contre les Chrétiens.] Et Eusebe à Cesarée dans quelque voyage que son remarque que pluficurs personnes su-rent alors obligées de se cacher & de du biend'Emmelie, & pour visiter ses s'ensuir. [1] semble bien naturel de parens, & S. Basiles y eftre arresté aprés mettre dans ce temps là la retraite de les études, parcequ'il y avoit son bien, S.e Macrine - Mais ces nouveaux edits ou pour quelque autre raison particu-n'ont guere efté publicz qu'en 306, & liere . J

Non-ensequainfi] les fepr ans ou environ que S. Gregoire donne à fa retraite, [ se trou-veroient reduits à einq ans & quelques En quelle ville de Cefarée Saint Bafile mois. C'est ce qui nous a empesche de lier en emble ecs deux evenemens, quil

N OT E VI Pour la page à étudié .

'S. Gregoire qui dit que S. Bafile alla Nav.or. 10.p.

NOTES SUR SAINT BASILE. écudier la rhetorique à Cefarée, [n'ex-|quand il y auroit étudié, ]'comme le vie.p.4.4.

prime pas nettement de quelle Celarce Prestre Gregoire paroistl'avoir cru, & prince par interestione et equitor. Caracter irrestructurgine parami statu ori discrete concentration de conferent parami sur conferent

sont pour celle de Cappadoce .] nt pour celle de Cappadoce.] fait en d'autres endroits.

'Celle-ci avoit en cifet plusieuts per[Pout ce qui est des ecoles, quoi qu'on

Balop.332.p. fonnes habiles pour les feiences. [ Il me ne puisse pas douter qu'il n'y en eust à semble qu'on voit la messe chose dans Cetarée en Cappadoce aussi-bien que Eufer.Confe Eunape: ] Et Eusebe represente les Pre- dans toutes les grandes villes , neanlats de Cappadoce comme les plus ha-moins on ne voit point J'que les lettres or a o.p. 1 st. SALbe

biles & les plus eloquens de tous ceux fuffent ce qu'il y avoit de principal; qui se trouverent en 3,5 s au Concile de en forte que qui suy eust osté l'avantage Jerusalem. [Cette opinion est certaine-de l'eloquence , luy eust osté ce qu'elle ment savorisec par l'ordre des études avoit de plus beau & de plus particude Saint Basile, qui passe de Cesarée à lier, comme il le dit de celle où Saint Constantinople avant que d'aller à Basile avoitétudié. [Il est bien aisé au

Athenes: & il est plus naturel de croire contraire de l'entendre de Cesarée en qu'il y est passé de Cappa-loce que de Palestine, comme on le voit par ce que Palestine. On peut ajoutet ce que dit nous en disons dans le texte.] Nax.or. so-p. S. Gregoire de Nazianze, J'qu'estant

our la page 326.d. fortis d'un melme pays, & l'amour des sciences les ayant separez en disteren- Que S. Basile a pu prendre des le cons de Livanini à Constantinoph. tes provinces. Athunes les avoit enfin 'Libanius die que luy & Saint Bafile Cocel.ga.a. reunis: [ d'où l'on peut tirer au moins

qu'ils ne se rencontrerent pas à Cesarée s'estoient rencontrez dans les mesmes or to mis a en Paleftine . I 'où il est certain nean-ecoles, soit que l'un v sust disciple de

Here, file of a factor of the control of the contro

fin de fon oraifon le marquent, [n'au-puisque cela peut fort bien fignifier, ] roit jamais dit que S. Basille effort venu li nous avons appris quelque chose de ne cette ville, mais ne l'auroit mar-pous autres (ophises : L'ibanaus dit contelapre quée que par des choses qui efforent au mesme qu'il avoir effé instruit par le moins communes à l'une & à l'autre Saint à se divertir d'une maniere se-

P.131. Criarce. J'De plus, l'ayant appelle sa ricuse: [mais cette instruction peut bien Cefarée, il ajoute auffi-toft que e'eftoit n'eftre autre chose que l'exemple de ce à cause des études qu'il y avoit saites, qu'il saisoit dans ses lettres, & il n'est aussi-bien que S. Basile. [Or il est cer-pas à presumer qu'il ait esté maistre de tain qu'il a etudié à Cesarée en Palesti-Libanius qui avoit douze ans plus que ne, & on ne voit point de preuve qu'il luy. Nous ne voyons pas neanmoins l'ait fait à Cefatée en Cappadoce, Maislou ils auroient pu étudier enfemble. Car Libanius ne dir point qu'il ait étu-sche, c'est qu'il l'a confondu avec un

die autrepart qu'à Antioche & à Athe-autre Basile compagnon de S. Chrynes. Nous ne trouvons point que Saint softome ; ce qui est une erreur tropre-Paler. 141.p. Bafile ait étudié à Antioche, J& Li-connue pour s'arrefter à la rejuter. banius l'a connu avant qu'il allast à estant visiblement contraire à la chro-170 de Athenes .[Ainfi le plus naturel est de nologie, qui fait voir que Saint Basile croire que S. Basile a pris quelques le-cons de Libanius, ce qui peut aifement estre arrivé à Constantinople vers l'an nius. Socrate ayant fait une sois cette 216.00 251, comme nous l'avons mis faute à l'égard de S. Bafile, n'a pas dù dans le texte. ] manquer à luy affocier Saint Gregoire

Secritors.

Socrate & Sozomene difent en comme les deux infeparables. I 242,b,5021 effet que S. Bafile a étudié fous Libanius avec S. Gregoire de Nazianze: mais ils veulent que c'airefté à Antio- Pourquoi O' quand Negrefarée defira 21.5 % che aprés que ces Saints eurent efté à

NOTE VIII. Pour lapage

avoir S. Basile. Athenes, [& c'est ce qui ne nous pareit pas le proteir fostente. Car "deal"

"Au lieu que S. Basile de metemmen pas l'entre d'Abanes, in contront qu'un fent d'Abanes, in tont tout éoux en Cippouloce, on in tronc tout éoux en Cippouloce, on in tronceront entrementa l'étaute de l'Albagouxoe, pour ne fouger qu'il leur fail. Ce frest au ce déstinc le pour commotite à vie de fostitaires, que s'entrementa l'estaute d'abendant le vie de fostitaires, que s'entrementa l'estaute d'abendant le vie de fostitaires, que s'entrementa l'estaute d'abendant le produit d'abendant le soute d'abendant le service d'abendant le produit le produit d'abendant le produit le produ 'Au lieu que S. Bafile dit nettement Bafiep. Cap. rendre difeijse d'un fophilte payen, à l'initiate d'un sold d'un sold

trouve pas medine de temps auquel il si at pualler 25 mour et que pretente Bollandra que S. Gregoire quietre quel-que temps Atheres pour aller predent les trouves de Liberus autorises de la constante d or a tevine encorea vicineres; ja uno volta prendre un Prefere pour avoir ricie de Sorarea de de Soramene ne foin de la generife. Cela convient bien nous paroit pullament affez confiderate pour faire faire à de Saint et de conferement de la retraite de voyages, dont il ne nous a pas die qual navoie pas encore renoncé out nons, de baffer fair un fondient fair fair un fondient fair fair un fondient fair fair un fondient set au conference que traine que a conference pour avoir de la conference part de conference que traine que de conference pour avoir de conference que traine que de conference que traine que de conference que traine que traine que de conference que de conference que traine que de conference que de conference que traine que de conference que traine que de conference que traine que traine que de conference que traine que traine que traine que de conference que traine que vertement au monde, foit aufli-toft qu'il in more, so cauxi um nobelinates veremente au monde, foit aufli-coft qu'il fri unieux isvoras nul befoin. J'Bollandus proéficie eveu pas que Saira Balladus proéficie eveu pas que Saira Ballades proéficie deja à Cefarée, mais comme érandie fous Libanius avec S. Gregoire à Anticoles, quodque ce a auteurs l'est des que de toute la ville, foit après qu'il à Anticoles, quodque ce a auteurs l'est-est auteur écre moloi. ] a Antoche, quoque ces auteurs ic di-fent: [& pe ne fray pour quelleraifon NOTE IX. il ne le veut pas.

Pour legans

Des personnes habiles remarquent Sur la lettre qui parte le nom de S.Bafile que ce qui a fait croire à Socrate que S. d l'Empereur Theodole. M. Cotelier paroult rejetter buy mef- Cotel e. s. Bafile avoit ecouté Libanius à Autiome F-97-4 119-4

Boll. s.may, P. 174-b.C.

me la lettre qu'il nous donne sous le qu'on pourroit croire que c'est en ce-

nom de S. Bassle an grand Empereur la J'qu'il dit que sa lettre avoit esté fal. 49.145.9.114.
Theodose . [ Nous ne voyons en estet sissée.

Z BROBEY, L, NOME NE VOJOÑO NE GERE VINCE.

MENOR DE MERCHE, L, NOME NE VOJOÑO NE GERE LA SELECTION DE MENOR.

MENOR DE MENOR DE MENOR DE MENOR.

MENOR DE MENOR.

MENOR DE MENOR.

ME particulierement par le grand mot de linariftes, qui pretendoient autorifer ασεπείθοτης αλαζοροδραδαμάς». Mais leur doctrine par ces fictions. C'eft ie ne feay fi cette lettre, écrite certaine- auffi le fentiment de M' Du Pin, p. ment par un Chrétien de Cappadoce , 469. En effet la feconde de ces lettres, est fort indigne de S. Basile encore jeu- qui ne die rien, est fort obscure & emla maniere dont elle est écrite fait affez ractere de S. Basile. Le style de la prevoir qu'elle ne s'adresse point à un miere est meilleur : ] mais on la suppo- p. 14.6. Empereur, & e'est quelque copiste qui se écrire dans le temps que les Ariens voyant à la teste le nom de Theodose, rejettoient le mot de substance comme

s'est imagine qu'il n'y en avoit point contraire à l'Ecriture; [ ce qu'ils com-eu d'autre que celui qu'il connoissoit. I mencerent à faire en 359, & ce qu'ils fi-Neanmoins ce qui y eft dit, que les rent recevoir en Orient en l'an 360. ] Quarante Martyrs ont efté gelez dans Or la veritable lettre du Saint à Apol. Balep.79 p. l'étangeres facre de Sebafte , [ n'eft pas linaire effoit écrite vingt ans au moins | 141.4146.4 aife à accorder avec S. Bafile meime . avant fon epiftre 79, [e'eft à dire avant

l'an 376,0.9 91.125, le depuis ce temps V. les Quarante Martyrs nete 3. ] là le Saint ne luy avoit point écrit : 'La Catel.p.s. NOTE X

Pour le rage seconde lettre d'Apollmaire, si elle est "1. 21.510. Sur deux lettres qui portent le nom de vraie, paroift tout à fait écrite sous S. Bafile à Apollinaire . Jovien florsqu'il estoit déja Evesque ,

Cont. grap. M. Cotelier nous donne deux lettres & Saint Basile Preftre: ] '& neanmoins poch AND CACHET TRUS GAMES GAMES CAN CALLET STRUCT JOE DE GAMES CALLET GAMES CALLET STRUCT JOE DE GAMES CALLET GAMES CALLET JOE DE GAMES CALLET un crime. l'Car celle-ci n'estoit qu'un de cette lettre, qui pour faire le Fils

handle of the complement of amities, of ne par- egal au Pere, wom hen faire un nutre particular proposed of the complement of amities, of ne par- egal au Pere, wom hen faire un nutre particular proposed of the complement of the

qu'Apollinaire avoit sait sur le Saint linatisme aussi. Dien que de l'Arianisme, Esprit; se qui ne se trouve point dans se un plutost de l'heresie des Tritheites.] les deux données par M. Corelier : & ll ne seroit pas difficile de soutenir ces he seux connect par la premiere cit toute fur la foy. Il y au-lettres fi on pouvoit dire qu'elles font roit plus de fujet de douter fi la fecon-de quelque autre Bafile. [Maisce qu'on paraject] den'eft point celle qu'on luy objectoit : y lit de Gregoire son ami, du Point, & san our air panneceus qu'on i uy oujectore; y i au de Gregorie non ami, du Pont, de care elle ne écrégique de rien fur le dog, elle a Cappadoce, finonteraffec qu'elles me; l'ée pour le livre fur le S. Efpiri, flont du grand Bafile, ou qu'elles font S. Bafile n'avoue pas ce points; de forte faufles. ]

\*\*Hift. Eccl. Tom. / Z.

\*\*Lift. Eccl. Tom. / Z.

0.91.

S. Ephrem d'Antioche citoit une titule Du jugement de Dieu, fait pour lettre de S. Basile à Apollinaire, pour montrer que la cause des divisions de prouver contre les Eutychiens la ve- l'Eglife, est le peu de soin que l'on a de rité des deux natures en une seule per- s'acquiter des obligations que l'Evanfonne. [Ce n'eftoit point la veritable gile nous impose, & pour representer lettre à Apollinaire qui ne traitoit encore combien Dieu punira fevere-

cur la page

15,512.

p. 146.

9,704

comme ces deux-ci.]

NOTE XL Sur les Morales & les Ascesiques de S. Bafile , & quelques autres pieces qui les regardent .

Le P. Combesis dans ses notes sur Comblin
S. Bafile, nous donne un petit difcours qui n'ont point de liaifon avec ce qui
pric de deux manuscrits de la bibliotheles precede ou ce qui les fuit. [ Il faut T.99.103+ lettre adrelice apparemment à un mo- tous ces ouvrages, savoir le traite Du p.99.240+

qu'on voyoit alors dans l'Eglife ; fe- de S.Bafile . condement, qu'il montrera par l'Ecri- Toutes ces choses se raportant donc conocment, qu'unioniteria pai i ectiture que Dieu punit severement tous sort bien avec la lettre que le P. Comles violemens qu'on fait de sa loy; qu'abcfis nous a donnée, nous ne voyons préscela il mettra la veritable confes- rien qui nous empesche de la recevoir fion qu'il faut faire du Pere du Fils , & comme veritable, en raportant aux codu S.Ésprit, qu'ensuite il sera voir ce pistes plutost qu'à l'auteur divers en-qui nous est ordonné ou désendu par droits qu'on y trouve ou mal construits l'autorité de l'Ecriture &c; & qu'il y ou inintelligibles, pourvu neanmoins

joindra ce qu'il a répondu aux freres , qu'on ne juge point que c'est une piece lorsqu'ils luy ont fait des questions sur faite après coup long-temps après sur la maniere dont il faut vivre selon le corps des Ascetiques. Car jen'y voy Dicu. Le P. Combefis remarque que ce S. Bafile. Mais comme elle est ou de P-104 que cerauteur promet, est tout ce que ce Saint, ou absolument faulle, nous,

comprennent aujourd'hui les Afceti- aimons mieux la supposer pour vraie, ques de S. Bafile, à la referve des Con- jusqu'à ce que nous fachions le jugefitutions monaftiques, [& de quelques ment que les personnes habiles en por-Balmos pr. discours separez. ] 'Car nous avons en tent . M. Du Pin paroist la recevoir effet dans les Afcetiques un traite in- p. 141.

point de la foy, Je ne voy pas non plus ment tous ceux qui auron violé les qu'on puife rien tiere contre le Eury-loix. Ce traite promet à la fin un did. Poete. cliiers des deux de M.º Cotclier. Ainsi cours s'in les vrais feriments qu'on il faut dire apparenment que céthoit doit avoir sur la Trinite; aprés lequel Pottan. quelque autre lettre, mais supposee suivoit ce que nous appellons aujourd'hui les Morales de S. Batile, qui est

un recueil des passages de l'Evangile fur ce que nous devons faire ou evitet &c. Nous avons enfuite les grandes mos pass. & les petites Regles de S. Bafile en forme de questions & de réponfes, mais separées des Morales par trois sermons 7-504-

que du Roy, qui est proprement une donc regarder comme un seul corps maîtere. L'auteur après avoir repre-fenté combien il ell necessaire de dire Regles. J Phorius en parle de la forte, processine, aux autres les veritez dont Dieu nous faisats un livre desdeux premiers, & 492.495.

a donne la connoissance, dit que pour un second, s quoique beaucoup plus s'acquiter de ce devoir, il va premie- long, 3 des deux autres: & il dit que rement marquer la cause de la division c'est ce qu'on appelloit les Ascetiques

ruere le feu & l'elegance ordinaire de

Cette lettre nous donne sujet de croi« estoit compose de pieces faites en disre que tout ce corps des Ascetiques a ferens temps & de differente nature .] esté composé de suite en un mesme Carpour la promesse con fait S. Basile marter de temps, & je ne (çay neanmoins si nous à la fin du traité Du jugement de Dieu, sommes tout à fait obligez de le croire, d'expliquer la foy de la Trinité, [il est puisque S. Bafile peut avoir recueilli aife qu'il ait ajouté ces trois lignes en un corps des ouvrages faits en des lorfqu'il voulut former le corps de les temps differens, pour les envoyer tous Afcetiques . ensemble à ceux qu'il avoit deffein Il effoit certainement ou Prestre ou

entembre à ceux qu'il avoir contenir d'infitruire. Ce qui nous fait dire ceci, melme Evefque lorsqu'il fit le difcours c'ell que le traitet di piggement de Dieu fair la for, j'ouisqu'il y dit que la for 4 sid p. 194. demble affez bien convenir aux premis-qu'il prodefie el celle en laquelle il bat-e res années de la retraite du Sannt; au utoit. [de cela eff fort conforme à les estress et sams jurisses; (& cât eff for conforme à les qu'il n' faut doute currepti de qu'elly rémaigne, l'ell avait dels p-p4-de. faire les Reglesque loright il effeu dési beauvougé écrit pour reluter les hert-vaucciones laperés, le qu'il avoit for-tiques, utant parties de la lave de l'est de la lave de lave de la lave

par la preface des petites, qu'on luy avoit alors confié le ministere de la pa- l'emps de la sixieme lettre de S. Gregoire role, & qu'il preschoit publique

avoient demande une confession de la fon on croit que c'est celui qui faifoit partie des Afcetiques, cela confirmera ce que nous avons dit, que ce corps [Quoiqu'il n'y sit pas moyen de

de Nazianze à S. Balile .

Tote, & qu'il precises publiquement dans l'Egile. And il élont de l'entre principale de l'entre de

Lill is

erorre que S. Basile & S. Gregoire de du Saint ce que disent les deux Gré-Nazianze ainer vécu 13 are enfemble goires, dautant que chacun d'eux ne dans la folitude 1 comme nous appre- parle jamais que d'une feule famine où nous de Ruña qu'on le dióne; fo nous S. Balla eis fignalé la charité. ne voyons rien neanmoins qui nous 21 y en aura peut-eftre qui pour mon-P. 456.

ne vryone tren neumonus qui nous ju yen sara peut-cutte qui pour mon-emperiche de critor que quand Saint tret que lafamin marquée par Sain-Ballie le fur retaré dans fornomentere Gregorie de Nyfle ne le doit pus met-de Post, S. Gregorie ly vint trouver le sua tempe da tartenta de S. Ballie per a de tumps aprie, conformement dans le Post, voudront alleguer qui'i e que del Nalla, Popus S. Gregorie qui dir que la famis entra dans la lival de la faction de la companie de de ribercique, le mena avec ley dans de victore par retrividant une ville da monosafter. S. Gregorie mant situat (Dor, mai 1) la commerce. Note of de ristorique, je meina eve, my onno pos sentou pas territouses ave rimous um monaftere. Se Gregoire nous affure Ports, mais à la campagne. Nous no lay mefine qu'avant que d'effre ordon-croyons pas nezimneism nous devoir mé Preftre, ilavois des gouths les dell-factur de cette raison. Car il ferois aiso cede la foltrade, quoi qu'il n'euft joui de repondre que S. Gregoire de Nyfie de ce bonheur que fort peu de temps, a bien pu dite la ville où il demeuroit & autant qu'il en falloit pour l'aimer pour celle qui effoit proche du lieu de

& le fouhairer plus que jamais: [ Et je la demeure, favoir celled'Ibore, & que ne voy point d'autre fens pour expli-de plus Saint Bafilea pu passer quelque quer ce qu'il die, J'que le Pont favoir temps ou dans celle-ci ou dans quel-2.7.4combien il avoit témoigné d'affection que autre, ] comme il femble qu'il air Bafep. 64.p. à S.Basile , [qu'en disant qu'il s'y retira esté à Neocesarée [ pour donner un derpour l'amour de luy : à quoy l'on ne nier ordre à sesassaires, & se mettre en

peut pas raporter la retraite qu'il y fit état de n'en plus avoir .] eftant Preftre , puisque c'eftoit pour luy NOTE XV. Four la page melme, & non par l'amour de Saint 40.5 33.

Bafile. 3 Que tons l'owvrage des Asceriques est de S. Bafile Four la page NOTE XIV. 41-5 20. Si S. Bafile a fignale fa charité en denx

[Nous avons marquédans la note r 13. differentes famines. ques difficultez fur les Afcetiques Mir. orano, Saint Gregoire de Nazianze & S., de S. Bafie Maisi ly ora unebien plus 1911-1914. Gregoire de Nyse partent tous deux grande & plus importante, favoir s'ils pe blady 491. activation and c. & Dafi. des charitez que fit S. Bafile dans une font de S. Bafile, J. Car Sozomene dit Sezal-1.c.14. famine avant que d'eftre Everque. Mais que quelques uns affuroient que le li-

ce que dit celui de Nazianze arriva à vre Ascetique qui portoit le nom de ce Cefarce, lorfque S. Bafile eftoit déja Saint, n'eftoit pes de luy, mais d'Eufta-Preftre: [ & c'eft ce qui nous porte à the de Sebafte. Sculter p. 1016.paroift croire que S. Gregoire de Nysse parle embrasser ce sentiment savec d'autres d'une occasson differente de celle Il. ] heretiquet:] & enere les Catholiques le Combinent. dautant qu'il dit que cette famine arri- P. Combefis fait la messine chose, com- 14, 197. 97. 97. insusant qui non que extre tamme arti- precomente arti a meine choic, com-va dans la ville odeltoit. Saulite, III prenant dans ces Afexiques teut ce femble donc que ce refloire pas dans juy comprend Photius, comme nous le fiere ob prechoit Sain Gregoire de l'avonts marqué dans l'ancer 1, cell à Notalife. Nyfie, l'éc il prechoit à Cafarce. [Hors dire le traité Du jugement de Dieu, ce-

cette raison, nous aurons beaucoup lui De la soy qui le precede dans les d'inclination à raporter à la prestrie imprimez, les Moraies, les grandes & 493.

NOTES SUR SAINT BASILE. Me les petites Regles. Car pour les Constit. Eustathiens & des Macedoniens: Car tutions monastiques & divers discours Sozomene paroist avoir eu assez de separez que l'on comprend austr au commerce avec ces gents là , & les avoir jourd'hui dans les Ascetiques de Saint estimez plus qu'ils ne meritoient de Bafile, il fontient qu'ils font effective- l'eftre Ainfi felon l'unique auteur qui ment de ce Saint Nous le fuivrons favorife Eustathe, il y a encore tout lu-

dans fa division, Se quand nous parle- jet de croite qu'ils sont de Saint Basile. rons des Afcetiques nous l'entendrons Maisoutre Sozomene, J'S. Jerome met Mitt. v. ill. e. en son sens de encelui de Photius J l'Ascetique parmi les ouvrages de S. steppeta.

On marque que Possevin donne les Basile. Rusin en a traduit une partie aut. L. c. p. grandes Regles à S. Bafile & los petites comme de S. Bafile. 4 Caiffen loue les p. 14 | Cod à Eustathe. Bellarmin preaty penche repontes que S. Basile avoit faites aux actionaire

beaucoup pour le mesme sensiment. questions des moines, [c'est à dire les par Mais la seconde des petites Regles p. regles qui sont comprises dans les As-624. e, cite affez clairement la 85 des cetiques. Et tous ces auteurs plus angrandes p. 144, comme estant l'une & ciens que Sozomene, & qui ort passe l'autre d'un mesme auteur. La 745 des une grande pareie de leur vie dans l'Operites, p. 651. b, renvoie expressement rient, en parlent come d'une chose à la [serume] des grandes : ce qui obli-qui n'estoit pas mesme contestée. J Aussi comblinate. ge Combefis à dire, p. 198, que les unes le P. Combefis est oblige d'avouer qu'il 1.1.p. 130. & les autres sont d'un meime auteur, y a long-temps que ces Ascetiques ont Et onne voit point en effet qu'on ait effé receus comme les ouvrages de S: jamais separe les grandes des petites J Basile. Nous ne parlons point des au- Cod.res. 1.

Foff app. h. Rufin a traduit les unes & les autres , teurs posterieurs à Sozomene , qui non The appear Asson attractive winset in source journs personated a source quience problem, it is a letter of Fusicist of a Asternative obstant of both of the content of source and a source person of the problem, denote part P. Combells, decrepan job moint unit and honore text Action and the contract of the contract of

tites. (Ainfi à faut ou recevoir tout ce zianze faifant l'enumeration de tous corps comme font presque tous les Ca-les écrits de Saint Basile dans l'oraison tholiques, ou le rejetter tout entier qu'il a composée à sa louange, yomet comme font Scultet & Combefis. Nous celui-ci comme n'estant pas de luy.

comme low Sevires of Comments. From Eccused Commen Institute, page we for your point non pills used Serving [Los effects point que S. Gregarie faile Studios, 4-arcelors Ace que (Pondir, 3) qu'il y a cui unilegare l'examenzation des certis de pluffeires Buffeire. [Tous care qu'unet Samelle, "Main on travulendan Felogra des activitées les Afectiques à un Baffei, qu'il fait de S. Baffle, que ce Saint a 14-46-lore entrendu de celuie de Celfater.

John Comment de Celuie de Celfater. Il refte donc à examiner fi elles font [ ce qui convient fort bien à fes Afce-

de luy ou d'Euftathe; & cela n'est pas | tiques, J'& il marque ailleurs la mesme ep a 774 le difficile à decider, fi nous en jugeons choie. par l'autorice. Car Sozomene lur qui [L'autorité est donc entierement pour sail jeun fonde ce doute, l'reconnoist S.Basile, & je ne voy pas en esser que

que genéralement parlant les Afceti- Combefs la contefte Mais on peut, scalt, p. 101 fe, quet paffoient pour estre de S. Bafile, die Sculter, le croire auteur des Regles n'y ayant que quelques perfonnes qui qui portent fon nom , fans le faire coules attribuaffent à Euftathe: [Et ces per- pable de diverfes fuperfittions & de fonnes pouvoient bien eftre meline des plufieurs impietez condaunces [ dans LIII iii

Eustarhe ] par le Concile de Gangres , ter tout ce qui peut favoriier l'Arianifconditiant. Le Pere Combestis en condanne austi me, il n'y avoit rien trouvé de contraire

it haique, à mofine une foy peu qui el dictant la confidito de foy que confidence de la Timeta, derit la Timité. Il hobe ce pour surou goif fair le consente de la Timeta, derite poir fair et que l'auscret du ce qui a elle dir par le Saunt & par Parla-tra riche la pagement de bre die que re I. Cle meline, à le veu que par la il at chertante la caufé des draitions de TE jectule l'autorité de l'Eglié de des P. gifs. Il de trouve d'abort comme chant re. Mais que que se Saufé air vouit une profende mais, de fair languemple marquer, sunt en cet endont, s'avon de l'autorité de la vouit une profende mais, de fair la comme chant re. Mais que que s'archée, prochanque qu'est seur de moder trait de la vouit de l'autorité de la vouit de la vouite de l'autorité de la vouit de la vouite de l'autorité de la vouite de l'autorité de la vouite de l'autorité de la vouit de l'autorité de la vouite de l'autorité de la vouite de l'autorité de la vouite de la vouite de la vouite de l'autorité de l'autorité de la vouite de la

avec certaines performes, de intrié pue l'ann l'autorité de l'Énriure, puisque la voiré qu'il avoit apprilé dum leul dans cristim émels. I'l considé la jaya-d. Cunht'i,aux-Erriures. Le Pere Combedin vous que l'onfidhitanislei, été detare qu'il réft p-1/4. cette moissaine de regule la legis, l'El plouver, évit de termes qui de noissaine neumonus toure la faite donne fapri poir du terre farré. Ce qu'il dir l'a de criter qu'il qu'il fe faite donne fapri poir du terre farré. Ce qu'il dir l'a de criter qu'il fe fait poir mar autorité par de l'acte farre l'acte proprie aux autorité par de l'acte farre l'acte proprie aux divis fine du horaties, patés de Qu'il ne faut l'acte par l'acte par l'acte par autorité de l'acte par l

de entire qu'elle le raporte aux divi-lin des Marties,  $p_i(s,d,Q_i)$  il ne fait fout de l'Egille dous les Bulle parti en partet aux parties infériets de bien soir ignote long-temp il a vraie [Diers, & eque tout; er qui ell hort de causel. Il sell pas notine éconeux que [Estreux elle fout es de for, mais ell des prémons auore talché de l'engager proché; cela,  $i_i, i_j, i_i$  enjugue ress natures au la consolible el collement de partie pour les proché; cela,  $i_i, i_j, i_i$  enjugue ress natures l'anti-lime el la consonible el collement de partie pour la l'apre le 1-04-04. qu'il avoit de la versièle par au sail-sull fraité de la le prije tous ce qui ell êtrans qu'elle qu'il avoit de la versièle par au sail-sull fraité de la le prije tous ce qui ell êtrans l'apre le l'ar le versièle qu'elle de la le prépare de la fire leur maine  $i_i, j_i \in I$  l'acteurs léon le fies sailliblem

n.us. Le Pere Combată în plaine que dansique faion l'expreition, ac qu'en ne toute fa confision de le ya la repreinte travere point avoir ché presédé ce en-à defian le terme de Confobilitatiei ficipie par les Saints: l'outre que les pour ne pas choquer les Saintiers ( Journe que les pour ne pas choquer les Saintiers), dateir parlant revoupers coolernés. Mais il rit farprenant qu'il sit ouble il moter aux quellons agirées de leur médiespas les paroques qui le litéer dans ce traité: temps, celle que Saint Built pouvoir le contrait de la co

Fails o que mas cropus, et els par avait en vai ne regatilent al a price cal agrena santicare a la Trinia pont les mosts, an d'autre s'ariche cassalla mindle. [Ainsi fi cette confe. l'ambibbles qui loce moins expresson de forma partie des Ascençaes, ment dans l'écritare.]

Le Vacabella pretand que la presentation de la literature de la literature de l'ambibbles qui loce moins expresson de la la literature de l'ambibbles qui loce moins expresson de la literature de l'ambibbles qui l'ambibbles de l'ambibbles

comme le crost le tere Comoemi, cett une peurse certaine que crots surgen et grande Regles et four à la intigine Cental, etpeux granis efter d'utilathe ni d'aucun de Saire Baile. Cette Regles fi ura la lair surre Mascolonie. Que fei lei nen et companie de la vie comobilique par, de quoy nous avons parlé dans lavre cellé des naccortes; de elle prefeter-p-la note 1; 17. Photosiu nous affaire que l'en déformance la premier elle fit niude.

Menca-ya-Pa note i i, l'Épocius nour affaire que le abfolument la premiere [Il eft interestité et le la compara de la fécciones re-bitable que céte lette qui doit et dur les affectiones re-bitable que céte lette qui doit et de parendat la foy pare de fincere de la tres férée pour la pluspart du monde, de fainte Trinité, l'et qui marque affez furrout pour ceux qui commerceux que cer auteurrafie. Érrepuleux à répré. Que fa Saint Ballie ayant beion de

detourner de la vie des anacoretes tirer malgré l'opposition de sa semme. accounters on a vec or autocorrect torrect or account of the terms. Come a quil plant her respection que el Mais in relice; point pour le recevoir les dangers, il les caugers & pout-être (insplemen 3 la probasion & comme un pea trop, a & in parati les visibilità novice; pour ne l'engager qu'après tres foilées; il en melé quedques uses) qu'il aven en le constituement de fa qualité font nomis, ; il fait ex que font fomme ? Il elf certain an mônis qu'il préfigue tous ceux qui écrivent, x les in ele repoir que fair l'efferance qu'il plus grants greace encomp tanque la doisiératifs de Done ce conferencement. autres, à la reserve de S. Augustin & par ses jeunes & par ses prieres. J'Car sas pagalace de peu d'autres, s'il y en a neanmoins dans le commencement de cette 12.0 ui foient tout à fait exemts de ces Regle, il veut qu'on s'assure de ce confentement, reconnoillant que selon S.

On peut répondre à peu prés de la Paul, le mari n'est point maistre de son mefine maniere fur la 8.º question tou- propre corps.[ Mais quoy qu'il en foit chane la necessité de renoncer à toutes de cet endroit, qui assurément est diffichofes pour fuivre 1. C. S. Bafile parle cile, ce cas n'est point celui du Concile à des moines obligez d'executer ce re- de Gangres, J'qui condanne Can, 1 4,les Conc.t. 2. 9. noncement à la lettre. Si ses termes semmes qui quittent leur mari pour se

font forts, ceux de la verité melme ne retirer par horreur du mariage, de l'Aur-Pal parte. le font guere moins de s'il dit qu'il est musée no répar Et il est visible par tout impossible d'obtenir le royaume des le Concile, que c'est proprement cette cieux, fans renoncer à toutes chofes , horreur du mariage qu'il condanne S. Paul ne dit pas moins absolument , dans Eustathe . Or c'est de quoy l'auqu'ilest impossible à ceux qui font de- teur des Regles est fort eloigné: ] & il Bas. seq. fus. chus de la grace de la recouvrer. Ce- declare nettement que le mariage est 54-516.b. pendant cette impossibilité n'exclut permis, & honoré de la benediction point la verité de la penitence. Aprés de Dieu.

tout,le renoncement interieur du cœur S. Basile dit dans la Regle 17, que fol. 17,7411, à toutes choses, est un commandement celui qui vit dans la continence est 4.4. general pour tous les hommes. Nous delivré de tout peché êcc, parceque le normes tous obligez à travailler de plaisir de la cupidité est ce qui nous normes tous congez a travature et que hour est expenie est ce qui nous toutes mos forces pour l'accomplir potte au peché, de la continente el la dans fa pericciton; de il n'y a point de vertu qui nous treitent d'anous empelfaltu pour nous, in nous ne l'excettons (che de nous laufer aller à ce plaifit en un certain degré, c'est à dire si l'a- [Le P. Combessi crois trouver en cela n.comé. p. mour de Dieu n'est plus fort dans l'apathie des Stoiciens. [ Il auroit quel. 1744 nostre cœur que l'amour de toute autre que raison, si S. Basile dissit en mesme chose que ce puisse estre. Aussi cet en-temps que l'on peut arriver à la per-droit a paru si peu indigne du grand section de cette continence. La charité Basile, que c'est celui qu'on a choisi nous delivre de tous les pechez, & pour l'homelie du jour de sa sette.] nous ne sommes point Chrétiens si 'Le Pere Combesis se plaint que la nous ne sommes vertueux. Cependant

12.º quellion autorife tres clairement, aucun de nous n'est fans peché, parcecontre le Concile de Gangres, ceux qui qu'aucun de nous n'a une charité par-rompen: les mariages pour embraîler faite, J'Saint Baffe met la pasteur pour <sub>Bafo-195-h</sub>, la vie religieure, [1] femble qu'effecti, une marque de la continence. Done, vement Saint Baffle permet de recevoir dit le P. Combefis, elle ne trejarde que dans le monastere celui qui veut se re-la mortification du corps qui peut estre

folis.p.996. c.d(n.Comb&

sonte à de tres grands voct Maisrqui Canfrauson monthiquest, 323-345. Obbiga de traisoner de la forte 1 la de le P Comfort du qu'il ne égui fi continence morités le corps, cota ell ce chapiter sécords affez avet E-vy. Elle-cà dere qu'elle ne fia que vangile. (Nous récammione point fi cetà, & qu'ille ne morrife pas saufi ce douce di perma la un Carbelaquezi il rogga, 1 a custodide de les aureri constitute qu'il ne des propositions de la carrier con teffic qu'il ne douce par netanfrograf, 1 a custodid de les aureri constitute qu'il ne des propositions de la carrier de la confidence par cetaniste de la carrier de la cardinate de la carrier de la cardinate de la

reux que notre corruption nous sai us samie.

Je ne figar pas quel encés on peut eft la mortification du plaifir, felon (squ'il ne faut point avoir dutout d'in 1974 e.

In excourrent pat common 31 e.P., qu'estrale pour cequi tous requerte, àc Combrit to cultame fier 11 mainter et trailler des mains, no pour troi bedonte le Saine ordinne par fa Regle 31, foits particuler les mains, no pour troi bedonte le Saine ordinne par fa Regle 31, foits particuleres, mais jour pouvoir de de traiter les parent qui monteu tue foitsigne les autres [110 feet passion off.] et vue feculiere de par Chettenon, fortrois ficht quand on regarde les chosfes avec confiderate qu'elle partir proprement un une d'autquié, four que colt sus déde ceux qui no foir pat excess a démant, four indifferent de travaller pour foir faire par quant plant en or partique. A qu'ent province, mais che faire avec artaon in qu'avair la note de Mr Hermant che, avec avante, avec emprellement, for ce endraire, p. 67-5, sains fismont on un not avec l'impaire que qu'en l'action print que de destinate de la contra de la contra de la contra de la contra Syllae de S. Falgence out fait encore l'ausgle défined ) Tê qu'ains S. Baille «Confiére, pain que ce demande S. Baille. On les no que ce que le P. Gondehei cite mine encore anjourd but dans la mo, la faium ferune comme la regle qu'on Servictor au particul de particul de l'autre de l'action de l'autre province anjourd but dans la mo, la faium ferune comme la regle qu'on Servictors à le ceux quantes ai tress-

rathers de la Trappe, d'Orea, k de districte il liste travailler, maine specificati, è cera minima qui troupere proposition de la compania de la principaria (Di Dillarus S Balle vera quelque excit en ce qui le principaria (Di Dillarus S Balle proposition de la compania proposition de la compania de la compania de la compania de la compania del circ conditament. Lie P Combolin circ claurie de levari Superiorie de la compania facilitati del considerado de la compania de la compania del compania Camparia, l'alsia quel que public effert le lost rouyeurs fonçal possorie atilite Camparia, l'alsia quel que public effert le lost rouyeurs fonçal possorie atilite conditation quel serior quel en trainter. Il la facilitation de la critaria (II dia servative de les expensites ).

contains trous les estima qui le ferriterel

contains trous les estima qui le ferriterel

de le trang prante, il fainte dire qui il containe premiere de priente Regles, que containe S-Fulgence de bien d'autres quand most trouvous une choic dans Sainte, Pour le casparticiller de par l'Éteriere, qui que cet cit ni la liberre tran qui font dans la soccilié, e e nel di cé faire ce qui de définal, ni de manmoit il mé poir ne containe de la pille containe de la pille manifolie de la pille manifolie de la pille de first que containe d'autres d'active de la processa de la processa de la containe de la pille containe d'active de la containe de la pille de la pille

Combine C

"a en fant goding NOULES" SUR SAINT I PASILLE. 647

"a en fant goding as a construir tris impose less Salignas qui revente forces de l'estate par la construir tris impose les Salignas qui revente forces for fant de l'estate par l'estate par l'estate force de l'estate force par l'estate force par la gro
fer, puilque caliqui emprife les pe- pre volorer ne conviere point à des titles choés, tombera peù à peu I II (erviceun de Dieu. [Pouvois-il en dire peut yavoir d'adappet à trainfer tour joulois 1)

peut y aveir de dauger à exisinée trop moints 1 le mointer faire, mais il yen est. Cequi flitir que cetaiqui a quelque habitante, core divantage pour la pluipart de chode de peupre fit rotionement, auté aux describbles de la commentante de la commentante pour la pluipart de chode de peupre fit rotionement, auté aux de figures, voir au peut de la commentante de la Regele la transpandireit à mointer paqueure; parcequilité aintent beaucoup, voulent rote de la Negele la voir de la commentante de la Regele la resolution de la commentante de la Regele la firme de la Regele la resolution de la commentante de la Regele la resolution de l

une infinité d'ation, pourvage d'ête [nic corrige; 5]. Reggle 10.1/met un boilnord de celle providéme par une finé et pechen. Il dit vary que la Reggle 10.1/met un boilportier que de fin cela Saine Balle in 
proprier ceque dit fin cela Saine Balle in 
forme par venits leurathiens. [A Ballet in 
manis il are ration de ne fe pas mettre la 
proprier de pfilitér ce qu'il a cra ne fine il ramour de la passertel, d'auti

manis al car ration de manis de la 
proprier de pfilitér ce qu'il a cra ne fine il ramour de la passertel, d'auti

de préforme. Il cra qu'il ne passer la 
préforme. Il cra qu'il ne passer la 
préforme la gratef l'églisse-

Comme S. Bulle querk des Rell- mentes biens, Tyudig'ull a dir que le despoyabgieux, al 17 y a par luy de d'écomer maning et plermi, Car le haranzieu
g'eux al 17 y a par luy de d'écomer maning et plermi, Car le haranzieu
g'eux de donne pour regle de ne fonpeux guere fabilitée fait a propriée
ger pout au lendemain pour ce qu'il eds beient, Agés out, il el tres une
reginde en parreculer (17 y auron plus- de dire que ceux qui condervous leur,
béleux permetre d'y fonger pour le éceux même qui en font deschée,

on the permetter by langer pour less cause in commence qui en non consumers, and the court, or quild rared delified.

55.5. Augustina dit qu'il flaut eriorit et, & & qui aimf pewern eftre egasus decommérum homme loriqu'il dit qu'il elt malade, & qu'il in a pas la force de travail.

60.6. Cqu'il in a pas la force de travail.

60.6. Cqu'il in a pas la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a que la force de travail.

60.6. Cqu'il in a qu'il in a qu'

fonde ledire. Mais cela n'empédie pasques Stallen' altre audire ainde n'ener 1 dire, que quand un homme qui mange lien, & requi o ne voi post d'im. S'anti son inferire ledire le l'ener 1 S'anti Balle die que quand J. C. a harmon's l'ener n'ener le l'ener l'ener

perfonnes:

1.704-6-1.1. Il est étrange que l'on trouve un dire p. 208, que cetteexplication n'est

1.704-6-10ignement execusif de la vie folitaire passolide, quoique l'autre que Saint

1.704-6-10ignement execusif de la vie folitaire passolide, quoique l'autre que Saint

1.704-6-10ignement execusif de la vie folitaire passolide, quoique l'autre que Saint

1.704-6-10ignement execusif de la vie folitaire passolide, quoique l'autre que Saint

Baille a cru moins benne, ne laiffe pas difficile, & qu'elle ne fe peut faire one auffi d'estre autorisce dans les Peres. par un secours de Dieu tout particu-'L' attache aux parens est si dange-lier, & hors de l'ordre communde la reuse dans ceux qui doivent estre à grace. L'experience ne confirme que

Dieu sans reserve, qu'il ne saut point tropcette verité terrible. ] Sétonner que S. Baille la combate de Le commencement de la Regle 293, \$1.451-9-710. toutes fes forces. Quoy qu'on puille a affurement quelque chose de dur &

dire pour l'affoiblir, ellene scraencore de difficile, comme M. Hermant l'a que trop grande; & ceux que S. Paul reconnu dans fes notes, p.735.[ Mais accule d'estre sans tendresse, ne sont c'est une regle generale à observer dans point ceux qui taschent de soumettre tous les Peres, qu'il faut juger de leurs cette tendrelle à la chariré, maisceux fentimens par le corps de leurs écrits qui l'étousent par l'amour d'eux mes- & de leur doctrine, & non pas par quelmes. [Sile P. Combefis n'a pas cru de-ques endroits écartez. Leurs expresvoir respecter l'explication que donne sions suivoient plus leur cœur que leur en cet endroit à S. Paul un écrit estimé esprit & leur memoire. C'est pourquot & honoré par toute l'antiquité, on ne elles touchent & font aimer la verité. trouvera pas mauvais si nous respectores mesme qu'à la rigueur elles sont tonstrespeu la censure qu'il luy plaist fausses, au lieu que les livres des soci

11.107.173.p. d'en faire . J'La remarque qu'il fait fur laftiques les plus rigoureux & les plus Combig. 212. la 207 & la 271 despetites Regles, a est exacts , laulent leurs lecteurs froids . e fol 48.P. la melme que celle qu'il avoit faite fur lasches, & sans goust pour les veritez 42.º des grandes Regles. qu' ils leur ont appriles. Le desseinde b Quand Saint Basile die qu' on est cette Regle aussi-bien que de la 4º, qui 14x1. Combf. la 42. des grandes Regles.

Lean In danné rour manquer à une seule bon-est de donner une grande horreur des 784.4.6. ne action , samphagen, il est bien aisc de moindres pechez , est tres digne du deviner qu'il l'entend de celles qui grand Basile; & on peut dire que hors nous sont commandées, & non de celles trois premieres lignes, tout y est lesqui font sculement conseillées. Cest vray, faint, & admirable. ]

pourquoi il n'a jamais dit qu' on fuft "Enfin, ditle P. Combefis, les Regles n combes. oblige d'embraffer la virginité : ainsi attribuces à S. Basile, & les Conftitu- 3/4le mot de nanconna ne se peut mieux tions monastiques qui sont certainetraduire en cetendroit, que par celui ment de luy, ne peuvent pas eftre d'un de commandement ou de preceser, puis mesme auteur, puisque les Constitu-qu'on traduit pour faire entendre le tions sont pour les anacoretes aussi-bien fensd'un auteur, & non fesmots.]'& que pour les comobites, au lieu que les la réponfe de S. Basile estant vraie en ce Regles son soulement sont toutes pour les composites de la réponse de S. Basile estant vraie en ce Regles son soulement sont toutes pour les composites de la réponse de S. Basile estant vraie en ce Regles son soulement sont toutes pour les composites de la réponse de la

sens klon le P. Combesis, [on n'y peut les comobites, mais mesme paroissent rien trouver à reprendre. ] fort oppolices aux anacoretes, [ C'eft 'Mihi secus videtur, dit le P. Combesis, peut-estre ce que le Pere Combesis a de [Ce n'elt pas de quoy il est question.] plus fort. Car il est vray que dans la Pour ce que dit S. Basile, qu'il est im- 7 e des grandes Regles, p. 549, & si l'on possible de plaire à Dieu dans une viel veut encore dans la 74.º des petites, p.

où l'ame est diffipée par les soins du 65t, S. Basile paroist assez opposé à la fiecle: [ on ne se blessera point de cette vie des anacoretes & des ermites. Et expression, quand on faura que selon ce qui peut encore fortifier cette ob-le langage de l'Ecriture, une chosé est pécison, J'é'est que Saint Gregoire de Numan, impossible lorsqu'elle est extremement Nazianne assure que Saint Basile avoir sit-sit-

formé des ermines audiblien que des J. (Vail ceme fimiles teutes les difficiences moistes. A luis ces emines demas.—Leur que le P. Constitée proposé firs noires aspérides cemolètes, j. (8 1978). les Aécesques, j. & moss avons cru le remonere audifi Gen J. (Bochimes d'un dévoire raimeire touses, pour voir é de ceme de la comme del la comme de la comme del la comme

mentante d'aberd. Nota avons encore qui a quelque lumière veu l'entrepende de le cert per la quelle il prife de ana dir. Ce fil portquai il faut ousquarser-corees de le metre en communate : garder il y en a quelqu'une de capi [£ l'aucorité avec la quelle lileur par-laik et d'importance; le faut scal no le l, donne fujet de croire que c'elbu quarant fon prifeopar.

Que s'el ibni: impolible d'accorder s'infinire. A lais ourse Sommero, & centimble costelu covarges, i pla aroit infinire avant lay, nous somo Saint plus de ration de laisfer let Regle à S. Jerome, Ratin, & Callism, & april plus de ration de laisfer let Regle à S. Jerome, Ratin, & Callism, & april plus de la companie de

u V.º & au V.º de au V.º fiecle , ilióir beaucoup Bafile. M.º du Pindir qu'il ne voir rien les Confituations & les difcours Afcetiques de S. Bafile.

traire , 'quoiqu'il fisppofequ'elle elt de Atespre. Mm mm ii

The Council

Sozomene, n'ayant pas affez examiné que le Saint y fait de celui à qui il écrit , Combédinité les termes de cet hillorien. Combetin ne convient guere à ce qu'il dit de Mamefine femble n'ofer pas s'affurer que aime dans la precedente. [ Il est visible les Afcetiques ne foient pas de S. Balie. | audii par les trations qu'il dit avoit eues

pastary

for after concern moning only formed from the former and the lawer greater and the former parameter and the form

no observant du P. Combetis.) Infortions d'Evenque en un moins de seule, parts. Surper pressed que le ly ble de A fee. Pettier, et de la art et écrite troffqu'il y enqueur. Estipa est hort different de celui de S. éthoir encore, l'Our e qu'on pourroule. Elle : maind avoire que cette traffoid dire, étiq ayant rectet à 4.5 ar comell encore plus foible que celle qu'il trie mancement de la prefuile, vera l'an p 6, de Sozomer, e , flaquelle, comon noual l'écrite à prefuire dans la retraite

P.123.

Combractivassius, n'eft rien detout. T'Le Pere qu'il fix enfulte. Mais en e voj pasque
Combractivassius, n'eft rien detout. T'Le Pere qu'il fix enfulte. Mais je ne voj pasque
Combractivas qualificativa e un eachtoir frant une tetre écrite en 363, où il no
quelque difference de ftyle. [ Mais je pouvoir passaver plus de 36 ans, il air
ne me fouviens point que hors cela il eu fuyet. Te fe fe plandre comme il fait yep-ta-pasa.

l'altrage poma . Il s'arrêt roujeur à loui étinu appéiuni par fa vieilette. Il distinctue qui l'inecul aftic duit à l'activité qu'i l'inecul aftic duit à l'activité l'il l'egarde au contraire le l'ille dat Afcitiques comme un present le comme de l'activité l'activ

qu'ils font de S. Ballle, & Lil y répond en difait que li Eufathe n' avoit pas déloyuence, Comme Sozomere nous en affure, Jil ne manquiri pas de difé. qui fé firent à Conflantinople (fur la \*\*49-nples qui en avoir., Photius qui enfoit no de l'an 3-59, lentre les Accients ou

un alle hon jugein flyte, ha peine Anoména, he le Samianem, etwa et Panezett, remangue eternáderene. Il Il roove elitoine fonteunst par un listile Discre, 184-9-17649 dam quelquer unecés léggle ce qu'il dont il fair un gran elogg, mais qu'il gardine de la compaler in airhor extre fuel reprefente commerce primiele. Cudeestode, il floriteire politivement que les frov dir fur est carfort, que ce Ballin 
Aféctiques ont le meline flight. & Le elle la grand Evrefue de Cettrée ( mais

nessentiate of the state of the

NOTE XVI.

Sor les lettres 41 & 41 de S. Bafile.

Falorato.

Les epiltres 41 & 42 font toutes deux dirons dans la note 20.0 ll femble d'alle.

Robert P. Les epiltres 41 & 42 font toutes deux dirons dans la note 20.0 ll femble d'alle.

Robert P. Les epiltres 41 & 42 font toutes deux dirons dans la note 20.0 ll femble d'alle.

adreilles au philosophe Maxime lelon leurs que c'et bleiler la porce, foit d'acle titre, ce qu'il est neanmoint difficile cufer de timidité un homme tel que S de croire de la 42°. Car la description [Basile, soit de meler le plus grand dé-

NOTES SUR SAINT BASILE. fenseur de la foy parmi ses ennemis, & droit, demande à Eunome qu'il explile rendre disciple de sectateur de ceux que les citconstances de ce qu'il veut qui nioient la Confubstantialité & l'e-dire , s'il pretend qu'on l'entende & galité du Fils, & la divinité du Saint qu'on le crose: 'mais il ajoute que s'il e Esprir. Ainsi nous ne nous arresterions entend et qui s'est passé à Constantinoespeir. Anni nous ne nous arretierons centend et qui s'ett patte à Contautino-point dutout à cette penfée de Gode-tero, 4 nous nàvions à repondre qu'à tenue, 3 à aoime fon difcoursen repre-tiero, 4 nous nàvions à repondre qu'à tenue, 3 à aoime fon difcoursen repre-Philostorge, & nous pourrions pren-fertant les tragedies qui sy font pafdre ce Batile ou pour le faint Preftre fees, & fi par cet athlete invincible il fe d'Ancyre qui fut marryrize fous Ju-veut marquer luy mefine ,'il est prestlieu Jpuisque e'eftoit Basile Evesque de d'avoirer que Saint Basile (dont il parle la mesme ville qui l'avoit amené, selon comme de luy mesme) s'estant rencon-Philoftorge, [ ou pour quelque autre tre au temps du combat , n'avoit pas usile qui est demeuré inconnu. vouluse mettre dans la mélée. [Il paroit donc constant que S. Bassle se trouva à Bafile qui est demeuré inconnu .

foutenu par une acterité plus expresse, Constantinople dans le temps desdif-& mefine bien plus forte que celle de putes d'Acce & d'Eunome, c'est à dire à Philostorge, qui est celle d'Eunome & la fin de l'ans 59,& qu'il no voulut point de S. Gregoire de Nyile. Car Eunome prendre de part à ce qui s'y paifa alors. faifant l'apologie de son apologie sou-lour les difficultez qu'on pourroit-droyée par S. Basile de Cesaree, J & trouver à le croire, nous eroyons que Wyf.la N.år dechargeant sa mauvaise humeur par ce que nous eu avons dit dans le texto E.p. 110.c. les injures dont il s'efforçoit de noircir peut fusfire pour les lever.]

ee Saint, luy reprochoit entre autres chofes fa laschete, & fa timidite; & il difoit que s'eftant tenu en un certain Sur les leures de Julien à S. Bafile , & lieu qu'il ne designoit point, une assemblee celebre de persones choisies de

g.301.d.

toutes parts pour disputer de la soy de. Il y en a qui doutent desletres de De pin.p.465. vant des pages, (ear c'est apparemment Julien à S. Basile, & des réponses du 467. le fens de cet endroit qui eft affez Saint. [ Certainement le gree n'en paobscur , ) Basile u'avoit point voulu rout pas pur ; & d'ailleurs il y a tant de

NOTE XVIII.

de S. Bafile à cet apoffat.

our la page

y paroiftre, 'n'ofant entreprendre de fautes de copifies, qu'elles font inincombatre contre un athlete invincible, telligibles en pluseurs endroits. Je ne 'Il décrivoit fur cela mus les accidents fçay fi la lettre 208 de S. Basile a toute p.prc.d. de la peur, une perite chambre caehée la gravité & la modestie digne d'un fi [où Bafile s'eftoit retiré, ] une porte grand Saint: J'Le P. Combens a peine Combens bien baricades, l'effroi d'un homme à le le persuader. Hen éclaireit quel. 201. p 167.

qui tremble dés qu'il entend venir ques endroits fur un manuferie: '& Corelg.t.s. quelqu'un, enfin la voix, les yenx, le M./ Corelier l'a encore donnée avec p. 34. vifago, & coures les autres circonftan- quelques augmentations. Celle qui la telep-res-ressi un homme qui craint. Il ajoutoir fuit dans S. Bafile eft la mefine chofe que le jugement de la dispute ayant en d'autres mots, comme si c'estoit une donné la victoire au parti oppose à version de cette lettreen latin. Le com-Bafile, il avoit abandonné le champ mencement & la fin n'y font pas , & le

pour s'enfair, & se eacher dans la fu-refte est plein de fautes. On peut juger son le care moe & dans l'ombre de la parrie. Saint par Sozomene que cette lettre eft an- pasable. Gregoire de Nyfic répondant à cet en-cienne; mais on voit en mefme temps Mmmm iij

que de les una l'attribusione à S. Balles (say medien l'itelà oft perudre alter, ly en avoie auf ill pai l'artholouter à la bheret dérifité soutiers publiques d'autres. (Nammoins comme il n'a a) la m homme qui n'elloir poine de fois poine de preuve qui puillé faire dur élepremence. I laist notice que cere lessants en const pouvoir l'evrir de la lim maillée de l'Orbest par la morte de positions de elles ou, de paffer pour Conditance, è aint depuir quil cut recêtte de S. Balle, «ce niver quelque» loncé au Christianfine, quoisqu'il ne de point touchant de nithiere, fain le lind peutiferpas consoné declar perfe.

vouloir trop affurer .

Pour celles de Julien , il femble qu'el |
Nossavonsencore un fragment d'u. Palep-ap-s
Es convisionent affez bien à la vanité ne lettre écrite par S. Baffe à Julien ,

Man, 140, et la legenté de ce prince. J'La pre-l qui el une confulion tres chire de tras 
micre fe rouve la duziment dans le expreféde da les Chrétienes first l'a Tirecueil de fei lettres, felon l'édition du luis, fait l'incaration, fur l'investion 
P. Petau. Que fi la fectode au suit élle les Saints, s'air l'honneur des misverimble, de écrite à S. Biffe, ecla au-legs: Mais quoique est figurent foiretemperature de l'active de l'active le non prote feut entre drau le fectod l'onde S. Buffe, puifque c'ell une reponé l'elle de Nicée par les leges du Pape daffe, juil à celle-d, Sozomore parolf Afteine, que le meller l'appe l'aire.

en eiler pencher à l'attribuerà ce Saint, [il fuffit de le lire pour juger qu'il n'elt & il a'y auroit guere que lus qui puth pas du grand Saine Baille, J'Le P. Come Combitable s'attribuer une vie aussi austiere & aussi bestis & M' du Pin croient aussi que p<sub>rest</sub> de pris-

paver que fair l'auteux de citte lettre, l'est l'ouvrage, de quelque nouveux paver que fair l'auteux de citte lettre, l'est l'ouvrage de quelque sons de l'est engle de l'ouvrage de l'est engle de l'ouvrage de l'est engle engl

ettoieux expendant des Jeremps de So-Jone fort diretren des originaux. ]

16 p.1.1.mg.

16 p.1.mg.

16 p.1.mg.

10 R à l'autre. J S. Indore de Pelufe

1es cite auffi de S. Bafile. [Que fi on En quel temps Eufer fun fait Euréque

inge one celles one Scomenea vues.

4 Celarie.

juge que celles que Sozomene a vuës, ne font pas celles que nous avons, il ne faudra pas appuyer celle-ci par le temoignage de cet auteur.]

Ti est clair par S. Gregoire de Na. Nat. 0.1.5 . p. 2 janze qu'Eusébe fut fair Evesque de

molymage de cet auteur. ]

"Med Phe note concer que la pre-Cafrée dous jules ne quien fue texte-mire des deux de Julius, qui el hatofemire des deux de Julius, qui el hatofemire des deux de Julius, qui el hatofemire des deux de Julius, qui el hatofedeux S. Bille pas, y de ferciene sur que julde deux de julius, qui el hatofememer irrie, & d'auteur plus qu'il

Ullet vidite put a l'extre, que ce prince Cofréte avoire abstra le temple. On extraction

Ellet vidite put a l'extre, que ce prince Cofréte avoire abstra le temple. On extraction

ence qu'il si appellé Saine Ballis de la lition de ce temple que S Eupfrique fut

mouret turn culti plet que Coff. ; l'est per de freprendre vasquel on es fuifort la

\_\_\_\_

and Caret

sehe du temps de S. Basile. V. Iaper f. de [1] an 362, & que Dianée l'eftoit encore

Julien 623, 24. Ainsi il semble qu'il failla prés 360. Car pour Hermogene 3 que Bat-162, 577.

le mettre le malheur de la Fortune vers Baronus semble mettre entre deux ,

le mettre de van deule de la Fortune vers Baronus semble mettre entre deux ,

le l'illude de la pour deule de l'est l'est deux verrous dans la note 22 du 1 | 2

le milieu de 361 au plustatd, & l'elec- [ nous verrons dans la note 12 qu'il a tion d'Eufebe un peu aprés. Percedé Dianée, & qu'il estoit mort des Neanmoins, en £qay s' il ne faudroite Jian 340.]

Neanmoins je ne fiqay s'il ne faudroit [l'an 340.]

Point avancer tout cella de quelque!

NOTEXX.

\*\*Tout te page

\*\*Tout te p

de Naziamea priest escution à ducte 1,9,00.6; yarghi inh i flae novi physis yer causti;. Carcela paroit later marquet Bafile effort blace à la fin de l'an 379, que Julien vint alors à Cartec, ou au "é que Sorrat écrite qu'il la eft è elevé postmoins qu'il en approchas: & sinfi cela andiaconas par S. Melce d'Ansioche.

Gersphermeit au vorgue, og di life damil [div] a cependust anceue appatence l'Ale misseure au mos de pius de deg di lai sepanistelli Buste, perfigue S, piulles, poor aller l'Antoche. Nous Geregoire de Nazianes n'en di tren n'avorapte accentific externée de se de legentiere de l'accentific que s'alle production l'accentification de l'accentifi

retexte vêr iz minet de ri ninet, par lux Cartes y Porte vi de la plante que ceque ç a elle su plut quelquest mon carte que de la plut quelquest mon carte que de la plut que que que de la plut que que que que de Articelte que n y és, plut d'un point cet revêque de Cafteré ela foust na prese le temps que S. Bailte el nio sa la plut que que n y és, plut d'un point que d'articelte que n y és, plut d'un point que d'articelte que n y és, plut d'un point que de la plut que que que que que per la plut que que present que de la plut que que que per la plut que que per la plut que per la plut que per la plut que per la plut que per la plut que que per la plut que per la plut que per la plut que que per la plut que per

"In 'relang' aus encorbentarié. (I haif ge. 1 în ervant qu' la fin de l'an 162. il et affact et que et et en emire (rec. et à d'alcreux te temp que. 8. lable et al. et affact et al. et affact et a temp que. 8. lable et artise et artise

E c'eft à dire que c'eft Eufebe Evefque de fuire de cette érreur qu'il avoir cité fait
Cefarée à qui S. Gregoire de Nazianze
Diacre par S. Melece. ]

NOTE XXI. Pour la page
c'eft une chosé dont personnene doute.

Sur le 10. Canno de Sardique.

Nousle faisons successeut immediat de Dianée, parcequ'il estoit Evesque des Le texte greedu 10. Canon du Con- Conest. . .

eile de Sardique , pore qu'onne pourra prés S. Gregoire de Nazianze , c'eft 1 elever un laique à l'epikopat , s'il n'a dire vers la fin du regne de Julien , & fait auparavant les fonctions de Lec-ainfi lorsqu' Eusebe estoit den Evefteur, de Diacre, & de Prestre. On lit que de Cefarée. Car pour l'opinion de la mesme chose dans la version d'Is-Baronius, J'qui le fait ordonner par Bar. 16.15 p. p. Scg.e. 5.548.C. dore. 'Mais dans celle de Denys le Petit Hermogene predecesseur d'Eusebe, [ il

Lee,Q.c.a.p. où ce Canon est le 13e, '& dans la Code n' y a vien de moins fondé & de moins du P. Quesnel , il y a de Diacre on de soutenable , l'puisque cet Hermogene Bilen. 74. p. Prefire, [cequi s'accorde bien micux effoit mort avant Eusebe de Nicome-1946; 12 p. avec la pratique de l'antiquité, où l'on die, & ainsi avant l'an \$42 [ De sorte trouve peu de personnes qui aient passe qu'il faut qu'il ait succede à S. Leonce. du diaconat à la prestrife. ] ni affifta au Coneile de Nicée , & qu'il

ur la page

NOTE XXII. Que Saine Bafile fur apparemment fair mene de l'an 341, doit avoir efté fait

Evefque en l'an 340 au pluftard. Preftre fur la fin de l'an 362. Nousdisons que S. Basile a esté fait [ Quelques uns tiennent que Saint Prestre aprés S. Gregoire , à cause de Bafile avoit efte fait Preftre par Dia- la lettre is du dernier, p. 775.d, qui le nce, de quoy nous ne voyons point de marque ce me semble suffisamment; &

fondement; & au contraire ficela eltoit, elle marque encore felon le jugement 3 il femble que Saint Bafile n'euft jamais 'de Baronius & de M. Hermant, que Bar per 466, manque de mettre cette ration comme ces deux ordinations se fuivirent de Es Copar. p. celle qui estoit la plus sorte, J'quand sort prés: [Ainsi puisque nous nous il a voulu montrer quel respect il avoit eroyons obligez de mettre celle de S. pour ce Prelat, & combien il effoit peu Gregoire au commencement de 361, capable de l'anathematizer. [Cepen-nous ne eroyons pouvoir mieux faire dant il ne le fait jamais. Et en effet s'il que de mettre celle de S. Basile avant la a esté ordonné par Dianée, il faut que fin de la mesme année, & aussi-tost aprés g'air efté avant que Dianée eust figné l'ordination d'Eusebe; à quoy la fuite

le formulaire de Rimini , c'est à dire au de l'histoire s' accorde assez bien. ] commencement de 360 au plustard; puisque depuis cette fignature Saint luy que dans sa derniere maladie. Or fi S. Basile avoit esté fait Prestre en l'an 360, iln'auroit joui de fa folitude que

NOTE XXIII Peurla pag: febe avec S. Bafile.

ait precede Dianée qui ayant affilte au

Concile d' Antioche au commence-

ep. 6-p. 9-4. Surce que S. Gregoire de riaziante d'années de fuite, comme il le dis j. & di eque dans le temps que Sain Bafile 17-4. Sur ce que S. Gregoire de Nazianze Nezos so.p. goire ayant ellé fait Prestre au com- avoit à Cesarée des Evesques d'Occimencement de 362, l'y vint trouver & dent tres reverez des Orthodoxes. 'Ni- 11.14.777-

y passa quelque temps auprés de luy, cetas son commentateur dit que ces Ilfaut donc dire qu'il a efté ordonné Evefques eftoient Lucifer de Cagliari par Eufebe qui fucceda à Dianée vers & S. Eufebe de Verceil , [ qui avoient Je milieu de 161, V. la note 19, & cela efté releguez en Occident sous Constans' accorde fort bien avec ce que nous ce & rappelez fous Julien . Ils avoient voyons qu'il n'a efté fait Preftre qu'a. en effet efte fort unis enfemble , mais

ils ne le pouvoient plus estre depuis ce Socrate se contente de dire qu'il avoit qui s'estoit passé à Antioche sur la fin esté deposé par Eulaie du facerdoce, re de l'an 362, au fujet de l'ordination de operint ce qui peut comprendre le dia-Paulin. V. Lucifer & c. Ainfi il n'y a conat. ] 'Cette raifon porte M. Valois notation point d'apparence qu'ils loient venus à faire Eulale successeur d'Hermogene. ensemble à Cesarée: & enesset les lusto- 'Mais S. Basile die qu'aussi-tost après la Basep-74.p. riens difent que Lucifer s'en alla d'An-mort d'Hermogene, Eustathe courut tioche en Oecident sans marquer qu'il à Eusche Evesque de Conftantinople ; se soit arresté en aucun autre lieu.]

Pont la page Ep.131.

NOTE XXIV. par Enlait .

[ce qu'Eusebe n'a point esté avant l'an 339. Hermogene vivoit donc encore en l'an 338 au moins, & Dianée estoit tres Si Enfrathe de Sebafre avoit efte depofé certainement Evelque des le commencement de l'an 341. Cequi ne donne

pas lieu de mettre ni Eulale ni aucun 'Blondel parlant de ce que disent autre entre deux: ]'& il seroit toujours sott.n.p. : al Socrate & Sozomene, qu'Euftathe a étonnant que Saint Basile n'eust point farce en Cappadoce son propre pere ; the par Eulale, comme M. Valois le

foutient qu'une partie des circonftan- reconnoist. ces jointes à ce fait font fausses , [ & il y a bien de l'apparence que le fond melme est altere, puisque Saint Bafile

NOTE XXV. Pour la page Ba.6 jd.

Temps du Concile de Melitene. qui ne pouvoit guere ignorer la vie d'Eustarhe, & qui s'esforce de le de-'Il semble que le Concile de Melitene Bassep.74-p. peindre tel qu'il effoit, n'euft jamais qui deposa Euftathe, [ ne doit pas se 115. oublié une pareille circonstance de son mettre avant l'an 358,] 'puisque Saint 507 L 40-11.

histoire, s'il l'eust seue; & il estoit Cyrille y assista. Car ce Saint ayane 3,3 pan.
difficile qu'il ignorast une chose decet-este depose sur la fin de l'an 377,3 en
te nature qui se serote passe dans son alla à Antioche, & puis à Tarkoù il pays. C'eft ce qui peut rendre affez demeura quelque temps avec Silvain , probable la conjecture qu'on a misc uni avec les Semiariens. Il paroist done dans le texte, qu'Eustathe avoit esté or- assez naturel de croire que le Concile donné & depose par Eulale Evesque de Melitene se tint en ce temps là , & d'Antioche en 33 i. Que si neanmoins que S. Cyrille y assista par cette occa-on aime mieux s'en tenir à l'autorité son. Mais d'autre part Eustathe se troude Socrate & de Sozomene, je ne voy vaen l'an 3 58, des devant Pasque, au pas qu'il foit impossible de mettre un Concile d'Ancyre: il fut de là deputé Eulale Evesque de Cesarée, entre Saint en Occident vers Constance, où il se Leonce qui affifta au Concile de Nicée, trouva en état non pas d'eftre depofé & Hermogene qui peut estre mort vers mais de deposer les autres. Et ce petit l'an 140. Mais le moyen que S. Bafile regne de l'uy & des autres Semiariens eust ignorequ'il avoit depose Eustathei dura, quoiqu'avec quelque diminu-Quelque sentiment que l'on suive, je tion, jusqu'à la fin de l'an 359. Ainsi je eroy qu'il saut abandonner Sozome-ne voy aucune apparence de mettre en

ne, l'lorsqu'il dit qu'Eulale le deposa ce temps là le Concile de Melitene, l'aide la prestrife. "Car il paroist bien clair merois micux le mettre en 3 57, comme par Saint Bafile qu'il ne fut fait Prestre fait Blondel dans sa primauté p.540, P.135.4 Secr.La.c.43. au plustost que par Hermogene. Aussi ou mesme encore plustost, & dire que Hift. Eccl. Tom. IX. Nnnn

650 NOTES SUR SAINT BASILE. S. Cyrille s'y trouva avant fa deposi-jopposes à celles des Ariens. Ainsi je tion, par quelque occasion qui ne nous pense qu'il faut dire qu'Eustathe & ses est pas connuë. ] disciples vivoient en solitaires, soit dans les villes & dans les bourgs, soit si NOTE XXVL

Four la page l'on veut dans les lieux encore plus reti-Qui a institué la vie monastique dans rez à la campagne, comme les Ascetes

the Pont.

dont partie Euliche S, & comme eeux avec
qui S. Antoine fe poignit d'abord; &
The aronius ne croit pas qu'on puife laifer à S. Baillet agione d'avoir appordire en aucune maniere qu'Euftathe ait té dans le Pont la vie des cernobites, en institué l'état monastique dans le Pont , y établissant le premier des commuson l. 34.14. 'comme Sozomene dit qu'on le tenoit , nautez & des monafteres. Ce fera une s parcequ'aucun auteur certain ne dit nouvelle raison pour montrer que les parcequ'aucun auteur certainement pour feulement qu'il ait jamais embraffé Ascetiques qui sont certainement pour Epist c.s.p. cette profession. 'Mais S. Epiphane le des communautez , ne peuvent estre die affez clairement , ous von newirre d'Euftathe. Il n'eft peut-eftre pas mesme dit-il , parlant d'Eustathe & d'Aere. [Il hors d'apparence que Sozomene n'a

Bar. 161.5 50. Baronius ajoute que felon Sozomene avoir efté auteur dans ces quarriers A

eft bien difficile auffi de douter que ] eru Euftathe de Sebafte auteur de la vie 'erux que décrit Saint Basile dans son monastique dans le Pont , que J'parce. 50x.1.1.c. 14. epiftre 79, ne sustante meime & ses me Eustathe dont il est parlé dans le

meime, les Religieux du Pont estoient de la vie ascetique & solitaire . Mais il y les plus fermes défenseurs de la foy a mesme bien des raisons de croire que dont Eustathe estoit ennemis [ ce qui ne ce sont deux Eustathes disferent, con-suffit pas encore, puisqu'il peut avoir me nous le verrons dans la note 18.] donné le premier exemple de cette ma-NOTE XXVII.

niere de vivre; fans que eeux qui l'au-Pour la page ront imité en cela, aient auffi fuivi fes Temps du Concile de Gantres. opinions.]

Concile de Gangres; [ & qui peur bien

La 3, raison semble plus force. [Car [Le Concile de Gangres forme deux bein montrer que e'elt ce Saint genue ant outre le temps auqueil i aethé temuj'au, premier fondé des maifons religieu-tre quei el l'Eufarbhe qu'il condanne, les dans la Cappadoce Ré dans les pro-Cesdeux difficulter com affez liées l'uvinces voitines; de qu'apparemment il ne à l'autre, mais non en forte que nous n'y en avoit point eu avant luy dans le ne les puissons traiter separément , la Port, puisque esta è Nocefarén n'en premiente dus cette note, è la feconde cussen pas fait un erime à S. Basile, ou que ce Saint leur auroit repréfenté cet exemple, faus aller chercher et qui se dans toutes les autres collections, compensation de la completation de la completati

faifoir dans l'Egypte, la Mesopotamie me je croy, est mis aprés ceux de Nicée, & la Palestine. Et je ne sçay s'il suffi-toit de répondre que S. Basile n'eust eu celui d'Antioche; & s'il n'y a point de P.91.C. garde d'alleguer l'exemple d'Eustathe à faute dans cet ordre, il a esté tenu entre ceux de Neocefaree, qui paroificient l'an 325 & 341. C'est à quoy il faut se estre tombez dans des erreurs toutes, tenir si nous n'avons de sortes preuves

du contraite. Car si l'on dit que les Con- se trouve à la teste de ce Concile "dans conciles d'Ancyre & de Neocelarce placez le texte latin, où il ne se trouve pas enclesses. après ceius de Nicce, ont neanmoins melme toujours; & il n'est jamais

Juftel, L. L.p. efté tenus auparavant, l'il faut ajouter dans le grec . L'addition finguliere de P. Aur pro que l'item canna des concilies por son est grec. L'audition infiguiere de Paul più que l'item calien de ce Concilie por son est chéch de Cordoue fair voir aufi l'autorite tequion les met après ce Concile, quoi- que c'est l'ouvrage d'une main étran-19- que plus ancien, par un respect partie per, différence de celle qui s'est conculier pour ce grand Concile. Mais on pentée de marquer les noms des autres, ne dit rien de pareil de celui de Gan- fans mettre leurs evefchez , fuivant gres, sinon que Denys le Petit marque la ptatique ordinaire de ce temps là.

dans le titre qu'il est posterieur à celui Quand Ofius n'auroit pas preside à ce Concreso, de Nicce, 'ce qui se trouve aussi dans Concile en qualité de legat du Pape,

le texte gree du Concile.

Comme veur Baronius, [maisqu'il y
Blondel confirme cette preuve par cust esté envoyé par Constantin comle raport des noms inserez dans le tiere me au Concile d'Alexandrie, ou invité de l'optere synodale du Concile de simplement par les Evesques, 3 il eftoit Hills. 6.4.7.48. Gangres, & repetez dans le faux Con-trop consideré en ce temps là pour cile de Sardique; comme Eulale d'A-n'eftre pas mis le premier, au moins

cite et sattetique; comme comme ouer per tente pas ma se present, a mantia. Olympe de Dollquer (m. 5-) après le president.

ris, J Bassle d'Aocyre. Procreté de Sinope, site de product de Cele, pillotte de north passification de Celes, pillotte de north passification de Celes, pillotte de north passification de Celes pillotte de north passification de north passification de Celes pillotte de north passification de P 18 + y. 12.

ce. V.le Concile de Nices § 4. Cet argu- contre les moindres raifons. J Mais soct.l.s.c.47.
ment est moins sort, parceque les treize Socrate le fait nettement posterieur à 1.116.1.b. Evelquesqui ont compole le Concile l'an 360 [Cependant Sozomene qui le de Gangres, font marquez feulement für prefque partout, jTabandome en settede.c.s. par leurs noms, qui pouvoient eftre ce point, ét met affez nettement le Conjr de communs à baucoup d'autres, & ton-(cile de Gangres avant fan 360. Il femparcelui de leurs eveschez: mais c'est ble mesme le metere avane un Concile quelque chose estant joint à l'autre . Je d'Antioche que M. Valois croit quelcroy qu'on peut auffi confiderer ce qui que sois estre celui de l'au 341. (& ainsi est die l'des assemblées qui se faisoient il confirmeroir l'ordre qu'il tient dans

chez des personnes mariées, non seule- les Canons de l'Eglise . Il semble en ment pout prier, mais encore pour effet que Socrate ne l'a mis fi tard, que offrit le facrifice: [Carcela donne lieu parcequ'il effoit perfuadé qu'Euftathe de croire qu'il y avoit bien des licux où de Sebafte est condanné par ce Concile, l'on estoit obligé de s'assembler dans & qu'il a vu que le Concile de Constandes maisons particulieres, parcequ'on tinople en l'an 360, qui l'a condanné n'y avoit pas encore basti d'eglises pu- effectivement, ne luy reproche point biques ; & qu'ainsi il n'y avoit pasen-qu'il l'eust deja este à Gangres .

core long-temps que l'Eglis jouisson de l'entiere paix que le regne de Constandernes qui suivent Socrate dans l'un &

tin luy avoit procurée. ] n luy avoit procurée.] l'autre point: ] '& M.º Valois differe n.p. 17. n.c.d.
'Nous ne nous appuyons par avec mesme le Concile jusqu'aprés l'epistre Baronius fur ce que le nom d'Ofius 74 de Saine Bafile , [ c'eft à dire jusques Nana ii

apres l'an 177, I parceque S.Bafile qui ses exemplaires un Dion à la reste des écrit cette lettre contre Eustathe de autres Evesques, [& ce pourroit estre Sebaste , ne parle point de sa condan- Dianée predecesseur d'Eusebe , & qui nation par ce Concile. [ Mais il y a une gouvernoit des l'an 339 ou 340. Cepen-affez grande difficulté dans ce fenti-, dant le Synodique s'cloigne étrangement : Car fi c'clioient des Catholiques ment de cette epoque : ] 'car) veut que qui condannoient Eustathe, ils avoient le Concile ait esté tenu contre les diseialors bien d'autres crimes à luy repro-ples d'Eustathe d'Armenie, [ il entend cher que des manquemens de discipli-assurément celui de Sebaste , ] qui suine . Il tenoit un trop grand rang parmi voient les erreurs des Meffaliens; [ & les Macedoniens , pour estre condanné on n'a parlé des Messaliens que vers l'an par eux . Ainsi il restera que le Concile 390.]

de Gangres foit un Concile d'Ariens

la foy & de la commune.

ce qui ne s'accorde nullement avec le

"Socrate & Sozomene d'Hent politi- socr. Le especiale de partéblec, le

NOTE XXVIIL Pont la page & d'Eudoxiens, ennemis declarez de la foy & de la communion de l'Eglife;

des le commencement du V. siecle au Gangreseit celui de Sebaste ; [ & c'est settle se

dels le commencement du V. (ficele au l'ausgressite scelui de Schulles ) (a Scell millium).

Somment (april en report et que dei lung grander fannde de rotent, Popul na Pelade.
Somment (april en report en gue dei lung grander fannde de rotent, Popul na Pelade.
Somment (april en rotent en rotent

de Schafte, à le mettre l'an 340, comme pour le prouver, il s'étend beaucoup à on croit qu'a fait Sozomene. Car pour montrer que ni le Pape Libere, lorf-ce que S.Bafile n'en parle point, il est qu'Eustathe de Schaffe luy vint deman-visible que ce Sainen'a pas voulu dire der la communion; ni les divers Con-

tout ce qui se pouvoit contre Eustathe, ciles qui l'ont condanné, ni S-Basile & il n'euft pas voulu fans doute luy re- lor fqu'il a écrit contre luy, ne luy ont procher des fautes de fa jeunesse, dont jamais rien reproché des choses qui il s'estoit corrigé. Peut-estre mesme que sont dans le Concile de Gangres, Nous Il s'ethoricoring. Feat-citre meline que joux casin e vociente de capitagis. Nous 5. Ballit en la paut cu de consosiliante vous marqué dans la note precedente de ce Conolie tenu lorigiuil a sivoi qui convoir responder au illience de querrierindouse auxs, ou qu'illi ne l'aix la Salit : Le Page. L'here peur bient et pascrea affici infraire pour l'objecter d'aixoir passai ous parter du Concilede Eluthech de misé letter publiques. (Gangres: Nous n'avons trinde Concilede Eluthech de l'aixoir passai ou qu'arter du Concilede Concilede (Page Pinqui creat l'Euflache de clied n'activité pour constanné Estatable de Salit (Page Pinqui creat f'authache de clied n'activité (Page Pinqui creat f'authache d'activité (Page Pinqui creat f'activité (Page

Di Pin, c.a.p. 172. Concise amerine de cetiu ne Mante Jounn, y a anim nous ne lavinni pour ce ne laife pas de metre le Concile veri equilibor de lo un loxe pas dei contre l'an 170, parcequ'Eufène qui yeft non-luy-1 il n'y a que le Concile de Confamoi le premer cent relative fique-sel poulogie en l'an 3 do-Care on ne fordamen parcament, die-il le prodeceifeur del douter que Socrate no nai vu la letre S. Balle. (Davo del fas condision celle d'ant Salmi, § R. Il n'y avoir rien vu foible . I'Le Synodique a trouvé dans du Concile de Gangres; I puisqu'il die soentages

qu'il ne s'elt tem que depuis (Cepon, ne, il fautar anéme dire qu'il elchie dani liferòi dificile que tous le Evel. Prettre. Que fi l'on répond que le que da Concile de Conflutionique l'Ocnocile ne le conflutionique l'ancile la judipart des provinces la ique, precequ'il élois déposé, il audaucor de Gangres, igonatificar ce qui ori adforiment marqué cette depair, ye elois paife courre Euflache ii n'y jion mesme en le condannant.

avoit peut-estre que vingt ans 3 & ces [Outre cela , l'Eustathe du Concile Ariens emportez n'avoient pas la dif-estre de la fagesse de S. Bassle , pour Concile adressa sa lettre aux Evesques epargner quelque chose à un homme de cette province : & nous ne voyons l'ils vouloient noircir. point que celui de Schafte ait rion eu Les autres raifons de Baronius font de commun avec l'Armenie, jusqu'à ce qu'ils vouloient noircir.

\*\*\* Plonder all the de choice, I comme ce qu'il pretend qu'il fut fait Evefque vers l'an \$57.1

\*\*\* prouver par la fignature d'Oins , que
le Coneile de Gangeres s'elt tenu des le dans la vie de S. Ignace de Conflantie.

ie Lonnier or sangest siet term der separa is we de "segawe en Lonisiahri-temps de Conflatanni, Il die qui austeun longe, die qui gelütalten condamir, par le catalogue des heretiques n's marque Conolie de Gangres elbeit d'Ausyre des Entables de Schelle comme coupable Galacie, su lieu que celui de Schell mar-ne-p-des thofes condamies par le Entable de Schelle en Conolie de Gefarce en Cappadoce, a Mais "sans-ne-l'australe de Conolie de Conolie elbeit de Gefarce en Cappadoce, a Mais "sans-ne-l'australe de d'Anvey elbeit accestife situation." Concile tel qu'il foit, se trouve dans d'ordonner eeux qui l'avoient déja aucun de ces catalogues. Tout homme esté, comme Nicetas le eite de Saint

en de la company Euracte qui effoit d'auprés de Satales Epigones p. corrigé.

1116

Mais je croy que Baronius auroit dans la petite Armenie, & qui s'effant <sup>398,1</sup>, pu alleguer que le Concile de Gangres corrompu au retour d'un voyage d'E-Contain, ne donne aucun titre à fon Eustathe , gypte , par le commerce d'un nommé Car cela est absolument contraire à Pierre sectareur de l'heresie des Ar-Socrate, à M.F Valois, & à tous les au-contiques, porta cette mesme heresie tres qui disent que c'estoit un Evesque. dans son pays, où il mourut peu de Mais il eftoit melme ce me semble temps après. Neanmoins outre le pas- stand, prim. contre la discipline de l'Eglise, de par- sage de Nicetas dont nous venons de P. > 31. ler des mointres Cleres sans marquer parler, & ce que nous voyons que tous lours titres & le rang qu'ils tenoient les exemplaires manuscrits & impridans le Clerge, Or Eustathe de Sebaste mez du Concile de Gangres portent le qui étudioit à Alexandrie avant le nom d'Euftathe & non d'Eutacte, [ le Concile de Nicée, fut receu dans le temps melme du Concile de Gangres Clergé d'Antioche aprés la deposition tenu selon toutes les apparerxes, avant de S. Euftathe, & ainsi en 331 ou peu l'an 341, ne permet pas de croire qu'il aprés, & il n'y a aucun lieu de eroire air voulu parler d'Eutacte, I qui ne Episoco.p. qu'il foit revenu dans la Cappadoce, vint en Palettine où il prit l'herefie, april ait fait des disciples, & qu'il ait fait des disciples, & qu'il ait que sur la fin de la vie & du regne de cité eondauné par le Concile de Gan-Constance, [ & ainsi après l'an 3 co: gres avant ce temps là; & si nous met- outre que le Concile ne condanne point tons le Concile en 340, felon Sozume- d'erreurs contre la foy, comme celle

Nana in

654 des Arcontiques, mais feulement des conciliation de S. Bafile avec Eufebe ; f Mais S. Bafile eftoit déja Evefque, Or defauts de discipline. On peut ce me semble conclure de il est visible par S. Gregoire de Nazian.

tout ce que nous avons dit dans ces ze, qu'il se passa un temps considerable deux notes, qu'il est au moins fort entre sa reconciliation avec Eusebe , & incertain fi l'Eustathe du Concile de sa promotion à l'episcopat. J'Aussi la Basente, Gangres est celui de Sebaste, que quand lettre 68 de S. Basile n'est pas adressée 107. cela scroit , on pourroit toujours met- au Concile, mais au Confeil & au Senat tre ce Concile vers l'an 140, avant celui de Tyanes. Il n'v est pas dit un mot d'Antioche, pour fuivre le rang qu'il d'Eufche, elle parle feulement en genetient dans la collection des Canons ; & ral de l'amout du Saint pour la paix ; que si ce sont deux Euftathes, tout ce & elle regarde affez probablement les qu'on peut dire du temps du Concile, differends qui s'eleverent entre Saint Basile deja Archevesque, & Anthime c'eft que ç'a efté entre 125 & 141.] Evelque de Tyanes 1

Pour la page 90.5 40.

NOTE XXIX.

Temps de la reconciliation de S. Bafile avec Enfebe.

Bac.3\*5.5 al-

Baronius pretend que la reconcilia-tion de S. Balile avec Eusebe, fut un [Les opinions des personnes les plus to the control of the Ariens : de forte que nous autions jour de janvier, comme nous le verrons beaucoup de peine à ajuster les choés en son lieu.] Neus ou dix mois aptés sa sur le calcul de Batonius, puisque nous mort , [ c'est à dire au mois de septemne voyons point que Valens qui vint à [bre ou d'octobre, ] se tint le Concile Cefarée dans le temps de cette recon-d'Antioche, qu'on voit avoir fuivi la patta. ciliation, y ait pu venir en l'an 367,80- perfecution de Valens. [ Ainfi il faut quel il commença des le primtemps la que S. Balile foit mort vers le mefine guerre des Goss: & cette guerre le re-temps que ce Prince, qui fut tué le neuf tint toujours vers le Danube, juiqu'à d'aoutt de l'an 378, c'est à dire qu'il

rien n'empesche qu'il n'y soit encore c'est ce qu'il saut examiner .] venu en \$66. Nous avons marqué dans La raison qu'allegue Baronius pour Bar. 1795 44la note \$t fur les Ariens, pourquoi fon fentiment, est que le Concile d'Annous aimious mieux choisir l'an 366 tioche s'est tenu aussi tost après la mort que l'autre. Valens put bien auffi venir de Valens [Mais quoique] les Evelques 5'E.1.6 e.15. a Cefarce fur la fin de l'an 370: ] & Catholiques fe foient vrasfemblablec'est le temps où Sozomene met la re-ment assemblez le plutoit qu'il leur a

point qu'il ait pu venir à Cefarce du- ou 379, & par consequent qu'il ait esté rant la prestrife du Saint qu'en 365 on chu en 369 ou 370. Baronius & Blondel

NOTE XXX. Pour le page 48.543.

Temps de l'election de Saint Bafile à l'episcopat.

la fin de l'an 369. Nous ne voyons foit mort le premier janvier de l'an 378

366.ll y vint certainement en 365, felon pretendent qu'il zefté eluen 369. J'Le Per.mt.l.Ac. Ammien, avant la guerre de Procope, & P. Perau le met l'année fuivante : [ & 7.7.41].

fan quelepe tempe fan favori f Vdam:

caule de cela odwori pa voit fa farat
elotio mort dan is bastalle, ou sil dutare plutieurs amorte, affilia neaelotio fauwé par la fuise, E la confimointans risorcailles de S. Bailie, 1 Il
ternation de tout Urbens appée cela: monorut douc pas le primeire jamorfanglame définie elotis fi gande, qu'il de l'an 378, lorique la perficusio naun'y a point disperence que les Cabine,
sui encouve, mais feutiment après le
s'asificabler de diverties provinces, à
traineabler de diverties provinces, à
traineable de diverties provinces de diverties de diverties provinces de diverties provinces de diverties pr

remort Innoisite choé.

Dialleurs la pluquer des hillories me mettente le rappel des Confedeurs Naziames ai et ellé à Conflantionple que par Teòle que Gentierie publis en avez la mort de Valente; 10°c il d'autorité le la leur à revers ; felon quoy il et à adolts - la file ci hilloriement qu'il y fat par l'avis 17°d il d'autorité ment impossible que le Concisie fe foit de & Ballet: « Throphase de dit poblisment de la 1a 46°s, quoique S. Jerome (verteures, & Ruffi les falientes rappeller par Va.). Saint Jerome appuis besucoup le News. » Ille.

& Rufin les faffent rappeller par Va.

Jens melme quelques mois auparavan, melme fentiment, Jorfqu'il dit que S. 11-4-31-31.

Rayant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 1 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part, 44 et avant l'edit de Gratien. 2 gui part l'edit de Gra

Nyfie, I'O'r il fe trouse s 46 Evefquest | C. Le mefine Pere domen neumonist et Concell; c (equi use le posse) pas llied a une obseition. J'en differe que une se since de la more l'Alphere moores four Valen; «Car alphere notes four de la concelle del la concelle de la con

Teglies et commin sur anima avantage et montage et montage et montage et comming et comm

15-6-40-700 il fut établi en fa place 80 on croit que croire qu'elle a efté faite du vivant de ce fut par Saint Eufèbe de Samofates 3 S. Baffie. La traduction greque que Contenta lequel de fon cofté avoit eu à revenir M. «Cotteler mos a donnée depuis peus s'199-1950 de Thrace.

[Qooique cette raison paroisse toute cantost qu'il vivoit encore. Il y est p.61.646. seule assez forte, nous y en ajouterons neaomoins parké bien fortement non neaomoins encore d'autres, dont quel-seulement de Modeste, mais encore

nommément de Valens, [ ce qui peut avoir eu de raison pour transserer au faire douter si S. lerome a cu raison de 14 de juin une ceremonie qui s'estoit mettre sous luy la mort de S.Ephrem , faite la veille , ou mesme en quelque mais ne fait rien contre ce qu'il dit que autre jour que ce soit : & apres tout , nous ne trouvons point d'autorité con-S.Basile est more sous Gratien.

Nous pourrions peut-estre alleguer siderable pour dire que c'est son ordiencore, qu'il est plus facile d'ajuster nation que nous honorons le 14 de l'histoire de S. Basile, en ne merrant son juin. Le martyrologe de Baronius le election qu'en 370. Mais c'est ce que dit, mais je ne sçay pas si d'autres plus toute la suite doit montrer. Nous ne anciens le disent. Je ne trouve point la pouvons neanmoins omettre que nous feste de S. Basile marquée ce jour là ne voyons nul moyen d'entendre la ni dans Bede,ni dans aucun autre plus lettre 2 5 4 de S.Bafile,p. 2 5 3, fans mettre ancien qu'Ufuard & Adon; & ru l'un fon election en 370. Il y a affurément beaucoup de diffi-fon ordination. Si Baronius ou d'au-

culté à ajuster ce qui s'est passé entre tres ont cru que ce l'estoit, parceque ce S. Basile & S. Athamase, en supposant n'estoit pas le jour de sa mort, ce n'est que S. Basile n'a esté Evesque qu'en qu'une pure conjecture, & encore l'an 370, & que S. Athanase est mort extremement foible. Quand mesme des le deuxieme may 271 comme le dit Ufuard & Adon diroient que c'est le Socrate.Cela n'est peut-estre pas nean-jour de son ordination, on auroit droit moins tout à fait impossible, comme de leur demander pourquoi ils le dion le peut voir dans la vie de S. Bafile fent : car nous ne trouvons point de, par M. Hermant, où l'on a fujvi cette nom de S. Bafile dans aucun martyro-Supputation. Mais quand cela ne seroit loge latin avant eux, ni que les Grecs pas, nous avons vu fur S. Athanase en fassent le 14 juin, mais seulement notes 106.107, qu'il est au moins aussi le premier janvier qui est le jour de sa probable que ce Saint n'est mort qu'en mort, & auquel Usuard le met encore. 373; & c'est ce que nous suivrons ici.] Il y a assez d'apparence que les pre-S'il est vray, comme le pretend miers d'entre les Latins, qui ont cru

\$0.p.781.701.

Theodoret, que le General Arinthée se avec raison devoir faire une selte partrouva aux reproches que le General ticuliere de Saint Bafile, trouvant le Trajan fit à Valens fur son heresie, jour de sa mort occupe par la Circoncomme ceci se passa à Constantinople, cisson, l'ont mise au 14 de juin, parce-[& par consequent en 378. S. Basile ne qu'ils l'ont trouvé le plus commode , peut estre mort qu'après ce temps là, l'comme il vaudroit peut-estre mieux puisqu'il a écrit des lettres de consola meetre S. Joseph au mois de juillet où tion à la femme d'Arinthée (ur la mort il y a bien des jours sans seste, que de de son mari. [ Neanmoins nous n'osons le laisser en Carcsme. Ce que nous dipas nous affurer que Theodoret ne se rons dans la note suivante, fait juger

trompe point en cet endroit. V. Valens que l'ordination de S. Basile se fit plu-

S I I mote 11. Pour ce que remarque Blondel , que de juin. ] le 14 juin auquel on celebre la confecration de S. Bafile, eftoit un dimanche en 369, il faudroit qu'il eust prouve que jamais on ne facroit d'Evelques que les dimanches, & qu'il ne peut y

Front's page 91.541.

S.Gregoire de Nazianze semble dire Naziata e.p. 141.d. que

toft au mois de septembre qu'au mois

NOTE XXXL

Temps de la mort d'Enfebe .

que S. Barfe fut elu fort peu après la ce qui oblige de mettre plus de six mois mort d' Eufebe , apri fiame Ligares C'r. de vacance , contre ce que S. Gregoire Cependant il reconnoilt en mesme semble dire, & cela sans nous arrester psque cela ne se fie pas sans peine au 14 de juin, ce qui la feroit durcr & fans combat, & qu'il y vint des neuf mois au moins. Car estant certain personnes d'un autre pays, [ par où il que S Eusebe se trouva à l'election de marque S. Eusebe de Samosates qui y Saint Basile, , & n'y ayant point d'apvint de bien loin. Cela demande necef-fairement un temps affez confiderable, l'hiver hots de son diocese, il ne pourra & le detail ou' on voit dans le texte le eftre venu à Cefarée qu'au primtemps marque encore davantage. C'est ce qui suivant. Gregoire le pere qui y vint Bar 1494 47. a fait que ] Baronius a cru pouvoir aussi alors de Nazianze, dans un âge

mettre la more d'Eusebe l'année de extremement caduque, eust encore devant l'election de S. Basile, quoi-moins pu faire ce voyage durant l'hiqu'il ne mette cette election que le 14 ver; ] & son fils qui loite la generosité Nat or 10. pe avec laquelle il l'entreprit , ne dit point 111.d.

[La raifon qui l'oblige à mettre fi-qu'elle ait eu à furmonter les incom-toft la mort d'Eufebe, c'est l'epistre 4,º moditez de la faison avec celles de l'àge dans S. Bafile, que nous croyons eftre & de la maladie: [ de forte que nous de S. Gregoire de Nazianze le pere à S. croyons pouvoir assurer que l'election Eusebe de Samosates. Vla note 32. Elle de S. Basile ne s'est point saite avant le est écrite pour l'election de S. Basile, 3 mois d'avril.

Rafep.4-Pe

'& elle prie Saint Eusebe de venjr pour Au contraire je ne voy pas qu'il v ait cela en diligence avant le mauvais d'inconvenient à ne mettre la mort temps de l'hiver : [Car quoique le mot d'Eusebe qu'en 170, & dire que Grede χωμών, que nous avons traduit par goire écrivoit à S. Eufche vers le milieu celui d'hiver, puisse se prevenur les de l'année: & luy parloit de prevenur cabales & les violences qui eftoient à l'hiver, afinqu'il euft encore le loifit de craindre de la part des heretiques, d'où s'enretourner chez luy avant le mauvient fans doute que le traducteur de vaistemps : ]'& il est certain qu'il ne falepast. Saint Baille l'a rendu par eelui de tem- passa Cesarée la fin de l'an 370, pester 3 neanmoins ce sens ne paroist Cesa roit à mettre l'election de Saint

Comblinatar, point dutout naturel en cet endroit: ] Bafile vers le mois de feptembre , & Comblinatar, & le P. Combefis le rejette absolument. cette epoque conviendroit à ce que S. A.9 191. [Voilà donc furquoi Baronius a cru Gregoire de Nazianze ne luy donne qu'Eufebe effoit mort l'année de de-que huit ans d'epifcopat, & ce que dit vant l'election de S. Bafile , & ainsi en celui de Nysse qu'il sut 8 ans Evesque, 369, fi S. Bafile a efté elu en 370, & mourut dans le reuvieme: car ces

Mais je ne sçay si ce que Baronius manieres de parler portent à ne suy a pris pour le sondement de son opi-donner guere plus de huit ans; & je ne nion, n'est point plus propre à la de-croy pas que nous trouvions qu'il au truire qu'à l'établir . Car lorsque la fait beaucoup de choses en 370, Il est lettre à S. Eusebe aesté écrite, il y avoir visible que sa lettre 254 est écrite sur la encore du temps pour aller & venir de sin de l'hiver d'après son ordination, Samolates en Cappadoce avant l'hiver; & qu'il n'avoit point encore écrit à & ainsi si c'estoit en 369, je ne voy pas S. Eusebe depuis qu'il estoit parti de que nous puissons mettre la mort d'Eu-Cesarée. On voit par la mesme lettre, sebe plustard qu'au mois de septembre, que Demophile n'a esté fait Evesque de Hilt.Eccl.Tom.IX.

Constantinople qu'aprés l'ordination que ancien Evrsque de la Cappadoce ; de S. Basile. Mais quoiqu'Eudoxe puisse de adressée à S. Gregoire de Nazianze estre mort des le mois de may, nous le pere, ou plutost de ce Gtegoire mesn'avons pas neanmoins de preuves que me qui l'écrit par la plume de son fils Demoghile luy ait esté substitué avant comme plusieurs autres.

le mois de septembre. Nous suivons cette opinion comme moins embarafsec. & comme plus aisec à accorder Que S. Gregoire de Nazianze le peavec S. Gregoire de Nazianze, ]

NOTE XXXIII. re alla à Cefarée pour l'elec-

Pour la page 4-1 41

NOTE XXXII. Peur la page 99.541-

apparemment de Gregoire de Nazianze le pere.

tion de Saint Bafile. Que l'epifere 4 dans Saint Bafile oft . S. Gregoire de Nazianze femble dire Nez.m.n.p. en un endroit que son pere ne partit que pour se trouver au facre de Saint Basile, parcoqu'il manquoit un Eves-

'Cest particulierement fut l'epistre que au nombre prescrit par les Canons Let partituise conte ce pour cette ceremonie, ra apopui Al qu'il dit que ce Saint se retira de Cesarce a sempoformo... rshi Zeperni no [ Maison Balep.c.p. apres la mort de l'Evefque Eusebe. Et peut aussi l'entendte en ce sens, qu'il 47.41.

én effet celui qui écrit cette lettre, mar-manquoit une voix au nombre necessai-que bien elairement qu'il estoit hors de re selon les Canons, pour faite teles Cesaret lorsqu'il s'agissité de donner frion. J'Cat II est visible que l'election 9-49-7-31. un facceffeur à Eufèce. [Mais quoique încthoir pas encore faite lorque Gre. cette lettre potre le nom de 3. Bulle goire partie pour aller à Cefarée, % entenplate comme cérvaire 3. Sergoire, p. (7 que qu'il eut la principale part à fa conclu. 4.1.6.). l'auteut y dir que fa vieilleffe l'empef.

choit de faire un voyage, [ convient fi Evelques prescrit pat les Canons pout peu à S.Bafile, qu'un tres habile homme, en elire un autre, Elie de Crete dans ses ne fait pas difficulté de dite qu'elle n'est motes sur cet endroit p. 753. 4, se reduit pas de S. Bafile, mais de S. Gregoire de au nombre de trois marqué par les Ca-Nazianze le pere, ce que nous nous nons comme absolument necessaire : croyons obligez de suivre. Et mesme [ de sorrequ'il n'y autoit eu que trois comme cete lettre s'a-steffe à un hom-Evesques à l'election & à l'ordination me, ou plutoft à un Evelque qui avoit de S. Basile ; ce qui paroist bien etrange, un grand zele pour l'Eglise, & qui luy puisque les Evelques de la Cappadoce avoit déja rendu de grands services , il s'estoient assemblez , & n'est pas neany a grande apparence que c'est à Saine moins absolument incroyable, puisque Eusebe de Samosates, à qui les lettres son election se fit contre le sentiment qui fuivent celles-ci font adressées, & de ces mesmes Evesques, J'qui se sepa. Racep. 1549. qui se trouva en esset à l'election de rerent mesme de luy. Mais le 4.º Ca. 253.h. S. Bafile, lequel conferva toujours de non du Concile de Nicée ne se contente puis une étroite union avec luy comme de trois que lot sque ces trois sont apd'autre part il est constant que ce Pre- puyez par le consentement des autres

lat avoit rendu de grands services à de la province; [ ce qui n'aura pas esté l'Eglife, furtout en l'election de Saint en cette occasion. Que si l'election de Comblindul Melece . J'Le P.Combefis souzient auffi S. Basile n'euft elle faire que part trois que cette lettre ne peut-estre de Saint Evesques contre le sentiment des au-Bafile: & il croit qu'elle cit ou de quel- tres, je ne voy pas comment elle euft

sade.

ou estre legitime, ni comment elle eust | fille, & femme de Valens . Il femble que lubfifte, furtout en un temps où les la lettre à Cefarie est plutost un frag-Ariens estoient si puissans & ne cher-ment qu'une lettre entiere . ] choient qu'à détruire tous les faints

Evelques pour en mettre d'autres en Sur le titre de la lettre 188 de S. Bafile .

NOTE XXXV.

Pour la page

leur place.
Il faut donc apparemment recourir à ce que nous entrouvons dans le 19.º [La lettre 188 de Saint Bafile eft écri-

Canon d'Antioche, J'que quand une tepour Julitte, comme on levoit par la election est faite selon les regles de l'E- consormité qu'elle a avec la precedente glife, & que quelques uns s'y oppo-ladresse à certe dame. J'Le tirre de cette at este par le font par une opinisateré particuliere , lettre porte qu'elle est écrite au suter , 74.4. le sentiment du plus grand nombre ou cerrater , 24.4. pais , est bristier de doit l'emporter . [ Il faut croire , dis-je , Juliere . [ Il faut donc dire,si ce titre n'est que les Evelques de la Cappadoce point faux, que c'estoit le tuteur de ses estoient partagez, & quel e suffrage de enfans, & qu'elle estoit veuve; ou plu-

Gregoire estoit necessaire pour faire tost que Julitte marquée dans le titre prevaloit ceux qui vouloient l'election est différente de celle dont la lettre de S. Bafle, foit qu'il suffit pour cela parle, ce qui peut eftre savorisé par la d'avoir plus de la moitié des voix, soit lettre 412, p. 438, & le Saint distingue qu'il fallust avoir les deux tiers comme toujours celle pour qui il écrit par le cela est affez probable, puisque dans les fur nom d'Eleuthere, J'dont on le fer. Naz ep.14". affaires ecclesiastiques, ce n'est propre- voit ce semble ence temps la pour marmeneque la totalité qui doit l'empor-quer une veuve, rie i de junt divis ter, ou ce qui en peut tenir lieu . Ainsi NOTE XXXVL

il n'y aura plus fujet de s'étonner que les Evelques qui s'eltoient oppolez d'a- Sur les lettres de S. Bafile a Libanins , bord à l'election de S. Basile, aient enfin esté obligez de se soumertre à luy. comme l'histoire nous en affure, & ue les Ariens n'aient pu se prevaloit tent de toutes les lettres de Libanius à

& de Libanius a ce Saint .

Pour la page Z14.5 45+

Pour la page

\$69.4.

NOTE XXXIV. Sur la lettre à Cefarie.

[ Quelques personnes habiles doude leur opposition & de leur schisme. 1 S. Basile, & de S. Basile à luv; mais il ne semble pas que ni l'union de S. Basile avec un payen, ni l'estime que ce sophiste temoigne faire de la retraite du Saint , c'eft à dire d'une action qu'au-

'M. Arnaud dit qu'il a beaucoup cun payen ne fauroit nier eftre tres desujet de croire que la lettre 289, à belle & tres genereuse, soient des preu-Cefarie femme d'un Patrice, n'est pas ves luffifantes pour rejetter des lettres de Saint Baule : maisil n'en allegue pas qui ont toutes les marques possibles de de preuve particuliere; & onl'a mesme verité; qui n'ont rien d'indigne de ces inferée dans l'office du S. Sacrement deux eloquentes plumes , & dont la [Onne connoilt guere de Patrices du fopposition est & tres difficile, puistemps de S. Buille, hors Petrone beau-qu'elles font fort bien écrites, & inuperede Valens. Je ne voy rien qui em-tile à quelque dessein qu'on se puisse pesche de croire que Cesarie sust sa imaginer. J'M. Valois en cite quelques Amm.s.s. femme, & qu'elle fust plus Catholique unes de celles melmes que l'on conteste 407. qu'Albia Dominica fa fille ou fa belle- particulierement.]'M. Cotelier en a en. Corel.p.t., Oo oo ij

core donné quelques unes, sans témoi- Prestre Pierre : & dans une autre f qui gner qu'il y ait aucune raison d'en peut estre de l'an 371 ou 371, l'ilen es 1074douter . voie à Eustache de Sebaste le reverendiffime & cres religioux frere Pierre.

Four la page NOTE XXXVII. 1304 54

Mais il est difficile de juger fi c'est le melme . J'Neanmoins les termes de S. Nyfl.v.Macc. Difficultez for la lettre 212. Gregoire de Nysse portent d'eux mes. [ Je ne voy pas bien ce que fignifient mes à croire que Saint Pierre fut fait ces paroles de l'epiftre 111 de S.Bafile p. Prestre des le commencement de l'enif-230 , 4 , ei le Ties flat er ric evide ruit , copat de S. Bafile .

fi l'on ne dit que comme confer & NOTE XXXIX. ixxx ria fignifient une affemblée, il Pout la page faut donner au premier le sens auquel l'usage a appliqué le dernier, c'est à lettres de S. Enfile & de S. Athanase. 117.5 60

une eglise, après quoy il n'y a pas de [Nous mettons en 371 les premieres combélinhal, difficulté, ] Le Pere Combélis ne pa-lectres de S. Basile à S. Athanaie, ] par-Naz-et ac.p.

off pas avoir entendu cet endroit. | coque S. Gregoire de Nazianne parlant 1914-b. [Si nominal of qui est quelques lignes de ce qu'il fit pour toute l'Eglife, [ ce roift pas avoir entenda cet endroit. après, fignifie par la riviere, M. Her- qui fait le fujet de ces lettres, I die que man a eu raison de l'entendre, p. 358, c'estoit aprés qu'il eut reconcilié les de celle de Melasqui est la plus proche Prelats de sa province; ce qui n'estoit Billep.aj 1-p. de Cefarée . Mais il fignifie plutoft flu- pas encore fair au commencement de

minis in morem . l'an 371, & avant que Valens venft à Naz.pope.c. Au refte nous citonscette epiftre 212 Celarée, [où il vint à la fin de 371. Il à Theck, comme de S. Bafile, parce- faudroit cependant mettre ces lettres qu'elle porte son nom . Il saut nean-des l'an 170, & combatre l'autorité de moins avoiler qu'elle ne semble pas S. Gregoire, si S. Athanase estoit mort

avoir la gravité & la fin-plickéordi-de l'an 371, comme le veut Socrate. maire du ftyle de ce Saint, & elle con-vient bien mieux à la gaieté de Saint poffible, fi S.Bafile n'a clié fait Evefque Nancy and. Gregoire de Nazianze, J'qui avoit auffi que vers le mois de feptembre selon ce tiuc. une eglife à baftir, \* & qui avoit une que nous avons dit dans la note 30. Ainfi union particuliere avec Thecle, comme c'est une nouvelle raison pour differer 2.347.542. on le voit par les trois lettres qu'il luy fa mort jusqu'en l'ao 37 3, sclon S. Jero-

me & S. Protere . 1 NOTE YXXVIII Your la page NOTE LX. Pour la page

En quel temos Pierre frere de S. Ba-119.561. file fut fait Preftre . De quels Evefques orthodoxes S. Balile parle dans fa lettre CI. f Nous n'avons rien qui nous marque

clairement le temps auquel S. Pierre fut fait Preftre par S. Bafile son frere.] Evelques orthodoxes done Saint Bafile 78.79. Paf ep. 372-p. 'S. Bafile parle de luy dans une lettre écrivant à S. Athanafe, dit qu'ils vou-[écrite en l'an 375] fans luy donner an-loient le réunir à ce Saint & aux autres cuntitre. Dans une autre [ qui paroist Orthodoxes. [ Ceux qui s'estoient divi-

47-77-9-137-0 écrite un peu auparavant, J'il parle de fez d'avec S. Basile sur son ordination ; fon tres cher & tres honore frere le s'eftoient deja reunis avec luy, fclon S. Gregoire de Nazianze, comme nous Athanase d'Aneyre, suivoient la soy l'avons temarqué dans l'attiele 633, & Catholique. Mais cet Athanase mesme deplus on ne voit pas ce qui les pouvoit avoit affifté au Concile d'Antioche en rendre suspectis à S. Athanase, comme l'an 363, & a celui de Tyanes en 367. ceux dont parle S. Baille, Il n'y a pas Ainfi il eft certain qu'il effoit dans la melme d'apparence qu'en le separant communion de S. Melece & de Saint de S. Bafile, ils fe foient pour cela fepa- Bafile. Il pouvoit peut-eftre neaumoins sez de la communion de S. Arhanafe , n'estre pas dans celle de Saint Athanase

& de l'Occident, puisqu'il avoit occus'ils y estosent unis auparavant. Les Macedoniens pouvoient alors pe le ficge de Marcel encore vivant, avec passer pour orthodoxes depuis leur de-lequel il paroist que l'Eglise Romaine putation à Rome & le Concile de Tva-n'avoit jamais rompu la communion. nes. Mais ils sembloient par le mesme Maisil y a apparence que S. Basileparle moyen eftre réunis à toute l'Eglife; & pluroft des Macedoniens que de tous les uand ils ne l'eussent pas elle avec S, autres . ]

Athanafe, il paroift qu'ils l'effoient avec l'Eglife de Cefarce, puifqu'Eufche avoit presidé au Concile de Tyanes où Que la lettre 220 est apparemment écrite ils avoient efté receus, & que S. Bafile avoit alors une union tres écroite avec

au Pape Damafe. Eustathe de Sebaste l'un des principaux Le ftyle respectueux de la lettre 110 Basep. 220 p. de S. Bafile, & le titre de tres honoré \*ja.e d'entre eux.

NOTE XLL

Four la juge

Il Emble neanmoins que ce puiffe Pere, [ fore voir qu'elle s'adresse à un estre eux dont parle S. Basile. Car il ne des principaux Prelats de l'Eglis, ] qui de marque point expressement que ces estoit dans un pays sort eloigne, & au-Evelques fustent feparez d'avec luy; & quel S. Basile n'avoit pas encore cerit : quoiqu'ils eussent esté receus par tout [ & tout cela convient fort bien au l'Occident & par le Concile de Tya- Pape Damasse à qui il est certain qu'il nes, neanmoins ils ne l'avoient pas en- écrivit alors une lettre fort semblable core efté folennellement par l'Orient , à celle-ci. ) Elle luy parle d'un de ses pags e d. puisque le Concile de Tarse indiqué predecesseurs nommé Denvs qui avoit pour eet effet avoit efté arrefté par les autrefois affifté la ville de Celarce rui-Ariens & par les défenses de Valens . Il née par les barbares : [ Ce qui convient paroult melme que nonobitant leur re- cont à fait au Pape Denvs, fousle ponception par le Concile de Tyanes, il y tificat duquel la Cappadoce & tout le avoit encore divers Evelques dans le refte de l'Afie fouririt extremement par diocese du Pont qui ne pouvoiene avoir les courses des barbares vers l'an 160. d'union qu'avec eux. ] Car S. Basile fut durant le regne de Valerien & Gallien , obligé de se justifier a ceux de Neocefa. & lorsque S. Firmilien estoit Evesque rée, de ce qu'il communiquoit avec de Cefarée. D'ailleurs nous apprenons Euftathe : [ & nous verrons qu'il penfa d'Eufebe que les anciens Papes avoient

se mettre mal pour le mesme sujet avee accoutume jusqu'à la persecution de Theodore Archevelque de Nicople en Diocletien de repandre leurs charites la petite Armenie où estoit Schafte. dans les provinces les plus eloienées. Il y avoir eneore quelques Evelques V.S.Suer Pape . mis a la place des Macedoniens après Tout ecci neanmoins pourroit se le Concile de Constantinople , done il raporter à S. Arhanase , aussi bien qu'à eft certain que quelques uns , comme Damafe . J'Mais Saint Bafile y dit que pante O 000 III

presque tout l'Orient estoit agité par ajoute; J'appelle l'Orient tout ce qui En quelle année S. Bafile a pu écrire eft depuis l'Illyrie jusques à l'Egypte.

[Cette explication n'eftoit pas fort nela description qu'il fait ensuite de la le jour de S. Eupsyque , [ c'est à dire le 7 persecution des Ariens. J'Il ajoute que de septembre, ne peut pas estre de l'an les Orientaux n'attendoient la fin de 370, fi S. Basile ne fut fait Evesque que

leurs maux que du secours & de la vi- vers le mois de septembre . Car il n'y a 49.1-9.1-a.b. fite de celui à qui il écrit : 'C'eft le mel-me terme dont il fe fert en parlant de dès l'entrée de son episcopat. 3 'Ce que Entre 11-9. la lettre qu'il youloit écrire à Damase ; nous en avons cité dans le texte, donne E & tout le reste de cette lettre a tant de lieu de croire qu'elle fut écrite peu rapport à ce que S. Basile demandoit à avant l'arrivée de Valens à Cesarée, s &c juger que c'est celle qu'il dit avoir puisque S. Basiles'y plaint de ce que S. ecrite à Damase. C'est le sentiment de Gregoire de Nazianze ne venoit pas

Pour la page NOTE XLII. H+1 61.

Sur ce que dis Sezomene, que tous cederent au jugement de l'Eglise Romaine pour la divinité du S. Efprit .

Sex.1.6.c. 12. 'Sozomene dit que la dispute estant dité; raportoit un endroit d'une haranp. 666.4-b. fort échaufe fur la consubstantialité gue de S. Gregoire où il donnoit au S. du S. Esprit, l'Evesque de Rome qui Esprit le titre de Dieu; & ajoutoit enl'apprit, en écrivit avec les Evelques fuste ces paroles qui avoient efté fort une fois définie par l'Eglife Romaine. paroift clairement avoir faice loriqu'il [ Il n'est pas difficile de trouver des let- accepta le gouvernement de l'Eglife de tres des Papes & des Evelques d'Oc- Nazianze sous son pere, & ainsi après cident qui soutiennent la divinité & la avoir esté sacré Evesque, de Sasimes: 3

Rome .]

NOTE XLIIL

fa leure 33.

out le page

La lettre 33.5 de Saint Bafile écrite au Naz. 47.16.p. ceffaire pour S, Athanafe, non plus que fujet d'un fermon qu'il avoit fait fur

Rome & à l'Occident , qu'il eft aife de ainfi fur la fin de l'an 371. I'Et en effet P.594. M. Hermant, que M. du Pin a fuivi, paller avec luy la plus grande partie de p.472, comme une chose indubitable. Il année, [il semble affez dire que Saint Gregoire n'estait pas encore Evelque,

ni attaché au gouvernement de l'Eglife de Nazianze, comme il le fut dés l'an 'On peut objecter contre cela, 3'que Nis ap. # ... le moine qui accufoit S. Basile de timi- 750.4.

official track to the property of the property consubstantialité du S. Esprit. Mais je '& il ne sut Evesque , comme il le er sa p 155. n'en voy point à laquelle on puisse ap-marque luy mesme, que [l'année suivan-114. pliquer ce que Sozomene auteur peu te, Japrés la persecution que Valensfit

exact dit tout feul, fans que nousen à S. Bafile. trouvions quoy que ce soit dans d'au-tres aureurs. J Nous ne voyons point raison, on ne peut pas dire neanmoins qu'il y ait eu de disputes sur ce super en-qu'elle soit invincible, puisqu'il a pu tre les Catholiques, comme Sozomene dire la mesme chose en deux disserentes le dit bien clairement ; [ & les hereti- rencontres. Et il faut ceme semble reques ne cederent à aucune definition de courir à cela, non feulement pour les raisons que nous avons déja alleguées , & parceque S.Bafile rejette ce reproche que 53 ans lor fqu'il écrivit son histoire, de timidité, non par les combats qu' il [c'est à dire en l'an 419 ou 420, il est avoit déja foutenus, mais par ceux qu'il certain que ce ne peut estre luy à qui S. alloie bientost soutenir 5 mais encore Athanase a écrit & qui estoit Prestre en

parceque l'affaire de Safines ayant en 373.] Il y avoit en ceremps là un autre quelque façon brouillé S. Bafile & Pallade qualifié auffi Evefque d'Hele-S. Gregoire, en forte qu'on ne peut pas nople, quoiqu'apparemment fans rai-dire qu'ils n'eustene rien eu à se par-son. C'est luy qui raconte l'histoire de donner fur ce fujer, S. Bafile die clai-S. Chryfoltome dans le dialogue celerement dans la lettre 33, que jamais il bre qui porte son nom. Il estoit plus ne leur eftoit arrivé rien de tel , lorf- agé que l'autre, & peut-eftre affez pour qu'ilss'écrivoient sur le moine qui l'ac-avoir esté Prestre des l'an 373. [ Mais

Elfen-11. cufoit. ] Je prie Dieu 3 dit-il, auteur de nous ne croyons pas pouvoir affurer
P-51.c. toute fainteté de me conferver durant que cesoit le mesme. V. Pallade § 121 les jours ou les licures qui me reftent note 8.]

NOTE XLV.

Pour la page

encore à vivre , la melme disposition " envers vous où j'ay toujours elle, puil-m que jusques à present nostre conscience En quelle année il fant meure ce qui se

paffa a Cefarée entre S. Bafile & Valens .

ne nous reproche point d'avoir commis " aucune faute l'un à l'egard de l'autre, foit grande ou petite. M. du Pin p. 475,

Athanafe écrit fur S. Bafile.

[Il ya de la difficulté à fixer le temps met auffi cet evenement un peu avant de ce qui se passa à Cesarée eotre Saint de ce qui se pasta à Cetaree corre Saine Basile & Valens. ] Car S. Gregoire de Niz. et 20 4. Nazianze dit que c'estoit après que toutes les villes des environs avoient désa

que Valens vinst à Cefarée. Pour la page NOTE XLIV. 149.561. Quel eft le Prestre Pallade a qui Saint

esté subjuguées, & que celle de Cesarée se trouvoir scule avoir echapé à la sureur des Ariens. Theodorer dit que Thent. ... Blondel croit que le Prestre Pallade Valens ne voulut pas arraquer S. Basile

à qui S. Athanase a écrit en l'an 373, ou le premier, depeur que l'exemple de 373 au plustard, est ce mesme Pallade son courage ne sortifiair les autres. [Il qui a depuis esté Evesque d'Helenople semble donc que ce n'a esté que depuis en Bithynie, où il foutinr avec beaucoup le voyage de Valensen Syrie, auquel de generofité la cause de S. Chrysolto-les historiens commencent proprement Laufe-13. me, ainsi que S. Jean d'Egypte luy avoir le recit de la persecution. Et en effet

prophetize, comme il ledit luy mesme Theodoret & Socrate ont suivi cet ordans fon hilloire Laufiaque, I Ce fenti- dre. Mais d'autre pare estant certain. ment peut paroistre tres bien fondé, I selon l'histoire, que Valens parti de e.303-p.1033. puisque ce mesme Pallade d'Heleixo- Constantinople au commencement de

ple en Bithynie, dit qu'il a demeuré l'été 371, pour aller à Antioche, vosant trois ans sur la montagne des Olives tiere note S, estoit à Ancyre le 33 juillet, avec Innocent Prestre de cette mon- de qu'il fit ce voyage sort lentement, ] tagne: « ce cla se rouve vary de cetuy à de séant encore plus certain de l'autre Nissens), qui écrit S. Arthanase,comme on le voit qu'il estois à Castre le jour de l'Epi- <sup>191-4</sup>.

par la lettre de ce Saint p. 95 2. c, & par phanie au temps de la perfecution de S. la 184 de S. Bafile p. 197. c. Mais com-Bafile, [il est si nature] de croire qu'au nie d'autre part l'auteur de la Laufia-fortir de Confrantinople & d'Ancyre que reconnoist luy mesme qu'il n'avoir il vint passer l'hiver à Cesarée , pour

est for an commontant of the Table 11 for 30 for 11 for 31 for 11 for 11

This post-Coclefoy, & plus feurs autres qui ont fous filence quantité de choice s & il place la perfecueion de S.Baille en 370, femble que cela fuffit pour expliquer parequ'ils ont mis l'arrivée de Valent S. Gregoire de Nazianze, qui latt ici à Autiche un an trop toil.

S. Ballic femble sufficient objects and a season of the se

de le recomoutre: ex nousne voyens inst. Lett ee que saint uregoire de aucun moyen d'acrorde les différen. Nazianes & Thoodorer tenarquent, tes parties de l'hulboire de S. Baifie, comme nous verrons, J.S. Baifie meline e<sub>3.56</sub>-1<sub>3.64</sub> qu'en difaire que Valens eft venu à Cofaricè als fin de l'an 370 ou 371 a u plut.

Tupture avec Euftache, dit qu'une per-

poire que son autorité est incontessa-que les héretiques s'efforçoient de luy N-Lin N-Re ble.) Cari dis que Valens vintà Cesarée l'actiere. ¿Nous verrous mesme dans la en quittant Constantople pour alle l'uite que certeletre 1976 raporte à en Orient, ayant encore le cœur tout l'an 171, & à la persecution de De-

enfle des victoires qu'il venoit de remporter fur les barbares, [c'ell à dire fur les Gots, avec qui il avoit fair la pair à la fin de l'au 369.

Que la paix quel aleus fit avec S.Bafile

Pour ce que de Saint Gregoire de Naziantzi, flet kinnel finite de l'Epithani, flet kinnel finite de l'apire d'am met velle perferaism. cettamps el fiberile d'am met velle perferaism.

'Apres que Genzie de Naziante Nazie apresient de l'Apres que que que par raporte l'entretien que Valent eur 1914.

de vonir à Cédier. S. Melce d'Ausoi dans l'égife avec S. Bulle, il ajone che avoir elle baum dé le commence suifation à Certe rencoure fur le cour- de mont de cette anvier. On pour avoir impresentent de la douceur donc ce « mont de cette anvier. On pour avoir impresente de la douceur donc ce « rens) de la terme a jou éclie à beateur qu'in prince un de never souss. Elle donne la « rens) de la terme a jou éclie d'entre sui terde l'Égife; de fut certe corsilion « published veri le mois de féprembre de qui nomper en partie l'impression du « l'autoir de du « l'autoir de mois de féprembre de qui nomper en partie l'impression de di «

torrent

surem qui rasspont alon (1 ous 10), faivre fan order, fanon que en relt par riera. El el direite de doncer un fini ciciu de Sant Geogrie de Nazianez, kere entroit, if nous re difors que S. Mais ce Saint ne diate poirr que la Ballie, & mefine rouces les Eglis de chofes foient arrivées dant Fordre quil la Cappadoce, dumeurerere en pais les raporter, & ces ordre non partant parés écce, o ou tous et refe du se rque de dant un grant demars, on nous prare Valens, on au moins durant un cemps donnetz fam doute fi nous Falturdonnome en ep print à l'exemple d'Thou-

dens after consideration.]

dens after consideration. Gregorie reports.

Internationation appreciation period. On posternit peace-file family reports curson de Saine Ballie, où il allor chrej quel a perfecution de S. Raile, qui fut brann film a maisle de (Calande, fild a dereile period in maisle de internation de la dereile period in maisle de la most observation de la dereile period in maisle de la most observation de la dereile period in deservations de la dereile period in deservation de la dereile period in deservation de la dereile period de la dereile

diwir Jautre, Ia Guivel de bien prés. ] mort À antoche tout ce qui le paife man-Car Themituit adma la karange qu'il ret. S. Rullé « Valens) i ce que claux fin pour la risienza nacies de Valens, [cerazionene faux de la premier rece, a siné apparemente die le d'anné courte, pource paronite very de la qu'il donne det enfant » ce Prince pour [cal qui déé que Valensa fait verité le report avec le y &c. ( Valen m'avrois [sair à Antoche, & que ne trompa.

donc point alors de fils , & Galate affurément dans use partie de fon reReflaces-refloit déja mort. J Rufin point en effec cit, il ell jultement fulprech dans l'autre,
la mort de Galate avec la perfectution il a parratim de S. Gregorier au dome
de Saint Baille par Modelle; & dans la pas lue de croire que rien de ce qu'il
muit mefine d'aprés que le Saint cut l'inspiret fe foit patile autrepart qu'i Ce-

compara devant ce Prefet (et que nous farée. l'Auff M. Valois rejette non en partire.4

sort-la-ci-f, nutrons peine à fuivre. l'Socrate dit partie, mais dans tous fes points, ettte

p-442-f.

fullement que cela arriva un peu aprée, jumagination de Socrate; & il dit que

59-21-8-2-6- Sozomene dit que ce fut un peu après cest avec raison que Sozomene l'a cor42-6-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-7-2-6-

[οù noss ne trouvous point qu'il ait / Antioche, vint encore une autre fois à jamais ellé depuis le commencement Cetrée v, comme Theodoret & Soza. Talath. 4. c. (Talath. 4. c. Cetrée v, comme Theodoret & Soza. Talath. 4. c. (Talath. 4. c. (Talat

wire à Yeglié de S. Baile, è v. y offrit anorde Galate dans ce fecoud wyage.

Noment-pe des dones (equi paroifi fe rapporter [a] Mais i Thildrace de Vellens ne donne

11-12.

e qui arriva le pare de l'Epiphanie | point de lieu à dire qu'il ficir even une

felon Saut Gregorie de Nationaire | d'Amostelle Cafriet, è e encou et

Meanmoint tour le rette de ce qu'il dis, [a femme de fon filts, ce qui marque

fe rapport vuillénnant 2 la le (rocon) lava vorqué conséguence, et noi

mofens S. Gregorie , qu'ulque compol de l'Arrestine auroscier pa l'obliger de

aprés l'Epiphanie (E eure Cent Time Sirié dec ce collé ). Le d'allieurs cela

doret est entierement d'accord avec Sozonne. Nous ne voyons point de disficulté à Hill. Exel. Tom. IX.

tien avec Valens.] NOTE XLVIL

Ouand arriva le miracle des plumes

Themistius, S. Basile n'a pu jouir de la che. Et il est certain que lorsque Va-paix que peu de mois après son entre-lens estoit en Syrie, il y eur quelque menace de perfecution & d'exil contre Saint Bafile, & qu'on parla de le faire venir à Antioche. Cela pourroit servir à rendre raifon pourquoi ce miracle a esté connu par Saint Ephrem & par Theodoret qui vivoit en Syrie, & n'a

rompnes.

Peur la page

p.681.4.

Theodoret aprés avoir raporté la pont de Calate, de la reconciliation de Gregorie Nazianze, qui peut a voltan avec Salafe, dique ce cui volum entre que ce qui l'avoir vul de ainfi que ce Saint evita la premiere fes yeur. S cela ell, le commandement artaque de Valent, mais que ce Pinco que Valena avoir l'ait aparavare à le della revent, volunt eccore bannit S. Balile, comme di Theodore, de qui-Bafile,& ne le put,parceque ses plumes ter le parti Catholique , n'aura pas esté fe rompirent &c; [ c'eft ce qui nous à fait de vive voix, mais par quelque en-fait dire dans la note 46, que felon luy voyé ou par écrit. On pourroit dire Valens effoit venu d'Antioche à Cefa- aussi que quand Theodoret dit que Varcc, mais que cela ne se pouvoit guere lens revint, cela peut fignifier qu'il re-

tex, many me Cast in in powering genes pour a string texture pour agreement and indirective. If that encored absorbed in the power policy and the policy of the policy of

Baffe jouit affez long-tempted la paix, mefine hiftoire, fait dire Valent par recomme S. Gregoire de Nazianze nous les Artemaque leur doctrine ne pouvoit en affure. On ponrroit éviter ces deux faire aucun progrés en la prefence de inconveniens, fi l'on pouvoit dire que Bafile, [ ce qui marque naturellement Valens voulut bannir S. Bafile en 378, qu'ils eftoient à Cefarée aussi-bien que Car il est aife de croire qu'il passa luy, & il n'est pas naturel de croire que alors par Cefarée. Mais il n'y a aucune c'effoit le peu d'Ariens qui pouvoient apparence qu'il ait fongé à bannir un eftre à Cefarée qui difoient cela à Va-Evesque tel que S.Basile, au milieu du lens, ou par lettres, ou par les autres trouble & de la stayeur que luy cau-Ariens qui estoient en Cour. Ainsi foient let victoires des Gots, lorsqu'on comme nous ne voyons personne qui croit qu'il éthoir messene obligé de rap-ait encore dit que cemiracle des plumes peller les autres Catholiques qu'il avoit l'ompués estoit arrivé à Antioche, nous bannis. S. Ephrem qui raporte sort au n'avons pas ose le saite les premiers long la mesme histoire, l'avoit sans sur des raisons qui ont quelque appadoute apprife lorsqu'il vnit voir Saint rence, mais qui ont aussi leurs disticul-er. Ce ne sera pas d'apparence qu'il tez. Ce ne sera pas une grande chose ny soit venu qu'en 378, lorsqu'en ne quand Theodoret aura pris deux evefçait pas mefine s'il vivoit encore. | nemens d'une mefine perfecution pour Je ne fçay fi pour fuivre l'ordre de deux perfecutions differentes; ét quand

Theodoret, on ne pourroit point dire il aura mis aprés la reconciliation de que le miracle des plumes rompues Valens ce qu'il devoit mettre devant, n'arriva pas à Cefarce, mais à Antio. Il n'y a pas mefine d'autre difficulté à

croire que Valenta fair quelque voyage, meceflairement perndre ces parole à la O Cafrete veril na 19-56 nou volonni, lettre, il faudron mettre la perfectuion finon qu'on me trouve aucun vellige du Vicaire en l'an 371, avanc celle de dans l'hilore, ce qui fait qu'on n'ell Modelle de de Valens, ny ayant prefepasi blen aife d'en admettre fans necef. que pas eu de temps entre celle-ci de fité.] In experiment de l'en de l'en de l'en en perfe novit celle d'Archire. Mais è morfe novit celle d'Archire. Mais en morfe novit celle d'Archire. Mais en morfe novit celle d'Archire. Mais en m

Poor la page NOTE XLVIIL

Quel Vicaire du Pont persecuta Saint Basile. fuffit pour verifier ce qu'il dit, que celle d'Anthime ait fuivi celle de Valens, qui a efté beaucoup plus celebre, & à laquelle S. Gregoire joint l'autre par

[Nous ne veyous point a'un Nicetau] la conformité du la mastire A. And et Nous-Pois pair se qu'il de, qu'al Pl Veille du pliet pointaire du l'apt pointaire averas é Gregoire, que l'acteur se l'autre par l'autre

Basile ne dit point que Demosthene eust rien fait contre luy en particulier,] accepante quoique dans sa tettre 246 où il particularise fort sa persecution, il marque que Demosthene estoit venu à Cesarée,

NOTE XLIX.

Si Vestiane est la dame pour laquelle
S. Basile sur persecuté.

Four la page

& gull en eftoir dies parin pour Sebable, Massin peur deit revenue de Se-fion de laquelle. Salle de preference bable. A Gaffree, & swor firt dans ce par le Vicarreta Bong-elleure Vedhaue bable. A Gaffree, de swor firt dans ce par le Vicarreta Bong-elleure Vedhaue promiere. A swor per lei fin language de la company de la

Elingeratrice est incomus à l'institute; l'autre pravase focus qu'un le revis-Atait moinsi il y a lieu de circini que Nicetai, ne ne vy pas commen Banonius ; le l'autre prava con qu'un le revis-Atait moinsi il y a lieu de circini qu'un retait que l'autre si destinaire; j'en mettant, cons. 19+4 9; cournes désirentes ni est pas paires une est fait a, ta mort d'âmmelle merce de ét, nous re voyons point qu'on puillé S. Balife, dei le commitmement de fon direct earter chosé, mont qu'i mort rous est préfiques (L'extre est Vellamedin en métre de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre qu'et d'autre la partie et que c'était et l'autre d'autre d'autre que Vellaux et l'autre d'autre d'autre que Vellaux et l'autre d'autre d'autre d'autre que Vellaux et l'autre d'autre d'autre d'autre que Vellaux et l'autre d'autre d'autre d'autre d'affennées, de l'autre d'affennées, de l'affennées, de l'affennées, de

Namershy, S. Bafile, il ajoute: ] 'Celt ici que finit ainfi, felon Baronius, avant l'epifopat Partible », la guerre de Bafile contre le monde, de S. Bafile, durant lequel il eft certain % èt que commence celle qu'il eut à fou- qu'arriva ce que raporte S. Gregoire « teur contre les Evelques. [S'il alloit de Nazianze.]

Pppp is

668 Pour le pag NOTE L Pour le page NOTE LL Sur les lettres des Occidentaux envoyées De quel Athanase S. Basile parle dans en 172 aux Orientaux. fa leure 273. [ On ne voit pas bien affurément fi [ S. Bafile dans fa lettre 27 3,0.269.h.

les lettres des Occidentaux apportées parle à S. Melece du reverendifime en 371, effoient écrites à S. Athanafe, Evefque Athanafe, fur lequel ses letou a S. Bafile, mais comme on ne peut tres ne pouvoient rien pour luy faire douter qu'il n'y en eust pour Saint embrasser leur communion, si elles Balley, 61.p. Athanase, l'puisque ce fut luy qui les n'estoient aecompagnées de celles de 4 ep.373. p. zeceut & les envoya à S. Bafile; a aufii S. Melece, qui l'avoit autrefois rennous apprenons d'un autre endroit, vnyé fans communiquer avec luy, & que S. Basile en receut vers ce mesme ne l'avoit point encore sait quoiqu'il temps-ci, de quelques Prelats d'Occi- l'eust promis. Je ne croy point que den qui s'adrelloient à luy en partieu-den qui s'adrelloient à luy en partieu-perfonne puific entendre ceci de Saint (9-)44-9-37. lier, "& entre les autres de l'Evefque Athanafe, à qui il n'y a pas d'apparence

49-179-9. Valerien b II est visible encore que les que Saint Melece ait jamais resuse sa des lettres communion, & encore après la luy des Evefques d'Illvrie, d'Italie, & des avoir promife. Je ne voy pas aussi le Gaules . [ On ne voit pas expressement moven de dire que c'est Athanase d'Anpar qui on les avoit receues, fi c'eftoit cyre qui avoit affifté des l'an 163 au par qui on les avoir recouris, n'echiel pre qui avoir affillé dés l'an 163 au par Sian Chiantelle ou par le Diarret Gontel d'Antiche avec Sain Melece. Douodine, 1 qui passific ce firable par le sindi l'interio que c'écriquelque autori reconstruire de l'activité de l'a

NOTE LIL Dorothee, [ & fans doure avec luy , e Boch. quelque temps avant Pafque, qui en Quel pays la lettre 69 de S. Bafile diffone que la lettre de Valerien à Saint Bafile Blondel veut que dans le tière de la Lient. pro-m

avoit esté apportée par Sabin. 'Ce Valerien eft qualifié Evefque de lettre 69 de Saint Balile, adretice aux Pato. l'Illyrie. [ Mais comme nous ne trou- Evefques d'Italie & des Gaules, le mot vons point de Valerien qui paruft en d'Italie marque le departement partice temps là dans l'Illyrie, & que Saint culier qui portoit et nom, dont Milan Valerien d'Aquilée qui vivoit alors, est estoit le chef, & qui comprenoit à peu

un des plus illustres Prelats de ce sie-prés et que nous appellons aujourd'hui pudia, p.47°. cle, ]'il semble attez probable que c'est la Lombardie. [ Mais il n'en allegue luy à qui Saint Bafile cerit ,[ & que et point de preuve, puifque ce qui effoit Saint, ou celui qui a extrait les titres compris fous le vieariat de Rome n'ade ses lettres, l'a mis par erreur en Illy-voit point alors d'autre nom dans l'urie, parecque la ville d'Aquilée, en est fage ordinaire que celui d'Italie; & je tres proche.] ne feav pas quel autre nom on cuft pu choifir pour marquer ee departement,

que l'on pretend avoir fait proprement marqué à la tefte de cette lettre , est S. le patriarcat de Rome. Barfe Evefque d'Edeile , [ & neanmoins Daus le premier envoi de Dorothée lest difficile de voir pourquoi un me-patentie nommément au Pape, J Saint tropolitain d'une Eglife fort illustré, Basile dit que le dessein estoit de faire est mis presque le dernier. C'est pourvenir eu Orient quelque personne d'I- quoi nous aimons mieux croire que

talie. [Vouloit-il exclure par ce terme c'est Basse mis entre S. Basse & Saint Rome & toutes ses se dependances Et Gregoire de Nazianze. I'Mais selou ce 14. c. 15. p. d'ailleurs puisque le premier envoi qu'en die Theodoret, Barse mourut ou 61. d. s'adresse proprement au Pape, on me durant la persecution, ou aussi-tost pouvoit ceffer de s'adreffer aluy auffi- après: [ & ainfi il n'aura pas melme pu bien qu'auxautres , fans qu'il y en enft aififter au Concile d'Antioche , J'& en Coll.t. L. . . . . de grandes raifons : & nous n'en voyons effet ce fut Saint Euloge son successeur qui y affifta.

Que fi les lettres des Occidentaus NOTE LIIL Pour la page estoient, comme nous croyons, du 175 \$-77 Concile tenu à Rome par les Prelats En quelle année la lettre 379 de Saint d'Iralie & des Gaules, il est indubira-Bafile a effe cerite. ble que l'Italie comprend ici le Patriar-

cat de Rome; & il y auroit plutost lieu L'epiftre 3 79 de S.Bafile à Martinien Bef.ep. 179 p. de la reftremère à ce patriareat, & fur la division de la Cappadoce, est d'entendre par les Gaules la Cifalpine, écrite en une faison incommode pour fi l'usage de ce temps là ne nous obli- faire des voyages, au moins à des vieilgeoit, comme je croy, absolument à lars, comme estoit Martinieu, s c'est à dire que la Gaulceft la Transalpine à dire durant l'hiver ou durant l'été. Il l'égard de Rome. la faut mettre affez long-temps avant la

Tichengue. Il ne faut pas oublier J'que M.r Valois 159, que nous nous croyons obligez de pretend que cette epistre des Orien-mettre au milieu de l'an 372, l'puisque p. 170 c. taux a esté écrite dans le Concile d'An-la 379 paroist écrite des le commence. tioche après la mort de Valens. El de-ment qu'on travailla à former la se-voir donc rendre raison pourquoi elles conde Cappadoce: au lieu que dans la se trouvent entre les lettres de Saint 159, p. 157.4, le Saint dit qu'il devoit Befile qui eftoir mort neuf ou dix mois s'aboucher avec les Evefques de la feavant ce Concile. Je ne voy pas non conde Cappadocei [ce qui marque que plus qu'if y ait apparence que les cette province effoit déja toute formée. Orientaux ment écrit une lettre fem. On ne la peut pas mettre en janvier ou bable à celle-ci, lorsqu'il n'y avoit sevrier de l'an 373, puisque la Cour plus de persecution; & j'av peine mes estoit alors à Celarée, ce qui ne s'accorme à croire qu'ils se sussent si fort mis deroit point dutout avec cette lettre. en peine en ce temps là d'implorer le Valens en estoit parti des le mois de fecours des Occidentaux, dont on peut mars, ] 'puifqu'il effoit à Seleucie le 5 Cod. Th.chr. dire qu'ils n'avoient plus de besoin. Il d'avril; [ & cette saison est souvent affez 1190-91. devoit nous dire encore qui estoit ce incommode pour voyager: mais puis-Baile mis le troisieme dans l'inferip-tion de cette lettre, puisque celui de l'Imperatrice & toute leur suite, elle ne le devoit pas aussi estre trop pour Cefarée estoit mort.

Nous trouvons moins de difficulté Martinien. a.p.41. a acroire J'avec M.: Valois, que Narfe Nous voudrions cependant pouvoir Pppp iii

mettre en ce temps là la lettre que S. .m.p. Basile luy écrat , l'puisque les disputes Que la lettre 32 de Saint Gregoire de nées entre les Evesques sur la division 155.b. de la Cappadoce, fuivirent la guerre de Valens contre Saint Bafile, [c'eft à dire y are to the commencement de l'an 371. Nean-Gregoire de Nazianze, avant qu'il euft moins la division de la province peut esté facré Evesque de Sasimes. [Mais il avoir esté faite dés la fin de l'an 371 & devoir avoir accepte l'evelché de Sasi-les divisions des Evesques n'avoir commes, & avoir receu l'onction episco-

NOTE LV. Nazianze a fuivi forfacre .

Baronius met la lettre 32 de Saint Bat. 171-5 10.

mencé à paroiftre qu'en 371. Ainsi la pale avant que S. Basile le pressatt d'y monas paramir sparsy; a min supra avait que à oante referante que trette 379 aut ne detrective en 371, alter , & de se conduire en Evedque , au commenciente d'heu de l'estate de l'alors à mar de la commenciente de l'estate à Cafarée & Galifox, ainsi il et plus probable que velans fut arrivé à Cafarée & Galifox, ainsi il et plus probable que vecomme le plus probable ou le monst pas qu'elle le tare faire s'antiere de comme le plus probable ou le monst pas qu'elle le la precodé. I embarassant. Ceft apparemment aussi le fentiment dr M. du Pin, qui la met p.

NOTE LVI.

475, en l'an 370, auquel il met l'arrivée Sur quelques difficultez de la leure 187. de S. Bafile .

Pour la page 16.512.

loug is page 186.5 Sp.

de Valens à Cefarée. 1 NOTE LIV.

à Ctfarét.

Petr is p

[ Il y a faute affurément dans la lettre Que S. Gregoire de Nazianze fut appa- 187 de S. Basile, p.201.c, anicasas & remment facre Evefque de Safimes Supienerse ne s'accordant pas enfemble, fil'on ne dit que a'squienerie eft

pris ici dans un fens fort impropre-pris ici dans un fens fort impropre-cione voit pas bien clairement où pour dire nous laiffant ou nons mestant Saint Gregoire fut facré Evefque de dans l'abasement & la douleur de voir

Salimes. Il est certain que ce ne fut pas que & c.Si ce fens peut neanmoins estre Baf.cat.s.p. à Salimes, J'où il n'a jamais fait aucune recevable, J'on peut dire avec Blondel Blonderimfonction, & il femble mefme qu'il n'y que les Everques d'Armenie qui de P<sup>43</sup>, a jamais mis le pié. [Ce fut donc felon voient fe trouver au synode de Theotoutes les apparences , ou à Nazianze dote, au lieu d'envoyer quelqu'un pour quieftoit ben loin de la feconde Cap-prier encore une fois S. Bafile de venir padoce, mais ne fe foumetroit point à leur assemblée, & pour l'y conduire, encorc à la jurisdiction de Tyanes pour comme il marque en un autre endroit Bales 335 p.

he spirituel, ou plurolà 2 clarée messen pour i comme i marque en un autre entoir alle-he spirituel, ou plurolà 2 clarée messen et de devoit, sono feukement man-352.

Mary 1-15-19: Il recomossible pour samtropole 3 querent à ce devoit de civilité, mais

Mary 1-15-19: Et en este dans une harangue qu'il sit a en recournement eux messens, de ne

Mitallan, messen de l'annuel production de l'accommendation Nir. or. s.p. aufli-toft aprés fon facre , comme on le tinrent point le Concile, afin que Saint 136. a p.35.b.

déja presché plusieurs fois. ]

peut juger par la fin, " il dir qu'il n'a- Bafile n'euft pas occasion d'y venir . voit point encore voulu accorder de Neanmoins comme le fens qu'il faut von point encore vous account al donner pour cela à dougnement n'est discours à ses freres qui l'ecoutoient , donner pour cela à dougnement n'est discours point naturel , ] les plus habiles ont Combé. s.p. Preftres & aux Fideles de Cefarée, mieux aimé lire sui Agaun, au lieu 35-mais son à ceux de Nazianzzoù il avoit d'ai (Aga, [ce que nous avons fuivi.]]

faut ecpendant avouer que dans ce sens and brouille, & donne lieu de croire

qu'il manque quelque chofe de plus en

NOTES SUR SAINT BASILE. NOTE LVIIL

eet endroit : Et en effet c'euft efté unel desseinimportant fur un desaut de civilité. ] le nescay d'où Blondel p. 653, prend le fens qu'il donne dans fon texte à adqueienres , ayant en apprehenfion . demande comment il faut agir avec un Pour le naturel qu'il met à la marge, nommé Palmace qui servoit à Maxime [il ne peut convenir à l'endtoit. ]

parle dans la lettre 250. (S.Bafile dans fa lettrez ( 9.p.z ( 8.a.k.

Pour la page

NOTE LVIL

conference indiquée à Phargamon.

[ On pourroit donner une autre fuite cident fous pretexte de rendre justice; à ce que nous mettonsici dans le texte ce qui paroilt fort eloigné; & fera en-& dire que le voyage dont S. Basile re- core moins recevable , si ce Palmace vine vers le douze de may "elloit quel-efficit un Evefque , comme le croit Meque voyage qui nons est inconnu , ou du Pin p.480. J'Oncroit qu'ily a eu en mitentife peut-estre celui qu'il avoit fait pour fa-l'Cappadoce un Gouverneur de ce nom. 1779-1781. cret S. Gregoire de Nysse; que celui en faveur duquel S. Basile a écrit di-où il vit Eustathe, est celui mesme où il verses lettres au Comte Trajan & à vouloit aller à Phargamon pour la mi-juin, dans l'esperance que S. Eusebe y malheureux dans la misere extreme où viendroit; & qu'estant revenu à cause l'injustice de ses ennemis l'avoit reduit. de la ftoideur de Theodore , lorsqu'il 'Il l'appelle dans une de ces lettres sis Basapage p. fecut que S. Eusebe ne viendroit pas ; warm deuen, l'excellent Maxime (ce qui 111-6 il luy ecrivit la lettre 259, où il ne luy paroilt ne pas convenir à celui dont il

mande pas tout ce qui s'eftoit paffe,ne parle dans la 257.4] jugeant pas que cela fust necessaire, fost depeut de l'affiger, soit pour n'eltre pas obligé de se plaindre de Theodote. Que Vies a est le predecesseur non le L'un & l'autre fentiment a fes diffienttez, puifque dans celui que nous avons mis dans le texte, il faut admetere deux

ceftoit determiné absolument à aller à contre une chose atrestée par cet ancien n'iroit point fans luy . Nous avons cru écrit à Vite, qui effoit par confequent 101 Murée.]

de ministre pour la persecution, nonobstant toutes les remontrances que les freres luy avoient faites, Il y en a qui Diffeultez, dans ce qu' en trouve de la croient qu'on peut raporter ecci à Ma-conference indiquée à Phoryamen. cruautez qu'il exerçoit alors dans l'Oc-

Four la page 147.5 %.

NOTE LIX.

successeur de S. Protogene.

Baronius veut que Vite ait fuccede Baronius affemblées en Armenie en deux most à Saint Protogene dans l'evelché de de temps, aufquelles S.Bafile a efté ap-carries, & non pas qu'il l'ait prece-pellé, ce qui est difficile à croire. Dans dé, comme Sozomene le die formellel'autre suffi il faudra dire que S. Bafile ment, [Mais il n'allegne aucune preuve P.A.M.A. Phargamon, quoiqu'ileust mandé po-historien, auquel il faut poindte Theo-sitivement à S. Euseben, 2, 9.c. 4, qu'il adoret & S. Basile, J'puisque le dernier ai Cep. 14, 9. qu'il nous fuffisit de proposet ce que Evesque avant l'an 379; l'ét que selon moustrouvions de plus apparent en une Theodoret, Protogene sur ordonné par 39-709 c. choic où nous n'avons aucune lumiere Euloge qui ne fut luy melme Evelque 1,40,15 p. [qu'en 379, ] apres la fin dela perfecu- #1..d.

tion. [ La faute de Baronius vient fans doure ]'de ce qu'il lit dans Theodoret , \$41.37 \$ 53.

fuivant la traduction de Christ horfon, que c'est S. Eusebe de Samosates mort avant le Concile de Constanti- Qu'Ascole envoya apparemment deux nople, qui a fait Protogene Evefque; [ & ainti Protogene l'auroit efté avant

Conc.R. L. P. Vite, J qui affifta à ce Coneile. Mais le A Thirt. L. gree de Theodoret porte que Protogene a efté ordonne pas S. Euloge, bqui l'a pu 4 p. 709 c. a elte ordonne pas o parega-i Boll 1 may, faire après le Concile, & amii après la There. I.s.c. mort de Vite. 'Auffi Theodoret dit feu-I ement que S. Euloge assista au Concile £.p.713.b. [& ne le dit point de Protogene.]

Bolls,may.p. 'Bollandus doute fi S. Euloge n'a point este Evesque des devant l'an 370. Mais c'est qu'il met le Concile d'Antioche en l'an 369, [au lieu qu'il n'eft que de

l'an 376.]

Tour la page 194-5 \$7.

NOTE LX. Quand S. Bafile a recen les reliques de S. Sabas .

> TSi le titre de tres beureux que Saint Bafile donne à Saint Athanase dans l'e-1 an 373, & les ocux inivantes acrentees
> auffià Afcole, en l'an 374.De forte qu'il
> fement S. Sabas . & l'autre qui fut enfra apporté en Cannadore que deux
> voyé enfuite nous eft inconnu .] ne fut apporté en Cappadoce que deux ans après qu'il eut efté martyrizé le douze avril 171. Nous ne voyons point d'inconvenient à tout cela . Mais neanmoins comme nous ne croyons point que le tirre de tres beureux foit une fur S. Athanafe. 1

NOTE LXL

Pour la page 105.1 37.

Martyre à S. Bafile.

[La lettre 338,& la 339,parlent toutes deux d'un Martyr de Gotthie . dont Afcole envoyoit le corps à Saint Bafile, Nous voudrions pouvoir dire qu'Afcole envoya d'abord à S. Basile la Terre de l'Eglife de Gorthie fur le martyre de S. Sabas, en promettant de luy en envoyer le corps dés qu'on en auroit trouvé le moyen; & qu'ainfi la lettre ; ; 8 est écrite sur la promesse,& la 3 39 après que le corps eut esté apporte. La 339 par le sorife aficz cette penice. l'Car elle Balep. 131. porte que l'Eglife de Cefarée avoit au.

paravant glorific Dieu, lorfqu'Afcole avoit raporté les combats fontenus pour la foy & que maintenant elle fe rejouissoit d'avoit receu de luy un Martyr .[ Mais je ne voy pas qu'on y puisse accommoder ce qui eft dit dans la \$ 33:3 Un Martyr eft venu dans moffre pays. 49-138-7-1900 Balle gome a said Meole p. 32 9.4 nous On Frarty on Fathlete . [ Il faut donc a. mort alors, nous ne croirions pas pou- ce me semble reconnoistre qu'Ascole voir mettre cette lettre que fur la fin de l'an 373, & les deux fuivantes adresses Gotthie, J'dont l'un qui avoit esté con- p. 19.6.

NOTE LXIL Pont la page 199.5 \$ 0. Que Jovin ou Jovien eftoit apparemme Evelane de Perrbe ,non de Perge .

[ Jovin à qui S. Basile écrit sa lettre preuve fort confiderable que S. Atha-nale suft deja mort, nous aimons mieux que de Cerrhe . L'Eglife de Cerrhe eft joindre la translation de S. Sabas à fa inconnue, & ainfi au lieu de Kiffine, il mort, & mettre par confequent l'epiftre dut peut-cftre Hipye, J'comme on le ci-Combina 33 &n l'an 37 a.La 33 7 peut eftre de l'an te de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: [ & Perge eftoit la metro. Dilitale par le de Sculter: ] 371,8cla 449 de l'an 373 mais on n'en pole de la Pamphylie, J'On trouve en Thére. 4.6. peut rien dire precisement. Nous avons effet dans Theodoret un Jovien ou 15.9.671.a. traité ce mesme point dans la note 106 Jovin qui estoit Evesque de Perge en ce temps-ci. [Mais il vaut encore mieux mettre Higging, & en cet endroit,] où le Combf. ib.p.

P.Combefis dit qu'il l'a trouvé dans \*13.

un manuscrit, [& mesme dans Theo-celebre dans l'histoire de S. Gregoire docet , quoique M.º Valois ait laisségle Nazianze & de Saint Chrysostome. Higger dans son edition, p. 168. d. Car Mais il le faut distinguer de celus de S. outre que ce Jovin est apparemment ce- Basile, puisque l'Eglise de Colonie sur There p. 177 lui de Saint Basile , J'Theodorer dit que gouvernée par Euphrone jusques en lorsqu'il fallut ordonnet un Evesque l'an 176, comme nous le verrons dans de Samofates, le Concile de la province la fuite, ou distinguer deux Colonies, s'affembla à l'ordinaire, & que Jovin y & dire que celle que la geographie favint aufli estant alors Evesque de Perge . crée p. 25 5, met dans la troisieme Ca [ Il est donc visible qu'il estoit Evesque padoce, est differente de celle que S. dans la province où est Samosates , c'est Basile met en Armenie; quoique l'on à dire dans la Comagene ou Euphrate- confonde affez souvent ces deux pro-

fienne, ce qui est vray de Perrhe, mais vinces. Cela se peut confirmer par les non de Perge ignatures du Concile de Nicee, où Le nom de Carrhes approche beau Euphrafte de Colonie eft mis enere les enup de celui de Crrehes; mais outre Everques de Cappadoce. Celle dont que Carrhes n'est pas non plus de l'Eu-Bospore estoit Evesque, estoit en esset phraressenne, S. Vitteen a esté Evesque dans la seconde Cappadoce, comme durant l'episcopat de S. Basile & aude l'assure Pallade dans la vie de Saine

Pour la page

NOTE LXIIL

One Theophile de Cilicie effois uni à Euftathe , non à S. Bafile . [ S. Bafile patlant dans l'epiftre 196, \$.212.c.d.de ce qu'Euftathe faifoit conrre luy, il y méle Theophile de Cilicie,

le joint avec luy ou avec Eufrathe. ] La de Colonie en Armenie. ] fuite du gree nous porteroit mefroe à dire qu'Eustathe sulminoit egalement contre S. Bafile & contre Theophile ; fi le paffage de l'epifere \$1, p. 150,c.d. qui fait voir nettement que Theophile estoit uni à Eustathe contre S. Basile, ne

dans la note fut cet endroit, p. 360. Pour la page NOTE LXIV.

Surl'Evefque Bofpore dont parle Sain Sur Evolgue Bajour dans park Samu san part von insingue restratop came.

Bajot dans Ja inter 26.

16. Bailte dans Ja inter 26.

16. Bailte dans Go epifer 26., que S. Bailte que pour venir à fa mort. 1/Ce https://peps.

mous croyomérciten 17.3 (dp. 26.05.) que dis Bailte des finiters qui l'acceptant de l'a

Hift. Eccl. Tom. IX.

ce Bospore prenoit aux affaires de S. Gregoite de Nazianze, sait juger qu'il estoit de sa province. ] D'ailleurs il

avoit 48 ans d'epsicopat dans le temps de la perfecution de S. Chryfostome c'est à dire vers l'an 406, & ainsi il ftoit Evelque des l'an 360 au moins, fans qu'on puiffe bien distinguer s'il long-temps avant la mort d'Euphrone

te à la fin de l'an 373.

Chrysoftome p.201,201, & la part que

Peur la vane NOTE LXV. Que S.1º Emmelie est apparemment a

'S. Geogoire de Nysse met la mort de Nese. Mace. nous obligcoit de prendre le sens con. Sainte Emmelie comme arrivée vers le P.187.4 traire & de lire in melperme pour ine mi. melme temps que S. Bafile fon fils fur parmin, ceque le P. Combefis approuve elu, ou un peu auparavant : & le Pere Pani, 17067.

Pagi veut que ce soit un point fixe , sur lequel il faille regler tout le teste! Mais il n'est point étrange que S. Gregoire n'ait pas fi fort diftingué les temps dans

fes ennemis faifoient contre luy, & la familiarité scule avec laquelle il écrit

Boll. jo.may, fur cela 'à S. Eufebe , 'font des preuves trop fortes pour douter qu'il fuft alors Evelque.

'Il parle des nouveaux Evefques de

feulement ne peut eftre ecrite que par qui l'avoit efté. Cependant ce qu'on ciun Evelque, mais montre encore qu'il te de S. Basile n'est pas une preuve tout P-94.C. avoit este Evelque avec luy, J'puisqu'il à fait certaine qu'Elpide fust metropo.

elme par un superieur, maritime, ce qui n'est pas vray de Neo-La maniere dont il écrit aussi à Atha-cesarée. J'Il semble par une autre lettre eppapais.b. melme par un superieur.

ep. 53 p. tr-d. tain , l'furtout lorsqu'il témoigne que ce Prelat l'honoroit ix vis mornous russis.

Que la lettre 182 de S. Bafile est appa
'Re quand il se moque de ses menaces comme d'un epouventail qui ne pou-

voit faire peur qu'à des enfans. [Que si

NOTE LXVL Si Elpide Incceda à Melone de

Neocelarie . Blondel qui croit que le successeur Mand prime

Pout la page

Mo.t ol

Neocelarce & d'Ancyre, lesquels ne re- de Musone de Neocelarée est Elpide à P.615. muoient rienencore. [C'eftoit donc un qui S. Bafile écrit l'epiftre ; 22, p. 315, no maiorin rieneroue, Cettori onic uni qui si maiorectrit epitre 313,5,13,100
et temps affec condicarataperic la mort paranti pastra avoir cui d'autre raison,
et d'alternation de Muñose, J'qui avoir etté long-temps finon que Saint Bulle reme et n quelque autes, 1120
Evefque de Nocefarée, comme ou la Gire à cet Elpide le foin d'affembler les 1114 et d'alternation d'ordans le tente § 38,8 et d'Athanafe Evefques maritimes à Comance (dans le Philiphe qui eftoit Evesque depuis l'an 360 [Or Pont : d'où il a apparemment conclu la lettre qu'il écrivit après la mort du qu'il effoit metropolitain du Pont, & premier à l'Eglife de Neocesarée, non par consequent successeur de Musone

> dit que Musone n'avoit pas concouru litain, & moins encore qu'il fust Eves are que s'autolie non pas contoure intant, so moine entere qui trut zvei-avre luy dans la pacification des Egli-l que et Noceciarée, s'al elt vray que fes, que neanmoins il avoit toujours Musone fult metropolitain non par la eu la mefine foy que ce Prelat, « l'a-qualité de son siege, comme S Baille voit toujours appellé pour ettre son ne le dit point dutout, mais par le pricompagnon dans les combats qu'il vilege de son âge & de sa vertu. J'Saint quantité avoit eus contre les heretiques, [ce qui Bafilemarque mefme affez clairement ne peut estre dit que par un egal, ou qu'Elpide estoit Evesque d'une ville

> nafe d'Ancyre, ne paroift pas convenir que fon diocefe n'estoit pas loin d'Ama-àun Prestre qui parle à un metropoli- see . NOTE LXVII. Pearls race

> > remment de l'an 373. 'L'epitre 182 de S. Basile est écrite Basepatap.

que depuis un temps affez confiderable, que ce foit s'en eloigner que de la diffe-loríque fa mere mourut, & qu'ainfi rer jusques en l'an 373, à la fin de cette rien n'empschequ'on ne la mette à la treizieme année, puisque cela convient fin de l'an 273.]

d'accord que S. Basile estoit désa Eves-affez rassonnable; mais je ne croy pas

dit que les peuples eftoient reduits à

s'aliembler à la campagne & 1 y four-l'ettre: \$3.400 e let Occidentau avoient fin les incommodiced l'hiere de de flouvent attend en vainqu'il leur vinin. l'été: [Celbarriva à Antoche aprés que que leque fecoura de l'Occident I II ne Valens y fau venu en l'an 17.1. Et l'est parouti poire qu'ils l'endiéen demande valens y fau venu en l'an 17.1. Et l'est parouti poire qu'ils l'endiéen demande campagne durant l'hiere, ce n'a ché flupt de É plaindre qu'on ne leur en qu'il s'fin de l'an 17.2. | Cette l'entre qu'il pas donn l'entre qu'il pas donn l'en 17.2. | Cette l'entre qu'il pas donn l'en 17.2. | Cette l'entre qu'il pas donn l'en 17.2. | Cette l'entre qu'il pas donn l'entre qu'il pas de l'entre qu'il pas donn l'en 17.2. | Cette l'entre qu'il pas donn l'entre qu'il pas de l'entre

qu'à lain de l'an 17-1. Yexte tettres cuit pas dome .

The presence que externe les Carthologues .

On peut donc elite ce me femble presence que l'entiture de la desir de la la giur porte que l'entiture de la vaniet de la distri de la tettre de confidation, parceque cella la gioir portice i winvence de fapondi la grià a sociar excessir en l'an 17-18, de partie toutes nouvelles qui ou de cifcloiret pas fort confidates pour vivouit le cour de pridecte la norm-peut de partie toutes nouvelles qui ou de confidates pour vivouit cour de pridecte la norm-peut de principal de partie toutes nouvelles qui ou de confidation parceque pour vivouit cour de principal con l'année pour de principal de la confidation pour l'appear de la confidation pour l'appear de la contraction de la confidence de la confidence

fur l'Incamation: mais tiles y en firent l'Occident, & quilts vien avoient point dés la mefine année aprés la rupture encore receu : La difficulté mefine que 1954, 1860.

On peur s'éonner de ce que les lettre que SEufche luy demandoir pour Orientaux s' y plaignoir que depuis les Occidentaus, y (voois fant doute de

p. 191 d.

traite a rouge la perfecciono datodal le ce su'il arthori e attenut la fix contra variount rectue di Civolient ai interre la fixe condient.) Il lent de révinirente, <sup>6,50,611</sup>, de condiento, l'il nel condient l'Il lent de condient l'il lent de revinirente, <sup>6,50,611</sup>, de condient l'il lent de river, e ni accune d'assurte solois que le visurie point fectour l'Orient, Voila chaitré doit à des fretra alligne. Ce il les que nous pouvons dire fur ex enquit diferit et witerper dui rim consid officia que temberalista, e, fui equal du pione, puilque le Datere Salin en-loose fautairentes d'avoir les humetes con . Le Protice Salinte, u'il douver le farmines de sarroire.

core ; le Prefire San Stiffime, n'eftoient pas des perfonnes d'une qualité affez confiderable , pour tenir lieu d'une visite & d'une confolation fuffisiante.

NOTE LXVIII. Four la page confolation fuffisiante.

Difficulté dans la leure 8 de S. Bafila Baronius qui faute du texte groe Bar. 17-15 s.

Maisraquiri dissos desteres ed pius [embe, voos que note necessaria, que maisra [embe, que no constitue, que destinata en que admicio, pruque les Occidentas en que mente [le terre 89 p. 1 p. 4,1 que no que a vois en envoy l'utiente sa comment, lettre 89 p. 1 p. 4,1 que les Occidentas au comment [embe, que no que Saista pouvoimente a la terre il à dis-bosse a vois commanque) avec Euflathe, ter de comment [embe, que no que sa periodicio de la comment a la moisra comment que que la discontine to the que no que la discontine to the que no que la discontine to the que que la discontine to the que que la discontine to the que que la discontine to que la fastion que la fasti figure, que la discontine to que la fastion que l

Qqqq ij

d'Evagre : ce que noître suite ne soustre estoient écrites. Ce pourroit estre cel le ] pas; peut-estre que les Occidentaux que le Saint avoit écrite à Sympie ou Basen-a-se avoient trouvé à redire que S. Bassle Sympose de Seleucie, 3 & qu'il envoya dans la lettre qu'il leur avoitécrite l'an- à Saint Amphiloque : [ ou bien l'on peut Balley. 61.9. nee precedente par Sabin , n'eust parle dire que S. Amphiloque ayant envoyé expressement que du dogme de la Tri- en Lycie , comme S. Basile l'en avoit nite , fans rien dire fur l'Incarnation prie, v. 107.112, l'un des Evefques de

contre Apollinaire. Mais il vaut mieux cette province qui vouloient se reunir avouer que l'on ne sçait point du tout écrivit pour celaà S. Basile, & que S. ni quel estoit l'écrit que les Romains Basile luy écrivit par S. Amphiloque reprenoient, ni quel estoit celui qu'ils la lettre dont nous parlons, qui se rademandoient qu'on suivist mot à mot. ] porte parsaitement à ce que le Saint dit touchant la Lycie dans fa lettre 40 5, NOTE LXIX. Pour la page

p.410. Maiselle ne fe raporte pas moins Que la lettre 168 n'est point écrite bien à Sympose, & mesine elle paroist à S. Enfebe. s'adreifer à un metropolitain chef de { La lettre 167 de S. Basile à S. Eusebe, teute une province, comme estoit Symets suive d'une autre au messus selon pose, au lieu que l'Evesque de Myres

l'inscripcion: J'Mais par la lettre mesme metropolitain de la Lycie, n'est point de Baf.co. +61. on juge qu'elle s'adrette plutoft à quel-ceux qui vou oiene se réunir, selon l'epis. que jeune homme qui avoit confiance tre 403.] en S. Bafile, & qui effoit peut-effre alors NOTE LXXL 255.5 IV

aupres de S. Eufebe, par lequel il luy que par les freres d'ffaurie Saint Bafila voit fait faire des recommandations; peut entendre les Chrésiens d'ffaure. efte jointe à celle qui s'adressoit à Saint | 'Saint Bastle dit qu'il a efte en Pisidie Bast ep 270 p. Eusche, cela aura donné lieu à la faute pour regler avec les Evesques de ce ast.a.

qui est dans le titre, auquel le P. Com-quartier là ce qui regarde les freres besis ne change rien dans ses notes, p. d'Haurie, vi 1 rasses. [Cela parosit 391.1 tout à fait regarder l'affaire de la ville Peur la page NOTE LXX. d'Ifaure , done il parle fi amplement 414-5 107 dans l'epitre 406, p. 422. Amfrou l'on

Que la lettre 198 n'est point apparem

donnoit quelquefois le nom d'Issurie ment écrite à Saint Amphiloque . à la ville d'Maure, comme on le lit [ La lettre 3 98 de S. Bafile p. 408,eft dans le restament de Saint Gregoire de parmi celles qui sont adzessées à Saint Nazianze 1.1.p. 918.b, ou il faut lire Amphiloque, & le P. Combefis dans is re I raujes, outre que Saint Basile poufes notes p. 445, ne change rien dans voic confiderer cenx d'Haure auffi bien Amm.l.14.p. l'instription re avre. Cependant elle ne qu'Ammien, comme chant encore de versent point la familiarité & l'union l'isaurie, de mesme que l'un & l'autre que Saint Bafile a accoutumé de té-met Icone dans la Pifidie, Mais it croy

moigner à S. Amphiloque , & elle pa- que c'est la ville d'Haure qu'il veut mar. roitteftre pour un Evelque qui après queren ces endroit.]
avoir esté separé de S. Basse dessroit NOTE LXXIL de s'unir à luy. Ainfi il y a apparence qu'ayant effe adreffee à S. Amphiloque, d'elire pour Evelque un neoghyte . pour la faire tenir à un autre, cela l'a fait confondre avec celles qui luy

'S. Bafile parlant d'une Eglife des Bafern be-

pëndante de S. Amphiloque où il fal-l loit mettre un Evesque, dit que si on elisoit quelle lettre de Dam sse ceux à An-elisoit quelqu'un des nouveaux battifez, sin negerices, il failoit l'ordonner,

Pour la page NOTE LXXIV.

foit que Maccdone le voulust, foit qu'il [Ce que nous raportons dans le texte ne le voulust pas. [Ce que je n'entens à la lettre de Damase apportée par Vioint. On pourroit dire neanmoins sur tal, pourroit encore s'entendre de l'aupoint. On pourrog cure in annuon te-Maccelone, que c'effoit luy qui avoit tre lettre de Damafe à Paulin, J'que cellestip, estéfait Evesque d'Isaure, & qu'aiosi nous avons toute entiere. Car il femble 186,187, il pouvoit ou s'attribuer ou empescher que ce qui y est dit contre les Evesques p.183. l'election des Evesques que l'on or-quiavoiencehangé de siege, & des Ca- p.13p. donnoit dans les lieux demembrez de nons ecclesiastiques qu'il falloit obser-Natives. fon diocese. En ce cas l'Ilvaire ou Hi-ver avant que d'estre receu à la commu-

laire Evesque d'Isaure en 381 gaura esté nion , se raporte assez à S. Melece: outre p. 181. son successeur. Mais il n'est pas encore que Damase y traite Paulin comme leaifé de juger ce qu'entend Saint Bassle gitime Evesque d'Antioche, & uni avec quand il semble vou loir qu'on choissse luy par la communion d'une mesme soy. moins la confession de foy qui y un neophyte. ]

est inserce ne parle ni d'une, ni des Pour le page NOTE LXXIII. troishypoftafes, felon l'original latin, aji. 105 Sur ce que Saint Bafile prie Elpide de & n'emploie point le mot de substance , comme il femble que faifoit celle dont conveguer les Evelques du Pont. parle S. Bafile V.les Apollinariftes 68-11.]

Erfep. jan. Le soin de convoquer les Evesque Pour la suce P.315.c. NOTE LXXV. du Pont que Saint Basile prie Elpide de 251.5119. Riend.pr.p. prendre, 'a fait croire à quelques uns Sur le nom de Pemene omis dans le sexte qu'ilestoit metropolitain du Pont, & grec de l'epiftre 193 de Saint Bafile .

par confequent successeur de Musone Evesque de Neocesarée qui avoit eu L'Evesque qui donna le conseil de Bassep. 191 p. eette dignité. [ Mais nous avons déja transferer Euphrone de Colonie à Ni- 116.6. remarque que la primacie femble avoir cople, n'est point nommé dans le rexte este attachee alors dans le Pont, aussi- gree de S. Basile selon l'edition de 1638. bien qu'en Afrique, plutost à l'antiqui- Le traducteur latin le nomme Pemene ; te de l'ordination qu'à aucune ville; de & il n'y a pas d'apparence qu'il ait inforteque le successeur de Musone estant venté ce nom , qui peut avoir esté oudes derniers , n'avoit garde d'estre me-blié dans le grec. Et en effet , le Pere tropolitain . Et affurement Elpide pa- Combefis marque dans fes notes p. 3 58, rout estre trop ami de S. Basile pour le qu'il est dans les manuscrits. [ Ce coneroire chef d'une Eglise qui avoit au- scil estoit assurément une chose digne tant d'aversion de luy que celle de Neo- de la pieté de Pemene, que Saint Basile cefarée. Il ponvoit estre metropolitain avoit fait Evefque de Satales en 172.]

816.ep.34t.p. du Pont , J'puisqu'il estoit sort âgé : 143 c. [mas ilest disscile de le prouver par NOTE LXXVL le soin que luy donne S. Basile d'assem-Que l'epiftre 79 est plutest une apologie bler les Evelques de cette province , publique qu'une lettre à un puisqu'il le prie de la mesme ehose à particulier. onégard, quoiqu'affurément il ne le

reconnust pas pour superieur.]

L'epiftre 79 de S. Bafile eft plutoft #3f.ep.79.p. Qqqq iii

Pong la page

un manifeste & une apologie publique mentaire sur Isaie touchant l'annari-

de saconduite contre Euftathe de Se- tion de Samuel à Saul, pour montrer bafte , qu'une lettre adreffée à quel- que l'un ou l'autre de ces écrits n'est pas qu'un en particulier, & moins à cet de S. Bafile. [Mais nous verrons dans Euftathe qu'à tour autre. Que fi on le la note 85, que ces deux endroits n'ont lit ainsi à la teste de cet écrit, cela à rien de contraire. Que si l'epistre à P-19-Cu venir de l'ambiguité du titre more Eustathe disoit, comme on le pretend, pu venir de l'amoigane du titte. Eugalist, qui est apparemment l'origi- que c'est l'ame de Samuel qui est appanal, & qui peut fignifier d Euflathe & rue à Saul, J'ee feroit une raison pour maris, 1995.
comre Euflathe. Car fi le discours s'a- ne la pas attribuer à Saint Gregoire de dreife quelquefois à luy, c'est comme Nysse, puisqu'on assure qu'il dit le on s'adtelle fouvent à ceux qu'on re- contraire dans fon traité fur cet en-

fute; mais auffi il vest souvent parlé de droit du premier livre des Rois. Iuy en troifieme perfonne, ce qu'on ne fait point à ceux à qui on écrit. Le Pere a Combig. 354+ Combesis suppose que le titre est à Eustarbe le medicin , comme la lettre

En quel temps eft écrite l'epifre 71. So. Mais il ne dit point que cela foit [L'epiftre 72 nous embaraffe dans la dans ses manuscrits, I & cela n'est point chronologie de Saint Basile. Nous ne dans nostre edition. Cet écrit paroift croyons pas pouvoir mettre la venué imparfait : & il est difficile de croire de Valens à Cefarée plutost qu'à la

que nous l'avons. 3 Pour la pay NOTE LXXVII. Sur l'epiftre 80 de Saint Basile.

eft la 80 parmi celles de S. Bafile, p. 146, Nazianze nous oblige absolument à ne se trouve aussi, & plus ample, dans le mettre la querelle d'Anthime qu'après premier tomede S. Gregoire de Nysse que Valenssut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que Valenssut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que Valenssut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que Valenssut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que Valenssut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que valens sut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que valens sut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que valens sut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que valens sut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que valens sut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que valens sut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que valens sut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que valens sut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que valens sut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que valens sut venu à Cesarée: & stest 100 premier tomede S. Gregoire de Nysse que valens sut venu à Cesarée su venu de S. Gregoire de Nysse que venu de S. Gregoire de Nysse que venu de S. Gregoire de S. p.6, où l'on en a fait un livre intitule indubitable que durant cette querelle Sur la Trinite. Une note d'un manuf. S. Bafile effoit encore uni avec Euftaerit porte que quelques uns disent the, & le croyoit encore orthodoxe. qu'ille eft de ce Pere, & que se caraçte. Cest ce qu'on voir par la tettre 159 (Or re du style donne en eite lieu de le reoi- il nous parosit tres difficile de mettre Combissarie, l'Le P. Combiens parosit embrassier la repeture d'Estlattic l'année messe

A Di Faip, ce fentiment. M. Du Pin au contraire que cette lettre fut écrite, ce qui nous dit qu'elle convient mieux à S. Bafile , a obligé de la différer jusques en 373. I & que le style en est plus sémblable au Aprés cette rupture S. Basile sut trois en 1,77,17,120. tien [ Elle nous paroitt avoir un entier ans dans le filence, [ c'eft à dire fans fe raport à son histoire: & c'est peur-estre justifier par aucun écrit public contre ce qui fait dire au P. Combens, que 3 les calomnies d'Eustathe: Il ne le fit Combin 134 S. Gregoire peut l'avoit écrite après la donc qu'en 376. Or il est difficile de mort de son frere, comme il a fait plu- croire qu'il ne l'a pas fait fort peu après

ficurs autres choses, pour suppléer à ce la jonction publique d'Eustathe avec R'e. Le. se. qui manquoit dans les ouvrages. Quel·les Ariens, qui suivit immediatement
Fill Saires, ques un opposent cette lettre au com-jeur Concile de Nysse; & ainsi il ne Link rappe \*91 6.

Pour le page NOTE LXXVIIL

que S. Basile ne l'ast pas fini autrement fin de l'an 371, pussque selon plusieurs loix du Code, il paffa encore les premiers mois de cette année là à Conftantinople, & qu'il n'arriva à Antioche qu'en la 57.º année de Libanius: C'eft ce qu'on peut voir sur Valens \$ 11 |wete [ L'epiftre au medecin Euftathe , qui 9 Il me semble que ] Saint Gregoire de Nor. or. se y-

faut mettre ce Concile qu'en l'an 376. | s'eftoient vus . La 56. à Saint Eufche de Tout cela fe fuit affez naturellement. Samofates paroift écrite au retout du ep 72-9-118-c. Maisvoici ce qui nous arrefte, I e'est voyage de Nicople en juillet de l'an que l'epiftre 71 eft éctite l'année d'a- 372, & elle ne dit rien de ce formulaire prés qu'Eustathe eut fait venir de Ga-qu'Eustathe aura signé dans ce voyage, lacie les Evesques Atiens à Sebaste &c., ni de l'esperance cettaine à ce que Saint

wippers, [c'eft'à dire certainement après Basile croyoit que cette signature donfa jonction publique avec eux: ] Et cet. neroit une pleine paix aux Egilés, ou te lettre est éctite moins de dissept de la rupture entiere qui fit aussi toût ans aprés les declamations qu'Eustathe evanouir cette esperance. Cependant deposé par le Concile de Constantino-Saint Eusebe est celui à qui Saint ple [dés le mois de janvier de l'an 360,] Basile communiquoit le plus toutes

fit contre les Evelques de ce Concile, choles. La lettre eft done de l'an 376, & la Il eft bien plus aife en foy de teduite jonction d'Eustathe en 375. Tout ce les trois ans du filence de S. Basile à un qu'on peut dire ce me semble, e'est que peu plus de deux ans, ce qui passe pout les declamations d'Eustathe inivirent trois dans le langage ordinaire. Aussi de quelques mois sa deposition, lors Eustathe qui avoit rompu avec Saint peut-eftre qu'il fut mené en exil , & Basile en 373, se sera uni avec les Ariens qu'ainfi l'epiftre 72 eft du commence. en 375, qui est ce que nous demandons. ment de l'an 377, peu avant la fin des Cela, dis-je, est aife en foy, mais nous dixfept ans contez depuis ces decla- ne voyons pas que cela soit aise, ni mations? & melme à la tigueur , si elle melme possible en le joignant avec les est des premiers jouts de janvier , elle autres histoites qui ont raport à celle fera écrite avant la fin des 17 ans de. là. C'est ce que nous avons eprouvé en puis le Concile. Mais il faut avouer que voulant travaillet à cette reduction. cela est si justes qu'il est à craindre qu'il De sorte que nous sommes contraints ne le soit trop, de nous voudrions bien de nous contenter de mettre l'epistre pouvoir gagnet une année, afin de met-72 dans les premiers jours de l'an 377,

polevoir gegree une americanin et mee-tre la lettree n. 376.

Il ne femble pas en effet impoffible 5% que nous ayons figer de craindre de de mettre la rupturer d'Euflathe été l'an house filtre gagtee en quelque endroit 373, enfuite du voyage que S. Ballé fit dans la fuite que nous avons donnée cette année la Micopie vers lemois de l'a Thildres de Sainé Baffe depuis l'an juillet. V.6 81-83: car le refte de l'année 372 jusques en 376. Peut-estre que ceux Theodote, qui se voult passen for the first work of the first work a done peu d'apparence qu'ils foient qu'ils ptennent garde à ajustet non pas

alors convenus enfemble d'un formu- un point ou deux, maistous ceux qui faire pour le faire figner à Eustathe, ce entrent par quelque liaifon dans cette qui preceda la rupture d'affez peu de matiere affez vaite & affez embarailée . ] jours . V. 6 83. La lettre 196 eft fans M. Du Pin met la lettre 61 la mefrne Dal. a. 197. doure la premiere que le Saint écrivie à année que le Concile de Nysse, qui est Theodote aprés la rupture: & elle ne selon luy en 275, entendant de celui marque nullement qu'ils fussent fortis d'Ancyre ce que Saint Basile dit estre mal enfemble la derniere fois qu'ils active l'année de devant. [ Cela leveroit

NOTES SUR SAINT BASILE. NOTE LXXX

entierement nostre difficulté, fi nous, croyons que cela se pust accorder avec le texte de S. Basile. Mais je m'étonne que M.r Du Pin n'ait pas mis cette lettreen 276, où les 17 ans le conduifoient naturellement, & fa fuite s'y accordoit fans peine, parecqu'il fait venir Valens eie les Occidentaux des lettres qu'ils

Que les Prestres dons parle la lettre 74, font apparemment Dorothie O Santiffime . 'La lettre 74 [ écrite en 377,] remer. Ba Cep.74-p.

à Cefarée des l'an 370.

avoient éerites aux Orientaux par des Mais nous croyons enfin avoir trou. Preftres. [On pour demander fi ceft vé une solution qui ce me semble con- quelque nouvelle legation des Oceieilie fort bien toutes chofes. C'eft que dentaux qui fust venue en Orient en elle fort tien noutes choles. Cett que personaux qui uni vellue en Orient en prefique tous les Orientaux commen. Tan 75 ou 1977, soi fee font feulement coiext l'année non au premier jour de les lettres que les Prefres Dorochée janviers, mais au mois de feptembre de Sanctillene avoieur traportées de Antif fila lettre 71 a efté certite au mois l'Occident des l'an 375, comme nous

Pour la page

270.5 127

Conftantinople.]

d'octobre de l'an 376, c'a efté l'année eroyons, c'auroirefté ce semble artend'éclèbre de l'an 176, és elle [Jannez-voylons, 'Sautonaux a somme auximidagrei le Concile de Nyfie tenne cui de longetemps definir réponife en 377, tainement dans les premiers mois de l'adellerate recensé des l'an 171, és 3, de l'adellerate recensé des l'an 171, de 3, de l'adellerate et de l'année, ( és 4 à conce réfé près de l'adellerate et des l'année de l'adellerate et de l'adellerate e té en 175 par Valentinien I, & par le Concile d'Illyrie, peut bien n'estre venu qu'en 376. V.les Ariens \$ 127.128 note od. Mais d'ailleurs il est affez clair Bafiep.74.pque la lettre 74 fut portée par des per- "apei+

Pour la page 269.5127

NOTE LXXIX. En quelle année a esté écrite la leure 74.

fonnesenvoyees par les Orientaux; & [La maniere dont l'epiftre 74 parle qui avoient déja fait un voyage en Oc-d'Apollinaire, toute conforme à la let-cident pour le messine sujet, [cequi se d'Apolitiaire, toute commane au cure 193 & fait à Dorothée & à Saint Bafile en dit dans les epiftres de Sanctiffime, J 'que S. Bafile y vouloit (1941) l'année 376, ne nous permet pas de la affurément envoyer des l'année prece-

mettre avant l'an 377, & on ne peut dente, comme nous l'avons remarque; au. 1713 pas aussi la mettre plustard, ]'si c'est & il est certain aussi que Dorothée sut ep. 1814 pas et elle, comme le croit Batonius, qui à Rome vers ce temps-ci.
obligea le Pape de condanner Apolinaire; [ce qu'on ne peut mettre pluf. erit où le titre de cette lettre porte

375, comme nous croyons, de son pre. d'observations des copistes. mier voyage d'Occident, & il paroift

tard qu'en cette année mesme, ou la qu'elle n'a point esté envoyée; & ce suivante. On verra aussi que Dorothée Pere croit que S. Basile aprés l'avoir qui la porta, e floir revenu des devant dreffes, a pu changer de deficia à caufe la fin de l'an 378. Nous voudrions bien de ce qui y eff die contre Paulin. Mais plusofi la pouvoir mettre dei l'an 376. M. Du Pin remarque p. 506, que l'on suitent Double de fin de l'an 376. puisque Dorothée estoit revenu des l'an me doit pas beaucoup se fier à ces sortes

que cette lettre est la réponse à celles qu'il en avoit apportées, comme nous l'allons voir . 1

NOTE LXXXL Pour la paze ay8.4 131. Sur le jour de la mort de S. Bafile . L'oraifon fur la Circoncision qui Amphiota.

porte P.17.6

NOTES SUR SAINT BASILE: porte le nom de S. Amphiloque, porte

NOTE LXXXII. Print la prift 2845114

que Saint Basile est mort le jour de la Circoncisson, entre la naissance de J.C. S. Amphiloans . & fon battefme. [ Je ne voy pas que

'Il est un peu étrange que le Pere Amphig. cela se puisse raporter à l'ancienne pratique qu'on attribue communement à Combefissemble avoir voulu désendre l'Orient, qui faifoit la naissance le 6 de la pretendue vie de S. Basile par Saint

janvier , & le battefme , ou le mesme Amphiloque , rejettée par le sentiment Battilin.me jour, ou fi peu aprés, qu'il n'y a pas unanime de toutes les personnes un d'apparence qu'on celebraît entre deux peu habiles, dit Baronius. Il est vray que la Circoncision. Il vaut donc mieux la maniere dont cet auteur la desend en entendre ceci suivant la pratique de est une condannation expresse, puisqu'il Amphi. p.

l'Occident introduite dans l'Orient veut tellement qu'elle ait efté écrite par dés la fin du IV.º fiecle, & ainfilorsque S.Amphiloque,qu'il accorde neanmoins S. Amphiloque pouvoit estre encore qu'ayant passé par les mains de beauen vie; & sclon cette pratique la Cir-coup de moines, chacuny a ajouté ce concision tombant au premier de jan-qu'il a voulu. [ Mais il saut mesme conclinon commune au premie de jarre que le fond de cette piece est wier il faut dire que c'ell le jour della avouer que le fond de cette piece est mort de Saint Basile. Et c'est en effet le autant ou plus insoitenable qu'une jour auquel les Grecs la font & auquel grande partie des circonstances e qu'il elle est marquée dans les martyrologes feroit aifé demonrer, si ce n'estoit latins depuis Usuard. La plus grande perdre son temps que de s'amuser à difficulté est de savoir si le discours at-prouver une chose de cette nature. Je tribué à S. Amphiloque est veritable-n'entens pas ce que veut dire Kiver, J

ment de luy : Mais quand il n'en feroit 'qu'un auteur Anglois a montre tres Airl Le !!pas, ce que nous examinerons fur le evidemment que cette hiftoire est de piess. titre de Saint Amphiloque, on ne peut celui melme qui a écrit la vie de Saint douter au moins qu'il ne foit ancien, & Thomas de Cantorbery . [ Je ne feay fi] qu'il ne nous marque ce que les Grees celle que S. Jean de Damas attribue à [0.D.l.m.h]. one eru depuis bien des fiecles. On voit Hellade, [n'est point la mesme piece. ]

dans Ufuard la mesme croyance établie NOTE LXXXIII. ans. Les Grees n'auroient pas choifi un jour comme celui là, des occupé par les flores de l'accomme celui là, des occupé par les flores de l'accomme, ne font ni de S. Basile.

l'office de la Circoncision, pour y faire la sette de S. Basile, si cen en estoit le Outre les neuf homelies de Saint propre jour . Tout s'y accorde, & rien Baille fur l'Hexaemeron celebre dans ne s'y oppose. Ainsi nous croyons que l'antiquité, nous en avonsencore deux c'est un fait qui peut passer pour cont. autres sur la formation de l'homme, ]

Nyf. de Ball tant & reconnu de tout le monde. J'S. qui ont d'abord effe attribuées à Saint Da Prop. Gregoire de Nvile son frere nous affu. Basile , & puis , à S. Gregoire de Nvile, \$15415. re au moins que sa seste se faisoit peu parmi les ouvrages duquel elles sone Nylana. après celle de la naissance de J. C, & presentement [Elles sont proprement 15-5] des settes de S. Estienne, S. Pierre, la continuation & la conclusion de S. Jacque, S. Jean, & S. Paul, quila l'Hexacemeronde S.Basile, J'On trouve fuivoient. qu'elles ont affez fon ftyle; '& on paring, marque que Budé [ qui favoit parfaite- Comblin ment le grec , ] les cite fort fouvent . \$112.455.4.

Hift.Eccl.Tom.IX.

Rrrr

Pour la page

Produpting qui det qu'il a fuit fon ouvrage De la métine, felon Nicetas, qu'il fi fon Printer formation de l'homme, qui et le fragit ratie De la formation de l'homme, de ces deux homeles, parceque cell /auflie Pere Labbe aine mieux croire LABA-616, manquoir à l'Hezamerton de Sauli qu'elle no feen in de S. Balle ni de S. A<sup>dergore</sup>, halie: (Don nye cup pretrander qu'il Gregorie le Nyfe, mai de quebque de l'année de l'anné

an ignore que los frere avoie enfin juste ancies aistura: étal atribué le donne la continuation des ono varies, indine, fentiment à Feronto le 100-c. excision de qui mid il réflore par beloin qu'un . Le Pere Combetia a evue ca deux ancies par le compartire de la compartire d

de Mais Gergorient qu'il veux ajouter flaiflérs, p.4.3. Il y a join p.14.4, le ce qui regant l'homme, parçeus pui, differat fur le Patali, qui fait la company de la comme del la comme de la comme del la comme de la comm

ce qu'il y avoit dans les papiers de fon firet e, rien avoit neammonts aucunt soit per le ficames 37 eff de <sup>3464</sup>13. Combin au Coronodilance. The principal manuferit 11-19-11 où le P. Combetil les a rouvez, ne veur poir at faiter qu'elle foient de Saint Le Pere Combetin remarque qu'el combtin

Baffle, parceque cela effoit contefté; l'homelie de S. Baffle fur le pseaume partition per

27, nanque dans quelques manuferita; mentaire de S. Bulli fur l'aire, que de li cout; venantquer que le filte ent que ce fais mort long ouverage coqui en la plazianguillans que dans les aurrei peut eltre arrivé pour heuscoup de ce qui lui pla idouter l'eure homelle l'aifons, principalment é ayart été apart été partie de l'aire de l

Du Jim marque ce douted al P. Conthe- laprés fa mort, ce qui ch aller probafirants a: reptere. La faconde rishin (b.) "jumijor" dange des ammiferis cenequied considerable, mais el flustrot bien portreu qui 4 etle lai pars Bulle. Re
estaminer faile el lavrait. I finable que politic agris fa mort part no Prefere.

politic probabilità de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra del contr

n'avons point.

Je n'égra pourquoi le l'Labbe p. 1777.

Hell cerrain par Journel, Jeonse intervente de l'est pourquoi le l'Labbe p. 1777.

Hell cerrain par Journel, en fine par l'est pourque mefine par l'est pourque me l'est pourque per le l'est pourque per l'est pourque per l'est pourque per le l'est pourque per l'e

22 dans Hodistion de Paris un e (§ 8.). dans des trous it d'ann des covens les Metapharde dans les extrasts de Simileres Hausei grots novel astretés in Metapharde dans les extrasts de Simileres Hausei grots novel astretés in des auths. L'auteur vois-apparation de l'apparation de l'appa

fur le 34°, 1,0479, 479, 494, 48, fur le Je ne fray point ce qu'Erafine trouve 1,1°, 3,9°, 144, fur le 30°, 1,0°, 1,4°, 2,2°, 2,3°, 2,4°, 2,4°, 2,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°, 3,4°

292.5 1EF.

NOTE LXXXV.

Que le commentaire for l'fait eff de roi, il ne s'eloigne pas reamnoins

Saint Bafilo.

Saint Bafilo il fait eff fait (fait eff fait e

[S. Jerome ne parle point du com digne . Les explications litterales du Rrrr ij

684

Prophete font fort naturelles ; mais Mais quoy qu'il puisse dire , Casaubon Labb. Rile. surtout la morale y est aussi pure & acsté obligé de l'abandonner , & de re-le 71 lalea. auffi fainte que dans aucun autre ou- connoiftre que la fin de ce livre, & fur- 552 vrage de ce Saint ; & il la trouve dans tout l'endroit des traditions qui fait le presque toutes les paroles du Prophete, plus de peine aux Calvinistes, est veri-te, de mesme qu'il fait dans ses expli-tablement de S.Basile. Il remarque que so B.in.l.r.

cations fur les Pfeaumes, aufquelles ce S. Jean de Damas témoigne que ce livre P-106.015170 Riv. 1-1-1-10 commentaire a un grand raport. J'Rip prifisciai

1. (1-1-1-10) vet objecte qu'il foitient que c'eftoient comme il fait encore aujourd'hui, '&

commentaries un graco raport, sel. compresso y ocupreres ocion tempo providente del composito del co

Du Pin.p. 537part of unit of the first vary, jugement de Cafabbon a oblige Rivet on n'en pourroit rien conclure, puif de temperer fa première cenfure, se de l'endage.

fentiment fur ce point peu important. ce fujet. On peut voir la refutation que Du Pin, p. 1 14. [ Mais fi Rivet euft confulté le grec de fait M. du Pin des raifous d'Errafme & 140 l'epiftre à Euftathe, il y euft trouvé de Scultet.

346 cp. to.p. que l'ha Pythoniffe qui taschoit de con-NOTE LXXXVII I'm la page foler Saul par ses illusions magiques, donnoit le nom de Dieux aux ames Que les eing Pres contre Eunome fom qu'elle appelloit, ce qui n'est nullement contraire à l'autre endroit, s' comme l'a rous de S. Bafile .

Ily a des manuscrits & des editionsCombfintes remarqué Leo Allatius dans le traité qui ne contiennent que les trois pretilipar.
miers livres de S. Balile contre Euroqu'il a fait fur cette Pythoniffe , chap. 11.0-447.448. Le commencement de la preface juf- me, & non les deux derniers ; ce que Baf a.Fr.p. ques à ces mots ainxange sont signification divers heretiques n'ont pas manque 17,11

rin mertne, femble eftre un fragment d'embraffer. Il y a aussi des Catholiques d'un autre ouvrage; J'& la preface doit qui croient que S. Basile n'en avoir d'a-commencer à ces mots, Méra seis à bord public que trois, 'puisqu'Eunome phoesest. ar.p.14 % s'en fit que trois pour luy répondre, 48c P. III. roum Lucienal. ouere cela les deux derniers font écrits 118. NOTE EXXXVI. Pour la page d'une maniere affez differente des trois

991.5 11ª. autres. 'Mais on répond que cette diffe- p. 11 184 Ct. Que l'onvrage sur le S. Espris est sons rence vient de la diversité de la ma- P-755 entier de S. Bafile. tiere que Saint Bafile avoit à traiter, Se Eraime a voulu dire qu'une grande qu'ainsi elle ne doit point faire rejetter partie du livre du S. Esprit depuis le ces livres s'comme a fait Erasme, puis. Beil descrip-

chapitre z f , n'eftoit pas de S. Bafile. que d'autres, dit Bellarmin , n'y trou-Cocus s'est efforce d'appuyer son sen- vent rien d'indigne de S. Basile. Il est Basin.Fe.p. timent par toutes fortes de raifons , certain que les Grecs reçoivent aujour- 67. dont la derniere pourroit paroiftre in- d'hui les deux derniers comme les trois vincible à ceux qui ne fauroient pas autres; & ils les ont citez pluseurs sois qu'il y a eu un S. Melecc celebre Eves-dans le Concile de Florence. Des Pro-

que du Pont des le temps de Diocletien. teltans mesmes les ont traduits. L'Em. Conct s.p.

percur Justinien cite un passage du 4º que par ses paroles. J'Pour la disferen. Passile. P.
livre de S. Basile contre Eunome. [1] ce du style, il semble la reduire à une 144.60. tarte de Soute-Contre Eurome. L'est affectes de la faderix vereilier. Pour ce que d'é affectatour qui rend fon décours moint Photius que la replique d'Eurome est pur d'a moint coulaint, de cette affecta-contenoix que roroi livres, e éffi affician à quelque des adverbes qu'il me l'avoit pas vu toute erri qu'elquefeis comme dans les Aféctiere, J'ear Philologrege noute cinquest car d'a leur que cet deux ouvra-tiere, J'ear Philologrege noute cinquest car d'a leur que cet deux ouvrages foient du mesme genie & du mesme

Philip. L. B.co. 11.9.116, Four la page Duling. 104.

Your la page

101-1193-

NOTE LXXXVIII 276.5 141. Que l'homelie 18 eft de S. Bafile .

Ascetiques sont de S. Basila, toutes les 'M. du Pin trouve que l'homelie 18 remarques du P. Combefis ne peuvent de S. Basile 1.1. p.440, qui est l'eloge de que nous confirmer dans la possession S. Barlaam , est plus du style de Saint où nous sommes de regarder les deux Chryfoftome, outre que c'est à Antio-livres Du battefme comme un veritache que S. Barlaam a este particulie- ble ouvrage du meime Saint. Aussi rement honoré. [ Ce dernier point re- nonobstant les difficultez du P. Comçoit affez de difficulté, comme on le befis, M. du Pin dit p. 540, que percort affez de difficulte; comme un respectis, pas: un invanya yaya que peut voir dans la note 74 fur la perfe-fonne ne doute qu'ils ne fosent de luy.] cution de Diocletien, & je ne [437 fl]

"Le P. Combestis remarque encore, unapartation d'autres trouveront que l'homelie 18 que le troifieme chapitre du premier n'a pas le ftyle de S.Befile. Nous avons livre Du battefme 1.1 p. 179, est appellé desa un autre fermon de S. Chryfofto- dans un manuferit Difcours troi feme, me fur S. Barlaam . & hous ne voyons > +74 7'; & il croit que ce peut eftre guere qu'il ait presché deux fois l'eloge en effet un troisseme livre qu'il faudra d'un melme Saint. Ce qui est certain, separer du premier, & mettre après le 

luy est attribuée par Saint Jean de ce troisieme chapitre. [Neanmoins ce Damas de imag.Lt. p. 197. a. par le VII. chapitre est bien court pour faire un Concile p. 23. a. & pear Metaphrafiel livre. Aprés rout la ciolé est for peu dans la 3º des homelies tirées de Saint imporrante, toutes ces pieces n'ayant Bafile p.461.6.] pas de liaison l'une avec l'autre, ] NOTE LXXXIX. NOTE XC.

Que les livres Du battefine sont aussi de Sur le livre De la virginité attribué à

Saint Bafile: S'il les fant diffinguer en trois .

S. Bafile. Le traité De la virginité que nous Bafvirg. t. r.

auteur. [ Mais comme nous eroyons

avoir montré dans la note 15, que les

Combf. in Le P. Combesis doute si les livres evons dans S. Basile, \* contient beau- Aleatype 30.6.1.1.2.2.4. Du battefme font veritablement de S. coup de regles fort excellentes [ mais il 161.

Basile, à cause de la severité de la faut avouer qu'au commencement de doctrine, & cade de la difference du flyle . à la fin , il s'étend fur beaucoup de [ ]e ne voy point qu'il dife en quoy choks que la modeftie de S. Bafile luy confifte cette feverne, qui doit estre auroit fait ce kmble ou abreger, ou bien grande, fi elle l'eft plus que celle retrancher tout à fair,ce que M. du Pin de l'Evangile, & celle que S. Buffe a qui défend cet ouvrage, reconneilt au preschée par son exemple encore plus moins en partie p. 158. Sa manière lon-

Rerr in

AGE NOTES SUR SAINT BASILE.

Resemble of the control of the contro

er munulerint; (et it deie au echebre, S. Bolle einkt pa faire um traite. De la Levinia Evolque de Midistre en Ar-livigninie daurrique echiei. Ac qui airant mentie, connoe je ne crop par que per-cliele pendu. Mais je ne trouve pas mederico de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania del compania del

a tens is negt es Melizen devent de find affect lieugéarour towrage dont en le partie de l'equêton, clima afte lorg pour control de l'equêton de l'equêton de la les lorg pour control de l'equêton de l'equêton de l'equêton de l'equeton de l'equêton de l

Car Saine Gregorie qui via difi fait 'ouu ceas qui embaullee' la geniterea.

Notal Lea Fréque qui prics Sănile, è que con plante qui ou ovarga faite e particulia.

Notal Lea Fréque qu'el Ories, 'qualible exam. le prout les vierges. I Est entified jusé of particulia.

Notal con finit, comme l'ayant allutée dans Afriaires, avec un m'on experiment de la comme del la comme de la

vieillesse par ses prieres [On pourroit encore faire voir par le temps de l'heresse des Messaliens que Letoius a combatue, qu'il ne peut avoir esté Evesque avant Orrée.

NOTE XCI. Pour la juste de S. Bafile.

avant Orne.

Carl iff erreatin qu'il vivoir de feffort
fine from a l'active proposition de l'active que la fiturgie de Saine of 1 s. san.

Eveligne les fetque les Medialiens ellostent l'oradion circe very l'any autre proposition de l'active very l'any acquite fet four l'active de l'active de l'active very l'any active proposition qu'un fet de l'active d'active de l'active d'active de l'active d'active de l'active d'active d'acti

Du Fin, 1900 Bafile, est requir à dire que l'Lecous; fo.p.; l'astre grec & latin 1.12,0.28.1]

81616 E.P. pesson pas encore Evesque, quoique Outre les exemplaires grecs, pous en

avons encore deux copies toutes diffe-incique I dont le [ faux ] Amphiloque a rentes entre elles , traduites de l'arabe , pretendu que Saint Basile avoit fait sa qu'on a mises dans la Bibliotheque des liturgie , & qui a sait dire au P. Goar Peres #.6.p. 1 3.77. [ Nous ne nous amu- dans fon Eucologe p. 18 5, qu'il en avoit fons pas à refuter ] la maniere [ roma- composé deux.

61.2

LI.P.4.

V. 5 136.

## TABLE DES OUVRAGES DE SAINT BASILE.

Cenx qu'on peut reduire en l'ordre 'Les 17 homelies fur les Pfeaumes, P. 197. chronologique , font . S 1 37.

Homelies für les Proverbes, \$ 137. Corel.g.e.i.p. B1f.e.s.p.192. "Les Morales avec leur preface Du \* Les homelies 2, 2,3,4, 5,6,7,8,9, \* Baf t.s. p. 405. jugement de Dieu; peut-eftre vers l'an 10:11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,

358, Voyez 5 12. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 5 140-La Philocalie, dans fa retraite en 143. 3 (8, 5 20.

Les deux livres Du battesme, \$ 143. t.j.p.t. Les cinq lettres preliminaires,a Sur Ifaic, \$ 117. remment dans fa retraite vers 3 (9,5 25. Lettre pour prouver la divinité du Pata. Les Constitutions monastiques , Saint Esprit, \$ 140.

Discours asceriques, Arors wede Mi \$ 170. 180. pent-eftre avant 361,5 24. p.384. Sur la foy, aprés 361,9 11. erc. All with work to orc.O disputer erc. Les grandes & les petites Regles O' destrinte Bles che, 5 11.

P-101-105. Homelie fur le jeitne, \$141. ichevées aprés 361,912,23. Catel.g.t.j.p. Comb£ le 'Sa lettre fur le corps de ses Asceti-Lettre pour un étranger, \$ 48. ta.p.st. ques, aprés les Regles, \$ 22. Contre les Manscheens , perdu , Mag.in jul. Aug.in fet.t.

Zefit.r.p.390. 'Le douzieme fermon De diverfis, \$ 140. fur la fin de 362, \$30. Commentaire fur Job, perdu, \$137.

Tragedie contre Julien en 362 ou Quelques autres ouvrages perdus 16 1. Elle eft perduë, fi elle a jamais efte, 5 144-5 18.

Pieces fauffes on donteufes La liturgie, perduë ou au moins al-'La lettre à Theodose, douteuse, co Cotel.g. t.z. terée, avant 170, 9 144. 'Cinq livres contre Eunome, appa p. 694 V.5 9 note 9.

remment avant 370, \$ 139. Seconde homelie fur le pfeaume 18, Bafe, t.p.155. ep. 1. p. 175. Profession de roy 11810 p. 1. p. 11810 p. 1. p. 11810 p. 1. p. 11810 Profession de foy signee par Eusta- un peu douteufe, \$ 137. Homelie fur le pleaume 37, con- p. sea,

teftec, 9 1 37 note 84. Baf.t. 3. p. 19. Les trois epiftres canoniques, en 'Homelie 18 fur la penitence, un peu P-137. 375, \$ 106. douteufe, \$ 140.

C. 2. P. 2 97. Sur le Saint Efprit,achevé en 375 ou Homelie 30 fur le Paradis, d'unau. PAIS-376, 5 104, 110. teur incertain, nwe 83. t.1.p.535 L'homelie 19 De diverfis, peut-eftre De la virginité, tres douteux, au p.603-

en 176,5111. oins, mer 92. Les 4 & 5ª livres contre Eunome, P-759-Cenx dont on ignore tout à fait le ten nteitez fans grand fondement, mee t.s.p., etc. font , 87.

'Les 9 homelies fur l'Hexaemeron, Prologue des Afcetiques, douteux. 5 23.

NOTES SUR SAINT BASILE. Regle des punitions, tres douieuse, Epiftre 362, fur la fin de l'an 168, 611 Epiftre 10 f, du VIII. ou IX. fiecle, \$ 41. nete i S. En 469. Lagrammaire & tout ce qui fuit en Epiftre 84, vers le commencement de 369,542. latin, faux, 9 144. Epiftre 251, peut estre de S.Gregoire En 370. de Nazianze, \$ 105. Epistre 4, peu aprés le milieu de 370, Deux homelies fur l'homme, d'un \$ 44; elle est de Gregoire de Nazianze le pere, V. note ; 1. 16, peut-estre Bift.s.p.er7. auteur incerrain, 6 : 46 mote 84. Commentaires latins fur les Pleau-avant la fin de 370,\$60. mei, extraiti de S. Chryfoftome & de Epiftre 2 54,2 la fin de l'hiver 371,5 595 Theodoret, § : 37.

2-193.

Hyldapage.

0.15.47.

apres, \$ 3 1.

Dialogue fur la vision de Dieu, dans 48, 50 ensemble en 37 1, \$ 60; 51, peu l'edition latine de 1603, suspect, \$ 144 après, \$ 61, 52, 57, 120 ensemble, vers 'Syllogismes & confession de foy septembre, 6 62. note 45; 23, peu aprés Canif.t.s.r.p. le 7 de feptembre, \$ 64. note 43; 479, 146, 177 contre les Ariens, suspects, \$ 140. Combt. In Prologue ascetique, tres douteux, \$ 23. apparemment vers novembre, 371, \$ 77. Deux fauffes lettres à Apollinaire, & mote 53, 331, 361, 415, vers le melme Cottigitat. deux d'Apollinaire à S. Basile, \*\*\*\* 10.

| temps 77333, apparemment quelque | Dialogue fur les Evesques, manuscrit, temps après la 331, 977, 308, à la fin de \$ 144.

371,5 87.note 60; 44, 45, 46, vers 371, Explication de la liturgie, aussi ma \$ 58. nuscrite, § 144.

Epiftre 212, note 37. En 372. Epiftre 4 s.peut-eftre vers le commen-Ordre chronologique des lettres cement de 372, \$76, 212, peut-eftre de de S. Bafile . mefme, \$ 5 1; mais elle est apparemment

En l'an 356. de S. Gregoire de Nazianze, note 375 Lettrez à Theodofe, à Libanius 17 3, avant Palque, \$ 75. metel 10:69.61. Réponfe à Libanius, V.6 9. 114, vers may, 7 5,76, 16 1, vers le 1 1 Épiftre 14 3, aprés les procedentes, 6 10. may, \$ 81. noves (0, (1, 1 (9, vers la fin de En 317. juin, 83. note 58,241 peut-eftre vers le Epiftre 165,veri la finde 357,611. milien de 472,587,187, apparemment

vers juillet , \$ 84. mete 56, 156, au com-En 158. Epiftres 19,1,\$ 16;173,dans le com- mencement d'aouft, 5 85; 183,196,vers mencement de fa retraite, \$ 19; 175, aouft, \$84; 68, apparemment en 371, dans fa retraite, \$ 21; 211, 239, \$ 25. peut-eftre fur la fin, \$ 80, 164, au com-L'epiftre 4 des preliminaires, un moi-mencement de l'hiver, peut-eftre en 37 1, ne de Jerufalem tombé, après 35 7,6 11. 5 86,199, 311, peut eftre à la fin de 372, ou peu aprés: 314,315, de mesme,588,99; 87, sur la fin de 372, ou depuis,586;363, En 119. Epiftre 41, verz 359 ou 364.5 25.

peut-eftre en 372, avant la 364, \$ 89,307 En 36 2. Epiftres 206, 207, 208, 209 qui eft la peut-eftre en l'an 37 2,681,3 38, peut-eftre melme que la 108; 384, peuteftre fous en 371, \$87. note 60.61; 301, de melme, 684. Julien, 6 18. En 161. Epiftre 141 fur la fin de 163,ou peu

En 37 3. Epiftres 5 4,5 3,67, 62,7, avant la fin de 373, 680'mere 651196, durant l'hiver, t 13 mer 71:403, vers le melme temps, 6 qui citoit riide, 88; 1 1; au commence- 112; 18, 18 11 fin de l'annee; 297, 298, ment de 373,688;8, peu après la 195,6 192, apparemment vers le mesme remps ; 88,10:364, peuteltre vers la primtemps, 404, à Noel, 5 11 (] mote 45, 3 12, avant

0-8/10/394/20uteuter vers laprimetering -0-9/10/10/20/11/11/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/11/20/ melme temps, \$ 90: 3 20, vers juin, \$ 96: Palque, \$ 121:191, vers le milieu de 376; 182,70 peuteftre vers le milieu de 373.6 192, vers le meimetemps, 190, peu après: 99'mm 67:381,81,59,196,265,vers l'au- 66,de melme,\$ 118:395.10, peu aprés la ronne, 9 9,92,93 (note 63:5, peu avant fa 190, § 120:194, 290, 192, 193, vers le maladie, 9 9:366, 202,60,71, durant fa mefine temps que la 190, § 119:79, peutmaladie, vers la fin de l'autonne, § 91,96: eftre vers le milieu de l'an 176, non 761 2 5 7, quelque temps après la 5, \$ 95; 8, 345, apparemment après la 79; 73, vers lorfqu'il estoit malade depuis co jours , le mesme temps, \$ 122:80, de mesme, 6 note 68:262, peuteftre après la 1, V. note 123 | note 77:82, apparemment vers le mi-Are one of the property of the comment of the comme En 377.

342, \$ 101: 392, avam l'an 174, \$ 102. En 374.

199, 490, 401, apres la 191, & apres avril 374, \$ 104, 378, vers may, \$ 103: 251 peuteftre vers le milseu de l'an 374; mercement de l'an 378, § 129:9, vers le 169, de mefme; 316, peuteftre de mefme temps, § 130. me; 151, apres la 151, \$ 505:394, vers aoust, § 104: 180, peutestre fur la fin de l'année, § 105: 197, avant la deuxieme

canonique, 6 124.

Epiftre 85, aprés la 82, \$ 123:293, de Epiftre 6, au commencement de 374, melme, \$ 125:74, vers le melme temps, \$ 97,102.267, vers le mcfme temps, \$ 102 | mare 179,80.5 5, apparemment avec 1874, mate 66: 193,2 (8, vers avril, 6 101:191, 6 127:325, vers le temps de la 74,6 128. En 178. Epiftre 121, apparemment au com-

Lettres fans années .

Epiftres 1,11, \$38,5 5:42, mere 16,65, \$ 129:76, \$ 5 5:86, \$ 96: 145,1 52,1 54. 161,5 49:164, 166, 174,175,5 47: 177,

Epiftre 397, vers mars 375, \$ 106:263, \$ 124: 178, 180, \$ 46: 181, \$ 52: 186, vers avril, \$ 105, 106: premiere & fecon-188, 189, \$ 48: 128, \$ 54: 101, \$ 48: de canonique, de melme, \$ 106: 406, de 210,5 fo: 224,22 5,227,5 47:228,5 51. meime, 35 8, apparemment avec la 406, 229, 233, 437, 6 48123 8,6 10:243,6 47: mare 70;396,quelque temps apres la 406, 144, 246, 6 ; 5:247, 248, 249, 266, 181, \$ 107:77, versavril,\$ 100:122, peu aprés 184,285,286,\$47:287,188,\$48: 100, la 77, mate 7 3: 348, apres la 311, vers le 301,303,6 (0:305,6 47:310,6 11 5:317, milicu de 375,370,versjuillet,8109:75, \$55319\$53:31,\$52136,327,\$121: de melme;63,64,peu aprésla75,\$111,332,\$48:340,\$53:344,\$129:346, 121,170,281,2peu presde melme;811,347,\$48:351,352,353,347:356,348. 1121291, versaouft, aprés la 348, \$ 109:30 365, \$47: 376, 377, note 58: 38J, \$48: canonique, vers le melme temps, 6 : 1 2 386, 387, 388, 6 47: 390, \$ 3:39 ( ) 44: mate 72:379, vers le melme temps, \$ 113: 399,400,\$ 104:407,\$ 47:411.\$ 23:412, 171,cn melme temps que la 349, \$ 142, 413,414,417,\$ (4:420,421.5 48, Hift. Eccl. Tom. IX.

| Orde      | e comm | was des lettres d | e Saint Bafile, avec | les années de celles dont o |                  |
|-----------|--------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| ı, en l'a | 2358.  |                   | 25.                  | 141,                        | 189 incertaine.  |
| 1,        |        |                   | 96,                  | 1 43,en 3 56,incertaine.    |                  |
| 3.        |        |                   | 97,                  | 144,                        | 191, 376.        |
| 4,        | 370.   |                   | 98,                  | 145 incertaine.             | 191, 376.        |
| 5.        | 373-   |                   | 99,                  | 146,                        | 193, 376.        |
| 6,        | 374-   |                   | 100,                 | 147,                        | 194, 376.        |
| 7.        | 373.   |                   | 101,                 | 148,                        | 195, 373.        |
| 8,        | 373.   |                   | 101,                 | 149,                        | 196, 373.        |
| 9,        | 378.   |                   | 103,                 | 150,                        | 197, 374-        |
| 10,       | 376.   |                   | 104,                 | 151,                        | 198, Incertaine. |
| 11,       |        |                   | 105,                 | 1 5 1,incertaine.           | 199, 371.        |
| 12,       |        |                   | 106,                 | 153,                        | 100, 376.        |
| 13,       |        | 60, 373           | 107,                 | 154 incertaine.             | 101, incertaine. |
| 14,       |        |                   | to8,                 | 155,                        | 101, 373.        |
| 15,       |        | 61, 373           | 109,                 | 156,                        | 103,             |
| 16,       |        |                   | 110,                 | 117.                        | 104,             |
| 17.       |        | 64, 375           | 111,                 | 178,                        | 101,             |
| 18,       |        | 6 c.incertaine    | 112.                 | 159.                        | 106, 361.        |
| 19,       | \$ 58. | 66. 176           | 114                  | 160,                        | 107, 361.        |
| 10.       |        |                   | 114.                 | 161 incertaine.             | 208, 361.        |
| 21.       |        | 68, 172           | 115.                 | 161.                        | 109, 161.        |
| 11,       |        |                   | 116.                 | 163,                        | 110, incertaine. |
| 11,       |        |                   | 117.                 | 164,en 372,incertaine.      | 111, 358.        |
| 14,       |        |                   | 118,                 | 16c.m157.                   | 211, 371.        |
| 25.       |        |                   | 119.                 | 166 incertaine.             | 214.             |
| 26.       |        |                   | 120,                 | 167,                        | 114,             |
| 27.       |        |                   |                      | 168.                        | 3150             |
| 18.       |        |                   | 111,                 |                             | 216,             |
| 19,       |        |                   | 111,                 | 169,                        | 2172             |
| 100       |        | 76,incertaine.    | 113,                 | 170,                        | 218.             |
| 41.       |        |                   | 124,                 | 171,                        | 219,             |
| 11,       |        | 78, 178           | 1250                 | 171,                        | 110, 471.        |
| 33,       | 471.   | 79, 176           | 116.                 | 171,en 358.                 | 111,             |
| 14,       | ,,     | 80. 176           | 117.                 | 174 incertaine.             | 112              |
| 150       |        | 81, 171           | 118,                 | 175 en 3 58 incertaine.     | 111,             |
| 16,       |        |                   | 119.                 | 176,                        | 214, incertaine  |
| \$7.      |        | 83,               | 110                  | 177 incertaine.             | 115, incertaine  |
| 18,       |        |                   | 1111                 | 178 incertaine.             | 116.             |
| 12,       |        |                   | 111                  | 179                         | 117, incertaine. |
| 49        |        | 86 incertaine     |                      | 180 incertaint.             | 118, incertaine. |
|           |        |                   |                      | 181 incertaine.             | 119, incertaine. |
| 41,       | 359.   | 88, 372           | 1145                 | 181,cn 373.                 | 110,             |
| 41,ince   |        | 89,               | 116                  | 183,cn 372-                 | 131,             |
| 430       | 372    | lan.              | 137,                 | 184,                        | 112.             |
| 440       | 371.   | 91,               | r38,                 | 185,                        | 133, incertaine. |
| 45,       | 371.   | 92,               | 139,                 | 186 incertaine.             | 1141             |
| 46,       | 371.   |                   | 140                  | 187,cn 371.                 | 135,             |
| 474       |        | 93,               | 141 en l'an 163.     | 188 incertaine.             | 216              |
|           |        |                   |                      |                             |                  |

entir Comple

|                                                             | NOTES SU         | R SAINT BASILE.       | 691                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| 117. incertaine .                                           | 18 , incertaine, | 333,                  | 381,                  |  |  |  |
| 248, incertaine.                                            | 186 incertaine.  | 3340                  | 382,en l'an373.       |  |  |  |
| aggenfangg8.                                                | 187 incertaine.  | 3354                  | 383, 318.             |  |  |  |
| 140,                                                        | 188 incertaine.  | 3,6,                  | 384, 362.             |  |  |  |
| 141. 171.                                                   | 189.             | 3 37 cnl'an 3 71.     | 385, 375.             |  |  |  |
| 141, 171.                                                   | 190, 376.        | 338, 371.             | 386, incertaine.      |  |  |  |
| 143, incertaine.                                            |                  | 339. 373.             | 387,incertaine.       |  |  |  |
| 344, incertaine.                                            | 191, 176.        | 3 40 incertaine.      | 388, incertaine.      |  |  |  |
| 145 incertaine.                                             |                  | 341,                  | 189,                  |  |  |  |
| 146, incertaine.                                            |                  | 342, 373.             | 190, incertaine.      |  |  |  |
| 247, incertaine,                                            |                  | 341)                  | 391, 374-             |  |  |  |
| 1.48, incertaine.                                           | 196, 171.        | 344.                  | 392, 373.             |  |  |  |
| 149, incertaine.                                            |                  | 345. 176.             | 191, 174.             |  |  |  |
|                                                             | 198, 375.        | \$46 incertaine.      | 194, 174-             |  |  |  |
|                                                             | 199, 375.        | 347 incertaine.       | 395, 376, incertaine. |  |  |  |
|                                                             | 300 incertaine,  | 348, \$75.            | 396, 375.             |  |  |  |
|                                                             | 101, 172,        | 349, 375.             | 197, 175,             |  |  |  |
|                                                             | 301,incertaine.  | 310,                  | 398, 375,             |  |  |  |
|                                                             | 303, 376.        | 3 c 1 incertaine.     | 199, incertaine.      |  |  |  |
| 116, 171.                                                   | 304 incertaine.  | 3 c 2 incertaine.     | 400, incertaine.      |  |  |  |
|                                                             | 40 Cincertaine.  | 3 53 incertaine.      | 401, 194.             |  |  |  |
|                                                             | 306, '-          | 354                   | 401,                  |  |  |  |
|                                                             | 307, 372.        | 355                   | 403, 375              |  |  |  |
| 160.                                                        | 108, 171.        | 356, incertaine.      | 404, 375,             |  |  |  |
|                                                             | 309, 376.        | 3 (7) incertaine.     | 405. 176.             |  |  |  |
|                                                             | 3 10 incertaine. | 158, 175.             | 406, 375.             |  |  |  |
|                                                             | 311, 372.        | 359                   | 407, incertaine.      |  |  |  |
|                                                             | 312, 375.        | 160,                  | 408.                  |  |  |  |
|                                                             | 3134 3734        | 361, 371.             | 409,                  |  |  |  |
| 166, incertaine.                                            |                  | 161, 168,             | 410.                  |  |  |  |
|                                                             | 315, 472.        | 161, 171,             | 411, incertaine.      |  |  |  |
| 168.                                                        | 316, 374         | 364, 371.             | 412 incertaine.       |  |  |  |
| 160, 174                                                    | 17,incertaine.   | 36 sincertaine.       | 414, incertaine.      |  |  |  |
| 170,                                                        | 118. V. la m.61. | 366, 373, incertaine. | 414, incertaine.      |  |  |  |
| 171, 173.                                                   | 319, incertaine, | 367 incertaine,       | 41 () 371.            |  |  |  |
|                                                             | 110, 373.        | 468.                  | 416.                  |  |  |  |
|                                                             | 311, 378.        | 169,                  | 417, incertaine,      |  |  |  |
| 1740                                                        | 122, 375.        | 370, 175.             | 418.                  |  |  |  |
| 375                                                         | 323,incertaine.  | 371,                  | 419.                  |  |  |  |
| 176,                                                        | 124, 372.        | 372,                  | 410, incertainé.      |  |  |  |
| 1772                                                        | 125, 177,        | 373,                  | 411.                  |  |  |  |
| 17/3                                                        | 316, incertaine. | 374,                  | 411, incertaine.      |  |  |  |
| 179, 176.                                                   | 317 incertaine.  | 375                   | 411.                  |  |  |  |
|                                                             | 418,             | 176 incertaine.       | 424.                  |  |  |  |
|                                                             | 119              | 377,incertaine.       | 415.                  |  |  |  |
| 181, 371                                                    | 310              | 378, 374              | 416.                  |  |  |  |
| 184, incertaine.                                            |                  | 179, 374              | 417,                  |  |  |  |
|                                                             |                  |                       | 418,                  |  |  |  |
| 184, incertaine 331, 371, incertaine. 380, incertaine. 418, |                  |                       |                       |  |  |  |
| 3111 9                                                      |                  |                       |                       |  |  |  |

## DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

## NOTES SUR SAINT GREGOIRE

rout la page NOTE I.

guil à effé clevé dans la petite ville de Doccatre en Cappadoc, f.o. des geographs mettent une ville de ce nom
la vie de ce Saint.

(TATO)

NOSS LUS qui croit que le Prefire pourroit faire que les parens du Saine.

Gregoire auteur de la vic de S. leusfient du bien earen leus, & qui l'yeuß.

Gregoire de Nazianzer de In mefine que (fuel develutara predque temps) mais payment.

cellus, qui a fair l'èlege des Peres de il eft bien aifé de voir que Diocefarée.

Notes de troit à noire mort faire au l'Albanna.

Celui, qui a fait l'elège des Péres de l'il ett bien alle de voir que Diocelarée Nicce, dit qu'il a vecu vers l'an 940, est Nazianze messe, comme e'esteix Pollandus preterd au contraire que unechose assez ordinareaux Romanses l'elège des Pi-resde Nicce a esté fait des de donner un nouveau nom aux an-

surjegge, le commencement du VIII fecte : le comes villes. Carle Saint aprés avoir meta-nome l'açi brols qui a continue bien prié Hallem , que Saint Baffer le Bell'antisy reviers d'infe (avec Voffius) [qualifie commis I Faintere des talles que l'auteur de la ve de S. Gregorie a la Nazianne, du É conduire en cette [quest August 200]. Revis au X-fiecte, l'Nipayi Voffius[quest 200] Fequi d'un homme

re tendere aucure risido de leur eço d'Immeur, speckley nous reconam-3-18-49-70, equ. 1 % Dellandus apprie à finema deduren foliaries; « Reis verger, qui p<sup>10-4</sup>sil<sup>10-4</sup> fur ce que l'eloge de l'erre de Nicce dénoret l'homeure de fiterprie, sprie destaparé des travaçes que le Alfravien in layarie introdite pareç qui le compargrats avoient fau prique en Billyne, « d'avoir pair de troupeau qu'il conpart des travales de l'entre de

Tefferte teit von den Konge och von inngåre en påtete, somte Lobertable i undfaste det påre i men konge och von inngåre en påtete, somte Lobertable i undfaste da påre i nun konst l'empiredelle motte vollet om ette gloren, "
Perfes , o notils jamsis die applied Excivars longstænp apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Ferfes , o notils jamsis de applied Excivars longstænp apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstænp apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstænp apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstænp apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstænp apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de applied Excivars longstæng apris pour Do. 5° 198-3° 11-8.

Forfes o notils jamsis de appl

fance, nous aimons mieux nous en melme comme en estant Evesquel mais taporter aux plus hobbles, qui ne de. Il dit positivement qu'il y avoit fait vroient pas parler s'ablolument, s'ils bashir une eglise fort ornée éclort belles n'avoient des rasions claires de ce qu'ils (à il vertain que son pere avoit fait coupa, p. p. bashir celle de Naziamas. )

reuz la page NOTE II. Such proc Page la ville de Nazionze i appelluit auffi Discharge Cappelluit
Que Saint Gergonic powering Page I affi

Names, p. S. Geegoire a fait fa 9.6 harangee Ce que dit S. Gregoire, que fa mete Names, and dans le lieu unil avoit effé neurri 196. le demandant à Dies fonhaitoit extre. 27-419-de il eft certain qu'il la prononça à Nameneux de voir un garçon dans fa fa-

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 691 qu'elle avoit deja eu une fille, & qu'ain- lefle &c. [ Un homme n'a guere droit fi Sainte Gorgonie a efté fon premier d'user de ces paroles à 63 ans il en aura enfant [& eft née avant l'an ; 19, auquel eu 7 ; en l'an ; 71, ] lor fque fon pere en cat. 1.p. 1.4. nous mettons la naissance de Saint Gre- le pressant de le soulager dans ses soncgoire. Nous ne vovonsrien de contraire tions, luy representoit qu'il estoit enà cet ordre : & la fuite le favorife me L core un jeune homme .'Il fut envoyé à Boll. p.may. Nazzara, p. me. J'Car Sainte Gorgonie eftoit morte Conftantinople en l'an 379, pour y ré-11-b|11-ab|42-quand Saint Gregoire fit son second tablir la foy: [Estoit-ce là un emploi poeme avant que d'eftre Evesque, com- propre à un vieillard de 80 ans? ] 'Il 4me nous le dirons dans la note 18, c'est n'y prescha les deux premieres années à dire au commencement de l'an 172 au que dans sa chapelle de l'Anastasse : erangates, pluftard . l'Et lorsqu'elle mourut elle I mais en l'an 281, il estoit obligé de avoit deja pluseurs petits-fils. [Elle ne prescher dans les plus grandes eglises pouvoit donc guere avoir moins de 45 de la ville; & nous avons encore de ans, ni eftre née beaucoup après l'an longs difcours prononcez dans celle partie de la companie des l'an 325, il est difficile de ne pas river à la vieillesse. [Cependant si elle croire que Gorgonie sust son aisnée, estoit l'aisnée de S. Gregoire, comme il puisqu'il semble que le seune Nicobule y a bien de l'apparence, elle devoit fon petit-fils avoit déja quelque age en avoir au moins 72 ans, & quand elle l'an 161. auroit efté entre luy & Cefaire il eftoit Pour la page NOTE IV. difficile qu'elle en euft moins de 6 c. 1 Nas.car.t.p. 'S.Gregoire dit que quand il voulut 44. Temps de la naissance de S. Gregoire. I faut dite que Saint Gregoire de l'an 355, l'il eftoit presque dans sa 30.0 Nazianze est né vers l'an 201, si nous année. [ Si nous l'entendons de sa vie » nous arrestons à Suidas, qui écrit qu'il cela ruine absolument l'opinion de a vecu audelà de 90 ans, & qu'il est Suidas embrassee par Papebrok. Mais mort en la 13,6 année de Theodofe , quand nous l'entendrions de ses étu-Hier.ville. [c'est à dire en l'an 3,91.] Et comme S. des , il n'y a aucune apparence de croire Jerome nous oblige de mettre sa mort qu'il ne les ait commencées qu'à l'âge dés l'an 389, [ Il faudra aussi mettre sa de plus de 25 ans: Ainsi il saudroit se najsance en l'an 299 au plustard. Il reduire à dire qu'il a passé pres de 30 s'ensuivra de là qu'il étudia l'eloquence ans à Athenes, ce qui n'a aucune appulqu'à l'age de 17 annear il est certain parence : & S. Gregoire en cet endroste qu'il ne quitta Athenes qu'à la fin de parle de sesétudes engeneral . l'an 355 au plustost: & ce qui est re- Nous voudrions nous pouvoir arres. marquable, c'est que des avant que de ter uniquement à cet endroit pour fixer venir à Athenes il avoit pris la refolu- la chronologie de nostre Saint, en l'ention de renoncer tout à fait au monde; rendant de ses études en general comme outre qu'il estoit confacré à Dieu dés sa a fait le Prestre Gregoire p.8.c. & dire naiffance. Il faudra encore dite la mef. fur cela qu'il eft né vers l'ang 20,8c qu'il me chose de S. Basile, qui estoit à peu a commence à étudier vers l'an 327.] pres de melme age. Ils surent tous deux 'Car nous apprenons de S. Chrysofto. Chrys. s.h. Nagonag- faits Prefere en l'an 362, ] & Sains me, qu'on envoyoit étudier des enfans (1994) de l'esta Gregoire fe plaint qu'on s'élloit trop lau collège quelquefois des avant l'àge prefé, qu'il eu valul autendre la veuil de cinq ans , É Mais nous revoyons pas

\$71.5.13.

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. moyen de refilter au efmoigrage, po-plire à Gregoire le pere, y Yous n'avez fittique Saint Gregoire nous rend luy pas encore autant vêcu que j'ay pafé mefinedu temp de fa naifance, torft de vem Eretiens, c'eftà dire d'amnées. qu'il met ces paroles dans la bouche "llavoue qu'ayam partié de cette con-p-temple."

year mer ces parotes causa in soucher la syune qui s'aura patre de cette core, se camis, se calabre, de fonperes j'il ya pius de tempeque rection aux pais abbiles de fes amis, soforte des factifices qu'il n'y en a que plufierar ne l'ont pu approuver, les Jan-1794, sp. vous effectaux monde, c'elt à dire fans les festiens, pour dire les aunées, ellant difficulte que S. Gregoire est ne depuis une expertition affec extraordinaire. de que son pere estoit Evesque, [& ainsi en tous les manuscrits generalement ayant Boll-g.ruay. l'an 319 au phultoft. I Papebrok avoue [/m/s] Sunis [Il n'eftoit pas bien ne-qu'il n'ya point de milieu, & qu'il en ceffaire, quoy qu'on en dee, qu'un pere taut demeurer d'accord ou changer le marquast à son fils qu'il estoit plus agé P. 191.C.

texte : alias infolubilis nadus .

P- 370. C

[H s'y rencontre cependant de gran. Il faut Il faut donc se reduire à l'hyperbole des difficultez, dont la plus visible & de Baronius, ou avouer que S Gregoire celle qui frape le plus, elt qu'un Saint n'eft ne qu'en l'an 329, & je ne voy pas air eu des enfans eltant Evelque ; ] '& que les difficultez qu'on oppole à ce encore qu'il air eu ou son premier ou dernier sentiment soient tout à fait hor, fon second enfant à l'age d'environ 50 de replique. Ceux qui auront lu la 19e ans a quoy l'on ajoute que S.Gregoire harangue du Saint, verront bien qu'il le fils & S. Balile le plaignent de leur n'eft pas necessaire de repondre ] à l'ar. vicilleffe en un temps ou ils devoient gument que Baronius en tire . Pour ce Masaret. p. eftre encore dans la vigueur de l'âge, qui est du temps auquel le Saint voulut \* & s'ils ne sont nez qu'en l'an 329, S. Baile fortir d'Athenes, qui estoit, dit-il, sa s'ils ne flort net qu'en l'an 13/9, à Baulté (nortre à Attieures ; que croots, qu'en , in ellan mort en la 19/9, à s'ain g'acté e frentime amoré ou un peu monfi, frien (o amau plas. [Ces difficultez ailurs in empéche de l'entendre de fon âge, mont font condicables; & rout ve comme na fait Barouius; à X pleptode, la intervient dirions, comme nous avons dis, pouvoir die que c'est l'opinion commune. [S] mettre la naissance de ces deux Saints Gregoire a pu juger qu'il citoit temps dix ans plustoft Mais l'autorité fideci- de quitter l'étude pour retourner en sive de S. Gregoire doit l'emporter sans son pays & prendre un genre de vie ferdoute fur toutes les raifons que l'on y me & stable, non feulement parcequ'il

peut oppofer. ] y avoit deja long-remps qu'il étudioit : Bar. 177.feig. Baronius a pretendu s'en défaire en maisencore parcequ'approchant de 30 difant que c'est une hyperbole fausse de ans, son âge l'obligeoit à chercher quelquelques annees, & il veut que S. Gre- que chofe de plus folide, Ence fens . oire fuit neen 324, avant le battefine quand nous accorderous à Baronius , B-II.a.may, de fon pere. Papebrok a vu combien comme nous le jugeons affez probable ,

cette hyperbole [qui feroit un verirable qu'il fortit, ou au moins qu'il vouloit menfonge,] eftoir peu foutenable, 'ét fortir d'Athenes la melme année que PITE qu'elle ne pouvoit expliquer des paro- Julien,e est à dire en l'an 3 5 5-il se troules qui ne reçoivent aucune explica- vera qu'il pouvoire fire dans sa 27. an-p. 370-4849. actions ét ne pouvant cependant se resou- née, ét ainsi assez prés de la 30.º

dre à admettre le feul fens qu'elles peu-vent recevoir, il a mieux aimé changer fort étrange que Gregoire le pere ait # 171.b. le texte & pretendre qu'au lieu de dese commence à avoir des enfans à l'age de Sirix 34 Swriis fuel Zefes, il faut lire sone 45 ans , (car rienn'empefche de mettre d'ine irerier iuri knier, pour faire la nationce de Sainte Gorgonie vers

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE, 697

FIN 1471 Žie Nevo pusqued find from qui de tono fith, port rejondre à cute
pris faire farce que S. Gregoire fit fils objections & la fisurance. ] Bromisti, sau-praèsfindre de fon perce, ni quelle grandique que Visage du marige celtui définishe
matière d'elogie il y sariori put trounau E-refigue & giugne grandique de put condition.

vu 2751 du que Jaine Nome fin ente Cerc, et flam todes de palu conditionachia il year pris des l'agre de muni, blos ; n'y your pout departerer que in in

qu'elle en pul favour du sau de mediare vivolunt inn faire contr foutre de E
qu'elle en pul favour du sau de mediare vivolunt inn faire contr foutre de E-

when me para across the minimal variety of the state of t

vieillifent beaucoup s'aux les autres.) ezus qui agificien autrement, au citure la companie de l

de 30 airs, o. e ett e cepenaare eo qui i que cette pranque comme receue unifaudroit dire filon la fioppatation de verificiennet dust toute l'Egife, on actain-N-Paphroit.] Dans le premierendroit peut dire affer raifonnablement, de o S. Gregore parto de la visielle, il ll Broomste finble rous formir loy medl'attribut non à fon age, mais à fes silicitions.

(Nous pour from mofine approcher les voillées ; l'Oui Suite Jerone onne services les prés de Baronis ser ce pobre, si faire que le Eglié Romaine ; celle l'estrate per se dité deva or vois une Pretine l'estrate par se chie deva or vois un Pretine l'est després de la Content ; (cét à per se dité deva or vois un Pretine l'est després de la Content (cét à par se de l'estrate l'estrate de l'estrat

preftrise à l'episcopat, pour n'ofer pas me un adultere, mais avec la liberté avancer de nous mesmes une chose de d'un mari . cette importance, quelque savorable [On y peut ce semble ajouter les

CATA. FAL Gaules , comme il paroift ] par l'histoi-|du mariage ] 'Quelques uns alleguent BIL-1996 57. re d'Urbique Evelque de Clermont au l'Infloire d'Antonin Evelque d'Ephele, Syn m. p. 13. re d'Unique L'Assert du IV s'ficele j. quoi pour montrer que les Evelques de l'Asse que quelques unstirent de cette histoire effoient aussi obligez à la continence , mesme, que s'il effoit désendu à un Mais ils doivent considerer qu'il sur pallainte. Evelque d'user du mariage, cela ne accusé d'avoir eu desenfans non depuis paffoit pas neanmoins encore pour un qu'il eftoit Evefque, mais depuis qu'il crime canonique qui emportait la de avoit renoncéà la propre femme car ce ctune canonique qui emporatari au calestori renonce a propre temme carce portitos, pusiqui fiemble qu'Urbique font lestermes de l'allade: ¡Leo an me aprés avoir faite penirence, foit rentre peut pas conclure qu'il y euft renoncé dans le gouvernement de fon Eglife. Le par l'obligation de l'epifopat, ou si 33.º Canondu Consille d'Elvire établie c'estoit par bienfeance, ou par quelque

a mesme discipline en Espagne; ] '& autre raison particuliere.

l'Afrique l'austi ordonne sur la sin du mesme siecle. Socrate assure encore point ne seroit pas necessaire, s'il ne Secr.Lt.c. cela de la Macedoine & de la Grece , s'agissoie que de la naissance de Saine [ c'est à dire du diocese d'Illyrie. Mais Gregoire, puisque comme nous la metje ne sçay pas si l'on poutroit moutrer tons tres volontiers dans les premiers la melme chose pour les dioceles du mois, ou melme dans les premiers jours Pont, de l'Afic. & de la Thrace. L'hif- de l'epifcopat de son pere , elle ne nous toite de S.Paphnuce arrivve quatre ans oblige point à dire qu'il n'a pas gardé avant l'episcopat de Gregoire, decide- la continence. Mais estant certain sans roit ce point, si elle estoit receue de tout parler de Gorgonie, que Cesaire estoit le monde: & il n'y a peuteftre pas de cadet de S. Gregoire, nous ne voyons raison de la rejetter. Mais quoy qu'il en pas d'autre moyen pour sortir de cette ' foit, il est difficile de coorre que si la difficulté. J'Quelque grande qu'elle #oll.s.may, loy à laquelle Socrate & Sozomene ra-fort, Papebrok affure que plufeurs de parties de portent que S. Paphnuce s'est opposé , les amis, [ qui fans doute sont tous Caavoit esté établie de leur temps ou dans tholiques , & il ne faut pas douter qu'il toote l'Eglife, ou mesme dans la Thrace n'y en ait de sa Societé, sque ces personoù ils écrivoient; il est, dis-je, affez nes, dis-je, ont cru que c'estoit mesme difficile qu'ils n'euffent pas marqué ce un scrupule & une superstition de ne . changement.] Mais Socrate dit melme vouloir pas que S. Gregoire foit né de-

p,487 c. positivement que dans tout l'Orient , puis l'episcopat de son pere. M. Du Pin Du Ping-ce qu'il faut sans doute entendre de ne met aussi sa naissance qu'en 3 18 sau- 1975. ces trois diocefes les plus voilins de quel son pere estoit dez Évesque, selon Constantinople, ] les Evesques s'abste- ceux qui croient comme luy, que Vanoient de l'ulage du mariage, mais non lens vint à Celarée en 370, au lieu que comme par une loy, y en ayant plu-nous croyons qu'il n'y vint qu'en 371. Nezon 400, ficurs qui norien abitenoient pas. Et 416. veritablement lorique S. Gregoire le meor, ou combat au monts caux de Ba-

fils parlant à Constantinople, reprend ronius & de Papebrok, c'est ce que dit ceux qui vouloient bien recevoit le le Saint, J'que Dieu aptés l'avoir donné Nancers, p. battefme d'un Prestre pourvu qu'il ne à sa mere, le receut d'elle & de son mari. 71.4. fust point marié ou qu'il gatdast la la marier, qui le luy offirment, n'ayant continence, [ il est dissille de ne pas justrien de plus grand à luy presenter. [H ger qu'il y en avoit quelques uns d'une o'est donc né que lorsque son pere estoit autre forte, c'eit à dire qui usoient au moins Chrétien , & ainsi en 325,ou depuis. ]

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 697 depuis.] 'Auffi-coft après il parle de fon core cent ans quand il est mort. Ainfi enfance, & dit qu'il estoit elevé dans c'est encore l'hyperbole, pour ne pas toutes forces de vertus par fon pere & dire le menfonge de Baronius , qu'il par fa mere , unis dans une melme pieté tafche d'adoucir par quelques remar-&c. Il dit meime affez nettement qu'ils ques de grammaire si subsiles qu'elles

or. 19-9 1970 effoient déja fort àgez. Dans la tem-peste qu'il eut en allant à Athenes, il la traduction qu'il fait des deux vers fut secouru par les prieres de son pere de S. Gregoire. E'll avoue franchement con. cir.t.p +4/s. & de fa mere . Et il eftote alors dans le qu'il cherche des chemins par où il feu de la jeuneile, n'ayant pas melme peut, & dont il n'est guere content, eneore de barbe. [Cependant il avoit parceque le veritable est rompu pour a6 ans selon Papebrok, avant que son luy, ] c'est à dire parcequ'il ne peut pere fust converci, & en état de l'assister gouster le sens simple & naturel de ces

par fes prieres .] par fes prieres .]

"Papebrok s'est eru enfinobligé luy quoiqu'un peu raboteux,ne nous pamesme d'abandonner l'epoque qu'il roist pastet qu'on y puisse passer, nous 1.617.519 avoit tirée de Suidas, voyant bien qu'il le fuivons fansen chereher d'autres : & n'y avoit pas d'apparence de faire aller d'autant plus hardiment , qu'il est non S. Gregoire à Constantinople à l'age seulement le plus droit mais encore le

de 80 ans, [comme nous fommes tout plus frayé, comme Pabebrok le recon-prés d'abandonner la nostre dés qu'on noist.] nous aura levé les difficultez qui nous NOTE V.

y arrestent .] Comme il ne peut nean-moins soussire qu'on mette la naissance Quand Saint Gregoire est venu étudier p.fct.de. à Athenes . du Saint en 328 ou 329, il croit que dans Suidas au lieu de e', il faut lire #', 'S. Gregoire parle d'un tremblement Nas.car.a.p. ou s, & faire ainst natière S. Gregoire de terre qui avoit agité toute la Grece, 17-4.
ver3 08 ou 3 18 [1] nous seroit aussi aise sans en marquer le temps. Baronius 516,300.536.

Pour la page

d'y mettre F, qui reviendroit affez juste croit que c'est celui qui arriva en a nostre epoque, si l'on estoit obligé de Orient l'an 140, sou plutost l'an 141, l p. 657.de

a houte epoque; in out outcome outcome of the control of the contr p.47 s b Baronius , [qu'il avoie reconnu eftre a pas d'apparence que ce foit celui de infoutenable, ou pour corriger encore l'an 141, auquel nous ne pouvons pas le texte de S. Gregoire d'une maniere dire qu'il fust déja en Grece , puisqu'il plus ingenieuse, mais aussi peu autori- n'avoit que douze ou treize ans .] Saint foe que l'autre, en mettant O'en finale Jerome en met un l'an 345, qui ruina Fig in Tues 25600 , pour luy faire dire Durazzo[ ville de Grece . lebranla Roque son pere estoit deux fois plus age me pendant trois jours & rrois nuits , que luy ce qui pour roit eitre vray dans & causa de grandes perces en divernostre hypothese, mais est faux dans ses villes de la Campanie . Il seroit celle de Papebrok, puisque le Saint plus aise de dire que c'est de celui-ci selon luy avoit alors environ 54 ans, & que parle S. Gregoire , si nous voulons que son pere au moins n'avoit pas en- qu'il soit venu en Grece à la fin de .

Hist. Eccl. Tom. IX. Ttt

628 NOTES SUR S, GREGOIRE DE NAZIANZE.

Junior precedent igé de 17 aux 8, de Naziance ellast encore, commerce par les de la commerce de la co

que de venir à Athenes ; il est difficiel jet centeplaie, & qu'il a loir l'auion qu'il y deivreur suren l'au pi dans con-decrette giffe preserves l'éte time par qu'il préserves suren la préserve de l'autonité de l'autonité de l'autonité de l'autonité de l'autonité l'autonité

part is, mefine aunée ou au comment, de non fineplicopae.

cenente de la fichavante pour verir à Anfic ca presurs reflant pastout à Athenes, Anfid Scrigolier pfeu verni fisit forter , ne nous doverne pas ce a la constant de la commentation d

(S) nots nous trompons de quelque l'avent par stillarés écraine, ét qu'on amoir, est noif passagents d'une pour le par studie sa donnée la maindant le care. Pour le tremblement arrivé en commencement ji ce qui ne peut miseux entre de la commencement ji ce qui ne peut miseux rouver pour de la character d'applierne deul restructé de fa fonctions. J l'arma se par qu'en pour deul prince deul restructé de fa fonctions. J l'arma se par si pour autre par l'arma en peut miseux deul prince deul restructé de fait que les mefens préfuner la restruction de la commence de l'arma de

Tructa page NOTE VI. & d'ailleurs c'étoir S. Bassis qui l'avoit fait Evelque, & non pas ceux de NaQue s'assemble raisen oft apparemment ziante. J'il y témoigne de messe qu'il note.

faint austrapt de far prépriés.

[On pourroit douere il la feccude! donné l'écquie pour s'aime des Gregotier n'ell point înter caude blaziames. (Cel l'avoit effection des Gregotier n'ell point înter cau de plaziames.) Cell avoit est de control de l'Assaines, plotted que quant di lloper par les fléts des impires, & de fat fair Petiler s. de on en pourroit qu'ent nationales de l'impire par les fléts des impires, & de fat fair Petiler s. de on en pourroit qu'ent nation petret de corrompse qu'il

trouver une preuve affez forte dans la les environnois de toutes parts, ( temble losiange qu'il donne à ceux de Nazian-le raporter à la perfecution de Juliera , Nut.4.1.4 e. 2; (d'an avoir qu'une méfine ame de qu'u, d'î l'on veut l'entendré de Ariera ; d'i-b. un message de fon un message de fon entendré de Ariera ; l'entendré de Ariera ; l'en

1 (500)

episcopat , auquei S. Basile metropoli- pagnoiene sa pompe funchre. tain de la province, & la pluspart des [lleft difficile de dire que noftre autres Prelats d'alentour, faifoient une Saint ne foit pas tombé en cela dans le profession ouverte de la soy Catholi- defaut ordinaire des orateurs, qui ont que: au lieu que sous Julien presque peine à demeurer dans les bornes de la tous les Evesques de ces quartiers là verité, soit qu'ils loitent, soit qu'ils eftoient ou Ariens ou au moins Mace-blafment; furtout lorfqu'ils fe fervent doniens.] des qualitez de l'un pour faire paroiftre davantage par l'opposition qu'ils en

160.5 AJ.

NOTE VIL Sur la lettre 194.

faur neanmoins remarquer qu'ou ne [La lettre 194 de S. Gregoire, dont regardoit pas alors Conftance comme la fin est excellente, a quelque chose nous faisons auyourd'hui . Son nom dans le reste qui ressent plus le style nous estrout à fair odieux , parceque d'un jeune declamateur, que la mayelté nous ne le connoillons que comme un que le Saint a fait paroiftre depuis dans perfecuteur de la verité: Cette confi-les autres, J'comme ce qu'il semble se deration essont balancée par beaucoup

font . le vice ou la vertu de l'autre . Il

des principales causes de la persecution qu'il faisoit aux Catholiques, [ parce-

pour trahir leur foy & leur conscience sous presente d'une fausse paix & de la

repentir d'avoir trop tost quitté l'étude d'autres qui en donnoient une idée plus de l'eloquence profane, ou d'avoir re-avantageule, de quoy que faile Ammien nonce à la faire paroittre en public , pour décrier son regne, 3 îl est obligé de Amm. 26.9. avec la comparation qu'il fait enfuite , reconnoistre que la memoire estoit en 12.1.190.345. [ On peut dire qu'il a cru devoir be-core tres honorée plusieurs années gayer avec un enfant , & parler à un aprés sa mort . [On ne peut auffi douter payen pleiu du fafte des lettres humai-qu'il n'eust beaucoup de zele pour la nes, un discours qu'il pust entendre , religion Chrétienne; & il peut estre uisqu'il n'eftoir pas queftion de luy cres veritableque ] le desir de voir tous Neron pe donner des instructions, mais de répon-les Chrétiens unis dans une meime 44 c

dre à une civilité qu'il luy avoit faite .] foy, fust, comme le dit S. Gregoire, une

Pour le p

NOTE VIIL Des eleges que Saint Gregoire fait de qu'ils n'avoient pas affez de flexibilité

Beaucoup de personnes ont blasmé soumission qu'on doit aux Princes. Il S. Gregoire de la maniere avantageuse n'est pas non plus impossible que 3

dont il parle de Constance dans sa troi Constance combatist plutost le terme Thére. 1, se fieme harangue, qui est la premiere que la soy de la Consubstantialité, com. 4,6,1 c. parrie de son ouvrage contre Julien, mel'assure Theodoret : [ ce qui dimi-Nin. or. 10.61. Car non seulement il le loue de beau- nueroie beaucoup sa faute, quoique

260.61. coup dequalitez exterieures; 'mais il cela ne pust pas le decharger entierel'appelle mesme le plus divin de tous ment. Pource quieft de son falut, c'eft une les Princes, & le plus grand amateur

de J.C.Il le place avec Dieu dans la faute pardonnable à un homme qui adve. p.64.s. gloire & dans le royaume du ciel. Il écrivoit en un temps où la verité poureleve extremement son zele pour la voie n'estre pas encore bien éclaircie. Il et 4-paskus, religion Chrétienne. 'Il veut mesme ne paroilt point avoir esté autre chose qu'en ait entendu les voix des Anges , que laique tant que Conftance a vecu,

qui pour reconnoillre la piecé accom- ni avoir pris aucune part aux troubles Tet ii

\*700 NOTES SUR STGREGOIRE DE NAZIANZE

qui agitoient alors l'Eglife , de forte l'hittoire l'et que dit S. Gregoire, qu'il Nes.or.12.p. qu'il n'en connoissoit peut-estre pasen-core ni la qualité ni les vraies eaules durant la division des moines de Na-

core nila quante ni est vrasci sourse jouvent se devision ses nomes ou reservation plus pouver si que conflance; anarez, petidique nua nous fommes de invent receu le battefine d'Euzoius, ét crus obliges de mettre darant ce féhici, est factiva et contraire q'i comme ous ap-me la promotion de notife Soit; au factiva et contraire q'i comme ous ap-me la promotion de notife Soit; au factiva et de la contraire que quelque creatoce, laquelle luy donna occasion una la cidente, qu'all echloir repenti le promoter quelques difficiens. 3.b. 189.6. la mort de ce qu'il avoit fait contre la rons-nous qu'il ne les conte pas , & que foy . [ Enfin il faut bien dire que Saint depuis cela il n'en avoit fait aucunion Gregoire ne le connoissoit pas encore qu'il ne parle ici que des discours extratout à fait , puisque presenant depuis à ordinaires & hors de fes fonctions fa-

tout à luis puifque préchismé depuis l'ordinaire de hori de fe fanctions fuipout-pout-humanique, où il pouver temp créateur que les les grands quelpout-pout-humanique de la comment aux Catholiques. chole faite un an auparavant? Suffiroit-il de répendre qu'ils avoient atten-NOTE IX. du que l'Egliscfust en liberté, & qu'ils

Four is page 352-5 44 Que Saim Gregoire marque les meines de puffent faire ce qu'ils n'euffent ofe en-Nazianze, non les Ariens dans fon

eraifon troifieme . fere avoir pour cela les avis des Prelats Catholiques rappelles par Julien, & fe Ce que dit Saint Gregoire dans fon faire ordonner des Prefires par ees Prediscours contre Julien, de ceux qui lats ? Si cette réponse est recevable , elle ouvoient affilter aux affemblées de resoud non seusement cette difficulté , l'Eglife, & prendre part à sa joie, de-maiseneore celle de la seconde oraison puis ces paroles: 336 mes ve xope miper de noître Saint , ] faite quelque temps ec.s.p. 49.1. le sanis vienqua Ce. jusqu'à celles- après son ordination, ou il veleve l'u-

treprendre fous Constance, qu'ils puf-

ci » Chi my riman temporariem pri nino de l'Eglid de Nazianne; 'écile conta pare i mi arquirem pri nino de l'Eglid de Nazianne; 'écile conta pare i mi deur ci de aufir beaucoup favorifee par ce que élect » marquer que te moines qui s'échose il e saint de plus d'une fois , que cette d'aprèc ficpare, act la communion de fon pere i Eglide d'ethoir divisée la dernaire de & Elie de Crete les entend de cette toutes. forte. [ Car je ne voy pas comment on NOTE XL Peer la page

les pourroit entendre des Ariens, auf-174-5 27 Que Cefaire frere de S.Gregaire n'a ap quels d'autres les raportent . ] paremment efte que simple Threforier on Intendant de la Bithynie . NOTE

'S. Gregoire dit que Cefaire fon frere Nan.or 10 p. Sur ce qu'it dis qu'it n'a fait aucum demeuroit dans la Bithynie, exerçant 169.2. discours dur ans leur division. une charge qui n'estoit pas audessous L lleft affez difficile d'accorder avec de beaucoup d'autres ; qu'elle confiftoit

Namon p.p.

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 701 à conferver l'argent pour l'Empereur , dans la Bithynie, marque une demeure & à prendre soin de sesthresors ; & que de residence à laquelle sa charge l'enl'Empereur avoit commencé par là gapcost; ce qui convient fort bien à les grands emplois qu'il luy deltinoit un Thresorier particulier de la Bithy-[Cette charge, selon que S Gegoire la nie, mais mullement à un Intendant décrit, peut eftre celle defimple Thre- du domaine qui devoit refider ou à sorier de province, ou celle d'Inten-Constantinople ou à la fuite de la dant general foit du theefor public, ce Cour. Er ainfi Cefairene fe feroit pat qu'on appelloit le Comte des largelles, trouve à Nicée dans le tremblement du loit des deniers & des domaioes desti-onzieme octobre 168, maisen Mesicou nez en particulier pour le Prince, ce en Scythie où effoit alors Valens. Il qu'on appelleit le Comte du thresor vaut donc mieux croire que celui qui particulier. Comisem rei private. & elleit Intendant du domaine en l'an

nous l'appellons affez fouvent Inten- 364, est le mesme que Cesaire Maistre Cod. Th. 1.1. dant du domaine. J'Godefroy foutient des offices en l'an 187 fous Theodofe, P. 185 186. que Cefaire avoit cette derniere charge Prefet du Pretoite & Conful en l'an p. 1844

Cefaire Intendant du domaine. Baro- reconnostre trois differens, J'& il eft

nius qui avoit d'abord esté dans la certain par S. Gtegoire mesme, qu'il y in 197 P-1-4 melme pensee, a cru neanmoins depuis avoit de son temps un Cesaire different que c'elloient deux differentes perfon de son frere, & qui paroill avoir ellé nes, parceque le frere de S. Gregoire un homme puissant. Pour ce que Go. Cod. Th. e.v. elt toujours demeuré en Orient, ée que dérfoy veut que le Prefet de Contan. P. Pl. h la loy ellant donnée à Milan, ell d'un cinople foit encore le frere de Saint

Empereur d'Occident, & adreffée à un Gregoire, 'ce Saint auroit affurément allas feb. Cod.Th.s.j. officier de l'empire d'Occident . Gode marqué cette charge, [qui effoit l'une r 496-15-froy leve affez bien cette difficulté, [& des plus eminentes de l'Empire : & il

ce que dit S. Gregoire, que l'on vouloit est visible qu'en l'an 368 son frerectioit elever son frere à de plus grandes char-encore Intendant, soit du domaine par-ges, se peut accorder avec le sentiment ciculier, soit seulement de la Bithynie.) de Godefroy : car quelque grande que NOTE fust la charge d'Intendant du domaine

177.5 37. il y en avoit encore nanmoins plu- Que Cefaire n'eft point auteur de quelficurs de plus grandes . ] ques enerrages qui lui font actributz. Bell-as feb.p. 'Mais je ne fcay s'il est probable qu'on

euft commence par là, & qu'une charge Le titre des queftions & reponfes at. Bib.P.t.11.p. ausi importante que celle là ne fult tribuces à Saint Cefaire, porte que ces 355 que la premiere pour passer à d'autres: questions sont faires à Cefaire secre-& puilqu'on ne la luy donnoit que caire frere de 5 Gregoire Evelque de pour commencer la luy auroit on laissée Nazianze, lorsqu'il enteignoit à Consdepuis l'an 364 sasques en 366 qu'il cantinople durant 20 ans. [Or nous ne

Raz. 0.16.p. mournt?] 'Car il est visible qui il n'en a voyons point que le frere de S. Gregoi-in alcan-p. point eu de plus grande. [D'ailleurs ce re ait jumais esté secretaire, ni qu'il ast que dit Saint Gregoire, qu'il demeutoit enseigne nullepart : ) mais il n'a garde soit a sei.

701 NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. d'avoir demeuré 10 ans à Constantino-hereriques contre lesquels il parle clai-ple, puisqu'il n'a vecu que 13 ans au remem & nommément, sont les Maceplus depuis qu'il y vint la premiere doniens ou Marathoniens. Il semble 9-1-277-a. lois en l'an 355 ou 356. Cetharine 'De plus , ces demandes font faites à Nestorius que L.C. a acquis la divipar des personnes qui ayant esté, disent-ils, long-temps agitez par les slots de di-è de la autres pays d'autour du Danube, 9144-9-672. verses herefies, venoient à luy comme [qu'il confond par une ignorance éton à un port affuré pour recevoir les inf- nante avec l'Inde & le Gange, leltoient tructions fur les plus hauts mysteres encore aux Romains, [lesquels femreturned in an part instit system; cover aux Anomins, Dasquel fen.

(Colon e conviers nullement a) in part.

(Colon e conviers nullement a) in part.

(E) Il part estimate Goscoroum (a) extraction of the members of the development of the financial colon of the financial color p file; I'èt en effet il rompt l'emretien avoir c'hé comms fort tard des Ro-dus feond pour, parceque le temps pref. mains: I'èt il cite divers endroits non foit d'aller à la celebration des mythe-feulement de Saint Gregoire de Myffe, s'estmais auffi de S. Maxime [qui ne vivoit q. 11. p. 674. res , & que l'affemblée attendoit , D'ailleurs la maniere dont il parle qu'au VIL fiecle. ] On affure qu'il est Hier, de Orl. d'Origene, qu'il appelle un conteur de plein de passinges de l'un ré de l'autre. Priss f. fables, qui flatont les oreilles faiss nouquerquer, et le sames, un cérvaint rets impie, lu dire que ce passinges avoient élle \*qui avoir des dogmes pernicieux & ajoutez par d'autres,l'Abbé de Billi qui ather, soil competioner; [ces paroles, dis.je, conn'eft pas moins judicieux que favant,
othered on competioner; [ces paroles, dis.je, conincomponing (Leg paid and refer de S. Gregoire els mous judicieux que avant; vienment peul à un'tere de S. Gregoire els mouves de Nazianza, puisque ce Saint envoyoire en l'air & sans fondement.

Sufficieurs années aprés à un Eversque les extraits qu'il avoit saint d'Origene; els extraits qu'il avoit saint d'Origene; etc des autres que nous avons alleguées, mais elles conviennent encore moins qu'il soûttenrque cerécrie ne peut eftre & shifter t. t. 2 S. Gregoire melme, l'auquel d'autres attribué à Celaire dont nous parlons, que ce Saint l'avoit fait fous le nons de Pin croit que c'elt l'ouvrage de quel- s'en memoire, qu'un de ces nouveaux Gecé dont l'oc. 45-hon frett, pour honorer fa memoire, qu'un de ces nouveaux Gecé dont l'oc. 45-les de l'avoit de l'ochient de l'ochient de l'ochient d'extrere leur efprit

\*\*Planciase\*\* dir point duous ceta, si cupation choit d'exercer lear espire professor de point duous ceta, si cupation choit d'exercer lear espire. 
In este peut dire appetie imperent del les metres foss les noms des anciens avantages qu'il sir du hije de cet auteurs.

\*\*Data, est, s'encu, gian vou chite audificiente de ceta de la commandation de la com

compose, il est difficile d'en rien dire teur [Mais le silence de Saint Gregoire Cest-1919- P. d'assuré. J'Car d'un costé les derniers suffit pour rejetter tout cela .]

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE, 701 NOTE XIII. pere spirituel de la Sainte welt point

De quel Gregoire S. Basile parle dans sa

Le que de Nazianze son pere natu
Le que c'estoir l'Evelque d'aco-

Jettre 84. ne, [de quoy je ne fçay quelle preuve il "Le texte de la lettre 84 de S. Bafile peut avoir eue. J'Mxis pour ce qu'il dit, a. sand.

Pour la page

34.536.

fur lx fuccettion de Cefaire, porte qu'il que c'eftoit S. Amphiloque, [celx ne fe l'ecrivit en faveur de son frerel Evel-que Gregoire. [Ce titre d' Evesque doit Amphiloque ne fut fair Evesque que marquer le pere, nostre Suint n'ayant dans le cemps que Gregoire le pere eu cette dignité qu'en 372, & cela peut mourut : 3'& Sie Gorgonie sa fille mou- et 17, 174.2. eftre favorise par ce que S. Batile parle rut avant luy : 'de forte que si elle de. n.p. 610.1.

de luy comme de celui que cette affaire meuroit à icone, comme l'affure Elie de Crete, [c'estoit plutost sous la disciregardoit uniquement. D'autre part neanmoins Saint Bafile pline de Faustin J qui estoit le prede-lace n'estoit que Prestre jusques au milieu cesseur de S. Amphiloque.

de 370 au moins, & ainfi ne traitoit NOTE XV. pasun Evelque de frere, furtour un Evelque auffi ancien que Gregoire.] Si le mari de Sainte Gorgonie s'appellois

'Il femble auffi que le titre qu'il luy "Je ne lçay d'où Baronius a ciré que an 18,551. donne d'executeur du commandement

de Cefaire, [convient mieux à un frere Vitalien à qui S. Gregoire a xdresse un qu'à un pere; ] '& les louanges qu'il poème, viloit le mxri de Sie Gorgonie, donne à son mepris pour les biens, '& il ne se sonde que s'ur ce poème, [dans hon desinteressement connu de tout le lequel je ne voy tien qui donne quelque monde, semblent marquer une person-fondeme ne à cette opinion, l'si ce n'est parities. monts, [tembers marquer une perton-londem en al cette opnion, j'ît ce n'eit me qui, comme Gregorie fells, finishi en ce qu'il lois beatoup la fomme de une profeilion publique de renoncer à Vitaliem monte albers; [c equi eit extre-tout. Anfui il y a quelque appareure qu'il faux ollerte mot d'Evelque dans incernation de l'entre de la companie de la constante de la cette lettre. Le nevy aucons moyrade la Barrouiu. Al monit Vitalien y et de Le folietențaf lom echt que cette utilistic rennin pulqu'a l'epforque de S. Mulis; [de relonge que l'en dome a unară de

on le droit, il féroit encore difficile de d'an l'abregé que nous en avons mis cortes qu'il en parle pas de 3. Gregorie d'ans l'abregé que nous en avons mis circle qu'il ne parle pas de 3. Gregorie d'ans le cette. Nous avens encore un ny-144-147, le fils.)

NOTE XIV. ce qui paroift peu probable: & quand 5 Gorgonie ,J'comme on le peut voir 47.11 NOTE XIV. pent pas eftre avec luy auffi fouvent qu'ille pourroit fouhairer, parcequ'au fleu de loger la vertu dans sa maison, il Four la pag

Sainte Gergonie. \$84.2 0.P. 610.4 nebre de Sainte Gorgonie adrette fa pame parmi ceux qui s'eftoient employez
zole à l'Evesque & au pasteur de cette
pour reconcilier Vitalien avec les enSainte, c'est à son pere qu'il parte, fans, & dont Vitalien avoit meprise les

[comme voulant dire que c'est à Gre-prieres, [il n'est pas neanmoins dit un moins il reconnoist dans la fuire que le ni oncle des enfans.

70+ NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE Tout ee qu'on pourroit dire, c'est quelquesois beaufrere, yauges Nous Naz epuss y. que l'aversion de Vitalien pour ses fils, trouvons par le titre de la lettre 155, nefloit pas encore lor fque S. Gregoire que Gorgonie fa fœur avoit eu une fille le louiott dans l'eloge functore de fa nommee Alypienne, d'où vient que le ten. p. 946 c. four. I'Mais cette aversion avoit com- Saint l'appelle sa fille, & comme dans mencé avant le mariage de ses filles [& son testament il y joint Eugenie & ainsi avant la mort de S.te Gorgonie si Nonne, on croit avec sujet que ce sont Bar, 18,5 55. onangente celle eftoit fa femme, l'ette Sainte ayant celles qu'il appelle quelques lignes vu ses petits-fils. [ Ainsi il faudroit donc aprés, les sœurs d'Alypienne. [Si Gorvalci petra-file. [A mill Hauston once pures; so never a cryptome. [3] God-que S. Gregorie cult relevé la pieté de gouie n'a point en d'autres entains, 'R. Stannache, Viablem noueblant fon avertien pour il la confectation qu'elle fit de fet en alternation. Viablem noueblant fon avertien pour il la confectation qu'elle fit de fet en alternation doit en alternation de la companie de la confectation la la viagle. cantination point comme un crime tres confiders. Settendre de la confectation à la viagle, bé, & qui fandalization tour l'Egile, nie, de la fendat rapporte I segmis de [Car on ne peut pas mesme dire que ce à Nonne, estant certain qu'Alypienne desordre n'eust point encore celaté, ] su mariée mais il faudra dire qu'elles puisque dés le mariage de sa fille, il les abandonnerent leur prosession, ] puis-rea.p.ae.e. avoit tenu tenfermez chez luy fans que le Saint dit dans son testament, leur permettre d'y assister: [de sorte qu'il semet peu en peine d'elles, dauqu'il faudroit fereduired dire que cela tant que leur vie est reprehensible. n'estoit arrivé que dans le mariage de Mais cette confectation peut s'entenla seconde qui pouvoit ne s'estre fait dre simplement du battesme. Melece qu'aprés la mort de la mere.] que noître Saint appelle son gendre, 'Il faut encore ajouter que S. Gregoire pouvoit estre le mari de l'une d'elles témoigne que Gorgonie avoit confacré car traitant ses nieces comme ses filles , Dieu deux de fes enfans. [Ce ne font il pouvoit bien appeller leurs maris pas apparemment les deux fils, que ses gendres. Le poète Claudien se sert Vitalien n'eust pas haïs comme il sit ] en latin de cette expression. cas 53 p. 186. Pour des defauts corporels , s'il n'euft 'Alypienne fut mariée à Nicobule , 65, 155, 64, 77.

de ule dessein de les shire paroitre dans dont le sils appelle en estet S. Gregoire b. le monde: Pour des filles, Baronius ne l'oncle maternel de fa mere : [de forte cal s. p. 19] e. luy en donne que trois, dont il faut au que c'est par quelque raison partieuliemoins que deux aient efté mariées, re]'que ce Saint donne le nom de fœur ep. 41. p.809. [ Ainsi ce sentiment de Batonius est à la veuve de Nicobule, [qui ne pouvoit a affez difficile à soutenir , ou au moins eftre autre qu'Alypienne sa niece . ] est tres incertain & peu appuyé.] NOTE XVII. Pour la page 383.534 NOTE XVL Pour la page Que la vierge Alypienne pouvoit estre petite-niece de S. Gregeire. Sur les filles de Saime Gorgonie. [Nous avons marque dans la note 'S. Gregoire parle d'une Alypienne Nazenti. 15, les raifons qui nous portoient à dou-qui luy avoit déclaré avec une fermeté pars de la cerque Viralien fuit le mari de Sainte de un courage qui l'étonna luy mesme Gorgonie . Pour nous contenter done qu'elle effoit resolue de demeurer vierde ce qui est plus assuré, & sans nous ges [cela ne se peut entendre d'Alypienmettre en peine fi le mari de Sainte Gor- ne fille de Gorgonie, puifque fi elle fe Nal. wif. p. gonie eftoit Vitalien ou Melece] que le fust mariée après cette declaration elle

Nat. val. p. Saint appelle d'un nom qui signifie n'eust pas merité les louanges que noître

2-176.0

074.1.

38 4.5 32.

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. nostre Saint luy donne : mais fon nom | Gregotre parle à Saint Bafile dans fon donne grand lieu de juger qu'elle pou-epiftre 4°, [est ce qui nous porte à la voit estre fille d'elle & de Nicobule , & mettre en l'an 371, lorsque S. Gregoire petite-niece du Saint . ] n'eftoit que Preftre, & S. Bafile den

Pour la page NOTE XVIII. (14.) 15. avoir esté fais an commencement de l'an 372 an pluftard.

Evelque. Cette raisonn'est peut-estre pas bien forte : mais nous ne trouvons Que le second poeme de S. Gregoire dois point d'autre caractere dans cette lettre pour en fixer le temps . 3 Papebrok at aime mieux la mettre vers l'an 164. lorfoue S. Bafile deia Preftre avoit efte

'Le second poëme de Saint Gregoire obligé de quitter Cesarée pour se retiintitulé De son état , med Ho nati carris, ret dans le Pont : & la raison qu'il en Edoit avoir esté compose en 372 au rend, c'est que la maladie de Nonne plustard, avant qu'il eust este fait Evef- dont parle la lettre, arriva constamque de Sasimes vers le milieu de la ment, dit-il, peu apréscelle de Gregoire mesme année. Car ee poëme estant fait son mari. [Il est aise de voir que cela ne pour representer les afflictions qu'il prouverien, puisqu'on ne scait point soufroir, & l'état malheureux où il le temps de la maladie de Gregoire: & croyoit que les agitations & les trou- si son lis ne parle que d'une maladie bles des affaires reduisoient son ame , il de sa mere dans son oration 19, ce n'eft se borne à la mort de Cesaire, & ne dir pas à dire qu'elle n'en ait encore eu une rien de Salimes, ni de tout ce qui se autre huit ou dix ans aprés. Mais ce rien ex sammes, mo e tout ce qui ne justic materia en a aprec. Mais ce tra-na-pringui enfeites, a par in écquiro moise l'ijoui ét confusar, j'écquire la missible prince.

On pourrois depéder à ceta que le lattirea longetemps après celle de fon Saint y parie de feche herveux lainest de maistri, a jumpé-écquir (Anish Erasfon de defon corporative de vieilless, quoi le l'appèrecte comme courre luy meline que fon notte réparation i n'eur (Cour paratholis et favorifie, et de que fon notte réparation i n'eur (Cour paratholis et favorifie, et de que p. 16.c.

pas encore 45 ans : & e'est une des ra-lons que Bollandus allegeu pour avan-mere le vit en song et dans cette maladie] cer la naiffance de 30 ansentiers. Nous dit & sportunte pap iguer d'Mer, ul' à p.106.4. avons auffi fatisfait autant qu'il nous a smise [ce qui pourroit faire croire qu'il esté possible à cette objection, en trai- n'estoit pas le seul des enfans qu'elle tente de la millance dans la note 4, avoit encore en vie, E enamonis fle Quand on pourroit dire qu'il a fait ce (cette exprellion le marquoit, il n'auroit poème depuis fon epifcopar, é autroit passa's ori fervir dans un temps où cer-toujours elté avant la mort de fon pere, tainement il efloit le feul qui vecust. ] P 13-bijf.s. [e'eft à dire avant l'an 374 d'puisqu'il y NOTE

marque bien elairement que son pere& fa mere vivoient encore :[& ainfi il n'y Temps de la more du pere de S. Gregoire a pas moyen de le differer jusques à l'an During 641. 181,]'commefait M' Du Pin.[Nous en

parlerons encore dans la note ( ) ] Pour la page NOTE XIX

Hift. Eccl.T om.IX.

oblige de mettre fur la fin de l'an 373, fon epiftre huit, J'qui nous apprend que talep.t.p. Faultin Evelque d'Icone effoit mort st.d. quoi on met en 371 la lettre 4. S. Gregoire . depuis peu, & que l'on y travailloir à l'election d'un nouvel Evesque:] & La maniere respectueuse dont Saint

& de l'elettion de S. Amphiloque .

La suite de l'histoire de S.Basile nous

1944 17

Non-treit. Soit election arriva dans le mefine (commeco l'a va dans lectere. Ainti i pariti tempe que montra le pere de Saintell etteration que foliphor em anun de l'antique ce map la felt de le primer de l'antique de l'antique ce map la felt de l'antique de l'anti

nampusoque au commentement ediquitoti elle lai Evelige non en 373.

\*\*Neaman,\*\* p. 12 374, "Mais commende une part \$\consequent consequent quantitati elle \$\frac{1}{2}\$.

\*\*Balle éelt trouvé aus finerallés ell \$\frac{1}{2}\$ on environ , & agris la mort de margine service particulation de la ficient que l'acceptant place par l'acceptant place pl

acque i naturalitation de la fefte d'un Saint est une precuve bien foible de celuide fu mort : ét outre qu'il peut y S'ily avois d'Schacie un monaffer , ou avoire au un Everfque durant quelques | fealment une oriffe de Saint Theche.

mois i Lone entre l'autin & S. Amphiloque, on voit par l'exemple de Saint Saint Gregoire dit qu'il se retira à Mattantage Bassile, que les escloinstranoient alors Seleucie, m' naphnine res antiquation quelques soits affect long-temps. I Giane. (Onne voit parbiens) i veut

Tour layer

NOTE XXL

Son Froelist of its tought at Paylinguage

Son Froelist of its tought at Paylinguage

Son Paylinguage

artie le Concile de Confuntinople eglife de fon nom. ]
ell qualifiédant les actes du V.\* Com. NOTE XXIII. 7001 la page dans la troitieme Cappadece. [ Mais il gwell support Saint Gregorie a offi à yapparence que le Diacre Theodule

Conflaminople.

qui le qualific ainfi, se trompe en cela aussi-bien qu'en d'autres points de l'his-cru que S. Gregoire de Nazianze estoit \*

temps qui s'estoit passé depuis , um se rendre raison de son resus , ce qui à une chose qui n'estoit point contre n'estoit nullement à propos dans une les fentimens d'on aussi genereux dé-lettre comme celle là. Non seulement fenseur de la verité, & d'un predicateur le Prestre Gregoire , mais J'Theophane Thpha.p.53. dela foy auffi zelé qu'eftor S. Bafile . écrit auffi que Saint Bafile exhorta [ll eft donc affez clair, ce me femble, S. Gregoire d'aller à Constantinople. que la more de Saint Basile a precedé [ Nous avons donc eru devoir suivre le voyage de S. Gregoire , & qu'il y a ce fentiment , le voyant affez appuyé eu mesme quelque intervalle où il pou-par S. Gregoire, & n'y voyant rien de voit encore faire l'eloge de ce Saint contraire. La lettre qu'il écrivit à S. Gregoire de Nous nous trouverions bien plus Nysse sur la mort de Saint Basile, ne embarassez, si nous voulions suivre le paroift pas non plus écrite de Conftan- Preftre Gregoire dans ce qu'il dit, J'que Nas.vit.p. ja. ep. 17. p. 79. tinople, J' puisqu'il dit seulement que la leSaint a demeuré douze ans à ce qu'on maladie l'empeschoit d'aller à Cesarée. tient à Constantinople, 'Car en estant Bas. 178. 155, [ Il semble meime que si nostre Saint forti certainement en 381, il y seroit euft eu seulement alors la pensee d'une venu des 369,ce qui est absolument im-affaire aussi importante qu'estoit sa possible. [Cest pourquoi encore que ] mission à Constantinople, il en eust du Nicephore ait suivice bruit commun marquer quelque choic dans cette let. dans fa chronique, [il faut s'arrefter tre à un Evefque d'un auffi grand me- abfolument à Saint Gregoise mefme . rite qu'elloit S. Gregoire de Nysse, avec 'qui nous assure qu'il sut trois aus à Nos. de Ers. lequel on voit qu'il estoit parfaitement. Constantinople. [Ainsi en estant forti P-5\*4-1-5. uni , furtout lorfqu'il luy dit ]'que l'u-vers le milieu de l'an 381, il faut qu'il y nique confolation qui luy reftoit, eftoit, foit venu à la fin de l'an 378,ou au coml'entretien & la compagnie de ce Saint; mencement de l'an 379, qui eft ce qu'il [ce qu'il ne pouvoit pas esperer à Cons-faut suivre, selon ce que nous venons \* PFT tantinople, J'& ce qu'il dit dans l'eloge de dire. Il confirme la mesme epoque.

de S. Basile n'oblige pas absolument de l'Iorsqu'il ajoute qu'il avoit esté appellé croire que son voyage de Constantino-par le peuple de Constantinople, qui ple ait esté sormellement approuvé de avoit depuis peu recouvré la liberté S. Batile, pouvant fignifier feulement d'entrevoir la lumiere du foleil [ de la

p.722.4.

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. allé à Conduntinqué ous feulement qu'il effect rop dans l'étifeit ét dons les par l'avitée S. faillé, mai recroe de principse de ce Saint qui avoit sont four vivant, ( éxindi savat la fin de l'an illent l'égilé, », pour ne par criere qu'il y 3.8. Il profit avoir pris cree pendle | préferrei à la fatindicion qu'il cult 3.9.8. Il profit avoir pris cree pendle | préferrei à la fatindicion qu'il cult 3.9.8. Il profit ou pris cree pendle | préferrei à la fatindicion qu'il cult 3.9.8. Il profit ou pris de présent de l'autorit S. Balile . [ Mais ce paffage melme aprés [ Neanmoins cet endroit porte bien l'avoir bien confidere, nous a fait en-naturellement à croire que Saint Basile trer dans le sentiment contraire, ]Car avoit seu & approuvé le dessein de ce S.Gregoire voulant rendre raison de ce voyage. Que si le Saint n'en parle pas qu'il avoit attendu aprés son retour de à Saint Gregoire de Nysse, & ne témoi-Constantinople à faire l'eloge de Saint gne pas mesme y penser, c'est peut-estre Batile, dit qu'il n'avoit ofe l'entrepren- qu'effectivement il n'y fongeoit point dre d'abord comme une matiere trop encore, ou ne fongeoit qu'à s'en excu-fainte & trop pure pour luy; & que do fer. Maisil n'avolt que faire d'en parplus il avoit este occupé durant le ler, ou il l'eust du faire à fond, & luy

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. verité. Car il marque par là fort claire- | reliques de S. e Anastasse avant esté anwerte. Car it marque par sa voit ciaite.
ment que c'eftoit peu de temps après la portées à Confantinople vers l'an 465,
mort de Valene. auprés des Bees de Domnin: '& c'eft Cang.de C.L. NOTE XXIV. en cet endroit qu'estoit placée l'Anasta. \* P. 143-1.

Pour la page 4+4-5-67

point une chapelle avant S. Gregoire.

august and more han your committee and any committee any committee and any comm Boer, L. g. c. r. P.HILO

PAnathase est Pouvrage de sa main & rent mises is rei surviç paprocloyou qu'il Southers of de fon travail; '& Sozomene dit de s'exprime non selon le temps dont il 712.4 mefine que c'estoit une petite maison parle, mais selon celui où il vivoit .

dont les Orthodoxes avoient fait une raft l'Anastalie comme l'eghte de Sainte eglife pour ley & pour ceux qui fui- Anaftalie, depuis qu'on y eut mis fes revoient la melme foy.

Pour la pate NOTE XXV. Que l'Anastasie de Constantinople ne tire

point son nom de Sainte Anastafie . Thir.L.L. Theodore le Lecteur dit que P 168.4

Que l'Anastasie de Constantinople n'estoit sie de S. Gregoire, selon M. edu Cange qui en donne diverfes preuves. 'On Bolt to ian. voit la mesme chose dans la vie de S. P. \*12.5 \*.

Le Prestre Gregoire a cru que l'A-Marcien, qui estoit alors econome de nastasse estoit une chapelle que les l'Eglise de Constantinople. Cette vie Ariens avoient toujours laisse aux appelle en esset l'Anastase de S. Gre-Orthodoxes de Constantinople, à cause goire l'oglise de S. e Anastasse Martyre ; qu'estant fort perite ils ne s'en fou-dit que S. Marcien l'augmenta & l'emcioient pas, [ Mais tout ce que nous bellit par la devotion qu'il avoit à cette voyons dans S. Gregoire , particuliere. Sainte , '& qu'il la fit dedier le jour de 5 % ment ce qu'il dit dans l'oraifon 32, p. sa mort au mois de decembre, [ c'est à ment ex qui'il sit dans l'oration 32, p. lis mort au most de decembre, [cetta] 
\$11,4,6 non perfindie que le Armeni l'Inte 14, 20 aquel les Greez no font la 
\$11,4,6 non perfindie que les Armeni l'Inte 14, 20 aquel les Greez no font la 
l'armeni l'armeni

auparavant morte aux yeux des hont-tain , c'est que l'Anastasse a eu long-

BODIENT DOUS Y MERCEO ULC, PERICEQUIE (EMPIS 16 ASIME ADMINISME, CE QUI IN EN-qu'ils avoirent dus la ville. Auf is 50 frouvers guere, Celan propuertoir en-cratele dit au commerce ment de Va. overtien, puisque tout le monde figui la mais ( de nond-quiraqui du curele barri la que l'Egifs de Saimes Copius (en produce zé en 15 par les Artens, ni depuis la point ex nom d'aucune Saines, maired ex-curelle perfectuol qu'il fi au calcabo. I a figue le cernelle. Il faut donc dire hiques en 370 a prés la mort d'Eudone. I que l'Ocodore fe trompe quand il die où le Saint tenoit ses assemblées, & n'estant pas étonnant que l'on conside-

> iques.] NOTE XXVI. Pour la pape 416.5 47. Que Saim Marcien n'a point baffi

l'Anaftafie. Socrate & Sozomene qui parlent serals en de NOTES SUR S. GR. EGOLR E. DE N. A.Z.I.A.N.Z.E. ... 769
de la noverle Anulhir extremente que Bellanda nous grones, cours qui
agus noverle Anulhir extremente que Bellanda nous grones, cours qui
agus noverle de la companie de la co

Antania, Marcien, Jogo e Caliar Pentre qui viprintito vio fine l'Empereure de meline conto,

sur l'é fous Loon judques après l'an 471, S. Gregoire avoir proint l'agrandine, printites

sur expert, fue caliar qu'abite la grande Antaniatie mem et de n'Antaliaci (na proint de Antaliaci (na proint de l'Antaliaci (na proint de Antaliaci (na proint de l'Antaliaci (na proint de l'Antal

pu faire baftir la nouvelle Ainstfafe del S. Marcien, & au temps du Partiarche p 49-19-19.

lan 44-17. Il repect la messine choice Cennade, la recurrection de la femme
un autre cudroit. (Mais dans son supplément p.77-p.4.; il sait effacer cette re. [Mais il faut qu'elle soit bien plusanprésien sins em marque le sure. 1. [claims.] voil usulous occavois du remo Serul-Lea-

efloit encore laique, & encine Nova.
tien en l'an 444/erois ans aprés que
Socrate cue achevé fon hilloite. Mais
d'ailleurs Bollandeus ne répont point à
la declinece de Handlatie pur Genore de la declinece de Handlatie pu

& expendantil. 19 a point d'appearence i molore dans l'Anthalfe, y aprile. 100, 3 Parle. 100, 4 Par

Canadacal, core pisi fi Con pretendi que S. Marcieni partite ont entrendu que la figuet e qui 27-19-46.

n'a faix ce baltiment qu'apres la mort apparoifioir en ectre egille, choir celle trafact.

d'Afpar tué fous Leon [en 'l'an 47-1, ] en l'aquelle la Vierge a accouramé de comme on le lit dans un manuferit. [Il] paroillere : ce qui eli bien plus raifon-

comme on le lit dans un manufert. [U] paroulher equi et libera plus taifonvaur donc mieur dire que S. Marcien nabel: & M'Valois flowir efem.

yrebult ne klement quelques dock on y
fin quelques nouveaux embellifemens.

Si cela ne fe peur pasacondera vau [

Que l'en sign 45; n'off pas apparamment.

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. Nazianze une lettre à Evagre moine 3 nous croyons s'eftre passé lorsque S. dont on fait la 45. coraison. C'est une Gregoire fut attaqué par les Ariens à réponse à une difficulté proposée par Constantinople sous Theodose , l'com. Bar. 1844 ; 18. Evagre, scavoir, comment la nature me Baronius raporte au temps de la divine peut-eftre fimple, s'il y a trois retraite de nostre Saint à Arianze, la Lubs fritat.

Lu point de S. Gregoire de Nazianze, dont ment nous ont paru devoir plutoft se elle n'a point le îtyle, ni la mblesse de raporter au temps que Saint Gregoire l'elevation: [ce que sa lecture sait aussi-estoit à Constantinople; si on les veut N12 or 45.p. toft juger. J Cette phrase sin Fas alexa pas; soindre ensemble, comme la conforqui y est plus d'une sois p & les mots mité des circonstances semble nous y Fp.718.b. de Muster pour commencer Fornanie porter, on ne le peut faire qu'en les Forrie, numeril e 68 ap., [ ne font point mettanten ce commencement de Theop.740.b. p.718.719. des elegances de S. Gregoire. J'Ce rai-dose, où les Ariens estoient encore les fonnement que le mot d'ame ne figni- maiftres dans Confrantinople , l'Empesie point proprement ce qu'il designe, reur estant trop embara sie par la guerre parcequ'il est feminin, & que l'ame n'a des Gots pour songer à les reprimer . ] oint de fexe, [n'est pas bien digne de Baronius ne s'eloigne point de ce fen- 18047point de iere, i n'et pas viringin de la foldité de ce grand Saint. Je ne (timent pour ce qui regarde l'oraifon feav aufii fi ni luy ni aucun Catholique 48. Dans l'epiftre 8 t, le Saint témoigne 241, b. p.718.a.b. auroit pu rejetter avec le mepris qu'il qu'il choit alors occupé à une œuvre fait, la simplicité de la soy pour recou-tres gloricuse & tres importante. [ Il rir aux raisomemens, [ surtout en une sera bien difficile de deviner quelle poumatiere où la raison ne peut rien , & où voit estre cette œuvre si importante, maticie ou la raision ne peut rien, ocu your cierce cette ceuvre u importante, nous ne pouvora avoir de lumiere que fion naporte ceci à la retraite de nofre par la koy & par l'autorité des Ecritu-Saint; mais le raportanea u temps qu'il res. Jouifi le raisionmenten qu'il nem. décit à Confamtinople, il est bienaide ploiecefteres foible; & il est afica dif-de voir qu'il ny avoir rien de fi imporficile de juger fi c'est un Catholique ou trant que le rétablissement de la soy Ca-Cord p. 15. un Sabellion qui parle. On pretend tholique dans Confrantinople. Mais quoique nous mettions l'orai-S. Gregoire ile Nazianze, à la findes fon 48 fous Theodofe, il faut direneanqueftions de nafrafe, au moins dans un moins que] 'celui qu'on y voit avoir et 48 p. 91 8. manuscrit , car les imprimez l'attri- esté presque tué à coups de massues, buent en cet endroit à S. Bafile. Elle ayant ce semble este battu durant la porte le nom de S. Gregoire de Nysse nuit, [est different de celui dont le Saine dans quelques manuférits, & dans la parle en ces termes: ] 'Pourquoi m'ar-Panoplie d'Euthyme.

Tener à ce qui et passé depuis tant d'an-nées, [ fous les regnes des Princes nos Pour le page NOTE XXIX persecuteurs? Jil y en a eu dont le temps A quel temps on peut raporur Fornison mesme [ & l'autorité de l'Empereur regnant] n'a pû arrester la violence, & 45, or reputre 81.

[Peut-eftre qu'on pourroit raporter opposoit, comme des sangliers surieux.

au temps de Valens l'oraison 48, dont Je vous redemande cette victime que nous avons tire une partie de ce que vousious avez enlevée ces jours pal-

P-337+

NOTES SUR S, GREGOIRE DE NAZIANZE. , fez , w 23is equipus, [pour la facrifier | grands discours fur la foy .] 'Ce n'a efté pasad. » à voître rage, Jee vieillard, dis-je, ou non plus que sous Theodose qu'il a pu

" plutoft cet autre pete Abraham que dire qu'une partie de la terre, (e'est à y vous receustes à coups de pierre en plein dire l'Occident, ) estant déja dans la y jour & au milieu d'une ville, in μέστ santé & dans la pureté de la foy, une

" win loriqu'il revenoit de fonexil . Je autre avoit enfin recouvré la melme " dirois, fi la bienfeance me le permet- fanté, & que le refte commençoit à fe

or tot, spec mout a som delluvé, du langer, peure ...

1 de la mot, les meurettem enfende celc ...

1 de la mot, les meurettem enfende celc ...

1 de la mot, les meurettem enfende celc ...

1 de la mot, les meurettem enfende celc ...

1 de la mot, les meurettem enfende celc ...

1 de la mot, les meurettem enfende celc ...

1 de la mot, les meurettem enfende celc ...

1 de la mot, les meurette ...

2 de la mot, les mot, les meurette ...

2 de la mot, les mot, les meurette ...

2 de la mot, les mot, les mot, les meurette ...

2 de la mot, les mot telle: [& e'est pour cela que nous n'a- [Mais jamais leur réunion ne s'est pu vons rien mis de cet endroit dans le alleguer aux heretiques pour montrer texte. Il pourroit neanmoins eftre affez que les Catholiques seroient toujours probable que S. Gregoire parle d'une juniscentre cux y paisfulfain àvoient per choix entre de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del company

Euflathe qui avoir fait elire Evagre il y avoir plus de deux ans que cela Evefque en l'an 370, & fur pour cefupt elhoir pafé: & cela ne regardoir point en part valent. J'Banomias en rapor, dutor l'attaire det moines, dans latant cer endroit ne fait aucune men. quelle S. Gregoire avoit toujours effé tion de S. Eusebe. uni à son pere. Ill y a donc apparence qu'il faut entendre cet endroit de quelqu'un des principaux auteurs de la di-

Pour la p NOTE XXX. Sur l'oraijon 13, & le pare & le fils dont le Saine, ce que la fuite marque affez, loit que ce fult quelque ancien Evefque,

mût a auf.

Papelone Creis que la 1,5 oraión la qui l'éxit una cre d'un quelque ancientir réque,
piè 1,5 de 3,6 que l'exit que la 2,5 oraión la qui l'éxit una cre ut d'evrir donce
de 3 cregorer ett faire au umps de la par régéc le nom de pere, foit que ce
mandat per constituent de maisse de Vasiani fuit un de l'éveluer, aprexent enum
repreference aftic orientate font le deux le 1,2 de 1,2 de

dé, & que ses souffrances avoient servi premiers.]

à l'accroissement de son peuple, [ mar-NOTE XXXL que bien elairement qu'il parloit à Conftantinople. Il n'avoit guere d'heretiques à combatre à Nazianze. Ce n'eft qu'à Conftantinople qu'il parle fi Comme S. Gregoire témoigne dans Naz. et. 3 p. fouvent contre eux, & qu'il fait de l'oraifon 18, où il fait l'eloge de Saint \*\*71.\*.

418.657 Ser l'oraifon 18.

Cyprien , qu'il n'eftoit uni que depuis donc avant qu'il vinst établir sa Cour peu à ceux devant qui il la prononça , à Conftantinople à la fin de novembre Boak in emrif na , [cela nous fait juger 180, & peut-eftre meime avant qu'il fe qu'il parloit plutoft à Conftantinople mist en campagne vers le mois d'aoust qu'à Nazianze, où nous nevoyons pas pour marcher contre les Gots .] qu'il ait pu jamais dire rien de sembla-

ble, 'quoique Nicetas croie le conoc. 18 p. 266. traire. ] 'Nous la mettons en l'an 379. Que S. Gregoire n'a battizé ni ordonne parceque le Saint dit que c'eftoient les

premices de fes discours, '& les payens, B.p. 691.d.

loge de ce faint Martyr.

est difficile de juger à laquelle des deux loge qu'il enfait, Ades dum, luy dit-il, et union to page a naquene cos teuto page que tentra para para para la fire e alforar quoisqui paparemment adfara has O menfam hane myflicam ce fuft à celle de S. Cyprien d'Orient, d'es par où il femble l'avoir en effet ap 146.6. de qui syant foulierta Nicomedie; l'esfoi yoului univerte de montret au facerdoce tansdoure plus connu que l'autre du [maison ren peur pas conclure qu'il

peuple de Constantinople . ] Pour la page NOTE XXXII.

444-4,524

le cynique en l'an 180.

dre de la narration de S. Gregoire nous cynique, qui ne furent assurement y porte. Car il femble que l'année pre-coupez que quand on le voulut faire cedente foit suffiamment remplie par Evesque. ] les choses que nous y avons raportées ,

& qui precederent affurément l'affaire de Maxime, au lieu que S.Gregoire ne Si Maxime avoit auffi le nom d'Ideron, met rien entre cette affaire & l'entrée

Rate estate novembre de cette année, ] On voit pouvoit avoir aussi le nom d'Heron, ]

auffi'que quand ce trouble arriva , on e'eft que Cyrille dans les vies de Saint Cotel.p.t.s. I.P.44. parloit déja d'affembler le Concile de Euthyme 6,109, & de S.Sabas, 6,77, cite p. 119 a. Constantinople, [qui se tint l'année sui-aprés S. Epiphane , Heron philosophe Nan.est.14. vante 381. Heft cerrain que Theodofe & Confesieur ; [ & tout cela convient à

estoit alors à Thessalonique. [ C'estoit et que Maxime estoit ou pretendoit

NOTE XXXIIL Pour la page

dit l'Abbé de Billi, appelloient pre-mices les facrifices qu'ils faifoient aux Saint donna le battefine à Maxime le 2014. morts: [ mais on peut dire en un sens cynique', & que l'ayant eprouvé affez

plus simple & plus Chrétien, que long temps, comme il croyoit, pour c'estoir la première sois qu'il faisoir l'e. s'assurer de sa vertu, il l'eleva à la elericature [Ce qu'il a pris de quelques en-. Nous avons remarqué autrepare qu'il droits de S. Gregoire qu'il n'a pas affez confond le grand Cyprien de Carthage bien entendus, J'particulierement pour eas 14. 64.

avec celui d'Antioché qu'on croit avoir le battefme. [Il y a quelque peu plus fouffert Niconoedie. La felte de l'un d'apparence pour la chricature. [Tomas 1-140-1-8 de d'autre fe fait en feptembre: & il le Saint s'adreffant à Maxime dans l'e-

l'y aitelevé . Il n'y a pas mefme d'apparence qu'il l'ait fait , puisqu'on n'en trouve rien dans fes ouvrages, 1'& que or \$17-411-Pourqueion met l'entreprise de Maxime Maxime ne témoignoit pus estre venu

à Conftantinople pour y demeurer, mais seulement en passant & en s'en [Nous metrons l'assaire de Maxime allane autrepare; [ outre qu'il ne l'eust le cynique en l'an 380, parceque l'or-jamais fait Clerc avec ses cheveux de

> Four la page NOTE XXXIV.

446.5 \$ 20

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. Lang. Son beeftre. 1'Mr Corelier croit en eifet que Hermane, c'eft une pure bevue de c'est luy. [ Or ceux qui luy donnoient copiste qui a mis S. Gregoire où M.s letitre de Confesseur, n'avoient pas be-Hermant a voulu mettre Baronius » foin de cacher fon nom pour lay en some x.p. 188, Egne 5. Mt valois foutient Thdring. donner un faux. Aiofi il femble affez qu'Ammon, Apammon &c. n'eftoient probable qu'il avoit tous les deux noms, que des laigues, & non des Evelques. mais qu'il le servoit davantage de celui NOTE XXXVI. de Heron parmi les Egyptiens; & de 447.460 Temps de l'oraifon 14 de S. Grezoire celui de Maxime qui effoit Romain, à Baronius eroit que les Evelques en- Baz. 379.5 as. Constantinople & parmi les Occiden-Hier.ville. taux. I'Neampoins de la maniere dont voyez d'Egypte pour ordonner Maxi-147.P.1\*14. Saint Jerome en parle , il paroift n'a. me, vintent avec la flote d'Alexandrie voir point du tout sceu qu'il s'appellaft qui amenoit du ble à Conftantisople, & Heron, [ & il est bien difficile de croire que ce fut fur leur fujet que S.Gregoire qu'il l'eust ignoré .] ononça l'oraifon 24. \*[11 femble en NOTE XXXV. effet y avoir peu d'apparence que depuis Pour la page l'ordination de Maxime, les Egyptiens Si Ammen , Apammon , Ge. effeient | corunnation on transmit of Constanti-Evefques . nople avec \$. Gregoire, comme avoient [On ne dit point expressement fi fait ceux à qui s'adresse la 14.º orasson:] Ammon, A pammon & Certosine Maria and a superior and a superior d'Alexan-Bella-Rey, ques, ou non. J'La peine que prend S, dirie avoit fait e nectre occation à Saint Patric. Gregoire de les nommer, & l'allution [Gregoire de Acoust Efglie, e-fail vrais-14.4 qu'il semble avoir voulu faire === femblable que ce Saint ait pu parler de gurns d'in ione nu, [ femble devoir faire luy auffi avantageulement qu'il y fait ? juger qu'ils l'eftoient. ]'D'autre part D'ailleurs il est certain que l'ordina. Nat.car.t.p. aussi il les appelle de miserables mate-tion de Maxime sut appuyée par beaulots, & les rabaissed'une maniere terri-coup de gents de la flote, gagnez par ble, en mesme temps qu'il se modere à argent, qui sont ceux, ajoute le Saint, l'égard des Evelques qui furent envoyez par lesquels les seditions s'excitent plus un peu apres, tant à cause de Pierre qui ordinairement dans Alexandrie . les avoit envoyez, qu'à cause d'eux mesmes : [& meanmoins je ne voy pas en moder ce fentiment avec l'oraifon mefquoy ils effoient moins coupables que me de S.Gregoire.] Il est certain qu'elle or 4-9 47-7 les autres. ] Il dit mesme que c'estotent est saite sur ce que les Egiptiens qui les chefs de la cabale, & que c'eftoient avoient amené la flote de ble à Constaneux qui avoient envoyé Ammon, tinople, au lieu de se poindre aux Ariens Apammon &c. Bollandus veut qu'ils qui efforent en beaucoup plus grand P.406.C. fussent Evesques, parcequ'il ne recon-nombre, choient venus ecouter le Saint c. noist point cette diffunction de deux & communiquer publiquement avec parte. compagnies d'Egyptiens envoyez les luy. C'est pourquoi ils s'étend sur les p.404. unsapres les autres à Conftantinople, loianges de l'Egypte, "fur celles de S. p. s. & il dit qu'il n'y en a aucun veitige Athanase & de Pierre son successeur, dans S. Gregoire, comme M<sup>a</sup> Hermans. (& remercie enfuite ceux qui l'elhoient p<sub>ANI-AP</sub>, le recomoûf. Mais il faut n'avoir pas venu conuter, de quoy il leur témoigne affec confideré le poème de S. Gregoire, lune extreme poie, 'mais des le commen-P-4+4fur la vie p. 14.4, pour douter de cette cement il les loite d'avoir furmont é l'endistinction; & pour ce qu'il dit de Me vie par leur soy: & dans la suite il se sert p. 446 b.c. Hilt. Eccl. Tom. IX. Xxxx

a decretment Mon popule; car your leb breitude & Arhanade & de Parre, when popule de provincia propule, it ke pupule de Dru, a you part, with propule de Dru, a you part, a propule de Dru, a you part, a propule de Dru, a you part, a part propule de Dru, a you part, a

duation de détamé, qui avoir consile i virigone aurori paucio choigé de preicomposition de la composition del composition del composition de la composition del compositio

s'accord suffica avec la fuire de l'hillatire le suffi avantageurs à l'Egified avoir cette Car l'étousement de la impressi do l'on apparque petter refer tour reconsité avec fut de l'ordination de Maxime, fair pa. l'uy, ce qui et digené de la piete qu'il a propriet dans que terre l'est et le priet qu'il a pravaire de goulle garant par l'accordination de la constitute de pour petro l'accordination S. Gregorie de recu avec sant de piet que Maxime l'uy de l'accordination avantage. Le présson qu'il pour just par avec l'accordination de l'

Pour les maniers qui fe trouverent à l'infahronization de Sainel, nous affaill'éclicite de Manier, ce proviocites repe ce réfluirpour par secure serveellre affainent ceux de Conflatarionyle fion qu'ils estatent courte fa personne ; mention, les fapopules le synte choiste, a pair pour de traintes tours differente, parceque l'apprence leur apprence; Comme S Gregoire loise cré Egre, man-perscourse prehippe de la particule, con l'eclic de la subtraute de disparant touns, à l'émble qu'il n'euf pes enfet de la particule de la parant touns, à l'émble qu'il n'euf pes enfet de la particule de la parant de la particule de la particule de la particule de la parant de la particular de la particular de la particular de la parant de la particular de la

tonte de Evelques d'Egype. ]

and 1, dista.

Elle de Crete luppole que cette oriani
faite avant le 16 de novembre, auquel
qu'aux l'auques qui avoient ameni elbé, fet. ] N O T E XXXVII.

No secreta un exchique aumental interesse se un serie a un exchique aumental interesse se un serie del des l'Actes de l'Arentonin le Saint s'y marque en aucune mainre qu'il part de la Errefugue; Correlines dans le premier posme de l'Arentonin le aument n'auroit pas coubié.

Saint Orgente, d'Arentonin al napole ces Egyptiens
Saint Orgente, d'Arentonin al napole ces Egyptiens
Saint Orgente, d'Arentonin al napole ces Egyptiens

que ceux qui ordonnerent Maxime luy | Conftantinople, fans man couperent, ou voulurent au moins luy de son ordination. [Cela est assectation en couper les cheveux, κόρμα πρόποιου ge; δε με ne segu si c'est qu'il se laissa sie ματό εξορα νόι καίνα [Mais pais que cette emporter en cela à l'inclination que expression mipes we and if per n'a point les Evesques d'Italie trompez par ce de sens naturel, J'puisque le Saint re- sourbe, firent paroiftre pour luy. ] Il ne Col.r.p. jt. marque ensuite qu'on le tondit , & que laisse pas d'approuver ce que Saint

Damale fait fort fur ce qu'on l'avoit Gregoire a depuis écrit contre Maxime. ordonné (ou commencé d'ordonner ) fansluy couperfes cheveux, il femble qu'il faut lire dans S. Gregoire Seine Que l'oraifen 48 eft de Saine Gregoire

au lieu de mione.

v.11.4.

NOTE XXXVIIL 414-162 Que Maximo ne tira point par force de Pierre d'Alexandrie des lettres

de communion.

p. 104. lettres de communion qu'il montra de qu'il convient parfaitement à celui de Nan-cant p. luy aux Occidentaux , lorsqu'il le vine S. Gregoire de Naziane.] attaquer à Alexandrie aprés avoir esté rejetté de Theodose. [ Mais cela n'est point fondé, ] & puisque S. Gregoire dit que Pierre avoit dés auparavant écrit des chofes toutes contraires . [ cela fe peut fort bien rapporter à ces lettres: & il ne falloit point de violence pour

me fair ordonner.

Pour la page

NOTE XXXIX. Par qui Damase a pu estre informé de l'entreprise de Maxime.

c'effoit S. Jerome qui avoit informé ce abandonne absolument son confrere P-12.b. Pane de la verité du fait de Maximeen en ce point. Car il faudroit pour cela faveur de Saint Gregoire; & il sémble que les Evesques se fusion assemblez qu'il y air pu contribuer après Saint de provinces tres eloignées au cœur de Ascole , puisqu'il estoit alors disciple l'hiver , à quoy il n'y a que peu ou Ball: may, de noître Saint. D'autre part nean-point d'apparence: [ & S. Meleccettois villeur, p. moins , il paroift affez favorable à encore à Antioche lorique Sapor y

Maxime dont il loue les ouvrages, & vint executer la lov du 10 de janvier, qu'il dit avoir efté ordonné Evelque à P. fan sirre 5 1 5. ] Mais puisque nous sa-

NOTE XL. Pour la page 461,5 65.

f Nous n'avons en grec que depuis

peu l'oraison 48 de S. Gregoire. Des personnes habiles veulent que ce soit un fragment de quelque discours de S.Chrysoftome, Neanmoins je trouve aussi peu comment le sujet qu'elle Blondel.de Blondel veut que Maxime ait tité traite peut convenir au temps de Saint Hier.p. 117. a Cod. Thip, par force de Pierre d'Alexandrie e les Chrysoftome, comme il est certain

NOTE XLL

Four la page Que le Concile de Conflantinople com

mença apparemment au mois de may. Baronius dit que les Evelques d'E. Bet. gla. 5 :1 gypte effoient arrivez au Concile de luy faire donner des lettres de commu- Constantinople des le mois de may; & nion à Maxime. J'qu'il avoit luy mef- qu'ainfi & l'inthronization de Saint Gregoire & la mort de S. Melece qui

en furent le commencement, estoient arrivées pluftoft. [Cela peuteffre.pourvu qu'on ne divise pas ce Concile en deux, l'comme il fait, 4& qu'on n'avan- 5 14 ce pas la more de S. Melece au douze 11.13.56. Baronius qui n'avoit pas vu les deux fevrier avec Bollandus; 'ce que Barolettres de Damase à Ascole, a cru que nius a rejetté avec raison : & Papebrok soil

Xxxx ii

croyons que le Concile dura jusques seulement les noms d'Agape & Bagade, vers la fin de juillet, il semble que c'est sans que leur siege y soit exprimé combien affez qu'il ait duré trois mois; & me aux autres. J Nous trouvons en effes 200. aufi il vaut mieux ne le faire commen- que Bagade & Agape ont efté Evefques P-105-546. cer qu'au mois de may, avant lequel il en Arabie, mais du melme fiege de eftoit difficile, dit Papebrok, que Saint Boftres, dont Bagade ayant efté depose Melece ait pu arriver de Syrie à Conf. par deux Evelques seulement ,& Agape tantinople. mis en fa place, leur cause fut portee.

Pour la p

NOTE XLIL Sur les fouscripeions de ce Concile . devant le Concile tenu à Constantinoole l'an 194.

Papebrok femble vouloir fouremr Bollis, may res fignatures en supposant qu'elles sont

[Quoiqu'on ne puille pas rejetter de la fin du Concile, lorsque les Evelques criptions que nous de Macedoine & d'autres s'esfoient retiavons du second Concile œcumenique, rez.[Cela peut fatisfaire àquelques unes il est visible aussi qu'elles ne sont pas des difficultez, mais non pas à la plusentierement exactes & legitimes, post-qu'on y trouve les noms de Nechaire & nation de Nechaire auroit obligé les de Saint Melece, quoique l'un fust déja Evesques de Macedoine à se retirer commort avant que l'autre fust battizé. On me il le pretend . Papebrok mesme pa. pott.c. pourroit dire neanmoins que Nectaire roift quelquefois abandonner ces fignaajouta fa fignature lorsqu'il fut Evel tures Dans le Code du Pere Queinel il que, à celles des autres. Mais on n'y lit n'y a que les vingt premiers , à peu prés point le nom d'Ascole de Thessaloni-comme dans les imprimez, d'esteri 1 30,

p. 14.d. que , [qui y vint neanmoins [ aprés la Nascart, mort de Saint Melece, ] a avec d'autres Everques de sa province, [dont il n'y en a pas un seul de nommé dans les fourcriptions. On n'y trouve point thereise auffi J's Pierre de Schafte. [Elles met-

NOTE XLIIL Pourquoi les Evefques d'Egypte no vinrent qu'à la fin du Concile .

[ On convient que les Evelques d'Etent trois Evelques de la province de gypte & deMacedoine ne se trouveront Scythie, où il ny en avoit jamais qu'à la fin du Concile eccumenique de qu'un. Il n'y a non plus aucune ayus. Conftantinople, ] Baronius croit qu'ils \$0.5,51.533. rence que Saint Gregoire y ait figne le n'y avoient point efte appellez d'abord, dernier des Evelques de Cappadoce mais seulement sur la disoute quis cleva sous le titre d'Evelque de Nazianze; & aprés la mort de S.Melece , pour savoit il estau moins indubitable qu'il ne le fi on luy donneroit un fuccesseur. Pape- sott sens fit pas du vivant de Saint Melece . Il est brok aime mieux croire qu'ils avoient président encore difficile de croire que Timothée efté appellez avec les autres;mais qu'ils d'Alexandrie n'y foit venu accompa- ne suprent que tard; eeux d'Egypte ; gné que du feul Dorothèe d'Oxyrin-parcequed abord ils n'avoient pas voulu que. J'quelque raifon qu'on cafehe d'en venir, de qu'eofuite ils avoient efté rete-

s Mar & F.p. rendre: b encores appelloit-il Theodo-nus par quelque tempelle; &cceux de xes [ quoiqu'il foit vray que les noms de Macedoine,pareequ'ilsvoulurent atten-Theodore & de Dorothée & confon- dre des ordres de Rome. [ Sil faut decident affez fouvent. nt ausez souvent.

Il est ausst ausez surprenant que de je pense que celles de Papebrok ne sont

tous les Evelques d'Arabie, on y lir point mauvailes. Car je ne voy aucum

raifon pourquoi on n'autoit pas d'abord l'Illyrie orientale, où ils ont établi Paragraphics Experiency Baronius dit que A fcole & fes fuccesseurs Vicaires, celt à canse de la faute qu'ils avoient faite par l'intrando de Maxime à Consitantinople: [mais e ne fçay fi cette rai-quoion ne les avoit point appellez. Ils son peut paroistre suffisance, surtout fi s'estoient affez unis avec l'Occident leur faute avoit enfuite efté corrigée, & contre S. Melece; pour eroire que les Maxime abandonné par eux, comme Orientaux estoient bien aises de ne les nous croyons. Je penie qu'on pourroit avoir pas dans leur Coneile. Je ne scay dire avec affez de probabilité, que Pierre pas fi fur cela ils auroient perfuade à estant mort le quatorze de sevrier, dans Theodose que l'on pouvoit se passer le temps qu'on fongcoit à se preparer d'eux, puisque les différends qui effoient pour venir au Concile, Timothée elu en à pacifier ne regardoient point l'Egyppose maria au consum a monocerus ura apaciaren en regationen point. Plagra place cas biolin de quelque temple, de y aurotenispini la faute de Pherte pour regler les añsistes de l'Egilió d'Ale-l'à l'égand de Maxime pour luy faire anufrie avant que de pouvour partir. craindre qu'ille ne brouillafent aulieu Ce raisonnement fentir donc after de procurer la paix, Massiource da faire probable il ne régisfioir que de raison-tiritair peus ; d'il veur mieux recourir à paix de l'aute de l'aute mieux recourir à l'aute de l'aute mieux recourir à l'aute mieux recourir à l'aute de l'aute mieux recourir à l'aute d

ner: mais je ne voy pas bien ce qu'on la regle generale de l'histoire de suivre peut répondre à ce que dit S. Gregoire ce qui paroift établi suffisamment fans de Nazianze, Jque quelque temps après s'engager à rendre raison de tout , y la mort de Saint Melece, les Evelques ayant bien des chofes tres certaines d'Egypte& de Macedoine arriverent , dont les raifons font incertaines ou ayant efte appellez fubitement, (Earling entierement incommies.]

min appoint a comme capables de contribuer quelque chose à la paix qu'on souhaitoit ; [ ce qui felon toute la fuite , ne Nellaire mis pour Gregoire dans la lettre paroilt fignifier autre chofe, finon qu'on les avoit appellez fur la division qui

NOTE XLIV. +11.171 du Concile d'Aquilée en l'an 182.

La lettre de S. Ambroife & des au- Cod.7h.17. s'eftoit muse dans le Concile aprés la La lettre de S. Ambroise & des au-mort de S.Melece sur le sujet de l'Eglise tres Evesques du Concile d'Italie de l'an mort de S. Merce lux ie injer de l'Eginie (res everques au Concline d'Italie de la né d'Antioche.] De no vo point, lièse, que [38], porte qu'om difort que Nechaire répondre à cet endroit : de ainfi il ne aprés avoir elle ordonné Evefque de rette plus qu'à chercher fi l'ov euer, [Conflatinople , avoir ellé auffi-toit pourquoi on ne les avoir pas appellez jabandonné de feparé de la communion plustoit. Cela n'est pas difficile à l'égard par ceux mesmes qui l'avoient établi de ceux de Macedoine, qui avoient tou- Evefque. [Nous ne voyons point que jours efté de l'Empire d'Occident jus- ce bruit ait pu avoir aucun fondement qu'à l'an 379, de qui patfoient encore pour Nectaire: mais il n'eft point fur-pour effre des Occidentaux, comme S prenant qu'on l'ait fait courir de Saint Orggoire le dit affez elairement. Cest Gregoire de Nazianze au fujet de fa apparemment ce que veut dire Saint I demission. Ainsi il y a apparence qu'on

Col.Thep. Ambroife, J'quand il écrit qu'on avoit avoit rapporté de Ne craire à Saint Amappelle Afcole de Theifalonique, ex broife et qui se disoit de S. Gregoire : Occidentations partieus; [ & c'est aussi ou plutost il faut lire Gregorius en cet la raison pour laquelle les Papes se sont endroir, au lieu de Neitarius, Car il attribue quelque droitparticulier fur la peut bien vouloir dire que l'episcopat Macedoine & les autres provinces de de Nectaire ne pouvoit eftre legitime, Xxxx iii

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. puisqu'il y estoit monté non seulement qu'on le tenoit.'S. Gregoire aprés avoir Nat. eas.p. pumpu 11 y auste monté non seutement que ou fermont. A cregorie aprés avez réset-au projudice de hairme, ce qui fine l'empreté mont , pet a militor de la si-sa projudice de hairme, ce qui fine à l'externation de l'est authorité de la implifice ribbe que l'on avoit faite à fisceréfier, comment il y opposé, "& pra-Gregoire, laquelle marquoire beaucouje comment fa fage sair furre rejette de de legerce d-am les Evrelques d'Orient. Just labout despunct, susquelles vieux s' SNC-ètaire cui la ber effe de-fisio au se la infirent emporer, i Ce qui marque

moins abandonné par les Orientaux , bien clairement que le Concile tenoit les Evelques d'Italie le seroient bien encore : & onte voit aussi par cell'qu'il passe. plus arreftez à cette circonstance qui changea de logis pour s'eloigner des donnoit un grand ayantage à Maxime, assemblées & des discourses & ce n'estoie & ne se seroient pas contentez de la pas de ceux de la ville, Iquiestoit toute toucher en passant, & toute la lettre pour luy . Enfin il fut delivré, dit-il, peu 4. suppose que Nectaire estoit dans la de temps après par l'arrivée des Evespossession passible du siège de Constanti- ques de Macedoine & d'Egypte, qui nople.] luy donna occasion de se demetere de

Peur la page NOTE XLV. 416.475 Temps de l'ordination de Nellaire.

Cod.Th.tp.

p.130

l'episcopat. [ Il est visible par cette fuite , qu'il s'est demis durant le Concile de l'an 381. Et je ne pense pasque M. David 'S. Ambroile & les autres Evelques vouluft faire venir ces Evelques , fort [du vicariat] d'Italie, fe plaignent à unis à l'Occident , au Concile del'an

Theodose que Maxime estant venu de- 382, tenu contre les intentions de l'Ocmander le jugement du Concile œcu-cident, & qui adressa sa lettre à Ascole menique indiqué à Rome, les Orien de Theffalonique.
taux au lieu d'attendre ce jugement,
avoient ordonné Nectaire. [Le Concile] le Concile de l'an 381, qui felon toutes

de Rome ne fut indiqué que fur la fin les apparences n'a point passé le mois Barid, p.aop. de l'an 381.] 'Ainsi Noctaire n'aura esté de juillet, je ne croy pas que M. 'David elu qu'en 182. Et c'est ce qu'a pretendu ose dire qu'on ait attendu un an ou àpeu M. David, qui fur cela raporte son prés pour luy donner un successeur, ni election, non au Concile ocumenique qu'on ait attenda pour cela une autre de l'an 381, commetout le monde a fait affemblée d'Evefques convoquée non julqu'ici, mais à celui qui le tintencore pour ce fujet, 1 mais fur une occasion Thândsea. l'année fuivante à Constantinople . [Sa toute differente, lorique l'on avoit un page 1.] raifon affurément est forte. Mais c'est Concile recumentone tout affemblé. une maxime aussi constante dans l'hif- [Ce n'est donc pas sans grande rasson toire que dans le dogme, que de s'arque tous les historiens mettent l'ordi-rester à un seul passage, que sque clair & nation de Nectaire dans le Concile quelque fort qu'il paroiffe, c'est le occumenique, non seulement ceux qui moyen de tomber dans les plus grandes ne parlent point de celui de l'an 382 » errours.ll faut donc voir quelles sont les comme Socrare, Sozomene, & le Comte preuves de l'opinion commune, le juger Marcellin , mais encore Theodoret qui fi elles ne font pas au moins aussi intres a connu l'un le l'autre. Il y faut joindre

qu'est ce passage.

Je es croy pas que M. Dravid doute (Gregorie & Neclaire Ches l'Ambrelle ; Juli fait S. Cenesars, Je es croy pas que M. Dravid doute (Gregorie & Neclaire Ches d'un medine Messa S. Gregorie ne fé fait demis dans le Concelle, "Ca do on la lite Canons d'are partie de la lite de la companya de la lite d'area de la lite de la lite

tinople.[Il est affez difficile de répondre la faute fans la remarquer; car je ne voy à cette autorité, & encore plus à celle pas moyen de croire que l'ordination de Cod Th. C. de l'TEmpereur Theodofe 1, qui met Nectaire n'airefte speue à Milan que six There be, Nectaire de Conftantinople à la telle mois après qu'elle a efté faite.

TABLES, "ASCELITE OR LORINAMINESSEE B. B. EURO DOWNSHES OF LORING ARTERIAL SECTION AND APPLY A CEST PROPRIAL EXPERIENCE PETERS," VET THE CHARACTER OF A THE APPLY AND APPLY OF CHARACTER OF A SECTION AND APPLY OF THE CHARACTER OF A SECTION AND APPLY OF A SECTION APPLY OF A SECTION AND APPLY OF A SECTION AND APPLY OF A SECTION AP

s'objecte rien que ce que le Concile de nous esperons que la note49 levera suf-Pan 38a dit, que Nectaire avoirefte falamment cette difficulte. 1

ordonné par un Concile general, ou our traduire plus litteralement, par le

Concile œcumenique, & il crost s'en Histoire de l'elettion de Nellaire, pen defaire, en disant que ce Concile de l'an 181 pouvoit bien paffer pour gene-

ral. [ C'eft neanmoins quelque choic , qu'il ne prend jamais le titre d'escume- tioche à qui Sozomene donne une grannique, car M. David l'auroit remar. de part dans l'election de Nectaire, est That part que J'& il eft certain au contraire,qu'il Optime Evefque d'Antioche en Pisi-. David, p.

quez ou executant au contentesqu'il Openie. L'exqu'et d'Antionne en Prince de donne au Contine de l'an 98 à 1,00 rei de . Mais purique Cozonne te décrit Soul-roll-, ce que dit M-David, que toutes les comme un Evréque encore plus confi. 71-peréomptions voor à faire croire qu'ils draible que Dudocte d'Enfre, de fort raportent ce qu'ils out faire acroire melines ; un'ai luy, ful eff fort difficile de croire. & non pas ce qui s'effortair en un qu'il n'ait pas pretendu parler de l'Evel.

Concile precedent s'il n'y a qu'il le faire que de la grande Antioche de Syrie; & fouvenir dece qu'il a 3 dit luy mesme, quand un hillorien parle d'Antioche qu'ils rendent conce de ce qui s'eftoit lans tien ajouter, on ne l'entend guere passe cant dans leur assemblée preceden. autrement. Après tout, le narré de te, squi est celle de l'an 381, sque dans Sozomene est si honteu a pour tous ceu a

cettic-ci\_titn y aren de plus orannater: jque a y asses, so introdipout l'hocket. «E fordantion de l'aixein qu'illy, oil, qu'il vaut mous arravailler le dérrais-gener à celle de Nechaire, ne s'étôtie ; et qu'il le fourceur. J'aurois bien de la point faite dans leur Concile, mais è peins à l'outre que ce l'inscé feir ateri-Antioche. (Ainfi dans l'opinion de M') soit la principile autorité dus l'écon-laire de l'aixei procedé celle de Nec-tionné à Nectaire, « qu'il air chofit de David dels aurar precedé celle de Nec-tionné à Nectaire, « qu'il air chofit de ed. taire , l'quoiqu'elle l'aitfuivie selon la luymesme un caterumene malgré l'op- 1-714 Ced.Th.ap.

p.141.

p. 104. b David,p. lettre des Evelques d'Italie, comme M. Position de plusieurs Evesques, qui sans David mesme le soutient. David mesme le soutient. 226-207. [Il ne faut done plus s'étonner qu'on rables ni les moins faints du Concile.] attribue l'ordination de Nechaire au Concile de l'an 381, mais ehercher au

concraire pourquoi le Concile d'Italie Sur le deuxieme Canon du secondConci. dit ou semble dire le contraire, & je n'en puis trouver d'autre raison, finon que celui qui a compose la lettre synodes temps, & qu'on a enfune laiffé paffer Conciles provinciaux ; & neanmoins

Pour la page

NOTE XLVL 447471.

"Papebrok croit que l'Evefque d'An. Bell. p.may.

celle-ci[lln'y a rien de plus ordinaire: ] qu'il y mêle, & surrouspour Theodose,

NOTE XLVIL Pour la page

'Le second Canon de Constantinople Conc. u.s.p. ique, n'a pas affez pris garde à l'ordre attribue la decision des affaires aua set.b.

le acumenique.

TOTAL ES SUC S. GREENING S. C. TREATMENT J. TORREST J. declare que ce qu'il avoit ordonné tou-chant les dioceles, est fans prejudice du strion de cette nature eust du faire un

Concile provincial, qui doit regler les cres grand bruit : 1'& fi Sozomene die sea 1.7.c.s.

Carcile provincial, qui doit regle teil presignad brist; I'k si Sosomera de Sut-ya adirarde da province, c'holen kLonou que pelientiz Evelgare residiente a'i Re-Neshe de Nicès; mas en forte qu'elle peu-leciton de Nicètare, i lapuute camerina de contre de provincia de Carcile de Monte, e qui douce de L'Etan esfet le VL Cason ren- queris, Car pour les troubles escrier voit au Concile du douces, e qui douce i pour l'autre montée, e outre que c'eluit n'auxa para distreminir par telle provincié. L'appropriet de provincié de provincié peur de la provincié. L'appropriet de provincié de l'appropriet de l'ap refte, c'estoit uoe assez ample matiere aux Orientaux pour s'elever contre Si les Evelques d'Expre & de Mace-deint alfillerent aux decissons prife avant son arrivée, de donner un successeur à S. Melece, à quoy la suite,

NOTE XLVIII. Pour le page

du II. Concile .

[ On pourroit peut-eftre douter fi les de l'histoire fait voir que l'Egypte n'a-[ On pourrois peut-entre aoute: de Europe voir immais confent.]

Préques de Macedoine & d'Egypte voir immais confent.]

Il et visible que Socrate & Sozo-secrité et de visible que Socrate & Sozo-secrité et de visible que Socrate & Sozo-secrité et de visible que Socrate de visible que Socrate de visible que socrate que de visible que socrate que composité et de visible que socrate que en personne que composité et de visible que socrate de visible de

favorables à l'Egillé d'Alexandrie : & nombre des 1 ço Peres qui composient cal ni elle ni l'Occident ne devoient pas le Concile. Tacundus dit que Timo. rec. incente bien concens de l'elevation de lithe affilioit au Concile de Conflanti, Paris

Dilly, mit.

Dilly quelques Evesques d'Egypte écrivirent autorité soit moins sorte, parcequ'elle à l'Empereur Leon[en l'an 458, lqu'ils y méle Saint Melece. On peut encore ne connoissoient point le synode des tirer de la loy du 50 juillet, qui met 11s.

1 50 Evelques.[ On pourroit raporter à mothée pour un descentres de la comcela ) les troubles que le Concile d'A-munion, qu'il n'eftoit pas absolument quilee dit seftre excitez contre Timo- brouille avec les Orientaux. Il femble thée & Paulin d'Antioche par ceux mesme que la consideration de cePrelat dont la foy n'avoit pas toujours paru ait beaucoup contribué à empefcher bien constante; [& ondiroit que c'est que l'on o'ait rien decerné contre les pour ce fujet que dans les souscriptions Evesques d'Egypte qui avoient ordonné on ne trouve aucun Evefque de Ma-cedoine & d'Egypte que le seul Ti-voit point demeurer impuni.

mothée, & un autre qu'onauroit pu Pour les Evelques d'Egypte qui difent qu'ils ne connoissent pas le Concile Neanmoins outre que c'est beaucoup de Constantinople, ce sont les fauteurs

ajouter.

P-75-

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. de Timochée Elure, c'est à dise de veri- | fonnable , n'y ayant rien de si foible que tables Eutychiens; & ainfi ils veulent les raifins que Baronius en raporte en dire , non qu'ils n'ont point ous parler les refutants [ ni que celles que Rivet y xiv 13.6.00. de ce Concile, maisqu'ils en condan- a voulu ajouter, en difant neanmoins 8-141-144nent la doctrine ; ce que la fuite échair- qu'il ne se met pasen peine si cette piece circit apparemment li leur lettre eftoit est legitime ou supposée, parce qu'elle

Pour la page

145.581

Cont. t. .. entjere : ] & en effet ils avoient eux mel- ne contient rien de dogmatique . 941-C mes confirmé ce Concile avec S. Procere leur Patriarche. Les deputez de l'Eglife d'Alexandrie l'admettent dans Que le preme sur lavie de S. Gregoire

une requelte qu'ils presenterent vers I'an 498, aux legats du Pape Anastafe.

Gelni fur fon état , font deux pieces diffinguées. Pour la page 1014 fa. NOTE XLIX.

'M.r du Pindit que le poême de Saint Du?me.444. Gregoire sur sa vic & celui qui est inti-Date du tellament de Saint Grecoire. tule Sur fon état, ne font que deux par-Name and 'Le teltament de S. Gregoire est daté ties d'un mesme poème, & il le dit comdu 31 de decembre, wei suite nahant is me une chose indubitable . [ Je ne voy p. 304-32-d. immercier. de l'an 381, & neanmoins il point cependant fur quoy il fonde cette s'y qualifie Evefque de Constantinople, pensée, estant bien plus naturel de croire I dont il avort quitté le fiege dés devant qu'un poeme écrit en vers iambes & un le mois de juillet, outre qu'il y a peu autre en vers hexametres sont deux poèd'apparence que l'deux Metropolitains mes differens. Nous ne trouvons pas en p.pat. & quarre autres Evelques qui le figuent, effet qu'il y ait aucune liaifon de l'un à dont melme aucun n'est de Cappado- l'autre : le premier a sa conclusion , ce [ sespient trouvez ensemble à Na- l'autre son entrée & son prologue; &

zianze, où nous ne voyons pas moyen quoiqu'ils regardent tous deux leSains, de douter qu'il ne sult à la fin de 381, c'est neanmoins en deux manieres assez Il faut done ofter absolument la date differentes, comme M. du Pin mesme Boll s. may du mois ] qu'on marque ne se trouver le reconnoist. Mais quandil n'y auroit que dans un manufeite, & manquer rien de tout cela, nous avons montre dans plusieurs, ou lire session au lieu de dans la note 18, que le poème Sur son immedience qui est un changement fort etat est fait en l'angra au plussard, neus 182-1-41aifé ,& melme ordinaire. Ainfi le refta- ans avant l'autre. ]

ment fera du 31 may,ce qui ne fait au-NOTEIII Pour la page cune difficulté. \$06.5 \$ Quand Sains Gregoire a écris le poeme Pour le pag 105.5 fa. NOTE L de la vie . Qu'en n'a point de fondement pour

douter de ce testament . I Cequi peut faire juger que Saint Gregoire ecrivit le poeme de fa vie affe z Fig. 15. Il year qui one douré d'a technicure!

que nous avois de S. Gregoire n'hortel que historie democratic d'aveil y det 1811-1814 et en que nous avois de S. Gregoire n'hortel que historie que historie d'autre l'aveil et d'actival.

«A.T.A.L. point sur piece fipppéer: de Goeffroy d'apair qu'il avois etté challe d'Alexander de l'actival de la creation de la creation de point de la creation de la creation

Yyyy

Hift. Eccl. Tom. IX.

711 vante . Il ne l'éctivit neanmoins qu'a- écrit cette lettre qui aprés avoir quitté prés l'election de Nectaire, 1 pui qu'il Constantinople . Il cite l'endroit : [ mais

qualifie lesChrétiens deConftantinople, illy a faute dans fa citation, comme cela ceux qui avoient efte à luy , mais qui luy arrive fouvent.] NOTE LIV.

eftoiens alors d'un autre. [ Et mefme il Pour's page faut que c'ait encore efté quelque temps Sar diverfes leures de Sain Gregoire après, J puisqu'il dit que sa langue le 250 taifoit depuis long-temps; & ce qu'il ajoute, qu'elle se tairoit encore davan-tage à l'avenir, [ se raporre sore bien au adressée à un anonyme dans le gree ; &

filence qu'il garda tout le Carefme de les fuivantes jusques à la 8 c, sont marl'an 381.Cc que nous avons dit de Ma-quées simplement An mejme. La 86 est xime n'y repugne pas, puisqu'il est aliez à Loonce, & les cinq suivantes Au probable que ce cynique ne vinten Oc. mefme. Le texte latin adtelle la 8: à cident qu'en l'an 381, & les troubles Theodore de Tyanes , & les autres Au qu'il y excita, ne fe pouvoient pas fçamejme,jufqu'à la 91. Facundus qui cite F164-76-7 9resir fired dans la Caronadoce. 1
un grand endroit de la 88, dit en effet voir fitoft dans la Cappadoce . I qu'elle s'adressoit à un Theodore : mais

NOTE LIII.

Que la lettre 65 de S. Gregoire regarde sue le Cependant elle parle à une per Nas-re-11-per le lettre 65 de S. Gregoire regarde sue le Cependant elle parle à une per Nas-re-11-per le lettre de la cependant elle parle à une per Nas-re-11-per le lettre de la cependant elle parle à une per Nas-re-11-per le lettre de la cependant elle parle à une per Nas-re-11-per le cependant elle parle à une per Nas-re-11-per le cependant elle parle à une per Nas-re-11-per le cependant elle parle à une per la cependant elle parle à une per la cependant elle parle à cependant elle parle de cependant Pour la page 507.5 8 j. sonne chargée du soin de la Cappadoce,

Baronius raporte la lettre 61 de S. [ ce qui ne convient point à Theodore Gregoire au temps qu'il quitta l'Eglise de Mopfueste qu'on ne voit point avoir de Nazianze . I Mais comme les causes jamais en d'engagement avec la Cappapour lesquelles il dit dans cette lettre doce , & qui ne fut Evesque que longqu'il avoit esté obligé de quitter, sem-temps aprés : l'ét mesme elle parle au blent aussi peu convenir à Nazianze ches de la province, s c'est à dire ou à qu'elles conviennent parfaitement à Hellade de Cesarée, s'il se pretendoit Constantinople, & que pour la raporter encore metropolitain de toute la Cappa-à Nazianze, il faudroir dire qu'il avoit doce, ou à l'Evefque de Tyanes, s'il donné connoillance à Philagre du des effoit alors reconnu pour metropoli-

some communica à t'illiagre au et-l'este de l'este de l' que un oregore air que environto aus apres, un la recore que l'Eglife qu'il avoir quitte ne luy ethoit Evefque de Tyanes. Le Diacre cone es papartenoir point, & ne luy avoir point Throndule foldrent en effet dans le V, 477 ethe attributes, sel in anno 3 mens in 18. Na .e p. 6 s.p.

[ c'est parcequ'il n'avoit pas esté sacré toute entiere, s'adresse à ce Theodore d'abord pour Constantinople, & qu'il ne le non à celui de Mopfuelte. 'Son dif- parta consideroit pas une inthronization qui cours est appuye par Euphrante de avoit este contestée par les Egyptiens , Tyanes, qui atteste que Theodore avoit & revoquée aufitoit de fon conkrete-ellé Evefque de Tyanet du temps de S. ment par ceux mefines qui l'avoient Gregoire, & par Theodofe Evefque de 4.0, any, faite. l'Papetoid dit queBaronius mel-Mocifie dont Naziamze relevoit alors: me a enfin reconnu que le Saint n'avoit & ses raisons sont approuvées par cout

NOTES SUR S GREGOIRE DE NAZIANZE. 713

\*\*RAMPJII- Le Coucile - T.Empretur Julinium atteiner à Throcher de Moyfuelle, & déstires la meline cheé , & la lettre fleuer adretainés à celui de Tyane;

13 de S.Gregoire, par 1 aftet perfels—convenuer de part & d'aure qu'elles none intende « A Théanter Engine floire » la mit Prochort ». Le Duere d'a Tyaner.

\*\*Throchold dans la V. Carcile ! dit pa[Jini fossus ne verrions accume difficilierement de 1 de, die 1 fg. de 1 fg. de

control de ce forciment, fi Euphrante nel pos. Il del la mediac choé de la 13.9.8 \*\*\*Incentral de la fine le voluint rendrequi est finipément intenticé dans not me per certain par les dipryque de finiperes d'Tendour, Ex Pres Stromed Renapyinte dipryque de finiperes d'Tendour, Ex Pres Stromed Pennyper de la finipere del finipere de la finipere del finipere de la finipere del finipere de la finipere de la finipere de la finipere del finipere de la finipere del

\*\*\*Parties\*\* "Empfique est natural dans les fouls tirres dans le nefens fensinent: mais je criptions du Concil els Nices, [1] ent ne voy point qu'unents if forig per personne de la respectation de la res

dispute awe Shallie on 37 x, estant deja. NOTE LV. Fourth sace for sigh. Ethere oft, J'Ephore marque dans les fouserptions du Cosoile de En n 3 8 x, od la marge porte Ethere & Chelmon.

Azer, [53] y a done cut trois Evefque river lay & Theodor. Jian cité du virant de Sant Scregoire el doit Evefque de Continuo Paris de la virant de Sant Scregoire de la 1a 39 Et medio moigne de la file de Crete partid avoir cru que Rivara de Congreire mort en la 39 Et medio moigne benefique fevrir les deux Extres de Continuo de la continuo del continuo de la continuo del continuo de la continuo del la continuo

courts, pour y mettre le refle d'Ephera, (qu'il eu à l'aombaire les Apolliantels le troi mit spies fluy. & le commes-ti qu'il eu à l'aombaire les Apolliantels le troi mit spies fluy. & le commes d'Hacolor. Co qui paroid fait le façe de deux leurera Calcolor. Lough, ne douver pes chievai paroid. Est le comme de l'acolor. Lough, ne douver pes chievai paroid. Lough, ne douver, pes che reinai paroid. Est avoince etté extres paroit que le Tacolor. pesit par le president per ce à l'actic a paris que le Tacolor. pesit qu'il est companie le companie de l'arce est paris qu'il est companie l'accolor. Lough est d'arce de l'arce est paris qu'il est companie l'accolor. Lough est d'arce de l'arce est paris qu'il est companie l'accolor. Lough est d'arce de l'arce est pesit qu'il est companie l'accolor. L'accolor d'arce l'arce est paris qu'il est companie l'accolor d'arce l'arce est paris d'accolor d'arce l'arce est paris d'accolor d'arce l'arce est paris d'accolor d'arce l'accolor d'arce l'arce est paris d'accolor d'arce l'accolor d'arce l'arce est paris d'arce l'accolor d'arce l'arce est paris d'accolor d'arce l'arce est paris d'arce est paris d'arce l'arce est paris d'arce est par

Theodore de Tyanes, Il le faut dire la biende l'apparence qu'il fe trompe, il l'autre dire la biende l'apparence qu'il fe trompe, il l'autre dire la biende l'apparence qu'il fe trompe, il l'autre dire direction de la biende l'apparence qu'il fe trompe, il l'autre direction de la biende l'apparence de l'autre par l'autre de la commanion de l'autre de la commande de l'autre de la commande de l'autre de la commande de l'autre de l'autr

pable si par negligence il laisse intro-duire une mauvaise doctrine dans l'E-léttre comme à un seul, lorsqu'il vient glife [de Nazianze: ke qui marque affez à dire qu'il faut mettre un Evefque à que nul autre Evefque que luy n'en Nazianze, il parle comme à plufieurs effoit chargé. 'Outre qu'il dit qu'elle [montrant ce femble qu'il n'attendoir cette qualité.

543-5 24.

NOTE LYL feconde Cappadoce .

Qu'Hillade à qui S. Gregoire écrit fa lettre 5 4, pens eftre un Evefque de la

Comme S. Gregoire prie Hellade de mettre un Evelque à Nazianze, Baronius qui a cru qu'il faisoit cette pristre

à Hellade de Cesarée, en a conclu que

Tyanes ne jouissoit point encore du

Postransi en met en lan 383 la sentre d

Postransien. droit de merropole fur la seconde Cap.

12.ep.14.p. l'article 91, l'que S. Gregoire écrivoit est toujours donnée à Flore. C'est ce en la mesme aunée à Theodore de Tya-qui nous a obligé de raporter la lettre nes comme au chef de la province, & que S. Gregoire luy écrit, au Concile qualité . [On ne peut pas dire que cette de l'an 382.] lettre à Theodore doive estre intitulée

A Hellade. La faute de Pacundus qui veut qu'elle s'adtesse à Theodore de Mopfuefte, & ce qu'on fositint dans le einquieme Concile, qu'elle s'adressoit à Theodore de Tyanes, font une preuve

doce qui portoit le mesme nom-

n'avoit point alors de patteur; car cette grace de luy que comme des pour luy il ne vouloit point prendre autres Evelques comprovinciaux.]'Il p. 514.1ajoute qu'en faifant cela il se rendra dienede ses benedictions paternelles : or il y a peu d'apparencequ'il se vou-lust qualifier pere d'un Archevesque de Cefarée, quelque difference qu'il puft

te Nectaire de Constantinople de la

y avoir pour l'age. J'Neanmoins il trai- 7.347.7415 melme maniere . NOTE LVIL Pour la page

129.5 94-

padoce où aft Nazianze. [ Cependant | [ Poltumien n'est point qualifié Prefie ne sçay pas comment on peut accordu Pretoire dans le Codo avant le 6 der cela avec ce que nous avons vu dans d'avril 383, & juique là cette qualité le feul à oni il puft s'adreffer en ectte de la melme année plutoft qu'à celui-

225 de S. Gregeire.

Four le pane NOTE LVIIL \$32.5 94. A quel Theodore a esté écrite la lettre.

Lalettre 125 de Saint Gregoire eft Nezep. 125. automotic of yarray, not une preuve qu'elle portoit le nom de Theodore mitmulée à Theodore de Tyanes, \*8 de fondatage doit reflement chef, & le chef V. Concile. [Elle paroit veritablement maining de la fondace Constant automatical de la fondace de la fon unique de la seconde Cappadoce, qu'il s'adresser à un Metropolitain , puisn'y exerçoit neamnoins aucun droit de qu'elle est conceue en termes soit ref-metropolitain? C'est à quoy on peut pectueux, ét que le Saintluy écrit pour and the control of th le V. Concile, [ce Metropolitain doit Cela paroift affez probable par la eftre celui de Tyanes, c'est à dire Theo-

10,54 p. lis terre meime. l'Car le Saint après avoir dore mefme : 1 car la lettre ele écrite e.

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 725 prés qu'on eut donné un Evefque à Jen cet endroit , il faut abfolument I 19.41.p.41. Nazianze, & la 88 adreffée à ce Theo. abandonner, comme nous venons de dore felon le V. Concile p. 477. b, est dire, ou à l'égard de l'epistre 215, ou écrite avant que cela fust fait [Il est en- à l'égard des trois autres ; ce qui seroit core plus certain que Theodore n'estoit encore plus fascheux: & cette autorité

7all diel p. pas mort avant la lettre 225, [puifqu'il est d'autant moins considerable, ] que parses vivoit encore en l'an 404. le mesme Theodule die que cette lettre Nag.ep.225. 'D'autre part eependant S. Gregoire 225, regarde l'affaire de Salimes dont

dit nettement dans la lettre 225, que on vouloit, dit-il, que Saint Gregoire c'est la premiere sois qu'il écrit à celui sust Evesque, ¿ quoiqu'on ne songeast à qui il l'adresse, qu'il ne le connoissoit plus à cela depuis l'an 37 a, bien des anque de reputation & qu'il ne l'avoit ja. nees avant que ni Theodore ni Hella-

le Saint a écrit à Theodore de Tyanes de Tyanes reprenant en peu de mots le Saint a écrit à l'Incotore de Tynacide Tynac: represent en peu on mon-briqu'alfemente il n'y avoi point (contest le ettres produites par Thou-d'Evelque à Naziumze, ét ainsi avant dale, ne parle point de Salimes, mais n'étable. Le saint sur et s'et le la veuil d'in étallement que le Saint demandoit écrit ha 8 se la 90, comme on la foi... 1 Theodore comme à for metrophic tenu dau le V. Concile, là s' et erreit cainqu'il mill un Evelque à Naziamo tenu dau le V. Concile, là s' et erreit cainqu'il mill un Evelque à Naziamo tenu dau le V. Concile, là s' et erreit cainqu'il mill un Evelque à Naziamo tenu dau le V. Concile, là s' et erreit cainqu'il mill un Evelque à Naziamo tenu dau le V. Concile, là s' et erreit cainqu'il mill un Evelque à Naziamo tenu dau le vient de la concile de

de Constantinople vers l'an 3 79, & elle au lieu de luy f ce qui se doit raporter nous apprend que dés ce temps Theo à la lettre 88.1

doreeftoit connu eres particulieremene NOTE LIX. de Saint Gregoire: & on peut tirer de la 90, que Theodore effoit d'Arianze Quelque chofe de brouillé dans la auffi-bien que le Saint : [ de forte que lettre 11 5. nous ne voyons aucun moyen de dire

que ni ces deux lettres, ni la 38, s'a-dressent à la mesme personne à qui la brouillé en quelques endroits & il l'est fans doute dans celuijoù il fait dire au Ner. ep. an.

Four is page

Ce qui nous paroift donc de plus Saint qu'il avoit efté ordonné d'abord ce qui nota parviti donc de plui "Saint qui avete ette declame d'abort probable, c'et que l'onitation d'air, journ Visitairanc fe ma poet Silintes, propriet pour l'actiance de ma poet Silintes, sayane fini du brait, de Hellade de Ce-l'que S. Gregoire proctife partous ail-facte voulant apparement s' yoppe-learne Courter qu'il veut prouver en fre, 1 de Metropolitain de quelque pro-let endroit mefine. Mais fi au lieu de j' voire volléne nomme pout-effer Theo. 1 de Julie 1 de juive voire forment pout-effer Theo. 1 de Julie 2 d dore aufli-bien que l'Evefque de Tya- 75 760 dolle irrempit 360. il dira qu'il a nes, en écrivit au Saint, qui fut obligé esté ordonné non pour Nazianze, mais de luy répondre par la lettre dont nous pour Sasimes,ce qui est tres vray & tres parlons. Que s'il y joint auffi l'affaire conforme à la fuite de fon rail-sinede Bosphore Evesque de Doares selon ment. l'On peut voir l'epistre 42, cerite 47.42. p. 404. le V. Concile, on de Colonie comme dans le mesme temps que celle-ci. Cette il nous paroist plus vraisemblable, », faute est neanmoins bien ancienne. Car la nove 60, c'est sans donte qu'elle sai-c'est sans doute de là ['que le Diacre soit aussi du bruit hors de la seconde Theodule a pris ce qu'il die dans le V. Concile en citant cette lettre mesme

Cappadoce. Pour l'autorité du V. Concile, ou 225, Qu'on vouloit rappeller le Saint plutost du Diacre Theodule qui y patle à l'episcopet de Sasimes . ]

### 716 NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE.

Four la pa NOTE LX.

dans la lettre 115 effait Eveloue de Colonie, non de Doares.

Conc.t.r.p. \$77.4.

ue l'Evelque Bolphore dont il est par- dire veuve. le dans l'epiftre 115 de Saint Gregoire, estoit Evesque de Doares dans la seconde Cappadoce. [ Ce Bosphore de Sur le temps de la translation de Saint

connu dans l'histoire. Mais Bosphore Comu cans i intone. Anna corpuser coming can be considered to the consideration of the consid 227 qu'il y faut joindre, luy convient affez de connoiffance de l'histoire de

Doares, y a pu raporter fans autre exaformelle, pour dire que ce fut des les
men ce qu'il avoit lu dans S. Grogoire. ]
premieres années du Prince fous lequel
Conc. 15, 49'Julinian voulant prouver la melme elle arriva; & qui eftoit certainement chofe que Theodule, dit que Bosphore un Constantin estoit Évesque de Colonie.

Four la page

NOTE LXL Sur la lettre 164.

[ Nous avons raporté à Bosphore la at regiis adibus redderet sanditatem relettre 164 de S.Gregoire, quoique son verentiamque qua pridem private suenom n'y foit point exprime, à cause de rent. Cela conviendroit fort bien au la conformité entiere qu'elle a avec la temps de Constantin fils d'Irene, qui 217. Nous avons suppose aussi qu'elle avoit rétabli les faintes lmages, & si les s'adressoit à S. Amphiloque, aimant Grecs disent dans leurs Ménées 25, dan. mieux suivre le grec en cela, que le titre [2,436, 437, que le corps de S. Gregoire

latin qui porte le nom d'Eutrope.] Font la page 148.5 104.

NOTE LXIL Sur les lettres 146 & 147.

fur la melme affaire, n'one neanmoins lage fon pere. [ Mais je croy qu'il y a aucune dependance l'une de l'autre , faute en cet en froit dans la traduc-

Cela pourroit donner lieu de croire Que Bosphore done par le Saine Gregoire verneur Jacque, conformément au titre, & que l'autre ne s'adresse point à luy, mais a fon Affeffeur .] 'S.Gregoire Naz. 49.147. Theodule dit dans le V. Concile ' le lert du mot de libre, Audique, pour

> NOTE LYIII Four It page

Gregoire .

parfaitement. Ainsi nous n'avons point ces siccles 12. Neanmoins J'au lieu qu'il nolt a may, cru devoir faire difficulté de la luy ra- pretend qu'elle ne s'est faite qu'après P-441- d. porter, fairs nous arrefter à la penfée de l'an 9,44,80 par confequent après la 3.4° Theodule, qui ayan peut-effic trouvé amicé de Conftantin Porphyrogenet e, un Bolphore entre les Evefques de Thifloire de cette translation est afice, p.781.6

> [ Il ne dit point non plus comment il faut entendre ce que porte cette relation, felon la traduction qu'il nous en donne , I que l'Empereur fit porter le pasad. corps du Saint dans l'eglife du palais,

fut apporté sous Constantin Porphyro- 1-44 f. genete, Papebrok reconnoist que le fils d'Irene effoit Porphyrogenete, c'est à dire né durant l'empire de son pere, quoiqu'on ne luy donne pas ce titre [ Il est étrange que les deux lettres aussi ordinairement qu'à celui qui re-146 & 147 écrites à la mesme personne gnoit dans le X. siecle aprés Leon le

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 727

tion. ] Car le gree potte qu'il vouloir Concile de Rimini, auquel il s'opposa procurer à cette Eglise la fainteré dont constamment. Et Saint Jerome nous Hirt. ill.e. elle n'eftoit pas neammoins privée aupa-affure qu'il avoit écrit un fort beau 105, p. 1993. tavant, se silv repolu icristum ( peut-eftre luvre fur la foy ( Ainfi il aura efté facile

parceque toute la ville avoit esté autre-fois sanctissée par la presence du Saint.] il ne sera pas étrange que S. Augustin melme foit tombé dans cette faute. ] Pour la vace NOTE LXIV. Le Pere Queínel confirme encore la

116.5 150. melme choic par d'autres raisons dans Que le traite De la foy est apparemment fa 14º differtation fur Saint Leon, c.7. de Gregoire d'Elvire .

de Gregoire d'Elvire .

[Le traité De la foy dont on fait l'otaifon ao de S. Gregoire de Nazianze ,
dans S. Ambtoife fous le tiere de Livre

& qu'on dit dans le titre p. 727, avoir fut la divinité & la confubstantialité efte traduit par Rufin, l'eft en effet ette du Fils contre les Ariens, A. 4. p. 175, par S. Augustin sous le nom de Saint hormis qu'il y cit un peu moins ample. in Julianes-Gregoire Evelque d'Orient , & c'eft commençant par ces paroles, Multar

ainfi que ce Saint cite autrepart relui quidem & graves harefes & & li finit de Nazianze. La modestie qui paroits à celle-ci; Cujus eff home & gloria in au commencement de ce traité, seroit seula seulorum. Amen. Il peut assez vetitablement affez digne de nostre aisement convenir à Saint Ambroise ,

Dalin, P.44)-Saint. 3'Mais il faut avouer que cette pussque Pallade & Auxence, contre piece paroift moins traduite qu'écrite qui il a eu à combatre, fuivoient affez originairement en latin: ce que Morel vraisemblablement le formulaire de dans ses notes, & d'autres ensuite, ont Rimini, & on sçait les troubles qu'Aureconnu . D'ailleurs elle combat le xence luy a suscitez par la faveur de

Concile de Rimini. & attaque meline Justine. Neanmoins le style en est beau-730. 4 p.751. affez clairement Utlace ou Valens qui coup plus aife & plus clair que celui de vivoient & troubloient encore l'Eglife S.Ambroife, qui n'a point aussi accoupar la puissance imperiale; [ce qui sem- tumé de finir ses cerits par la glorifica-

ble convenir proprement au temps de tion de la Trinité; J'& S. Augustin fait Leo. Q diff p.716. Constance. I'Elle parle fort bien de la voit en l'attribuant à Saint Gregoire, divinité du S. Esprit, [ mais non com-me d'un point sur lequel il y eust alors Ambrosic, & encore moins de Vigile de des contestations, & qu'il sust besoin Tapic, quoique le P. Chistlet l'ait fait de prouver; au lieu que Saint Gregoire imprimer fous fon nom , p. 506, & que

traite plus fouvent ce point que celui dans ses notes, p. 55-61, il allegue bien de méchantes raisons pour le prouver. de la divinité du Verbe. Le flyle femble avoit quelque raport avec celui de S.Phebade, qui poutroit avoit fait ce discours pour se relever de Nazianze, qui on peat disposer selever de Endre des temps.

l'ordre des temps . la faute qu'il avoit faite à Rimini . Il During 441- Mais il est peut-estre encore plus proba-ORAISONS.

ble qu'il eft de Gregoire d'Elvite en 41 en l'an 461, à Pasque, Popre, 510. Espagne, qui par un zele trop indiscret 2, quelques jours aprés, 6 21. contre les Atiens, tomba dans le schif-me de Lucifer. V. les Luciferiens § 8. l'an 362, § 21. H.I.fr.ap.

'Il eftoit Evefque des le cemps du 3, 4, 2 la fin de 363,ou peu aprés 0 23. + 1-

| 718 NOTES SUR S. GREG                       | OIRE DE NAZIANZE.                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| verrie commencement de l'an 164,            | Sur Exechiel, indigne de S. Gregoire       |
| 614.                                        |                                            |
| 10, vers le commencement de l'an 369,       | POEMES.                                    |
|                                             | 47, vers l'an 371, V. \$ 17.               |
| § 18.                                       | 1,en 371 au pluftard, \$ 30, nerer 18,51.  |
| 11, vert l'an 370, 9 30.                    | 48,en 372,ou 373, \$ 3 (.                  |
| 17, vers le milieu de 372, \$ 34.           | ( ,aprés l'an 373, 6 30.                   |
| 6 men apres la fe 9 34.                     |                                            |
| 0 were la fin de 172 9 15.                  | 49,cn 374 ou 375,541.                      |
| an neut-eftre du meime temps,0 37.          | 65,apparemment en l'an 379, F. Saint       |
| 15,16,17, vers l'an 373,6 36.               | Bafile 9 1 3 2 .                           |
| 10 VOTI SYTI 174.0 18.                      | 61, peut-eftre en 380,vers l'autonne ,     |
| 9, en l'an 375, peu aprés Noel,6 41.        | 661.                                       |
| 11, vers l'an 379, \$ 17-                   | 149, peut-eftreen juin 3 8 1, 9 74.        |
| 14, peut-eftre vers le milieu de l'an379,   | 1.12. veri la fin de l'an 181,681.         |
| 14, peut-eitre vers it manes de l'amij / 21 | 58, 123, aprés fa sortie de Constantine.   |
| \$16. (.ta Sammet la . 156 40               | ple.                                       |
| 13, peu aprésia 14° avant la 33° 6 49,      | Ad prafules, à peu prés de meime, § § 8,   |
| 56.                                         |                                            |
| 18, peuteftre au mois de septembre en       | 83.<br>145, de meime, § 84.                |
| 379,917.                                    | 145, de meine, y o4.                       |
| er. 14. 15.16,17, fur la théologie, en      | 8,10,11,12,31, apparemment après fa        |
|                                             |                                            |
| fur la fin de l'an 179, ou peu apres,       | 54,143,en l'an 382,durant le Carefme,      |
|                                             |                                            |
| 16, entre le 11 avril 379, & le 16 de       | 66, en l'an 3 82, à Pasque, \$ 91.         |
|                                             |                                            |
| 29,durant fon fejour à Constantinople,      | 106, spearemment en l'an 181, 687.         |
|                                             | 50, vers l'an 383, \$ 101.                 |
| 917-                                        | 57, fur la fin de 383, \$ 100.             |
| 18,en 380, vers l'autonne, 661.             | 60, 3, 4,62, 5, en l'an 383, ou depuis,    |
|                                             | 6 97-100.                                  |
| 666.                                        |                                            |
| 27,31,16,pen aprés le 16 de novembre,       | Le poème 51 est de Nicobule le pere,       |
|                                             |                                            |
| 38, le jour de Noel fuivant, \$ 66.         | verr l'an 383, 6 tot.                      |
| 19, en 381, à l'Epiphanie 666               | Le poème adresse à Seleuque, de Saint      |
| 40. le lendemain, 066.                      | Amphiloque, § 110.                         |
| 44, en 381, à la Pentecofte, 566.           | Le Chrift souffrant n'est point de Saint   |
| 32, vers la fin de juin 381,974.            |                                            |
| 10, aprét juillet 381, 9 86.                | I a maime a so n'eft peut-eltre pas de 3.  |
| \$1,52, apparemment en 382,688.             | Committee dont il m'a point la beaute      |
| 51,51, apparenment en 3019 ou               | ni du flyle ni du genic, quoiqu'il en      |
| 43, peut-estre en 383,994-                  | ait la morale.                             |
| 41, dant fer dernieres années, 5 99.        |                                            |
| 46, en l'an 385, ou depuis, peut-eftre es   | En 457-                                    |
| l'an 387, \$ 103.                           | F-:0 Pon on - r.S. F. 6 171                |
| 45, indigne de S. Gregoire de Nazian-       | Epiftre 5, en l'an 3 57 ou 358, V. 5 171   |
| ze. V.la note 18.                           | En 218.                                    |
| 49,50, de Gregoire d'Elvire, \$ 1 10.       | Eu 530.                                    |
| Sur l'Ecclesiaste, de S. Gregoire 1924.     | Epiftre 7, en l'an 3 58, V. § 17 S. Bafile |
| maturge, \$ 66.                             |                                            |
|                                             | Epiftre                                    |
|                                             |                                            |
|                                             |                                            |
|                                             |                                            |

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. Epiftre 12, vest l'an 358, V. S. Bafile Epiftre 212, dans S. Bafile, avant l'an 374,5 107. 617. Enl'an 260. En l'an 274 Epiftre 151, peut-eftre vers l'an 360, Epiftre 161, vers may en 174,6 17. Epiftre 28, vers la fin de l'an 174,6 40. Epiftre 30, vers l'an 374, peut-eftre de 3. Bafile , V. S. Bafile 9 105, Enl'an 161. Epiftres 8, 9, vers l'an 361, P. S. Bafils Epiftre 104, en l'an 374 ou 375. Elle eft 6 19, 17. apparemment de S. Bafile , V. 6 40 En l'an 162. Epiftre 17, vers le commencement de lan 362, \$ 22. Epiftres 168, 166, 167, en l'an 174 ou En l'an 16t. 375.5 41. Epiftre 194, apparemment en l'an 363 avant juillet , 6 13. En l'an 176. Epiftres 137, 138, vers fan 375, \$ 40. Epiftre 43, eftant Preftre, 6 16. En l'an 176. Epiftres 3 5,36, 141, vers l'an 376, \$ 43. En l'an 36 4. Epiftres 10(, 155, 160, 195, vers l'an Vers l'an 478, 361,531,91-Epiftre 145, peut-estrevers l'an 378, Epiftre 140, V. S. Amphilogue & r. 610. En l'an 166. En l'an 379. Epifres 20, 169, 170, 19, en l'an 366, Epiffre 37, au commencement de l'an V. S. Bafile § 40. Enl'an 168. Epiftres 14, 111, vers le meime temps, Epiftre 16, à ladel'an 168,627. \$ 40, 45. Epiftre 81, peut-estre vers le milieu de En an 369 Epiftres 107, 108, 139, vers l'an 369; Epiftres 38, 39, 40, 1/6 18. 43|S. Bafile 6.86. \$ 101. Vers l'an ;80. En l'an 370. Epiftres 21, 29, 22, 23, 24, 10, en l'an Epiftres 146, 147, 148, 149, 1 (0, 1 (1, 170, V.S. Bafile \$ 43,41, 16. 1 (1, écrites peut-eftre de Constanti-Epiftre 2 20, vers l'an 170, \$81. nople, 661. En l'an 381. En l'an 171. Epiftre 16, en septembre 371. V. 6 131 Epiftre 15, peut-eftre en may ou juin S. Bafile \$ 64. 381,671 Epiftre 6 f, fur la fin de l'an 38 1,57 3,83, Epiltre 17, peu aprés la 16, 5 33. Epiftre 4, peu aprés le 7 septembre 371, Epiftre 41,peut-eftre en l'an 381,684. V.S. Bafile & 65. Epiftres cz, 192, en 381 ou 381,686. Enl'an 372 on teftament eft fait en l'an 381, 681. Epiftres 197, 56, 59, 73,103,aprés l'an Epiftre 25, apparemment au com cement de 371, V.S. Bafile 578,81, 181, 686. Epiftre ; 1,2, 32, 33, en l'an 372, V. Saint En l'an 282. Epiftres 138, 139, apparemment : commencement de l'an 382, § 87. Enfile § 79/mee § §. Epiftre 78, 200, quelque tem la 111. dans S. Bafile 6 107. Epiftre 88, peur-estre un peu avant le En l'an 171. Carefme 181, 686,89. Epiftre 162,enl'an 373, \$ 36. Epiftres 96,97,98,118,131,101,74,75, Epiftre 80, apparemment vers 373,663. 1, durant le Carefme, \$ 90. Hiff Eccl.Tom.IX Z z z z

## NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE.

Epiftres 99,100,101,130,1 Palque 381,

Epiftre 111, peu aprés la 90, peut-eftre

en l'an 381 veri avril, 684. Epiftre f f, versle prim-temps, 691. Epiftres (0, 76,peu aprés la ( ,686.89. Epiftress 3,71,60, vers le mefme remps

Epiftre 174, auffi vers le prim-temps ; 61;41,191, vers le meine temps,6101. 78,aprés la 174, \$ 92. Epiftre 135, versjuin 382, 591.

Epiftres 81,83,173,177,211,176,181,49, 171,178,47,179;48,116,116,117,175, Epittres 79,183, avant la 196,6 99,100.

Epiftre 125, à la fin de l'an 382, 693 .-Epiftre 77, en l'an 181, 6 88.

Epiftres 91, 91, 119; peut-eftre en l'an

382,6 107. Epiftres 81,81,85,86,89,119,en l'an 181 ou depuit, 685.

En l'an' 383. Epiftre 71, vers may ou juin 383,694 \$ 90.91. Epittres 54,87, peu aprés Pasque , \$91. Epittre 188, apparemment en l'an 383, Foiltres 00. 110. écrites d'Arianze , \$ 101.

Epiftres : 1 5,116,117,63,119,110,111, 42,132,125,164,127,apparemment en l'an 3 83,5 96,101. Epiftre 57, vers la fin de l'an 383;58,

quelque temps aprés la 17,6 100. En l'an's 84 Epiftre 61, vers l'an 384,61, pen aprés la

En l'an 385. Epiftres 44, 45, apparemment en l'an

335,5101. vers le milieu de l'an 381, 689,91,93, Epiftres 196, 184, dans fes dernieres années , 6 9. 100.

Epiftre 18 5, aprés la 184, \$ 100. Epiftre 84, apparemment en 381, 6 91. Epiftrest 51,118,de melme dans les der-Epistre 187, apparemment en l'an 381, 189, aprés la 187; 190, aprés la 189, 110, aprés la 112; \$ 104. Epiftres 180, 146,147,95,93,94,213,

214,215,235.5 104.105,106. Epiftre 114,peu aprés la 13 (,136,137, peu aprei la 114, \$ 104,105,106. Epiftres 116;117 peu aprés la 116;101, Epiftre 118,enl'an 381 ou 383, 6 101. apréila 217,201,aprés la 201,6107:

Ordrecommun des leures de Saint Gregoire de Nazianze, avec les années de celles dont en fçair le temps .

| ı, en l'an       | 381, 17, en l'an         | 362. 133, en l'an | 372. |
|------------------|--------------------------|-------------------|------|
| 2,               | 371. 18,                 | 369. 34,          |      |
| 3,               | 171. 19,                 | 366. 35, versl'an | 376. |
| 4,               | 171. 10,                 | 366. 36, ven l'an | 376. |
| 5>               | 118, 21,                 | 570. 37,          | 379. |
| 6. peut-effre en | l'ang [ 8. 22, vers l'an | 170. 18,          | 379- |
| 7,               | 458. 21,                 | 170. 39;          | 372. |
| 8, peut-eftre en |                          | 370. 40,          | 379- |
| 9, peut-estre en |                          | 372: 41,          | 381. |
| 10,en l'an 370   |                          | 171. 42,          | 383. |
| II,              | 161. 17,                 | 371. 43, versl'an | 365. |
| 12.              | 3 5 8. 18,               | 874- 440          | 385. |
| 13,              | 358: 19,                 | 370. 45,          | 385. |
| 14,              | 379. 30,                 | 374 46,           |      |
| 15,              | 181.111                  | 372. 47,          | 382. |
| 16,              | 368. 31,                 | 375. 48.          | 382. |

|                         |        |                         |         | IRE DE NAZIA                    |       |                      |        |
|-------------------------|--------|-------------------------|---------|---------------------------------|-------|----------------------|--------|
| 49, en l'an             |        | 98,en l'an              |         | 147, vers l'an                  | 388.  | 196,vers l'an        | 388.   |
| 50,                     | 382:   |                         |         | 148; vets l'an                  |       | 197, aprés l'an      | 381.   |
| ç1,                     | 38r,   | 100,                    |         | 149, vers l'an                  |       | 198,                 |        |
| <b>12</b> ,             |        | 101,                    | 382.    | 1 ( 0, vers l'an                | 380.  | 199,                 |        |
| 5 s,peut-eftre vers l'a | n 182. | \$01,                   | 381.    | t f t, vers l'an                | 380.  | 200, versi'an        | 172.   |
| 14.                     | 181.   | 101, aprés l'an         | 181.    | 1 (2, vers l'an                 |       | 201, versl'an        | 188.   |
| 110                     | 3 Sz.  | 104,                    |         | 15 speut-eftre versl'as         | 1360. | 202, vers l'an       | 3 88.  |
| 56, apres l'an          | 281:   | 10 f, vers l'an         | 365.    | 154                             |       | 203,                 | -      |
| 171                     |        | 106, vers l'an          | 165.    | 155, vers l'an                  | 165.  | 104,                 | 374    |
| 18,                     |        | 107, vers l'an          |         | 156,                            |       | 205, aprés l'an *    | 170.   |
| 19, aprés l'an          |        | 108, vers l'an          |         | 157                             |       | 206, aprés l'an      | 379    |
| 60,                     | 282.   | 10 9, peut-estreen l'an | 169.    | 168,                            |       | 207, aprés l'an      | 170.   |
| 61, vers l'an           | 38A    | 110, neut-eftre en l'an | 260.    | 1 19, peut-estre en l'an        | 381   | 208, Les trois lett  | resci- |
| 61,                     | 184    | 1512                    | : 34    | 160, versl'an                   | 261.  | 209, deffus font app | arem-  |
| 6 s, versl'au           | 483.   |                         | ,       | 161,                            |       | 210, ment de S. Bai  |        |
| 64,                     | 7-7-   | 153.                    |         | 161,                            | 372.  | arr, en l'an         | 182,   |
| 66                      | 181.   | 114,                    |         | 161,                            | ,     | la mefme que la      | 176.   |
| 66,                     | ,      | 116                     | 28 z.   | 164,                            | 181.  | 212,                 | ,-,    |
| 67,                     | - 3    | 116.                    |         | 165,                            | ,,    | 213, vers l'an       | £88.   |
| 68.                     | - 1    |                         |         | 166, versl'an                   | 274   | 214, versl'an        | 288.   |
| 69,                     |        | 118.                    | ,,,     | 167, vers l'an                  |       | atf, versl'an        | 438.   |
| 79,                     | - 1    | 119.                    | :8:     | 168,                            |       | 216, versl'an        | 388.   |
| 71,                     |        | 120.                    | 281     | 169, versl'an                   |       | 247, versl'an        | 288.   |
| 72,                     |        | 111,                    |         | 170,                            |       | 218, en l'an 382,00  |        |
| 73, aprésl'an           |        | 111,                    | ,-,.    | 171.                            | ,     | 119, en l'an 382,01  | 181    |
| 740                     |        | 113,                    | 1       | 171,                            | 281.  | 120, verslan         | 370.   |
| 75                      |        | 114,                    |         | 171                             |       | 221, versl'an        | 181.   |
| 76.                     |        | 125                     | 382.    | 174.                            |       | 222,                 | 379.   |
| 77.                     |        | 126;                    | 281.    | 171,                            | 282.  | 223, vers l'an       | 188.   |
| 78,                     | 181    | 117.                    | .31     | 176                             | ;81.  | la melme que l       | ,,,,,  |
| 79. versl'an            | 186    | 118, vers l'an          | . 22    | 1770                            |       | 224 vers l'an        | 488.   |
| So, vers l'an           |        | sag, versl'an           | . 22    | 178,                            |       | 125,                 | 181.   |
| 81,                     |        | 1 40, vers l'an         | 188     | 179                             | 281.  | 126,                 | 181.   |
| \$1.                    |        | 131, vers l'an          |         | 1 80, versi'an                  | 288   | 117,                 | 181.   |
| 8 4,                    |        | 131, vers l'an          |         | 181.                            |       | 118.                 | 182.   |
| 84,                     | 181    |                         |         | 181, peut-estre en l'an         |       |                      | 181.   |
| 8 c, en l'an 182, on    | 181.   | 114, versl'an           | 181.    | 18 g, vers l'an                 | 286.  | 130,                 | 181.   |
| 86, en l'an 181, on     |        | 1352                    |         | 184, vers l'an                  | 288.  | 111,                 | 382.   |
| 87.                     |        | 116, vets l'an          |         | 185, vers l'an                  |       | 131,                 | 302.   |
| 83.                     | 181    | 137, vers l'an          |         | 186,                            | ,,,,, | 2116                 |        |
| 89,enl'an ; 82,ou       | .8.    | 1 48, vers l'an         | 3/1     | 187,                            | . 2.  | 234,                 |        |
| 90.                     |        | 149, versl'an           | 2/1.    | 188, apparemment en             |       |                      | 188.   |
| 91,                     |        | 140, yers l'an          |         | 189,                            |       | 136, versl'an        | 388.   |
| 91.                     |        | 141,peut-eftreversl'a   | , , , , | 1075                            |       | 257,                 | ,      |
| 91, versi'an            |        | 141, peut-citte vets12  |         | 191,                            |       | 118,                 | 182    |
| 94, versi'an            | ,28    | 141, vers 1 an          | \$76.   | 191,                            |       | 139,                 |        |
| 9 (, vers l'an          | 300.   | 145,                    |         |                                 |       | 140,                 | 382.   |
| 96,                     |        |                         | 0       | 193,<br>194, pout-estre en l'an | 303.  | 140,                 |        |
|                         |        | 145, versl'an           | 378.    | 1194, pout-entrem (an           |       |                      |        |
| 97.                     |        |                         |         |                                 |       | 141,                 |        |

#### ENGLESCENCENCESCENCENCECNCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCESCENCE

### NOTES SUR S GREGOIRE DE NYSSE.

Pour la page 61.5 1. NOTE L ani luv est attribué.

fécrivoit apparemment ceci avant fon Qu'il est autene du livre De la virginité efficit son Evesque; se par consequent c'eftoit avant Tan 172, auquel pour le

E livre De la virginité attribué à plustard il est certa'n qu'il estoir Evel-S. Gregoire de Nysse, a la clarcé, que. Saint Basile n'avoit donc alors que A.) A Gregore de Nyile, a la Guarcaque Saute Dullermont come acort que de la collection de

temeir qu'il, a ette marie: ce quiveur mes a évoire qu'il parte de Mulone
Nata-namo phi (contraire à Sain Gregoire de Evrajue de Nocecifare, parcequ'ils
141-16.

Nata-namo phi Nazianze a l'equel divrânt les enfans jugent que le thyle de cet cetra a trop de
de Bafile de l'Emmedie en Evrejues, conformité avec celuis de S. Gregoire
en vierges, deen maries, femble dire de Nyfle pour me le luy pas attribuer. que ceux qui furent Evefques,n'aveient Et nous aimerions mieux nous en tenir pas elle mariez. [Cette raifon est eres à cette solution, s'iln'y en avoit point soible, comme Rivet paroist le recon-d'autre, que de contesser un écrit que noiftre, & elle exclut auffi-bien Saint les personnes les plus habiles reçoi-Gregoire du nombre des vierges, que vent fans difficulté. Mais aprés tout,

chegorite materiae.

18 ya un inflance plus force hair in; que cene foi c. S. Balle medine control.

18 ya un inflance plus force hair in; que cene foi c. S. Balle medine donc S.

19- Su ce qual Tisateur y park du true treve. Gregorie park de la forte, puisque c.

read lovdige foi pere QU rial eternists since is plant presipe partone delte medione de control periode periode delte periode delle periode del titre d'honneur; de quoy il ne fe trou- dures , & que fes dents eftoient pourries

veroit peut-eftre pas beaucoup d'exem-de ma ladie & de vicillesse. [Et pour le ce 44.7-17. ples conformes à celui-ci.] 'Et d'ailleurs (tire de Pere, il, n'est point étrainge que comme cet Evelque de la maniere dont Saint Gregoire le donne à son frere, vu il eft parle de luy, devoir eftre un hom. l'extreme respect qu'il temoigne tou-

me tresaccompli pour la verru, [ 110us jours pour S. Bafile. ] ne voyons point de qui S. Gregoire de Nyffe auroit puparter de la forte, fi ee n'est de S. Banle', de qui neammoins il

Pour la, page N.O T.E. IL. 142.5 2 Si Theofebie Afoit fa femme .

sembledifficile de l'entendre, tant pour Saine Gregoire de Nazianze écrit à Naz. ep. 91 p. la qualité de pere qu'on ne donne guere
à un frere, J'que parceque eet Evefque S, Gregoire de Nysse déja Evefque, sur est loué de conserver la vigueur de son la mort de Theosebie, dont il parlo esprit nonobstant son âge, qui penchoit comme d'une personne qui appartenoit vers la vieillesse. [S. Gregoire de Nysse à ce Saint d'une maniere toute parti-

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NYSSE. culiere, '& 1 luy par l'union qui lie pays, [lln'y a point d'apparence qu'il tous ceux qui vivent pour Dieu. 'Il attellé perfecuté avant que d'eftre Evef.

l'appelle sœur de S. Gregoire de Nysse que; & ainsi il ne peut pas l'avoir esté & des autres, ad λλφε, υμων, & die que au plustard qu'au commencement de sa beauté & sa reputation surpassaie | l'an 372.

p.\$45,d.

encore celle de fes freres. [ce qui peut La maniere fi avantageufe dont Saint donner quelque sujet de croire qu'elle Basile parle de S.Gregoire dans sa lettre eftoit fœur de Stint Bafile; qui a eu au 3 5 9 pourroit peut-eftre donner lieu à Bie 160-160. moins une fœur mariée. l'Neanmoins quelqu'un de douter s'il ne le faudroit

Baronius aime mieux encore exoire point entendre de Saint Gregoire de qu'elleeftoit femme de S. Gregoire de Nazianze, dont on peut dire que le Nyffe, & fa fæur, à caufe de la en nti-merite effoit tout à fait extraordinaire. Nyle, to the test service qu'ils gardoient enfemble. [Ce] S. Bafile pouvoirten effet le loiter avec qui le peut favorifer, J'é est que Saint plus de bienfrance que son propre ferre. Gregoire de Nazianze rémoigne qu'elle Et nous avons cru que c'estoit luy qu'il

estoir marie à un Prestre ou à un Evel-que , spice, & que S. Gregoire de Nysse Mais queiqu'il le traite de frere dans a voit vocu en sa compagnie . L'auteur cette lettre de l'Athè, il ne l'appelle pat du livre de l'Atumofine p. 185; fait Baro-measmoint fon firetqu'il Appèr s' déconnin.

Nin-194-19. nius : Te Rivet pretend que cette lettre que dans la 259. Aufi nous ne favons

P-147marque indubitablement que Theose-bie estoit femme de Saint Gregoire de nier endroit de celui de Nazianza. Cost

Nobeline. Nyffe. Nicephore reconnoift qu'il avoir fans donte ce qui a fait dire à quelques uns , 3'que ce que S. Bafile y dità l'avan... Dalin, nato tage de fon frere , n'eR qu'une raillerie. 19-2-17:8. esté marié. NOTE III. Cone la page

Mais nous ne voyons point que S. Bafi-le ait fort secoutumé de railler, furtout 161.5 1. Qu'il fut fait Evefque au com de l'an 372. dans des choses de cette importance. 3 Balepas, p. L'epittre 159 de Saint Bafile, écrite, NOTE

comme nous croyons, vers le milieu de l'an 372, patle de l'episcopat de son Quand il fit le discours intitule Sur son frere Gregoire , comme d'une chose ordination. encore nouvelle, & fur laquelle Saint L'oraifonde S.Gregoire intirulée Sar Nyf. deset p. Eusebe de Samolates venoit ce semble fen erdinesien, [ ne contient rien qui ait de luy écrire. [Ainfi il faut apparem. raport à ce titre & il est difficile de disc

ment le metere vers le commencement quel en oft le vray fujet , parcequ'elle vie la melme année. Nous ne voyons parie de divertes chofes fans s'arretter à point en effet de raison de le mettre jancine. Elle parois mofine affez conplustost; [8c il aft certain qu'on ne le faise, de forte qu'on peut juger que Saint yout mettre plustard, puisqu'il a pre-Gregoire la fit sur le champ sans l'avoir codé colui de S. Gregoire de Nazianze premeditée. fait Evefque vers le milieu de l'an 372.] Pour le temps où elle a efté faite, J'on PALA b.

Lorsque celui de Nyssealla visiter S. voit seulement que plusieurs Evesques Macrine la fœur sur la fin de l'an 379 estant assemblez dans une egisé magui il y avoit prés de huit ans qu'il ne l'a-seque; & ayant parlé chacun à leur tour, bios. if y aron person and any per service properties and any aron person and aron y rever-voir vue, à cause que les perfecusions S. Gregoire futuatif obligé de le faire , que les heretiques luy avoient faires ; quoiqu'il talcheft de s'enercusfer, com-'à avoient obligé de s'eloigner de son me en estant incapable. 'Il fe represente r-v-t-Zzzz in

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NYSSE:

comme un homme die, hlure, & tout foot il regrete la prete, pouvoie encore etait de visitlefer; equi puramit inieri ether Eutlitude on Effeui de C. yeic, chif criori equ'il a pronouè et discontratan jobilité des Matechoniens, solon les les demerses amores de la vie, sologi, lulibrarius, no Applimitée to Pourra cerrys depuis sin ordination, & depuis illimiteraturite equ'il die de Melego, membre la rout de Sinte Ballet, Polisi il materia, de Statiogi Evroque d'Edite, de la regreta de la re

de Valens, Jauffi, bien que celle qu'il fait de ce que tous les excellent difours des de Confiantinople.

plus favans Catholiques ne pouvoient dans je ne (çay fi la maniere dont il convertir les heteriques.

parle de fon jage, nous permet de dire

convertir les hectelopes.

"Brack de fon âge, nous permec de dire

"Il parked une perfone for âgec qui que en flitte une 19 7 prime finen en 38 poi

noire abundenné la foy de Nicce pour

le petter dans le part des hectelopes ; e aus Et anife ed dicours pourroit han

quoi qui l'aprendit ent le multiuse en avoire dict promone? Hans le Concile de 19 pour les de 19 po

to the state of th

madire du fellunqui l'avoic chiègé de dotte nous avone past de commilance parfert, ¡ elso Sam Balle medire. [1] Colsi qui vivoi via danolorul la foj de marupea elle charenterqui l'avoici la livere de la commissione del com

viliter Saint Bafile à Cefarée. 3'S. Bafile de S. Gregoire, veux medme qu'elle air marque en un endroit qu'il avoir chié fioit point dutout de luy, mais qu'elle air visité par quelques perfonnes des envis, effet prononcée en 363 dans le Concile ront de Samodates, qui est fur le bord d'Alexandrie. [ Je ne voy point qu'il

de la Meropearnie.

Il fie peut faire mentamoirs que ce de qui en demandreur de fortes. J

l'alfe peut faire mentamoirs que ce qui en demandreur de fortes. J

reve la peut en le Carcile de Centido et l'action de fortes. J

reve la peut en l'action de fortes apparement l'action de l'action de peut de paut ne l'action et l'action 279, qui depas d'aite

Gregores archeit.

rrouvoit plus dans l'Eglise. La personne [ Les plus habites disputent de quel

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NYSSE.

Concile, Il finit entroduce eque dit 5.10 en d'autre lofie que d'atfiller Salut 19/16/18/19-6 (Frejinder Nyffe, ) qu'il fine n'Anable Balle la mort, de ferouver à l'elec-19-16 per commiffen du Concile. Le grec a tion de fon faccelleur, & de donner feulement me dy l'age mabbouin est fui quedque ordre l'on propred doctée ; point de feus, mais il flut affarément. Cependane il y a dans ce ferniment épar dime, comme veux Calubon dans l'une difficielle confiderable. L'art Salut n'219-

Beyond St. Committee Van Cadadoon and the ministrate (collage-rather). Let James 1821-184, not question the letter of the Collage St. Start James 1821-184, not question the collage Start James 1821-184, not question the collage James 1821-184, not question the collage James 1821-184, not question the collage James 1821-184, not question the fort collage James 1821-184, not question to fort collage James 1821-184, not question the fort collage James 1821-184, not question the fort collage James 1821-184, not question the col

Notat auc. mois de fegementre 370. 3. Tafaubort alla voir Sainte Macrine, [Ceft vifableage 19-40. Foldeten que cela ne fe peur, \* & qu'il ment forcer fon texte, 3 'que de dire tolla, jua, y-2-40. Jau plutolt Tentendre du denaieme qu'il viut voir SV Macrine dans I na 3-49-5 to Coocile acumenique en l'anne 58-1, non de la mort de S. Balife, mais de la 5-pag 270. Ceptomatt ud Moulin abandonne fonțeune de Goncile (Arineche, comme

Fig. 9: 10. Copendant du Moulin abandonne font rema é du Concile d'Antioche, comme contre, de le pint courre luy à Bail le pretent Bollandary. Ce c que nous coists.

Le fentiment de Banonius femble misers voir que cette perfet a fort peut fort appuyé par la vie de S.º Mactine, jou point d'apparence. Il flux donc ne-liquelle estant prés de mourir à la fini-cellariement, ne favoire de fertiment de

deputionen & l'appelloient pour letifi revint à N'yfie dans la Cappadore , sider & corrigre levest deforères : Et il alla pafeles dans le Poen de oftentis 5º\* et visible par la fuite de fon difcours , Macrine, & pair retourna l'année faique c'élioient de Eglicie colognées , vaven en Syrie pour aller executer fa si- bers de la Cappadore & de Poer. S, Commissionen Arabie. Gregorier fo plaspoir a sait à let des l' Voils de equi a obligé Cafaubon 3 tots faits.

vousques et pungons aum e ciré des] Vous et qui à obligé Catalono à Norta-Nortavous et pungon de l'action de l'a

NOTES SUR S. GREGOIR & DE NYSSE. momination que ce Concile fit egale-lny de Sainte Macrine, en forte qu'O-ment de tous les deux, & de quelques llympe l'engagea à en écrire la vie [Cela autres Evesques , pour estre comme les convient parfaitement à l'an 380, lorfregles & les centres de la foy & de la que S. Gregoire qui venoit d'enterrer communion Catholique; à quoy l'en cette Sainte il n'y avoit que peu de

vilege d'autorici, comme le veut So- cette rencontre arriva lorfau'il alloit à Sorridicale reary l'implome à cet Evelques le Jerusalem .

titre de Patriarche. [Arufi Gafaubon n'allegue ni cette raifon ni aucune autre Baronius , non comme certain , mais

particuliere, pour montrer que c'est ce Concile qui a envoyé S. Gregoire en que nous trouvions quelque chose de

meilleur. Car il n'y a aucune apparence Mais je voudrois qu'il eust répondu de mettre la commission de S. Gregoire à une difficulté qui se recontre dans durant la persecution de Valens. ]'L'enfon feutiment. Car y a t-il apparence droit où il dit que la foy s'enfeignoie que le Concile de Conftatinople ait alors publiquement partoue &c. [ yest commis un Evelque de Cappadoce absolument contraire. Hilaire usurpapour vifiter l'Arabie , après a voir fait teurdu fiege de Jerusalem , qui estoit un Canon exprés pour défendre aux uni de communion avec les Ariens, un Caibon caprez pour octenare aux junt of Communion avec 18 arisen ; Everques de la meller des affaires d'un n'eufle quande de recevoir. Ledeu-diocete étranger i il femble que extec xieme Canon de Conftantinople qui difficulté de liben aufli confidentable que nous empéthe de croire qu'il ait efté celle qu'il forme contre le frontiment de en Arabie l'an 38, eft une ration pour Barouus, lequel est d'ailleurs beau-coup mieux appuyé que le sien. Je ne fait non plus les années suivantes; outre voy pas mesme qu'il y ait rien de fort que plus on s'eloigne de la persecution deraisonnable à croire que 9. Gregoire de Valens, qui avoit mis le desordre avoir quelque necessité de venir passer dans toutes les Eglises, moins on troul'hiver dans son diocese y & les bons vera de sujet pour cette commission Evelques ne manquoient guere d'estre extraordinaire. Il y eur du trouble dans à leur Eglife le Carelme & jusques après l'Arabie en 394, mais l'affaire sur reglée l'octave de Pasque ]

à Constantinople, se je ne sçav s'il y

Ce que dit la lettre à Eustathie se
auroit apparence de reculer jusque la

w.fadEuff. P-517-2

aux autres, écrite au setour du voyage le voyage de Saint Gregoire. L'herefie de Palestine, 'que la foy orthodoxe fe d'Apollinaire effoit alors fi vieille, qu'il preschoit alors ouvertement par toute auroit eu tort de s'étonner de ce qu'elle tona man, la terre, femble convenir davantage au formoit un schifme à Jerusalem : & temps d'aprés le Concile de Constan-c'estoit quinze ans aprés la mort de S.ºe tincple. [ Maison le pouvoit dire avec Macrine. L'Eglife de Jerusalem effoit verite des l'an 380, auquel Theodose se troublée en l'an 394, par les disputes declara ouvertement le protecteur des de l'Origenisme & de l'ordination de Catholiques; & je pense qu'on pour-Paulinien. Maisdanstoute cette affaire

rluftoft

9.460.0

P-9-19-

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 747 pluftost en l'an 385. Mais cependant Gregoire écrivit la vie de sa sœur en 44 Th.p. 1861. ['toute cette lettre est sur ce que les l'an 380, comme nous croyons, puisqu'il Apollinarifles accusoient les Catholi. y marque son ordination à la prefirise, ques demettre deux fils en J.C., de quoy & 1001 son son episcopat. J Theodoret le Thirt. la lettre à Euflathie ne dit pas un mot: & c'est une grande preuve que ces deux fleurissiene,& qui défendoiene l'Eglise lettres ont esté écrites en des temps & dés le regne de Valens & du vivant de fur des affaires differentes.] S. Bafile; [ mais on fçait que ces fortes d'enumerations ne font pas toujours Pour la page NOTE VL tout & fait exactes. 174-14. Que Jaint Pierre n'eftoie apparemment Ce qui est certain, c'est qu'il l'estoit encore que Profre à la more de au commencement de l'an 181 au pluftard, I puisque Theodoret le met au le c. t.p. 913. Sainte Macrine. nombre de ceux qui composoient le [Il paroist affez clair que lorsque Concile de Constantinople. Bollandus and sell. s.) an.p. Sainte Maerine mourut, S. Pierre son pretend neanmoins qu'il n'y assista pas, frere demeuroit encore auprés d'elle, 3 parceque son nom ne se trouve pas dans N. So. Micc. 'puisque S, Gregoire de Nysse appro- les souseriptions du Concile. [ Il faut LAB.118. b. chant de ce lieu, demanda d'abord s'il y qu'il n'eust pas vu le passage de Theo-estoit Car s'il on vouloit dire qu'il s'en doret, à l'autorité formelle duquel il informa parcequ'il luy avoit donné n'auroit eu garde de preferer l'omifrendez - vous chez fa fœur, il n'y a fion de ces fouscriptions, où il y a bien point d'apparence que n'y estant que d'autres fautes. Je pense que l'on peut de cette forte. I'll ait laiffe, comme il encore prouver que Saint Pierre effoit fit, sa fœur malade à la mort, pour aller Evesque avant le Concile de Constan-plusieurs journées audevant de son tinople, J'par la lettre qu'il écrit à Saint Nyseperage. frere, [ furtout s'il estoit déja Evefque, Gregoire de Nysse pour l'exhorter à att. comme il le saudroit dire, estant aisé publier son ouvrage contre Eurome. de juger qu'il fix point quitté le gou-car il y qualifie S. Gregoire son reve-vernement des solitaires qui demeu-rendissime sere, san y ajouter le titre roient en ce lieu, que pour estre elevé d'Evesque, ni de pere, ni de Scigneur, à l'episcopat. C'est done ce qui nous comme il semble qu'il eust du faire, s'il fair juger 3 que malgre les contes ridi. n'euît pas efte luy mesme Evesque. Or cules & feandaleux de la vie de Saint c'eftoir avant le Concile de Constanti-Baile par le faux Amphiloque, 'il n'a nople, l'puisque Saint Gregoire lut ses Mier. Alle. etté Evesque qu'aprés la mort de Saine livres contre Eunome à S. Gregoire du 187, p. 103, 4. p. 18 s. cs Bafile,& aprés celle de Sainte Macrine. Nazianze & à Saint Jerome, [qui n'ont [ Au moins lorfque Saint Gregoire luy guere pu le rencontrer ensemble avec adresse son ouvrage De la sormation] luy dans le temps de ce Concile.] de l'homme vers le mois d'avril 379 NOTE VIL Pour la page Ny Cole house comme on le verra dans le texte 67, ]'il Petit. P.4.C. ne le qualifie dans le titre de la lettre, Que S. Pierre effeit fant doute Evefque 174-16. que ferviteur de Dieu, en mesme temps de Sebafte en Armenie. Analaspe qu'il se nomme Evesque de Nysse; & la traduction de Denys le Petir porte Theodoret dit que S. Pierre eftoit Thart. S.c.s. expressement Ad fratrem fuum Petrum Evesque, [ fans marquer où il l'estoit: 1-71 1.6. yterum. [ Il n'estoit peut-estre pas & melme nous ne trouvons rien de son me encore Evelque lorsque Saine episcopat dans les autres anciens, J'ee Pall. dial.p.

Hift. Eccl.Tom.IX.

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NYSSE.

que dit Pallade, qu'il receut beaucoup condanne Eustathe bien clairement, d'aumosnes de Sainte Olympiade, pou-vant aussi, bien se raporter aux necessi- depose les Eresques Macedoniens, au tez de son monaftere qu'à celles des nombre desquels il faut fans doute met-Soid A. P. 539-pauvres de fon Eglife. Suidas dit , com- tre Eustathe, quoiqu'il ait tafché de fe Spaller Propuerted om egant. States on 1 come its assumes quoque an exterior or es-portante de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del com

signes - vytouges et es autres nouveaux au- leur recte ; la loy du 100 ganvier a 83 - - vytous, et ceurs. Le titre de la lattre unique que qui oftoit le se glifes à tous les here-nous ayons de luy, le nomme ainfi : de tiques pour les donner aux Catholi-cela parofit tour à fair confirmé par ce ques, obligeoit de mettre des Evefques de Eig-4644 que Saint Gragoure de Nyffe dit , qu'il Catholiques dans les métines villes où

avoit fait à Sebafte la fefte du tres heu- il y en avoit d'autres. ] reux Pierre, que l'on y celebroit alors Poll. s. jan p. pour la premiere fois. Car pour ee que

\$90.1 90,

NOTE IX.

Pour le page pretend Bollandus, qu'il ne parle point ce de son frere, puisqu'il dit qu'il avoit aussi celebré la leste de quesques Mar-175-14.

tyrs qui avoient vécu avec S. Pierre ; [ Sainte Olympiade ne fut fans doute cela n'est que dans le latin ; & le grec en état de donner des terres à S. Pierre tout obscur qu'il soit à cause de sussia- de Sebaste pour les pauvres , que depuis payeres, qu'il faudroit peut-eftre chan- la mort de son mari , qui vivoit encore ger en out/pyouisas,] marque bien elai- le 29 de juin en l'an 386. V. Sainte Olym-

get et aufgrands jamen j ous les : [ce qui donne tout suset de parmettre rassonnablement la mort de croire que S. Pierre n'effoit point un S. Pierre qu'aprés l'an 391.]

Mattyr, & n'estoit mort que depuis On ne trouve point dans Pallade, 'On ne trouve point dans Pallade , p.164.

felon la traduction de M. Bigot, & fepeu. í Pour le page

NOTE VIII.

Si Sains Pierre Interdamm Evefque
Sebafte avant on après la mort
Londand Con y trouve feulement qu'il l'a honoré. [ Mais j'avoue que ce sens me d'Euftathe. paroift fi peu de chofe, que j'ay peine à [S. Gregoire de Nysse ne semble pas croire que ce soit celui de Pallade, oureconnoiltre qu'Euftathe euft efte de tre que pour letrouver, au lieu de Aus

pole pour faire place à fon frere, I x62,003, il faudroit pe; & je pense mef-Notice Eur.L puisqu'il le défend en quelque sorte me qu'il faudroit encore lire dans la contre Eunome. Neanmoins il défend suite \$186.3 \$\chi\_1/200. Au lieu qu'en 1.p.196.a.b. 9.194.C de la melme forte Bafile d'Ancyre , 'en oftant le point mis apres receive, le mesme tempe qu'il loie Athanase [qui sens que nous suivons s'y trouve tres avoit certainement esté substitué à sa parurellement: & c'est celui qu'a pris

place de fon vivant . l'Et aprés tout , il l'ancien traducteur , p. ; 1.1.4.

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NYSSE. Pour la page NOTE X. Qu'on ne celebroit point sa feste le 16 mission que le Concile d'Antioche lus

à Jerufalem, qu'à l'occasion de la com

de mars. donc pas venu alors à Antioche dans [Puisqu'on ne trouve dans les mar-le dessein d'alter à Jerusalem . Enfin ce tyrologes appellez de S. Jerome , ni S. qui elt encore plus fort que le refte, Jee . Mac Bafile, ni S. Eusche de Samosates, ni fut à la prierequ'Olympe luy fit alors, les autres Saints les plus illustres de la qu'il composa la vie de S.ºº Mactine, findu IV. ficele, il est aifé de juger dont la principale partie est l'histoire

nell st. matte que J'S. Pierre Evelque de Schafte qu'on de sa mort. Ell'est donc auss indubita-pois est et le la de mars, n'est point le sere de qu'in a esté à Jerusalem qu'aprés 1941-1946.

de S. Basile , mais quelque autre plus la mort de S. Macrine , J'qu'il est in- p.187.181. ancien qui aura mesme esté Mareyr, dubirable que Se Macrine n'est morte puisqu'il y est mis entre les Martyrs, qu'apres le Concile d'Antioche : [ & fant que le mot de depositio ni aucun ainsi il n'y anulle raison de sorcer son autre l'en dillingue: & on luy point texte pour luy faire dire , comme veut quelquesois un S. Paulin . [ Mais cela Bollandus,] qu'il vint voir S. Macrine 1888. n'infirme point la preuve que Baronius avant qu'il y euft un an depu's le Con-tire de S. Gregoire de Nysse, pour mon-cile d'Antioche, [comme nous l'avons

trer que l'on faisoit de son temps la fefte remarqué dans la note 5. Flet. 94044 de S. Pierre fon frere.] Car Florentinius Cette meime expression de S. Gre-

Not ad Plas parle dans la note 9. Et puisque cette commença à executer sa commission ; sus cities de S.Pierre se faisoit dans un temps. 3c on pourtoit croire que c'est parcehette de Merce le tuisiof dans un empos (8 on pourtois croire que c'elt parce-forcchand, { en effoit pas us si de qu'il y devois effer moins de temps mars, spinnelme effant toupurs dans qu'en Arabee, ) Cependane dans la les prés al ben. Le Carefine ou dans les fielse de Plaque, (rel Bullathen il dus qu'ayar ut l'Estat et 1944-nétion point deutous un comp propre (espirable de l'Egillé de Jeruslaim, sil pour tout ce que & Gregoire raporence (en effont et tours const trible on fapa-

cet endroit.] Pour la pag plo. j &. NOTE XI. Que S. Gregoire revint à Antioche après cume de son cœut. [ Il n'y a point ce me le Concile de l'an 379, pour aller

au Concile qui s'y tenoit; puisqu'il au-degage davaneage la narration; & fi roit exprime cette raison de son voyage nous nous trompons en ce point, la plutoft que l'autre, comme estant beau- faute n'est pas fort importante. ] coup plus importante. Mais de plus,] 1.311.945.1411 paroift qu'il ne prit le deskin d'aller

n'a cru, comme Bollandus, que S.Gre. goire, qu'il étoit venu à Antioche pour goire parloit d'un autre Pierre, que sur ailer à Jerusalem, donne quelque lieu la fausse traduction dont nous avons le croire que c'est pur Jerusalem qu'il

trie , '& que des qu'ilavoitefté artivé p. senc. à la metropole,il avoit écrit cette lettre pour decharger in douleur & l'amerfemble d'apparence d'entendre cette

h Cunité de l'au 1779, pour affire.

yoi dans. "Ca qué des Grégors, qu'il l'en de l'active qu'il de qu'il de l'active qu'il y fact hat 1379, pour défront de c'elle qu'il y fact hat 1379, pour different de c'elle qu'il y fact hat 1379, pour different de c'elle qu'il y fact hat 1379, pour d'introvert per definite n'Oppodez Chern faire

AAaaa ii

NOTES SUR S. G REGOIRE DE NYSSE. 740 yo urla pog NOTE XIL

18 1.50

l'successeurs ni pour la ville de Nysse , qu'on netrouvera jamais avoir eu au-Sur la lettre à Eustathie &c. cun droit de metropole. Mais quoique Possevin témoigne douter de la lettre les cartes la mettent sur le chemin de

àEustathiemais il n'allegue aucune rai- Cefarée en Syrie, ] l'Itineraire d'Aufon particuliere pour en douter. [ Outre toning. 1 1. 1, la place tout au contraire ce que Casaubon a die pour l'autoriser entre Cesarée & Ancyre: [ de sorte que en la donnant, elle convient fort bien Saint Gregoire devoit naturellement à l'histoire & au temps de S. Gregoire : passer d'abord à Cesarée. Que si cet en-& je croy que si on la consere avec droit ne pouvoit pas s'entendre de Cecelle à Theophile, on y trouvera les sarée en Cappadoce, je pense qu'il faumelmes penices fur l'Incarnation . ] droit dire que c'est ou Antioche me-

Four la Pet NOTE XIII. tropole de tout l'Orient, où Cesarée en 514.12 Quelle eff la metropole dont S. Gregoire Palestine metropole de Jerusalem , oa au moins du pays d'alentour , & conparle dans fa lettre à Euft sebre. nue fans doute d'Euftathie à qui Saint

'S. Gregoire dit qu'il écrit à Eusta-Gregoire écrivoit. ] NyandEuf. thie auffi-toft aprés eftre arrivé à la me-NOTE XIV. 2.656,4. tropole. 'Il s'en retournoit alors en fon 111.6 st. Temps de la lettre à Flevien. pays, [ & ainfi cette metropole estoit dans la Cappadoce ou fur le chemin. ] [ Nous ne voyons pas moyen de met-Le plus naturel est de l'entendre de ere la mort de Saint Pierre de Sebaste

Cefarée en Cappadoce, qui eftoit la plutoft qu'en l'an 391, P. 511, ni par metropole de Nysse, & que S. Gregoire consequent la lettre à Flavien plusfost marque de la mesme maniere dans sa qu'en 393, comme nous l'avons marque lettre à Flavien. Casaubon dans ses no dans le texte. Que si Saint Gregoire ne tes sur la lettre à Eustathie p. 114, pre-parle point de sa vicillesse, lorsqu'il se tend neanmoins que cela est absurde , plaint de la peine que la fascheuse renour beaucoup de raifons, dit-il, que contre qui fait le sujet de la lettre, suy le lecteur prudent & qui fçait les lieux avoit caufée, on ne dit pas toujours comprendra bien. [ Je ne voy point qu'il rout ce qu'on pourroit dire; & aprés puille vouloir dire autre chose, finon tout, sa vicillesse n'estoit pas sore grande que les geographes mettent Nysse au en 393,0ù il n'avoit au plus que 63 ans. mild of Caffree, ea force que S. Get-len (879 fi cell filmitaire raporte goire devois y arriver avant que d'aller par cette lettre que Baronius a voulu à Caffree, Jen es feya cependant fi cette narmater, Joséque l'out elettre de \*\*\* de difficulté eft bien grande; paisque S. Gregoire à S. Amphiloque, que ce Gregoire pouvoit avoir eu quelque ne- Saint se plaint de ce qu'Hellade ne l'aceffite d'aller à Cefarée saus s'arrester voit pas prié de prescher dans son

Nytle; & jaimerois mieux le dire , Eglise .[ Je ne trouve point delettre du que croire avec Casaubon que cette Saint à S. Amphiloque, ni la plainte metropole est Nysse mesme. Car quand dont parle Baronius dans celle à Flala lettre à Eustachie auroit esté écrite vien . I après le Concile de Constantinople, cei NOTE XV. Four la page que nous ne croyens pas, quelque au-torité patriarcale que S. Gregoire au de Dien dans l'homme.

que pour fapersonne , & non pour ses Le traité qui explique ces paroles, Ad Nifitapas

pu recevoir de ce Concile, elle n'eftoit

NOTES SUR SAINT GREGOIRE DE NYSSE.

immeinem & fimiliendinem Dei, eft at- Aftere quantité de fermonsqui eftoient tribué à S. Gregoire de Nysse par deux d'autres auteurs. Mais il o'a pas assez Methan-1-18\* manuferits. "D'autres crotent qu'il ett pris garde que S. Gregoire & S. Aftere de S. Anatta & Stnaite: [& il ett plutoft pouvoient avoir fair chacan une oral Corel. pt. 1- de luy, fi ] cette belle fentence, Que qui fon de S. Eftienne, comme en effet nous P-141-4.

veut connoiltre Dieu doit commenter en avons deux differentes dans les oupar se connoistre soy mesme, laquelle y vrages de ces deux Peres, quoiqu'elles est citée d'un fage, vient originaire-aiers du rapport au commencement ment d'Evagre à qui S. Jean de Damas & en quelques autres endroits : & les l'attribue, & dans les œuvres duquel passages de l'extrait de Photius ne se elle se trouve . [ Evagre pourroit nean-trouvent point dans celle qui porte le moins l'avoir prife de quelque autre nom de S. Gregoire, mais dans celle

Ny(1.3. p.) plus ancien . l'Cette expression , L'ha-que le P. Combess a fait imprimer carnasion da Verbe Dien Inn de la jous le nom de S. Aftere , dans le pre-Trinire, [ femble auffi mieux convenir mier tome de fon Auctuarium p. 284à S. Anastase qui n'a vécu qu'après les Il faut donc laisser à S. Gregoire de disputes qui s'eleverent sur cette propo- Nysse celle qui est parmi ses œuvres fition au commencement du VI facele , Mais pour celles de la penitence & & après qu'elle eut esté receue par le du jeune, puisque Photius les attri-

confectement de toute l'Eglife.] NOTE XVL Sur quelques discours qui sons parmi les auvres de S. Gregoire .

Photosyte. oraifon de S. Aftere d'Amafee for la Si S. Gregoire off auseur du traité fur 1419. Nyfa.a.p.141- penitence, 'qui se trouve dans celle que nous avons fur le mesme sujet parmi nous avons fur le mefine fujet parmi le recurves de S. Gragiere de Nylle : Herte & d'autres pretendent que le Al-Le-a-je le maiscet extrait ne dy trouve que re- S. Gregoire, 'parcequ'il met un troific. Myllagre pande en divers endroise. Que le fion me éra decesar qui ne front il ponsi al-al-a-vaut quece foit de cutre piece que Plbo- tius la tire, il flue dire qu'il front per le chement call a mort. Maison trous- parinapéra.

ment de divers endeotés .]

Me du fin remarque que. Phosique de Nazianar en est aufin e true, «14-49-24»

No de fin remarque que l'entre de l'entre de Nazianar en est aufin e true, «14-49-24»

Sens fur S. Ellienne & fur le commen.

Sens fur S. Ellienne & fur le commen.

L'entre de vive de l'entre de l'entre le commen.

L'entre de vive de l'entre de l'entre le commen.

L'entre de vive de l'entre de l'entre le commen.

L'entre de vive de l'entre de l'entre le commen.

L'entre de vive de l'entre de l'entre le commen.

L'entre de vive de l'entre de l'entre le commen.

L'entre de l'entre de l'entre l'ent p.616.087.

Noftern. 47/44 B+ S.Gregore de Nysse, & que comme Pelagiere, & condance solennellement cependant cellede S. Eftienne eft de S. par toute l'Eglife d'Afrique ; Gregoire de Nysse klon Suidas , nous eneure celle du jeune & celle de la penitence; yayant affez d'apparence

bue & Saint Aftere , it faudroit avoir de fortes raifons pour les donner à un autre.] M. du Pina enfin reconnu tout cela dans fon troisieme tomep. 1 (8-160.

NOTE XVIL Four is page

Rivet & d'autres pretendent que le Riv.L.J.c. 1.

voulu prendre que ce qui luy paroiffoit ve qu'il est assez de son style & de son de plus confiderable , poignant comme genie : & l'objection par laquelle on le en un corps ce qu'il avoit pris separé- combat , ne conclud pas , puisque Saint Riner 40 70

cement du prine, que nous avons dans Saine Augustin comme une erreur des

NOTE XVIII. fommes bien fondez de luy attribuer Sur la premiere eraifen de l'amont des 610617. pawores.

qu'on avoit recueilli fous le pom de S. [Dans l'orailos de Saint Gregoire de

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NYSSE.

Nysse qu'on intitule la premiere sur clesiaste. [Mais je ne voy pas qu'il y dise l'amour des pauvres, & que l'on met qu'il eust travaille sur l'un avant que neanmoins la derniere, s.a.p. 240 b, on de travailler sur l'autre. Neanmoins neamonns a cermiere , 1,20,140-9, on oce travauser sur lautre. Neamonns lit ces paroles, Que dans la deferipe comane il nerul poine d'autre raifon tion que J. C. nous fait du Jugemene , qui l'engage à expliquer l'Ecclefialte , il attribué à chacun la recompené de que le commandemente general de J. C. le fort qui l'uy appartient , la jouisfance de rechercher la vertie d'ann Ercriture , du Royaume à ceux qui out mené une il est affez naturel de croire qu'il n'exvic fainte, & le supplice du feu aux pliquoit ce livre qu'aprés avoir expli-personnes dures & impiroyables: à que celui qu'il die y servir de preparapersonnes dures ox imprisorables: a que ecual qui al dir jervir de prepara, quoi il ajoute, que es (applice fera icon, de que ce qu'il ajoute, que la difi-técrnel comme la recompensé est bons, culté qu'ou reuve dans le Proverbe , barros hauscives. Mais quand i s' plai pagre de celle q'ou doit s'attendre par que que que que que que de de celle que de la celle que de la compensa de la celle que cette piece n'est point de Saint Astere , ce qu'ill'avoit eprouvée non seulement comme on l'a marqué dans le texte, je en les étudiant pour luy, mais encore ne stay à ces paroles seroiene encore en travaillant pour les faire entendre affez formelles pour convaincre de aux autres.]

fuppoficion les endroits des autres ouvrages de S. Gregoire de Nysse, où l'on trouve une doctrine contraire . ]

NOTE XXL De qui eft l'oraifon 45 dans S. Gregoire

Pour le page

NOTE XIX

L. P.174

de Nazianze. Sur une addition à la Carechefe .

'M. Cotelier dit que la confusion des Cotel 4.1.10 ems a fait que quelques uns ont cru A la fin de la grande Catechefe de S. S. Gregoire de Nysse auteur de l'orai-Gregoire il y a une addition qui parle son 47 de S. Gregoire de Nazianze. [Il

Gregorie IJ a une addition qui parte [in a 4 et S. Gregorie de Natianas. (Il contra Severe ( Additional que et foir parul den corrur qu'elle elle de der. contra Severe d'Annoche qui vivozi injecte, qui a neumoniarte pue appea, parte de corre au suprés S. Gregorie - ] mene, commo no lepeut voir dans la Daha, parte de corre de la faut que et foir un bont de lore 1.8 fur c Saise. Une partic des vivosit de la comme de la contra del la contra de

addition ne se trouve point dans la d'honneur.] pluspare des manuscries.

NOTE XXII. Four le page NOTE XX.

Sur le discours touchant Saint Pierre O Si Saint Gregoire dit avoir écrit far l Saint Paul. Proverbes .

Greefer a fait imprimer à Ingolftad Dalin, p. 463. M. Du Pin die que Saint Gregoire en Allemagne l'an 1610, un discours témoigne au commencement de son sur S. Pierre & S. Paul extremement Nyf.in Ecc.k.

remogne su commencement or ton [1017. Neverte & S. Paul Extrementer commenciate; first Fieckfieldin; p. qu'il long, & qu'il unit depa meanneime recore avoit aufil écrit fur les Proverbes : [17] entre: Il 1 a tité d'un manufeit de coursière qu'il plui five del Proverbes receive. Vienne en Auditriche , qui contensoit en plui plui, de rend capable des verieze plusferaut orasions de S. Gregoère de plus salveixe que un despois cettul de l'Ice-l'ylife avec et cloi-ci, donc le commence-plus salveixe que un despois cettul de l'Ice-l'ylife avec et cloi-ci, donc le commence-

|              | NOTES SUR S. GREG                                                             | OIRE DE NYSSE: 745                      |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|              | ment eftoit mangé : de forte qu'on ne                                         | rie, vers le milieu de l'an 185, 6 10.  |             |
|              | fauroie dire fi ce manuferit l'attribuoit                                     | Elena de Cainta Elenaille Impreservice  | 9.419.      |
|              |                                                                               | fur la fin de l'an 185,610.             |             |
|              | à S. Gregoire de Nysse, ou à quelque<br>autre. Il l'a neanmoins fait imprimer |                                         | - +67       |
|              | autre. Il l'a neanmoins sait imprimer                                         | Lettre a I neopinie contre les Apoui-   | p           |
|              | fous le nom de ce Saint; mais il avoue                                        | nariftes, apres l'an 385, 612.          |             |
|              |                                                                               | Lettre à Flavien contre Hellade, en     | P.+49.      |
|              | elevé & plus magnifique que celui de                                          | Pan 393 au pluftoft, § 11.              |             |
|              | S. Gregoire: [ & d'ailleurs ce Saint n'a                                      |                                         | taga        |
|              | point accoutume de faire de discours                                          | 394, 93.                                |             |
|              | qui approchent de la longueur de celui-                                       | Ecrits dont on ignore le temps.         |             |
|              | ci. Ainfi ileft au moins fort incertain                                       |                                         | t.r.p.16    |
|              | s'il le luy faut attribuer. On ne l'a point                                   | De la viene Moyle, F.y 10.              | P. 257.     |
|              | mis dans la derniere edition de fes                                           | Sur divers pleaumes, \$ 16.             | P-171       |
|              | œuvres, faite 18 ans aprés que Gretler                                        | Sur l'Ecclefialte, § 16.                |             |
|              | l'avoit donné au public . Le Pere Labor                                       |                                         | page.       |
|              | mi M. Du Pin n'en parlent point non                                           | cantiques, § 16.                        | p.718.      |
|              | plus.3                                                                        | Sur l'oraifon Dominicale, § 16.         | p.761.      |
|              | Table des ouvrages de Saint Gregoire de                                       | Sur les huir beatitudes, § 16.          | £.0.p.1     |
|              | Nyffe . Ceux qu'en peut mettre fe-                                            | De la foumiffion du Fils , § 16.        | P-11-       |
|              | lon l'ordre chronologique , font.                                             | Sur la Pythonific, 516.                 | P-97-       |
|              |                                                                               | Contre Apollinaire, fragmens, \$ 16.    |             |
| Nyf.t.pp.sss | De la virginité, vers l'an 371 , Popez.                                       | Sur l'amour des pauvres , 9 16.         | P-4P-       |
| 1.1.9.44     | 51,1.                                                                         | Des notions communes , § 16.            | p.La        |
|              | De la formation de l'homme, à Pasque                                          | Lettre & Letoius , \$ 17.               | p.114.      |
| p. £.        | apparemment en l'an 379, 97.                                                  | Sur les Quarante Martyrs , \$ 17.       | P.209.      |
| p            | Sur la creation , ou l'Hexaemeron ,                                           | Sur le battefme , § 17.                 | parg.       |
|              | aprés le precedent, 67.                                                       | Contre les ufuriers, § 17.              | P-805.      |
| t.j.p.491.   | Eloge de S. Bafile, aprés l'an 379, V. 9                                      | Lettre à Ablave, 9 18.                  | 8. j. p. rj |
|              | 1,19 S. Bafile \$ 1 32.                                                       | 'A Simplice, § 18.                      | p. 10.      |
| b.184.       | De l'ame & de la refurrection , après                                         | La Catechele , 5 18.                    | P-15-       |
|              | l'an 379, 5 5.                                                                | Syllogismes contre les Manichéens       | P.184.      |
| p.455+       | Lettre à Eustathie, apparemment en                                            | 618.                                    | p.267       |
|              | l'an 380, 59.                                                                 | A Harmose , 6 18.                       | p.ays       |
| 1.2.0.177    | 'Vie de Sainte Macrine , peut-estre à la                                      |                                         |             |
| p. 166,      | fin de l'an 380, 5 5,8.                                                       | Sur les reprehensions, § 1 3.           | P.JII.      |
|              | Lettre à S. Pierre de Sebafte, vers la                                        |                                         | P-361.      |
| t.3.p.651.   | fin de l'an 380 97.                                                           | Sur le battefme , 6 19.                 | P. 368.     |
| 1.541-54     | Lettre fur le voyage de Jerusalem,                                            | Le 3 & 4.º discours for la refurrection | , P416.     |
|              | aprés l'an 380, 68.                                                           | \$19.                                   | P-441.      |
|              | Eloge de S. Gregoire de Nazianze, en                                          | Sur l'Ascention, § 19.                  |             |
|              | may 381,510.                                                                  | Le 2 & 3.º discours fur les Quarante    | p-100.      |
| p.5\$7.      | Eloge de S. Melece, en may ou juir                                            | Martyrs, § 19.                          |             |
| £,2,5.2 M,   | 181, 510.                                                                     | Vie de Saint Gregoire Thaumaturge       | P.514       |
|              | Contre Eunome, vers l'an 381,97.                                              | \$19.                                   |             |
| p.63.        | Sur le destin, aprés l'an 381, 610.                                           | 'Sur S. Theodore, § 19.                 | P47*.       |
| t.1.p.454.   | Discours fur Abraham, en l'an 383                                             | Sur la mort, § 20.                      | 7.617.      |
| P-174        | § 10.                                                                         | Sur S. Ephrem, conteste, mais bon       | P495-       |
|              | Oraison funebre de la petite Pulque                                           | V. S. Ephrem note 1.                    |             |
|              |                                                                               |                                         |             |

#### NOTES SUR S. GREGOIR F DE NYSSE.

744

Eloge de Saint Gregoire de Nazianze

K6 10.

Eloge de Saint Gregoire de Nazianze

Contre les Sorricateurs, peut-eftre de Pass.

Ny (10. Contre les formateurs, peut-eftre de \*\*\*\*.

Sur Conneille, \$10.

Sur la Primité, a Euftathe, de S. Baïle, \$19.6.

Sur la Primité, a Euftathe, de S. Baïle, \$19.6.

\$1.8.

Lalettre à S. Pierre de Sebafle, de S. \$18.

Sur l'Epistre aux Philippiens, § 20.

Estits donteux en faux.

Sur ceux qui meurent dans l'enfance, F-317.
douceux, § 18.

Le 9-313-51 Les deux homelies fur la formation de Sur la Nativité, douteux, § 19. P.333-Ihomme, fauffet, § 16. Permite ou le fecond difeours fur la 9-312-402. Le pass Le track Quid fil ad imeniment finite le production , faux, § 19.

Endinem Cv. douteux, § 16.

Le cinquieme difcours fur la refurece. p.477.

Te traité de l'ame, eft de Nemefe, § 16.

p 14:

Sur la Trinité, contre les Juifs, faux, Ledifcours fur la Perification, dou. p.444.

cite S. Chryfoftome, § 17.

Sur la penitence, peut-eftre de S. Aftere,

§ 17.

Le panegyrique de S. Pierre & de Saine
Paul, imprimé à Ingolftad en l'an
Paul, imprimé à Ingolftad en l'an
1610, rém eft point, § 10.

## NOTES SUR S AMPHILOQUE

Nazianze est apparemment écrite à

Amphiloque pere de S. Amphiloque.

Proctin page NOTE-L NOTE-H1. Pour la page 615.11.

Que la letter 161 de Saint Gregoire de Que les letteres 106 & 110 de S. Gregoi-

re de Nazianze l'adressem à

S. Amphiloque .

1 A lettre 16 de Sin Gregorie del Quedeque uns pourcoier faite difi-La Nazime, p. 5-p. da descie folon qui de rappere l'abilit Amphilogue, lettre de rocolitions, d. la nuju per. Devolgue dei 181 n. 7-d. 18 lettre 16 & forme que le deux qui la precedor, il 100 de S. Gregorier d'hanitate, p. 18 de l'année de la companie de la colonia de la colonia

Time II G

NOTES SUR SAINT AMPHILOQUE.

fois vieillir avec le temps. ]

119-4-

Ampli. p. 344

NOTE III Fout lag conversion plutost qu'à l'ordination de S. Amphiloane.

abatent leurs corps , les font quelque-tante , qui remuoit tout l'Orient , & particulierement le diocese d'Asse dont il eftoit . ] Que si les Grees disent dans leurs Micnées,p. 170,qu'il a vécu jufqu'à Que Saint Gregoire a contribue à la une extreme vicilleffe, & qu'il a gouverné fort long-temps fon peuple, [ ce n'est pas une grande autorité ; ] & ils

n'étendent eux melmes la vie p. 169, Saint Gregoire de Nazianze dit qu'il que jusqu'au regne de Theodose & de avoit donné Saint Amphiloque à Dieu les enfans, [ fans y ajouter Theodose II, avec la pure Thecle. [ 5il parle de l'e-qui succeda à Arcadeen 408. Sil avoit piscopat de ce Saint, on peut dire qu'il 40 ans lorsqu'il sut san Evesqueen 374,

le joint à Sainte Thecle, parcequ'il il en avoit 70 & 30 ans d'epifcopat en estoit bien à presumer que cette Sainte 403, ce qui suffit assez pour les Grees.]
avoir contribué par son intercession à donner un fi riche threfor à la ville d'Icone , dont elle avoit tiré sa naissance , & où elle avoit esté convertie par Saint Ouvrages de Saint Amphiloque citez

NOTE V. Four la page 61746

deux fur le melme fujet; un autre fur p. 175.

par les anciens. Mar.cp Mr.p. Paul. J Mais puisque S. Gregoire ne veut S. Jean de Damas cite un discours Amphiloque à cette promotion de S. Amphiloque à de S. Amphiloque sur cet endroit des 4. Provinces Le Segman m'a cette des 4. Proverbes Le Segman m'a cet d'ec.

difficile , puisqu'elle arriva dans le & un autre sur sfaie. \* Theodorer & prinche, temps que son per se mouroit, il vaut l'acundus en citent sur ces paroles de passantes passantes de la companya de la rer S. Amphiloque du ficele, mais que transent d'me calix ifte. Un aureur nom- Amphi, p. nous ne savons pas la raison pourquoi mé Barlaham cite le premier discours 121-139il y joint Sainte Thecle. ] fur cet endroit de S. Marc, De die illa d bora de, marquant qu'il y en avoit

Peur la page 616,36. NOTE IV. Temps de la mort de S. Amphiloque.

ces paroles de S. Luc, Jefus antem profit empt at en nort et S. Amphilopee.

'Le P. Combess precend que Saint

Amphiloque a pu vivre jusques en 450 comme sur esparoles, Solvin hoc tem-

ou 431, & ne laiffer le fiege à Valerien, plum de. cité par le mefme Barlaham ; ui affifta au Concile d'Ephefe comme fur celles-ci , Qui verbum meum audit, Fac.Luc. 3. Evelque d'Icone , qu'immediatement & credit ei qui me mifte d'e. cité par P-475. avant ce Concile. (Mais outre qu'il Facundus; sur ces autres, Non posses tradet dista-faudroit qu'il eust vécu jusques à l'âge Filius à se facere quidquam Ge. cité patroditails de cent ans & gouverné son Eglise plus diverses sois par Theodoret; b & encore diai. j. p. 166. de cinquante, & jusques à 57 ans, j'a- par un manuscrit du P. Sirmond, c fur & Amphi p. de cauquater, & paiques († pan ), fe | per un manifert du l'Ammondé | ser | panque | territorie | un manifert du l'Ammondé | ser | panque | territorie | un manifert du l'Ammondé | ser | panque | territorie | un manifert du l'Ammondé | un Hill. Eccl.Tom VIII. Rhbbb

NOTES SUR SAINT AMPHILOOUE. Concess, 240 Jan., 'an citate in pelling in shi de pelline letters, comme de celle à sont le comme de comme de celle à comme de comme de comme de celle à que Theodoret cite du décours fur intribule Epithe objention de ampli-poe Barto moje mo d's 'face autres , anne comme d'imprier certs qui di-duction de la comme de la comme de la contra de la comme de la comme de Du mos accèpie d'a manuclaire sobie : Du mos accèpie d'accèpie : Du mos accèpie : Du mos acc cendo ad Patrem menm Gencité par Fa- natures. SJean de Damas nous a con- P-14-153. cundus.]
[Outre est difeours qui pouvoient fe de Suedres [en Pamphylie,] pour lafervir à l'explication de l'Ecuture, nous quelle S. Epiphane composa fon Ancetrouvons divers fermons ou traitez, de fra l'an 3/4. Ces fragmens parlent du cundus. ] fervé deux endroits de la lettre à l'Egli-Saint Amphiloque marquez par les mystere de la Trinité. Nous en avons particular High wille. Anciens. ] S. Jerome dit en l'année 392, en plus grand nombre & de plus confiaucces and y avoir lu depuis peu un derables de l'epittre à Seleuque, confer-livre qu'il avoir fait fur le Saint Esprit, vez tant par le messes Saint, que par pour montrer qu'il est Dieu, adorable d'autrer auteurs; se outre ceux que les pour montrer qu'il et Dres, montre un P. Combefis a recueillis, 1'S. Ephrem Pote. paffage d'un discours contre les Ariens, d'Antioche en cite encore un. & d'un autre fur le Fils de Dieu. Leonce de Byzance cite auffi le livre contre les NOTE VL Pour la page day, j é, DuPin,p. 694. Ariens. On remarque que c'eft la mef-Que le poème à Seleuque eft apparemme chose que le sermon sur ces paroles, Crecky p Pater major me off. S.Cyrille d'Alexanmene de S. Amphiloque. drie eite eontre Nestorius quelques lignes du discours Sur la Naissance de la contestation qu'il y a entre les écri-J.C. klon la chair, qu'on voit estre un vains, pour savoir s'il est de S.Gregoire fermon prononce le jour mesme de cet-de Nazianze, parmi les œuvres duquel Angalan, paramo promotec le pair fineme oc et-i de Nazanza, patrim les envires diognel pilabe. Paramo de Amphiloque fui Simon de Amphiloque, l'aqui tous les manufettis amphi-pales de la companie de Amphiloque fui Simon de Amphiloque, al qui tous les manufettis amphi-pales en l'activité du décours du mérine de l'activité que l'activité applique de l'activité du modifie de l'activité de l'activité du modifie de l'activité de l'activité de l'activité du modifie de l'activité de l'a Thurshands tresidont les heretiques le fervoient. Il leur autorité par ce que ce poème met \*\*Calipands fit quelques écrits contre les Messaliens dans son catalogue des Ecritures canode de la querque centre contre les recuments par la contre les recuments par la contre les recuments par la contre d'Especial de la faire par la contre d'Especial de la contre de la contr loque, fans marquer de quel traite ils Gregoire ne parle point dutout dans le Nancaties p.135.d. fons tirez. S. Cyrille cite une partie du fien: [ & ainfi je ne voy pas qu'on puisse p. 16. dernier dans fa réponde aux Oriennaux dire que l'es deux catalogues ne font du l'angales-Amble, isse pour fon premier anathematifine. Oal pas differents l'un de l'autre. [ Pour le en rouve encore divers passages ciez liyle, quoisque l'Abbé de Billi qui penrioc.c.asp.p. Damas, Anastase Sinaite, 'S. Ephrem s'autoriser neanmoins d'aucun manus Amphi.p. d'Antioche, & d'autres aureurs. Il y en crit, I pretende y trouver l'elevation de Nes. n.p. a un qui paroift estre un fragment ce grand genie fil paroift pourrant plus 1477d'une lettre à quelque personne consi-facile & plus clair que n'est ordinaire-ment ce Pere, ] 'comme le P.Combests Amphi-P.7524-b. Nous avonsencore d'autres fragmens l'a remarqué; '& certe facilité de ftyle 211.

NOTES SUR SAINT AMPHILOOUE.

semble estre le caractere de S. Amphi- cieuse & assez exacte pour bien dit loque, autant qu'on en peut juger par ner les pieces anciennes d'avec les moles fragmens que les meilleurs auteurs dernes. Le style de ces huit homelies, Daria post nous ont confervez de luy . ] 'M. du generalement parlant, eft fort dur, fans Pin, qui ne veut pas avouer cette dif- aucune veritable elegance, melé de

ference de style, se répond rien à l'au-brasés obscures, pour ne pas dire bar-torité des auteurs & des mahuscrits-qui l'attribuene à S. Amphiloque : & le P. Combess mesme attribue à Saine il est plus aife qu'on ait donné à S. Gre-goire, dont les poèfies sont celebres, un de considerable, ni pour la pieté, ni poème de S. Amphiloque, que non pas pour l'esprie, & il ne s'en trouve auqu'on luy en eust ofté un pour le don- cune qui ait efté cirée par les anciens. I ner à un auteur qu'on ne sçait point La premiere qui est fur la Nativité Amphi.p.s.b.

d'ailleurs avoir fait de vers. Que si S. de nostre Seigneur, paroist convenis Gregoire a eu quelque union avec Sain- au temps de Saint Amphiloque, en ce te Olympiade, dont Seleuque eftoit ne-veu; Saint Amphiloque n'en avoit pas marquer qu'il y avoit encore des payens moins, puisque la fœur avoit elevé Sain- mélez avec les Chretiens. 'Mais il y a p.7.4. te Olympiade; & sa lettre à Seleuque de fausses elegances, particulierement melme elt celebre dans l'antiquité.] en un endroit, qui nous paroissent in-dignes de la reputation de S. Amphilo-

NOTE VIL Pour la page 617,5 6, que. Le passage cité par Saint Cyrille Conc. B. L. P. d'Alexandrie, de l'oraison prononcée Que Seleuque estoit apparemment petitpar ce Saint le jour de la Nativité, ne fils de Trajan .

s'y trouve point. [Seleuque est appellé E'77999 Tpanni Celle d'après qui est sur la Circondans le titre des fragmens de la lettre cisson & sur Basile, peut convenir que S. Amphiloque luy écrit. E. 777\*\*\* à S. Amphiloque , puisqu'elle femble Amphilo. ou E 777\*\*\* figuifie tantoft un fils & eftre d'un difriple de S. Bafile : neantantoft un petit-fils: mais il vaue mieux moins le ftyle en eft encore affez dur,ôc tantott uil peut-eux man i i vaut in-von impossi is tytte euxe euxera une au vo-papartemment le permedic i jour pet troit; je ne (gay i un autra contemporin ). fils poilque dans un ciret fimple co ol qui in farveca S. Balle que de vinge i in richt poinq quellono d'ornement, si an ou cerviron, s'utori pu dire que ce possibilità de l'accident de l'acc est le terme ordinaire. ] ceux qui vivoient avec luy, ri sar avin

yend i mais encore à toutes les regions Pour la page NOTE VIIL & a toutes les villes du monde . d reser Des écrits donnes, depuis peu fous le nom le fiecle prefent, & generalement à tous

les hommes. Je ne voy point que le Pere Thomassin traitant de la seste de la Cirde S. Amphiloque. Le Pere Combefis nous a donné en concision dans son ouvrage sur les 1644, huit homelies ou oraifons fous le nom de S. Amphiloque. Mais on est obligé d'avouer par cette preuve & par avant le VI. fiecle.

beaucoup d'autres, que la grande eru. La truisieme, qui est sur la feste de pas-4-dition de ce favant Religieux n'estoir la Purification, semble egaler la virgipas jointe à une prodence affez judi- nité au mariage, & condanner les fe- p. p. le-Выыы ы

748 NOTES SUR SAINT AMPHILOQUE.
condes noces &c.-Elle met à la bouche; La cinquieme homelie, qui eft fur Amphi.p.57.
de la Vierge des plaintes peu dignes la refurrection de Lazare, en fuppofe

delle, & lay attribué de n'avoir par une fur le fethia de J.C. à Bethanie. Je consu la Refurecction.

ne fçay fi ce feroit la fuivanee, qui parle.

'La quarrieme est fur le mesme fujet. du seitin chez Simon le Phariten, où le

7-19-18 — "La quarrieme elf ur le medine (upr.) du feltu chez Simon le Piraniteza, di el Elle condanne comminente le mal-[imme pecherriel textes i remilion porte de la comminente de la commin

P-14-C+

Affir pa pour a woure qu'ille ne prus comme d'un métine fait, ne prus chire de sixte Angholyen. Il present par qu'ayar pa ne mourit qu'innoultate. Il els die deux certe craisfornir 1, aller de die concret certification 1, aller de la comme de la comme de la comme ce décours, lorique Nellorian public ci décours, lorique Nellorian public ci décours, lorique Nellorian public ci décours, lorique Nellorian public cité que pour beneur des felleurs de la lice de la Neure de Nisina, le chargement de dispose production de la fille de la lique de la veuve de Nisina, le chargement de prési un literate probable, comme cous mortines que de la comme cous marches de la comme de la comme cous marches de la comme cous marches de la comme de la comme cous marches de la comme cous marches de la comme de la comme cous marches de la comme co

proprement ce que signiste I prinque, ), eust este present , Lazare ne fust point avant qu'il aix esté deposé par un juge, mort .

mont solemest reccu de toute l'Eglise, 'Le discours sur la semme pecheresse , se ce qui n'a esté suit à l'égard de Nello-jeu sopposé un sur Zachée que nous n'a-

tius que par le Concile d'Ephafes, 8; je vons jaus ll y a dans le premier quelque ne penfe pas que ni S. Cyrille, ni aucun chole d'affet beau; autre de caraç qui s'elhoient déja fepares! La fettieme homelie fur le famedi du Ningde luy avant le Concile, l'aisent traité (faint els courte. Elle avoit déja élé inn. 491 de crette maniere.) Justifie P. Combelois jurinée à Anverts l'ans 1,98. Cette et a. Ampl. 1-3; de crette maniere.) Justifie P. Combelois jurinée à Anverts l'ans 1,98. Cette et a. Ampl. 1-3; de crette maniere.) Justifie P. Combelois jurinée à Anverts l'ans 1,98. Cette et a. Ampl. 1-3; de crette maniere.) Justifie P. Combelois jurinée à Anverts l'ans 1,98. Cette et a. Ampl. 1-3; de crette maniere.) Justifie P. Condeling jurinée à Anverts l'ans 1,98. Cette et a. Ampl. 1-3; de crette maniere. 1 Justifie P. Combelois jurinée à Anverts l'ans 1,98. Cette et a. Ampl. 1-3; de crette maniere. 1 Justifie P. Combelois jurinée à Anverts l'ans 1,98. Cette et a. Ampl. 1-3; de crette maniere. 1 Justifie P. Combelois jurinée à Anverts l'ans 1,98. Cette et a. Ampl. 1-3; de crette maniere. 1 Justifie P. Combelois jurinée à Anverts l'ans 1,98. Cette et a. Ampl. 1-3; de crette maniere. 1 Justifie P. Combelois jurinée à Anverts l'ans 1,98. Cette et a. Ampl. 1-3; de crette maniere. 1 Justifie P. Combelois jurinée à Amerts l'ans 1,98. Cette et a. Ampl. 1-3; de crette maniere. 1 Justifie P. Combelois jurinée à Amerts l'ans 1,98. Cette et a. Ampl. 1-3; de crette maniere. 1 Justifie P. Combelois jurinée à Amerts l'ans 1,98. Cette et a. Ampl. 1-3; de crette maniere à de l'ante de crette de l'ante de l'ante l'ante de l

"" de cette maniere.] Auflis le P.Combetta primée a Antvers i un 1500. Cette est. Amphi, n'ofercie foutenir abbolument cette pretition que la sorre forguée à s'artigire bopinion, de il veut bien qu'on attribué à la surra de J.C., est fams doute un peur et décours à Amphiloque de Side, qui cétrange.

Processing diffice an Cookle Clipbele, 'to eai 's'. 'Un hairtimen homolisquiethis den paravois encore Gost Ellegere de Loon, 'a lierce el lastielle Sor de protection de qui il accorda avec prince la figurature leasure la displayor (Cette demirer partie table data. Gonzale de Calcobine, (reste deltar le missi partie del la positience que par occasion de la companie de Nederiors ) 'Le P. Lubbe de gratif de la positience que par occasion qu'on l'attribute en effet à ce focosal fois l'esperenze. Il y a sac commen-

Amphiloque, & il ayoute, que les plus tomens quelque choé d'affec bon pour hablest teneveron pued feir qu'il test les prodomes trop Grapulgades: Li fin donner un melne Amphiloque nor par- re conflit qu'en trais littleire; alors le prince de la sarres bomelles qu'on artivole d'éveriere n'els pass mavailles ja feconde publice de la lateration de la prince de la prince de la prince de la prodome de la formation d'un la lateration de lateration de la lateration de la lateration de lateration de lateration de la lateration de la lateration de lateration de lateration de la lateration de la lateration de lateration de la lateration de lateration de la lateration de lateration de la lateration de lateration de lateration de la lateration de la lateration de la lateration de la lateration de lateration de lateration de lateration de la lateration de lateration de lateration de lateration de lateration de lateratio

NO TES SUR SAINT AMPHILOOUE. est tout à fair scandaleuse, n'y ayant litaires ; 'ni qu'il parle des Crucifix, qui p. 101.a. riende plus contraire aux principes de eftoient publiquement dans les eglifes ; l'Evangile, que de dire qu'un homme [ ce qui assurément n'estoit pas entore qui durant dix ans tombe toutes les bien commun du temps de S. Amphinuits dans le crime, & en demande tous loque; ) 'ni de ce que le demon inspiroit p.pab. les sours pardon à Dieu , foit en état de alors des penfées aux ames contre les falut. Il est fort difficile de croire, je venerables images , leur persuadant aute. In et not uniter ou country vertezues images, i eut pradazini no dis pasque S. Amphiloque, maisi qu'elles effoient inutiles: [ce qui fuffit qu'aucun Evrefque Carboique air pa-foul pour montrer que ce traité n'êté mais prechée exte doctrine à don peu-fair que depuis les quefount qui ele-ple; ét il eft tour à fair écommunt que le verent en Orient fur ce fujet dans le P. Combefis ait non feulessent traduit VII. & le VIII. fiecle, l'honneur des & fait imprimer une fable fi perni- images cliant fi naturel , furtout au cicuse, mais qu'il ait encore ose dire ] simple peuple, que l'on ne peut suppoque c'estoit une histoire de grande edi- fer des penses contraires comme une fication, & tout à fait conforme à la chose commune, à moins qu'il n'yen parole de Dieu de l'ancien & du nou- ait une raifon toute particuliere, au lieu veau Testament. [On auroit peine à le que le mystere de l'Eucatistie cliant eroire, si on ne le voyoir de ses yeux lour à fair relevé audessus dans les Nous n'avons pas neanmoins besoin a toujours sormé des doutes dans les de cette preuve pour donner cette piece esprits, avant mesme qu'il se soit eleve à tout autre qu'il S. Amphiloque, puis-aucune heresse pour le combatte. que le grec en est fr barbare & fr cor- Voilà ce que nous pouvons dire des

romps, qu'il faffic ful pour faire voit écrits de S. Amphiloque; car pour tia que cédiu ne production rem modes, vie percentule de S. Balle qui poter foi qui poter foi put pour foi put po

Fr. Ceft pourquoi nous ne nous éconnons la yous couché un mor fur S. Baile nece point qu'il cire le tiere des Peres: celt 8.2/M. du Pin luy fait trop d'honneur Daling, ép. à dire apparement les histoires des fo- de s'arrefter à la refuter.



ВВыбы ііј

750

# CRONOLOGIE,

OU ABREGÉ DES PRINCIPALES CHOSES qui regardent l'histoire ecclessastique & civile, depuis l'an

J. C. Conf-313- tantin 7,8.

313 jusques en l'an 380, miles felon-l'ordre des temps 
Confiantinus III, & Licinius III, Augg. Conff.

ONSTANTIN va de Rome à Milan au commencement de cette année

. Il appelle Licinius, & lay fait epeufer Conftancie fa feur vers le mois de 1066. mars, Et.4p.146.147. Ils publicat chémble un nouvel edit pour les Chrétiens, p.147. M.e.5, p.114. Des le commencement de cette année Conftantin decharge les Ecelefiafti-

Dèsie commencement de cette année Conftantin decharge les Ecclefaftiques des fonctionneivlies, & les terres de l'Egilf des Impots, \$2.44+1,8,150, 151|M.c.6.p.22, & fait diftributer des aumofines en Afrique, £1,4,4,148| M.c.6.p.23. Les Donatifles luy adressen en mesme remps leurs plaintes contre Cecilien

Les Domaittes buy adreitent en melme. Remps teurs plaintes contre Questien vers le 15 d'avril, MLS, 9, 24 no mon de Majorin plutôt que de Dorat els Cafes, p. 659-703. Il leur donne pour puges S. Materne de Cologne, S. Marin d'Arles, de S. Retice d'Autun, p. 1, 2-18, aufquels il joint le Pape S. Miltiadt (x. Mirocke de Milan, p. 13–9, 11, 702.

Constantin vient de Milan dans les Gaules en il défait les François, E.t.4-p. 147. Il neglige les seux seculiers qui se devoient saire cette année, p.158. Cirthe en Numidie prend le nom de Constantine, p.110.148.

Diocletien meurs cette année avant Maximin, & peus-eftre au mois de may

[15] Maximi romp avec Licimus, & des Phiver vient avec ses roupes de Syrie en Bithynie: Henre en Europe, prond Byzanec & Heraches, maistils desais miraculussementre Herache & Andrinosle le 30 d'avril, p. 151.154. Licinus str publict à Nicomedie le 13 juin l'edit de Milan en saveu des

Chrétiens, p. 154.

Maximin se venge de sa défaite sur les idolatres, & public un grand edit

Maximin e venge de la deraite un es ionares, se public nu grante den pour les Chrétiens. Il meur enfuite miferablement à Tarié vers le mois d'aouft, & les ministres de la perféctation peristent après luy par ordre de Licinius, p.154-157/MA.5.0.06. Eustèe de Cefarie finit propriement jei son bistoire ecclessatique, MAX.8.5.5.

Euten de Cetaren nur proprement et son intoire eccenatique ; M.A.J.p.; §. Licinius fait envore mourire Amidien baffard de Maximien Galere, & Severien his de Severe Anguste , E. t. 4. p. 1 § 7.

Les eglifes sont rebasties partout, Mr. 6 p. 1 94-197.
Constantin fait assembler un Concile à Rome sur l'affaire des Donatistes le

Constantin rat attembler un Concile a Rome fur l'attaire des Donatités le leuxième d'octobre. Il dure 3 mois , p. 31-33. Donat y est condanné & Cecilien abfous , p. 34.35. Les Donatistes s'en plaignent & calomnient S. Miltiade , 36.47.

Tyran estant mort, Vital est fait le 20.º Evesque d'Antioche,& gouverne environ 6 ans ,p. 194.

Total Consti

L'an de

| de                                                                                           | CHRONOLOGIE. 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lande                   | Land          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| S. A<br>peut-e<br>S. A<br>13 ans<br>S. F<br>1 Rom<br>Did<br>felon P<br>S. Pac<br>de S. A     | stanier of hit Ewelque de Jesustien vers 31,1, aprês Hermon moeft<br>trê de l'an 31,11 [Journementwin a sous 1,7,81,5].<br>Istandre, of hit Ewelque de Dyanes aprês S. Metrophan, & gouverne<br>7,93,13,66. Proposition of the perfection of the formation of | Conf-<br>tantin<br>7,8. | J. G.<br>313. |
| 31.Pr jugen Elier & led Le après, Eu Euleb de Lic Co l'Occi 708.1 Premm Panne fair C S.V Lil | Pape Mikhishe meuric le 10 okt janvier, ALLAG, 37,918, 5, 51,118, 17 M.  priv Vincocle la 1, 10 unefine moisgoweren aan 6x1 in solvatyap, 847,  Proconful l'Arrique examine l'attitur de l'étile «l'Aprosogle 15 fevrier,  clorelle l'Arrique examine l'attitur de l'étile «l'Aprosogle 15 fevrier,  clorelle l'Arrique examine l'attitur de l'étile «l'Aprosogle 15 fevrier,  clorelle l'Arrique examine l'attitur de l'étile «l'Aprosogle 15 fevrier,  clorelle l'Arrique examine l'attitur de l'Arrique examine 11, 18, 20 mil avec<br>du déce le Nocomedie qui avoit attiffée au Concile d'Anyre, e-flant most,  Exefequed l'Expre l'empare de cette Egifé avant l'an 15, 30 mil avec<br>de les pour l'attitur de l'Arrique 15, 20 mil 18,       |                         |               |
| On cr<br>Bords<br>ue peu<br>3:5,p<br>Donau<br>Eu<br>leftine                                  | confluencia IV, O Livinia IV, deg. Confl.  prinți în de Divinia or vouve de Catre și descripit d'Infidmique Prifica în mere, Eccapa IV.  prifica în mere în prifica în                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,10.                   | 315.          |
| Co.                                                                                          | Sabinus , & Rufinus , Conff.<br>nftantin permer le 8 de juin d'affranchir les céclaves devant l'Eglife, E.s.<br>18.169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,11.                  | 316.          |

| J. C.  | L'an de<br>Goof- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L'an d       |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 316.   | tantin           | Constantin le jeune son file naist à ce qu'on croit cette année à Artes ée 7 d'aouste<br>p.168.638.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rome<br>1065 |
|        |                  | Olympe Evelque d'Espagne qui a écrit, vient peut-estre cette année en Afri-<br>que pour la eause de Cecilien, M.6.6, 1,960.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|        |                  | Conftantin juge à Milan l'affaire de Ceeilien vers la fin d'octobre, & con-<br>danne rigoureulement les Donatiftes , p. 60.63. Quelques uns d'eux se réu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|        |                  | miffert à l'Eglife : les autres s'en feparent de plus en plus &c. p. 68-80. Diffe-<br>rence entre eux & les Novatiens, p.83-85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|        |                  | Donat effoit ee femble Evefque de Carthage dés ce temps-ci: ses qualitez, p. 48-8. Les Circoncellions semblent aussi avoir commencé en mesme temps , p. 88-58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|        |                  | S. Martin naift en Pannonie en l'onzieme aunée de Conftantin. V. fon ture 5 1. tome 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 3 t 7. | 11,t1.           | Galicanus, & Baffus, Confi. Crifps & Confinent pils days and Confinent, & Licinius fil de Licinius, fortfait Coffart à Sardison le present mars, Ec. 42, 170,639. Qui offsit Criffes, 1717. On lay donne Lictnesse pour preceptus, 181,63,206. Confinentifetual fils de Confinent nafil en Hijrs it y als 13 d'amfl.E.t.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107          |
| ;18.   | 12,13            | p.171.  Licinius Augustus V, & Crispus Cafar, Cons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| ,10.   | 12,1,            | On met uneloy du $s_i$ jim $s_i$ $s_i$ perlaquelle Conflamin établit la jurifiléction dépulée pour le ainten cruitys. Le Arga $s_i$ $s_i$ $s_i$ $s_i$ $s_i$ de dépulée pour le ainten cruitys. Le Arga $s_i$ | 1074         |
| 319.   | 13,14            | Conflamina: Augulau F. Or Licinia junior Cefer, Conff. Conflamin ravaille heatong de terrique is mora via posiçà E. E. p. 171-173. Aprix Viai, S. Philegom Ch fait b. 14. Feefque d'Antiochte : On roisi que ce fren entet amme I. Ignourem pries de 3 sas Africh. 2011-102. Paulinde Tyr fait dedier verset temps-ci fa nouvelle egific, oà Eustre de Catrice fait for desga 1-56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107          |
|        |                  | Quel eftoit Arius, p. 339, 340. Il commence peut-eftre vers ce temps-oi à troubler l'Eglife par son hereste, p.145-145737-740. S. Alexandre Evesque d'Alexandric tasche à le ramener par la douceur, p.18.16 de condanne dans l'assemblée de son Clergé-& puis dans un Concile de cent Evesques d'Egypte , p. 20.20.21.24, De Se disclipéle, p.145-45. Alexandre quiter l'Egypte , s'eu va en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|        |                  | p. 20. 11.1.45, De les disciples, p. 14.1-140. Artis quitte l'egyre, seu va en<br>Syrie, o di Itrouve des partièns & des adverfaires, p. 148-150. Paulin de Tyr<br>& Theodote de Laodicee le foutiennen, p. 250. 251.<br>Qu'un prefère d'Alexandrie fait (chilme vers le mefine temps qu'Arius,<br>& ufurpe le pouvoir de l'ordination, p. 231.1331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|        |                  | Conflaminus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |

| de :  | CHRONOLOGIE. 753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'an   | L'an         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 07 3  | Confluencia de la plantie la Diff. Confluencia piante Caler II, Conff. Confluencia Caler la el parinvie la Diff. popole contra le cellale, 14,44,171, il définale la 14 de pian les concombines au performe matrices, 19,177, 173, il définale la 14 de pian les concombines au performe matrices, 19,177, 173, il définale la 14, 18,18,18,18,18,18,18,18,18,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | j.c.<br>310. |
| 1074- | Ne des fais R. G. Conflantines jamine of far 11, Confl. Ne des fais Rome à passegripue de Conflantin hijromine de mer. E. E., P. Ne des fais Rome à passegripue de Conflantin co | _      | 321.         |
| 1075  | Personia Pedisons, & Anicias Juliana, Conf. Conf.cois defia in Semente deut Pennomic de any ker popy, si it inse Radionals her Roy, E.L. 42 v 8 + 18 ; Il viem A Todfalonique & Jaira pur, pa 86. Saire Abbie Diacre d'Edelfey foutfire le martyre le 1 ( de novembre , M. 6. \$3.10 c, 19 | 16517. | 331.         |
| 976.  | Severus, & Rufinus , Conff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,18. | 323          |

| J.C. | Lan                             | 7f4 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La          |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13.  | Con-<br>flan-<br>tim<br>17,1\$. | nin peus wein eft eisfeit per neue mer fereire au en mar; McLe p. 793,5.  Kennde geure de Corpsient of de Liveniu, Le. p. 183,9.00,4.54,1.L.  chinis pei de Isaalit al Andringhi în de puille; Je fine di defjan de Colpsien  Corps, de Die fere en vere peu Corpsient pei de Circiplace de Caledaine,  peu Crifge, de Die fere vere peu Corpsient pei de Circiplace de Caledaine,  peupper, B. de envoye à Thefalmispa ei di de mough fra de temps april, de  Martines qui si une fine Colpsie de la congades p. 193,5.19.  Le de Corpsient de Colpsient de la Capades p. 193,5.19.  Le de Corpsient de Liveniu de Colpsient peu de sapades p. 193,5.19.  Conflaction public et le la vervier de 191,196,664,7.  Conflaction public et elles pour tradition les Conflections, 2.  Conflaction public et elles pour tradition les Conflections, 2.  Conflaction public et elles pour tradition les Conflections, 2.  Sa Philogene Evelque d'Anticole, meurs apparentment le so de decembre, 3, 183,50.10.  Sa Philogene Evelque d'Anticole, meurs apparentment le so de decembre, 33,3,1,4,10,40,21,7,16.2. Faable by Gooccel & Epourtein centronnon un m. 33,3,1,4,10,40,21,7,16.2. Faable by Gooccel & Epourtein centronnon un m. 33,3,1,4,10,40,21,7,16.2. Faable by Gooccel & Epourtein centronnon un m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rom<br>1976 |
| 14.  | 18,19.                          | Crifpus Celar III, & Constantinus Celar III, Const.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1077        |
|      |                                 | S. Theodore Exefque de Cyrinie en Cypte & Confideur, fort de prinde. José pairei et al, shaw reut a destint de Gondaniu, MAS, pl. 4,1478, Conflacin cerci la Aderandre d'Alexandrie Ch' Alviu, suili-sol aprés la déditate de Licinius, £4,443,1114,1844,2911-319,181 (reui en Egypte Colius de Cordene, qui y tere un Coordie à la Ariera & les Collustions ont condimere, MAS, 431-431,181 (reui en Especia) (reui en Cordene de la Ariera & les Collustions and Conflacin (reui en Coordina) (reui en Cordene en Corden |             |
| 5.   | 19120.                          | Paulinus , & Julianus , Conff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1078        |
|      |                                 | Paulin Evrégue d'Assische du depoit ou fa creire. 2. End'ubs Evrégue de lecric et luis ciu fajore, le gouverne fin ann ou nu peu plus, 4.7. p. z. z. 646-64. j. de lecric et luis ciu fajore, le gouverne fin ann ou nu peu plus, 4.7. p. z. z. 646-64. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

| a le       | CHRONOLOGIE. 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lan   | L'an |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| me<br>, 8- | avec fet diérples, & bannit Le Eußbirny fignent la Confubrhantainté, φ τγο.<br>Let Mételem y réunifient l'Egillé, φ a. 13.<br>Comment il finet encodre le VII- Canon fur Jerufalem, Fyanenal ,<br>S. Leonce Evelque de Cénére confuppadoce allant au Concile, exechife<br>S. Gregoire de Naziame Inncien, pere du Theologien, qui eff batrizé peu<br>aprés 1,0-20.11-411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 327- |
|            | Cecilien de Carthage le trouve au Concile, le en apporte les decrets en Action (en la fait pas fil y a besucoup furvéeu, 1,6,5,10,4,107, Couffamine chief et la Co-soné du four grent le 3 es similardonne du blé aux Eplifes pous les pauvees, E.A.5,116. Par fa la pla 17 jepunhere il voite tout le monde il aversit af paste de fait est de fie gliériers, p. 117, Iddfrond largisdatures par la lay polibit la premier d'attert, p. 125. Occioures Melcicien perfiltre de dans le felifien, de propenter à Conflantine out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
|            | In receite. Med. 6, 1, 1, 4, 7, 1, Eufelbe & Theograf let appaient, & communi-<br>queta avec det Arfensque Conflanna avei fait veria! à Cour pour le pa-<br>p. 1, 6, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |
|            | Saint Pacome peut avoir commence dei 1ma 34,1 kmmer le mountere de<br>Tabenne qui donna le commencement aux comobit 3,6,174-17 g. Leur habit,<br>leur ordre, leurs pratiques, leur vertre, 1,79-19-2, De la Reglee de S. Pacome,<br>p. 1957.<br>S. Amon fondateur des monafteres de Nitrie, paroift vers le mefine tempt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ,    |
|            | ou peu après, p. 153-158.<br>On pretend que S. Melece celebre Evefique du Pont vivoit encore en ce<br>temps-ci, V <sub>e</sub> pui irre, M.110.<br>Audée fait (chisme vert ce temps-ci dans la Mesopotamie, 1.6.p.691-696.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | _    |
|            | Conflamina Angline III, Or Conflamina Cafer, Cariff.  Abacandre Charactive mora representance les you si Savil lina 316.  Abacandre Charactive mora representance les you si Savil lina 316.  Abacandre Charactive pois deep van si Aba 311.  Abacandre Charactive pois deep van si Abacandre van si Abacandre Charactive Char |       | 320. |
| ١          | p.2.1. Confamilio reteorire d Rome, p.2.19, & fait mourir vers le meis de juillet Lici.<br>nien fou neveus, Crifpe Cofar fou file, Faufte fa femme ; & beaucoup di fet amis,<br>p.2.13,-217,649.<br>Sainte Helone va vers ce temps-ci dans la palestine, p.2.18/M27,p.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |
| ō.         | Constantinus, & Maximus, Confl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21,11 | 317. |
|            | Sainte Helene trouve le Saint Sepulcre & la vraie Croix, apparemment en<br>l'an 327, M.27.0.3-9. Elle fait commencer la grande eglife de la Refurrection<br>fur le Calvaire & le Saint Sepulcre .p. 10. Elle fait l'églife de Bethléem , &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |

| L'an<br>de | L'an   | 716 CHRONOLOGIE.                                                                   | 1 17 |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| .c.        | Conf   | celle de l'Afcention , p.14. Conflumin fonde à canfe d'elle la ville d'Helenople   | Kor. |
| 127.       | 21,33  | en Bithynie, an lieu du bourg de Drepane, E.t.a. p. 228 M. r. v. v.                | 101  |
|            | 1      | C'est peut-estre vers ce temps-ci que les Douatiftes assemblez à Carriage          |      |
|            | 1      | lau nombre de prés de 270 Evolques, après une deliberation de ve jours por         | 1    |
|            |        | mettent de recevoir les Catholiques sans les rebattizer , M.t.6.p.81.82,710.       | 1    |
| 28.        | 11,13  | Januarinus, & Jufins, Conff.                                                       | 10   |
|            |        | S.Hilarion commence cette année à faire des miracles , & fonde enfuite             | 1    |
|            | l l    | les premiers monasteres de la Palestine qui se multiplient bien-tost: Il conver-   | ŀ    |
|            |        | tit auffi plufieurs Sarrazins par fes miracles, furtout à Elufe, Mt.7.p. 166.      | 1    |
|            | 1      | Eusebe & Theognis sont ruppellez, & rétablis dans leurs sieges trois ans           |      |
|            |        | apres leur banniffement, à la fin de l'an 318, ou au commencement de l'an          |      |
|            | 1      | 319.1.6p.169.170. Conframinfait un pont fur le Danube , Et.4.p.119.                |      |
|            | 1      | Sainte Helene peut eftre morte en l'an 328 ou 329; fon corpseft apporté à          |      |
|            | 1      | Rome , p.128.6 ; 1.: M.1.7.p. 1 5.16.                                              |      |
|            |        | S. Theodore fe retire à Tabenne vers l'an 318, âgé de 13 à 14 ans , Me.7.          |      |
|            |        | p.176.131.479. L'Empereur Valens naift ceste année, E.t. S.p.75.127.               |      |
| 19,        | 23,24. | Constantinus Augustus VIII, & Constantinus Cafar IV, Consf.                        | 104  |
| "          | -,,    | S.Gregoire le perc eft fait Evelque de Nazianze vers le commencement de            | 100  |
|            |        | l'an 319, Mr. 9. 31 5-311. S. Gregoire son fils vient au monde peu de temps        |      |
|            |        | apres p. 3 22; & S.Bafile un peu apres S.Gregoire , p. 2.6 28.                     |      |
|            |        | Il femble que S. Eustathe air tenu vers ce temps-ci un Concile à Antioche,         |      |
| - 1        | 1      | des provinces d'Oriene, dont on a mélé les Canons avec ceux du Concile de la       |      |
| - 1        |        | Dedicace en l'an 341,1.6 p.753-7511.7 p.23. Il écrit contre Eufebe de Cefarée,     |      |
| - 1        |        | 1.7.p.24, & Eufebe contre luy, p. 18.                                              |      |
| - 1        |        | S. Alexandre de Constantinople reduit au filence un philosophe qui dispu-          |      |
| - 1        |        | tolt contre luy, Man, p. t 1.                                                      |      |
| - 1        |        | On pose les fondemens de Constantinople le mecredi 16 de novembre, E. t.4.r.       |      |
| - 1        |        | 219 an Dint-Affre des l'an 118.0.6 c 2.6 c 6. Deffein étendus edifices manuficante |      |
| - 1        |        | privileges de cette nouvelle Rome . p.210-240.                                     |      |
| - 1        |        | S.Paul le simple fleurissont vers ce temps-ci dans la Thebaide, M.t.7.p. 1 52      |      |
| - 1        | l i    | Le Prettre Juvencus met l'histoire de l'Evangile en vers sous Constantin .         |      |
| - 1        |        | £ 1.4.p.306.307.                                                                   |      |
| - 1        |        | Constancie veuve de Licinius faur de Constantin, meurs vers l'an 32900 330         |      |
| - 1        |        | p.245.                                                                             |      |
| 0          | 24,25. |                                                                                    | 1063 |
| - 1        |        | La ville de Constantinople est dedice le 11 de may, E.t.4.p.239.240.               |      |
| - 1        |        | Constantin écrit à Arius le 27 de novembre pour le rappeller d'exil & l'en-        |      |
| - 1        | 1      | voyer à Alexandrie, M.s.6.p.270-273.744.745.750.1.                                 |      |
| - 1        |        | Les Donatiftes s'em parent peut-eftre en cette année de l'eglise que Conftan-      |      |
| - 1        |        | tin faifoit baftir à Cirthe pour les Catholiques. Conftantin en fait baftir une    |      |
| - 1        |        | autre, & confirme les privileges des Ecclessatiques, p. 10 5.106.711.1.            |      |
| - 1        |        | S. Macaire d'Egypte se retire vers l'an 330, dans la solitude de Sceté, où il      |      |
| - 1        |        | habite le premier , 1.8 p. 577. 578. Description de ce desert, p. 579. 580.        |      |
| - 1        | 1      | S. Julien Sabbas fait la melme chose dans l'Osrhoene vers ce temps-ci au           |      |
|            | - 1    | pluftard , r.7.p. ( 8 s.                                                           |      |
|            |        |                                                                                    |      |

| L'an               | CHRONOLOGIE. 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L'artic          | Labo          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| de<br>ome<br>of 3. | S. Abraham retiré depuis 10 ans, fait distribuet aux pauvres la succession de ses parens, p. 588.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tantin<br>14,155 | j. C.<br>330. |
|                    | Les Ethiopiens reçoivent la foy par la predication de S. Frumence, que S. Athanafe fait Evefque d'Auxume au commencement de son episcopat, 1.7, p. 187.709.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |
|                    | L'Iberie eR convertie sous Constantin par une captive, E.L.p. 197-199.  S.Parthene est fait vers ce temps-ci Evesque de Lampsaque, M.L.s.p. 190.  Héltoire de la conversion d'Ellel ou d'Hillel Patriarehe des Juis, 1.7.p. 190.191, & de 5. Joseph Comte, Bid.                                                                                                                                                                               |                  |               |
|                    | Constantin far la fin de fa vie rafche d'établir le Christianisme dans Helio-<br>ple en Phenicie, so ài fair abatre le temple de Veuus, E.r. 4-p. 106, il fair<br>abatre vers le mesme temps un autre comple de Venus à Apharque, & celui<br>d'Esculape à Eges, p. 106, 107.                                                                                                                                                                  |                  |               |
| 0F4.               | Baffus, & Ablavius, Conf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,16.           | 331.          |
|                    | S. Eufstate d'Antioche et de posé par les Eusébicos dans un Concile, «<br>relegué à Philipperen Maccobine, où il meur a aparemment avant la 18,<br>MAARA 1914. » As 141 y et penceltre fuivi par l'aviendepuis Eusépac d'An-<br>tioche, 1975, Elvim 9 1, Alt mans, D. Paulle d'Tyrel mis en fa place & or<br>gouverne que sie mois il infirmi Acce, 168, 127, 1276, 404. Affeipas de Gazar del epode apparemment avec S. Euflathe, & Quintein |                  |               |
|                    | mis en fie place, p. 274-746. Paulo intrus la place de S. Euflathe eftant mort, Eufah luy fuccode: Il chaffe Acce d'Annioche, p. 764-00-4admet Euflathe de Schafte dans fon Clergé, de l'en chaffe, p. 37-97-98. Pluver Catholiques refudion de le Goumerte de ufurpateurs Arien, s. Cost appellez Euflathions, 6.6, p. 18/17-p. 1.6. Euflathe de Schafte eft reccu par Hermogene Evefque de Cefaire en Cap-                                  |                  |               |
|                    | padoce, 1,9, p.86.  Eufebe de Nicomedie d'unit avec les Meleciens vers l'an 331,1.8,0.14,1.5.  Il tafebe en vain d'obliger S. Athanafé à recevoir Arius à la communion ,  M.6. p. 1.8 s. 1.8, p.6. r.7. Il le fait accufer par les Meleciens comme fauteur d'un Philumene revolet: Ses perfères le mittlene Il le suffiée hautement lus                                                                                                       |                  |               |
|                    | mefine, estant veuu trouver Constantin auprés de Nicomedie, Mr. S. p. 18.  19. On parle deslors de l'histoire d'Isquyras: Ce que e'est que cette bistoire, p. 20-23.  Constantin jette les sondemens de l'eglise d'Antioche dix ans avant sa de-                                                                                                                                                                                              |                  |               |
|                    | dicace; & en fait faire une autre à Mambré prés d'Hébron, E. 14, p. 143, 144.<br>Il travaille beaucoup en ce temps-ci à ruiner l'idolatrie, p. 106-111, & à con-<br>vertir les heretiques, p. 121, 121, 1246. Il remet le quart des impefs pris far les<br>jerres, p. 347.                                                                                                                                                                    |                  |               |
|                    | guien l'applas naift le 6 de novembre 33 t. Bastiine sa mere meurs peu de<br>mois apris, Ec.4-p.433-484.<br>Jouien n.vist vers le mesme temps, p. 477.<br>S.Gregoire de Nysic ett ne vers l'an 331, Mt.9-p.461.                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |
| 15.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,17.           | 332.          |
|                    | S. Eutrope d'Andrinople oft banni aprés S. Eustathe, au commencement<br>de l'an 332 au plustard, M.s.6.p.279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |               |

| J. C. Con | di 758 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132. tan  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Let Gen farmiffen en mile hommet aust Ramainengehüte, Tachteritifi, 3 to 4, 2 to 4 m sp. 12 m sen mennet a diffrirbat to big er Configurationain paragola (Comfiningale, 13 to 4. m sp. 12 to 4 m sp. 13 to 4 m sp. 13 to 4 to 13 to 13 to 13 to 13 to 13 to 14 to |
| 333. 17,1 | Africe fereconcilis functionness avec Schmand, Mat. 8, 28, 28, 12m. Arraph Cold det Melecines demande audi fa communion, p. 10, mins il l'abundonne bien-toll, 9, 3.  Schmande av sifice la Thebaido, p. 10, 118, 20, 11.  Grande famine en Syrie, Ext. 4, 12, 12, 12 peus avoir cassfé la mort de Sopa-trajello, p. 11, 11, 13.  Salamine sil reversife par autrembinent de terre, p. 14.  Divers point de Abilité de Color la Roya et al. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Perfs fair suffs. & Conflantin luy écrit en faveur des Chrétiens de Perfs,<br>1.8 1 fl. 1.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18,15     | Openus, & denicie Fadins pinne, Cenff.  S. Macirie de Jersélium neuer vers centipa-ci. S. Mainie Confession Iny faces (h.M.2.p. 180. m). Concile de Contre de Contre de Tan 5 1 4. S. Anhande restide de s'y profession, ex-ceptiga pinne. S. Marian requir le batterine à l'ârge de 18 ann 19 pin 11. Maria o. Constantin manele vers l'an 1 14. Electé de Coffarie de 10 yeu faire faire des Constantin manele vers l'an 1 14. Electé de Coffarie de 10 yeu faire faire des Paris, exert, x7, p. p. d. Euride ley adetté un transé far la létte de L'acque de l'acque de 10 yeurs de 10  |

| •   | CHRONOLOGIE. 719                                                                                                                                                                                                                                                           | de l  | Lun          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| i.e | Marcel d'Ancyre écrit vers ce temps-ci contre Aftere fophifte Arien, M.                                                                                                                                                                                                    | ConG  | J. C<br>335. |
|     | Convocation du Concile de Tyr tenu aux mois d'aoust & de septembre ,<br>1.8.9.14.15.6. Le Concile est dominé par le Comte Denys, S. Athanase obligé                                                                                                                        |       | ļ            |
|     | d'y venir, p. 36.37. Calomnies proposes dans ce Concile contre le Saint, p. 38.<br>19. Actions genereuses de S. Paphnuce & de S. Potamon Confesseurs, p. 40. 41.                                                                                                           |       |              |
|     | S. Athanase recuse en vain ses ennemis, p. 4.2, resute leurs calomnies, p. 4.3-47. Ils deputent à la Mareote pour informer de l'histoire d'Isquyras, p. 43, 7.3. Ces                                                                                                       |       |              |
|     | commissires violent toutes les regles de la justice, 0, 5 3 - 5 7. S. Athanase quitte<br>Tyriles Eusebiens le deposent, écrivent contre luy, reçoivent les Melociens à la                                                                                                  |       |              |
|     | communion de l'Eglife,p. 58, 19. Ils vontenfuite dedier l'eglife de Jerufaltm,<br>1.6p. 183-1861,79, 12.641. Ils reçoivent en mefme temps Arius & fes fecta-<br>curs, 1.6p. 187-188,748-751. Ils citent Marcel d'Ancyre comme herceique ,                                  |       |              |
|     | p. 289-1914,7,9,05. Li jeune Dalmace fils de Dalmace frere de Conflantin, oft fais Cofar le 18 on le 14 de feptembre, E.1.4,9,2,59.                                                                                                                                        |       |              |
|     | on et 4 as septembre, 1.1.4-p. 159.  Constantin celebre à Constantinopte la 30 année de son regne commencée au 15 de juillet & p. 15 p. écrit à S. Antoinc qui luy répond, p. 15 s. M. 17, p. 121.  Amibalien son frere sut fais Roy du Pont & de l'Armenie vers l'an 235. |       |              |
|     | p.259. S.Athanafe va trouver Conftantin, M.s.8.p.58-60, qui mande ses accusa-                                                                                                                                                                                              |       |              |
|     | teurs, & fur une nouvelle calomnie relegue le Saint à Treves, p.61-65, p.6. p. 190.  Il ne veut pas nearmoins qu'on luy donne de fucceffeur, Ma.8.p.65.                                                                                                                    |       |              |
|     | Conflamin étoufe la revolte de Calocere dans l'isle de Cypre, E.t. 4, p. 161. 161. Arius après avoir esté receu à Jerusalem va troubler l'eglise d'Alexandrie,                                                                                                             |       |              |
|     | M.t.6p.193.194.  S.Silvefire Pape meurt le 31 de decembre 335, M.t.7p.167.  S.Macaire d'Alexandrie se retire dans la solitude en 335 au plustard, M.t.                                                                                                                     |       |              |
|     | S.p.617.  Il paroist à Antioche une comete en plein jour, E.t.4.p.163;                                                                                                                                                                                                     |       |              |
| 9-  | Nepetianus, & Facundus, Conff.  S. M A R c est fait le 33º Pape le 18 de janvier: Il ne gouverne pas neuf                                                                                                                                                                  | 30,31 | 330          |
|     | mois entiers, M.1.7.9.168.  S. Athanase peut eftre arrive à Treves vers le mois de sevrier . 1.8.9.65. [1]                                                                                                                                                                 |       |              |
|     | y est bien receu par Constantin le jeune & par S. Maximin de Treves , p. 6 ;-67/1.7.p. 248.                                                                                                                                                                                |       |              |
|     | Les Eufebiens tiennent un Concile à Conftantinople, 1.6.p.193, y con-<br>dannent Marcel d'Ancyre, p.190.1911/7,p.706, metrent Baffie en sa place, &<br>sont un nouveau formulaire, 1.6.p.190.                                                                              |       |              |
|     | Constantin fait venirà Constantinople Arius qui le trompe: Mais Dieu exau-<br>çant les prieres de S. Alexandre de Constantinople & de S. Jacque de Nissie,<br>fait perir miserablement cet herefiarque un samedi au soir, lorsqu'il s'atten-                               |       |              |
|     | doit d'eftre receu le lendemain dans l'Eglife, p. 195-1971: 7, p. 34-36.263.  Conftantin ne laiffe pas de rejetter les prières de ceux d'Alexandrie & de S. Antoine pour S. Athanafe, 18. p. 66.67.                                                                        |       |              |

| de de | Coni-                                                 | 760 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'an                |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| J.C.  | (antiu,                                               | Il ordeane de baltur une egitie pour l'igurran, £3,2,1,2,57.  Il bennie neamoni plan Arcaphe de l'ide Medecione, £6,2,19,2,18,6,7.  S. Pacome S. S. Thoodore fon dicipie priore aver aufeur pour l'Egitie.  S. Pacome S. S. Thoodore fon dicipie priore aver aufeur pour l'Egitie.  S. Alexandre de Conditationpoie meutra apparemennent à la fin d'aouit, A. L. A | de<br>Rose<br>1085. |
| 137-  | Conf.<br>rantin,<br>Conf.<br>tan co.<br>Conf.<br>tan, | JULE felt las J. 4 Pages 16 of Ferres, M. 5, p. 50 J. 19 J. 4 Control of the J. 5, p. 50 J. 5, p. 5, p |                     |
| 138.  | 1,1,                                                  | S.E.Ulathe d'Antoche citoir mort apparements vers ce temps-cl.,1-7, p. \$5.Likhe eft fair fecond E-velqued Toars en la premiere ambedu regue G.Eddine et fair fecond E-velqued Toars en la premiere ambedu regue G.Eddine et momentement de 3 § 1. Desverton § 3 ans. Pel. Mentro § 1, Mentro La Armania missiple, p ligieme aux en PelpeLoffen les Meygap fe roir ampré de Confluen, E-L-p. 3 § 3. 10.  Achtanat de la source E-velque blamis foat Confluent foer rappelle.  Achtanat de la source E-velque blamis foat Confluent foer rappelle.  FEGILE «Alexandre du 1 y juin, 2 & p. 48. S. Achtanafe voir Confluence V V- mance & U-Cefter en Cappathece, p. y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |

| ī  | CHRONOLOGIE. 761]                                                                                                                                                                                                                                     | L'ande | J.C. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1  | Les enfans de Constantin se voient dans la Pannonie, & partagent l'Empire                                                                                                                                                                             | Conf.  | 338. |
| 1  | entre cax vers le mois de juillet ou d'aouff , E.t.4.p.317.318.  S. Athanafe passe à Constantinople où il trouve S. Paul rétabli , Ma.7.p.                                                                                                            | Conf.  |      |
| 1  | 254r.S.p.69.  Marcel ne peuceftre paifible dans fon fiege à caufe de Bafile , 1.6.p.346 r.7.                                                                                                                                                          | 1,2.   |      |
| 1  | p.508.                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
|    | . Conflance ayans parsagé l'Empire recourse auffinh entrient contre le Perfes,<br>qui avoiene affingi instilement Nifhe durant 63 jours, & réfisient retires. E.<br>t.4.0. s.10/ML17.0.361. Hillibies generale de la guerre de Perfe Jose Conflance ; |        |      |
|    | E.t.4.p.320-324                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |
| 1  | Conflance appaife les troubles de l'Armenie & y rétablit le Roy, p. 319.<br>Les Eufebiens forment de nouvelles calomnies contre S. Athanafe après fon                                                                                                 |        |      |
| 1  | retour à Alexandrie, M.s.8.p.71.                                                                                                                                                                                                                      |        |      |
| 1  | Eusche de Cesarée meurt vers le mesme temps que S. Athanase revient dexil : Acace son disciple luy succede , 1, 7, 8, 47, 48. Si l'on peut exeuser Eusche d'Arianisme, p. 65-73. Remarques sur son genie & ses écrits, p. 66-74. Quel                 |        |      |
|    | estoit Acace, 16,0,304-306.<br>Sur la fin de l'an 338, ou peu après, Constance vient à Constantinople, fait                                                                                                                                           |        |      |
|    | depofer S. Paul par un Concile d'Ariens , & mer en sa place Eusebe de Nico-                                                                                                                                                                           |        |      |
|    | medie, p. 4041.7 p. 254.697. S. Paul paffe quelque temps à Theffalonique, & puis va dans les Gaules, où S. Maximin de Treves le reçoit le premier à la                                                                                                |        |      |
|    | communion, 1.7.p.154.155.  S. Abraham aprésavoir converti vers ce temps-ci un bourg de payens dans                                                                                                                                                    |        |      |
|    | la Melopotamie, retourne dans la folicude, p. 500.  Acindyne gluis Prefes d'Orient en 338, & les années fuivantes; Histoire arrivée sous les p. Et. 4,0,15,16.                                                                                        |        |      |
| 1. | Constantine Augustus H. & Constant Augustus, Const.                                                                                                                                                                                                   | 1,2    | 33   |
|    | Constance défend le 31 mars aux oncles d'eponser leurs nicces sur peine de la<br>vie, E.A.p. 326.                                                                                                                                                     | i      |      |
|    | Les Eufebienstaschent en vain de surprendre Constantin & Constant par<br>leuren calomnies contre S. Athanase, M. 18,71,72. Ils donnent un Evesque<br>nommé Piste aux Ariens d'Alexandrie, 166,103,104,183,74.                                         |        |      |
|    | Les Eufebiens & S. Athanase deputent au Pape Jule: les premiers luy de-<br>mandent un Concile: le Pape l'accepte, & mande S. Athanase, 1.7,0.269,170]                                                                                                 | 1      |      |
|    | £8,0.73.<br>Le Concile des Evelques d'Egypte, & 63 autres Evelques,écrivent au Pape                                                                                                                                                                   | 1      |      |
|    | Jule en faveur de S. Athanafe, 27,9.2711.8,9.73-75. Vifion de S. Antoine qui marquoit la perfecution de Gregoire, t. 8,9.75.                                                                                                                          | 1      |      |
|    | 76.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      |      |
|    | - S. Achamafe va à Rome aprés avoir receu la lettre de Jule, & y demeure 18 mois, mais non confecutifs, 1.7,2.2,71.8,2.75,76. Il fair connoiltre à l'Occident la vie folitaire & les actions de S. Antoine, 1.8,2.76.                                 |        |      |
|    | S. Paul le fimple peuteftre mort vers ce temps-ci, 1.7, p.152.  S. Abraham prend auprés de luy Marie sa niece agée de 7 ans seulement,                                                                                                                |        |      |
|    | p.591.<br>Libanius est nommé professen à Arbenes wers ce remps-ci, ce qui n'apas lieu,<br>E.t.4.p.572.                                                                                                                                                |        |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |

| L'an  | 761 CHRONOLOGIE.                                                                     | Lan  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Con-  | Acindynus, Proculus, Conf.                                                           | Rom  |
|       | Marcel, Afclepas, S. Luce d'Andrinople, S. Paul, Hellanique de Tripoli,              | 1001 |
| Coaf- |                                                                                      |      |
| &Con- | me on croit, à Rome avant le milieu de l'an 341, Ma.6.p.307-310.7 [2.1/1.7.          | ł    |
|       | 0.171.508.                                                                           |      |
| 3:4-  | Le Pape Jule écrit & depute cette année aux Eusebiens pour les faire venir           |      |
|       | au Concile de Rome indiqué pour le mois de juin 341,5.6,0.306-310.311 1.7.           |      |
|       | 9.172.                                                                               | 1    |
|       | S.Athanase retourne à Alexandrie au commencement de l'an 141 au plus.                |      |
|       | tard, r.8 p.78-80.                                                                   |      |
|       | Philagre of fair pour la seconde fais gouverneur d'Egypte à la recommandation        |      |
|       | des Emfebient, p. (2.                                                                |      |
|       | aer Enjerient, p. 11.                                                                |      |
|       | Conflantin attaque Conftant fon frere, eft defait pres d'Aquilet fo tue dans         |      |
|       | le combat fur la fin de mars:Couft am demeure par la maiftre de tont l'Occident,     |      |
|       | E.t.4.p.318.                                                                         |      |
|       | S.Ambroife naift vers ce temps-ci dans les Gaules, dont Ambroife son pere            |      |
|       | eftoit Prefet. V fon titre \$ 1-3, MA.10.                                            |      |
|       | Le corps de S.Quentin est trouvé dans la Somme le 24 de juin en l'an 340,            |      |
|       | ou peu aprés, MA.4. p.43 f.                                                          |      |
|       | S. Macaire d'Egypte est fait Prestre de Sceté vers l'an 140, 18, p. 582. Il y        |      |
|       | eut vers ce temps là de grands troubles à Thessalonique, qui s'appaisent par         |      |
|       | l'ordination d'Acce, p.114-                                                          |      |
|       | On peut mettre vers ce temps-ci le Concile de Gangres contre Eustathe                |      |
|       | moine d'Armenic, 1.9.p.85-87.650-654.                                                |      |
|       | S. Antoine permet à deux de ses disciples de demeurer avec luy 2.7.p. 121.122.       |      |
| 415-  | Mercellinus, & Probinus, Conf.                                                       | 1001 |
| 413*  |                                                                                      | ,.   |
| - 1   | S. Paul premier ermite est visité par S. Antoine, & meurt au commence-               |      |
|       | ment del'an 341, dans la communion de S.Athanafe, Mt.7,1.12.1234.8,2.78              |      |
|       | S. Theodore eft fait acconome & Supericur de Tabenne vers l'an 341, 17.p.            |      |
|       | 119.                                                                                 |      |
|       | Les Eusebiens tienneut un Concile à Antioche pour la dedicace de la grande           |      |
|       | eglife au commencement de l'an 341 264.31 1.31 2'1.7 4.77. Ils y font divers         |      |
|       | fymboles & quelques Canons bons & manvais, 1.6.p. 31 5-32 2. Les vingt-cinq          |      |
| 1     | Canons qu'on leur actribué peuvent eftre de different Conciles, p.753-755-           |      |
|       | lls y offrent l'evesche d'Alexandrie à un Eusebe qui le refuse, & accepte celui      |      |
| 1     | d'Emele: Quel estoit cet Eusebe, p. 31 2. 31 5, Gregoire de Cappadoce est établi     |      |
| - 1   | par le Concile à la place de S.Achanafe, p. 3 1 3 r. 8, p. 77. Gregoire vient à Ale- |      |
|       | xandrie vers la fin de Carelme, 1.8 p. 78.79. Violences qu'il exerce à Alexan-       |      |
|       | drie & dans l'Egypte, p.80-88. S. Antoine luy écrit & au Due Balac, s.7. p. 123      |      |
|       | g.8. p.88. S. Athanase ecrit contre luy une lettre circulaire à tous les Ortho-      |      |
|       | dozes, r.\$.p.\$4.8 c.                                                               |      |
| - 1   | S. Athanase quitte Alexandrie après Pasque & se retire à Rome, p.82.84.              |      |
|       | Oil pendant les trais ans qu'il y demeure, il compose sa synopse pour Constant,      |      |
| - 1   | p.86, Ifidore depuis Prefire & hospitalier d'Alexandrie & Ammone Monot,              |      |
| 1     | estoient à Rome avec luy, p.76. V.T besphile d Alexandrie \$ 2 5.                    |      |
|       | Les legats du Pape parsent d'Orient au mois de juin avec des lettres du              |      |
|       |                                                                                      |      |
|       |                                                                                      |      |
|       | Concile d'Antioche, 1.6 p. 3 22. 3 23 2.7 p. 27 3.                                   |      |
|       |                                                                                      |      |

34

Para Landon

|       | CHRONOLOGIE. 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L' 50                                     | L'an          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| ١     | Le Concile de Rome tenu au meime moss connarme sa communon avec<br>S.Arhanafe & Marcel d'Ancytes. 7.9.27.3-277.103.704. On crost qu'Osius s'y<br>trouva, p.; 15.<br>Jule répond aux Orientaux quelque temps aprés l'arrivée de ses legats ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conf-<br>tunet<br>& Con-<br>ftant<br>495- | J. C.<br>J41• |
|       | payd. Endrée de Niconaisie moute reuse que la loure de Jule fait arrivée en<br>Dreux ¿ de la dire fut la fin de l'un ; 1,1 de Ju ; 1,5 d',9 y ; 2 bent elvrécable<br>l'entrépa, p. 3,1 d',1 p. 3,1 d', 2 p. 3,1 y ; d', 9 y ; 2 bent elvrécable<br>l'entrépa, p. 3,1 d',1 p. 3,1 d', 2 p. 3,1 d',1 p. 3,1 |                                           |               |
| 095.  | Conflantius Aug. III, & Conflant Aug. II, Conf. Conflant traite evec he Francois. Et. 4.0.116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,6.                                      | 342           |
|       | Le General Hermogene vondant chaffit S Faul de Conflantionople, et tree per les principals (ALGAS) 3-15-18 (FA)-18-15 (Conflantionople deuter sind Ansiche A Conflantionople deuter lawre, S en chafte S Paul 1, stiffate Maccolon Conflantionople deuter lawre, S en chafte S Paul 1, stiffate Maccolon S Faul 1 et al. (ALGAS) (ALGA      |                                           |               |
|       | laprés, avant 34. Quel eftoit cet herefiarque, p. 3.8-330.  S. Jerome peutetire né vers ce temps-ci à Stridon dans la Pannonie ou la Dalmacie * *Jén rierr * \$ 1. M. 1.5. Sainte Melanie l'ayeule patito-fille de Maxcellin Conful en l'an 341. paift auffi en l'an 341. **Jén tierr note 3 , M. 1. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |               |
| 1096. | Platidus, & Ramalus, Conff. Conffant paffe en Anglewert à la fie de l'hiere passe arrefer les courfes de Enflisie, d'revieus pass après dans les Goldes, E.L.C., 154. Salamine en Cypre d'reveneffe par un translèment de terre, 19,37. Jalius Frimcius Maternus adretté à Conflance de à Conflanc fon écrit De la iautice des religions produces, un lan 34,000 per sprés, p.480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 343-          |
| 1097. | Lemins, & Salloffins, Conf.  Il semble que Valende Muste ait tacthé en vain vern l'an 344, d'usurpe le siege d'Aquilée-Fortunatien en ét fait Evedjeu, Adalé, p. 330.  Theognis de Nicce meure vers l'an 344, p. 330. 331.  DDddd ij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,8.                                      | 344           |

| L'ande<br>J. C. | L'an de<br>Conf          | 764 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L'e   |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 144-            | de Con-<br>flast<br>7,8. | Nocochie et truverfie dans le Port, her leglik balle per Saine Gre-<br>geine de Thamanage <u>E. 4.4.5.18</u> . S. Theodoc eth first vera l'as <u>1.5.5 specieur de Theore, d. 6.2 per 1.5. S. Theodoc eth first vera l'as <u>1.5.5 specieur de Theore, d. 6.2 per 1.5.</u> S. Theodoc eth first vera l'as <u>1.5.5 specieur de Theore, d. 6.2 per 1.5.</u> Serieur de Constant de Cons</u> | 109;  |
| 345.            | 8,9.                     | Amantins, & Albinus, Conf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1001  |
|                 | _                        | Spore par un culir public le wendredt fairer, constance tous les Christians is more Grant dominée de Marry redaine ce royaume, Adrez, 36-1-1-1-1, and in more Grant dominée de Marry redaine ce royaume, Adrez, 36-1-1-1-1, and in more Grant dominée de Marry de Manie de Copélemine, E. Le p. 13-1-1-1-1, and in the Eadhams at monther en l'an 19-1-1-1-1, perceive l'année de Minimerte ne l'au Eadhams at monther en l'an 19-1-1-1-1-1, and in the Eadhams at monther en l'an 19-1-1-1-1, and in the Eadhams at l'année en l'an 19-1-1-1-1-1-1, and in the Eadhams at l'année en l'année de Minimerte le convocation de Concile de Sanchaya Entre 1 perceive de Minimerte le Constance le convocation de Concile de Sanchaya Engles de Année de Martine de Constance de Constance le convocation de Concile de Sanchaya (E. Le p. 1)-1-1-1-1, and in the Constance de Constance de Concile de Sanchaya (E. Le p. 1)-1-1-1-1-1, and in the Constance de Cons                         |       |
| 346.            |                          | Complaints Ang. 187. Of Conflant Ang. 181, Conf., Cont vings, India compagnate & Salenth Evriftine & Griffiants India Conflaints India Conflai                         | 1099. |

| CHRONOLOGIE. 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L'an                                            | L'an |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| Sidivined Conflumingde apparenment no 346, su le Gowernem eft besset<br>Labrius et chaffe de Conflumingde, ps.34.1721.  Persone depuis S. Encodore et la superiorie du monustere de Tabenne<br>MA.79.837.478.  Severeret fins Evelique de Ravenus aprês la mort de Marcellin en l'an<br>146.45 para-ettre fuei la fin p. 1887.  Sante Ballé évalue l'eloquence à Confluationple vers s'an 346.10.91.11.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | de<br>Conf.<br>ran.e<br>feCon-<br>flant<br>9310 | 346  |
| Refuses, of Englishen, Conff.  Cofine pout-efferderants to Carefine des certe année que S. Cyrille de Jeru- ditem alord Prefur fir foi Caucachés, McA8,94,84.  Saines Paule antière (1 may 1, C <sup>2</sup> <sub>3</sub> , years) § 5, d'Ausset 3;  Saines Paule antière (1 may 1, C <sup>2</sup> <sub>3</sub> , years) § 5, d'Ausset 3;  saines Paule antière (1 may 1, C <sup>2</sup> <sub>3</sub> , years) § 5, d'Ausset 3;  saines Paule antière (1 may 1, C <sup>2</sup> <sub>3</sub> , years) § 5, d'Ausset 3;  saines Paule antière (1 may 1, C <sup>2</sup> <sub>3</sub> , years) § 5, d'Ausset 3;  saines Paule antière (1 may 1, C <sup>2</sup> <sub>3</sub> , years) § 5, d'Ausset 3;  saines paule antière (1 may 1, C <sup>2</sup> <sub>3</sub> , years) § 6, d'Ausset 3;  saines (1 may 1, years) § 6, yearset (1 may 1, yearset 1);  saines (1 may 1, year |                                                 | 347  |
| Fan 347, & va enfeigner cinq ans à Nicomedie, p.572.  Flavius Philippus, & Flavius Salia, Conff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,12.                                          | 141  |
| II feient an Concile à Latople en Thebaile , ch.S. Pacone fé jolitie fut<br>for visions , Mar. pa. 14, S. Macaire, d'Alexandrie vient paffer le Carefine<br>19 abau avec. S. Pasone, p. 24, 67, 84, 50, 651, Apries Paliquea le contagine in<br>mer dans la congregation de Tabené, y emporte Corneille, 57, 17 aphanec<br>de beastouré d'autres 1, 7, 21, 26, 11, 27, 2-13, 27, 27, com nessemment le sa<br>de may p. 21, 76, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |      |

| C. Conf      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|              | Combant etcià Combant per la depunte du Combin de Ströngue. Au printifi pinte la Genome le rego de de Verique banni (2 Onthure Pacco- de 1. 2.1.4.3.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | de Rom |
| ).<br>[1],[] | Le poète Prudence naîté cette année, p. 343.  Uhius Limenius, & Acanina Catallinus Philomatius, Conf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1107   |
|              | L'Annie fail à Vancandi le pomprique de Confluer C de Complant, E.  L'ALTICAL CONTRACT DE L'ALTICAL MONTRACT D | -10,   |

-

| an.    | CHRONOLOGIE. 761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'as         | L'an         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| energe | Unfanc & Valend fe retardine de tout or ou'll resource de courte. A chain die, it hy circines de lettere de just fiet p finde cette sande, «, 6, β, μγ, π. 8, μ μ, π. 9, μ, π. 9, μ μ, π. 9, μ, π. 9, μ μ, π. 9, μ, π. 9, μ μ, π. 9, μ μ, π. 9, μ μ, π. 9, μ, π. 9, μ μ, π. 9, μ,   | fint<br>fig. | J.C.<br>3 49 |
| 73.    | Sergins, & Nigrinianus, Conf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13:4         | 350.         |
|        | Magnece olopse   Empired a dams of fair marie Conflavas   Elm. Els.   y 6.5.7,7.5 as again: p. 946-916. Verstions proud as file is possible of provide a merit, p. 1.5.6.6. Verstions proud as file is possible of provide a merit, p. 1.5.6.6. Verstions proud as file is possible of provide a merit, p. 1.5.6.6. Verstions proud as file is possible of provide a merit, p. 1.5.6. Verstions proud a file is possible of provide a merit of provide a merit of the provide a commence and the file versus : S. Organic Provide a commence and the file versus : S. Organic Provide a merit of the plantide a commence and the file versus : S. Organic Provide a merit of the provide a provide a merit of the provide a provide a merit of the provide a provide a merit of the provide a merit of the provide a provide a merit of the provide a provide a merit of the provi |              |              |

Amogle

| de Conf-             | 768 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | de de |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| J.C.   tance   10,31 | amitié ensemble, p. 13-15, Leur conduire fage & chrétienne dans cetre ville, p. 14-18, 34-35, 150.  p. 14-18, 34-35, 150.  En la viequ'il avoir enseité pisques alors, p. 24, 1-43, 75. Martin le vient reuser cett était par le vient cett des fight par l'accept l'avoir cett fait par la présent cett. de fight par l'accept le par l'accept  | Rome  |
| 14,15.               | P. C. Sergis, 'D' Niprimoirs' al. Adegranium, O'Caijo, Canff. Confluence rois Confluence Confluence (Confluence rois Confluence rois Confluence | 1104  |
|                      | Conflamins Ang. F. & Conflamin Gallas Cafes. En Occident , December 1, 1982.  La ley du 36 ferrier permet aux enueque de faire Inflamens . E.4.4p. 77.  Philippe Prefix di differated were to empel-ci. Mc.7.p. at 5p. 19.  Confla Able de Tectore ne popurare materiers I roune de la éclipilita. Confla Able de Tectore ne popurare materiers I roune de la éclipilita conflat de la faire de la éclipilita de la faire de la faire de la éclipilita de la faire de la éclipilita de la faire de la  | 1105. |

| 40                | CHRONOLOGIE. 769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'an                            | L'an  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| de<br>ome<br>105. | quelques untres Londance, 1.8, p. 14). Etilhoire de cer illultre Confideur j. 41-14.14.  5. Theodore Abbé de Tabenne predit vers le mois d'avuit la nouvelle per- fectionis des 4-innes, de ce ponere suit lin fine ét. 27, p. 24, j. 24, p. 40, q. 1. Il onde cinq pouveaux monsileres, 17, p. 24. in fine ét. 27, p. 24, j. 24, p. | de<br>Comfi<br>tance<br>1 5,16. | 351-  |
| 100.              | Conflamin Ang F.T.O. Conflamin Gallac Cafe 11, Confl.  In Eudicious voir to commencement of the 12n 31, 146-the de fairs front?  S.Athandi et Alexandrie für une fauste herre de 12n 31, 146-the de fairs front?  S.Athandi et Alexandrie für une fauste herre de 12n 31, 146-the de fairs front?  S.Athandi et Alexandrie für une fauste herre de 12n 4 Conflame. ALS.O.  S.Athandi et Alexandrie für une fauste in Algement, 24n 41-the  A. Antonic peut-eitte venu verse et emps-ei l Alexandrie, 31-45-th  A. Antonic peut-eitte venu verse et emps-ei l Alexandrie, 31-45-th  A. Antonic peut-eitte venu verse et emps-ei l Alexandrie, 31-45-th  A. Antonic peut-eitte venu verse et emps-ei l Alexandrie, 31-45-th  A. Antonic peut-eitte venu verse et beläger de neuere 1 peut-peut qu'il avoir regul veix au voir de verse peut-eitte de la contra peut-eitte verse verse verse verse verse verse verse verse verse de verse s'entre l'except de verse res l'except s'entre l'except s'entre l'except de verse l'except de l'except s'entre l'except de l'except s'entre l'except de l'except s'entre l'except de l' |                                 | 353 - |
| 107.              | Conflarius Ang. PII, & Conflamina Galias Cofor III, Confl. Libraire reviest demoure à demiche var le temmemment et en 55-52.  Sedim et demoure à desire de la faire de la faire. On y ne pas aret Temphile Sedim et de frie devent que Galla effet à Hieraph, 835-437.  Gallafaite un Domitie Prifet d'Event, et demin Quellen 955-537.  R'ait marie au Engle d'Emifet formant l'interat, apparament avec a.  Mc6-977.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,18,                          | 354-  |

CHRONOLOGIE Vertu de S. Eusche de Verocil: Il est le premier en Occident qui joint la vie monastique à la clericale en sa personne & dans son Clergé, s.7.9.5 \$1.532. Le Pape Libere écrit à Constance pour obtenir un Concile, & il en fait de graudes instances sant par Lucifer de Cailleri, Paucrace Prestre, & Hilaire Diacre, que par S. Eusebe de Verceil & Fortunation d'Aquilée: Les Eusebiens le demandent aufi, 1.5.p. 361, 361, 2.p. 312, 534.

S. Laurent Profire oft tue vers ce temps-ci à Novare par les payens. P.S. Ambraifs \$ 76, Ms.10. Conflance quinte Arles au primeemps pour after à Valence s'oppofer aux courfes des Allemans; Es font la paix avec lay, E.t.4. p.393. Il vient d Milan paffer Constantine fa forur femme de Gallus meurs en Birbynie,p.3 98.3 99.Constan ale la pourpre à Gallus & le faie mourir à la fin de l'an 3 [4,p.399.400. Julien eff arrelle fur la fin d'ellore, & demeser a fept mois prisonnier à Milan ou aux envi rans, p.493. Eustathe est fait Evelque de Sebuste par les Ariens en l'an 354 ou 355, au plustard, Ma.o.p.81. Histoire de ce Protée, p. 79-83. Aere jaloux de son elevation forme un nouveau parti, combat les prieres pour les morts, & egale les Preftres aux Evelques, p.88. S.Parchene illustre par ses miracles gouvernoit en ce temps-ci l'Eglise de Lamípaque,1.6.p. 388-391. Il guerit Theodore d'Heraclée qui meurt peu aprés entre 351 & 359. Hypatien est mis à sa place, p. 388. S. Augustin naust à Tagaste le 13 de novembre, r. 13.p. 2.255. Quelques opufcules donnez, par Bucherius finiffent cette anne's , E.t.4. p.48 1. Donat & Engraphe grammairiens latins flenrissoient vers ce temps.ci,le pre mier à Rome, l'autre à Conftantinople, p.474-476. :1,19. Arbetio, & Lellianus, Conff. 155-Confrance affemble le Concile de Milan au commencement de l'année 355, Mas.6.p. 362. 363/2.7.p. 534. S. Eusebe de Verceil s'y trouve malgré luy, 1.7 P. 535, y propose le symbole de Nicce, p. 536. Saint Denys de Milan veut le figner,les Ariens l'empeschent &c.p. 137-139. Les Eusebiens y proposent sous le nom de l'Empereur un formulaire purement Arien : Le peuple le rejette , 1.6. p. 361.363.36 (1.7.p. 40. On ne voit pas qu'il ait efte figne, mais on figne la condannation de Saint Athamafe, 1.6.p. 264/1.7.p. 542. On remarque particulierement la chute d'Ereme de Thessalonique & de Fortunation d'Aquilée. £64.364. S. Denys de Milan retracte fa fignature , 1.7.p. 141, & mezite d'estre bas avec S.Eufebe, Lucifer, Pancrace, & Hilaire, p. 51 5-547. Exuperance depui Evelque de Tortone, est banni avec S. Eusebe son maistre, s.7. p. 5 1. 60. Ils font envoyez en divers endroits,p. 5 70. Libere leur écrie une tres belle lettre . p. 148. 149. Auxence est misà la place de S.Denys de Milan, 16. p. 361. Saint Denys meuredans fon exil von nen feat pas l'aunée, p. 363, 467/1.74.551. Le Comte Joseph loge S.Eufebe chez luy à Scythople, 1.74.298.551. S.Epiphaue & beaucoup d'autres l'y viennent vifiter, p. 111. Le Comte Joseph meurt apparemment pen aprés, p. 299. Divers exils de Lucifer, il fouffre beaucoup à Eleutherople, p. 7 1 5.

| CHRONOLOGIE. 770                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L'an  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ldec generale de la perfecution que Combance fit à l'Eglife, 1.6.9.166-179.<br>Histoires de S. Maxime de Naphe & du Martyr Rufmien, 1.391.391.<br>Conflance défend le 30 d'avril d'eposfor fa bélle-feur, E.c., p.404.<br>Conjus avine presendas d'Africain gueverneur de Passonic posso far sever- | 18,19 |
| ment vers may, p.405.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |
| Julien mis en liberse vers le mais de may Afrecoupe peu après I affaire d'Africain<br>à Athenes comme en exil, p.494. Il y trouve encore S. Gregoire de Nazianze,<br>& Shalie, MA, 9, p. 18, 19, 11.9.                                                                                              |       |
| Confluect va enfuire fure la guerre vers le lac de Bregenz, & revient pour<br>passer l'hiver à Milan, E.t.4.P.405.                                                                                                                                                                                  |       |
| The mifrius of fait Senateur de Confrantinople vers le mifreu de 355,p.405.<br>Confrance vers le milieu de cette année mande à Ofius de le venir trouver.                                                                                                                                           |       |
| & ne l'avant pu gagner, il le renvoie à Cordone, Ma.6.p.; 93 1.7.p.312. Il luy                                                                                                                                                                                                                      |       |
| écrit depuis des lettres de menaces, aufquelles Ofius répond par une excel-                                                                                                                                                                                                                         |       |
| lente lettre, 47,9,313'316.li comble de faveur Epidete Èvesque de Contum-<br>celles qu'il avoir gagné, 46,9,380.                                                                                                                                                                                    |       |
| Silvain François reponife les barbares des Gaules On l'accufe de fe revolter,<br>ce qui l'oblige à prendre la pourpre à Cologne vers le mois de septembre, il est euc                                                                                                                               |       |
| 18 jours après, Ex4,0,406-409.  Libere refilte genereusement à Rome & à Milan après le 6 de juillet & la                                                                                                                                                                                            |       |
| mort de Silvain , aux efforts de Conftance & de l'eunuque Eufebe. Il est re-                                                                                                                                                                                                                        |       |
| legué à Berée en Thrace, M. 6.4. 380-386, où il est accompagné par Damafe                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Diacre & depuis Evelque de Rome, p. 48612.8 p. 487, Felix intras à la place                                                                                                                                                                                                                         |       |
| est constamment rejetre du peuple, mais suivi d'une parvie du Clargé malgré<br>leur serment, s.6,0,387.                                                                                                                                                                                             |       |
| S. Hitaire & d'autres Evelques de France peuvent avoir prefenté vers ce<br>temps-ci une requelte à Conftance pour les Catholiques & contre les Ariens,                                                                                                                                              |       |
| 3.395.3964.7.9.439. Saint Athanase acheve avant 356 la grande eglise d'Alexandrie nommée la                                                                                                                                                                                                         | l     |
| Cefarée, commencée par Gregoire; il y fair l'office à Pasque avant qu'elle                                                                                                                                                                                                                          |       |
| fust dedice, 1.8.p. 148-150.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| Diogene & Hilaire viennent à Alexandrie pour donnér aux Ariens par<br>ordre de Conflance le blé destané pour les Ecclesistiques; ils taféhent de faire<br>fortir S. Athanafe, & ils ne le peuvent, p. 15 1. 15.                                                                                     |       |
| Saint Athanase fair peut-eftre vers cetemps-ci sa seconde apologie p. c e4.                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Saint Antoine & S.Pambon viennent à Alexandrie vers 3 55 \$.7.2.12 9.6 70 1.8.                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 2/43. S. Antoine y vilite Didyme l'aveugle, celebre dés ce temps-ci, 2,7,0,129.<br>1311. Didyme 6 2, Ma. 10.                                                                                                                                                                                        |       |
| Ammon quitte Tabenne pour aller à Nitrie suivant le conseil de S.Theo-<br>dore, 17,0,492.                                                                                                                                                                                                           |       |
| Constance par la loy du 23 septembre renvole aux Evelques les causes de<br>leurs conferers, E. r. 4, 2, 404.                                                                                                                                                                                        |       |
| Cologne oft prife par les François au mois d'olidire ou de novembre,p.412.                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Julien est rappelle à Athemes & fais Cefar à Milan le 6 de novembre, epouse<br>Helene saur de Coustance, part le premier de decembre pour Vienne & y arrive                                                                                                                                         |       |
| le mofme mois,p.410.411.496.498. Ses qualitez, naturelles & acquifes, p.483.                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 513 &C. Sa conduite dans les Gaules, p.498.  Saint Bafile quitre Athenes pour retournet en fon pays, Mr.9, p.19. Saint                                                                                                                                                                              |       |
| E Ecce ii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |

| n de<br>C. | Comi-  | CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55.        | 18,19, | Gregoire de Nazianze demeure encore un peu à Athenes, p. 19.330.  Alterediciple de Sains Julien Sabbas (esblir verz 355 un monaftere à Gindre en Syrie, Syntheu authent Acac depuis Evelque de Berrés, 17.9, 183., 186.78;  186.78;  S.Mille Evelque de Perfe vient à Jerufalem en l'an 355 ou 356, p. 192. |
| 6.         | 19,20  | Conflanting Ang. VIII. & Julianne Cafar, Conff.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |        | Antesien meur le 17 de junvier, legé de 107 ans, AAD, 2, 131. Sa mort ell<br>divisé d'une fecherrefie de rote a m. p. 150/2, 2918. S. Athanasié écrivir sir vie<br>quélques années après, 18, 21, 21, 21. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20                                                            |
|            |        | miraculeusement le Saint, p. 153-154. Les Catholiques font deux procés ver-<br>baux de cette violence, le dernier adressé à Maxime Prefet d'Egypte est du<br>12 fevrier 566, p. 15-157.                                                                                                                     |
|            |        | George est ordonné à Antioche Evesque d'Alexandrie par un Concile de<br>trente Atiens qui sont un nouveau formulaire, 1.6.9.394.395.<br>Quet estoit ce George, 1.8.9.160.161.<br>Le Comre Heracle vient en Egypte avec une declaration fanglante contre                                                     |
|            |        | <ol> <li>Athanaie, &amp; en meime temps Cataphrone en els fait Prefet &amp; Sebastien<br/>Duc.p. 157.Quel estoit Sebastien, p. 163. Cruantez d'Heracle &amp; de Cataphrone<br/>contre les Catholiques, p. 148, 146.</li> </ol>                                                                              |
|            |        | S. Athamáe veut aller trouver Conftance, p. 180. Il écrit en chemin une<br>lettre aux Evefques d'Egypte, p. 186.<br>Les nouvelles qu'i reçoit l'empechent de continuer son voyage vers Cond-<br>tance, p. 181. 182. Il se retire parmi les solitaires, où les Atiens se vont cherotier;                     |
|            | - 1    | H fe rend inconnu à tout le monde, & demeure peut-eftre quelque temps<br>dans une citerne, p. 18 3, 18 4.11 adresse une apologie à Canshance, & sist quel-<br>ques autres écrits, p. 18 7, 18 8.<br>George arrive à Alexandrie durant le Caresme, p. 16 2, 16 2.                                            |
|            |        | Lettre de Conflance au peuple d'Alexandrie & nux Princes d'Auxume<br>contre S.Athanafe, £1.4.p.41 s.1/41.7.p.287.1881.8.p.163.<br>Cruautez horribles exercées par George aprés Pasque & lo 1 de Jain, M. 8.                                                                                                 |
|            |        | p. 163-170.  Marsyre de S.Eutyque Soudiacre, p. 163. Perfecution generale des Evefques Catholiques d'Egypte, dont les uns font baunis, les antres contraints de ren- fuir, & quelques uns meurent dans les faisques de l'eus], 160-1941.8 p. 170-                                                           |
|            |        | 174. De ce qui regarde Philon, Adelphe, Ammone, 1.8,9.172-174.  Qualitez des Brefques intrus par les Ariens, 9.174.171. George réordonne les Evelques qui se soumettent à luy, 16.9,384/18.9.163.177. De Theodore & d'Heraelide d'Oxyrinoue, 18.9.177.                                                      |
|            | - 1    | S. Theodore de Tabeane écrit à ceus de Nitrie & leur promet la fin de la<br>perfecution, 1.7, 2.4, 3.1, 2.6, 1.7, 1.7, 28.<br>Conftance défend le 20 sevrier toute idolatrie sur peine de mort, E.1.4.                                                                                                      |
| -          |        | 9.415.<br>Saint Gregoire de Nazianae quitte Athenes vers le commencement de 356                                                                                                                                                                                                                             |

| CHRONOLOGIE 773                                                                     | Lan    | L'an   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Palle à Constantinople d'où it retourne chez son pere avec Cesaire son frere,       | Conf-  | J. C.  |
| Mr.9.p.330.331. Il se donne tout à Dieu & à la retraite, p.333-342.                 | 19,10, | 1,,,,, |
| Saint Baille enseigne la rhetorique à Cefarée, & quitte le monde auffi-toft         |        |        |
| après, p. 20-22. Il écrit vers ce temps-ci à Apollinaire depuis herefiarque p. 2 3. |        | ı      |
| Acce vient à Alexandrie où Eunome se joint à luy , 260,410. Histoire d'En-          |        | 1      |
| nome, p.501.501. Erreurs des Ennomiens, p.411.411.                                  |        | 1      |
| Saint Hilaire & les Evelques des Gaules se separent de la communion de              |        |        |
| Saturnind'Arles, Urface, & de Valens, 1.7.2.440. On tint enfuite le Concile         |        |        |
| de Beziers avant le mois de juin, où S. Hilaire s'estant oppose à Saturnin &        |        | 1      |
| aux autres Ariens , & ayant peut-estre esté deposé, sut relegué en Phrygie par      |        | ł      |
| Constance, avec S. Rhodane de Toulouse qui y mourut, 1.6 p.3 95 t.7 p.441.          |        |        |
| 441.749.750. Etat deplorable où ils trouvent l'Afie , 1.6p. 1 96/1.7.p.441-         |        | ł      |
| Les reliques de S. Timothée font apportées d'Ephese à Constantinople le             |        | ł      |
| premier de juin ou le 24, 1.20.161.                                                 |        | 1      |
| Ausun elt alliesé par les Barbares vers le mois de may ou de iain. Et.4.D.          |        | ł      |
| 413. Julien arrive à Autun le 14 juin , & emploie le refle de l'année à faire la    |        | 1      |
| guerre du cofté de l'Allemagne . Il défait les Barbares en Lorraine , p.41 %.       |        | 1      |
| Conftance mande Office à Sirmich vers le milieu de 456, & l'y retient un            |        |        |
| an entier , Ms.7.p.116.71 (.                                                        |        | 1      |
| S. Eufebe de Verceil banni à Scythople, y reçoit enfin des lettres de fon           |        | 1      |
| Eglife , p. ( : 1. Il y foutfre extremement par la cruauté de Patrophile fon geo-   |        | 1      |
| lier , p. 5 5 4-5 5 5. Il fut depuis banni dans la Cappadoce, & enfin dans la haute |        |        |
| Thebaide, p. 96,                                                                    | 1      | 1      |
| Maccione avec Marathone & Eleuse de Cycic ses partisans, exerce de                  |        | 1      |
| grandes cruautez à Conflantinople contre les Catholiques : entre Jesquels S.        |        | 1      |
| Martyre & S. Martien fone decapitez, s.6 p. 197-199. Et contre les Novatiens,       | 1      | 1      |
| qui refusent pourrant de se réunir avec l'Eglise Catholique , p.400.4014.3.p.       | Į.     | 1      |
| 484. Agele effoit alors leur Evelque à Constantinople , 1.3.0.484.7 [ 2.1'1.6.p.    | ł      | ł      |
| 40C.                                                                                | 1      | 1      |
| Macedone fait transporter le corps de Constantin de l'eglise des Apostres           | 4      |        |
| dans celle de S. Acace;ce qui cause un grand trouble & beaucoup de meureres         |        |        |
| dans Conftantinople : On n'en fçait pes l'année, 1,6,0,401.                         | ŀ      | 1      |
| Eustathe de Sebaste est depose vers ce temps es par le Coneile de Melitene .        | ì      | 1      |
| 1,90.81.81.649.                                                                     | 1      | 1      |
| S. Meloce peut avoir esté mis à fa place, & s'estre vur obligé peu aprés de se      | 1      | 1      |
| retirer par la desobcissance du peuple qui aimoit Eustathe : Il se seure à Berée    | t      |        |
| en Syrie, mais il n'enfut pas Évelque, al p. 143.                                   | ŧ      |        |
| Des diverfos divisions des Ariers en Euromiens, Semiariens, & Macedo-               | 1      | 1      |
|                                                                                     |        |        |

Conform (s) Lagarri dans la Pains à la fair d'anni, et resion à Aslan,
Exp. 41.44. De vouvezeu genre Baller.

S Phinron quiet éto mondiner à la fin de cette avoie, à fini dirett veryagen, 1.44.74.65.

S. Phinron quiet éto mondiner à la fin de cette avoie, à fini dirett veryagen, 1.44.74.65.

S. Phinron vieu no troubes a de S. Antiène cédeires l'universitée de la

1000 s. Ma. 7 p. 13.

Julius el affeçt à Sues durant l'hierer, E. L. p. 24.66.

E. Ecce in

ms, 169,410-414.

1110.

| 40  | un de            | 774                                            | CHRONOLOGIE.                                                                                                      | _    |
|-----|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| . [ | affice<br>10)21- | P417-                                          | s janvier um ley severe contre coux quicensultent les devi                                                        | ns   |
| 1   |                  | Le general Arbeite<br>Les reliques de S.       | n accufé & abjout, p.417.<br>André & de S. Luc sont apportées d'Acaie 1 Coufts                                    |      |
| 1   |                  | S. Second Prefired                             | Mara a 3 d.<br>le Barca est tue à cours de niez durant le Corosne, per                                            |      |
| 1   |                  | estre cette année, pa:<br>lemaide, & Estienne  | r deux Evelques Atiens de la Pentapole, Second de Pa<br>, 182,176.                                                | 0-   |
| ı   |                  | l'autel de la Victoire,                        | Reme le 28 d'avril , E.t.4-p.418.Il avoit fait ofter du Ser<br>p. p.419: Le peuple Romain demande à Constance av  | at   |
| ł   |                  | de grandes inflances à                         | e rappel de Libere, M16 p.414416.<br>sme le 19 de may pour aller à Milan où il demeure jusqu                      |      |
| 1   |                  | la mijuillet. Et.4.p.4<br>Ouades & des Sarma   | 419: HVa enfaise à Sirmich & jufque fur les fransieres a<br>ases qui demeurent entaix. A resourne à Milan au mais | les  |
| l   | ĺ                | nevembre y doie il rev                         | viene paffer l'hiver à Sirmich, p.420.<br>ulien l'ausorité entiere vers juin, luy donne Sovere pa                 | - 1  |
| l   |                  | Lieutenans au lieu de 1                        | Marcel, p.417.<br>Remande africant Leen & Sono défaits par Julien, p.42                                           | _    |
| l   |                  | Julien rehaltie Save                           | rne pres de Strafbuorg vere le mois d'acust, remperte u                                                           | ne   |
| l   |                  | "Allemagne or bastis u                         | Allemans qui avoient battu le general Barbotion , rava<br>un fort andelà du Rhein . B accorde mux Allemans u      | ne   |
| 1   |                  | e, qu'il prend en janu                         | 1-415.H afinge les François dans deux forts far la Me<br>vier 358, après deux mois de fiege, p.415.               |      |
| ŀ   | - 1              | Second formulaire of<br>optés par les Evelques | de Sirmich tout à fait impie, dreffé en juillet ou pr<br>herctiques d'Occident, M16,0,426-419.                    | ·u   |
|     |                  | Quel eftoit Potame                             | Evelque de Lisbone, p.417.<br>i figne le formulaire impie de Sirmich, 1.74.517.                                   | ,    |
| ŀ   |                  | etourne en Espagne,                            | p. 3 : 8. Gregoire Everque d'Elvire rejette fa communic<br>n Espagne anathematizane les Ariens, sur la fin de 35  | 222  |
| ŀ   |                  | igé de plus de cent ans                        | s, de après 61 ou 63 ans d'épiscopar, 319-321.<br>se à Berée le premier formulaire de Sirmich , de en             | 1    |
| ŀ   |                  | orafie la communion d<br>lu commencement de    | les Ariens pour estre rétabli, et sur à la fin de 357, o                                                          | -    |
|     |                  | S. Arhanase écrit so                           | n apologictoachant sa retraite, vers la fin de cet<br>és sonepsitre aux solitaires; s'il ne les avoit pas écrit   | ćc   |
| ŀ   | - 1              | lés l'an 3 66, 1.8 p. 188                      | 3-191.                                                                                                            | -    |
| ŀ   |                  | Naucrace frere de S. B                         | ers voyages en Orient & jusqu'en Egypte, 1.9.p.2.4.2<br>Infile meure vers l'an 3577 après avoir pallé 5 ans da    | 125  |
| ľ   |                  | le defert, p.32.33.<br>Les Sarrazins pilles    | ne cette année le monaftere de S. Antoine, & tuent                                                                | s    |
| ŀ   |                  | Sarmates, 1.7.p.139.                           | de 357, retire Salufte à Julium qui Laimeit beaucoup ,                                                            | ان   |
| 1   |                  | l'empois en Thrace . E                         |                                                                                                                   | 1    |
|     | ٠.               | Divition entre Acar                            | ce de Cefarée & S. Cyrille de Jerufalem, qui ayant el                                                             | é    |
| ŀ   |                  | I coore . & dela \ Ta                          | sun Concile, so rettre à Antioche après la mort e<br>aric, où Silvain le reçoit malgré Acare. Entyque e           | IC A |

| ч | CHRONOLOGIE. 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cont.             | I.C |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|   | Les Basines de Erance mertent pen avant le Concile d'Ancere le ferand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 <sub>131</sub> | 357 |
| 1 | 2417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |     |
|   | Datianus , & Cerealis , Conf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,22.            | 353 |
|   | Jahan veine pafer biewer å erin. Est-p.451, flavenslik å junlagen kepse handgile keps the Breun. p. p. 10-10. Norlja andgildene år Priferene d'Confamingh & 29. de freviere, d'ai li ut mener Geologia de landen, de priferene d'ai li ut mener Geologia de landen, de priferene d'ai li ut mener Geologia de la minde de la prime per sente, qui debiementere me per p. p. 13-2. Le Symbourg et la Estadenia libration entre la Geologia de la dischementere me la prime per sente de l'Elle più de demer. p. dischementere me la Endocraci Geometria et al Trajunto de la minde de la sente de la fine de la sente de la sente de la minde de la sente de la minde de la fine de la sente del la sente de la sen |                   |     |

m Coegic

In Google

Le

| Lin    | -L'an                          | CHRONOLOGIE. 777                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de 3.4 | de<br>Confi<br>tance<br>13,13. | Le Conche depute a Commance Offace, valent, & quadques autres, p. 419.                                                                                                                                                                 |
|        | **,* ;                         | Le Pape Libere & quelque peu d'autres Occidentaux rejettent le Concile<br>de Rimini, p.461.                                                                                                                                            |
|        |                                | Gregoire d'Elvire est de ce nombre, & S.Eufebe de Verceil l'en loue p. 46 zl                                                                                                                                                           |
| l      |                                | Perfecution qu'on pretend avoir suivi le Concile de Rimini , s.6. p. 463-                                                                                                                                                              |
|        |                                | Junius Bassus Preses de Reme meurs neophyse le 25 d'aoust, E.2.4.p.438.<br>Le Comte Laurice arreste les courses des staures, p.438.                                                                                                    |
| ı      | 1                              | Parnasse Prefet d'Egypte est condanné à more, & banni avec Simplice fils du<br>Prefet Philippe, & plusieurs autres, p.441.442.                                                                                                         |
| ı      |                                | Julien fair encore la guerre en Allemagne, & viont passer l'hiver à Parit,<br>p.418.43.                                                                                                                                                |
|        |                                | Honorat est fait premier Prefet de Constaminople l'enzieme de septembre ,<br>P.441.                                                                                                                                                    |
|        |                                | Le Concile de Seleucie commence le 27 de septembre: S. Hilaire y affiste,<br>Ms.6p.466.467/27.p.450.451. Il semble que S. Achanase soit alors venu à                                                                                   |
| l      |                                | Seleucie, r.6.p.468/r.8.p.; 94.  Les Acaciens s'effant separez des Semiariens, ceux-ci sont diverses proce-                                                                                                                            |
| 1      |                                | dures contre eux, en deposent & en excommunient plusieurs, s.6.p.468-476.<br>Ils rétablissent S. Cyrille, & sont Anien Evesque d'Antioche: Mais le dernier                                                                             |
| ١.     |                                | oft aufli-toft banni, p. 477.                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                | S. Athanase écrit en mesme temps son traité Des synodes, 1.8, 1.94.<br>Les Semiariens de Seleucie ayant deputé vers l'Empereur, les Acaciens les                                                                                       |
| l      |                                | previennent, aigriffent Conflance contre eux, p.478.479.<br>Il se fait diverses disputes à Constantinople entre les Anoméens ou Acaciens,                                                                                              |
|        |                                | & les Semiariens, devant Conftance & devant le Prefet Honorat : Conftance                                                                                                                                                              |
|        |                                | & banni, p.479-484.  S. Bafile ne weur point fe méler dans les dispates, p.48 şlr.9.p.56. {7.644.                                                                                                                                      |
|        | 1                              | 645. Les deputez du Concile de Rimini communiquent à Conftantinople avec                                                                                                                                                               |
|        |                                | les Acaciens, malgré les remontrances des Semiariens, 1.6,1,487,486. Conftance fait figner le formulaire de Rimini aux Semiariens le dernier                                                                                           |
|        |                                | jour de l'année, p.486-487.<br>Saint Male folitaire aprés avoir esté long-temps captif parmi les Sarrazins.                                                                                                                            |
|        |                                | Sachape en ce temps-ci, & fe retire à Maronie au diocefe d'Antioche, où S.  Jerome le voit vers 475. P.S. Zenon, M.s. 1.2.                                                                                                             |
|        |                                | Saint Parthene Éverque de Lampfaque effoit mort avant le Concile de Conftantinople en l'an 16026, 252, 254 Histoire de ce Saine, 0, 188-191.                                                                                           |
|        |                                | S. Mille Everque retourne vers ce temps-ci en Perfe,ou il fouffre le mar-                                                                                                                                                              |
| _      | _                              | tyre quelque temps apréss.7.9.91.91-                                                                                                                                                                                                   |
| 3 60   | 13,24                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                | Les Acaciens unis avec les deputez de Rimini, sont assembler un Concile<br>à Constantinople au mois de janvier, où ils sont signer le formulaire de Ri-<br>mini, M.s.s. p.487. Ulphilas Evesque des Goss s'y trouve, & signe ce sormu- |
|        |                                | Hift. Eccl, Tom, IX. FFfff                                                                                                                                                                                                             |
| _      | -                              |                                                                                                                                                                                                                                        |

Rome laire, p.605.906. Ils l'envoient partout l'Empire avec un ordre de l'Empereur pour le figner, p.464.

Ils condannent auffi Acce & quelques uns de fes partifans, p.489-491. Et enfuite deposent & bannissent entre les Semiariens Macedone , Basile , Eleuse de Cyzie, Euftathe, Eortafe de Sardes, Draconce de Bergame, Silvain, So-

phrone, Neon, Elpide & S. Cyrille, p. 492-49 (µ. 8 D. 42 2. Eudoxe est mis sur le siege de Constantinople en la place de Macedone, le 17 janvier, & signale par ses blasphemes la dedicace de la grande eglise de Sainte Sophie le 15 de fevrier, 1.6.p.496.497.

Acce est relegue à Mopsoeste & puis à Ambiade, p.491.

On établit divers Evesques à la place des deposez, entre autres Athanase à Ancyre, Eunome à Cyzic, Erennie à Jerusalemi& peut-estre en mesme temps S.Pelage à Laodicée, p.497-4991.8p.433 k.9p. 116

La fignature du formulaire de Rimini remplit l'Eglife de troubles effroyables, & fait tomber prefque tous les Evefques, 1.6 p. 499-10 t.

S. Bafile se separe pour ce sujet de la communion de Dianée Evesque de Cefarée en Cappadoce, & ne se reconcilie avec luy qu'à sa more, en l'an 1614.90. 18.59. Les moines de Nazianze se divisent aussi pour ce sujet de Gregoire leur Evelque, p. 147.

Durant le Concile de Constantinople S. Hilairé demande une audience Constance pour désendre la foy, & ecrit son livre contre ce Prince. On le renvoieà Poitiers, 1.6.p. 497 1.7.p. 45 2-45 5.75 1.75 2.11 revient par Rome, & eft fuivi en France par S.Martin, 1.7.p. 45 5, qui établit à deux lieues de Poitiers le monastere de Ligugé le plus ancien que nous connoissions en France, 1.7.

p.416W.S. Martin \$ 1, Ms.10. Le general Orsicin est disgracié pour la prise d'Amide: Agison Alleman es fait General au lieu de luy, E.s. 4.p. 44 s.

"Julien envoie en Angleterre fur la fin de l'hiver le General Lapicin pour chasser hs Pilles & les Escoffeis, p.447.448. Julien off declare Auguste à Parie vers le primeemps, p.449-45 2. Il fais arrester

Javicin & quelques autres, p.45 %. Elpide of fais Prefes du Pretoire d'Oriens après Hermogene des le 17 de may,

on feulement au commencement de 161,p.456

Constance demente à Constantinople jusques à la fin du primemps & passe un partie de l'été à Cefarée en Cappadoce, p. 446. Il y reçoit les deputez de Julien il lay envoie Leonas pour l'obliger à quitter le titre d'Auguste : Inlien le refuse P.452-454 Julien fait enfuite la guerre aux François Attuariens, & revient le long du Rhein paffer l'hiver à Vienne, p. 454.455. Helene fa femme meurt en ce temps là, & oft enterrée à Rome, p.45 5.

Eclipfe du faleil le 18 d'aouft, p.456.

Sapor entre dans la Mesoporamie, y prend la ville de Singare, p.445. 446, & celle de Bezabde où il fais un grand carnage & grand nombre de capifs, p.446 M.t.7.p.94. Conflance viem de Cefarée à Edeffe, d'où il part après l'equinoxe de septembre

Il va à Amide, affrege long-semps Bezande. L'hiver le contraint de se retirer à Antioche, Et.4.p.447.

Eudoxe est contraint par Constance de deposer Eunome de l'evesché de Cyzie, M.s.6.p.50 1-506. Eurome forme depuis cela une communion separée d'Eudoxe, p. 506.507.

| 'an<br>de  | CHRONOLOGIE. 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'ande  | L'an de |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ome<br>113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,124- | 360,    |
| 1114.      | Tanua, of Florenius, Craft Blackers & Tunners dans under the Craft Blackers & Tunners dans un ferman sprache 3 Confessione, be just de Empleante, de Las Ap 107,100. Le meline part Julius milité à Vieine un de l'entre de l'Eglié, Le-Ap 4,384,479,319.  Conflace allemble au commencement de Faunée un Concile à Anticole, de l'entre de l'entre de l'est de l'entre de l'entre de l'est de l'entre de l'est de l'entre de l'est de l'entre de l'est de l' | 14,125  | 361.    |
|            | FFfff ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |

| ande         | L'ande         | 780 CHRONOLOGIE.                                                                        | L'an         |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 61.          | tance<br>14,35 | 459.460, fait Salufte Prefet des Ganles , p.461, occupe l'Italie & l'Ellerie , où il    | Rome<br>1114 |
|              | -41-)          |                                                                                         | ****         |
|              |                | 7.p.3 13. donne le gouvernement de la Pannonie à Aurele Vulor l'historien , E.t.4.      |              |
|              |                | p.462, affrege Aquilée vers le mois d'aouft jufques après la mort de Confrance,         |              |
|              |                | p.461.517.                                                                              |              |
|              |                | Constance marchane contre Julien meure à Mopsucrene en Cilicie le traisseme             |              |
|              |                | de novembre aprés avoir efté bassizé par Euzains Arien, p.46 ; Ses diverfes qua-        |              |
|              | Julien         |                                                                                         |              |
|              | "              | Constantinople le t t decembre or y est de nouve au declaré Auguste par le Senat.       |              |
|              |                | Il y fait enterrer Conftance dans l'egife des Apoftres , p.465.507, fait Salufte        |              |
|              |                | Second Prefet d'Orient au lieu d'Etpide qui effoit Chrétien, p.457.507. Fait            |              |
|              |                | punir Enfelte grand Chambellan & divers autres officiers de Conflance, dont             |              |
|              |                | beaucoup avoient cité les ministres de la persecution de l'Eglise, p. 507.508,          |              |
|              |                | caffe un grand nombre d'afficiers, abolic les Curieux, rabnife les impofts,p.509.       |              |
|              |                | Etat deplorable de l'Eglise à la mort de Constance: Julien rappelle tous ecux           |              |
|              |                | qui avoient effé bannis pour la foy, particulierement Aece, Photin, Eftienne            |              |
|              | 1              | d'Antioche, & permet à tout le monde l'exercice libre de sa religion , p. 510;          |              |
|              | 1              | Ma.6p. 508.523-5251.7p.327. Il écrit à Photin, Ma.6.p.354, & à Acce ,                   |              |
|              |                | 0.008                                                                                   |              |
|              |                | Les Evelques tombez dans le Concile de Rimini, retractent leur fignature,               |              |
|              | 1              | & demeurent dans leur rang & dans la communion des Confesseurs p. 46 2.46 2             |              |
|              | 1              | Apollinaire est fait Evelque de Laodicée en Syrie vers ce temps-cia.7 p.612             |              |
|              |                | Apollon folieaire de Thebaide commence à paroiftre comme un prophete                    |              |
|              |                | aux environs de la grande Hermopole, & y établit un monaftere . V. fon sitre,           |              |
|              | ŧ              | Pierre moine Arcontique prés d'Eleutherople en Palestine, communique                    |              |
|              | į .            | fon hercfie à la fin du regne de Constance, à un Eutacte qui la repand à Satales        |              |
|              | ł              | en Armenic, 1.2.2.124W.S. Epiphane, M. 10.                                              |              |
|              | 1              | Diodore veut avoir esté fait Evesque de Tyr en ce temps-ci,par les Con-                 |              |
|              | 1              | fesseurs, sur 'e temoignage de S. Athanase, 1.8 p. 138.                                 |              |
|              | ı              | Julien public partout des edits pour rétablir le paganifme, M.t.7.p. 111.               |              |
|              | 1              | De quelle maniere il honoroit ses Dieux, p. 325. Il accorde aux Donatifles la           |              |
|              |                | liberté de retourner en Afrique, où ils font mille maux, 1.6. p.1 10-140'1.7.p.         |              |
|              | 1              | 118. Parmenien successeur de Donat revient avec eux, 1.6 p. 1 a z. Julien savorise      |              |
|              |                | aussi les Novatiens , 1.7. p. 339, & fait tomber beaucoup de Chrétiens par une          |              |
|              | l              | douceur apparente, p.119. Chute & penitence d'Ecebole professeur d'elo-                 |              |
|              | ŀ              | quence, p. 231. Julien casse les officiers Chreciens , p. 332, tasche de pervettir      |              |
|              | 1              | les foldats, p.334. depouille les Ecclefiastiques & les vierges de leurs privi-         | 1            |
|              | 1              | leges, p. 1 18, tourmente les momes, p. 340,                                            | 1            |
|              | 1              | S.Bafile écrit à S.Gregoire pour l'inviter à venir avec luy dans sa retraite,           |              |
|              |                | 1.94.59.60.                                                                             |              |
| j61 <b>.</b> | 1,2.           |                                                                                         | 1115.        |
|              | 1              | Mamertin à l'entrée de son Confulat pronunce le panegyrique de Julien, E.t.4.           |              |
|              | 1              | p. § 16. Julien I honore baffement, p. § 16. §17 fait diverfes graces à Constantinople, |              |
|              | 1              | p-517.518.                                                                              |              |
|              |                | Saine Grogoire de Nazianze est fait Prestre le 6 de janvier se retire pou de            | I            |

L'in de Acese jours après dans le Post avec S. Baille, & reviere à Paisque , Ma.p.p., 48-575 il 1815 il décit à S. Amphiloque pour le Diacre Euthale , p.61 il 8.

Maxime publisphe vieue à la Core de Jaliene au commensement de 561. Clery

fanthe refuie abfalument d'y venir, Et.4.p. ç12. ç1 3. La Cour fe remplie de philolophes & de gents perdus , p. ç1 3 - ç1 3. On 9 er aignois la guerre des Goes , p. ç1 1. Julien ofte a Maiume le tiere de ville & le nom de Conflancin . Il maltraire

encore Nisibe & Edesse, 1.7-p. 141-144.

Julius vasa defenda ana Chréciena d'appendar ni d'enfeigne les lettres, p. 344, Procréé à Atlenes, à & Victorin à Rome, quittent la profetion de la théoretique £24,456/166/Mc29,344-138. Artifice dont il tale pour translut les Chréciens ou isolatares ou eriminels de leze-ausglié 1, 662,92,349 Il férri à S. Baille qui fenouvel de 194, 549,641,645 (Catilier fres de S. Gregorie de Chrestille and de les décient : S. Gregorie de Cours, p. 377-519. Gregorie le per refille au de les décient : S. Gregorie fait deux diférents.

contre luy. p. 3 49-363.

S. Balile aprés e ou 6 ans de retraite revient vers le milieu de 461 à Cefarée.

où l'Evefque Dianée estant mort, on luy donne Eusebe pour successeur, &

Eufele fait Saine Baille Preelire , 1996 5 169,646.63.

Jalien parti de Conflaminophi fait hafrad may , arrived Ptiflumer aus paudre unt le follète d'un EL. 1951 8. Il fort d'Angre le 10 de join 195, 195, 2000 1870 1881 1881 1891 1990, 1990, 2000 1890, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,

Artune Due à Egypte d'Acapité à dutainée versta fin de juillings, q.11Mat., p.q.811.88, p.0.5, more this juivié et celle de Caegge à Alexandrie, Ap., p.10-10, p. p.10-10, après laquelle les Ariemprennent Juse pour chef, p.12-5, Arhandie revient de tien un Concile tres celebre fire caus qui wortent figue, fut le Saire Effeit, fur l'Incarnation, for tes Hypollafes Ste, p.10-4, 20-8. Euclée de Verceil travalité beaucoup a vert lu pour affendher ec Concile, Ap., p.17, p. f. p. de Verceil travalité beaucoup a vert lu pour affendher ec Concile, Ap., p.17, p.

La foy Catholique se rétablit partout, 169.514.515.
Les Semiariens revenus d'exil forment un nouveau corps appellé des Ma-

ccéoniciis. Ils regient dans l'Afic & en quelques provinces du Pone, tiennent un Concile à Zeles; condannent les Acaciens, & le formulaire de Rimini, confirment le Concile de Scleucie & l'épainerses, p. 526-529.

Acce ayant efté rappellé par Julien, est absous par Euzonus, & fait Evesque par les siens avec d'autres de sa secte, p.508.509.519.

par les fiens avec d'autres de la fecte, p.508,509,529.

Julien écrit le premier d'aouit contre Tire de Boltres, 1.79,382. Il va au
mois d'aouif facrifier fur le mont Cafins,5,50,60 apprend qu'en avoit tronvé un
Apis, p.521.

Les payens brulent à Samarie vers le mois d'aouît les reliques de S. Jean Battilte & du Prophete Elifee, p. 361. On fauve une partie de celles de S. Jean & on en envoie à S. Athanafe, . 88, 213.

Julien fait ofter la ftatue de J.C. qui effoit à Paneade, 1.72.361.715.

Julien aug nente la famine à Antioche par une taxe qu'il fit des vivres vers le mus d'alibre, Ex., p. 524, 525, &t peut-eftre encore en faifant polluer les vivres & les foncaines, Ma.7, p. 385.

Demolition du temple de la Fortune à Cefarée en Cappadoce, & marryre

j.C.

161

nofe & S. Maximilion font martyrizez trois jours avant la mort du Comte

Julien, M.s.7.p.406.739. Felix Surintendant, & le Comte Julien oncle del Empereur meurent miferablement an commencement de janvier, p. 297.7 28.729. Aradius Rufinus of fait Comte d'Orient à la place du dernier . & Apronien Prefet de Rome . E.t.4 p.526.

de Rome

Julienéeris son Misopogon en janvier ou peu après , p. 5 27-5 30.

S. Juventin & S. Maximin peuvent avoir esté martyrizez à Antioche le 25

S. Juventin & S. Maximin peuvent avoir ellé martyrizez à Antiochele 25 de janvier, M.1.79.38.7.733. Les Juis entreprennent de rebaltir le Temple au commencement de 461.

Les Juifs enereprennent de rebaftir le Temple au commencement de 363, Dieu les arrefte par divers miracles. La Croix paroift en l'ait & fur les habits,

p.409-415.7441.8.p.433.

Julius part d'Anischia ; de mars para dite en Prof. E. L. p., § 1, 11 rouve le pruple de Brotte tres ferme dans le Chrittianifine, p. § 1, § 1, § 1, è la tiboucher la caverne où ellois S. Donnie folitaire, qui y meurt Martyr ; M.1.7, p. 1, 1 l'arrive à l'iteraple is ode mars, part le 1, § 2, p. § 3, § 1]. deric contre les Chrétions, M.1.7, p. o., L. s. rouph é d'pullus dibruit à Roma le 1 of mars, I. S. 1, p. § 1, deman que Jilius (Pail à Carres, p. § 7), e diffagile dans le feste des

chefes abominables, p. 536.

Entre les Martyrou Confidera qu'on dit avoir fouffer fous Julien, les réuncichers neut, A Rous, S. Jenn 68. Paul, S. Gordine: EN ITALIS, S. Donat d'Arezzo, 17,943 en Dans 2. Es Gaules, S. Vichredequeils Evédagede Rouse, Dans 1. a. Trans a. S. Sine Finisine à Dorothole, p. 545: En S'en rie a Gaza, les Saine Eufele, Nolthele, & Zenon freet, p. 1477. A HELTOLE, S. Cyrill Diance, p. 366: A RETH USE, Marc Evéduce du lieu, p. 367-169. En Pun voir, S. Maccolon, S. Thoodule, S. Tatton, p. 1742. En Galactie a Anexten, S. Badile Profite, p. 1747.

378. 30'l'EN of fais Empereur le 17 de jain, & regne 7 mais & 20 jams. Recede ann Perfes Nifibe & cinq provinces andelà du Tigre pour avair la pain; an laquelle Arface Rey d'Armenie off compris L.24,p. 779.583, il envoie Procep

perser le carps de Julies d'Tarfe, p.55.1.583.

Les habitans de Nisibe peuplent Amide, qui devient metropole de la Me-

fopotamie, p. 184.

Saint Athanase apprend à Antinoé la mort de Julien par S. Theodore de Tabenne & l'Abbé Pammon, MAS p. 218. Il rentre dans son Eglisc & y est confirmé par une lettre de Jovien, p. 219.

genire (flei à Lady's Le y de formbre, c'usen à Amisolee, E. Lap, Sa, Il donne la pais à l'Egili le pluthol qu'up eur, p, Sg, Il red aux Egilisal e blé que Constantin leur avoit donné de que plutien avoit ofté, mais ricerred que le tiera à caudé de la famine, p, Sg. Il d'emande à Saint Athansieren qui la commande de la famine, p, Sg. Il d'emande à Saint Athansieren qui intraction far la foy; le Saint luy répond aprés avoir assemblé les plus habiles Evréques d'Egypre, p, N SB. Alf. Sp. 19,0.10.

Jovien rejette les demandes des Macedoniens & des autres heretiques, & fait venir S. Athanafe à Antioche, E.1.4,0,89/M1.6,0,529,530/1.8,0.211.
Saint Athanafe fait figner à Paulin le Concile d'Alexandrie, M1.8,0.212.

221.359.

| J. C. | L'an de                       | 1784 CHRONOLOGIE. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 163   | I.                            | Ten Arten fore de novemar efter court. S. Altanafe, a déspuis Jossin II femoça y. Estalir for researe à Alexandie, p. p. p. 1.3.1.4. Acte vinus avec S. Meleve, & figure la Confuditacialiri dans le Consid-Artende, p. p. 1.3.1.4. Acte vinus avec S. Meleve, & figure la Confuditacialiri dans le Consid-Artende, p. p. 1.3.4. S. Editate, S. Endelbur, v. p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 364.  | tnoral<br>oc Ya-<br>lens<br>L | La definient rangent la liby var I Trofal. p. 151.  Josium v. de, C. Farminan Millifons Pare, Cutf. Accordione diven Evriques four Jovien , & G. Espare entreumme des Action Eudosiums, McL. 6-108.  Josium menra I Dadefour en distipai la mai da 15 au 17 de freire fiel.  Josium en manufa padefour en distipai la mai da 15 au 17 de freire fiel.  Josium en manufar padefour en distipai la mai da 15 au 17 de freire fiel.  Josium en manufar padefour en fortale a Novie le 15 de freire , 85 p. 4-52  Manue en manufar padefour. p. 6-18.  Josium en fiel Laur indentiman défourem feit artelige, McL. 6-19 1.  J. D. fine thète menyalebouraire. Et p. 19. Li manten malatat, et qui  Japanierem è sui ain de judie, p. 23 p. 20 p. manufare ma la data, p. 13.  Japanierem è sui ain de judie, p. 23 p. 20 p. manufarem en la palique la de.  de Chémisse p. 16. Le p. 170.  Valentinie netheur sui Macchemiser vera la minary qu'il me le vaux point  melle de figures de la trafagion, McL. 6-13 i.  La lampira Nalique de Sarimi, ha, amb de judie par la may p. 13.  Jamanega per a de seur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21.  Jamanega per a de meur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21.  Samanega per a de meur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21.  Samanega per a de meur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21.  Samanega per a de meur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21.  Samanega per a de meur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21.  Samanega per a de meur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21.  Samanega per a de meur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21.  Samanega per a de meur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21.  Samanega per a de meur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21.  Samanega per a de meur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21.  Samanega per a de meur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21.  Samanega per a de meur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21.  Samanega per a de meur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21.  Samanega per a de meur chial trofact de Rome Ra 1, de may, p. 21. |

| Acce de Eurome perfecuere par les Artens, f. revieuxe, l'un dans l'ule . Lebon, et Eurome apprisé clacheloine, é, 647,09. Falaminien arrive à Malles aux sir le 1, d'albite d'ul 12, s'un meramère, l'albite aux sir le 1, d'albite d'ul 12, s'un meramère, l'albite d'un les commandes d'Ausseuxe, cequi fonne men diffuse ce le mé de Stillaine de de 5. Endéend vi Arceil correr cer Arien. Ausseuxe de une de Stillaine de de 5. Endéend vi Arceil de l'entrer. C. Saint ére mois lette fortige mont les brouter par de l'entre de l'entre d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valens<br>S-<br>S-<br>it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.C.<br>364 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| prefirifo, p.371.373. Lupicin perfecute vers 364, les Meffalient payens . 18p. 718.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Imp. Palarshiasans Ang. & Imp. Palars. Ang. Cutif.  Valentinia community for primer Confided Allars. 16.1, 20.07756. Achand. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 1 | ont of the state o | 365         |

|                         | 786 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Las  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3.C. tinica<br>66, 1, & | Gratismus Nob. Puer, & Dagalaiphus, Conff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111  |
| 1. & Walkers            | Let Allman pijent le Bhim dei hop remir nave de jarvine Allman pijent le Bhim dei hop remir nave de jarvine Allman pijent le Bhim and jih të Barvine djevine. Ett, paje 1-67 pello. Plathonione Galang fin de Vallan najih të Barvine, co maura sa kun defin ar, paj 1-69 pello. Plathonione Galang fin de Vallan najih të Barvine. Viken prefere te le Processor di Afian di ma ka paj di ma h. Est paja 3-3, Merchanian, Este Monament, ki Cheffer, on Si Bhith echtrapelle part Eschipe Endele para teks dre Etgel. Est Merchanian, se develorament, kë Cheffer, on Si Bhith echtrapelle part Eschipe Endele para desk dre Etgel. Est Merchanian, de develorament, kë Cheffer, on Si Bhith echtrapelle part Eschipe Endelee para desk dre Etgel. Est Merchanian, de develorament, de develorament, kë develorament, de develorament de develorament, de develoramen  |      |
|                         | (6.8) 14.1-146.  It schaffmer affectes Lepit dues la Tripollisaire : Romain Counced Africand la the Administration of Techniques (Administration of Techniques Confedit Lepit-Administration), Confedit Administration of the Administration of Techniques (Administration of Techniques Confedit Lepit-Administration of Techniques (Administration of Techniques Confedit Administration of Techniques Confedit (Administration of Techni | 1120 |

| 0         | CHRONOLOGIE. 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L'ande<br>Valen.                 | L'an |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| me<br>Lo- | de kludier were Remoutire en egens, p. 33, 53, 67, 17, 17, 11.  Palena finit fager aus Gent demant eine aus, E. e., 19, 38, 56, 95, 11.  Greite vorwarduner de Originationfelt e 1 une 4 de juillet, faireit d'une fame, p. 865. Blistifiel les jeuwere de fervoireze en plutiers; ganaieres, p. 56, 57, c'erc pour Sciregarie de Nationex, p. 52.  Les figures eure en L'ifever et en myséel, sonn Adojan Vicaire d'Afa, p. 62.  Le figures d'une en L'ifeve et en myséel, sonn Adojan Vicaire d'Afa, p. 62.  Le figures d'une midde, p. 57, 466 au mille d'une Aught GRATTEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tinien),<br>ôc<br>Valena<br>394- | 367  |
|           | Junfits sifte d'Amiens & 1.4 d'aouft, p. 16.68 1.1.  Liffaire dan femme de Verecif papée par fept dis fans en mourir, entre 3.64  371, p.40.  Valentmen vernet au Pape le jugement des Evefques, M1.8.p. 191.99.  Urfin reviene l'Rome le 1; de feptembre: maisi l'en eft chaffe de nouveau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |      |
|           | avec for fastreurs is 1 of de novembre par Presentat Gouverneur de Rome,  1931-1931.  Magnet of fillie for he fight (2), part Alleman, 6 (7 million on of  Magnet of fillie for the fight (2), part Alleman, 6 (7 million on of  Le Camer I model for leveryle a defigure de for Romany, Estens, 8  17 raysoft for keyfels, 6 compours not movetly province, p. 39.  17 raysoft for keyfels, 6 compours not movetly province, p. 39.  18 lends de la laine or driving pravil for laine, p. 41.  5 Epiphane Abbe prés d'Estenberopole en Palettine, et flas Archevelque  26 salamine versit par 6, p. flas follows 7 6, Adaio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |
|           | Faltensianer. Ang. II, G'Falten Ang. II.Covff. Shilaine mentre 1, old puniver emit 167, on plantile n. 68, Mar.ya. 46,197.6. Elegen dece grand Sianie. p. 49,11. De la vei ceitre par Forenus p. 44. De ficieries. par per vis fergoust parcepail a sevient danné affiguaries. Falteniuses fait assorir vis fergoust parcepail a sevient danné affiguaries. Les Ufmiens faitemblene à Saine Agrès: Percentar Prefet de Rome les Les Ufmiens faitemblene à Saine Agrès: Percentar Prefet de Rome les 11 de puis de dimeuter paracou foorde Rome, Add. 39,39-19,177-41. Englis Prefet d'Adments vers vis milies ai 516, Prefet plantett. De la Vigilia de la Company de la Vigilia de | 4,5                              | 308. |
|           | Ariante au Staule Mariote a pland Severe qu'il avait aqua visson republis.<br>p. 61-7584.  Le Sasar Chi França ju ma diverjet eure fre vere ce emp. 4: , G fem  le saites par le Comer Térendy. , § 3-9.  que et vocle Ariena, le la saite de la republic peu aqués, MALE, § 10-61 (129).  Nicée d'praine par arrendament à de divelve : Clâtte rece de Saite  Gregate de Naziante di peció y peris, La c. p. 31 (42.9.2.17.17).  (A politic principe de Badone ; C metter perit de tropa principe de la plantic millèment de Badone ; C metter perit de tropa principe.  MALE, § 10-86 (14.9.2.17.17).  (A politic principe de Badone ; C metter perit de tropa princip MALE, § 10-86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |      |

| . C. | L'ande<br>Valen-              | 788 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E'en        |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 68.  | tinient<br>&<br>Valens<br>415 | S.Chryfoftome renonce au fiecle en l'an 363 au pluttard, & demeure trois<br>ans fous la difeipline de S.Melece. *** Fien tirr 9 Jinne 2, M. 1. 1. 1 arrive l la<br>vie monaftique qu'il menoit che fa mere, Maxime & Theodore, qui furent<br>enfuire Evelques de Scleucie en Maurie & de Mopfuelte. ** Fien tirr 9 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rom<br>E12. |
| 369, | 5,5.                          | Valentinia (18 Nobell) Pare, O Filter, Conf.  Valentinia Confet, of 8 filt of Valent, even he leaved Piller, E. (4, 6)  A S. Lament Confet, of 8 filt of Valent, even he leaved Piller, in E. (4, 6)  A S. Lament Confet, of 8 filt of Valent, even he leaved Piller, in E. (4, 6)  A S. Lament force de S. Gregoire de Natanacemeur vera le comescement de 45 filt. In the leave the second of 45 filt. In Conference of 18 filt. In Conference o | P122        |
| 370- | 6,7.                          | Valentinianus 111, & Valent 111, Angr. Conf.  Valentinien fait en l'an 370 ou 373, quelques ordonnances contre les Donatifies MAGA, 140-141.  L'Eglié des Apoltres à Conflantinople est dediée le vendredi 9,4 d'avril, E£14,907.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 812         |

apprend la mort d'Eudone & met en fa place Demophile de Berée vers le moit de septembre , p. 97/1416 p. (10. 553, 56. 557. Dans l'entretemps les Catholi-ques elisent Evagre qui est banni , M16.p. 553, 564. Les Catholiques deputent à Valens 80 Ecclesiastiques qui sont brulez sur la mer, peut-estre le 5 de teptembre. Ce crime puni par la famine p. 5 54-5 561

E.t. ( p.96.97. Modefte effois Prefet du Pretoire des le 10 de juin felon le Code, après la mor

d'Auxone , E.t.s.p.96.69 5.2. Il bannit Eunome en une isle durant qu'il effoit Prefet , M.s.6 p. 10.

Maximin Vicairs de Rome fait mourir cette année & les suivantes plusiem ersonnes de condicion accusées de sortileges, & des dames adulteres , Et. s.p. s s. 18.689.

LeComet Theodose revient & Angleserre, & est fait General de la cavaler n l'an 270 an pluftard, p.52. Les Romains défent les Saxons en trabifon, fant venir 80 mille Bourguignens contre Macrien Roy d'Allemagne, p. 54.55.

638.1. Les Ecclesiastiques & les moines sont exclus des successions par la loy pr bliec à Rome le 19 millet, Ms.6p. 196. 197 1,8p. 196-198,774.1.

5. Ensebe de Verceil meurt paisiblement dans son Eglise le premier d'aous 6.79.55. Augustin revenu de Madaure à Tagaste commence à se deregler da fa 16° année,1.13,p.9.10,est atraqué par l'impudicité &c.ll va étudier la rhe-

torique à Carthage , p. 11.12. Eusebe Evesque de Cesarée en Cappadoce, meurt vers le milieu de juin 1.90.98.657. S. Basile luy succede vers le mois de septembre, par ,le moyen de S. Eusebe de Samosates & de S. Gregoire de Nazianze le pere, p. 104.618 1.7.p.99-105.656is.8p.245-249.321.322. Dignite de l'Eglife de Cefarée

1.9,0.202. De quelle maniere S. Basile la gouverne, p.105-117. Il commence peu aprés à bastir un hospital & une eglise, p.117-120. Son exactitude pour l'ordination des Clercs: Vertu de ses Ecclesiastiques, p.120-126. Sa conduite à l'égard de ses fustragans, p.127.128. Il attire Saint Gregoire de Nazianze Cefaree, mais il ne peut l'y retenir, p. 129.140. Saint Pierre son frere eft fait Prestre vers ce temps-ci, p,121.574.660. S. Athanafe excommunic un Gouverneur de Libye enl'an 170, ou depui

S.p.146.

Ampele succede à Olybre Prefet de Rome sur la fin de l'an 370, E.t. s'p. e t. Valens paffe ctt hiver à Constantinople, p.98.697.698.

Lucifer de Cagliari meurt cette année : On ne voit point qu'il se soit réuni à l'Eglife, Ms.79.522.

S. Abraham Preftre & Confesieur, solitaire auprés d'Edesse, meurt vers 170, & Sainte Marie fa niece cinq ans après , p. 192. S. Chrysoltome est fait Lecteur par S. Melece apparemment en l'an 370,

t.8.p.360l/ S.Chryfoftome § 3 hott 2, M.t.1. S. Zenon Evelquede Verone vivoit eu ce temps-ci, t.4.p.14-16. Parmenien Evelque Donatifte de Carthage écrit vers 370, contre l'Eglife :

S. Optat alors Evefque de Mileve le refute, 1.6.p. 141-144.714.715. Macrobe floit Evelque des Donatiftes à Rome , p.87.

G Gggg iij

J. C. L'an de J. C. Valentinient & Valent

7,8.

Gartismus Aug. II. C. Sexuss Petronius Probus, Conff.

S. Melecce oft banni pour la troiticme fois on Armenie, & apparenment & la finde 170,000 as commencement de 171, M. 2016. [Flavior & Diodo.

la fin de 370,00 au commencement de 371, M.S.B.,360. Flavien & Diodote Preftres de S. Melece conduifent l'Eglife d'Antioche , 1.6.p.,565-567. Paulin demeure à Antioche, 1.8.p.360.

de Ron

depoeure à Antioche, 1.8,9,360.

Valeus pars de Conflantinople aprés le 7 d'avril, este à Ancyre le 13 de juillet, E.S., 9,98. Il envoie résablir Para dans l'Armenis par Arinhie, o Sauromace dansi l'erris par Teriore. Sauromace parsage l'heris avec s'hoses-

re, p.101-104.700.701.

Il commence cette année au moins une violente perfecution contre tous les Catholiques, M.16 p. § [8. Description generale de cette perfecution],

p.518-161.

Vaterium fait mourir un Profire à Sirmich , parcequ'il avait eaché OilaVaterium Préconful d'Afrique, Ext. 360. Il paffe le Rhim vers le mui de (penuivre
pour prendre le Noy Macrism, O'le manque, p.50. Il donne vers ce temps-ci liberté à Unitale le textiere du Vougdarie, hormet dans les provinces Subur-

bicaires, M.1.8.p.198.
Valoriniem lejeume qui fut depuis Empereur, est né vers ce temps ci, E.1.5.p.
37.139684.
Patrice pere de S. Augustin meurt Chrécien, M1.8.p.459[1.130.15.

S. Buile prie. Euifen de Samofated le voir voir ; genir de; mass de l'Eglife. Ce streptent de la focourir ; op. 91, 11, 12, 11 reraille la acheve de réunir les Macedoniens à l'Eglife & à S. Athanate, p. 15, qu'il prie de travailler avec les Octobersus pour le foulagement de l'Eglife. (Prie de l'Eglife.)). (Prie de l'Eglife. (Prie de l'Eglife.)). (Prie de l'Eglife.) (Pr

Un moine condanne la conduite de S. Basile sur la fin de septembre, 1.9.p. 143-148.661.

S. Athanafe la défend , 1.8 p. 346 ls. 9. p. 149-151.

S. Athanafe fe fepare de la communion de Marcel d'Ancyre vers la fin de fa vie , 1.7.9.5 11.76 1.

Damafe tiene un grand Concile de 93 Evefques des Gaules & de l'Italie ,

Damate tient un grand Concile de 93 Evelques des Gaules & de l'Italic, vers la fin de 371; Auxence y est condanne, 1.8,p.398.400. Il se tient alors beaucoup de Conciles contre luy & tous les Ariens, p.400.

S. Hilarion meurt en Cypte le 21 octobre àgé de 80 ans, 17,9,471.781. Recit de ce qui le pafaentre S. Baffle & Gregoire fon oncle en l'an 371 & 73,1-99,0 32-0 34,565,Ce Saint écrit à Elie contre les calomniateurs, p.1 51.

La Cappadose est divisée en deux provinces vers la fin de 371, E2.5.p.99 M. t.o.p.174-176. La division de la Palestine peut s'estre faite sous Valens, E2.5 p. 608-700.

090-700. Valeninien peut avoir aussi sait alors la seconde Narbonoise, & formé les

cing provinces , p.799-801.

Valens vient à Cefarée à la fin de l'année, où il attaque S.Bafile par le Prefet
Modelle & par luy messe. S. Basile luy resiste toujours genereusement , p.

88/84.9.9.114-119.661.694.

Hymnice Proconful d'Afrique , puis Vie aire de Rome, est banni apparemnent en l'an 37 : E.s.; p.6. CHRONOLOGIE Modeflus, & Arimbens, Conff.

Valens vient à l'eglife de Cefarer le jour de l'Epiphanie, Ex. p. 98. M.r. 9.0.1 § 9.1.1 6. Il veut bannir S. Bafile, mats Dieu l'arreite par la mort de Valentinien Galate fon fils unique, & par un miracle: E.s. c. & Ms. 9.p. +61-164 Il vient une seconde fois à l'eglise, entretient S. Basile, Juy accorde diverses graces, & laitle à cause de luy la Capondoce & le Pont en paix, Ma. 9.3.164-166.Il va à Amioche, sù il effoit le 1 3 d'avril, E.t. 5.p. 101. it palla apparemment par Nazianze où les deux SS. Gregoires luy relifterent , Mr.9.p. 386.

Valentinien défend le a de mars les aflemblées des Maniehoons . E.c. c. 0.62. S. Chryfoftome evite l'episcopat où on le vouloit elever, & y engage Bafile qui fut peut-estre fait Evesque de Raphanée : Ce fut apparemment sort peu avant que Valens arrivalt à Antioche , V.S.Chryfoftome & cinesery. 8 M.t.u. Athanarie Roy des Gots Tervinges per leeure les Catholiques de les Erats, plusieurs sont martyrizez . S. Sabas est noyé le ra avril de cette année, beau coup d'autres sont chassez, V.S.Sabas Marryr, M.s.to. Le corps de S. Salas oftenvove à S. Bafile par Afcole de Thefalonique . Mr. 9.1.164.196.

Saint Basile eit persecuté par le Vicaire du Pont au sujet d'une dame, p.

S. Gregoire est fair Evelque de Nysse vers le commencement de 37 a, p. 56 5. \$66, & presque autirol persecute par les Ariens, depose , & banni, p. 466, 467. Les Orientaux reçoivent reponte des Occidentaux quelque temps avant Pafque, par Dorothée & Sabin: Ils leur récrivent par Sabin, p.170-174.

S. Bafile va à Schafte fur la fin d'avril ; Euftathe y reconnoitt la vraie for s Trevient à Cefarée & invite S. Enfebe de Samofates à l'atlemblee de Phargamon en Armenie pour la mi juin, p. 183-187. S. Eufete s'exeufe de venir à Phargamon; & S. Bafile remer à aller en Armenie en un autre temps, f. 8. p.

3231.90.186. S. Martin eft fait troisieme Evelque de Tours le mercredi 4 juillet . V. fa vie 6 z. ALe.10. Il fonde peu après l'abbave de Marmouther. Ibid. 6 4

Hallene effoie cerre annee commis à l'affrette des tailles à Nazianza, Mx.o. Diffrare entre Anthime de Tyanes & S. Baille , p. 177. Durant laquelle

S. Batile fait S. Gregoire de Nazinnze Evelque de Satimer, peut-eftre vers le mois de juillet , p. 178-132-186-188, Anthime s'eftane faifi de Safimes , Saint Gregoire y resonce, se retire dans la solitude, d'où il revient à Nazianzo pour la gouverner tant que son pere vivroit , p.389. S. Bafile vifice l'Armenie vers la fin de juillet , confere à Getafe aver Saine

Melece & Theodore de Nicople; & fait Pemene Evefque de Satales, p. 187-190. Il fait aufli Evefque un domeftique de Simplice &c. p. 192. 191. Il va à Samofates après le 7 de septembre , & fait connoiffance avec Vite Evefque de Carrhes, & S. Ephrem , 1.8.p. 323/1.9p.191.192,qui le vient voir à Cefarecen l'an 172 ou depuis, 1,8,0,3071.9,0,208-210.

Il fe forme divers schismes dans celui des Donatiftes ; dont celui des Rogatiftes eft le plus connu , 1.6.p.1 10-1 (2. Firme forevolte en Afrique & fe fait Roy des Maures vers le milien de 272.

pen apres, E.t. 5. p. 64-66.691. Valens fo met en campagne contre les Perfes : il ne fe fait rien . p. 104 Salufte

conspire course fa vie & eft deconvert , p.10 ;

1 C. 12.. LA

| ande<br>J.C. | L'ande<br>Valez-                 | 792 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L'en      |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ,            | rinieni,<br>&c<br>Valens<br>8,9, | Due pofique pilleur wur est tempe al M. Spris. p. 93;<br>Perfection de Figilië d'Amorke put Hann, M. A. β., 46 (-16). Det surter<br>Perfection de Figilië d'Amorke p. 148 (16). A. β.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rom: #125 |
| 173-         | 9.10,                            | encored'autresouvrages fur l'Ecriture, p. 148-150-718.  Valentinianns Ang. W. & Valens Ang. W. Conff.  Valens par la loy du premier parvier femble vouloir perfecuter les moines d'Egypes, 141-8,606-610.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113       |
|              |                                  | Minhine Ewelque de Tynase orolonos Paule Ewelque na Ameniae contre Gredre des Cannos, 1-6,91-66-197.  S. Bells et yau Cancelle de Polity of Antenie ven les connecescente de La Bells et yau Cancelle de Polity of the Petrole le vente trouver, 1-8,9-11.  S. Bells et yau Cancelle de Polity et le Petrole le vente trouver, 1-8,9-11.  Eullatine de Scholle en oropa vez. Sa like de ser l'Egille, 1-5,9-19-19-06.  Thomilius fais is passegrious de Poleta le 15-5 de maril 3 park du sprovinse de polity in Legisland, 1-6,0-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19- | ,         |

| CHRONOLOGIE. 793                                                                                                                                                  | L'an   | 1'an |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Trajan remporte quelque avantage sur les Perses; on fais une treve à la fin de                                                                                    | Valen. | 373- |
| ete, pros.                                                                                                                                                        | 1,&    |      |
| Nazianze est affligée par la mortalité des animaux, par la secheresse & par                                                                                       | Valens |      |
| agresle, M.t.9.p.391-313.                                                                                                                                         | ,,,,,, |      |
| Valens paffe trois mois à Hieraple, aouft , septembre, & octobre , E.s. 5 p.97.                                                                                   |        |      |
| 591 M.t. 8.p. 32 5. Saint Gregoire de Nysse est persecuté par les Ariens, Ms.9.p., 67. On 2.                                                                      |        |      |
| lessein de l'envoyer à Rome, s. 8, s. 403/s. 9 p. 224. 225, 567.                                                                                                  |        |      |
| Silvain de Tarfe, Athanafe d'Ancyre, Musone de Neocesarée, & Sainte                                                                                               |        | 1    |
| Emmelie merede S. Baiile, meurenten l'an 373,1.6p. 5921.9p.216-219.574.                                                                                           |        | 1    |
| 574.674.                                                                                                                                                          |        |      |
| Onmet un Evelque heretique à Tarle, 1.6.p. 591/2.8.p. 324/2.9.p.211.212.                                                                                          |        |      |
| S. Basile tombe extremement malade sur la fin de l'autonne, 1.9.p.210.211.                                                                                        |        |      |
| ecrit diverses lettres durant sa maladie, console les Catholiques d'Antioche                                                                                      |        | l    |
| & d'Alexandrie perfecutez par les Ariens , p. 2 12-214.                                                                                                           | 1      | 1    |
| Evagre vient de Rome en Orient fur la fin de l'année, & se joint à Paulin,                                                                                        | 1      | 1    |
| S.Jerome & Heliodore viennent en Syrie vers le mefine temps, F.S.Jerome                                                                                           |        | 1    |
| \$4.5.ML.12.                                                                                                                                                      |        | ı    |
| Il semble que les Maures aiene courn l'Afie sur la fin de 373. E.t. s.p. 106.                                                                                     |        |      |
| Le Prince des Sarrazins estant mort, ils courent le desert de Sinai, & y tuent                                                                                    | 1      | 1    |
| 40 folitaires le 18 de decembre, Ms.7.p. 774.781.783. Le melme jour 300                                                                                           |        | l    |
| Blemmyes ayant passé la mer rouge tuent 40 autres solitaires à Elim 00 Rai-<br>the, p. 575. Ils sont sont tuez, par Obedien & les Sarrazins de Pharan, p. 577. E. |        | l    |
| t. c.p. 106.                                                                                                                                                      | 1      | 1    |
| S. Julien Sabbas meurt peut-estre cette année , Ma.7.p. 184.                                                                                                      | 1      | 1    |
| Saint Aogustin lit l'Hortense de Ciceron , & commence à aimer la sagesse ,                                                                                        | 1      | l    |
| f.13.p.16.                                                                                                                                                        |        | ł    |
| Florent Evelque de Pouzoles est depose à Rome vers cette année, r.8.p.404.                                                                                        |        | 1    |
| Les Luciferiens sont persecutez par Damase: On n'en sçait pas le te mps                                                                                           | ł      | ł    |
| p.405. On met la mort de S. Marcellin d'Embrun avant 374,4.7,2.562.                                                                                               | ١      | 1    |
|                                                                                                                                                                   |        | 1-   |
| Gratianus Augustus III, & Fl. Equitius , Conff.                                                                                                                   | 10,21  | 374  |
| S. Jerome apres s'estre arreste quelque temps à Antioche, se retire dans le                                                                                       |        | (    |
| defere de Calcide, & y demeure environ 4 ans. V. forture \$ 5-7 M.t. 12. Il y                                                                                     | 1      | 1    |
| apprend l'hebreu &c. § 7-10. Saint Heliodore s'en retourne en Italie, & y est<br>fair Evesque d'Altino, § 6.10.                                                   |        |      |
| L'Eglifede Suedresen Pamphylie fe réunit aux Catholiques, M.t.6.p. 591.                                                                                           |        | 1    |
| S. Epiphane écrit pour elle son Ancorat au commencement de 474.V. Saint                                                                                           |        | ı    |
| Epiphane § 9,M.r.10. Il peut avoir commencé des cette année son Panarium,                                                                                         |        | ı    |
| qu'il n'avoit pas encore acheve en l'an 376. V. fontitre § 10.11.                                                                                                 | 1      | 1    |
| S. Gregoire Everque de Nazianze meurr vers le printemps, M. 1.9. p. 116.                                                                                          |        |      |
| 3 96.197.705. S. Gregoire fon fils continue à gouverner l'Eglife de Nazianze                                                                                      |        |      |
| fansen eftre titulaire, p. 198. 199, à quoy Bolphore de Colonie contribué à<br>le refoudre, p. 199. 400.                                                          | i      |      |
| Saint Amphiloque eft fair dans le melme temps Archevelque d'Icone, t.6.0.                                                                                         | l      |      |
| (917.95.116.191.610-614.                                                                                                                                          | 1      | 1    |
| Hill. Eccl. Tom. IX. HHinhh                                                                                                                                       |        | l.   |
| 111.1111                                                                                                                                                          |        | -    |
|                                                                                                                                                                   |        |      |
|                                                                                                                                                                   |        |      |
|                                                                                                                                                                   |        |      |
|                                                                                                                                                                   |        |      |
|                                                                                                                                                                   |        |      |

Ju Goggle

S. Basile retombe malade aprés Pasque, écrit à S. Amphiloque qui le vient voir , 1.9.0.2.27.228. Il va voir S. Gregoirede Nazianze aprés la mort de fon lens pere, p.226.

Valenticien revient d'halie à Treves entre le 5 de fevrier & le 25 de may. fait quelques ravages dans l'Allemagne, fait la paix avec Macrien Roy d'Allem tgne, E.t. s.p.69.

Les Romains ayant fait affaffiner Gabinius Roy des Quades, les Quades et les Sarmates pillent la Pannonie autemps de la moifon. Mais le jeune Theodose chaffe les Sarmates de la Atylie , p.69-71.

Gratien eponte Confrancie fille postume de Confrance, qui s'estoie sauvée aves veine des mains des Quades , p.70.

Simplice estois cette année Vicaire de Rome , p.67. Valentinien luy adresse un edit contre les Evefques depofez, M1.8 p. 404.

Il fait mourir diverses personnes , E. s. p. 67.68. Doryphorien lay succede, & fait mourir Aginace celebre Senateur , p.68.69. Terence qui de boulanger estait devenu Gouverneur de Toscane en l'an 264.

est puni du dernier supplice sous Claude Preses de Rome, p.22.67. Grande inondation du Tibre sous le niesme Preses, p.67. Theodore eftere l'Empire par le secours du demon . C travaille du parverir

il est deconvers & puni avec le philosophe Maxime & plusieurs autres , p. 107-110.On brule grand nombre de livres de magie , p.111. Emrope Proconful d'Afie, & peut-effre l'historiographe, avec qui S. Gregoire

le Nazianze avoit fait amitié , est accusé d'avoir part à cette conspiration, mais ans premues M.t. 9.p. 401. S. Gregoire écrit à Julien commis à l'affiette des tailles en 274 & 175, & uy fait un discoursen faveur des Cleres & des pauvres de Nazianze.p. 401.401

Para Roy d'Armenie est affassiné par les Romains , E.t.s.p. 112 Valens & Savor traitent de paix, mais ne s'accordent point jufqu'en 177.p.111 Famine en Cappadoce, M.t.9.p.215. S. Augustin tombe dans l'heresie des

Manichéens en l'an 373 ou 374, âge de 19 ou 20 ans, £13.p.17-20 Les Orientaux deputent en Occident Dorothée & Sanctiffime Prestres ers le primtemps de cette année, 1.9.p. 19-113-

S. Eufebe de Samofates eft banni en Thrace, 1.6, p. 19 \$1.8, p. 326-329. Les Ariens mettent en fa place Eunome, e.6.p. 593 1.8 p. 329. 330. S. Bafile écrit à S. Eufche, mainrient l'union à Samofates, consointement avec Otrée Evefque de Melitene , p. 241.

Saint Simplice peut avoir efte fait Evefque d'Autun en l'an 373 ou 374, & avoir gouverné jusques en l'an 418. V.fon titre note 2, M.t. 12. Saint Florent de Vienne, S. Paul de Tricaftin, S. Just de Lion, S. Euvert l'Orleans , S. Britten de Treves , S. Concorde d'Arles, S. Simplice d'Autun fe trouvent au Concile de Valence en Daufiné le 12 juillet 174, Mt. 8.0; (1-

5581.3.0.526 Auxence estant mort Saint Ambroise est fait Archevesque de Milan . Il est attizé le 30 de novembre , & ordonné Evefque le 7 de decembre . V fan titra

\$7-9, Mt.10. S.Chryfoltome se retire en l'an 374 ou 375 sur les montagnes prés d'Antioche . & y palle quatre ans fous un ancien anacorete . V. (on titre § 6.8, M. t.11. il y compose diversouvrages, § 8.

| CHRONOLOGIE. 795                                                                                                                              | L'an    | L'en     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Pol Confulatum Gratiani 111. & Equiti.                                                                                                        |         | Valen-   |
| L'hiver est fort rude , Ma.9.p.141.                                                                                                           |         | titteen) |
| Les herefies opposecs des Antidicomarianites & des Collyridiens, insectent                                                                    |         | tens     |
| rers ce temps-ci l'Arabie, & font combatuës par S. Epiphane. V. S. Jerome                                                                     |         | 11,13    |
| S 22, M2,12,                                                                                                                                  |         | l l      |
| S. Bademe Abbe est martyrizé en Perse le 8 ou 9 d'avril, près de quatre ans                                                                   |         | 1        |
| avant la mort de Sapor , Ma.7.5.95.96.                                                                                                        |         |          |
| Saint Bafile eft fort mala le après l'hiver, fait fes deux premieres epiftres                                                                 |         | ł        |
| anoniques , & ecrit à S. Eufebe , 1.9.p. 132. 133. 16 (.166. Il va en Pifidie pour                                                            |         |          |
| rétablir l'Eglife d'Isaure, & dans le Pont pour y réunir les Evesques à sa                                                                    |         | •        |
| communion, p. 2 2 4-242 z.S. 263. Les Evelques d'Ilaurie le réunificnt à Saint                                                                |         |          |
| Basile & à l'Église , s. 9.p. 235. Quelques Eglises de Lycie demandent la com-                                                                |         | 1        |
| munion de S. Bafile . p.144.                                                                                                                  | 1       | l        |
| Saint Gregoire de Nazianze se retire à Seleueie vers le milieu de l'an 175,                                                                   | ı       | 1        |
| 0.404-406.                                                                                                                                    |         |          |
| Damase reçoit la confession de foy de Vital l'Apollinariste, & le renvoic à                                                                   |         | ı        |
| Paulin d'Antioche qu'il favorife contre S. Melece, 1.7.p.618-61918.p.4061.9.                                                                  |         | ı        |
| 2.144.145.Il tient un Concile qui répond aux Orientaux, 1.8.p.406 1.9.p.146.                                                                  | 1       | 1        |
| Dorothee & Sanctulime reviennent en Oriene par la Thrace, 1.9,0.146.                                                                          | 1       | 1        |
| 147. Ils peuvent avoir porté la lettre de S. Ambroise à S.Basile sur son election                                                             |         | 1        |
| I fon titre \$ 1 t, M.t. 10.                                                                                                                  |         | 1        |
| Valentinien laisse Gratien à Treves, vient en Illyrie après le 9 d'avril, &                                                                   |         | I        |
| ravage le pays de Quades , E.t. s.p. 72.                                                                                                      |         | 1        |
| Il fait teni r un Concile en Illyrie qui embraffe la Consubstantialité, depose                                                                |         | 1        |
| fix Evelques Ariens, écrit & depute en Afie contre les Macedoniens, M.s.6.                                                                    |         | ı        |
| P. [93. [94.791-793-                                                                                                                          |         | 1        |
| Valentinien defend de persecuter les Orthodoxes d'Orient, p. 191.1961.9.                                                                      | 1       | i        |
| 2.147. Quelques uns [mais fans fondement] mettent en ce temps-ci le Concile                                                                   |         | 1        |
| de Laodicée tenu apparemment entre 341 & 381,160,197.198.                                                                                     |         |          |
| Valentinien meurt d Bregetion fur le Danube le 17 de novembre, E.t.s. p.73.<br>VALENTINIEN 11. est proclame Empereur à Acinque le 21 suivant, | Gra-    | Valen    |
| P.140.706. & confirmé par Valens & par Gratien , p.129.                                                                                       |         | & Oct    |
| Graien refuse thabit degrand Pontife:On n'en scatts pas le temps, p. 1 3 8.70 5.                                                              | Valen-  | 1        |
| Il regne fur tout l'Occident, sans partager avec Valentinien I I, p.140.707.                                                                  | T1.     | ı        |
|                                                                                                                                               | en Oc-  | 1        |
| origine, leur de meure, leur vie Ce.M.t.7.p.\$93. La guerre finit par l'ordina-                                                               | cident. | 1        |
| tion de S. Moyfe leut ptemier Evelque, faite vers l'an 375 p. 595.                                                                            |         | 1        |
| S. Bafile actieve fon livre fur le S. Esprit pour S. Amphiloque, vers la fin de                                                               | i       |          |
| 375 d. 9.p. 228. 229.                                                                                                                         |         |          |
| Demosthese Vicaire du Pont tient un Concile d'Ariens à Ancyre, persecute                                                                      |         |          |
| les Catholiques en Cappadoce, chaffe Hypfie de Patnaffe en Cappadoce, &                                                                       |         |          |
| S. Gregoire de Nysse vers Noel , 1.6.p. 598-601 1.8.p. 23111.9.p. 247-249, 568.                                                               |         |          |
| Grands tremblemens de terre dans la Grece , E.t. s.p. 141.                                                                                    |         | 1        |
| Mort du miscrable Theodule Prestre , p. 141.                                                                                                  |         | 1        |
| S. Jean solitaire en Thebarde reçoit vers ce temps-ci le don de ptophetie.                                                                    |         |          |
| V. for hiftwire § 4, M.1.10.                                                                                                                  | i       | 1        |
| Nathanael & S.Hor folitaires de Nitrie sont peut-eftre morts vers ce temps-                                                                   |         |          |
| ci, M.1.7.p.166.600,                                                                                                                          |         |          |
| HHhhh ij                                                                                                                                      |         | 1        |

| L'an<br>de J.C. | L'an            | Lan                                       | 796 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L'as       |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 375+            | Valens<br>11312 | Gra-<br>tien &<br>Valen-<br>tinien<br>11, | Vertu du Clergé d'Aquilée gouverné par S. Valerien , 1.8.9.402.403,<br>Quelques Novatiens tiennent fous Valens un Concile à Paze en Phrygie,<br>où ils ordonnent de fuivre le calcul des Juifs pour la Pafque , en observant<br>neammoins le dimanche , 4.3-9.484.485;                                                                                                               | Nom<br>113 |
| 76.             | 12,13.          | 1,2                                       | Valens Aug.V., & Valentinianus Junior Aug. Conff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1111       |
|                 |                 |                                           | Paulin le penisem più chi d'Aufone nafi en jamvier su fervire dans la Ma-<br>ciadine den Higher (la pres chi quaverreure E.s., p. 1836 19,7 t. l. Hiftere (f<br>fais aufises Preconfal d'Aripus, p. 619.<br>Graine reure ce qui cfi dud content impofi, p. 144.<br>Themifius eft envoyé par Valens à Grainen dans ket Gaules d'est il vient à<br>Rome, p. 1444.                      |            |
|                 |                 |                                           | Gratio augmente h 3 de moy he gaget des profiferer dans les Gaules, p. 14,4. Il décinal loss les heretiques de tenir des affendibles, p. 14,4. Le Come I herdefe per de l'Empereur di desgrit à Gerbuge, p. 14,2. Thousdof for fils previer en Efgençe d'espois Sainer Heacille, p. 19,1.9.2. Maximin Profit du Pretiere, & quelques autres, font panis après le mois Avril p. 14,2. |            |
|                 |                 |                                           | Valens de Petrau & les autres Ariens joints à Urfin, tafehent inutilement<br>de troubler l'Eglife de Milan, V.S. Ambros fe § 11. M.L. 10.<br>Les Arienstiennent un Concile à Nyfie vers le primtemps, y mettent peu<br>après un faux Evefque au lieu de S. Gregoire, 34.09.21 (0.16).                                                                                                |            |
|                 |                 |                                           | Les Macedonient tennent auffi quelque Concile à Cyzie, 1,69,601.<br>Euflathe fuit autant qu'il luy ch polible avec les Artens, 1,92-4,0-4,12.<br>Le Prefite Afclege fouire le martyre vert ce temps là, 1,69,600.<br>S.Bafile après eftre demeuré trois ans dans le filence, é putilife publique-<br>ment contre les calomnies d'Euflathe, 1,92,161-164. Il fait approuver fon       |            |
|                 |                 |                                           | livre du S. Esprit par divers Evelques , p. 2, 7, se plante de Damále , p. 2, 3. Theodote Archevelque de Nicople un Armenie etlant mort, & Fronton fon fuccesseur s'eslant joint aux herceiques , S. Basile & les Evelques portent fur ce siege Euphrone Evelque de Comies, p. 2, 2, 2, 6. Voyage de Sanchistime dans l'Orient, p. 1, 2, 2, 6.                                       |            |
|                 |                 |                                           | Valens après la mort de Valentinien veut faire entoler les folitaires : per-<br>fécute extremement ceux de Nitrie, & en fait beaucoup de Martyrs, 1.6.p.<br>602.603/1.8.p.607-616. Les deux Macaires font bannis en une isle qu'ils con-<br>vertifient, & auffi-tolt rappellez, 1.8.p.61-613-643.                                                                                    |            |
|                 |                 |                                           | Onbrule à Pasque quelques monasteres de Syrie , 16,9,603/1,9,9,25,260. Cette perfecution peut avoir donné occasion à S. Chrysoltome d'écrire pour la vie monastitique. 17 fan sirre 59, 361. 11.  Exposus Evesque des Ariens à Antioche meurt en l'an 376, Dorothée luy                                                                                                              |            |
|                 |                 |                                           | [fuccede , 1.6,9.60]. Photin l'herefarque meurt en l'an 376, p. 354. Les Ariens mettent Luce à Samofates au lieu d'Eunome fur la fin de 376. Il fait bannir Antioque neveu de S. Eufebe, & plusieurs autres Ecclessatiques                                                                                                                                                           |            |
|                 |                 |                                           | 1.8p.33.2.33.<br>Débordement des Huns qui défont lesGoet & les obligent de passer en Thrace<br>avec la permission de Valens, E.t.q.p.(14-117. Déscription generale des Huns<br>V.Attila 6 1.                                                                                                                                                                                         |            |

| CHRONOLOGIE. 797                                                                  | L'an   | L an   | Ē |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|
| Ulphilas Evelque des Gots leur fait embraffer l'Arianisme pour plaire à           | Gra    | Valens | ٥ |
| Valens , M. 6. p. 604-609. 798. 799.                                              | rien & | 12,13. | ł |
| Les faures conventes pays voifins , E.t. s.p. 113.114.                            | tinien | 1 '    | l |
| Le corps de Valentinien I est receu à Constantinople le 18 decembre, p.74.        | 11,    |        | ١ |
| Le corps de l'acentimen Les recen à Conjuntitione it 1a accembre, p.74.           | 1,2.   | ١.     | l |
| Saint Amphiloque écrit avec fon Concile à des Evesques Macedoniens qui            | ı      | 1      | ı |
| vouloient fe reunit peut-estre vers la fin de 376, Ma.9.p.624.625,                |        |        | I |
| On parloit des Meffaliens en l'an 376,18.p. 527-536.                              | l      | ŀ      | ł |
| Apollinaire ordonne Vital Everque d'Antioche vers la fin de 376, & forme          |        | ŧ      | 1 |
| ouvertement le schisme en beaucoup d'Eglises , 1.7 p.618-621. Les Prelats         |        | ı      | ı |
| d'Egypte bannis à Diocefarée, & S.Basile, ecrivent contre luy, 1.9,0.267.         |        | 1      | ł |
| S. Epiphane vient à Antioche, & talche inutilement de faire rentrer Vira          |        | 1      | Į |
| dansla verne, V. S. Epiphane § 12, M.s. 10.                                       | 1      |        | 1 |
| Les Confesseurs d'Egypte reçoivent les Marcelliens à la communion, de             | 1      |        | I |
| quoy S. Bafile fe plaint , Mr. 9.p. 168.269                                       | 1      | 1      | 1 |
| Melanie l'ayeule vient d'Egypte en Palestine & en Jerusalem, où elle passe        |        | 1      | 1 |
| 17 ans. V. Son tiere & cinete 1, M.J. 10.                                         | 1      | 1      | ١ |
| L'Eglife de Jerusalem estoit gouvernée en l'an 376 par un Hilarion uni au         |        | ı      | ١ |
| Ariens, M. 6.p. 178.                                                              | 1      | 1      | 4 |
| Les fectus des Antidicomarianites & des Collyridiens croublent l'Arabie : 5       | d .    | 1      | 1 |
| Epiphane y ecrit contre eux , 1.9.p. \$ 8 1 S. Frome \$ 44, Mt. 12 S. Epiphan     | rl .   | 1      | ł |
| 6 13, Mr. 10'                                                                     | 1      |        | ł |
| S. Jerome inquieté fur la communion de S. Melece & de Paulin . & fur le           | s      | 1      | 1 |
| hypoltafes, confulte le Pape Damaie, apparemment en l'an 176 & 177                |        | 1      | ١ |
| V.S. Ferome 6 16-18, Ma. 1 2.                                                     | 1      | 1      | ı |
| Gratianus Aug.IV, Merobandes, Conff.                                              | 2,3    | 13,14  | ı |
|                                                                                   | 1 "    | 1 "    | 1 |
| Quel effoit Meroband, E.t. 5.p. 1 39.140.                                         |        | 1      | 1 |
| S.Ambrosse commence ses trois livres de la virginité le 21 janvier .V.Sain        | 1      | 1      | ı |
| Ambroife & 11, Mt.10.                                                             | 1      | 1      | 1 |
| Gracchus Prefet de Rome an commencement de 377, y brise plusieurs idole-          |        | 1      | 1 |
| & demande le battefine, E.s. c.p. 143.146.                                        | 1      | 1      | 1 |
| Les Orientaux ecrivent aux Occidentaux par Dorothée & Sanctiffine                 | -l     | 1      | 1 |
| pour demander la condannation d'Apollinaire & d'Eustathe, M.1.9.p.170.            |        | 1      | 1 |
| S. Bafile écrit vers le meime temps à S. Ambroife, p. 27 t V. Saint Ambroif       | 1      | 1      | ı |
| 6 1r, Ada 1 o. Il écrit à Saint Epiphane fur les Maguleens &c. Ma. 9.p. 272-      | 1      | 1      | ı |
| 174                                                                               | 1      | I      | ١ |
| Les Gots contraints par l'avarice des Romains prennent les armes , défon          |        |        | Į |
| Lupicin, Tpu's Trajan avec d'antres Generaux fur la fin de l'été, & pillen        |        |        | ١ |
| tonte la Thrace julques anv portes de Conflantinople, Et.S.p.118-110. Valen.      |        | 1      | ı |
| envoie fur cela Victor accorder la paix aux Perfes, p. 129. Gratien lny envoie de |        | 1      | ı |
| Secours, p.147.                                                                   | 1      |        | ı |
| S. Ambroise romp les vales sacrez pour racheter les eaptifs . P. S. Ambrois       | 1      | I      | ١ |
| § 15, M.t.10.                                                                     | 1      | 1      | 1 |
| S. Euthyme naist à Melitine vers le mois de juin . V fon titre § 1.               | 1      | 1      | 1 |
| S. Ephrem vient passer à Edesse la derniere année de sa vie pour y assiste        | 1      | 1      | ı |
| les pauvres durant la famine, Mr. 8.p. 309-3 1 1.                                 |        | 1      | ı |
| La famine & la pelle ravagent l'Occident ,E.t. q.p. 148.                          |        |        | ı |
| S. Martin garantit de la gresle durant 20 ans un canton du diocese de Sens        |        |        | ı |
| HHhhh iij                                                                         | 1      |        | I |
|                                                                                   |        |        |   |

- Google

| J.C. | L'an             | L'an                                                                                                                         | 798 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Valens<br>13314. | Gea-                                                                                                                         | La proces of Audjoec. Prefer du Perroces. $P_{ijk}$ in tre $j$ 4, $M_{c1,05}$ . Creation In yallerful. Pleasine Densigle diet are empsel-legisler of $H_{ijkper}$ (Creation In yallerful. Pleasine Densigle, diet are empsel-legisler and $H_{ijkper}$ (Creation In yallerful. Pleasine Densiglerful Prefer in the Processing of the Processing Objects of the Proce |
| \$.  | 14,15.           | 314-                                                                                                                         | Valens Aug. VI, & Valentinianus junior , Aug. Conff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                  |                                                                                                                              | Saint Ambroife oft malade au commencement del'an 378. V. fon titre § 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                  | 11                                                                                                                           | Les Allemans passent le Rhein vers Busle au mois de sevrier: Gratien les<br>désait à Colmar vers le mois de may, & les sorce dans leur pays, E. t. 5, p. 149.<br>150-714.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                  |                                                                                                                              | Il semble que Jule Ausone sust en ce temps et Preset d'Illyrie, & Ausone le<br>poète jon sile Preset ette Gaulet avec Hespere son sile. Jule Ausone peut oftre mort<br>au commencement de 379 avant qu' Hespere sust Preset, p. 148.149.<br>Les Ariens troublent l'Egiste de Milan, N.S. Ambrosse 6 11, Ma.10. Ursin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                  |                                                                                                                              | & point à cux : elt relegué à Cologne, Ms.8,ρ.407.408.  Valens cefle de perfecuter les Catholiques : Pierre rentre à Alexandrie, & en chasse Luce, 16 p.6 p.6 p.6 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                  |                                                                                                                              | Valens arrive à Conflantinople le 30 may, en pare le 11 de jain malgré les<br>menacet de S. Mare, Ect, 5,120-123. Il peris avec for armée saprée d'Ardri-<br>mople le 9 d'aanst, p.114-127. Dominique sa veuve reponsse les Gots de devant<br>Conflantinople, p. 131.131. Ils ravagent sous la Thrace d'Hyris, p. 151-151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                  |                                                                                                                              | Confirmation ple 3, p. 33.1.13.2.111 revengent tome to 2 makes 7 trippis, p. 151-153.  Le Gameral Jule fale maffacrer les Gesten Afie, p. 153.714.  S. Paulin peut avoir ellé Conful après la mort de Valens. P. fon sitre § 3.  Gratten rappelle les Confesseurs, & rend la liberté aux Catholiques dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                  |                                                                                                                              | l'Orient, E. 15, p. 15 4 M.t. 6. p. 6 12. Il peut avoir ordonné en ce temps.ci un<br>Concile general à Aquilée. V.S. Ambroife § 12, M.t. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                  |                                                                                                                              | Theodofe peut avoir hattu let Gots à la fin de cette année; E.t., p. 155.715.2.<br>Les Macedoniens tiennent peu aprés un Concile à Antioche en Carie où ils<br>confirment ou renouvellent le schilme: Plusieurs les abandonnent; Ms.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                  |                                                                                                                              | p.613.615.<br>Saint Melece au retour de son exil ostre un accord à Paulin, qui le resuse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                  | p. 364.<br>Saint Ephrem fait l'eloge de S. Bafile après la mort de Valens, & meurt peu                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  | après vers le mois de septembre, r.8.p. 3 12-315. Saint Basile peut avoir reconcilié cette année Les Marcelliens à l'Eglise, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  |                                                                                                                              | 1.2.274.375.  Damase est accusé par un Juifnommé Isaac suscité par Ursin, & est absous par Gratien, s.8.2.408.409.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| L'an         | CHRONOLOGIE. 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L'an<br>de                                          | L'an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de Lon |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rome<br>113t | 178, comme on croit, 0.409-413,775,776.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gra-<br>tie nec<br>Valen-<br>tinien<br>II,<br>J: 4- | Valen-<br>timen<br>14915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 378.   |
| 1731         | D. Magnus Adopinus, O. Q. Clandius Intermageniama Olybrius,  S. Staffe meurs le premier de javier, MA1.9 p. 217–28 f. Helludefuecce de los frege, mon la veur just 1987.  S. Bustin fic confuer su fiervice de plit just de la flegil de S. Full de Nole, in fiege, mon la veur just 1987.  S. Paulin fic confuer su fiervice de plit just 1987.  S. Paulin fic confuer su fiervice de plit just 1987.  S. Paulin fic confuer su fiervice de plit just 1987.  S. Tanis fic de Nole, in the confuer su fiervice de plit just 1987.  S. Tanis fic de Nole, in the confuer su fiervice de plit just 1987.  De plit ceta Danas fic in Afocio de Tirenthamoque fon Vicire dan rilli yie ceta minim dans para, p. 390, for lett, p. 193–409.  De plit ceta Danas fic in Afocio de Tirenthamoque fon Vicire dan Fill lytic trans dans fin Analisar, p. 24, 14–44, p. 193–409.  P. S. Gregarie et Advantaire, p. 24, 14–44, p. 47, ettem les Cathologies, 44, 64, 27, 48, highed par let Ariena, peuchetre le finned yiant 10 davril p. 43, 14–41, Salm Jones, view 17, vierde fon displet, p. 25, present § 19, MALE.  S. Gregarie et Alytte fait à Palque le livre De la formation de Thomms, M. P. |                                                     | Theodore deficient in the state of the state | 179.   |

| L'an<br>in I.C. | L'an<br>de     | L'an                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L'en |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 79.             | Theo-<br>dole, | Gra-<br>tien &<br>Valen-<br>timien                                                                                                                                   | Throdofe se met en campagne vers le mois ut suin, y compose divers avantages sur les barbares, of une grande villoire dont la nonvelle est recue à Constantinole le 19 novembre 20,39,419 delle traite avec quelques une deux cette anne.                                                                                                                                                                                                                                  | A m. |
|                 |                | 4,5.                                                                                                                                                                 | on la suivante durant sa maladie, p.196.197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| -               |                |                                                                                                                                                                      | Concile d'Antioché de 146 Evelques, au mois de septembre ou d'octobre,<br>Mr. 8.p. 167. 168. 434.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                 |                |                                                                                                                                                                      | Sainte Macrine focur des Basile meure vers la fin de cette année, 1.9.0. 570. 571  Adjone promote four emerciement d Grasien d la fin de fon Confulat, Ex. 5. 160.  160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|                 |                |                                                                                                                                                                      | Feste qui avoiteste Proconsul en Asie, & qu'en croitestre l'historien, memer<br>muserablement le 20 de decembre, p.109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                 |                |                                                                                                                                                                      | On parle cette année des Lombars venus de la Scandinavie en Allemagne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                 |                | p. 163.  Sapor Roy de Perfe depuis 70 ans, peus effre mors en l'an 379,p. 1381M.t.7.p. 78.96.664.2.driaker [an file ou [an frere lay [accede, Greene 4 ans, E.c.;p.] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                 |                |                                                                                                                                                                      | 238.<br>Priscillien forme en Espagne une nouvelle hereste tirée de celle des Mani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                 |                |                                                                                                                                                                      | cheens, des Gnoftiques, & de tous les autres, M1.8.p.498. Dogmes & mœurs<br>de ces heretiques, p.491-497.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                 |                |                                                                                                                                                                      | Stagire tombe vers ce temps -ci dans la possession du demon: S. Chrysostome<br>luy écrit, V. S. Chrysostome § 10, M.s. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 1               |                |                                                                                                                                                                      | S.Augustin pouvoit enseigner la rhetorique l'Carthage en l'213 79, M3.13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _    |
| 380.            | 113.           | 5,6.                                                                                                                                                                 | Gratianus Aug.V, & Theodosius Aug.Conff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 113  |
|                 |                |                                                                                                                                                                      | Theodofe combe malade, eth batrisé par Afcole de Thefalonique, & public une loy en faveur de l'Eglife le 2 de l'evier, Aff. 2695, 7,6 1852, 3,7 2,7 3,800 E.f., C.p. 19, 20,00,7 3.8. I.O. valurifor la manuellé defa maladie à l'ausse «Orbina figliate nà laie à te mair de may. E.f., p. 1,6 f. [In propose qualque villière , p. 16 f., 10, 1 ll fait failt une eglife de Cacholique i Milan & la leur zend quelque temps après, p. 1,5 f. S. Ambrel fig. 1,4 Aff. 10. |      |
|                 | 1 1            |                                                                                                                                                                      | Les Gots rentrent dans la Thrace & la Macedoine, où Theodose les désait sur<br>la sin de l'année, Ex.5.p.205-207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                 |                |                                                                                                                                                                      | Eriulphe oft tud par Fravitas, p. 205.  Maxime le cynique est intrusdans le siege de Constantinople par les Evesques d'Egypte : Il est rejetté par Theodose & par Damase, M. 1.8. p. 41 3/1.9.                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                 |                |                                                                                                                                                                      | P.443-457. S. Gregoire de Nysse visite les Eglises d'Arabie & de Palestine, s. 8, p.4351. s. a. s. 8a. s. 82, rasche en vain de pacifier celle de Jerusalem p. s. 83, 584.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                 | 1              | S. Eufebe de Samofates est martyrizé à Dolique en Syrie . S. Antioque Ion                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                 |                |                                                                                                                                                                      | Les Priscillianistes sont condannez par le Concile de caragoce, fini le 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                 |                | 1                                                                                                                                                                    | S. Pierre et fait Evefque de Schafte vers la fin de 380, M. 9.9-174. S. Ambroife vers cette année ordonne Aneme Archevefque de Sirmich , malgre Jultine V fon titre § 13, M. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                 |                |                                                                                                                                                                      | Theodoft vient d Conflantinphe le 14 novembre, & le 16 il met les eglifes<br>entre les mains des Catholiques, 5'1.5. p. 207 M.1.6.p.6 18 1.9. p.4 57, le peuple                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                 |                | 1                                                                                                                                                                    | demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |

| Rome<br>1133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de                                               | - 4+                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
|              | demande/Instrumentation des Gregoire qui le refusient, 199, 43, 94, 60. Dou-<br>ceur de Saint Gapoire entres Iss herefuges qui l'avoient voulu affaffient.<br>Sa conduire envers les grants : son désisteressement, p.466.<br>Theophile depuis Evelque d'Alexandrie, composite une table Pascale de<br>100 ans qui commence cette année, & un cycle de 418 ans, IV. Saint Cyrille<br>d'Alexandrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gra-<br>tien &<br>Va.en-<br>tinien<br>11,<br>5,6 | Toso-<br>dofe,<br>1,2 |
|              | Same Dhallarte de Breelle grippois verse ce maps-el. fon livre den herefels.  28.5.444—8.445  28.6.455  28.6.455  28.6.455  28.6.455  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.6.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.655  28.6 |                                                  |                       |
|              | A DDITIONS A LA CHRONOLOGIE, S. Sterone deude l'Ecriture à Conflantinople fous Séragoire de Nazianzo, M. S. Sterone deude l'Ecriture à Conflantinople fous Séragoire de Nazianzo, M. S. Sterone deude le fecond Concile courneigue à Conflantinople su moit de may, 2471-471.  Evagre de Pour viva avec Saint Gregoire de Nyfie & y demeure avec Naciatire, 3471.  Naciatire, 1471.  Seragoire de Nazianzo, 247 de la til Evréque de Conflantinople, 2474.  Let Evêque d'Egypto & de Macedoire vénement au Concile, de mirrure contrets Gregoire de Nazianzo, 247-447, qui qui tutte Conflantinople, 2474.  Let Evêque d'Egypto & de Macedoire vénement au Concile, de mirrure contrets Gregoire de Nazianzo, 247-447, qui quiter Conflantinople, 247-47.  Let Evêque d'Egypto de Conflantinople à allie de le ly savant le 30 ou medire avant le 30 de mille, 1484.  Let Concile conducte les Macedoires qui refuériere de fé réunir de les conflantinoples, 247-248.  Le Concile conducte les Macedoires qui refuériere de fé réunir de les conflantinoples, 247-248.  Let Concile conducte les Macedoires qui refuériere de fé réunir de les conflantinoples, 247-248.  Let Concile conducte les Macedoires qui refuériere de fé réunir de les conflantinoples, 247-248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L'an<br>dej,C,<br>381,                           |                       |
|              | A-9,9,0c qui est rectu de tout l'Orient, & l'on y joint peu à peu une grande<br>arthéation, 149-049:.  Camon, fymbole, & aurres particularitet de ce Concile, 148-169. De Pec-<br>quez établis pour centres de la communionen Orient, 149-145, 1621.  Mixume le cynique vient en laite & et tibien receu pur le Concile d'Italie,<br>la fin de lam 381,00 peu apreis, 1701-103.  Hill Recl. Tom. IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 381.                                             |                       |

| L'an | 801 ADDITIONS A LA CHRONOLOGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i.   | S. Gregoire de Nazianze fe retire à Arianze, où il paife le Carefine fans par<br>let, 0,50. Il écrit à Cledone contre les Apollinarilles qui metrent un Evelqui<br>à Nazianze, p. et 5-19. Il fe refout à gouverner cette Eglisé, p. 508. § 24-§ 25<br>Il fe fait quelque fedition à Nazianze, p. 547.                                                                                            |
| -    | Olympe effoit cette année gouverneur de la seconde Cappadoce, & Astere fon Assesteur, p. 5 25-5 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 83.  | S. Amphiloque obtient des loix pour défendre sux heretiques de s'assem-<br>bler, p. 625.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 84.  | S. Gregoire de Nazianze fait vers cette année Eulale Evelque de Nazianze,<br>& le reure à la campagne &c. p. (29.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.   | Pilloire de Sacerdos arrivée dans les dernieres années de S. Gregoire de<br>Nazianze, p. 649-664.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 85.  | Nicobule envoie fon fils vers ce temps-ciétudier à Constantinople , p. 542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _    | Nicobule peut eftre mort cette année fous le Gouverneur Gregoire, p.,445,<br>saint Gregoire de Nazianze écrit vers ce temps-ci, ou en 387, à Nectaire<br>contre les Apollianifics, p.,461 le shorte à la patience le Prefire Sacerdos<br>perfecuré, p. 49, 550, écrit pour luy, p.511-51-Ce Prefire meure dans la<br>conferencie p. 49, 550, écrit pour luy, p.511-51-Ce Prefire meure dans la    |
| 39.  | S. Greggire de Nazianzo menet cerra année en au commune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ','  | S. Gregoite de Nysse se plaint de la maniere dont Hellade de Casarda Parania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Concile afsemblé pour le battefme de Rufin & la dedicace de l'Estifé qu'il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 1  | woif hit baltir aupres de Calcedoine, p. 591-79, p. 626. Il juge l'affaire d'Agage<br>che Bagade à Confiantinople le 29 de feptembre, p. 192. Saine Gregoire de<br>Vyfie qui y affille, peur avoir véeu encore quelques années, mas effoir<br>nont apparenment avant e 2 3 ou 40-49-199. Il adeteile fur la fin de fa vie un<br>ivec De la virgité à l'etoius le véeigue de Mellina, p. 60-76-88. |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## TABLE DES MATIERES.

A BLAVE foshiste : Seint Gregoire de de queiques entens, p.21.

Ablave difeiple de S. Gregoire de Nysse 400 Pctsts, p.274.

qui luy écrit fur la Trinité, p. 610. mie, eerlt aux Oceidentaux en 373, p. 172 S. Balle luy érit en 373, 9, 200. Il vient à che le communion de Satoi Balle, Pay de Coordination le cut s' Coordination de Coord

2 47 3-Abraham Evelque d'Urimes écrit aux Oc

cientaux en jay, a jay.

en 37 s, Ana. Le 3 e Concili ocumencique borAlyre feigneur: S. Balie Iny écrit en 37s,
ne la jurifdiction de l'Evefque d'Alexendrie à
Arair folitaire combé à qui S, Balie écrit e,
Arair folitaire combé à qui S, Balie écrit e,

Cooftantinople, p. 473.

Acate Prefire folitaire: S. Basile luy écrit 704,705. en 376, p.259, pent eftre le melme que le cele-bre Everque de Berée, p.260.

Adamance rheteur à qui S, Gregoire envoie des livres, p. 132.

Adamance domeftique de Gregoire, p. 33.

S Ambreile Evelque de Milan anime les
Adalphe jeune homme de qualité: S. Gre. Evelques d'Ilyrie à folteoir la foy, p. 347,

fervoir de maiftre aux Evelques Ariens , p.55. lité du Fils n'est point de luy, p.72, 55, est condanné en 160 par le Conclle de Amérifie dame de Jerulaisen en 16 Conflact houjele, p.75. Amirié, beau modele d'amis en S. Ante Archidiacre de CP. p. 490.

Acce de Lydde condanné par le 2.º Concile cumenique, A493. 176, 7 160

dere betefarque embraffa d'ebord la vie Coocile de Conftantinople, p. 591, écrit contre folitaire &c. forme la fecte des Aeriene, p. \$2. Aere frere d'Alype gouverneur de la Cappa-

doce, \$457. Agar difpute l'evefché de Boffres en sou-P.593.7162

Agdamie, ville inconnue en Phrygie, p.49\$. Agele Evefque Novetien à Conflantin menrt eo 184, 3.491.

Aleime charge Salot Basile de l'education Alexandre Empereur relegue en Phrygie

S. Alexandre Evelque de Constantinople , il luy écrit lur is 1 rionte, p. 0 ro.

Moraham Evefque de Batues en Mefopteia. cerle aux Occidentaux en 172, p. 173. S.

Alexandre Evefque de Corydales recher-

Alexandre Ev. d'Egypte benni en Paleftine, p.268. Alexandeie : S. Bafile ecrit à certe Eglife

Masse Fox. Arien de Créatée en Paleline, 3.3.

Masse Fox. Arien de Créatée en Paleline, 3.3.

Masse Fox. Arien de Créatée en Pal, 3.1.

Myse gouverneur de la Cappedoce : S. GreAcas Freire s' depurs de L'Eglid de Berle John

3.5., 5.46, 160. eft epparemment envoye

Africas file de S. ve Gorgonie, 3, 31, 704,

Misses file de S. ve Gorgonie, 3, 31, 704,

Africas file de S. ve Gorgonie, 5, 31, 704, Prefire & deputé de l'Egifia en Europipour un constitution de l'Archive file de S.m Gergonie, p. 31., 204, 2017, 204, 2017, 204, 2017, 204, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017

Amazone ami de S. Gregoire de Natienze à Confrantinople, p. 512. 513. Amazonie vierge parente de S, Gregoire de Nazianze, p. 509. S Ambreife Evelque de Milan anime les

instuit par Eustate de Schafte, p. Bo, qui le surpris par Maxime le cyoique , p. 479, 501.
détruit dans l'esprit de Gallus Cefar, p. 815, Le livre De la divinité & de la consubstancia-

> Ambreifie dame de Jerufalem en 380, p. 583. Amirie, beau modele d'amis en S. Bafile Re s. Gregoire de Nazianze, p. 13-16. Ammen Egyptien fauteur de Maxime le

cynique, p. 447, n'eftoir pas oparament cynique, p. 447, n'eftoir pas oparament cynique, p. 447, n'eftoir pas oparament cynique, p. 743714.

Ament of the control of the cynique, p. 743714.

Ament of the cynique, p. 447, n'eftoir pas oparament cyn

Ammene parain de Rufin en 2041 P : 02 Amphilogue pere de S. Amphiloque d'Ito-

plaine de fon elettion &c. p. 39.5.421. S. A M. P. H. L. D. Q. D. E. Archevefque d'Iro-ne. F. fon ritre p. 61.7, S. Gregorie de Nazianze, luy écrit pour Nicobale, p. 82. Il confulte S. Baile, p. 128, vent le rén ir avec Euftathe de Sebafle, p. 208, evec qui il elloit fort uoi &c.

Hiii ii

Jay Corporate

TABLE

p.606.

A112,311.

804 2004. Vitalies avec des seiner 1320 il 10 Louisure genereures de la Cappadoce, ve 1750 de la Cachesdine el Rouse 2 100 il 12 1 faure, p.234, defire la presence pour y mettre p.251. un Evesque, p.235, certe encore à S. Basile dpammes Egyptien sauceur de Maxime le

de luy, p 559. Concile d'Ephele, p.748. s. treité de l'image de Dieu dans l'ame, p. 604. P 412. Le 1.º Concile acumenique confirme

415,708,700 S.te Anaftafie vierge & marture : feareliquea apportées à Conflantinople, p.415 708.2. Anerele de Constantiuople étend opparem

p. 100, le va chercher à Schafte, p. 191 193. Anemerne, V. Eunomiens.

Anthime Evelque de Tyanes, p. 783r 15 Selaireit S Batile fur une fauffe lettre, p.r 33, écrit en 171 aux Occidentaux, pers, fe pretend metrapolitain de la 1,6 Cappadoce, p.1 77. 386, & le demeure, p 178, fait accord avec 5. Bafile, p. 183, puis ufurpe fon eutorité par l'ordination de Faufie , p. 196, 197, demeure meanmoins uni à ce Saint, p. r.s. Antidicemarianites . beretiques . troublent

l'Arabie en 380, p. 500 Antische : Saint Bafile écrit à cette Eglife
perfecutée , p. 213, 220, Des Ecclefustiques
parent de n'y plus faire leurs fonctions , p. 229.230. Antioque Prefire : S. Athanefe luy rep

fur 5. Bafile p.rgo. Antegne neveu & fneceffeur de Saint Eufebe de Samofaier, p. 199 S. Balile fe plaint de ce qu'il ne l'effoit pas venu voir, p. 208, & s'excufe de ne l'eftre pas ellé vnir, Asrs. Il accompagne & fartific fan oncle &c. A.13n. le ve trouver en 376 &c. A.257, vient à CP. au 1.e Concile meumenique, 2.473.

Continuinophe en 3 et Continui acutamopue 3 le Court de les erreux 1,525 5 et il foldenoi i le 73 7 de l'abiliant des exercite de le commo devinet de CE Effett, 7,126. Effette accele 7 7 3 7 de l'abiliant de cele en l'active de l'active 1 d tondennion aux Occidenteux; p. 269-270.

Amphiliopne Everfque de Side, effille au
condennion aux Occidenteux; p. 269-270.

Amphiliopne Everfque de Side, effille au
condennion aux Occidenteux; p. 269-270.

Amphiliopne Everfque de Side, effille au
condennion aux Occidenteux; p. 269-270. S. Anaflafe Sinnite Jeut eftre l'auteur du troubler l'Eglife de Confiantinople en 376, 741-1 Affasse egise de Constantinople com-densées par S. Gregoise de Natiante, p.444- es vers pour opposeraux sens, p.35. Saines Gregnire de Nyffe le combat, \$.593 504. 606. Appollinaite suppose une lettre au Pape Jule,

Apellinarifler; comment receus dans l'Eg!ife ment trop fon pouvoir, p.499. &c. p.491. S. Gregoire de Natiante & Andrewigue General: S. Baffle luy écrit , S Gregoire de Nyfle écrivent contre eux, p. 575. 516. 594. Ils rroubient peuteftre l'Eglife de Jerufalem en 380, p.583.
Aprenien prie Rufin de lay treduire Saint

Gregoire, p. 550 Arabie : S. Gregoire de Nyffe en vifite les eglifes en 380, p. 570, 580.

Arabien Evelque d'Ancyre en 364, f. 1187 affifte su Concile de Confiantinople, f. 501. Arade, ville fur le cofte de la Phinicie, f. Arcade intendant du domaine : S. Basile luy

eerit en 372. p 176 Archelaus intendant des Largelles en 369, Archie icune homme de Comane , meurt fans bartefme, p 502.

Ariante, lieu de la neiffance de S. Gregoire de Naziame, p. 34. 302, où il va finir fes jours 1514 Ariens : Comment on les recesoit dans l'Eglife, p.491,402. Arinthee General Catholique, f. 137, voit le General Trajan reprocher à Valens fon herele, p.656, r. Saint Bafile, confole fa veuver

800 Aries iostruit Eustethe de Sebaste, p.79. So | Aviense à qui Jean II. écrit, p.610.
Asperation Evesque d'Egypta bannien Pa-Aurele apporte àMilan le corps de S Deoys, 0 271. Ariarathe: S. Bafile berit pour les hebitens

de ce lieu, p. 111 Artaxerese de pute à Alexendre 400 Perfes

&c. p. 274. Arface frere de Nettaire Evelque muet, p. p.137. y demoure neanmoins, p.171.

leftine. # 261.

S. Afrete Evefque Thefisionique covoie à Bates Evefque de Bostres deposé avant Saint Basies le corps de S. Sabas Martyr &c. p. 1942, 592.176.2.
1954, & pourchêre encoce de quelque eutre S. Bafey ou Rasse Evefque d'Edesséerit aux Martyr, p. 106. tejetre Mexima le cynique Oceidanteux, p.171. 669. S. Befile luy écrit &c. p.455 eft minde à Cooftantinople au s.e deos fon exil, p 200 26 Concile ocumenique, \$,478, où il vient apréa la mor de S, Melece, p. 716.717.

Affer tué en 477, p 700 1. Affere folitaire de Nazianze, p. 371,

padoce en 381, p. 5 18.

Athanarie 107 des Goths fair des Martyrs à Athanes, A 128, où il le laiffe, p. 300, eprés eo 372, p. 295, se rend & meurt à Cooftantino-evoir resolu eo semble de renouver au monde,

Athanafe orateur pere d'Athanele d'Ancy

re, p. 2 : 6, fe brouille evec fes enfene. . 277. Athanafe Evelque d'Ancyre en 360, p.624.

zéun: à S. Melece co 171, p.66 t. 1. Arbanafe d'Anszerbe condenné per le 2.4 Contile ocumenique, p. 493.

Athanafe Evelque peuteftre Macedovien,

veut s'unir à S.Melece, p. 172.668. 2. Athenes, pleine d'idoles, p 15. les ecoliers 3'y joiloient des nouveaux venus, p.r 2.

S. Augustin loue S. Bafile & S. Gregoire de Natiante, p. 181.

Aurele deserteur , S. Gregoire de Naziante

demande fa graces, p. 526
Auxence Evelque Arien de Milao, p. 77, condenné par las Catholiquee d'Occident ,

Barne per qui S, Bafile ecrit eo 374, à Saiot Eufebe, p. 117 Bafile pere du grend sziot Bafile, p. 5. 6. l'inftruit dans l'eloquence, p.10, meurt eu

After described the discrete code of a lighter described to the light described to the discrete code of a lighter described to the lighter described to the lighter described to the light described to the li

en principal, trende de seeta l'Coolimination de la configuration de la configuration

Bafile foiiteire feandeleux, calomnie Saint Basile, p 183 Basile anni de S Chrysoftome.

Baile Abbe écrit vere 430, A 513 601. Bafile le Macedooien Empereur orne l'A. naftalie, p.416. Bafilide Evelque Arien de Gangree en Paphlegonie, detelle pule recherche per Eufte-

the, Azer. Bafilice deme de Jerufalem en l'eo 3to, p. 383. Baffe, V. Barfe,

Iliii iij

TABLE

Eaffe Evelque de Car affifta an Concile de Senateur, #331, Il revient da fon pays à la 

Greroire de Nazianze, p. 160. Birhynique Evelque de Zeles affifte au Con

cile de Gangres vers 430, p 651.1 Befohere Evefque reunit S. Bafile avec quel- p.604. ques perfonnes, p.117.

est personnes, p.17,
Beifsone dit Evesque da Doares sans sondep. 31. S. Gregoire de Nazianne iny écrit pour
can. 2.706. 714-725-726. ment, 9.706, 714-725-716.

Before on Before Evelque de Colonie en la feconde Cappadoce , p. 716, 1, rentre en en dit, p. 23. Dignité de son Eglise, p. 101. 103. communion avec S. Basile , p. 213. 399, veut Cofarse metropole de la Palestine, avoit une réunir Vitalien avec fes enfans, p. 381, 400, acole Chrétienne depuis Origene, p. 18, Son union avec S, Gregoire de Naziante, p. Cefarie femme d'un Partice peuvefi Schwinzer poite à aller à Confinationpte en trous reservaire de la finite metraffer à S. especial de la vigil conficient de A. s.a.s. Il Concile extrumerique, p. 423, Saine Gregoire de Nisianne, p. 123, priere qu'il Giegoire luy érêt de A. p. de la confirere, p. 321, priere qu'il Giegoire luy érêt de A. p. de la confirere, p. 321, priere qu'il Giegoire luy érêt de A. p. de la confirere, p. 321, priere qu'il Giegoire luy érêt de A. p. de la confirere, p. 321, priere qu'il Giegoire luy érêt de A. p. de la confirere, p. 321, priere qu'il Giegoire luy érêt de A. p. de la confirere, p. 321, priere qu'il Giegoire luy érêt de A. p. de la confirere, p. 321, priere qu'il Gregoire luy érêt de A. p. de la confirere de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy érêt de Nisianne, p. 123, priere qu'il Gregoire luy ére qu'il Gregoire luy de Nisianne, p

en 406, 2 673-3. Bretanien Evelque de Tome, foutenn peut estre par le Duc Soranus en 368, 2. 295,

Mlamitez ; S. Gregoire veut qua les es ans melmes y prennent part &c p.392. Callipse Evelque de Tyanes, p 623.1. Callifibene ; S. Bafile luy ecrit, p. 109.

Candidien commiffaire des troupes en 33\$, Candidien gouverneur de la Cappadoce et

363, payen moderé &c. \$.360.

\* 370, peutefire Cledene Prefire d'Icone qui Cappadoce divitée en deux provinces, \$.174. ligne le teffament de S. Gregoire de Naziande ce lieu, p. 112

ehe, p. 370 Caffer frere du Preftre Sacerdos, & ami de d'Arabie en 380, 9 581.

S. Gregoire de Naziante, p.349.
Cate cumentes entendoient debout les inftruc-Colenfe magiftrat da Nazianze à qui Saint 598.

Gregoire écrit en 181, 8911. regoire écric en 333, 531.

Celunfe Prefire employé contre les ApolliGregoire de Naziante, p 690,700.

Confiantin Empereur voit en espeit S. Vite

nariffen,p.518.

L'Abbé de Billi habile tradusteur de Saint fon frere fort embaraffe de fa facceffion , p. 37 7-703. 1, Il n'eft point auteur de divers ou-

vrages qui luy font attribuez, p 701.702. Cefaire instruit par S. Gregoira de Nysse, Cefaire Prefet de Conftantinople en 365,

Cefarés capitale de la Cappadoce : ce qu'on

Cefarie femme d'un Partice peut-eftre de Petrone beaupere de Valens, p.659.

excellente iettre, p. 54.
Chresante domeflique de Naucraca fe recire

& eft tue avec luy, p. 33. S Chryfofeme inftruit foue Cartere , p. 370. homelie 21 dn tome 6 n'eft pas ap ment de luy, p.464. 465. Il remercie Thro-dore de Tyanes qui agissoit pour luy, p.510.

La Circencisses de J.C. bonorée par une sefte an VI. fee le, 9.747.2. Cledore folitsite du diocefe de Nazianzo

A 370, peutefire Cledene Prefire d'Icone qui Les Capadeciens peuples fort décries, p.306 zc, p.304, qui luy écrit contre les Apollina-Les Capaderiens peuples fort decrets, P, 100.

Capader 1 & Balla dett pour les habitans rifles p, 9, 13, 5, 18, 5, 19, agrés for retour de ce lieu, p, 114.

Cartere (uperieur des monafteres d'Antiolaiffs (Figlide de Nations 2 apourent, p, 9, 11).

Collyridiens heretiques troublent l'Eglife Colonies, villes d'Armenie & de Cappadore,

9.255.6737261, Comane, pillée par les Scythes vers 395, p. Confinace Empereur loue puis biafme par S.

Allieus p. 318.
Colfo oni S Basie à Athenes, p. 318.
Colfo oni S Basie à Athenes, p. 18.
Colfo oni S B

Cayare irere ce a Litegoire at Paniame | Comiaminophe le corps ca a, Litegoire de mê gric 19,0, paz 606, a va étudiet à Ale. Nazianche, 5,537,65. L. Landiche, 5,335, 310. 315, vient à Confiantino-Pie avec don ferres, 5,330. On l'y veut faire [inngel, 5,756.].

807 Conflantinople: fon Evelque reconnus pouri 375, p. 143, 657, vent faire arrefler Saint le premiere de l'Orient, p.450. Etat de cette Gregoire de Nysic, p.43, 563, unst un Arien Egilie fous les Ariens, p.407-409. Saint la place en 376 des, p.40, 230, 269, veut en Grejoire de Naziante en premó folo en 379, mettre à Nicopile, p.451. S. Denys Pape affifte la Cappadoce, p.661, 2.

Geneinence : delivre du peché &c. p.639. 1 Si elle effort d'obigation aux Evelques d'O- cotps à S. Ambroife, p.271

rient au IV. feele.p.695-647. knt au IV. feele, 695-607. Les Gerenigues établificient des Cleres, p. S. Bafile, p. 45. Donys Everque de Diofrollavient à Conflan-

Corrdales, ville de Lycie, p. 244-Geninte . un Chrétien o'a à ersindre que de perdre Dieu, p.550

Greix: Salote Macrine en portoit noe de fei

fur fon cour, p.572 Cyniques philosophes fort décriet, p 444.

P.438 712 1-

Fa 33 '13 1.

6. Cyprim Martyr à Antioche, p. 431, 712.

6. Cyprim Martyr à Antioche, p. 431, 712.

6. Cyprim Evefque d'Adaine demours auprés

6. Nichire pour l'infinite, p. 431.

6. Nichire pour l'infinite, p. 431.

6. Origine Evefque de Lymire veut s'ool à S.

6. Dissime Evefque de Lymire veut s'ool à S.

6. Nichina ley d'eft pour l'hoffirst de Ce
10. Nichire s'eff pour l'hoffirst de Ce
10. Nichire

farée, p. \$40. sifible en 361, p.79, affifte à un Concile de ze, p.309 602, Melitene, p \$2, au 1,e Conelle acumenique à Configntinople, \$.473.

Cyrille Evelque : Saint Bafile le réunit à

Damafe Pape : S. Basile luy écrit fur la thée Apollinarille, p. 362. 662, ne juge pan S. Gregoire de Nysse propre à trairer avec luy, 9 225. Il reçoit Vital & tavo-

tife Paulin, p.145, 167, envoie en Orient une lettre de fon Concile en 375, p.246 S. Buffle fe plaint fort de luy en 376, p.252, Il écrit à Alcole coutre Maxime le cynique, p 455, 715, n's point convoqué le 2,º Concile geumeni QUE, P-473.

Daximone ou Daximonite cuoton du Pont , 167. page S Bafile y va en 375 &c. p.238

Daune ou Danice à qui Euttathe . écrit

ofte toutes les eglifes &re. p.458. Demefibene intendant de la cuifine deValens, pardonner, ? 192-

attaque eo vain Saint Baille, p.15. qui fe raille Domnin va viliter S.Barfe Evefque d'Edeffe, de luy agreablement, p.164, 109,eff lait Vicaire p.160.
de Priet, se perfecute les Catholiques eo Dorabée Discre de S. Melece, porte one

S. Denys de Milao: Salot Basile en envoie le

tinople au 3.º Concile commenique, p. 47 3

Denys le Petit traduit des ouvrages de Saint Gregoire de Nysse, p. 176.

Gregoire de Tyanes p.723.t.

Dianée, Din ou Dinn Evefque de Cefarée
en Cappadoce, battize S. Bafile, p.to. Quel il. S Cypien de Carthage confound par Saint effoit, p. 52, 59, S. Beille fe fepare de fa com-Gregoire avec Saint Cyprien d'Antioche &c. munios en 360, p. 52, y reotre à fa mort en 361, 7.64.647.

rée, p. 549.

Saint Cyrille Evelque de Jerusalem y eftoit Diesesarée, nom donné à la ville de Nazian-

Diedere chef des monafteres d'Antioche

Corrille Evelque: Saint Basile le téunit à Diodovo de Tarfe: S. Basile l'estime & luy l'Eglise de Satalea, p.189, 190. Anthime or-écrit, p.165, 166, vient à Constantinople su Dirdere de Tyr. anathematiat par Timo-

> Diedere Prefire voit Salot Bafile en 372 à Getafe, p. 123 On fait un crime à ce Saint de communiquer avec luy, p. 202.

Dienesie, V. Denys.
Diefere Evelque d'Hermopole affifte en 394 au Concile de Conflantinople, p.303. Diffenter de l'Eglife : comment il faut s'e nduire, p. 166, 167,

Division quelquefois boooe & legitime . . Dine ou Dien, V. Dianfe.

Deares, bourg dans la fecoode Cappadoce , DADIO 60 DADIO 4 (2014) au Lousence, extru porters de puis la recovere Approver, a contra d'Alifa, peut 10).

Drempiéé Alice la répe 10 (2014) au l'entre de la réporte de Confluntation de la réporte de l'Emperque Vaticopée, à les fin de 370, y 171 627, dèt. Le leux, direms, pays, 3, pointé de Deux cutte l'expert par affection peut peu maitraite daint de 8 Dalos, parts, le prie d'autrecéedre pour Gregoire de Alifa de April 1 Datoire de 18 dalos, parts, le prie d'autrecéedre pour Gregoire de Alifa de April 1 Datoire de 18 dalos, parts, le prie d'autrecéedre pour Gregoire de Alifa de April 1 Datoire de 18 dalos, parts, le prie d'autrecéedre pour de 18 datoire de 18 dalos par le pries de 18 datoire datoire de 18 datoire de 18 datoire de 18 datoire de 18 datoire datoire de 18 datoire de 18 datoire datoire de 18 datoire da

Demitten . S. Bafile prie Andronique de Juy

808 808 A. D. L. L. Ektre de S. Basile à S. Athanasa, p. 138, dont tipelle établit un monastere de c. p. 31, de y meure aporte la réponse, p. 139 S. Basile l'envoie e oi en 373, p. 216, 524, 634.
Consident de c. p. 141, 141 en raporte des Enfans consisere à Dieu par leurs parens

lettres en 373, p. 170.668. 1.
Dorerbie Prettre deputé des Evelques Ca-

378 3rc. 9 274. Derethes Evelque d'Oxyrloque, peut eftre Theo-lore, p 716,r. Duratte, ville de Grece ruinée par un

tremblement de terre en 345, \$.697.2.

Celefialiques : les inferieurs établis par glife de Suedres, p.746.2. L es Corevelques, preo. Vertu des Eccle-184 L'avarice plus blafmable en eux, p.468. Romsins, p.70". Les caufes eccleisstiques interdites aux juges

Erelier, modeles d'eroliers Chrétiens en S.

Bafile & S Gregoire de Natiante, p. 14.15. Elenie Ev. de Cyrie Macedooien, p.734.

vient au a.º Concile cocumenique, p. 47 3.

Elenjose en oié par Euftathe de Sebafte S. Bafile en 171, 8.159 fuinte Eleuthere dame peuteftre de Neoce- Efarée,: S Bafile luy écrit, p.r.to. 183, & écrit 430

pour elle, p tro, f1 r.059.1

contre fer calomniateurs, p. 152. Ellen porte à Sain: Bable une lettre de S. 488.

Elide Er, de Satales depole en 360, p.\$2. Erite Ereique, ami de aint Batile, p. 819, effoit pas apparemment Evefque de Neocefares, p.07e. 2, 677 a Euftathe le fepure de la

communion, p.336. It menage uor conference Cefares, p.108 entre Saint Bafile & les Evelques du Pont , p. Eudime Ex-238. Saine Bafile le confole far la perte du fon perit-file, p. s 38.

El' de Prettre d'Antioche vient au fecond seprend & le touche, p. 552. Concile meumenique, p. 473, elt fait depuis Evelque de Laodicce en Syrie, p.473.

Efode Diacre par qui S. Enfebe écrit à Saint | Endexiers ou pu Baile, p. 112, & Saint Baile aux Confesseurs | e 1 e Concile, p. 493.

d'E, ypte, p s67. S, to Emmelie mere de S. Safile ; fa vertu, p. A.26 3.

S. Ele fe errire p. és de Nocociares, p. 9. 518, Europaus doivent eftre elus par ceux de leur avec fa fille s. te M. crinc. p. 215 au village d'An province, p. 459. Combien il en falloit pous nefes qu'elle enrichie de reliques, p. 162, & où en elire ou ordonner un, p.618, 659. Ils de-

TABLE

Se. p 32:,313.
Ephere ou Ethere Evelque de Tyaner-412.

unniques d'Orient, p. 211, porte leurs lettres 271; 1, 20pois putellre à Saint Gregolee de roughes en Occident dec. p. 211, 12 12, ce l'apprendique des réponies en 375, 246, 8 Baile l'y ren. des réponies en 375, 246, 8 Baile l'y ren. des réponies en 275, 246, 8 Baile l'y ren. des réponies en 275, 246, 8 Baile l'y ren. des réponies en 275, 246, 8 Baile l'y ren. des réponies des réponies en 275, 246, 8 Baile l'y ren. des réponies des réponies des réponies des réponies des réponies de l'économies de Baule, p. 201-210.7 34 1, fait fon eloge, p. 211. S. Ephrem d', antioche loue S. Baule, p. 282.

Saint Epiphane Evelque de Salantine en Cypre, p.173, Timothee l'Apollioarifte l'anathematize, p sos S. Basile luy repond, 171 173. Il raporte le symbole de la Messe

ers 377, p. 495, fait fon Ancorat pour l'E-

Ermites: érat tres dangereux, 9.642.643. Efelavens barbares connus fort tard des S.Effru : Si Rome en a defini en particulier

Les cautes eccleusiques interviers aux puges despire un Reune un authorité p. 863, conduite de Saint Baffie pour en Prefeir 1 a divinité, p. 143 à l'écrit à S. Amphile que fur le 3. Efprit, p. 1379. 102. Saint Ampiloque prouve fa divinité à

quelques Macedoniens, p. 516. S. Efticane : on faifoit la feffe à Noel dés le IV. fiecle, p.ala.

Ernde : S. Bafile apprend à étudier shrétien-

nement les auteurs profanes, p 304. Evages Prefire, pere d'Evagre Discre, p.

Evagre de Pont fait Lettenr par S. Bafile Elle gouverneur de la Cappadoce : Saint p. 131, & Dinere par & Gregoire de Nyffe, p. Baile luy écrie fur fon hoipital, p. 119, & 430, 473, 570, 616, qui le laifle à Nechaire, p. 473, conme habile contre les heretiques, p.

Am. hisque, p 2.4

Elegances Chrétienne de Saint Gregoire de p.472.

Elegances Chrétienne de Saint Gregoire de p.472. Evegre, Syagre, on Encher, Conful eo 381,

dent, & s'unit à Paulin, p. 223 éctit à Saine Bafile qui luy répond, p. 234, Evandre folitaire de Natiante, \$ 371 Encaride ou Encaire Conful en 381, p.47 3-

Eucariflie: quels jours on communicit à Endine Evelque de Patare en Lycie , p.224-Endere jeune moine attaque le Prelire Su-

cerdos, p. 549. Saint Gregoire de Nazianze le Endexe le pere & Endexe le file rhetoriciens de Cappadoce, p.543.

Endoxiene ou purs Ariens candannes par Eucle, ville pres de Cefarée en Cappadoce, voient paffer par deux ordrea avant leur facre, figt la foy en 339, p. 643, 2, La foy des folitai-p.65, 642, 643. Ilt efficient à genoux pendant res arrefte le cours de les erreurs, p.33 34; S. qu'on les facrolis, p 366. Il y avoit quelque la file écrit contre luy, p.194. S. Gregoire de marque de cette dignirés, p.413. Filis efficient Nyffe refuer la réponde, p.375 360. ez en Orient à la continence, 8,691-697 Eunemeens : on les batrizoit en les

Un Everque conferve fon titre quand fon dans l'Eglife dec. \$4,93.493.
Eglife ne le reçoit pas, \$3,84, ne peut fans un Empheme par qui Afcole Espérme par qui Ascole écelt en 373 à Saint Concile fe charger d'une autre Eglife vacante , Baille, 2.193.

46t, Conduite de S. Baile, p. 105. 117, & de Eufdeme à qui Melece cetenoit uoe t erre S. Gregoire de Nazianze à Conflactinople , p. 504 \$413-42%. Translation d'Euphrone de Colo-Espérante Evelque de Tyanes affifte au nie à Nicople autoritée par S. Baille, pays. V. Concile, propagation de Saint Gregoire contre les Laphraft Evelque de Colonie affaite la

Prelats de fon temps, A. 441. 441. 906. Il trou-voir plus de mai que de bien dans leurs affem-Espérens Evefque de Colonie en Armenie, blees, p.473. 513. Les Everques doivent affre p. 199. 400, eft transferé à Nicopie &c. p.255. ingez par leurs comprovinciaux, 9.592 719. 256. 710. Qui l'on peur admette pour les accuser, Es Entrare disciple de S. Eusebe de Samofares.

P-491. S. Employme Martyr à Créatée de Cappadoce Engene Evelque affifte au Concile de Gangres vers 340,9 66s.1.
Engene Religioux par qui S. Bafile écrit à 363, \$.6472. Engigne Evelque de Tysoes en 225, \$.

l'Egite d'Alexandrie en 373, p 214. Eugenie fille de Sainte Gorgonie, p.31, re-Luripe, détroit de mer fort changeant, 329. prehenfible dans is conduite, \$ 704. Eufebe Evelque Arien de Constantie

Europe Abbi celebre par les catraits, p. 176. Euftathe de Schafte le va trouver, \$.\$5. Il eft. Evipe Everque Arien, S. Bafile s'en fepare, anach anachematizé par le a,e Concile œcumenique . communion aprés l'avoir detellée, p. 251, Eufele de Pergame affifie an Concile de

Gangres vers 340, 8.651, 1. Enfeite eft fait Evelque de Cefarée en Cap-Eulale Evelque d'Antioche ordonna & ofa peuteeftre Euftathe depuis Evelque de Sebafte, p. \$0.610. padoce en 36t, p.65 446 647 Julien l'apollat le menace, p.66. Il fait S. Baille Preftre, p.68, Eulair Eruique de Doures &c. p. 394 706 Enlale ou Eulege Evelque de Sebalte affifte le mairraire & l'oblige de fe retirer, \$.70. 724 depose Euftathe le rappelle en 366, 2 90-95. 654. It meurt en au Concile de Nicée, p.79.

depois Evelque de Sebatte, p.80, 330, p. 98.657. S. Zufrie de Vercell effoit, dit-00, à Cefarée Enfale Eveloue d'Amantias affifte au Coneile de Gangres vers 340, p.651.1. Eulale Evelque d'Ansaléa barni p en 363, p.648. at Evagre Prefire d'Antioche la l'accompagne en Occident en 363 on 264.

foy, p 236-Eulale dit Evefque de Celarée en Cappado S, Eufele de Samofaces vient à l'election ce, eit peur-effre Eulale de Schaffe.g.79.642elt peur-eftre Eulale de Seballes, 79,649. de S. Balile, p. 102-103. 190 qu'i luy derit fur Enlale folitaire de Nazianza, p.370, 61c. S. le febufme de fer fuffragana, p.230, & fur le Gregoire le va voir à Lamis dans le Carefme trouble de toute l'Eglife, p. 135. Il luy récrit Gregierie v. v. veir l. Lemni dan is Gerefine revolut de course l'Égiés, p. v. y. il hy priceir de con plan plan plan de l'entre de course l'égiés, p. v. y. il hy priceir de course plan plan de l'entre de l'en

en 379 au Concile d'Antioche, p. 669: vient 373 & 374, p. 225, luy écrit pluseurs lettres , à Confinetinople au 2ª Concile ocumenique, p. 236-218. Il est banni en Thrace &c. p. 236-

131. S. Bafile & S. Gregoire de Natianse luv Ennome Arien dispute à Constantinople écrivent, p. 131-401. 711. Il se plaint à Saint Hift. Eccl, Tom. IX. KKkkk

Bafile de ce qu'il luy écrivoit trop rarement . p.23; Il eft traité d'herenique à Rome. p.245 258,274. S. Bafile luy mande ce qu'on taifoir contre luy en 376 &c. p 250, 257, luy écrit & le voit rappellé d'exil &c. p,276, 277, el tue à Dolique en Syrie, p.711.7.
En/che Evelque, ami & compagnon d'études

de S Bafile, p. 18. Enfele Evelque de Dorylée folitient le rang de l'Eglife de Confiantinople, p 409
Enfele Prefire depofé, récable par Elpide de

Satales, pla. Enfebe Vicaire du Pont perfecute S, Bafile

Nyfic, \$ 186, S. Enfaihe d'Antioche eft depofé en 330. p.77, Eulale mis à sa place, p.80

Extathe condanné par le Concile de Gangres, p \$ 5 654-656 Enflathe philosophe celebre, p. 20. S. Bafile

le cherche en 357, A.25. Enfathe medecin ami de S. Bafile , 2.262. 678, 1

Enflathe de Sebafte, S. Bafile fait amitié avec luy, p 30, voyage & s'entretient fouvens avec fecond Concile ocumenique, p 500. luy, p. 73, n'eft point anteur dea Afcetiques de (A) 17/3/6 and a son hittoire , A 79-55 , 1909, 311 Les semmes choient en des tribunes (410-653, n'ofoit appeller le Saint Espeit ni dans l'Anaslase , p. 421. Saint Gregore de Dien ni creasure, p. 144. Il écrit en 373 aux Nazianze fuit la vué des semmes, p 538. Qui Occidentaux, p. 173, donne des espions à S. sont celles que le Concile de Gangres con-Occionatary, p. 173, comme ucz symony a Balife, p. 183, Convient svec luy de la vrale foy, p. 183. Theodore de Nicophe se separa de Saint Basse à cause de lay, p. 189. Il igne la Terence, p. 183. Saint Basse crit à sea filles

confession de soy que S. Basile luy present a m Diaconifica, p 192.
373, p.190, 200. promet d'aller au Concile de Fest eleve de S. Basile, p 116 ce Saint, & y manque, paos, romp avec luy absolument, p. 201. 203. 714 1, l'accuse de sui-doce, p. 661 1. vre les erreurs d'Afollinaire, p. 204-206. S. Firmis jeu

Bafile fe fipare de luy, p. 206; offre de fe re- Bafile luy écrit, ? 109. namenter apper, en laye, a non, once en ter-Blade lay fecits, a non-tre properties de la companya del la companya de la companya del companya del companya de la companya 161-265. 677 678. Les Orientaux demandent aux Occidentaux fa condannation , \$ 270;

meurt ou eft depofé vers 380, p.74-575-Enflathe Diacre moine par qui Saint Bafile écrit à S. Eufebe en 372, p. 126, effoit malade Nicople, p. 200; luy fuccede, trahit & perfeen 273- 231

Enflathe Corevesque porte une lettre à S Bafile en 373, 9 202 Eufla de Prefire banni par Valens, 9,7 tt. 1.

Enflathe Diacre de S. Greg, de Niz. p.103. En; athe moine de Nazianze &c. p 50 3

Zuffathie dame de Jerufalem en 310, p.513. Enfrace parent de S. Greg. de Naz. p.526.

Enfloque : S. Baffle exrit pour fea ferviteurs 109.110. Enfloyur forhifte declame contre Stagire, p.

544, & contre S Greg. de Niz. P 544 545. Entaffe Arcontique, meurt vers 360, 652.2. Entale Diacre accuse de violence envers Philadelphe, p.528, recommandé à S. Amphileque par S. Gregoire de Nazianze, p. 611

Enthere Evelque de Tyanea en 431, 5.723. 1. S. Entayme elevé & fait Lecleur par Oirée Engree vicaire via rein pr.

p. 167, 667, ell oblige de le lailfer en repea , p. Evefque de Mellitene, p.23r.

Larrege Proconful d'Afie uni avec Saint

Eufele paven converti par Saint Gregoire de Gregoire de Naziai ze &c. P.401, 726, S. Euryebe prefche la foy chez les Gota vers 200, 1,104 106

Enzein: Evelque Arien de Cefarée avoit étudié avec S. Gregoire de Nazianze, p. 325.

Panle fait Evelque au lien de Cyrille, p. Faufin Evelque d'Icone, meurt en 173, p.

216 6.1.703.2.

Falix III. Pape ne recevoit pas ce femble le Femme : modele d'une temme Chrétienne

S. Firmilien Evelque de Cefarée en Cappa-

Firmin jeune homme de Cappadoce : Saint

Fortmer Ducre : 5, Greroire de Naziente

le recommande à Alype, p 457.

Frances peut-efte Prefire fous Theodore de ute l'eglife, 7253.

V Alentinien Galate fila da Valena, meure en 372 &c. p. 161. 21 5.665. Gallies Empereur : fon regne troublé par les barba res, p.661-2.

un Concile celebre, p 85-87 650,553 Bafile.p. 281.282.

mech nie exposition de la luy, p. 202. contre Euftache, p. 162.

man frie à Antioche . \$2. George de Leoliete condanne par le fecond Valens en 371, p.386, écrit eux Occidentaux

Concile accumenique, p.493. ment #.510.

Gronge Diaere pour qui S. Gregoire éerit à Aftere, p gs 8. S. Germain de CP, justific S. Gregoire de Nyffe des erreurs d'Origene, p. 602. 60 3 Gerence fait Evefque de Nicomedie

Hellade, p. 589. Gigance. V. Sigsnee.

Ggance de Capp. méchent honeme, p 514anger va trouver S. Amphiloque, p.619. Gheere Dizere : fon hiftoire, p 124 Gerdienne tante de Saint Gregoire le grand,

Sainte Gorgonio faur nifnée de S Gregoire de Nazianze, A 222 692 692, meurt vers 169. čce. p. 3; 9. 380, 703, Ses enfans, p. 381, Gers receus par Valens le défont & le bru

Theodofe , p. 407. Maxime le cynique luy 98-101, est apparemment aureur de la lettre prefente un écrit fur la foy, p toz

464. 55\$. Il vivoit encore en 270, p 618.619. S. Leonce de Gefarée, p.100.

Galler Cefar, Euftribe luy décile Acce p. 8r. par, p. 314 315, 11 etil fait Evefque de Nation-Gaegers, ville de Paphlagonie: al s'yzient ze, p. 315, 375. Son eloge, p. 317-32r. Il peur Concile celebres, p. 85-85, 93-873 a Concide cectore, p 2797 29,0023
Gauthele berciques Novariers, p.492.

5. Gaudence Evelque de Bresse loue Saint foins domestiques, p. 324, assiste le l'ordinacion d'Eusèbe de Cetarée & c. p. 64-66. Il Gelafe Ev. de Ceferée en Paleftine, affifte figne le fommulaire de Rimini, et qui caufe un febrifure, p.347. Il feit Prefire Gregoire fon

4 fecuni. Concile acumen inquis, 23, 35, 60 fecuni. Concile acumen inquis, 23, 50 fecunire de revenir aupres on 119, 50 fecunire de fecuni Gennade Er.de Confinitinople en 4584-476. p.ros. 105, furmonte par la partience le mecon, George fait par les Ariens Evelque d'Alo- rentement de quelques Evelques, p. 131, peuavoir restré chez luy Glycere, p.c.s, refitte tà

en 372, p 572, oblige son fils Gregoire d'ac-cepter l'evesehé de Sasmes, p. 179, 386, & ensuite de se eherger sous luy du diocese de Nazianze, p. 18r 389, le fait parier en fe place . p. 302. Tout malade il offre en efprit le facrifice, p. 372, meurt en 374 &c. p. 396, 701, 706, 11 eft auseur de l'epitire 4 de 5, Baile, 658 2.

Gregoire onele de S. Balile, p.\$, a quelque differend avec luy, p,r 32-135.
S, G a z G O 1 R z de Nazienzele fils F, fos siere, p. 305, un peu plus Igé que Seint Bafile, p. 628. r., va éindier à Ceferée en Paleftine, p. 16. 61r, lie à Athenes une étroite amitié avec Saint Bafile, p. r 3, qui le leiffe à Athenes, p 19-Il ne peut l'aller joindre en 357, p.24. Saint Bafile l'invite à se retirer avec luy dans le

Pont, p. 34. 635, z. Il y va en 358, p.40-43, 636, r. Comparation de luy avec S. Befile, p. 45, auprès de qui il se retire en 362, p.59, 60. Il Gratien Empereur parrage l'Empire aver à faircellre S. Basile Evelque de Cesarée, p. à Thecle, p. 650, r, confuite S. Bafile, p 128, le Valens voulut l'exiler, p. 16, s'offre à pren-

S Gregeise A polite d'Armanie ordonné per Lerique de part à les prines en 373, p.177, aft fait Lordone de Celerée, proc.

Grogeise Ev. d'Elvire, autent de quelque Cefreie, p 570, 1 abendonne est evelqué fans corgany E. a. Evite, a ment of quantities, p. 151, 200 and the part of the par

Kkkkk ii

TABLE

Bafile, p. 230.231. Il fe retire à Selencie en 3754 Heliedere folitaire de Naziante, p. 376. 2 P 243, écrit à Ssint Gregoire de Nyffe fur fe Hellade Counte, ami de S. Bafile qui luy p 143, evin a sous sattgorte de types sur se perfecution, p 360, étrit eu General Vièlor; h. 30. S. Befile l'engage à eller à Confanti Bellade frere d'Eulale Evefque de Neriannople, 5.27. La mort de ce Suint le tonche ne, 5.530, mort evant 372, 5 53t.
vivement, 5.260 Seint Gregoire de Nyffe fon Hellade Evefque peut-eftre dans le 2,6 Capvictement, p.250 Schitt Aregone us vyen vom amb, p.546, by Gerit eo 3 ph., p.748. Il Cerit à pudonce o 382, p.751, Son unlon cec Saint vens 383 & 385, p.558. Son unlon cec Saint Amphiloque & C. p. 618. 744 - 745. faccede à S. Bulle, p.364, dont on luy entri-

Ferming J. E. Gregorie et Nazirates by field leads and contented to temminonic Gilde-minia and Contented and Ballie is the Endows are commentment of the large April 2018 in Coppele in Versiona-tics. But field they for the Purplet Mark of the Postery 120 of the Post

2.º Concile meumenique à Conftantinople, p. poime fur les felitaires de Natianne &c. p. 470.473, lit des livrea contre Esposse à Saint 357-371.393.
Giegoire de Natianas & S. Jerosse, 9.429.
Holpide de Laodicée affifte eu Concile de 4735 contribo à foire S Gregoire de Natiana Confinatinopie eo 394, 9.591.

22 Evelque de Confinatinopie, p. 473, 0'a

Heraelide vient de la part de S. Amphilo-

lale dec. p. 931, lay derit vera 316, p. 548. L'o-caison 453 o'dt point de luy, p. 742.2.

Gregoire de Phenicie condanné par le 2.

Hernannéir Egyptien, sauter

taire univerfel de S. Gregorre de Nazianne , doce, ordonne Euftathe depuis Evelque de 501-504.

Seint Graire le grand reçoit les quatre ou chies courne les austre prefire p. ordit et de 123, effoit mort dés 140, p. 647, 2 642.

Gregotre de Nazianze, 9 307. 308, vivoit, dir- p.61 3.

nique, 2.447, n'eftoit pas app, Ev. 8773, 714. 375, 8.344.

ou'il engage à divera voyages, p.625.

S. G. R. C. O. R. E. de Nysse. V. fen sirre , luy écrit pour Nicobule son neven, p.322. If p. 561, ps. S. Gregoire de Nazianze luy feit étebli un des centres de le comminion Catho-

Arto. Il est vivement touche à la mort de Hillene intendant des tallies, p. 286. Sainr S. Bafile, \$279. 280, fait fon panegyrique, \$. Gregoire de Nazianne luy cerk pour les Reli-281, etbeves fon Hexaenveron, p. 290, vient au gieux de Saint Bafile, p. 216, luy envoie an

point travaillé au symbole qu'on recite à la que treuver Saint Baste, p. 236 620, qui le Messe, p. 495, est établi un des centres de la retient pour l'iostruire , p. 115, & le loge à

Nettie, p. 4.955, ett ettabli un ver veritete communiou Carbolique, p. 497. S. Gregorie I hospital, p. 149. de Nazienze l'informe de l'ordination d'Eu-Herenguer: leur receptioo reglée par le s.º

Hermanubis Egyptien, fauteur de Maximo Concute occumentque, p. 497.

Congrier Converteur de Cappaeloce, p. 545.

Ecquier Converteur de Cappaeloce, p. 545.

Ecquier Converteur de Cappaeloce, p. 545.

Hernogen P. 21 1714.

Hernogen Converteur de Cappaeloce, p. 545.

Hernogen Converteur de Cappaeloce, p. 545.

Conciles comme les quatre Euroglies, p. 906, parle mai de fa tente Gordinnae, p. 904, Gravier Prefite de Cafrech elifories de S. Hofges Prefite de Jerusch elifories de S.

on, en X. liecle, p.692.1.

Gregoire XIII. fait une chapelle de Saint Gregoire de Nyfie écrit, p.612. Hiere gouverneur de Cappadoce , à qui S.

orrgene All, tut une chapelle de Saint Gregoire de Nyfle écrils fois.

Feroure de lacitants paysé.

Apa 6771, spac le tréllament de S Gregoire
Apa 6771, spac 1011, spac 1

I I Amorto

de ferufalem, p.582. Histore fopnitte à Athenes, p 18. Himmirine moine de Cefarée : 9. Gregoire xandrie en 163 luy écrit, \$, 144, meurt fubite-

de Natianne buy écrit, p. 550. 551.

Hofried: S. Bafile en baffit un magnifique , p. 11 \$, les Corevelques en avoient, p 119. eonifter, p. 310.

Hypers parent de 9. Basile va voir S. Eusebe de Samofates, en 374, p.225.

Hypace ami de S. Gregoire de Nazinone à Conflantinople, A. 113.

S. Hipace Evelque de Gaogres vers 340, Hepfiffairer, feite melée de paganifme & de

judalime, p. p. 1. AINT Jacque Apoftre : on faifoit fa fefte SAINT Jacque Apoltre: on tailes Jacque gouverneur de Cappadoce , p. 548.

liore, ville du Pont, p' 32. Leure officier à Cefarée de Capp p. 202.

Itaire officier de l'Empereur Throdofe, s

Rem metropole de la feconde Pifidie ou de P. E. 19, & Sasot Gregoire de Natiante, a pro-L'estantie, Asia, dai.

L'estantie, Asia, dai.

S. Jean l'Evangelife: on faifoit fa feffe à san. Le Sains s'en mopne, p.6r., da . Il fait oil dés le N. fecfe, p.415.68r.r.

estatories from the faithful la Lyezonie, p.6:0,621.

Nort dés le IV, Secle, p.282,692.2. Jean: S, Basile luy écrite p.55. Jean Prefire de Jasusalem: S, Achanase Es; écris fur S, Bafile, p. 1 90, Jean Lecteur & noraire de Nazhante, p.500

Jean Evefque d'Eucaites inflitue one feit de S. Ba'ije, de S. Gregoire de Nazlante & d. S. Chryfoltome, p 190.957. S Jean d'eigypie predit à Pallade fon epit

copat, p. 603, r.

Jean II Pape ferit à Avients vers 532, 600.

3. Jereme caudie l'Ecriture fous S. Gregolie de Nazianze, à Conflantinople, p.419, Jain:

Gregoire de N. fie luy lit fon commençaire du Cantique, p. 29

Jenn Jahn ville e par devotion 3 of qu'en die Lafe officier de fullen l'apoflat, p 62.

S. Less Pape a opposte à l'étendué de la

Evaire ou Hilaire E.efque d'Ifsare en 38: 1.234 504. Innecent Evefque : Saint Baile luy offre un

beelliernee: on y parvient par les bonnes p.597.

@uvres \$.440. Islagar peut-effre l'acoquis Ev. de l'Arme-

nic, écrit en 373 aux Ocessentaux, p. 172.

Jesins Em-creur : beaucoup de payens &
Lause Prefire indigne pour qui S,
de juifa se convertifient lous son regne, p. 26/, erris, p. 181.

S. Hilarin vifice en un jour les faints lieux depuis le 27 juin 363, jufques au 17 fevrier 364, p.72. 74. Il donne une eglife aux Cetho-liques d'Antioche , p.78. Le Concile d'Ale-

ment, p.74, Sq. Jesis ou Jesien, Evelque noo de Gerthe ou de Perge, mais de Perrhes, \$673.673, va trou-Homeliné: en quoy S. Gregoire la faifoit ver S. Balile, co 373, p 192.899.

Frois Counte éerit à Saint Bafile, qui luy répond en 374, p.228.623. Jris, riviere d'Armenie, p.3t.

Jiane vilte S. Basle peur-eftre de la part de S. Enfebe, pass. I faceguis. V. Jofaqu

Juares, ville autrefoia ecofiderable, p.233, appremmeet daos l'Ifautie, puis dans la Lycacette, p.234 S. Bafile travaille pour cette

Eglife, p.133-135.676.1. Eglife, p.133-135.676.1. Conflantinopia au fecond Coneile ocumenique, # 473.

S. 15dere de Peluse Joue & estrate S. Basile , p. 182. 300. S. Gregoire de Nysse le consulte, p.

Jude Paper fa lettre à Denya de Corinthe ; impposée, p. 006.
Infor l'apposite étudie avec Saint B. sile Sec.

233. Il totte inutilement Cefaire medecin, p.

ui compolent contre luy deux diferents aprés mort, p. 361-364.
Inure officier des tailles étudie avec S. Bafile, >1\$, n'eft pur apparemment l'officier à qui

Gregoire de Naziame a'adreffe dans fon uranion 19, p. 303. Ce Suint luy écrit fouvent u faveur des pauvies & du Clergé &c. p. Juliere veuve, peut-aftre parente de S. Bafile ,

2.46. Juline, V. Elenthere.

parifdiftion de l'Evelque de Conftantinople A499.

Leen ou Leente Er. d'Ancyre vers 400-2.218 . Dessent folicite du mont des Oliviers Ste. vers 464, 9.273.

Less f Armotheu Empereur au IX, feele 4

Less le fage Empereur ao X. fecte, p.726. S. Lesser Evelque de Cefarée en Cappado-Lesuce Preftre indigne pour qui S, Gregoire

KKkkk iii

TABLE

14 I. A. B. L. E. Lesses folitaire de Navance, p.372.

Logerum 3 bonté de Sinte Baile pour eur. p.) 8, se rente prés de Noceciarés, p.9, suprés de Noceciarés, p.9, suprés de Noceciarés, p.9, suprés de Noceciarés p.9, suprés de Noceciarés p.9, suprés de l'active de la control de la

en écrire, p.383. fiinies, .. jag

Lencade Abbe, meurt vers 386, p. 548. Libanina inphifte inftruit & eftime Saint!

Baile, p.12.631. 632, luy ferir d'Ancinche en p.371. 156, 8.20, loue fan renoncement au mande, 8. 13, luy écrit fouveut depuis fan epifcapat, p. \$\$4 659. 2

Libanius Diacre raporte à S. Bafile l'état de S Eufebe, \$.277 Libere Pape fe releve de fachute, p.77, fait p.273 ficner la canfubltanțialire à pluseura Mace-

doniens , 2.76. Lellies à qui Saint Gregnire de Natisene écrir, 2531.

Romains, \$ 702.2. Lingin Evelque de Tyanes, p.7232. Lace ufurpateur du fiege d'Alex, p.77

Luce d'Hieraple affifte en 104 an Concile de Conflantinople, p 591-Luce Dincre folizare, à qui S. Bafile écrit en 376, 2160.

Lucies Everque de Pheie en Lycie, Paas. Lucifer de Cagliari n'eftoit point à Cefarée avec S. Eufebe en 363, p.649, s.
Lumieres : feste du battefine de J.C. p.463.

Lapicia Evefque de Lymize en 381, 244-M Acuire : S. Buile luy écrit, p.55.
Mucuire Prefire de Myres en 375, p.

Mucedene Evelque de Canflantinaple , tp. rannize & infecte cette Eglife, panfano, ne fut point appelle au fecoud Concile geumeni que årc 1.492.493

Macedone peut-eftre Evelque d'Ifaure, : en 380, 8.677.r. Macedoniens : S. Bafile tafche d'achever leu

recevoit dans l'Eglife, p.491. 492. Leur info-lence dans le fecond Concile, p.493.496. Sainte Marrine ayeule de S. Bafile, p.618.

demeure apparemment toninurs daoa le Pont avec fon mari, p.63n. fa vertu, p.4. 5. Elle fuie avec luy dans la perfecution, p.619, lettres 41 & 42, p.55. 644. Elle eleve S. Bafile, p.g.

s, Gregoire de Nyfle qui luy écrie &c. p.607. farme dans la pieté fan frere S. Gregnire de Nyffe, 2.564 573, & canduit un manaftere Lettree : regles que donne S. Gregoire pour de fillet, p. 31, nu elle eft guerie miraculeufe-Le tree profance s les faire fervir aux lettres 2.16 Elle porte avec churge la mart de S. Baffe erc. p. 28n, Elle meurt peu aprés &c. A. 570-574.

Macrefe homme de qualité de Natiante

Magne eleve de S. Balile, p. s. 6. Magnur Apollinarifie à Conftantinople &c. 7.493, met peut-eftre an Evefque à Natiange. 2.510.

Magufeens : leur prigine & leurs courumes Marathene Eresque de Nicomedie avoit efte folltaire, # \$4-

Lellien à qui Saint Gregnire de Natione par Rome, payl Saint Arbanafe a'en ellait Lembars, barbarer commu fart tard des fepare, past Le fecond Concile ocutomis que le condanne, p.493. Marcel Diacre & maine de Naziante &c-

PSDL Marcelliens receus par les Confesseura d'E. gypce, p. 268, Saint Baile agit contre eux, p. 371. Le fecand Concile acumentque les coo-

danne, \$.493. Murcien Evelque de Lampfaque, Macedonien, affifte au 1,6 Concile ocumenique, p. 473. S. Marcien oconome de l'Eglife de Cnnftantinople, travaille à l'Eglife de l'Anaftafic,

\$416, 708, 700. Mardoce chambellan attaque en vain Saint

Marine Champenna avec la faur de fa Balles, parte. Maring d'ant homme avec la faur de fa fennne, declaré oul, parés. S. Marsin, fea reliques dans l'eglife de la Concende à Confiani maple, p 405; Basile écrit à la fin de 371, p.163, 669,670.

Martyre Evesque de Marcianople, ésabli en

381 un des centres de la communion Cathoique, p.497. Les Quarante Martyra de Sebafte, p.3,Sainte réuninn, 2.130,661. 5. Amphiloque y travail Les Quarante Martyra de Sebaffe, 2.3, Sainte le , 2. 624. Ila avoicot infetté l'Eglife de Emmelle en met des reliques dans une eglife

le 3 f. 624. Il a roteot intente a aguse ser amment. Cansitantinopie, 2485. 499. Comment no les fur l'Iria, p.31-32-563, 563. recevoir dana l'Égisse. 2401. 482. Leur inso- Maxime Eresque de Seleucie instruit sous Cartere, 7.370. Maxime Gouverneur : S. Bafile écrit ponr

buy, \$,111. Maxime philoinphe à qui S. Basile écrit sea

ille eleve S. Bafile, p.9.

Re eleve S. Bafile, p.9.

Maxime le plultafophe cynique, nnmmé
Saint Maxime le Plultafophe cynique, nnmmé
Saint Maxime le Plultafophe cynique, nnmmé

Confisntinople, & y furprend S. Gregoire de Melinne ou Melinne : il s'y tiene un Con-Netianre en 380 Mc. p. 444. 712, fe fait or cile en 357 ou 358, p. 82.649.2. donnet Evelque en fa place, p.447, 713, 714, Meunghante d'Epbele condanné par le 26 eft chaffé de Constantinople, p.449. Pierre Concile ocumenique, p.493. d'Alexandrie le protege &c. p. 454- 715. 1 Meffaliens heretiques , p. 312, S. Amphilo-

d'Alexandrie le protège éc. p. 45p. 715 - 1 Abffalson heretiques p. 1915, p. 1915point fait, p. 184.
Medere General d'armée Got, mais Chré-S. Gregoire, p. 501, qui s'en moque, p 5 36.

Maxime ou Maximin , celebre pour fes mauter vers 373, \$631.2. tien &c. \$534.

Maximin I. periceute l'Eglife en 335, \$. Madofs Prefet attaque en vain Saint Basile ernautez vers 37 31 # 671.2.

pour le faire obeit à Valens, p. 154-159. 665-1. Maximin II. perfecute l'Eglife violen- est gueri par fes priera de devient fou ansi, p. ment, 8610. Maxime à qui S. Bafile écrit fur S. Denvs &cc. p. sa 2166-240. d'Alexandrie p. 55. Meines condannes Pour vouloir obliner

d'Artanistie 35.

Sina Marinio d'Treus condund par les luci en model lus reis, 142. Avantage d'un Marinio de l'internation de la combine deligit in facilité, 3, 310. della qui totto a tout donnée, 152, abber d'Autolie for personée de l'abber de la combine deligit à la facilité, 5, 310. della qui tout a tout donnée, 153, 310. della qui tout a tout donnée, 154, 310. della qui tout de la combine della combine de

271. S. Epiphane ne communiquolt pas avec Basie, p 669.

217. S. Epiphone e communique) pas ével Bish, yées par les parties parties parties par les parties par

Religieux &c. p.161. eligaux de. p. 162. S. Meilere Evelque du Pont fous Diocletlen, après le 29 Juin 356, p 341. Neffaire: 5, Baille luy écrit fur le mort de

par S. Gregoire de Mazianze &c., p. 504.704. 497. Il demeure unt avec S. Gregoire qui luy

la paix de l'Egilfe, pares, loy écrit far fei)

Admissionaire 5, Basile & c S. Gregoise
propres calomaisteur, pars, le pris de tene de Nazimens, p. 364-1333 270 connoissent
voyret Doronkée en Occident, pars, lu 1 s'é
voyret de la fact de Santier de Contraction de l'
pars, le voient à Getale en Armente, s', moort condanné par l'Egilfe d'Afrique, p.
818. 8. Basile lu 96 erit fuir l'Ordination ille' [24, 24].

gielme de Faufte, p. 197, luy répond fur Apol-linaire, p. 206, luy mande les desseins des uni avec S. Baille, p. 132 a40, meurt en 373

Nebride mari de Sainte Olympiade , meurt

Moler officier de guerre porte une lettre (on hit, 2, 1), R eff fait Evefque de Constan-de 3 Balie à S. Amphiloque, 3, 2, 3. (con hit 2, 1), R eff fait Evefque de Constan-moler gendre de Sainte Gorgonie blafm: (con hit 2, 1), R eff fait Evefque de Constan-cion (con hit 2, 1), R eff fait Evefque de Constan-mole See, 1, 25-4, 25-4, 25, 35, 71-7, 79, etabli un care contract de la commannon Catholique , 3



316 TABLE ferit, p 518, oblige & Gregoire de Nysse de Johnes solitaire prés d'Antioche en 380, sire l'eucelle [1,200.

lire les orasions funches ce 3 anne ruccium [4366.

de l'Ulqueire de l'in 355, 4533 priséde au 
Goncile de Conflantmopie en 344,4591.

Somé gouverneur de Lappadocte. 1,466, 5
Sinte Gingolire de Nazimme travaille à la 
au Concile de Conflantmopie en 344,4591.

Somré gouverneur de Lappadocte. 1,466, 5
Sinte Gingolire de Nazimme travaille à la 
au Concile de Conflantmopie en 354, 513, 6
convertion, 1,940-415, presettle l'abuteur d'un fait un dévoure d'en. 1,913-5,16 pour le xinte. traité de l'ame attribué à Saint Gregoire de Natianne &c. p 527, & en faveur de Nico-Nulle, 1.607. sule, \$ \$27 528.

Nescefares : fi elle effoit metropole du Pont Olympe ami de Saint Gregoire de Nyffe,

Necessary 18 elle those metropose ou rous; owner ann or saint, sargent we raying. Polenceniagues, p. 18. 674. 25 on n'y peut rect-qui luy écrit fur la perfection, p. 65 >, luy nir S. Balie, p. 21. 632. 1, pour qui les Necessa- adreffe la vie de S. Maerine, p. 572. 38. 739. riens concoivent enfuite de l'averfion, p. 239. réens conçolvent enfuite de l'averlion, p.235. Sainte commence : 3 sargout es de la control par de l'eur éerit, p.421. Juy donne ces avis de, p.541, 543, Juy product de l'eur éerit depuis fortement, p. 441. Soit Theodofe pour modèle de la conduite, p.64.8,74, Elle donne à S Gregoire de Neyfe. Neflerianiine trouble peut-eftre l'Egife de des terres & de l'argent pour les pauvres, p.

trulalem des 380, p 582. Saint Gregoire de 575. Il luy envole 35 homelies fur le Canti-Nyffe le combat par avance, p.594. Neltorius que, p.587. Elle donne auffi des aumofnes à condanné dans la quatrieme homelie attri- S. Pierre de Sebaffe, p.7 38.3.

bufe à S. Amphiloque, p.748, s. Nicee, ville ruince en 368. 2.08 Nicias porte une lettre de Saint Bafile à

Catales, P. 191-

recueil de fes lettres, & à luy donner des &c. p.498,
regles pour en éctive, p 383 Ce Sain écrit. Origene : Saint Bafile &
pour luy à Olympe, p.517, 518, Il meurt en Natianne l'étudient, p.4243

385. F 545. Niconie petit-neveu de Saint Gregoire de P.62. Naziante, fon education, p. 522-545.

Nicemede folitaire de Nazianze, p 370.379. Nesplemetropole de la petite Armenie, p. faints Prelats, p.251.

Neel, V. Theophanie. Idée de fa verte, 2.309-311, 317.318. Elle congribne besucoup à la conversion de fon masi , peu après, p 603-313, obtient de Dieu fon fils S. Gregolre, & ie luy confacre, p 312, 313, le fauve d'une zempelle par fes prieres, p 318, on luy cache la demeute de Cefaire à la Courde Julien, p.

258. Elle eft malade en 371, p.151. 285. 286, meurt en 374, p.397.
Nesse fille de Sainte Gorgonie, p.381, repon henfible dans fa conduite, p. 704.

Novations : comment on les recevoit dans l'Eglife, page A) fr, ville de la Capp. fa fitnation, p.565.

Beiffance fimple d'un Religieux, p.52. Glympe de Dolique affifte au Concile de Gangres vers 340, f 651.t. Olympe de Neocefarée : S. Baile luy écrit 181, p. 103år fa rupture avec Euftathe, p. sog. Il éerie &

envoie fes enfant à ce Saint, p.241;

Opear Prefet d'Egypte en 384, 9 533.

Optat l'retet o reppie en 304, 53,5 Optime Archevelque d'Antioche en Pifidie, confulte S. Bafiles 5, 125, vent au 2. Concite ecumenique de Conflansinople, 5, 472, 719. Nicobule mari d'Alypienne, ce qu'on en dit, 2, est établi un des centres de la communion p. 381. 382. Il engage S. Gregoire à faire un Catholique, p. 497, meute à Constantinople

Origene : Saint Bafile & Saint Gregoire de

Grigene homme marie, S. Baule luy écrit, Orgneil: Dieu le punit dans fes Saints par

les humiliations, p. 245.

Offins Evefque de Cordoue, affifte, dir-on, au Concile de Gangres, p. 653.

Orr/e Evefque de Melirene, ce qu'on en dit, p.239. Il affifte au 2.4 Concile ceumenique, p.

473, eft érabli un des centres de la communion Catholique, p. 467, 585. Letoius iny succède

Ozizale, lieu de la Cappadoce riche en praities, nen en blez, 6:9.

Paix: Il faut remedier dans la paix aux P manx qui avoiens caufé du trouble ,p. 363. Toute paix n'est pus bonne, p. 367. Exhortation de S Gregoire de Naziante à la paix , P-4 36.

Pallade apparemment pour Hellade, Evel-que de Cefarce, p. 599. Pallade Evelque d'Henelople pent avoir écrit à S. Athanase sur S. Basiles, p. 649.663. Pallade intendant des Largeffes : S. Gre-

goire de Nazianze luy écrit en 181, p. 521. Pallade Evelque Arien d'Illyrie depolé en Pallade ruine une maifon de S. Grenoire de Nazianze p.457.

Palladie

Landing

Palladie parente de S. Brite, p. 8.

Palmace ministre de la passion de Maxime, Nysse, p., \$1, 38.,

Pancarre Discre de Side: S. Amphiloque luy écrit, 2.746 1.

Panerace : Saint Gregoire de Nazianze le recommande à Nectaire, p.512. S. Pantalem : fes reliques dans l'eglife de la

Concorde à Conflantinopie, p.495.

Paregeire Prefire : fon hiftoire, p.124. Parent : le second devoir de la pieré eft de

les honorer, p.344.

Parain d'adulte en 394, p.593.

Pafe monaftere prés de Tyanes, p.510.

Paffeur , fa joic, p. 101,196. Paters , ville de Lycie, \$.244. Paterne Ev. de Perigueux Arien, \$.77.

Patrice Ev. de Tyanes en 451, p. 723.t. Parrobile de Seythople condanné par le

2.e Concile acumenique, p.493-Patrophile Evefque d'Eges en Cilicie, veut rénnir S. Bafile à Eustathe, 2264, 265. S. Paul Apostre : on faisoir à Noel fa feste

an IV. fiecle, p. 48 3 48 1. 1.
S. Paul de Conficutionele : fon corps y eft

raporté en 3Ei, 7 408.
Paul par qui S, Gregoire écrit à Olympe ,

Pant Preftre par qui S. Bafile écrie en 378. à S. Eufebe, p. 277.

Paul Preftre folitaire à qui S. Bafile écrit

en 1760 160. Paulin de Tyr condanné par le 2.º Concile

ecemenique, p. 493.

Paulis d'Antiothe reconnu à Rome en 375
Sc. p. 244. Vital se separe de luy Sc. p. 267.
Timothée l'anathemetife, p. 268. Les Orien-

2.371. Il ferit aux Occidentaux 2.171-171.

aux Occidentaux, p.17s. Saule lny écrit On croit qu'il a donné lien au n. Climo du en 173, p.210, vient à Conflantinople en 2s occide occumenique, p. 473, ell établi un des courses de la communison Catholique, p. cofant de la famille, p.7.5, ell eixeé par la

**497**• Hift. Eccl. Tom. IX.

Parinate minime or in punion our naturus ; Psyric, 1/31/34/31.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/17/5/11.

1/ Persene Preitre de Sebuite fort oppofé à S.

Bafile, p. 186.
Pemen Evelque Eunomien à Conftantino-

ple, p.409. Perfecutions : rien ne les pent mieux arrefler Perfections : pren ne res pent unua nevenea n'une parience Chrétienne, p. 23. Perrene Patrice beaupere de Valent, p. 6:9, 1. Phalere de Tarfe affilte en 394 au Concile de

Conftantinople, p. 501.

S. Phobade d'Agen.
Phole, ville de Lycie, p. 244.
Philadelpho folitaire de Nationre, p. 271.

Philadelphe battu & enchaine, dat on, par Eutheie, p. 312. Philagre ami de Cefaire, p.333. S. Gregoire

de Nazianze luy cerit, &c. 2,305 107.
Philes Evelque de Juliople affilte su Concile

de Gangres vers 340,9.651. 3.

Philical ie: ouvrage extrait d'Origene par
S. Bafile & S. Gregoire de Natiante, p. 43. Philorame Prefire & Confesseur , tres ver-

tueux, p. 123. Philumene veuve ; S. Gregoire de Naziante écrit pour elle, p 526

Phocas file de Vitalien, p. 180 Pheriniens condannes par le 1,º Concile ocumenique, p. 493.

Phorine fophifte, ami da Saint Gregoire de Nazianze, p 544 Plasmes porte des aumofnes aux foliteires bannis par Valens, p.53.

S. Pierre Apoftre : on faifoit fa fefle à Noci

\*\*Jamin's Anticolar recomes 1 Room en 135

\*\*Spring Anticolar recomes 1 Room en 136

\*\*Recommendation of the Anticolar Room en 136

\*\*Recommendation of the Roo des panves, 1,392.

des pa

mere & fa faur à Annefes, A31. S. Bafile le va

Goos

voir dans le monaftere, p. 115, luy éerit peute Prance disciple d'Eufloque sophiste, p. 3 44. eftre, & luy envoie un Religieux, p. 116, le S. Protere Evesque d'Alexandrie confirme carre, a my carrot to Actignus, p. 148, is called the carriers and the carriers and the carriers confirme (all Prefires, p. 13, poure-life on period of the carriers), p. 15 office h is more of to more, p. 15, p. proceedire une lettre de S. Befile carr Evelques | 2. Confidence Evelque of Arribes, p. 1895, p. 7. 473.716. n ce qu'on an fçait , p.572-580.

717-710. Pierre porte une lettre de S. Bafile à Eufta-the de Schufte,p.,182, Pierre Preftre de S. Athanafe en porte une ceus dans l'Egife, ? 492.

lettre à S. Bafile, p. 130, qui le reçoit avec joie , Pierre heretique Arconsique vers 355, A. le renouvellement, p.530.

615.2. Pierre fils de Vitalien, p. 220. Pieté confifte non à parier , mais à prati-

quer, p. 405. Plates ennemi de S. Gregoire de Nazisnze, P-435+

Appendix and the first partial partial

goire de Nazianze, p. 518. Pour: qui y a établi la vie monastique, p. 650, Les Evefques e'y divifent d'avec S. Baffie qui leur écrit, p. 136. e 37. La primacie y fui- telie, p. 668.669. voit epparemment l'antiquité des Evelques ,

P 674.677.7. Pertires d'Antioche, Theophile luy écrit en 404, Ere p. 505 Postom en Preset du Pratoire an 383, p. 724. 2. S. Gregoire luy écrit pour l'Eglifa,

A509. Prapide folitaire Corevefque, & diretteur de l'hofpital de Gefarée, p. 219. Predicateur : parfait modele en S. Greenire de Nazianze, p.416-415.

Profrer: le Concile de Nicée leur défend d'avoir des fervantes, p. 164. Verte que doit avoir un Preftre, p. 348-35.
Pracepe rebelle convre Valens, p. 76-89.

Precepe ami de S. Gregoire de Nazianse, p.gre, l'invite au mariage, de fes nieces, p 541. 542

Grego ire de Nazienze an Concile de Confprereje Ev. de Sinople effifte eu Concile de p.170.668.).

Promeffe d'un Chrétien eft une dette, p,611, &c. 2.350-155.

Es Quarante Marryes fort honores dans le famille de S. Baide, p. 31. 32. Quartedecimans beretiques s comment re-

Quafimede : ce jour autrefois eprellé le nouveau dimanche, p. 372, 373, la dedicace ou

nent S. Bafile en punit un. p. 137.168. Religion . comment il faut parler des chofes

de la religion , \$417, les pratiquer plutoft que d'en parler, \$415. Il y a blen des chofes seimagnes. V. Mecedoniens, p.493. dont ill ne faut point disputer, p.437.

Reper & Retraite, delicer de S. Greg. de Nas.

Evelque, \$,7,3,714.
Reme : fon patriercat effolt proprement l'I-

Rufin d'Aquilée auteur pen exect, p. 45. 19, tradnit les Regles de S. Bafile, A.46, loun fort S. Gregoire de Nazianze, p.407.418. Rufis Prefet d'Orient eft batene an 1041 2.

593. Ruffenne vierge parenta da S. Gregoire de Nazianze , p.504. SA INT Sabas Martyr de Gotthie en 372,

5.194 672. Sabbace Noverien fait fchifme & une branche de fon nom, p.492. Sabbariens : comment on les recevolt dans

l'Eglife, p. 491 492. Sabelliene regardoient les trois Perfonnes de la Trinité comme trais femples noms , p. 240. On les battizoit pour les recevoir dans Proceso fecretaire de Theadofe, invite Seint l'Eglife &c. 9.493.493.

Sabin Discre, depuis Evelque de Plaifance, poste des lettres d'Occident aus Oricutaux, Sacerdee . fentimens de azimi angon e fentimens

Saer des Preftre persecuté, p.349. S. Greg. Simplieis souponné d'berefier le plaint de l'exhorte à la patience, p. 549. 550, écrit pour Saine Busse éce, p.1931, éc de S. Gregoire de luy, p. 55. 553, Mont de ce Preftre, p.553. 

A.554. Ils font veritablement vivans, 9 562.

Leuri stut. Auswertichen von 1875.

Leuri stut. 18. January 1875.

Leuri 1871. 1874. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875. 1875.

Safimes : description de ce lieu, p.387. Saint

Bafile en fait S. Gregolra de Natiante pre-mier Evefqut, p.113-180.386. Satales en Armenie, S. Bafile y doone un Erefque, p. 189.

Saurriin Evelque d'Arien Arien, p. 27.
Saurriin General à qui Sainr Gregoire de Nizanne écrit, p. 524. Conful en 383, p. 561. S, Sayry frere de S. Ambroiles p. 327.

Seinfe en Armenie , autrefois de la Campa doce, p. J. Sebateple dans le Pont, p. 32. Secondien Evelque Arien d'Illyrie depofé

en 381, p. 501. Selencie d'Ifaorie ou de Seiote Thecle &co

Selenque petit file du General Trojao , p. 747.1, neveu de Saiote Olympiede, p.747.1; S. Amphiloque l'infiruit & l'aoime à la pieté,

P.617.646 647-Semigriene condannes par le s.º Concile ecumenique, p.493.

Serment : on ne peut l'exiger quand on a lieu de eraindre un parinre, paseasea. Seure Corevelque voit figner la vrais foy à Euflathe de Sebafte, p.200.

Severe Ev. beretique d'Antioche,47421 Signace ou Gigance anacorete, ami de Saint Gregoire de Nazianze, p.51 3 514-

Silene : combien avantageut, aimé & pra-Gilene : combien avantageut, aimé & pra-tiqué par S. Gregoire de Natiante, p. 340, qui Egile en 373, p. 111.112.

écrit en 375, p.160.

meumenique, p. 500. Compiler Tribon - S. Gregoire de Nysse luy Simplicie recure d'Alype, p. 457. S. Gregoire honer ée à Sciencie d'Itaurie, p. 405, 2064. adrette un traité De la foy, p. 610. de Nezisoze éctit en is faveur, p.548.

819

Sobrene Prefet de Conftantinople avec qui

Sarcelares, com donné aux Apollinarifies, les troubles de l'Égille, 534.
Spéress foumis à Euftathe maltraite Saint

Bafile, p. 183. Sobrene va voir les filles du Comte Fercoco à Samofates, p. 192 S. Sephrene de Jerufalem loue S. Balile, p

Sephrana derit contre Eunome, 1.195.

Junius Seranar Duc de Scythie parent de S. Basie, p S, loy envoia le corps de S. Sabas Marryr, p. 194. Sezapie, ville de Pifidle, S. Bafile y écrit , p.

Stagire fophifte injurié par Euftoque, p. 544,

declame contre luy, \$545. Stimas Egyptien, fauteur de Maxime le rynique, p. 447, n'eifoit pus apparemment

Stratege Prefitre pur qui S. Bafile & Patro. phile d'Egen a'écrivent, p. 864.

Suedres, ville de Pamphylie, p. 746.2. Syapre. V. Evagre. Symbole de la Melle, où ét quand composé , 8.494.495. Sympose Evelque de Seleucie, matropole

d'Ifaurie, p. 134. peut-eftre le meime que Sym-pie, p.40. C'eft peut-eftre à luy que a'adrefie la lettre 398 da S. Bafile, p.676. Synedique, ouvrage plein de fautes , p.631,

tiqué par S. Gergoire de Nationne, \$1400 qui pafie un Carefine fina parter, \$1,000, Silvain de Terfa apporte des lettres d'Oc-Silvain de Terfa apporte des lettres d'Oc-Silvain Direct folitaire à qui Saint Baffle Silvain Direct folitaire à qui Saint Baffle Terence Comte Catholique, p. 1 37, écrit à S. gimplice Pape ne recevoit pas le 3.c Cooclie Bafile , p. 127, revieor victorieux d'Armenie dec. p. 188. S. Bafile luy écrit en 373, p. 225, & cumonique, p. 500.

Theele dame : S, Bafile luy demaode du vin

LLIII ij

Tale Coope

Abbé à Antioche, p. 370, écrir contre les Ma-gufeens, p. 374, contre Eunome, p. 195, affife

Abbel A Statisting, Prop. Settle course tot, 200-140 Course for Section Management of Section 1, 200-140 Course for Section 1, 200-140 Course for Settle 2, 200-140 Course for Settle 1, 200-1

Thredere Soudiscre peuc eitre de Samol f.231. Therefore Chanoineffe peur-eftre dane le mo-

naftere de Sainte Macrine, p.117. Therdefe Vicaire du Pont ; Saint Bafile luy ferit vers 356, 5.21. Theedejo Preftre de Nicople va voir Saint

Thereafy Evelque de Mocifie, p.712.2.
Thereafy Evelque de noi. Gregate de Nyste écris, p.666.614.
Thereafy Evelque de qui S. Gregate de Nyste écris, p.666.614.
Thereafy Evelque de qui S. Gregate de Nyste écris, p.666.614.

Theodoje pour out S. Gregoire de Nazianze écrit à Nemefe, p. 54 1-

Theodofe Evelque d'Ide figne le tefts de S. Gregoire de Nazianne, p. 504,606,

Theodofe Er. d'Antioche en Murie en 381, 2.6n4.

TABLE Saon : Thospital, p. 150. C'eft peut-eftre Saint ; Thosdofe L. eft fuit Empereur en 370, p. 407, Commire de Nazianza e 660.1. eprée le mort de Saint Basse qui n'a pu lay

poor I Salajah, 1-20. CCA poereles. Saint J Tanafar, 6-n finet. Emperere na 1370, a 490, Grand o Salajah, 2-20. A Manian finet. 1-20. Compared to the Compared of the Compar

Amphiloscope, f.el. 6/93, haranges Velena at [47]; offe let egiffit de Confinationople aux plants of the state of the first of the state of the first of the state of the first of the state before the state of the 49). Therefore Presque dans le Cappadoce, porte (se Canons , p. 496. Il bhine les Esesques S, Gregoire de Nazisnae à alter à Coostanti-d'Atalie d'evoir cu Maxima, p. 700, fait une noble, è 413, & l'y fair consentir, p.423. apple, p. 417, & 1'y fair confentir, p. 412.

Therefore de Mopfiselle infirmit fous Cattere juillet, p. 497, juvite & Gregoire de Netiante

au Concile de Conftantinopte en 382, p. 922, 8. Tierdeje Abbé au V. & VI. fizele, p. 51-Therdeje feur de S. Amphiloque S.c. p. 618.

706 1 711.725

Theognie folitaire de Nazieme, p. 37 m. Theognie Ev. de Nicee condanné per le's. Concile acumenique, \$ 493. Theologien, tiere donné à S. Gregoire de

Nazionze, A41. Throphanie, fefte de l'a naiffince & de l'ado-

Concile d'Ancioche en 341, p 50.
Theeshile Ev. de Caffabales, maltraite Saine Bafile en 373, 7-201, 673, 3, qui Iny écrit en.

176, 164 165. Throphile fait Ev. d'Alexandrie en 385, A.

Theosesie semme de S. Gregoire de Nysse, Palentaisen I. Empereur. Les Evesques Ca-cho 196 222 meurt vers 18 1.5-182. 1,561,71,713, meurt vert 153,958. choliquer d'Orient ont recours à loy en 373, Thoireas Darre : S. Gregoire écrit pour p. 220, il fait une loy en faveur de la vrale foy luy à ceux de Natianos, 5.515.
Theritons, nophyte à qui 5. Gregoire de 160.

de Paleftine, p. 11.325.

Timethes Corevelque fous S. Bafile , f. 123. Timethee Corevetque tous z. Bailes, p. 133. A sancrese d'Aquitee ècrit en 17.a Saline Ce Saine decliarge un Timethée Corévetque Badiés, p. 71. 665. 1, qu'il 109 réponds p. 273. d'un feux raport qu'on loy lamputots, p. 11 ett forpris par Maxime le cyniques, p. d'un feux raport qu'on leur sancres d'aquites par Maxime le cyniques, p. d'un feux raport qu'on leur des products de la constant de la cynique p. 2. d'un feux raport qu'on leur de la cynique p. 2. d'un feux raport qu'on le constant de la cynique p. 2. d'un feux raport qu'on le constant de la cynique p. 2. d'un feux raport qu'on le constant de la cynique p. 2. d'un feux raport qu'on le constant de la cynique p. 2. d'un feux raport qu'on le constant de la cynique p. 2. d'un feux raport qu'on le constant de la cynique per la constant de la cynique p. 2. d'un feux raport qu'on le constant de la cynique p. 2. d'un feux raport qu'on le constant de la cynique p. 2. d'un feux raport qu'on le constant de la cynique p. 2. d'un feux raport qu'on le constant de la cynique p. 2. d'un feux raport qu'on le cynique p. 2. d'un feux

Timerber l'Apolitinarifte fait Evefque de Beryte par Apollinaire, p. 262. Le 2. Coheile ocumenique confirme fa condamnation , p.

Timothée ami de 5. Gregoire de Nazianne, qui le se peut-estre Prestre à Constantinople &c. p.14515.

Timothee Ev. d'Alexandrie apres Pierre fon frere, p. 472. 717. r. peut avoir presidé quel-perfecuté pour elle, p. 167. 667.2 ques jours au s. Concile creumenique, p. 474. Frave : modele d'une veuve C

730. Theodofe l'établir un des centres de la 554 communion Catholique, p.497.

Tin de Boltres à peut-ellre pour fucceffeur

Barade, A 592 Tradition bien établie dans 9. Bafile, p.684.2 Trajan General d'armée, Catholique p. 137, reproche à Valens son herese, p.656.1.

Travailler fans inquietude, \$.640.5

V - deue Berligen Arien des Maries, feillierte 18. Verscheit 19. Versche

tah, p. 15, 165, le charge de douner oes Ever ques sux Egilles d'Armeole, p. 156, ll divigi la Cappadoce, p. 174. rapelle les ealler, est builé per les Goss, p. 275, 276, Piocope e poule les de fir filtes pers. 1 de les de l'Arme Evefque de Melliene en 363, p. 136-trièque Evefque de Clermyna au IV. socie,

une de fes files, p.342. Kalentin henetsque p.495-

en 375, P.347, mourt le 17 novembre 375, P.

Terrafe gouveratur de la Cappadoce, soné Poblige de quitter Carbales p 539- 540. La & effimé de S. Balis, p 176. effine de S. Ballis, p.176.

Thine de S. Ballis, p.176.

Saint écrit pour luy à Nemetes, p.360.

Valentinies Galate file de l'Empereur Va-

lens, meurt en 161 &c. p. 161.215.665. Therbee , quartier du diocefe de Nat. Natries Empereur, fon regoe troublé par

S. Palerien d'Aquilée écrit en 371 à Saint

501. Peiller do peuple de Cefarée, p. 107. 102. Vene/e paroice de Cefarée,p.114 433 Il nets peut-elle au Er, à Natianse, p. l'engeaser combien à craindre à ceux qui des peut-elle au Er, à Natianse, p. lent perfecutet injultement, p.161, Elle fait

perdre le fruit de ce qu'on a foufferr , P. Berien on Verinien vent fephrer fa fille d'a ee fon gendre, p.526.

Velliaue ou Perlane dame: S. Baile peut-eftre Fewer : modele d'une veuve Chrétieune . F.

Viller General Carnolique , p. 137. Saint Gregoire de Natiante iny écrit en 376 pour 5, Bafile, p.250, & en 382 fur le Concile de

Conftanzinople, \$ 534. Vignes : on les labourolt avec des bœufs en Phenicie, p a6.

Vincent de Syrie ordonné Preftre par Saint Gregoire de Nazianze, p.430. Virginité : on ne l'a pas toujours dans un

\$1696 S.

811 Zenm Evefque de Tyr, écrit en 372 anx.

Zenme : S. lidore luy écrit &c, p.300. 198.

#### COCARD CECTROCO PORORO RORO BO RORORO ROROCISCO COCARD

### PPROBATION.

J'AY lu par l'ordre de Monkigneur le Chanceliet, le neuvieme volu-J me des Memoires pour servir à l'histoire ecclessatique, composé par seu M.l Abbé de Tillemont: contenant les vies de Saint Basile le grand, de Saint Gregoire de Nazianze, de S. Gregoire de Nysse & de S. Amphi-loque; dans lequel je n'ay rien trouvé qui ne soit conforme à la pureré de la foy & des mœurs , & tres digne d'eftre imprimé . Fait à Patisce cinquieme avril 1703,

ANQUETIL



# NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approbazione del P.F. Tammojh Maria Genanti Jungifore nel
Likro inticdato: Membert pour fereir à Hiffhore Exisfafique Tom. O. E. Hemoire trop fereir à Hiffhore Exisfafique Tom. O. E. Hemoire trop fereir à Hiffhore Exisfafique Tom. On velle coi alcuna contro la Santa Fede
Cattolica, e parimente per Attellato del Segretario Nofron, niente cortro Principi, e buscii Goltuni; concedemo Lacenza a Francipio Patriri Stampatter, che posimo Lacenza a Francipio Patriri Stampatter, che posiper e preferentado le fedire copie alle Publiche Liberate
di Venezia, e di Padro;
Data 19. Settember 17-1a.

( Gio: Francesco Morosini Cav. Riff. ( Alvise Pisani Cav. Proc. Riff.

( Pietro Grimani Cav. Proc. Riff.

Agofine Gadaldini Segritario.





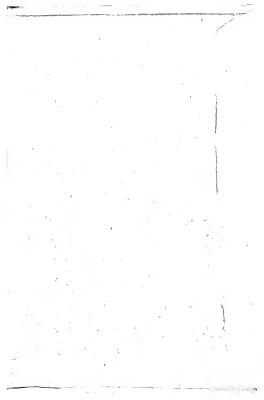

